

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

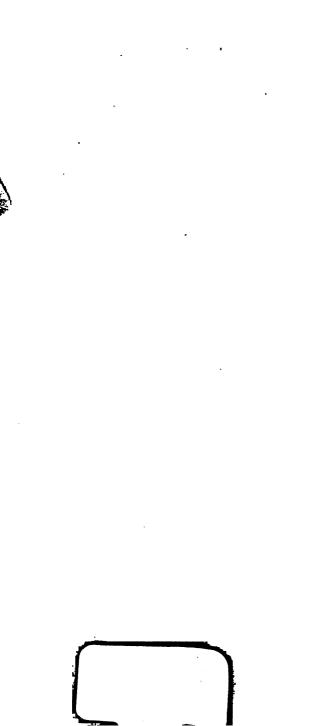

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

----

The second of the second secon



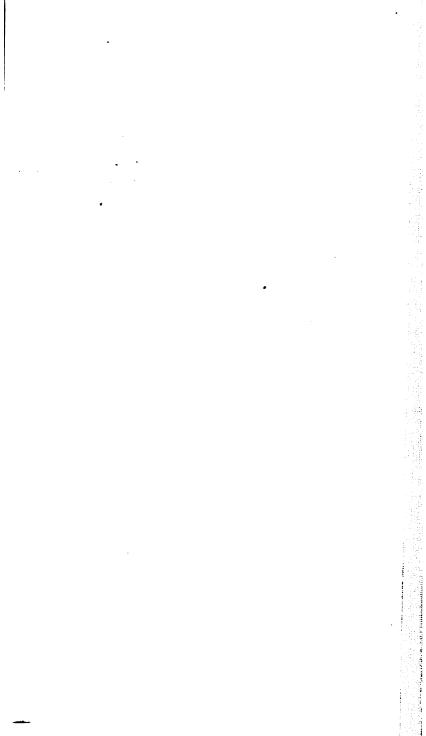

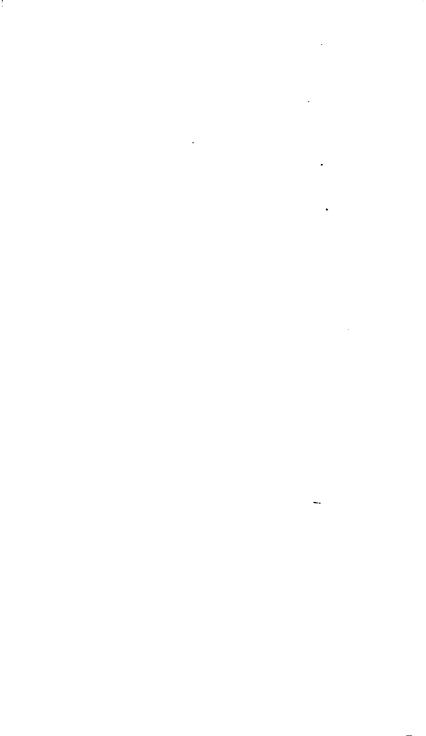

. .

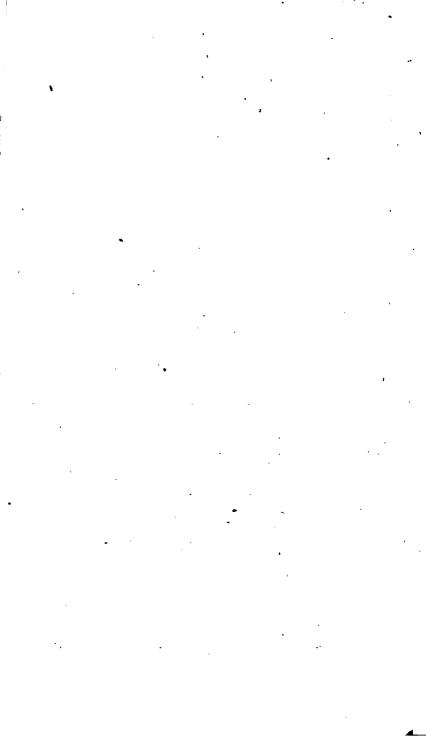

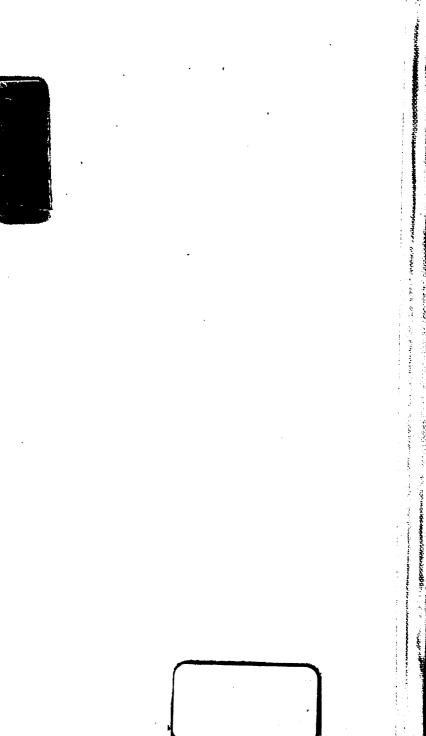

. . - 212

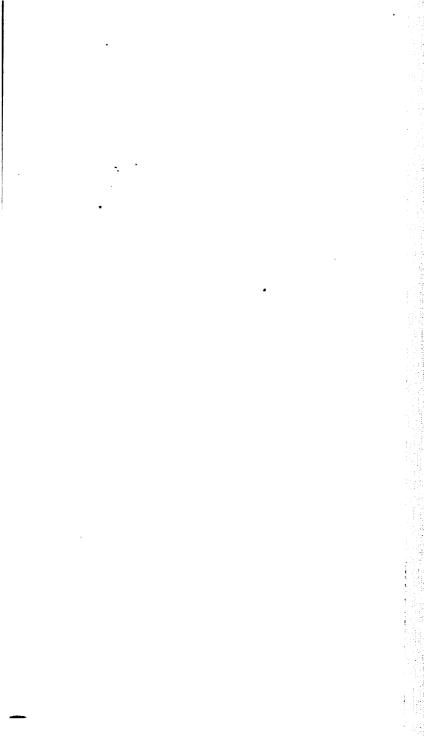

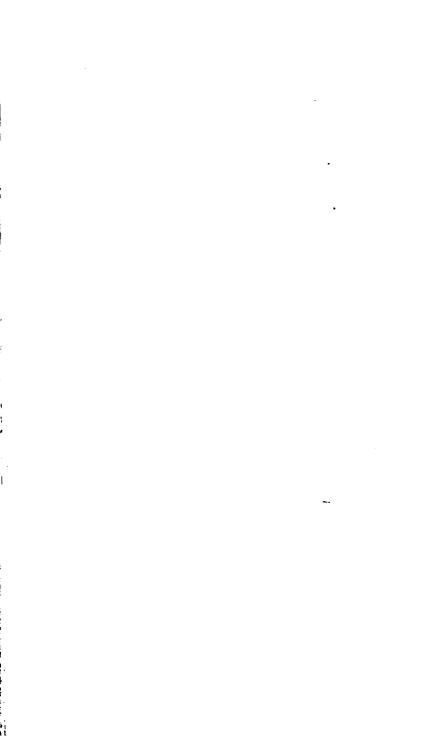

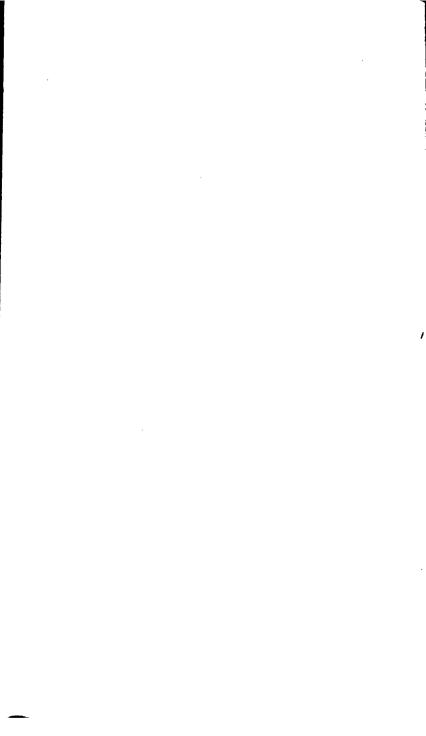

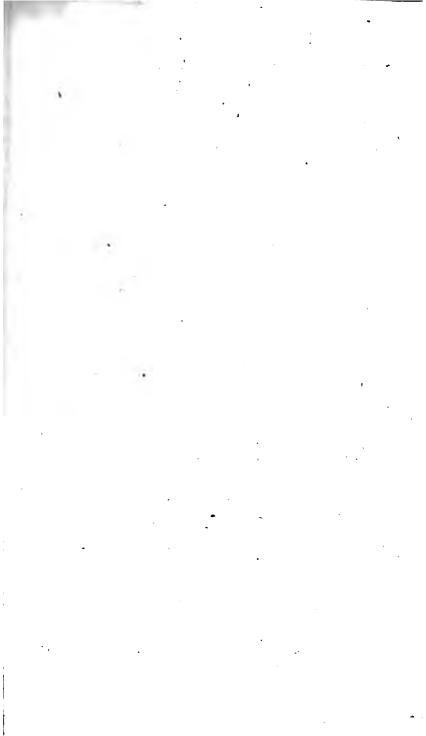

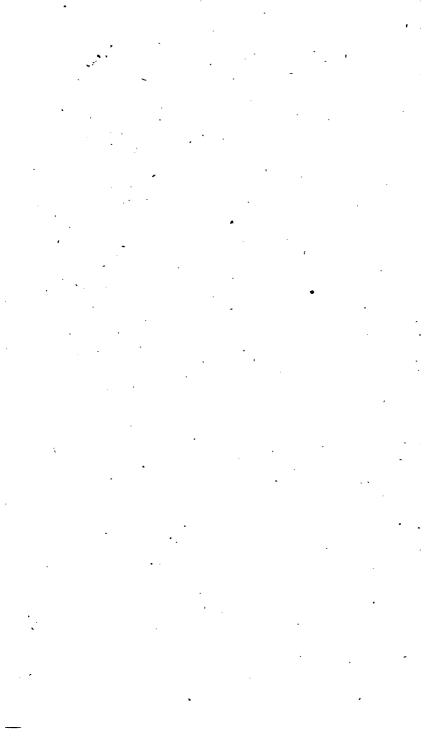

## NOUVEAU

# DICTIONNALRE HISTORIQUE;

OU

## HISTOIRE ABRÉGÉE

De tous les Hommes qui se sont fait un nom par des Talens, des Vertus, des Forsaits, des Erreurs, &c.

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS.

Et dans laquelle on expose avec impartialité ce que les Ecrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les mœurs & les Ouvrages des Hommes célèbres dans tous les genres:

#### AVEC

Des Tables Chronologiques pour réduire en Corps d'Histoire les Articles répandus dans ce Distionnaire.

Par une Société de Gens-de-Lettres.

SIPTIÉME ÉDITION, revue, corrigée, & considérablement augmentée.

Mihi Galba, Otho, Vitellius, nec beneficio. nec injurid cogniti. TACIT. Hift. lib. I. S. 1.

## TOME III.



CAZN, chez G. LEROY, seul Imprimeur du Roi, ancien Hôtel de la Monnoie, Grande-rue Notre-Dame.

Lron, chez BRUYSET, Freres, Imprimeurs-Libraires.

Avec Approbation & Privilége du Roi. 1789.

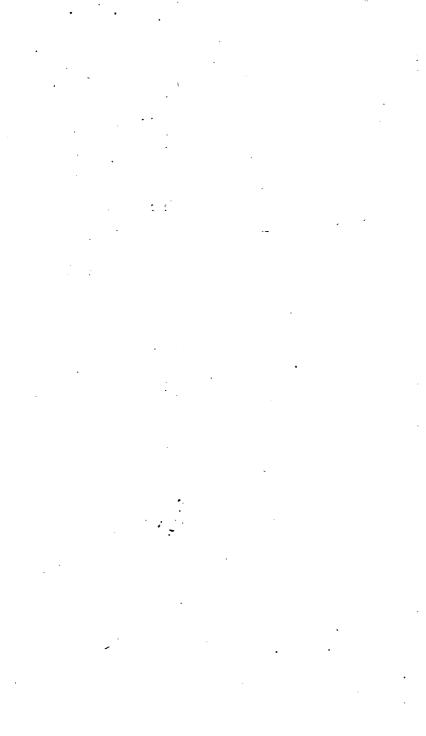



## NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

## COL.

I. OLARDEAU, (Julien) proocureur du roi à Fontenay-le-Comte, sa patrie, mourut le 20 mars 1669, âgé de 69 ans. Il sut allier les amusements de la poesse à l'étude seche des lois. On a de lui: I. Latvina, Satyricon in chorearum lascivias & personata tripudia, Paris 1629, in - 12. Les vers de cette piece se ressentent du style obscur d'Apulée, que l'auteur a affecté d'imiter. II. Les Tableaux des victoires de Louis XIII. III. Description du Château de Richelieu. Ces deux poëmes, en vers françois, annoncent ou talent dans l'auteur. Il y a de l'aisance dans ses vers, & de la force dans ses descriptions; mais es ouvrages sont peu connus.

II. COLARDEAU, (Charles-Pierre) né à Janville dans l'Orléa-Bois en 1735, cultiva, dès l'enfance, les Muses françoises. Il débuta, en 1758, par la traduction en vers

Tom. III.

de l'Epitre d'Heloisse à Abailard pat Pope. L'original est plein de seu, & la copie réunit la chaleur du sentiment à celle de l'expression & à la richesse des images. Ses tragédies d'Aftarbé & de Califie, l'une jouée en 1758, & l'autre en 1760, eurent moins de succès : on y admira plutôt le mecanisme d'une versification heureuse & brillante, que le talent du théâtre. On y trouve des détails heureux, quelques beaux vers & de la sensibilité; mais point d'action, point d'entente de la scène. Sa couleur est, à la vérité, triste & même sombre, mais jamais ragique. Le Temple de Gnide, & deux Nuits d'Young, mis en vers françois, l'Epiere à M. Duhamel, le poeme de Promethée, qui parurent depuis, offrent des détails agréables, & sont en général versifiés d'une maniere douce & harmonieuse, L'Epitre à M. Duhamel,

qui est remplie de peintures champêtres & de fentiments de bienfaisance & d'humanité, offre des tirades pleines de verve, & a cté comparée par quelques admirateurs enthousiastes aux meilleures Epitres de Boileau. Ces divers ouvrages indiquoient l'auteur à l'académie Françoise : cette compagnie le nomma à une de ses places au commencement de 1776; mais il ne put prononcer son discours de réception. La mort l'enleva à la fleur de son âge, le 7 avril de la même année, avant même qu'il eût été recu. Des mœurs douces, un caractere indulgent & ennemi de la fatyre, rendoit son commerce facile & sa société agréable. Il avoit des amis, & il faisoit tout ce qu'il faut pour en avoir. Ayant appris que M. Watelet traduisoit la Jérufalem délivrée du Taffe, il discontinua une traduction qu'il avoit commencée du même poëme. Il fit plus encore : il eut le courage de jeter au feu, avant sa mort, plusieurs chants déià traduits. Ce poète, qui a fi bien peint la nature dans ses vers, & qui savoit même dessiner, ne voyoit dans les couleurs que le noir & le blanc, & que les nuances diverses des clairs & des ombres. Cette conformation particuliere n'affoiblit point les charmes de fon imagination. Ses Œures ont été recueillies en 2 vol. in-8°, à Paris, fig., 1779. Outre les ouvrages que nous avons cités, on y lit une comédie intitulée les Perfidies à la mode, où l'on remarque quelques jolis vers, deux ou trois portraits affez bien faits, & pas une étincelle de comique. On y verra encore, avec plaifir, quelques pieces fugitives échappées à sa muse facile, & pleines de naturel & de grâces.

COLASSE, (Paschal) maître de musique de la chapelle du roi, naquit à Paris en 1636, & mourué à Versailles en 1709. Il sut l'éleve de Lulli, qu'il prit pour modele dans toutes ses compositions; mais il l'imita trop servilement:

Colasse de Lulli craignit de s'écareer 3 Il le pilla , dit-on , cherchant à l'imiter.

Qu'il le copiat, ou non, fon opérade Thétis & Pélée fera toujours regardé comme un bon morceau. Mais on ne peut pas donner le même éloge à fon Achille, tragédie-opéra, dont Campiftron avoit fait les paroles, & fur léquel on fit l'épigramme fuivante:

Entre Campistron & Colasse Grand débat s'émut au Parnasse, Sur ce que l'Opéra n'eut pas un sore heureux;

De son mauvais succès nul ne se cruz coupable.

L'un dit que la musique est plate & misérable;

L'autre, que la conduite & les vers sone affreux;

Et le grand Apollon, toujours juge équitable,

Trouve qu'ils ont raison tous deux.

On fit encore celle ci sur le poëte & le musicien:

Lulli près du trépas, Quinault fur le retour,

Abjurent l'Opéra, renoncent à l'amour;

Pressés de la frayeur que le remords leur donne,

D'avoir gâté de jeunes cœurs
Avec des vers touchants & des sons
enchanteurs,

Colaffe & Campifiron ne gaterone personne.

On a encore de Colasse des Motets, des Cantiques, des Stances. Ce musicien avoit le manie de la pierre philosophale, passion qui ruina sa santé & sa bourse.

L COLBERT, (Jean-Baptiste) maquis de Seignelei, naquit à Reigns, le 31 août 1619, d'une famile originaire d'Ecosse, suivant Moriri, & établie en Champagne dans le XIIIe fiecle. Cette famille étoit tombée dans l'obscurité; aussi l'abbé le Laboureur appliquoit à Collett ces vers de Fortunat:

Mens generofa tibi pretiofo lumina

Que meritis propriis amplificavit

Nicolas Colbert, fon pere, fut nommé Confeiller d'Etat, après l'élé-. vation du fils. Jean-Baptifte Colbert avoit un oncle secrétaire du roi à riche négociant à Troyes, qui le plaça chez Maseranni & Cenazi, banquiers du cardinal Mazaris. Ce ministre connut ses taleats, & lui confia ses affaires. Prêt à mourir, il le choisit pour ètre un de ses exécuteurs testamentaires. On doit compter parmi les fervices que ce cardinal rendit à la France, celui d'avoir tellement préparé la confiance du roi pour Colbert, dit le président Hénault, qu'elle se trouva toute établie quand il mourus. Il le recommanda comme un homme d'une application infatigable, d'une fidélité à toute épreuve, & d'une capacité supérieure dans les affaires. Je vons dois cout, SIRE, dit-il au toi; mais je crois m'acquitter en quelque sorte envers Votre Majesté, e vous donnant Colbert. Après la disgrace de Foucquet, à laquelle il ent beaucoup de part, & qu'il poursuivit avec un peu trop d'acharnement, Colbert gouverna les finances, fous le titre de Contrôleur-général. Tout le monde connoit le sonnet injurieux que le poète Hesnault lança contre Colben ; & sa réponse à ceux auxquels il demanda si le roi y étoit offensé:

Non, dirent-ils. - Je ne le suis done pas. Le nouveau ministre rétablit bientôt l'ordre que son prédécesseur avoit troublé, & ne cessa de travailler à la gloire du roi & à la grandeur de l'état. Le beau fiecle de Louis XIV commença à éclore. On accorda des gratifications aux favants de la France & aux favants étrangers. Les lettres dont le ministere accompagnoit ces grâces. étoient encore plus flatteuses que les présents mêmes. Quoique le roi ne soit pas votre souverain, (écrivoit-il à Isaac Vossius, ) il reut néanmoins être votre bienfaicleur. Recevet cette lettre de change, comme une marque de son estime & un gage de sa protedion. Le roi connoissant par luimême le mérite de Colbert, le fit furintendant des bâtiments en 1664, Persuadé, comme il le disoit luimême, que, dans cette charge, il na s'agifoit pas seulement de mettre pierre fur pierre, il fit revivre tous les arts qui ont quelque rapport aux bâtiments. La France vit des chefsd'œuvres de peinture, de sculpture, d'architecture; la façade du Louvre, la galerie de la colonade. les écuries de Versailles, l'observatoire de Paris, &c. De nouvelles fociétés de gens-de-lettres & d'artiftes furent formées par fes foins. L'académie des inscriptions prit naissance dans sa maison même, en 1663: Celle des sciences sur ériagée trois ans après, & celle d'architecture en 1671. Les compagnies qui avoient été fondées long-temps auparavant, comme l'académie Françoise & celle de peinture & de sculpture, se ressentirent de la protection que le nouveau Mécène accordoit à tous les arts. Non content d'avoir rétabli les finances, & d'avoir encouragé tous les gens de mérite, il porta ses vues sur la iustice, sur la police, sur le commerce, fur la marine. Un conseil

COLformé pour discuter toutes ces matieres, donna ces réglements & ces belles ordonnances, qui sont encore aujourd'hui le fondement de notre gouvernement. Le commerce, que la France n'avoit exercé jufqu'alors qu'imparfaitement, fut généralement cultivé. Il se forma trois compagnies, l'une pour les Indes Orientales, l'autre pour les Indes Occidentales, & la troisieme pour les côtes d'Afrique : toutes ces compagnies furent encouragées & récompensées. Le conseil de commerce fut rétabli. Le canal de Languedoc, entrepris pour la communication des deux Mers, tranfporta jusque dans le cœur de la France les denrées & les marchandises de toutes les parries du monde. Un grand nombre de vaiffeaux & de galeres fut construit en. peu de temps. Des arfenaux bâtis à Marseille, à Toulon, à Breft, à Rochefort, renfermerent tout ce qui étoit nécessaire à l'armement & à l'equipement de plusieurs flottes. Les draps fins, les étoffes de foie, les glaces de miroirs, le fer-blanc, l'acier, la belle faïence, le cuir marroquiné, que les étrangers nous vendoient très-chérement, furent enfin fabriqués dans le royaume. Chaque année de son ministère sut marquée par l'établissement de quelque manufacture: on compta, dans l'année 1669,44 mille 200 métiers en laine dans le royaume. Le but du grand Colbert étoit d'enrichir la France & de la peupler. En entrant dans les finances, il fit remettre trois millions de tailles, & tout ce qui étoit dù d'impôts depuis 1647 jusqu'en 1656. Telles étoient les occupations continuelles de ce digne ministre, lorsqu'il mourut le 6 septembre 1683, à soixante-

quatre ans & fix jours, confu-

n é (dit un historien) par les chagrins que lui donnoit Louvois, en le forçant à ruiner par des vexations, le peuple qu'il avoit enricht par le commerce; seul'martyr que le bien public ait eu, seul ministre des finances qui soit mort dans fon emploi. Il ne fut que huit jours malade. Le roi lui écrivit une letere, telle que le méritoit un homme qui, en créant le commerce & en animant tous les arts, avoit donné cent millions de rente à sa patrie: le mourant la mit fous fon chevet, fans l'ouvrir, disant qu'on étoit peu fensible à ces attentions, quand on étoit prêt à rendre compte au Roi des Rois. Il répondit à Made Colbere, qui ne cessoit de lui parler d'affaires : Vous ne me laifferez done pas même le temps de mourir!... Au milieu des occupations du ministere, il trouvoit le temps de lire chaque jour quelques chapitres de l'Ecriture-sainte, & de réciter le Bréviaire : il en fit imprimer un pour fon usage & celui de sa maifon, Paris 1679, in 8°, qui est peu commun. Colbert est regardé. avec raison, comme le plus grand ministre des finances qu'ait eu la France. Avec l'exactitude & l'ardeur pour le travail qu'avoit Sul-LI, (voy. ce mot) il cut des vues beaucoup plus étendues pour la grandeur du souverain & le bonheur des peuples. La populace de Paris voulut pourtant le déterrer à Saint-Eustache; mais les bons citoyens rougirent de cette frénésie. & penserent fur ce grand homme comme la postérité. Il avoit dédaigné, pendant sa vie, les murmures fouvent injuftes, de cette populace. Ayant supprimé quelques rentes sur l'hôtel-de-ville, acquises à vil prix depuis 1656; les rentiers. plus sensibles à leurs intérêts particuliers qu'à l'utilité de tous les établissements que Colbert procuroit à la France, cherchoient à décrier son ministere. Ils oserene

même le menacer; & foit qu'il entrat ou qu'il fortit, ce ministre étoit asségé, à toute heure, par ces gens qu'il dépouilloit. Un jour que Colben se trouvoit chez le chancelier Seguier, plusieurs d'entr'eux se présenterent à lui, & après les plaintes, oferent en venir aux menaces. Le ministre les écouta avec un grand sang-froid & beaucoup de tranquillité; il parut même entrer dans leur peine. Ensuite il leur demanda leurs noms, qu'ils eurent l'indiferétion de lui dire, se flattant de l'avoir touché. Colbert ne les oublia pas; il en rendit compte au roi, qui fit arrêter les plus coupables. Cerexemple, loin d'effrayer les méconients, acheva de les irriter. Les rentiers crierent si haut, que les commis de Colbert, moins courageux que leur maître, craigairent que l'orage ne crevât enfin sur leur tête. Picon, son premier commis, homme habile dans les affaires, mais livré au vin, s'étant couché demi-ivre, & les menaces des rentiers dans la tête, s'éveilla en furfaut, s'imaginant que ces gens le tenoient à la gorge. Il fit un bruit épouvantable, & réveilla toute la maison. Colbert se leva comme les autres, fans témoigner aucune crainte. Informé de la cause de ce grand bruit, il se retira, & le lendemain Picon fut renvoyé. Ce minMre avoir dans la figure quelque chole de repoussant. Ses yeux étoient creux, ses sourcils noirs & épais. Il parloit peu, & affectoit même une sorte de filence négatif. Mde de Cornuel, femme d'un trésorier, & connue par ses reparties, l'entretenoit un jour d'affaires ; le ministre ne lui répondoit rien : Monfeigneur, lui dit - elle, faites quelque signe que vous m'entendez. Cependant, malgré son air froid & austere, il étoit dans la société bon, officieux, & la probité étoit à toute

épreuve. Il ne pur jamais prendre ni le ton, ni les vices des courtifans, & Louis XIV disoit qu'il avoit confervé à la cour l'air d'un bourgeois de Paris. Le président de Lamoignon, qui l'avoit beaucoup connu, lui reproche encore de vouloir fortement tout ce qu'il vouloit, de conduire soutts choses despotiquement, de craindre trop le partage de son autorité, & d'être susceptible des différentes impresfions que ses commis vouloient lui donner. Sa Vie se trouve dans le tome ve des Hommes illustres de France , par d'Auvigni : ( Voyez l'article Courtilz.) Il avoit épousé Marie Charron, fille de Jacques Charron, seigneur de Menars, & de Marie Begon; il en eut fix fils & trois filles.

II. COLBERT, (Edouard François) comte de Maulevrier, frere du précédent, ministre d'état & chevalier des ordres du roi, sut lieutenant-général de ses armées. Sa valeur éclata dans plusieurs occasions. Les qualités de son cœur & de son esprit lui mériterent l'estime du roi. Il mourut le 31 mai 1693.

Voyez VI. COLBERT.

III. COLBERT , (Jean-Baptifle) marquis de Seignelei, & fils aîné du grand Colbert, naquit à Paris en 1651. Il marcha sur les traces de son pere, fut ministre & secrétaire d'état, acheva d'élever la marine & le commerce au plus haut degré de splendeur, protégea les arts & les sciences, & mourut d'une maladie de langueur le 3 novembre 1690, à 39 ans. Son patriotisme, fon goût pour les arts, ses manieres nobles & généreuses, le firent vivement regretter. Il eut cinq enfants de fon second mariage avec Catherine-Therefe de Matignon.

IV. COLBERT, (Jean Baptift)
marquis de Torcy, frere du recedent, naquit le 19 feptembe 1665.

Envoyé de bonne heure dans différentes cours, il mérita d'être nommé secrétaire d'état au département des affaires étrangeres en 1686, sur-intendant général des postes en 1699, & conseiller au conseil de la régence pendant la minorité de Louis XV. Il remplit, avec beaucoup de distinction, ces postes différents. Ses ambassades en Portugal, en Danemarck & en Angleterre, le mirent au rang des plus habiles négociateurs. Il mourut à Paris, le 2 septembre 1746, à 81 ans, honoraire de l'académie des sciences. Il avoit épousé une fille du ministre d'état Arnauld de Pomponne, dont il eut plusieurs enfants. On a publié, dix ans après sa mort, en 1756, ses Mémoires pour fervir à l'Histoire des Négociations, depuis le Traité de Ryswick jusqu'à la Paix d'Utrecht, 3 volumes in-12, divisés en 4 parties. La premiere est consacrée aux négociations pour la succession d'Espagne; la seconde aux négociations avec la Hollande; la troisieme à celles faites avec l'Angleterre, & la quatrieme aux négociations pour la paix d'Utrecht. Ces mémoires, dit l'auteur du siecle de Louis XIV. renferment des détails qui ne conviennent qu'à ceux qui veulent s'instruire à fond. Ils sont écrits plus purement que tous les mémoires de ses prédécesseurs : on y reconnoît le goût de la cour de Louis XIV. Mais leur plus grand prix est dans la sincérité de l'auteur : c'est la vérité, c'est la modération elle-même qui conduisent sa plume. On a peint avec raison Torey, comme intelligent dans les grandes affaires, génie de reffource dans les temps difficiles, fachant porter vec la même sagesse le poids de la bone & de la mauvaisesortune. Quoince fon caractere fût férieux, il étoit lens la société plein d'a-

gréments, sur-tout quand il se livroit à un ton de plaisanterie sin le délicat qui lui étoit propre. Son humeur toujours égale ne sur ni dérangée, ni obscurcie par les circonstances les plus épineuses. A cette qualité il joignoit celles de bon mari, de pere tendre, d'ami sidele, de maître doux & humain.

V. COLBERT, (Jacques-Nicolas) autre fils du grand Colber, docteur de la maison & société de Sorbonne, abbé du Bcc, & archevêque de Rouen, mourut à Paris le 10 décembre 1707, à 53 ans. Son zele, sa charité, sa science le mirent au rang des plus illustres évêques du regne de Louis XIV.

VI. COLBERT, (Charles) marquis de Croiffy, 2º frere du grand Colbert, fut charge par Louis XIV de plusieurs négociations & ambassades importantes, & s'en acquitta avec fuccès. Il mourut le 28 juillet 1696, à 67 ans, emportant les regrets des bons citoyens.... Son fils Charles-Joachim COLBERT, qui embrassa l'état ecclésiastique, ne regarda point l'habit clérical comme une simple décoration; il eut toutes les vertus que cet habit annonce. Il n'étoit que bachelier, & il se préparoit à sa licence, lorsque le pape Innocent XI mourut. Cet événement lui fit naître le defir d'aller à Rome; le cardinal de Furstemberg le prit pour un de ses conclavistes. En partant de Rome, après l'élection d'Alexandre VIII, il fut enlevé par un parti Espagnol, blessé, conduit à Milan, & enfermé dans le château de cette ville. Il eur beaucoup à fouffrir dans cette captivité, dont il profita pour apprendre la langue Espagnole. Dès qu'il eut recouvré la liberté, il revint à Paris, entra en licence, & prit le bonnet de docteur. Nommé à l'évêché de Montpellier en 1697, il édifia le

diocese confié à ses soins, instruifit les Catholiques, les affermit dans la foi par un excellent Catéchifme, ( Voyez l'article Pouger: ) mavailla à la conversion des hérétiques, & en ramena plusieurs à l'église. Tout le monde sait combien il a pris de part aux disputes qui agitent depuis si long-temps l'églife de France. Son opposition à la bulle Unigenitus produifit une infinice de Leures, d'Instructions pastorales, de Mandements, d'Apologies, & troubla fon repos. Il mourut le 8 avril 1738, à 71 ans. Les Ouvrages donnés fous son nom, ont été recueillis en 3 vol. in-4°, 1740. ( Voyez BERRUYER. ) La famille de Colbert a produit plusieurs autres personnes de mérite dans le ministere, dans l'église & dans l'epée.

COLDORÉ, graveur en pierres fines, tant en creux qu'en relief, fe fit un aom célebre fur la fin du XVIE fiecle, par la finesse & l'élégance de fon travail. Ses portraits étoient aussi resemblants que délicats. On présume que Coldoré est un sobriquet, & que le vrai nom de cet artiste est Julien de FONTE-BAI; le même que Henri IV qualifia, dans ses lettres-patentes du 22 décembre 1608, du titre de son valet de-chambre, & de son gra-

veur en pierres fines.

COLÉONI, Voyez COGLIONI.
COLET, (Jean) né à Londres
en 1466, docteur & doyen de l'église de S. Paul, sonda une école
dans cette cathédrale, & mourut
en 1519. On a de lui des Sermons,
un Traité de l'Education des Enfauts, & d'autres ouvrages..... V.
COLLET.

COLETE BOILET, réformatrice de l'ordre de Ste Claire, naquir à Corbie, en Picardie, l'an 1380. Ayant pris l'habit du Tiers-Ordre de St François, elle travailla à réformer les Clarisses. Mais n'ayant pas pu réussir en France, eile se retira en Savoie, où elle établit sa réforme, qui se répandit enfuite dans pluseurs provinces. Elle mourut en odeur de sainteté, à Garid, le 6 mars 1447, à 66 ans. Quelques religieux de St François, touchés des exemples & des vertus de Colete, ayant embrassé l'austérité de sa regle, furent appelés COLETANS. Léon X les réunit, en 1517, aux Observantins.

I. COLIGNI, (Gaspard de) I et du nom, seigneur de Châtillonfur-Loing, d'une ancienne maison de Bourgogne, est le premier de sa famille qui se soit établi en France, depuis que cette province fut réunie à la couronne. Il suivit Charles VIII à Naples, en 1494. Il commanda un petit corps à la bataille d'Aignadel en 1509, & un autre plus confidérable à celle de Marignan en 1515. Son mariage, pour le moins autant que son mérite, contribua à l'avancer. Il avois époulé, vers la fin de 1514, Louife de Montmarenci, veuve de Ferri de Mailli, baron de Conti, & sœur aînée d'Anne duc de Montmorenci . qui depuis devint connétable. Le crédit de son beau-frere, qui étoit alors tout-puissant, hâta la récompense qui lui étoit due : il fut fait maréchal en 1516, puis chevalier de l'ordre, & lieutenant-de-roi en Champagne & en Picardie. Henri VIII, roi d'Angleterre, s'étant engagé de rendre Tournai à la France en 1518, Coligni fut envoyé pour en prendre possession. Il se présenta pour y entrer, enseignes déployées : mais l'Anglois qui y commandoit, lui dit qu'il ne permettroit pas qu'il entrât comme un conquérant dans une place que le roi de France ne tenoit que de la pure grâce du roi d'Angleterre; & il fallut qu'il pliât les drapeaux.

avant que d'entrer dans cette ville. Il fut un des juges du tournois qui fe fit au camp du Drap-d'or, en 1520. L'année fuivante, il différa d'un demi jour d'attaquer Charles-Quint, comme il pouvoit le faire avec avantage, & il manqua une occasion presque certaine de le vaincre. Il mourut à Acqs, l'an 1522, en allant secourir Fontazabie.

II. COLIGNI, (Odet de) cardinal de Châtillon à 18 ans, archevêque de Toulouse à 19, & évêque de Beauvais à 20, né en 1515, fut le deuxieme fils du précédent, & se distingua de bonne heure par fon esprit & par son amour pour les belles-lettres. Son frere d'Andelot, qui avoit déjà entraîné l'amiral dans le Calvinisme, y précipita le cardinal. Le pape Pie IV le priva de la pourpre & de la dignité épiscopale, après l'avoir excommunié. Coligni, qui avoit quitté l'habit de cardinal , & qui fe faifoit appeler fimplement le Comte de Beauvais, le reprit, & se maria en soutane rouge. Il étoit alors titulaire, outre son archevêché & son évêché, de 13 abbayes & de 2 prieures. Sa femme Isabelle de Hauteville , dame de Lore , s'affe yoit chez le roi & chez la reine, en qualité de femme d'un pair du royaume; & on la nommoit indifféremment, Madame la Comtesse, Madame la Cardinale. Après la mort de son époux, elle ofa demander son douaire; mais elle en fut déboutée par arrêt du parlement de Paris, en 1604. Son mari, condamné au concile de Trente, ne fut pas plus fidele à fon fouverain qu'il ne l'avoit été à sa religion: il prit les armes contre lui, se trouva à la bataille de St Denys, en 1568, & fut décrété de prise de corps. S'étant retiré en Angleterre, il y fut empoisonné par un de ses domestiques, le 14 février 1571. Ce maliheureux s'étant sauvé en France, fut pris à la Rochelle & puni de mort.

III. COLIGNI. (Gafoard de ) IIe du nom, frere du précédent, amiral de France, naquit le 16 février 1516, à Châtillon-fur-Loing. Il porta les armes dès fa plus tendre jeunesse. Il se fignala fous François I, à la bataille de Cerifoles, & fous Henri II, qui le fit colonel-général de l'infanterie Françoise, & ensuite amiral de France, en 1552. Il mérita ces faveurs par les belles actions qu'il fit à la bataille de Renti, par son zele pour la discipline militaire, par ses conquêres sur les Espagnols, sur-tout par la désense de St-Quentin. L'amiral se jeta dans cette place, & fit des prodiges de valeur; mais la ville ayant été forcée, il resta prifonnier de guerre. Après la mort de Henri II, il se mit a la tête des Calvinistes contre les Guises, & forma un parti si puissant, qu'il faillit à ruiner la religion Catholique en France. (V. LERI.) La cour, dit un historien, n'avoit point d'ennemi plus redoutable, après Condé, qui se l'étoit affocié. Celui-ci étoit plus ambitieux, plus entreprenant, plus actif. Coligni étoit d'une humeur plus pofée, plus mefurée, plus capable d'être chef d'un parti; à la vérité aussi malheureux à la guerre que Condé, mais réparant souvent par son habileté ce qui sembloit irréparable; plus dangereux après une défaite, que ses ennemis après une victoire; orné d'ailleurs d'autant de vertus, que des temps si orageux & l'esprit de parti pouvoient le permettre. Il ne comptoit son fang pour rien. Ayant été blessé, & ses amis pleurant autour de lui. il leur dit avec un flegme incroyable : Le métier que nous faisons , na

doit-il pas nous accoutumet à la most comme à la vie? La premiere bataille rangée, qui se donna entre les Huguenots & les Catholiques, fut celle de Dreux, en 1562. L'amiral combattit vaillamment, la perdit, & sauva l'armée. Le duc de Guife ayant été massacré par trahison, peu de temps après, au siège d'Orléans, on l'accusa d'avoir conzivé à ce lâche affaffinat; mais il le justifia par ferment. Les guerresciviles cesserent pendant quelque temps pour recommencer avec plus de fureur en 1567. Coligni & Condé donnerent la bataille de St-Denys contre le connétable de Monumorenci. Cette journée indécise su suivie de celle de Jarnac, en 1569, fatale aux Calvinistes. Condé ayant été tué d'une maniere funeste, Coligni eut fur les bras tout le fardeau du parti. Il foutint seul cette cause malheureuse, & fur vaincu encore à la journée de Moncontour, dans le Poitou, fans que son courage pût être ébranlé. Une paix avantageuse vint bientôt terminer en apparence ces fanglantes querelles, en 1571. Coligni parut à la cour, & fut accablé de careffes, comme tous ceux de fon parti. Charles IX lui fit donner cent mille francs de l'épargne, pour réparer les pertes, & lui rendit sa place au conseil. De tous côtés on l'exhortoit à se défier de ces caresses perfides. Un capitaine Calviniste, qui se retiroit en province, vint prendre congé de lui. Coligni lui demanda la raison d'une retraite si brusque : C'est , dit le militaire, parce qu'on nous fait ici trop de careses. l'aime mieux me sauver avec les fous, que de périr avec ceux qui stroient trop sages. Un projet horrible éclata bientôt. Un vendredi, l'amiral venant du Louvre, on lui zira un coup d'arquebuse, d'une senètre, dont il fut blessé dange-

reusement à la main droite & au bras gauche. Maurevert s'étoit chargé d'affaffiner Coligni, à la priere du duc de Guise, qui avoit proposé cet attentat à Charles IX: ce fut ce malheureux qui tira le coup, d'une maison du cloître de Saint-Germain-l'Auxerrois où il étoit caché. Le roi de Navarre, le prince de Condé se plaignirent au roi de cet attentat. Charles IX, exercé à la dissimulation par sa mere, en témoigna une douleur extrême, fit rechercher les auteurs, & donna à Coligni le nom de pere. C'étoit dans le temps même qu'il étoit occupé du maffacre prochain des Protestants. Le carnage commença, comme on sait, le 24 août. jour de Saint-Barthelemi, 1572. Le duc de Guise, bien escorté, marcha à la maison de l'amiral. Une troupe d'assassins, à la tête desquels étoit un certain Besme, domestique de la maison de Guise, entra l'épée à la main, & le trouva affis dans un fauteuil. Jeune-homme, dit-il à leur chef, d'un air calme & tranquille, tu devrois respecter mes cheveux blancs: mais fais ce que su voudras; tu ne peux m'abréger la vie que de quelques jours. Ce malheureux, après l'avoir percé de plusieurs coups, le jeta par la fenêtre dans la cour de sa maison, où le duc de Guife attendoit. Coligni tomba aux pieds de son lâche ennemi, & dit, suivant quelquesuns, en expirant: " Au moins fi je » mourois de la main d'un hon-" nête homme, & non pas de celle » d'un goujat! » Besme lui ayant marché sur le corps, dit à sa troupe : C'est bien commencé! allons continuer notre besogne. Son cadavre fut exposé pendant trois jours à la fureur du peuple, & enfin pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. Montmorenci, son cousin, l'en fit tirer, pour l'enterrer secrettement

(3**)** 

dans la chapelle du château de Chantilli. Un Italien ayant coupé la tête de l'amiral, pour la porter à Catherine de Médicis, cette princesse la fit embaumer & l'envoya à Rome. Coligni tenoit un Jourmal, qui fut remis, après sa mort, entre les mains de Charles IX. On remarqua un avis qu'il donnoit à ce prince, de prendre garde, en assignant l'apanage à ses freres, de leur laisser une trop grande autorité. Catherine fit lire cet article devant le duc d'Alençon, qu'elle savoit affiigé de la mort de l'amiral : Voilà votre bon ami , lui dit elle; voyez le conseil qu'il donne au Roi. -Je ne sais pas, répondit le duc, s'il m'aimoit beaucoup; mais je sais qu'un semblable conseil n'a pu être donné que par un homme très - fidele à Sa Majesté, & très zélé pour l'Etat...... Charies IX trouvoit ce Journal digue d'être imprimé; mais le maréchal de Reez le lui fit jeter au feu. Nous terminerons cet article par le parallele que fait M. l'abbé de Mabli, de l'amiral de Coligni, & de François de Lorraine, duc de Guise. « Coligni étoit le plus grand » capitaine de fon temps, aussi » courageux que le duc de Guise; » mais moins hardi, parce qu'il » avoit toujours été moins heu-» reux. Il étoit plus propre à for-» mer de grands projets, & plus » sage dans le détail de l'exécu-» tion. Guife, par un courage plus » brillant, & qui étonpoit ses en-» nemis, ramenoit les conjonctu-» res à son génie, & s'en rendoit » pour ainfi dire le maître. Coligni » leur obéissoit, mais en capitaine » qui leur étoit supérieur. Dans » les mêmes circonstances, les » hommes ordinaires n'auroient » remarqué dans la conduite de » l'un que du courage, & dans » celle de l'autre que de la pru-» dence; quoiqu'ils eussent l'un &

» l'autre ces deux qualités, mais » diversement subordonnées. Gui-» se plus heureux, eut moins d'oc-» casions de développer les res-» fources de fon génie : fon ambi-» tion adroite, & fondée en appa-» rence, comme celle de Pompée. » fur les intérêts mêmes du prince » qu'elle ruinoit, en feignant de » le fervir, se vit appuyée de son » nom, jusqu'à ce qu'elle eût ac-» quis assez de force pour se sou-» tenir par elle même. Coligni, » moins coupable, quoiqu'il le » parût davantage, fit, comme » César, ouvertement la guerre à » fon prince & à toute la France. " Guise sut vaincre & profiter de » la victoire. Coligni perdit quatre » batailles, & fut toujours l'effroi » de ses vainqueurs, qu'il sem-» bloit avoir vaincus. On ignore » ce qu'auroit été le premier dans » les malheurs qui accablerens Loligni; mais il est aisé de con-🛪 jecturer que celui-ci auroit pa-» ru encore plus grand, si la for-» tune lui avoit été austi favora-» ble. On le vit porté dans une li-» tiere, & pour ainfi dire entre les » bras de la mort, ordonner & » conduire les marches les plus » longues & les plus difficiles, » traverser l'a France au milieu de » fes ennemis, rendre, par fes » confeils, le jeune courage du » prince de Navarre plus redouta-» ble, & le former à ces grandes » qualités, qui en devoient faire » un roi bon, généreux, populaire » & capable de gouverner l'Europe » entiere, après en avoir fait un » héros, favant, terrible & clément » dans les combats. L'union qu'il » maintint entre les François & les » Allemands de son armée, que » l'intérêt de la religion seule ne » lioit pas affez; la prudence avec » laquelle il sut tirer des secours " d'Angleterre, où tout n'étoit pas

» tranquille; son art à ébranler la " lenteur des princes d'Allemagne, » quin'ayant pas tant de génie que » lui, défespéroient plus aisément » du falut des Protestants de Fran-» ce, & différoient d'envoyer des » secours, dont l'espoir du butin » ne hà:oit plus la marche dans un » pays ravagé, sont des chess-" d'œuvres de sa politique. Coli-» gni étoit honnête-homme. Guise » avoit le masque d'un plus grand » nombre de vertus; mais toutes » étoient empoisonnées par son " ambition. Il avoit toutes les qua-» lités qui gagnent le cœur de la » multitude. Coligni, plus renfer-» méen soi-même, étoit plus esti-» mé de ses ennemis, & respecté » par les siens. Il aimoit l'ordre & » sa patrie. L'ambition put bien le » foutenir, mais elle ne le fit point » commencer à agir. Aussi bon " Calviniste que bon François, ja-» mais il ne put, par trop d'austé-» rité, accorder sa doctrine avec » les devoirs de sujet. Aux quali-» tés d'un héros il joignoit une » ame timorée. S'il eût été moins » grand homme, il auroit été fa-» natique; il fut apôtre & zéla-» teur ». Nous ne citerons point sa Vie par Gatien de Courtilz, 1686, in- 12; on en trouve une beaucoup plus exacte & mieux écrite dans les Hommes illustres de France.

IV. COLIGNI, (François de) feigneur d'ANDELOT, quatrieme fils de Gaspard de Coligni, Ier. du nom, naguit à Châtillon-fur-Loing en 1521. Il fignala sa valeur dans les guerres civiles. Les Protestants eurent en lui un défenseur plein d'esprit, & un héros fécond en reffources. Il fut colonel-général de l'infanterie, en 1551, par la démission de l'amiral son frere. Il se jeta, en 1557, dans St-Quentin, avec ce frere dont il partageoit la valeur; ils furent faits prisonniers.

D'Andelot trouva le moyen de se fauver, & servit l'année suivante au siege de Calais. Peu de temps après, ses intrigues en faveur du Calvinisme, le firent conduire à Melun. Son épouse l'engagea à entendre la messe pour recouvrer sa liberté; mais cette démarche, infpirée par la politique, ne l'empêcha pas de prendre le parti des Protestants, pendant les guerres civiles. Il se distingua à la bataille de Dreux, en 1562, & l'année d'après il défendit Orléans. La prise de cette ville fut fuivie de la paix, qui ne dura que jusqu'en 1567. L'année suivante, il fit la guerre en Bretagne, dans le Poitou, & il se montra par tout aussi entreprenant qu'infatigable. La derniere journée où il se trouva sut la bataille de Jarnac, donnée le 13 mars 1569. Il mourut environ deux mois après, à Saintes, d'une fievre contagieuse felon les uns, & de poison suivant d'autres ..... Voy. CHARRY.

V. COLIGNI, (Gaspard de) III. du nom, colonel-général de l'infanterie & maréchal de France. né en 1584, de François de Colignia amiral de Guienne, se signala en divers sièges & combats. Il gagna, en 1635, la bataille d'Avein, avec le maréchal de Brezé; s'empara, deux ans après, d'Ivoy & de Damvilliers; prit Arras en 1640, avec les maréchaux de Chaulnes & de la Meilleraie; perdit la bataille de la Marfée, contre le comte de Soifsons, en 1641; & mourut en son château de Châtillon, le 4 janvier 1646, à 62 ans. L'intrépidité fut la qualité caractéristique.

VI. COLIGNI, (Gafpard de) quatrieme du nom, duc de Châtillon, fils du précédent, abjura l'hérésie en 1643, fut lieutenantgénéral, & mourut à Vincennes, d'une blessure qu'il avoit reçue à l attaque de Charenton, le 9 février

1649, à 39 ans. Sa veuve Elifabeth-Angélique de Montmorenci, fœur du duc de Lusembourg, fut une des perfonnes les plus agréables & les plus ingénieuses de la cour de Louis XIV. Elle épousa, en 1664, le duc de Meckelbourg, & mourut à Paris, en 1695, à 69 ans; c'est elle dont il est question dans le roman satyrique de Bussi. Elle avoit eu du duc de Chátilon un sils postenue, mort en 1657, & en qui finit la postérité masculine de cette samille illustre,

COLIN, Voy. Collin & Bla-

MONT.

COLIN MACLAURIN, Veyez ce dernier mot.

COLINES, Voy. GRYPHIUS. COLLANGE, (Gabriel de) né à Tours en Auvergne , l'an 1524 , fut valet-de-chambre de Charles IX. Quoique bon Catholique, il fut pris pour un Huguenot, & comme tel, assassiné à la St.-Barthelemi en 1572. Il a traduit & augmenté la Polygraphie & l'Ecriture Cabatistique de Tritheme, à Paris, 1561, in-4°, qu'un Frison, nommé Dominique de Honttinga, a donnée fous fon nom, fans faire mention ni de Trithême, ni de Collange; à Embden 1620, in - 4°. Collange avoit aussi quelques connoissances dans les mathématiques & dans la cos-

COLLATINUS, (Lucius-Tarquinius) époux de Lucrèce, violée par Sextus fils de Tarquin. Il fut en partie cause de cet outrage, par les éloges indiscrets qu'il lui fit de sa femme. Collatinus s'unit à Brutus, chassa les Tarquins de Rome, & fut fait consul avec lui, l'an 509 avant J. C.; mais comme il étoit de la famille royale, on le déposa quelque temps après. Voyeq

LUCRECE.

mographie.

COLLATIUS, Voya VII. APOL-

COLLE, (Charles) secrétaire ordinaire & lecteur de Monseigneur le duc d'Orléans, né à Paris en 1709, mort dans la même ville le 2 Novembre 1783, à 75 ans, étoit un homme aussi aimable qu'estimable. Il réunissoit dans fon caractere une disposition singuliere à la gaieté & une fenfibilité rare; la mort d'une épouse chérie avança la fienne. Sans afficher la bienfaifance & l'humanité, il fut humain & bienfaisant. Le genre dramatique lui ayant plu dès l'enfance, il le cultiva avec succès. Sa Partie-de-Chasse de Henri IV , excite quelquefois l'attendriffement le plus touchant, par la vérité des caracteres, & sur-tout par la fidélité du portrait de ce bon roi. Sa comédie de Dupuis & Defronais, piece dans le goût de Térence, est dénuée peur-être de ce que l'on appel!e le vis comica; mais elle attache tous les spectateurs par des sentiments vrais, par des caracteres bien foutenus, par un dialogue naturel, enfin par des scenes qui arrachent les larmes. Une autre comédie, intitulée: la Vérité dans le Vin, ou les Désagréments de la Galanterie, est remplie de traits pétillants d'esprit & de gaieté. Il y a d'autres pieces de lui, où il peint, d'une maniere aussi saillante que vraie les mœurs de son temps; mais son pinceau est souvent aussi libre que ces mœurs. On lui reprochoit un jour qu'il ne drapoit pas affez ses portraits: - Comment voudriez-vous qu'on reconnût une Vicille édentée, fe on lui donnoit la figure d'une Nymphe de 15 ans? Son talent, pour les chanfons, qui l'a fait nommer l'Anacréon du fiecle, égaloit son mérite dramatique. Il avoit tout ce qu'il falloit pour réussir dans ce genre: beaucoup d'esprit naturel. une tournure facile dans les vers & une chute heureuse dans les com-

COL

13

flets. On lui a defiré seulement plus du grâces & de décence. Sa Chanson sur la prise de Port-Mahon, lui valut une penfion de 600 liv. de la cour. C'est, je crois, le premier chansonnier qui ait obtenu une pareille faveur; mais il la méritoit. Il étoit un des demiers fur vivants de ces beaux-efprits francs & enjoués, qui avoient formé entr'eux une fociété appelée le Careau. Cette affemblée, dit un journaliste, valoit bien une académie. Collé regrettoit beaucoup ce bon vieux temps, où l'esprit vivoit avec l'esprit; où les gens de lettres, libres & indépendants, n'étoient ni les triftes parasites d'un épais financier, ni les bas esclaves d'un grand seigneur, qui souvent les méprise. Les ouvrages de cet aimable écrivain sont réunis en 3 vol. in-12, sous le titre de Théâtre de Société; mais il en a laissé plufeurs autres en manuscrit, qui ne font ni moins piquants, ni moins ingénieux. Il est à souhaiter qu'on ne publie que ceux qui peuvent inspirer l'enjouement sans corrompre les mœurs. Cet écrivain a encore rendu un service au théâtre en rajeunissant plusieurs anciennes comédies qui ont vieilli, pour les adapter à nos mœurs actuelles : ces pieces sont le Menteur de Corneille, la Mere coquette de Quinault, l'Andrienne de Baron, l'Esprit Follet de Hauteroche... Collé étoit coufin du poëte Regnard, dont il se rapprocha par fon originalité piquante, comme la nature l'en avoit rapproché par le sang.

COLLEONI, voy. COGLIONI.

1. COLLET, (Jean) voy. COLET.

II. COLLET, (Philibert) né en 1643, avocat au parlement de Dombes, paffa quelque temps chez les Jéfuites. H mourut à Châullonlès Dombes, fa patrie, en 1718, à 76 ans. Il étoit très laborieux;

mais il avoit des opinions fort fingulieres, même fur la religion. Il paffa long-temps pour n'en point avoir, quoique son impiété sût plutôt sur sa langue que dans son oceur. On a de lui : I. Un Traité des Excommunications, en 1689, in-12. C'est une histoire de l'excommunication de siecle en siecle. L'auteur étoit dans les censures lorsqu'il pu bliz cet ouvrage, pour avoir empêché, avec violence, qu'on n'enterrat une personne dans une chapelle dont il étoit patron. IL Un Traité de l'Usure, in-8°., 1690, dans lequel il défend, contre quelques Missionnaires, l'usage de la Bresse, de stipuler les intérêts avec le capital d'une fomme exigible. III. Entretiens sur les Dimes & autres libéralités faites à l'Eglise, in-12. IL veut y prouver que les dîmes ne font ni de droit divin, ni de droit ecclésiaftique, mais de droit domanial. IV. Encretiens sur la Clôture des Religieuses, in-12, dans lesquels il combat pour la liberté de la clôture, contre le cardinal le Camus, évêque de Grenoble, qui venoit de gagner fon procès avec les religieuses de Montfleuri, V. Des Notes sur la coutume de Bresse, 1698, in-19.3 & plufieurs ouvrages manuscrits. La figure de Collet étoit originale . ainsi que son esprit : il avoit l'air d'un philosophe de l'ancienne académie. Tout ce qui s'éloignoit des opinions communes lui plaisoit, & il soutenoit ses idées avec seu. Ceux qui vivoient avec lui, étoient charmés de l'étendue de sa mémoire & de la vivacité de fa pénétration; & , ce qui vaut encore mieux, ils trouvoient en lui un homme officieux, & un ami ardent & fincere.

III. COLLET, (Pierre) prêtre de la congrégation de la Mission, docteur & ancien professeur de théologie, né à Ternay dans le

Vendomois, le 6 septembre 1693, & mort le 6 octobre 1770, à 77 ans, s'est fait un nom distingué parmi les théologiens, & a mérité l'estime des personnes pieuses par ses écrits & par ses mœurs. Ses ouvrages font en grand nombre. Les principaux sont les suivants: Vie de St. Vincent-de-Paul, 2 vol. in-4º, 1748. Histoire abrégée du même. 1 vol. in-12, 1764. L'Abrégé vaut mieux que la grande Histoire, qui eft fastidieuse par une multitude de détails minutieux qui n'intéressent presque personne : ce défaut est celui de presque tous les ouvrages historiques de cet écrivain. Vie de M. Boudon, 2 vol. in-12, 1754. La même abrégée, 1 vol. in-12, 1762. Vie de S. Jean de la Croix, 1769, I vol. in-12. Traité des Dispenses en général & en parciculier , 3 vol. in-12, 1753. Cet ouvrage est unique en son genre, & rempli de recherches. Traité des Indulgences & du Jubilé, 2 vol. in-12, 1770. Traité de l'Office Divin, 1 vol. in-12, 1763. Traité des faints Mysteres, 2 vol. in-12, 1768. Traité des Exorcismes de l'Eglise, 1 vol. in-12, 1770. Ces différents Traités font bons, & on les consulte avec fruit. Abrégé du Dictionnaire des Cas de Conscience, de Pontas, 2 vol. in-8°, 1764 & 1770, Morénas avoit donné un Abrégé de Pontas, en 2 petits vol. in-8°: Collet s'en empara, le corrigea, l'augmenta de plus d'un tiers, & le publiz en 2 vol. in.4°. Il accuse Pontas de se contredire: on lui a fait le même reproche; mais, en général, l'Abrégé de Collet est bien fait & utile. Leures critiques, fous le nom du Prieur de Saint-Edme, 1 vol. in-8°, 1744. L'abbé de St. Cyran y est très peu ménagé. Bibliothéque d'un jeune Ecclésiastique, 1 vol. in 8°. Cette brochure est peu de chose; l'auteur n'indique pas toujours les meilleurs livres, foit

qu'il ne les connût pas, soit que sa prévention, contre certains écrivains, lui fit rejeter quelques-uns de leurs ouvrages. Theologia moralis universa, 17 vol. in-8°. Institutiones Theologica, ad usum Semina riorum, 7 vol. in-12, 1744 & fuiv. Eadem, breviori forma, 4 vol. in-12, 1768. De Deo, ejusque divinis attributis, 3 vol. in-8°, 1768. Les Devoirs des Pafteurs, I vol. in-12, 1769. Devoirs de la Vic Religieuse, 2 vol. in-12, 1765. Traité des Devoirs des Gens du Monde, I vol. in-12, 1763. Devoirs des Ecoliers, 1 vol. p. in 12. Instructions pour les Domeftiques, I vol. in-12, 1763. Instructions à l'usage des Gens de la Campagne, petit in-12, 1770. Ces différents traités font folides, mais ils manquent un peu d'onction. Sermons & Discours Eccléfiastiques, 2 vol. in - 12, 1764, écrits avec plus de netteté que d'éloquence. Méditations pour servir aux Retraites. I vol. in-12, 1769. La Dévotion au sacré Cœur de Jesus, établie & réduice en pratique, 1 vol. in-16, 1770. Il préparoit, lorqu'il mourut, d'autres ouvrages. On voit par ce catalogue que la plume de cet écrivain étoit très - féconde; mais son ftyle est dur en latin, & incorrect en françois. Le P. Collet avoit, dans la conversation, de l'esprit & du feu: on remarque ces deux qualités dans quelques-uns de ses livres. Il mêle quelquefois la plaisanterie aux sujets les plus sérieux; mais malheureusement ses railleries sentent le collège, & ne sont gueres à leur place. Il s'étoit corrigé, dans sa vieillesse, de ce désaut ; & à tout prendre, ses livres sont estimables, par l'abondance des recherches, & par l'ordre qu'il a su y mettre.

I. COLLETET, (Guillaume) avocat au confeil, l'un des 40 de l'académie Françoise, naquit à Pa-

ris en 1598, & mourut dans cette ville, le 10 février 1659, à 61 ans, laissant à peine de quoi se faire enterrer. Le cardinal de Richelicu le mit au nombre des cinq auteurs qu'il avoit choifis pour la composition des pieces de théâtre. Collètes se seul Lyminde, & travailla aux comédies intitulées l'Aveugle de Smyrae & les Tuilleries. Il lut le monologue de cette derniere piece au cardinal, & lorsqu'il fut à l'endroit qui commence par ce vers:

La Canne s'humestant dans la bourbe de l'eau...

Richelien lui fit présent de 600 liv. pour six mauvais vers qui suivoient ceiui-là. Sur quoi Collecet sit ce distique:

Armand, qui pour fix vers m'as donné fix cents livres,

Que ne puis-je à ce prix te vendre tous mes Livres!

Es lui faisant ce présent, le cardinal lui dit que les 600 francs n'étoient que pour les six vers, qu'il trouvoit si beaus, que le Roi n'étoit pas affez riche pour payer le reste. Mais il ne renonça pas à son droit de protecteur & de connoisseur; il ne voulut pas payer ces vers fans les critiquer : au lieu de s'humester de la bourbe de l'eau, il prétendit que Collaca devoit mettre barboter dans la bourbe de l'eau... Colletet résista à cette critique; & non-content d'avoir défendu son vers en présence du cardinal, il lui écrivit encore à ce sujet en rentrant chez lui. Comme le cardinal achevoit de lire sa leure, des courtifans vinrent le complimenter sur le succès des armes du roi, en difant que rien ne pouvoit résister à son éminence!.. Vous rous trompez, leur repondit-il, en riant; car, même à Paris, je trouve des personnes qui me résistent. On lui demanda quels étoient ces audacieux? C'est Colletet, dit - il; car,

après avoir combattu hier avec moi sur un mot, il ne se rend pas encore, & voilà une grande leure qu'il viene de m'en écrire. Cette opiniatreté n'irrita pas le ministre, qui continua de le protéger. Colleuer eut d'autres bienfaicheurs. Harlay, archevêque de Paris, récompensa généreusement son Hymne sur l'Immaculée-Conception; il lui envoya un Apollon d'argent... Collette avoit époufé, en secondes noces, Claudine, auparavant sa servante; & pour tâcher de justifier son choix aux yeux du public, il fit paroître, fous fon nom, plusieurs pieces de poësie: mais les honnêtes gens sentirent sa petite ruse, & se moquerent de la Sapho supposée & du dicu mesquia qui l'inspiroit. Ce mariage, joint à deux autres qui ne furent pas plus avantageux, aux pertes qu'il fit pendant les guerres civiles, & à fon caractere di Lipateur, le réduisirent à une extrême pauvreté. Les Œ=vres de Colleter parurent en 1653. in-12 : ce font des Odes, des Stances, des Sonnets, & quelques onvrages en profes (tels qu'une traduction du roman d'Ismene & Ismenias) qui font depuis long temps au nombre des livres qu'on ne lie plus. Quelques-unes de ses Poësies, sans être du premier mérite, prouvent de l'esprit, de la sécondité, & font quelquefois d'une tournure agréable.

II. COLLETET, (François) fils du précédent, n'est gueres connu que par la place que Boileau lui a donnée dans ses Satyres. Il sit, comme son pere, des vers & de la prose, des Cantiques spirituels, & des Pieces bachiques, amoureuses & burlesques. Sa Muse coquette est en 4 parties in 12. Il vivoit encore en 1672.

COLLIER, (Jerémie) né à Stowqui dans la province de Cambridge en 1656, devint lecteur de

Grays-Inn; mais ayant refusé de prêter le serment du Test, il perdit cette place. Les écrits qu'il publia pour défendre son procédé, lui attirerent la disgrace & les reproches des grands. On lui promit inutilement, fous la reine Anne, des récompenses confidérables. Il vécut & mo rut zélé non-Conformiste. Il réu issoit parfaitement l'esprit de ret ite du Chrétien. avec la politest. du gentilhomme. Egalement profond dans la philosophie, la théologie, l'éloquence, les antiquités facrées & profanes, il a enrichi fa nation de plufieurs ouvrages estimables. I. D'un Dictionnaire historique, géographique, généalogique, traduit en partie du Moréri, & augmenté d'un grand nombre d'articles, en 4 vol. in-fol. II. Des Essais de Morale sur différents sujets. III. D'un Traité où il démontre que Dieu n'est pas l'auteur du mal. IV. De la Critique du Théâtre Anglois, comparé aux théâtres d'Athênes, de Rome & de France; avec l'Opinion des auteurs, tant profanes que facrés, touchant le Spedacle: traduit en françois par le P. de Courbeville, jéfuite. Collier mourut le 26 avril 1726, à 76 ans.

I. COLLIN, (l'abbé N...) mort en 1754, tréforier du chapitre de l'église de Paris, étudia de bonne heure les finesses de la langue Latine & celles de la Françoise. Cette connoissance lui servit à traduire, avec autant d'exactitude que d'élégance, l'Orateur de Cicéron, in-12. Cette version, le fruit du travail long, pénible & assidu d'un homme d'esprit, parut avec une excellente préface, qui est en même temps un commentaire raifonné fur l'ouvrage, & un folide abrégé de thétorique. On y trouve des jugements fur nos orateurs modermes, & des réflexions sur les rhéteurs de l'antiquité. Il avoit rema porté trois prix à l'académie Françoise. On a encore de lui la Vie de Marie Lumague, institutrice des filles de la Providence, 1744, in-12.

II. COLLIN DE VERMOND, (Hyacinthe) membre de l'académie royale de peinture pour la partie de l'histoire, naquit à Versailles. Il étoit filleul & éleve du fameux Rigaud, qui démêla fon talent. Il fit d'excellentes études en Italie: il en rapporta le bon goût du desfin, dont l'art consiste autant à présenter la nature sous des aspects favorables, qu'à la rendre avec élégance & avec pureté. Dans ses exercices de professeur, il réussit à poser supérieurement le modele, à le dessiner correctement, & à remplir avec habileté toutes les fonctions de l'école. Ses ouvrages respirent la douceur, l'honnêteté, la décence de son caractere. Les principaux sont : I. La Présentation au Temple, placée à St.-Louis de Verfailles. II. La Maladie d'Antiochus. III. Plufieurs Tableaux, dans la nef des Capucins du Marais. IV. L'Annonciation, à St.-Médéri. V. La Manne qui tombe dans le Défert, à St.-Jean-en-Grève. Collis mourut à Paris en 1761, à 68 ans.

COLLIN, royer Blamont & Maclaurin.

I. COLLINS, (Antoine) né à Heston, à dix milles de Londres, le 21 juin 1676, d'une famille noble & riche, occupe une place dans la liste des incrédules. On devient ordinairement impie par un excès de perversité, ou de libertinage; Collins le devint par bonté de caractere. Le tableau des maux qu'avoient occasionnés les abus que des hommes ambitieux avoient faits de la religion, l'ayant indisposé contre elle, il l'attaqua avec beaucoup de hardiesse. Son impiété lui attira plusieurs adversaires; mais, loini

🏶 s'exporter contr'eux, il leur intiquok la maniere de le combattre avec plus de force : il fournifbit des livres à ceux qui travailloient à le réfuter. Sa bibliothéque étoit autant pour le public que pour lui même. On doit aussi lui savoirgré d'avoir évité dans les écrits l'obscénité, ressource vile des impies, qui se font pour la plupart des armes de tout. Il exerça, avec beaucoup d'applaudiffement, la magiftrature dans la province d'Effex. Oa étoit si persuadé de sa bonnefoi & de son défintéressement, que, malgré sa réputation d'impiété, on lui confia l'administration des deniers de cette province. Il moutut le 13 décembre 1729, à Harley. Squarre, après avoir protesté « qu'il » avoit toujours pensé que cha-» cun devoit faire tous fes ef-\* forts pour servir de fon mieux » Dieu, fon prince & sa patrie. \* & que le fondement de la reli-» gion confistoit dans l'amour de " Dieu & du prochain ». Les principaux ouvrages par lesquels il a fignalé fon incrédulité, font : I. Ef-Sei sur l'asage de la Raison, dans les propositions dont l'évidence dépend du témoignage humain. Un esprit foible apprendroit dans cet ouvrage à abuser de la sienne, & un esprit son à séduire celle des autres. II. Recherches Philosophiques sur la Liberté de l'Homme : ou vrage si bon, dit un auteur fort suspect, que le docteur Clarke y répondit par des injures. Ne prendroit-il pas dans ce moment, comme tant d'autres, les raisons pour des injures? Celles de Clarke étoient bien capables d'embarraffer son adversaire. Ill, Discours sur les fondements & les presves de la Religion Chréticane, avec une Apologie de la liberté d'écrine: elle fut attaquée par le cé-. lebre Crouzas. IV. Modele des Prophices littérales. C'est une suite du

livre précédent, réfuté par divers écrivains, sur-tout par le docteur Jean Rugers dans sa Nécissité de la révélation Divine. V. Difeours sur la liberté de penser : ouvrage qui fit beaucoup de bruit dans sa naissance, & qui est encore lu en Angleterre par les partifans de Collins. Il fut traduit en françois in . 8.

en 1714.

II. COLLINS, (Jean) né près d'Oxford, en 1624, membre de la focieté royale de Londres en 1667. procura l'édition des meilleurs livres de mathématique. On le nommoit le Mersenne Anglois, & il méritoir ce titre. Il étoit en commerce avec tous les savants de l'Europe. Les Anglois prétendent qu'on peut prouver clairement, par fon Commercium Epistolicum de Analysi promota, impr. in-4°. en 1712, par ordre de la fociété royale, que c'est à lui qu'on doit l'invention de la méthode analytique. Cet habile mathématicien mourut le 10 novembre 1683, à 59 ans.

COLLIUS, (François) l'un des docteurs du college Ambroissen de Milan, & grand pénitencier de ce diocese, mort en 1640, dans un âge affez avance, fe rendit tres célebre par son traité De animabus Paganorum, publié en 2 vol. in-4°, à Milan, en 1622 & 1623. Il y examine quel est le fort, dans l'autre vie, de plusieurs Payens illustres. Il forme des conjectures ingénieufes & hardies fur des choses, dont la connoissance n'appartient qu'à Dieu. Il fauve les fages-femmes Egyptiennes, la reine de Saha, Nabuchodonofor, &c. Il ne défespere pas du falut des Sept - Sages de la Grece, ni de celui de Socrate; mais il damne sans miséricorde Pyhtagore, Ariflote, & plusieurs autres, quoiqu'il reconnoisse qu'ils ont connu le vrai. Dieu. Cet ouvrage n'eft, à proprement parler, qu'un

Tom, III.

jeu d'esprit, choisi par l'auteur, pour faire parade de son érudition. Il y en a effectivement beaucoup dars ce livre. Il est d'ailleurs bien écrit, curieux & rare. On a encore de lui Conclufiones Theologica, 1609, in-4°; & un traité De s'inguine Chrifsi, plein de recherches & de citations: il parut à Milan, en 1617, in-4°.

COLLOREDO, (Rodolphe) comte de Wals, chevalier de Malte, grand-prieur de Bohëme, & maréchal-général des armées des empercurs Ferdinand II & Ferd nand III, se signala par sa valeur & par fon attachement à la maifon d'Autriche. Il mourut le 24 janvier

1657.

COLLOT, (Germain) chirurgien François, fous Louis XI, est le premier de la nation, qui tenta l'opération de la pierre par le grand appareil. Avant lui, on appeloit des chirurgiens Italiens pour cette maladie. Collot, les ayant vus opérer, s'effaya fur des cadavres, & enfin fur un criminel condamné à mort: ce misérable soutint courageusement l'opération, & par ce moyen, il racheta fa vie, (Louis XI la lui ayant accordée en cas qu'il réchappat) & ne fut plus tourmenté de la pierre. Collot fut récompensé comme il le méritoit. Sa famille, héritiere de son adresse, n'a cessé, depuis lui jusqu'à nos jours, de \*ravailler avec les mêmes fuccès. Philippe COLLOT, mort à Luçon en 1656, à 63 ans, mit en pratique les préceptes de l'art de ses peres avec une dexiérité supérieure à celle qu'ils avoient montrée. Il dégagea leur maniere d'opérer, de tout ce qu'elle avoit de rude & de difficile. Il etoit tellement occupé à Paris. que le cardinal Chigi, (depuis Alexandre VII, ne put l'engager de se rendre à Cologne.

COLLUTHUS, prêtre & curé

d'Alexandrie, devint schismatique dans le temps qu'Arius mit au jour fes erreurs, vers l'an 315. Il s'as visa d'ordonner des prêtres, & eut la ridicule ambition d'usurper le gouvernement de fon église, & de former un épiscopat imaginaire. Le concile d'Alexandrie le condamna en 321, & déposa les prêttes qu'il avoit ordonnés.

COLMAN, (Saint) Colomannus fut martyrisé en Autriche le 13 octobre 1012. Son corps fut transféré de Stolckeraw à Me ck.

1. COLOMB, (Christophe) naquit, en 1442, d'un pere cardeur de laine, a Cogureto, village fur la côte de Gênes. Quelques voyages sur mer, & le bruit que faisoient alors les entreprises des Portugais, lui firent goûter la navigation. Il conçut qu'on pouvoit faire quelque chose de plus grand que ce qu'on avoit tenté jusqu'alors, & par la seule inspection d'une carte de notre hémisphere, ou par un raisonnement tiré de la disposition du monde, il jugea qu'il devoit y en avoir un autre. Il réfolut d'aller le découvrir. Gênes. sa patrie, l'ayant traité de visionnaire, & Jean II roi de Portugal ayant refusé son service, Colomb se rendit à la cour d'Espagne, où la reine Isabelle lui confia trois vaisseaux, non sans avoir éprouvé, de la part de la populace, des marques retérées de mepris. Il s'eft même confervé en Espagne une tradition, qui apprend que lorfque Colomb passoit dans les rues aves cet air rêveur que devoit lui donner le grand projet qu'il rouloig dans fon ciprit, les hommes les plus sensés, portant le doigt au milieu de leur front & fecouant la tête. se disoient les uns aux autres par ce figne, que Colomb avoit perdu la cervelle. Des îles Canaries ou il mouilla, il ne mit que 33 jours

consécouvrir la premiere île de l'Amérique, en 1492. Pendant ce petit trajet, son équipage ne cessa de murmurer. Il y en eut même qui dirent affez haut que le plus court étoit de jeter dans la mer set aventurier, qui n'avoit rien à perdre, & qu'ils en seroient quittes en disant qu'il y étoit tombé en contemplant les aftres. Mais dés que ses compagnons de voyage eurent pris terre à l'île de Guanahani, l'une des Lucayes, ils. faluerent, en qualité d'amiral & de viceroi, ce téméraire qu'ils vouloient nover. Les infulaires, effravés à la vue de trois bâtiments Espagnols, gagnerent les montagnes. Colomb ne put prendre qu'une femme, à laquelle il fit donner du pain, du vin, des confitures & quelques bijoux : ce bon traitement fit revenir les fauvages. Les Castillans leur donnoient pour de l'or, ee qu'en Europe on ne s'aviseroit pas de ramaffer, des pots de terre cailés, des morceaux de verre & de faience. Le Cacique, ou le chef de ces insulaires, leur permit de construire un fort de bois dans l'ile qu'ils avoient appelée l'Espagnole. Colomb y laissa trente huit des siens, & partit pour l'Europe. Ferdinand & Isabelle le reçurent comme il le méritoit : ils le firent asfeoir & couvrir en leur présence comme un Grand d'Espagne, l'anoblirent lui & toute sa postérité, le nommerent grand-amiral & viceroi du nouveau - Monde, & le renvoyerent avec une flotte de 17 vaisseaux en 1493. Il découvrit de nouvelles iles, comme les Caraïbes & la Jamaique. Il seroit mort de faim dans cette derniere île. sans un stratagême singulier. Il devoit y avoir bientôt une éclipse de Lune : il envoya chercher les Guvages des environs, leur reprocha leur dureté à son égard,

les menaça qu'ils seroient bientôt un exemple terrible de la vengeance du Dieu des Espagnols, & leur prédit que dès le soir la Lune rougiroit, s'obscurciroit, & leur refuseroit sa lumiere. L'éclipse commença effectivement quelques heures après. Les fauvages épouvantés, poussant des cris effroyables, allerent se jeter aux pieds de Colomb, en lui jurant de ne plus le laisser manquer de rien. Colomb, après s'ètre fait prier quelque temps, se radoucit, & leur promit de demander à son Dieu de faire reparoitre la Lune. Elle reparut quelques moments après; & les infideles, qui le regardoient déjà comme un homme d'une nature supérieure, furent convaincus qu'il difposoit à son gré du ciel & de la terre. Comme il revenoit de cette découverte, affailli par une tempête furicuse, il se voit, lui & les siens, prêt à périr. Environné de toutes les horreurs de la mort, il ne fonge qu'à une seule chose, il n'a qu'un seul regret : c'est que le fruit de ses courses va être perdu pour l'humanité. Il entre dans sa chambre: il écrit rapidement, au bruit de la tempête & des cris de l'équipage, sur du parchemin, un Journal de sa navigation; l'enveloppe d'une toile cirée; le met enfuite dans un gâteau de cire, & le jette à la mer dans un tonneau bien bouché : espérant que le ciel conservera un dépôt si précieux, & le fera parvenir de quelque façon aux hommes. Ce fut au retour de cette expédition, en 1505, qu'il confondit ses envieux par une plaisanterie devenue celebre. Ils disoient que rien n'étoit plus facile. que ses découvertes, dues à un peu de hardiesse & à beaucoup de bonheur. Il leur proposa de faire tenir un œuf droit sur sa pointe; & aucun n'ayant pu le faire, il

cassa le bout de l'œuf en appuyant un peu deslus, & le fit ainfi tenir. Rien n'étoit plus aife, dirent les affiftants. - Jen'en doute point , reprit Colomb; mais personne ne s'en eff avifé, & c'est ainst que j'ai découvert les Indes. C'étoient ces mêmes envieux qui l'avoient mis mal auprès de Ferdinand & d'Isabelle. Des juges envoyés sur ses vaisseaux mêmes dans son second voyage, pour veiller fur sa conduite, le ramenerent en Espagne, les fers aux pieds & aux mains. ( Voy. BOVA-DILLA.) On le retint quatre années, foit qu'on craignit qu'il ne prit pour lui ce qu'il avoit découvert, comme ses ennemis l'avoient insinué; foit qu'on voulût lui donner le temps de se justifier. Enfin, on l'avoit renvoyé dans son nouveau-Monde; & c'étoit dans cette 3e. course qu'il avoit apperçu le continent à dix degrés de l'Equateur, & la côte où l'on a bâti Carthagene. Colomb, de retour de ce dernier voyage, termina peu après à Valladolid, le 8 mai 1506, à 64 ans, une carriere plus brillante qu'heureuse. On lui a élevé une Ĥatue dans Gênes. Les armes que lui avoit données Ferdinand, étoient une mer d'argent & d'azur, flanquée de trois îles d'or, & furmontée d'un globe pour cimier. Ferdinand Colomb, son fils, écrivit la Vie de son pere, traduite en françois par Cotolendi. Paris, 1681, 2 vol. in-12, ( Voy. COLOMB, no. III.) Améric Vespuce, négociant Florentin, a joui de la gloire d'avoir donné son nom à la nouvelle moitié du globe. Il prétendit avoir découvert le premier le continent. Quand il feroit vrai qu'il eût fait cette découverte dit l'auteur de l'Histoire générale, la gloire n'en seroit pas à lui : elle appartient incontestablement à celui qui eut le génie & le courage d'entreprendre le premier voyage. Colomb en avoit déjà fait trois en qualité d'amiral & de vice-roi, 5 ans avant qu'Améric Vespuce en eût fait un en qualité de géographe. C'est donc à Colomb qu'est dû l'honneur d'avoir découvert un nouveau - Monde. Mais la gloire humaine est bien rarement pure. Quelques historiens reprochent au navigateur Gênois. d'avoir souffert que ses compagnons fiffent dévorer les malheureux Indiens par des dogues affamés, qui favoient discerner à l'odorat ces infulaires, & étoient récompensés de leur fagacité par une double ration de vivres. Mais ces atrocités, qu'on a peut-être exagérées, doivent moins être mises sur le compte de Colomb, que fur celui des aventuriers Castillans qui le fuivirent. Colomb usa, en général, d'humanité envers les peuples conquis par lui.

II. COLOMB, (Don Barthelemi) frere de Christophe, se fit un nom par les Cartes marines & les Spheres, qu'il faifoit fort bien pour fon temps. Il avoit passé d'Italie en Portugal, avant fon frere, dont il avoit été le maître en cosmographic. Don Ferdinand Colomb, fon neveu, dit que fon oncle s'étant embarqué pour Londres, fut pris par des corfaires, qui le menerent dans un pays inconnu, où il fut réduit à la derniere misere; qu'il s'en tira en faifant des cartes de navigation; & qu'ayant amassé une fomme d'argent, il passa en Angleterre, présenta au roi une mappemonde de fa façon, lui expliqua le projet que son frere avoit de pénétrer dans l'Océan beaucoup plus avant qu'on n'avoit encore fait: que le prince le pria de faire venir Christophe, prometant de fournir à tous les frais de l'entreprise; mais que celui-ci ne put venir, parce qu'il étoit déjà engagé avec la cou-

some de Castille. Une parrie de ce récit, & sur-tout cette propofinon faire au roi d'Angleterre, paroiffent imaginaires. Quoi qu'il en soit, Barthelemi eut part aux libéralités que le roi de Castille sit à Christophe; & en 1493, ces deux freres, & Diégue Colomb qui étoit le troisieme, furent anoblis. Don Berthelemi partagea avec Christophe les peines & les fatigues inféparables des longs voyages où ils s'engagerent l'un & l'autre, & bâtit la ville de Saint-Domingue. Il mourat en 1514, comblé d'honneurs & de biens.

III. COLOMB, (Don Ferdinand) fils de Christophe, entra dans l'état ecclésiastique, & sorma une riche bioliothéque, qu'il laissa em mourant à l'église de Séville. C'est cette bibliothéque qu'on a surnommée la Colombine, Il écrivit la Vie de son pere, vers l'an 1530. Voyez COLOMB, n° I.

COLOMBAN, (Saint) né en Irlande l'an 560, apprit dès sa jeunesse les arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la géométrie. La nature l'avoit doué de toutes les qualités de l'esprit & de tous les agréments de la figure. Il craignit les attraits de la volupté, & les vains plaifirs que le monde lui promettoit; & se mit sous la conduite d'un faint vieillard nommé Silen, dans le monastere de Bancor. Pour se détacher de plus en plus du monde, il passa dans la Grande-Bretagne, & de-là dans les Gaules, avec 12 religieux. Un vieux château ruiné, dans les déserts des Vosges, sut sa premiere retraite. Une foule de disciples s'étant préfentée à lui, il bâtit, vers l'an 600, un monastere dans un endroit plus commode à Luxeuil, & bientôt un autre à Fontaine. Le roi Thierri II l'exila à Besançon, à la sollicitapon de Brunchaut, à laquelle le saint abbé donnoit vainement des avis falutaires. Il passa ensuite en Italie, fonda l'abbaye de Bobio, & y mourut le 21 novembre 615. Colomban avoit une opinion fur la Pâque, qui le rapprochoit des Quarto-Décimants, & il faut avouer qu'il auroit pu être plus circonfpect & plus modéré en la foutenant. On a de lui une Regle, qui a été long-temps pratiquée dans les Gaules ; quelques Pieces de poefies, quelques Lettres, & d'autres Traités afcétiques, qui se trouvent dans la Bibliothéque des PP. Ses Ouvrages ont été publiés féparément à Louvain, 1667, in-f. Ce faint est fort maltraité par l'abbé Velli dans son Histoire de France; mais il est justifié, d'une maniere victorieuse, des fausses imputacions de cet écrivain , dans l'Avertissement du XIIe vol. de l'Histoire Littéraire de France [ pag. 9 ] par les savants Binédictins de Saint-Maur.

COLOMBE, (Sainte) vierge & martyre de Cordoue, fut mise à mort par les Sarrasins en 852. Il y a une autre Ste COLOMBE, vierge & martyre de Sens, où l'on croit qu'elle reçut la couronne du martyre en 273.

COLOMBEL, (Nicolas) peinre, éleve d'Eustache le Sueur, né à Sotteville, près de Rouen, l'an 1646, demeura long-temps en Italie pour se former sur Raphael & le Pouffin, qu'il n'a cependant gueres suivis. Son dessin est correct, ses compositions riches, & accompagnées de beaux fonds d'architecture qu'il entendoit bien, de même que la perspective. Mais son ton de couleur est trop dur; & ses têtes, très communes, se ressemblent toutes. Son chef-d'œuvre est un Orphée jouant de la lyre, qui est à la ménagerie de Versailles. Colombel mourus à Paris en 1717, à 71 ans. Il étolt membre de l'académie de peinture.

COLOMBI, Voyer COLUMBI.

I. COLOMBIERE, (Claude de Ia) jéfuiste célebre, né à Saint-Symphorien, à deux lieues de Lyon, fe fit un nom dans sa compagnie par ses talents pour la chaire. La cour du roi Jacques II l'écouta pendant deux ans avec plaisir & avec fruit; mais soupçonné, & non convaincu, d'être entré dans une conf. piration, il fut banni de l'Angleterre. Il mourut à l'âge de 41 ans, le 15 février 1682, à Parai dans le Charolois. C'est lui qui, avec Matie Alacoque, a donné une forme à la célébration de la solemnité du Cœur de Jesus, & qui en a composé l'office. Ce jésuite avoit l'esprit fin & délicar, & on le sent malgré l'extrême simplicité de son style, dit l'abbé Trublet en parlant de ses Sermons, publiés à Lyon, 1757, en 6 vol. in-12. Il avoit fur tout le cœur vif & fenfible : c'est l'onction du P. Cheminais, mais avec plus de feu. L'amour de Dieu l'embrafoit. Tout dans ses Sermons respire la piéré la plus tendre, la plus vive : je n'en connois point même, qui ait ce mérite dans un degré égal, & qui foit plus dévot sans petitesse. Le célebre Patra, son ami, en parloit comme d'un des hommes de fon temps, qui pénétroit le mieux les finesses de notre langue. On a encore de lui des Réflexions morales & des Lettres spirituelles.

II. COLOMBIÉRE, Voyer

VUISON.

COLOMIÈS, (Paul) né à la Rochelle en 1638, d'un médecin Protestant, parcourut la France & la Holiande, & mourut à Londres le 13 janvier 1692, à 54 ans. La république des lettres lui doit plufieurs ouvrages fur les citovens qui l'ont illustrée. I. Gallia Orientalis, réimprimée en 1709, in-

40, avec les autres Opuscoles? par les foins du favant Fabricius. Cet ouvrage, plein d'érudition, roule sur la vie & les écrits des François favants dans les langues Orientales. II. Italia & Hispania Orientalis, in-4°, 1730, dans le goût du précédent. III. Bibliothéque choèfie, en françois, réimprimée en 1731 à Paris, avec les remarques de la Monnoie: on y voit une grande érudition bibliographique. IV. La Vie du Pere Sirmond, 1671, in-12. V. Theologorum Presbyterianorum Icon. Il fait éclater, dans cet ouvrage, fon attachement pour le parsi des Episcopaux. Le ministre Jurieu. beaucoup moins impartial & moins honnête-homme que Colomiès, qui rendoit justice à tous les partis, le déchira d'une maniere indigne dans fon libelle de l'Esprit d'Arnauld. VI. Des Opuscules critiques & historiques, recueillis & mis au jour. en 1709, par Albert Fabricius. VII. Mélanges historiques, &c. in-12. C'est un recueil de plusieurs peries traits curieux & agréables, fur quelques gens-de-lettres. Coloniès n'étoit pas un favant à découvertes. Son talent étoit de profiter de ses lectures : il mettoit à part les choses singulieres, & en ornoit ses livres. Il y a du bon dans les siens; mais l'ordre y manque. Il connoisfoit bien la bibliographie, & il a été utile à ceux qui se sont appliqués à cette science.

COLOMNA, royez xvi. Co-LOMNE & COLUMNA.

COLONIA, (Dominique de) né à Aix en 1660, jésuite en 1675, mourut à Lyon le 12 septembre 1741, à 82 ans. Cette ville, qui le postéda pendant 59 ans, lui faisoit par estime & par reconnoisfance une pension annuelle. Les fruits de ses travaux littéraires sont: I. Une Rhéthorique en latin, in-12; réimprimée jusqu'à 20 sois, parce

grèlle est affez méthodique, & orne d'exemples en général bien choiss. Cer ouvrage, adopté dans presque tous les colleges des jésuites, a eu moins de vogue depuis leur destruction. II. La Religion Chritienne, autorifée par les témoignages des Asteurs Payens, in-12, 2 vol. Colonia avoit lu cer ouvrige, par parties dans l'academie de Lyon, don: il étoit membre ; cette com-Pagnie applaudit à l'entreprise & à l'execution. L'auteur n'avoit jamais séparé l'étude de la religion, de celle des auteurs profanes : on le voit affez par les recherches qui enrichissent cet ouvrage. III. Hiftoire Littéraire de la ville de Iyon, avec une Bibliotheque des Auteurs Lyonnois facrés & profanes, in-40, 2 vol. Le premier est confacré aux antiquités de Lyon; le second à l'histoire littéraire de cette ville. L'historien a omis be rucoup d'écrivains Lyonnois, & a parlé ou superficiellement ou inexactement de plusieurs autres. IV. Bibliochéque des Livres Jansenistes, in - 12, 2 vol. censurée à Rome en 1749, & reproduite à Lyon, sous le titre de Dilionnaire des Livres Jansenistes. in-12, 4 vol., 1752. On trouve à la fin une Bibliothéque Anti-Janféniste. Les hommes sages verront que dans la premiere & dans l'autre il auroit ou se livrer à un zele moins amer, & dans la seconde indiquer quelquefois des auteurs plus modérés. Ce jésuite se piquoit beaucoup de connoître l'antiquité : les ennemis que sa présomption lui avoit faits à Lyon, se proposerent d'essayer ses forces en ce genre. On fair faire un pot de plomb, avec une inscription antique; on l'enterre pendant quelques jours; & on le lui envoie, comme un monument déterré dans un champ. L'habile anriquaire donne dans le piege, & fait imprimer une Differtation dans le

Journal de Trévoux, (décembre 1724) dans laquelle il prodigua une érudition qui l'auroit couvert de ridicule, fi ces fortes de méprifes no lui avoient été communes avec d'autres favants. Voyez l'art. d'Et. CHAMILLA D.

COLONIA, (Victoria) Voyet
1. AVALOS.. & METELLI.

I. COLONNE, (Jein) est un de ceux qui ont le plus contribué à la grandeur & a l'elévation de fa famille, l'une des plus iliustres d'Italie, & très-feconde en grandshommes. Fait cardinal par Honord III. en 1216, & déclaré légat de l'armée chrétienne, il contribua beaucoup à la prise de Damiette, par l'ardeur avec laquelle il anima les chefs & les foldats. Les Sarrafins l'ayant fait prifonnier, le condamnerent à être scié par le milieu du corps; mais, sur le point de subir ce supplice barbare, sa constance furprit fi fort ces infideles, qu'il lui donnerent la vie & la liberté. Il mourut en 1245. L'hôpital de Latran est un monument de sa piété.

II. COLONNE, (Jean) Dominicain, de la même famille que le précédent, archevêque de Mesfine, fut chargé de plusieurs affaires importantes. Il mourut en 1280. On a de lui : I. Traité de la gloire du Paradis. II. Un autre Du malheur des Gens de Cour. III. La Mer des Histoires jusqu'au regne de S. Louis, roi de France. Il ne faut pas confondre ce livre avec une compilation intitulée : La Mer des Histoires, Paris, 1488, 2 vol. in-fo. & depuis avec des augmentations. Celleci est d'un théologien jacobin nommé Brochart, qui la fit paroître, en latin . l'an 1475, fous le titre de Rudimentum Navitiorum, in-f.

III. COLONNE, (Gilles) autrement GILLES DE ROME, Ægidius Romæ, général des Augustins, puis archevêque de Bourges, fut le pre-

mier de fon ordre qui enseigna dans l'université de Paris. Son siecle, prodigue de titres, le furnomma le Dolleur très-fondé, (Doctor fundasissimus.) Philippe le Hardi, à qui fon mérite l'avoit rendu cher, lui confia l'éducation de Philippe le Bel. Le maître inspira à son éleve le goût des belles-lettres. Ce fut pour ce prince qu'il composa le traité De Regimine Principum: Rome, 1492, in-fe., & Venise, 1498. L'art du gouvernement y est comparé au jeu des échecs. Jean de Vignay en fit, fous Philippe de Valois, une traduction qui est en manuscrit dans quelques bibliothéques. Dans un chapitre de son ordre, on statua qu'on recevroit ses opinions dans les écoles. Colonne mourut à Avignon en 1316. Son corps fut porté a Paris, où l'on voit son tombeau, chargé de cette Epitaphe emphatique: Hic jacet aula morum, vitæ munditas, Archi-Philosophia Aristotelis perspicacissimus commentator, clavis & Doctor Theologia, lux in lucem reducens, &c. On a encore de lui divers Ouvrages de philosophie & de théologie: Rome, 1555, info. Veyer Averross.

IV. COLONNE, (Jacques) fut élevéau cardinalat par Nicolus III. Il eut beaucoup de part aux démêlés qui agiterent Rome, fous Boniface VIII. La famille de ce pontife, qui étoit celle de Cajetan, du parti des Guelfes, n'avoit jamais été en bonne intelligence avec celle des Colonnes. de la faction des Gibelins. ( Voyez BUONDEIMONTE.) Les cardinaux de cette famille s'étoient opposés à l'élection de Boniface, dont ils connoissoient l'humeur altiere & emportée. Pour s'y dérober, Jacques Colonne & Pierre fon neveu. cardinal comme lui, se jeterent dans Paleftrine, où Siarra Colonne, un de leurs cousins, commandoit alors. Boniface s'étant rendu maître de la ville, lanca les foudres ec= cléfiastiques contre les rebelles priva Jacques & Pierre de la pourpre, excommunia Sciarra, & mit leurs têtes à prix. Sciarra fuyant cette persécution, fut pris sur mer par des pirates, & mis à la chaîne. Cette condition, toute déplorable qu'elle étoit, lui paroissoit présérable à celle où la vengeance du pape l'auroit réduit. Philippe le Bel le fit délivrer à Marfeille, où les pirates l'avoient conduit, & l'envoya en Italie, l'an 1303, avec Guillaume de Nogaret, pour enlever Boniface. Ils surprirent le pontife à Anagni, où l'on dit que Sciarra Colonne lui donna sur la joue un coup de son gantelet: (Voy. Bo-NIFACE VIII. ) Jacques Colonne, l'objet de cet article, mourut en 1318.

V. COLONNE, (François) né à Venise, & mort en certe ville en 1527, à l'âge de plus de 80 ans. étoit jacobin. Il s'est fait connoitre par un livre finguher & rare, intitulé Hipnerotomachia Poliphili, (c'est le nom sous lequel il s'est déguisé) imprimé à Venise, en 1499 St en 1545, in f. Le style obscur & énigmarique de cet ouvrage a donné lieu à bien des interprétations arbitraires de la part de ceux qui ont cherché à l'approfondir. Des gens, d'ailleurs pleins de favoir & de bon fens, ont prétendu y trouver les principes. de toutes les sciences. Des adeptes y ont cherché le grand-œuvre, & n'ont pas manqué de l'y trouver. Ce livre a été traduit en françois, par Jean Martin: Paris, 1561. in fo.

VI. COLONNE, (Jean) cardinal, fut maltraité par Sixte IV & par Alexandre VI; & trèsestimé par Jules II, qui lui confia les charges les plus importantes de la cour de Rome. L

mount le 26 septembre 1508, à

VIL COLONNE, (Fabrice) célebre capitaine, fils d'Edouard Colume duc d'Amaifi, s'artacha au roi de Naples, & devint ennemi irréconciliable de la maison des Ursins à laquelle il fit la guerre. Le roi de Naples le nomma connétable, & Charles V lui continua cette charge mportante. Fabrice Colonne commandoit l'avant-parde à la bataille de Ravenne en 1512, où il fut fait prisonnier. Alfonse, duc de Ferrare, le mit en liberté. Fabrice rendit à son tour de grands services à son libérateur contre Jules II. Ce héros mourat en 1 ; 20, avec la réputation d'un homme également habile dans la politique & dans les armes.

VIII. COLONNE, (Marc-Antoine) se fignala dans les guerres d'Italie, principalement contre les François. La paix ayant été conclue en 1516, François I l'artira dans son parti, & en reçut de grands services. Il fut tué au siège de Milan, en 1522, d'un coup de coulevrine, que Prosper Colonas, son oncle, avoit fait pointer contre lui, sans le connoître. Il étoit dans la 50° année de son

åoc.

IX. COLONNE, (Prosper) de la même famille, fils d'Antoine, prince de Salerne, embraffa le parti des François, lorsque Charles VIII entreprit la conquête du royaume de Naples; mais sa politique le jeta ensuite dans le parti de leurs ennomis. En 1515, il entreprit de défendre le paffage des Alpes contre les François, qui le surprirent en dînant à Ville-Franche du Pô. Il fut fait prisonnier & mené en France. Dès qu'il eut sa liberté, il reprit les armes avec plus de vigueur. Egalement animé par la vengeance & par son courage, il défit les François à la bataille de la Bicoque, en 1522. Boanivet ayant bloqué Milan quelque temps après. Co-lonne le força de s'éloigner. Ce général mourut l'année fuivanne, le 50 décembre 1523, à 61 ans. Il avoit une si grande réputation, qu'on n'entendoit que ces mots dans le camp des François: Couragel Milan est à nous, puisque Colonne est mort. Il sit la guerre avec plus de sagesse que d'éclat, manquant de l'activité nécessaire pour fatiguer ou surprendre l'ennemi; mais ayant une vigilance extrême pour n'être pas surpris.

X. COLONNE, (Pompée) eut pour tuteur Prosper Colonne, fon oncle, dont nous avons parlé dans l'article précédent. Ce fut par son ordre qu'il s'attacha à l'état ecclésiastique. Son penchant étoit pour les armes, & il ne les quitta point. Pourvu de l'évêché de Riéti, de quelques abbayes & de p!usieurs prieures, il se battit en duel avec un Espagnol, & fut si faché qu'on vint les séparer, qu'il mit sa soutane en pieces. Léon X l'honora de la pourpre. Pompée Colonne, toujours emporté par son humeur guerriere, se signala dans les querelles qu'occasionna l'élection de Clément VII, appelé auparavant Jules de Médicis. C'est ce qui donna lieu à cette épigramme :

Ecce iteràm è summo dejedam culmine Romam,

Pompei & Juli mens furiosa premit.

Brute! plum Photine! plum nune firingite ferrum:

Quid servasse juvat, si peritura suite Clément VII l'ayant privé du cardinalat & de ses bénéfices, Colonne prit Rome avec Hugues de Moncade. L'année d'après (1527) le connétable de Bourbon vint affiéger cette ville, livrée au-dedans à la discorde, & exposée au-dehors aux armes des Impériaux. Clément, arrêté au château Saint-Ange, eut recours à celui qu'il avoit dépouillé du card nalat. Colonne, affez généreux pour tout oublier, travailla à procurer la liberte du pontife, qui le rétablit, & lui donna la légation de la Marche-d'Ancone. Il mourut le 28 ju n 1532, à 53 ans, viceroi de Naples. Ce cardinal aimoir les lettres. & les cultivoit avec succès. On a de lui un poëme De laudibus Mulierum, qu'on trouva en manufcrit dans la bibliothéque Vaticane. Il y célebre les vertus de Vidoire Colonne, sa parente, veuve du marquis de Pescaire, inviolablement attachée à la mémoire de son époux, auquel elle confacra fon talent pour la poësie. Voyez XVI. COLONNE.

XI. COLONNE, (Etienne) capitaine du xv1e fiecle, fut élevé dans le métier des armes sous Profper Colonne son parent, & se signala par sa valeur & par sa prudence. Il

mourut à Pise en 1548.

XII. COLONNE, (Marc - Antoine) duc de Palhano, grand-connétable de Nuples, viceroi de Sicile, s'acquit beaucoup de gloire en commandant pour les Espagnol. Il combattit en qualité de lieutenant-général & de général des gale: es du pape, à la célebre bataille de Lépante contre les Turcs, en 1571. A fon retour, Pie.V, quieut une joie extrême de cette victoire des Chrétiens, voulut que Colonne entrât à Rome en triomphe, à l'imitation des anciens généraux Romains. On dreffa des arcs triomphaux, fous lesquels il passa, accompagné des captifs, entr'autres, des enfants du bacha Ali. Il monta au Capitole, & vint de-là au Vatican, où le pape, entouré des cardinaux, le reçut comme le chef du Christianisme pouvoit recevoir le vainqueur des Infideles; & le cé-

lebre Maret fit fon panégyrique. I mourut en Espagne, le ser août 1585 ... Marc-Antoine COLONNE elt aussi le nom d'un savant cardinal ·de la même famille, qui fut archevêque de Salerne, & bibliothécaire du Vatican. Grégoire XIII, Sixte V & Grégoire XIV l'employerent dans diverses légations. Il mourut a Zagarolla, le 13 mars 1597.

XIII. COLONNE, (Ascagne) favant cardinal, viceroi d'Aragon, évêque de Palestrine, étoit fils de Marc-Antoine Colonne, duc de Palliano. Il mourut en 1608. On a de lui des I ettres & d'autres ouvrages. entr'autres, un Traité contre le cardinal Baronius, au fujet de la

Sicile.

XIV. COLUNNE, (Fréderic) duc de Tagliacozzi, prince de Bureto, connétable du royaume de Naples, & viceroi de celui de Valence, fut élevé à Madrid. Il rendie des fervices importants à Philippe IV. Son courage, sa probité & sa modération lui concilierent tous les cœurs. Il mourut en 1641, à 40 ans.

XV. COLONNE de Gioëni .. (Laurent-Onuphre) connétable de Naples, neveu du précédent, fut grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'or, prince de Palliano & de Castiglione, & mourut le 15 avril 1689. Il eut pour femme Marie Mancini, niece du cardinal Mazarin, laquelle s'étoit flattée d'épouser Louis XIV. On prétend qu'en partant pour suivre son époux en Italie, elle dit à ce monarque : Vous êtes Roi , vous m'aimez; & vous pleurez! & il faut que je parte!... Elle s'est rendue célebre per son apologie, qu'elle publia fous le titre de Mémoires, (petit in-12, Cologne 1676, & en italien 1678) par rapport aux tracasseries qu'elle eut à essuyer avec son mari, dont les manieres étoient bien

difficentes de certe agréable vivacué qu'elle avoit vue chez les Fraçois. Elle mourut en 1715, laiffait trois fils, dont le cadet, Carles Colonne, est mort cardinal en 1739.

COLONNE, (autres Personnages de ce nom.) Voy. ARAGON I. AVALOS & v. GONZAGUE.

XVI. COLONNE, (Fabio) ou COLOMNE, naquit à Naples, en 1567, de Jérôme, fils naturel du Cirdinal Pompée Colonne. Il se livra, des sa plus rendre jeunesse, à l'histoire naturelle, & sur-tout à celle des plantes. Il chercha à les connoitre dans les écrits des anciens; & par une application opiniâtre, il dévoila, à travers les fautes dont les manuscrits fourmilloient, ce qui auroit été caché pour tout autre, moins pénétrant, moins constant au travail. Les langues, la musique, les mathématiques, le dessin, la printure, l'optique, le droit civil & canonique, remplirent les moments qu'il ne donnoit point à la botanique. Les ouvrages qu'il a donnés dans ce dernier genre, étoieat regardés comme des chefsd'œuvres, avant qu'on jouit du fruit des travaux des derniers bota-Biffes. On Jui doit: I. Plantarum aliquot ac Piscium Historia, en 1592. in-4° accompagné de planches gravees, felon quelques-uns, par l'auteur même, avec beaucoup de vérité. La methode qu'il suit sut trèsapplaudie. Il y en a une édition de Milan, 1744, in-40, qui vaut moins que la premiere. II. Minùs cognitatun tatiorumque ftirpium Descripcio; ucaque de aquatilibus, aliifque nonzullis animalibus Libellus: Rome. 1616, 2 parties in-4°. Cet ouvrage, qu'on peut regarder comme une suite du précédent, reçut les mêmes éloges. L'auteur, en décrivant pluseurs plantes fingulieres, les compare avec les mêmes plantes,

telles qu'on les trouve dans les livres des anciens & des modernes. Cette comparation lui donne lieu d'exercer souventune critique judicieuse, contre Matthiole, Dioscoride, Théophraste, Pline, &c. L'auteur donna une seconde partie, à la follicitation du duc d'Aqua-Sparta. qui avoit été très-fatisfait de la premiere. L'impression de l'une & de l'autre fut confiée à l'imprimeur de l'académie des I yncai, compagnie de Savants, que ce duc avoit formée, & dont l'objet étoit de travailler fur l'histoire naturelle. Cette société utile, qui ne subsista que julqu'en 1630, c'est à-dire, jusqu'à la mort de son illustre protecteur. a été le modele de toutes celles de l'Europe. Galilée, Porta, Achillini, Colonne, en étoient les ornements. III. Une Differention fur les Glossopetres, en latin, qui se trouve avec un ouvrage d'Augustin Scilla, sur les corps marins; Rome, 1747, in-4°. IV. Il a travaillé aux *Plantes* de l'Amérique de Hernandez; Rome. 1651, in-fol. fig. V. Une Differtation sur la Pourpre, en latin; piece fort estimée, mais devenue rare, & réimprimée à Kiel, 1675, in-4°, avec des notes de Daniel Major, médecin Allemand. La premiere édition est de 1616, in-4°.

XVII. COLONNE, (François-Marie-Pompée) habile philosophe, laissa quelques ouvrages curieux, dont le principal est l'Histoire naturelle de l'Univers, 1734, 4 vol.in-12. Il périt dans l'incendie de la maison qu'il habitoit à Paris, en 1726.

COLUMBI, (Jean) Jésuire, né en 1592 à Manosque en Provence, enseigna successivement différentes sciences dans les colleges de son ordre. Il mourut en 1679, à \$6 ans, à Lyon, après avoir publié plusieurs ouvrages, dans lesquels il y a plus d'érudition que de saine cri-

tique. Les principaux font: I. Hierarchia angelica & humana, in folio. Lyon, 1747. II. Opufcula varia, in-fol. ibid. 1668. III. In S. Scripturam, tom, I. in-fol. ibid. 1656.

COLUMELLE, (Lucius Junius Moderatus) natif de Cadix, philofophe Romain, fous Claude, vers l'an 42 de J. C., laissa xII Livres fur l'Agriculture, & un Traité sur les arbres. Ces ouvrages sont précieux par les préceptes & par le ftyle : celui de Columelle se ressent encore de la latinité d'Auguste. On trouve le traité De re rustica & celui de Arboribus, dans les Rei ruftica Scriptores, Leipfick ,1735, 2 vol. in-4°. M. Saboureux de la Bonnetrie a donné une traduction françoise du premier, avec des notes curienfes, Paris, 1773, 2 vol. in-8°, qui font partie de l'Economie Rurale, 6 vol. in-8°.

COLUMNA, (Guy) natif de Messine en Sicile, suivit Edouard I en Angleterre, à son retour de la Terre-sainte. Il composa, vers l'an 1287, une Chronique en 36 livres. & quelques Traités historiques sur l'Angleterre. L'ouvrage le plus curieux de Columna est l'Histoire du Siège de Troye, en latin, imprimée à Cologne, en 1477, in-4°., & à Strasbourg 1486, in-fol. Ces édizions sont très-rares, de même que les Traductions italiennes de cette Histoire; Venise, 1481, in-folio. Florence, 1610, in-4°; mais l'édition de Naples, 1655, in-4°, l'est bien moins.

COLUTHUS, poëte Grec, navif de Lycopolis, vivoit, sous l'empereur Anastase I, au commencement du viº. siecle. Il nous reste de lui un poëme de l'Enlevement d'Helene, Bâle, 1555, in-8°; Francsort, 1600, in-8°: traduit en françois par du Molard, en 1742, in-12, avec des remarques. Le jugement de Pâris est ce qu'il y a de meilleur

dans cette production, qui n'est gueres supérieure à son siecle. Son dessin est petit, & son style est froid & languissant. Coluthus vint dans un temps où la bonne poésie étoit perdue, & son génie n'étoit pas assez fort pour s'élever au-des-sus de ses contemporains.

COMBABUS, jeune seigneur de la cour d'Antiochus Soter, roi de Syrie, fut nommé par ce prince pour accompagner la reine Stratonice dans un voyage. Cette commission lui parut délicate. La reine étoit femme, & Combabus étoit bel-homme. Ces circonstances lui firent craindre les fuites de l'honneur qu'il recevoit. Pour les prévenir, il se priva lui-même de ce qui pouvoit lui inspirer ces craintes, & l'ayant enfermé dans une boîte cachetée, il supplia le roi, avant que de partir, de la lui vouloir garder jusqu'à son retour. Ce que Combabus avoit prévu, ne manqua pas d'arriver. Stratonice, qui le voyoit tous les jours, en devint éperduement amoureuse : elle parla, elle voulut même le pousser à bout; & ce ne fut qu'en justifiant son impuissance, qu'il arrêta ses tentatives. Ce défaut, en frustrant la reine de toute espérance, ne put éteindre son amour; elle chercha à se consoler dans de fréquents tête-à-têtes. Les courtisans, jaloux de la faveur de Combabus, l'accuserent d'avoir souillé la couche, royale. On lui fit son proces: déjà même on le traînoit au fupplice, lorfqu'il demanda pour derniere grâce qu'on eût à produire la boîte fatale. Elle fut ouverte, & l'innocence de Combabus ne fut pas problématique. Le roi de Syrie plaignit fon infortune, fit punir les délateurs, & le renvoya auprès de la reine, pour la construction du temple qu'elle avoit entrepris. On y éleva en bronze la flatue de Cem= habus. Quelques-uns de ses amis surent affez sous, dit-on, pour se traier eux-mêmes comme il s'étoit traies... Cette historiette est tirée de Lucien, & on ne la rapporte ici que pour montrer ce que peuvent trois passions également sunesses, l'ambition, l'amour & l'envie.

COMBALUSIER, (François-de-Paule) médecin, né au bourg S. Andéol dans le Vivarois, mort le 24 août 1762, avoit des connoisfances très-étendues dans son art. Elles lui mériterent la place de professeur de pharmacie dans l'univerfité de Paris, & celle de membre de la fociété royale de Montpellier. Il eft connu par des Ecrits Polémiques fur les querelles des chirurgiens & des médecins; & par un Traité latin fur les vents qui affligent le corps humain, 1747, in-12, traduit en françois par Jaule, 1754, 2 vol. in-12.

L COMBE (Jean de) Voyet COMBES.

IL COMBE, (Marie de) Voyez Ciz.

III. COMBE, (le P. la) Barnabite. Voy. II. GUYON.

IV. COMBE, (Guy du Rouffeau de la) reçu au ferment d'avocat au parlement de Paris en 1705, mort en 1749 à 44 ans , a donné au public: L. Un Recueil de Jurisprudence Civile du Pays de Droit-écrit & Coutamier, 1 vol. in-4°, dont il publia une seconde édition beaucoup plus ample en 1746, & encore réimprimée en 1769. II. Il donna en 1738 me édition nouvelle du Praticien Vaiversel de Couchot, augmentée d'un petit Traité sur l'exécution provisoire des Sentences & Ordonnances des premiers Juges en différentes matieres, & sur les Ariets de défense & autres Arrées sur requêtes. III. Une nouv. édition des Arrêts de Louet, augmentée de plusieurs Arrêts. IV. Un Nouveau Traité des matieres Cri-

minelles, 1736, in-4°; nouvelle édition, 1769, in-4°. V. Recueil de Jurisprudence Canonique & Bénésiciale, pris sur les Mémoires de Fuee, I vol. in-fol. 1748. VI. On a publié après sa mort un Commentaire sur les nouvelles Ordonnances concernant les donations, les testaments, le faux, les cas Prévotaux.

les cas Prévôtaux. COMBÉFIS, (François) né à Marmande dans la Guienne, en 1605, de parents honnêtes, Dominicain en 1625, fut gratifié d'une pension de mille livres par le clergé de France, qui l'avoit choisi pour travailler aux nouvelles éditions & versions des Peres Grecs. Avant lui aucun régulier n'avoit eu de pareilles récompenses. La république des lettres lui est redevable : I. De l'édition des Œuvres de Saint Amphiloque, de Saint Methodius, de Saint André de Crète, & de piufieurs Opuscules des Peres Grecs. II. D'une Addition à la Bibliothéque des Peres, en grec & en latin, 3 vol. in-fol. III. D'une Bibliothéque des Peres pour les Prédicateurs, en 8 vol. in-fol. IV. de l'édition des cing Historiens Grees, qui ont écrit depuis Théophane, pour fervir de fuite à l'Histoire Byzantine, 1 vol. in-fol. Paris, 1685. Ce fut par ordre du grand *Colbert*, qu'il travailla à cet ouvrage. Ce savant religieux mourut à Paris en 1679, confumé par les austérités du cloitre, les travaux du cabinet, & les douleurs de la pierre. Il auroit été à souhaiter que le P. Combéfis eux fu aussi parfaitement la langue latine que la grecque : ses versions feroient plus claires & plus intelligibles. Son latin est quelquefois barbare.

COMBES, (Jean de) avocat du roi au présidial de Riom, publia en 1584 un Traité des Tailles & autres subsides, & de l'institution & origine des Offices concernant les Finances. Cet ouvrage, écrit affez purement pour son temps, est sur-tout estimable par des recherches utiles, & par une critique judicieuse... Il ne faut pas le consondre avec Pierre DE COMBES, qui donna en 1705, in-fol. les Procédures civiles des Officialités. Il y a aussi de lui les Procédures criminelles, in-4°.

COMENIUS, (Jean - Amos) grammairien & théologien Protestant, naquiten Moravie l'an 1592. Chaffé de son p ys par l'édit de 1624, qui proscrivoit les ministres de sa communion, il alla enseigner le latin à Lesna, dans la Pologne. Il s'entêta d'une nouvelle maniere d'apprendre les langues. Son livre Janua linguarum reserata; traduit non-seulement en douze langues Européennes, mais en Arabe, en Turc, en Persan, en Mogol, répandit fon nom par-tout, fans pou voir faire adopter ses idées. Après avoir couru dant la Siléfie, en Angleterre, en Suede, dans le Brandebourg, à Hambourg, &c., il se fixa à Amsterdam. C'est dans cette ville qu'il fit imprimer in-folio sa Nouvelle Méthode d'enseigner ; production qui n'offre rien de praticable, ni dans les idées, ni dans les regles. La formation des écoles ne fut pas sa seule folie; il donna encore dans celle des prétendus nouveaux prophetes, qui s'imaginoient avoir la clef des prédictions de l'Apocalypse. Cet écervelé promit aux fous qui l'écoutoient, un regne de mille ans, qui commenceroit infailliblement en 1672 ou 73. Il n'eut pas le temps de voir l'accomplissement de ses rêveries, étant mort en 1671, à 80 ans, regardé comme un prophete par ses disciples, & comme un radoteur octogénaire dans le public. ( Voy. KOTTER ) On a de Comenius: I. Des Commentaires fur l'Apocalypse. II. Un livre intitulé : Pansophiæ prodromus, Oxford, 1637, in-8°. Ill. Historia fratrum Bohemorum, Halæ, 1702, in-4°. IV. Enfin le livre dont nous avons déjà parlé, Janua linguarum referata, qu'il publia à Lefnaen 1631, in-8°, & dont l'édition de 1661, 10-8°, est en cinq langues.

COMÉS, (Natalis) ou Noel LE COMTE, Vénitien. appelé par Scaliger, homo futilissimus, quoiqu'il eût beaucoup d'erudition, a laissé une Tradudion d'Athénée; une Histoire de son temps, en 10 livres; & une Mythologielatine in8°, traduite en françois, in-4°. C'est par ce dernier ouvrage qu'il est principalement connu. Plusieurs écrivains l'ont pillé en le décriant. Il mourut vers 1582.

COMESTOR, Voyez PIERRE, no. xvi.

COMIERS, (Claude) chanoine d'Embrua, sa patrie, mort aux Quinze-vingt en 1693, professa les mathématiques à Paris, & travailla quelque temps au Journal des Savants. On a de lui plusieurs ou vrages de mathématique, de physique, de médecine, de controverse; car il se mêloit de toutes ces sciences. Les principaux sont: I. La nouvelle Science de la nature des Cometes. II. Discours sur les Cometes, inféré dans le Mercure de janvier 1681. L'objet de cet ouvrage est de prouver que les Cometes ne présagent aucun malheur : ce que Bayle démontra. avec autant de force & plus d'agrement, vers le même temps. Trois Discours fur L'art III. de prolonger la vic. L'auteur les composa à l'occasion d'un article de la Gazette de Hollande, sur un Louis Galdo, italien qu'elle fai foit vivre 400 ans Ils font curieux, par un melange heureux de l'histoire &c de la phyfique. IV. Traité des Lunettes, dans l'extraordinaire du Mercure de juillet 1682. V Traité des Prophéties, Vaticinations, Prédictous & Pronostications, contre le ministre Jurien, in-12. VI. Traité de la Parole, des Langues & Ecritures, & l'An de parler & d'écrire occultemu, à Liege, 1691, in-12, rare.

COMINES, Voyez COMMINES. COMITOLO, (Paul) Jéfuite de Pérouse en Italie, mourut dans sa patrieen 1626, à 80 ans. Il passa avec raison, pour un des meilleurs casuifles de sa société. Il lui a fait honneur par plusieurs ouvrages. On a de lui Consilia moralia; in-4°; un Traité des Contrats, &c.

COMMANDIN, (Fréderic) né à Urbain en 1509, mort en 1575, possédoit les methématiques & le grec. Il se servit de se connoissances pour traduire en latin Archimede, Apollonius de Perge, Euclide, &c. Bernardin Balde, son disciple, a écrit sa Vie. Commandin avoit une humeur souce & un commerce aisé. Sa conversation étoit pesinte, à til paroissoit sair pour écrire plutôt que pour parler. Sa mémoire & sa conception étoient lentes; mais dès qu'il avoit appris une chost, il ne l'oubliot jamais.

COMMANVILLE, (l'Abbé N... Echard de) prêtre du diocese de Rouen, vivoit à la fin du XVII fiecle. Il a publié : I. Une Vie des Saints, 4 vol. in-8°. II. Tables géographiques & chronologiques des Archevichés & Evéchés de l'Univers, Rouen, 1700, 1 vol. in-8°., auxquelles on a reproché des inexactitudes, & que plusieurs auteurs a'ont pas laissé de copier.

I. COMMELIN, (Jérôme) célebre imprimeur, natif de Douai, exerça d'abord fa profession en France; mais l'Allemagne lui paroissant un plus beau théâtre, il s'établit & mourut à Heidelberg en 1598. Il porta l'exactitude de la presse, jusqu'à corriger sur les anciens manuscrits les auteurs qu'il imprimoit. On a de lui de savantes

Notes sur Héliodore & sur Apollodore. Les reviseurs qu'il employoit, répondoient à ses soins & à son zele. Cafaubon faisoit beaucoup de cas de ses éditions. Il y a eu d'aurres imprimeurs célebres du même nom.

II. COMMELIN, (Gaspard) mort en 1731, a donné, avec soa oncle Jean Commelin, Hortus Amstelodamensis, 1697 & 1701, 2 vol. in-sol. Il a donné, seul. Planta rariores exotica Horti Amstelodamensis, 1713, in-4°, & d'autres livres de botanique. C'est lui qui a fait le catalogue de l'Hortus Malabaricus, 1696, in sol., qu'on a joint à cet ouvrage, 1678, & ann. suiv. 12 v, in-sol. fig.

COMMENDON, ( Jean-François) nequità Venife en 1524, d'un pere philosophe & médecin. Dès l'âge de dix ans il composoit des vers latins, même fur le champ. Son mérite naissant lui procura une place de camerier auprès du pape Jules III. Ce pontife dit " qu'il va-» loit trop, pour ne l'employer » qu'à faire des vers; » il lui confia plusieurs affaires aussi difficiles qu'importantes. Marcel II, Paul IV. Pie IV, qui l'honora de la pourpre, à la priere de S. Charles Borromée. le chargerent de plusieurs commisfions non moins intéressantes. Pie V, fon successeur, l'ayant nommé légat en Allemagne & en Pologne, Commendon contribua beaucoup. par ses soins, à la publication des décrets du concile de Trente, dans cette partie de l'Europe. Grégoire XIII ne randit pas la même justice à Commendon; il l'abandonna à la haine de plusieurs membres de la faction de l'Empereur, qui lui reprochoit d'avoir préséré les intérêts de la France aux siens, pour l'élection d'un Roi de Pologne. Les cardinaux d'Est, de Médicis, & quelques autres, justes appréciateurs de son mérite, parce qu'ils en

avoient eux-mêmes beaucoup, prirent hautement la défense du grand homme opprimé. Grégoire XIII étant tombé malade, ils formerent le dessein de l'élever sur la chaire pontificale, & ils l'auroient exécuté, si elle fût alors devenue vacante. Commendon mourut 'peu de temps après, à Padoue, en 1584, à 60 ans. Il laissa quelques Pieces de Vers dans le recueil de l'académie des Occulei, dont il avoit été le protecteur. On a une Vie de ce cardinal en latin, par Gratiani, évêque d'Amélie, traduite élégamment en françois par Fléchier, évêque de Nimes, ine4°, & 2 vol. in-12.

COMMINES, (Philippe de) né en Flandre d'une famille noble, passa les premieres années de sa jeunesse à la cour de Charles le Hardi, duc de Bourgogne. Il quitta ce prince pour s'attacher à Louis XI. On n'a jamais bien su le motif qui détermina Commines à abandonner la maison de Bourgogne, puisqu'il ne s'en est pas expliqué luimême. Il faut que ce motif ne dût pas lui faire honneur, & on pourroit sans témérité l'attribuer aux grandes promeffes & aux offres flatteufes du Roi. Jacques MARCHAND, ( dans sa Deseription de la Flandre, liv. 1er, pag. 167.) rapporte qu'il avoit entendu dire à un vieillard, homme de qualité, que Commines, pendant la jeunesse du comte de Charolois, avoit vécu très-familiérement avec lui; que ce comte qui l'aimoit, l'admettoit à tous ses amufements ; qu'à un retour de chasse, Commines fatigué, s'étant affis, avoit poussé la familiarité ou plutôt le manque de respect, jusqu'à dire à son jeune maître : Charles, tirez-moi mes bottes ...; que le prince en effet les avoit tirées en riant; mais qu'en riant aussi, il avoit pris une des bottes, & en avoit frappé rudement la tête de Commines, qui

étoit devenu la fable de la cour de Bourgogne; que le reffentiment de cet affront, quoique mérité, l'avoit indisposé contre le comte, dont il avoit quitté le parti, dès qu'il en eut trouvé l'occasion favorable. Quoi qu'il en soit, le nouveau maître, auguel il s'étoit attaché ou vendu, le fit chambellan, fénéchal de Poitiers, & vécut si familièrement avec lui, qu'ils couchoient fouvent ensemble. Commines gagna fa confiance par les fervices qu'il lui rendit à la guerre & dans diverses négociations. Il mérita également bien de son successeur Charles VIII, qu'il accompagna dans la conquête de Naples. Sa faveur ne fe foutint pas toujours. On l'accufa fous ce roi d'avoir favorifé le parti du duc d'Orléans, (depuis Louis XII), & de lui avoir vendu le fecret de la cour, comme il avoit vendu, disoir-on, ceux du duc de Bourgagne au roi de France. Il fut atrêté & conduit à Loches, où on l'enferma 8 mois dans une cage de fer. Il disoit alors, qu'il avoit voulu voguer dans la grande mer, & qu'il avoit connu la tempête. Après une prison de plus de deux ans, tant à Loches qu'à Paris, il fut absous de tous les crimes qu'on lui imputoit. Ce qu'il y a de surprenant aux yeux de quelques historiens, mais ce qui ne l'est point aux yeux des philosophes: c'est que le duc d'Orleans, pour lequel il avoit effuyé cet outrage, ne fit non-seulemene rien pour le soulager dans sa longue détention, mais encore ne penfa pasà lui, étant parvenu à la couronne. Commines avoit épousé Hélene de Chambes, de la maison des comtes de Montsoreau en Anjou; & il mourut dans son château d'Argenton en Poitou, le 17 octobre 1509, à 64 ans. Il joignit aux agréments de la figure, les talents de l'esprit. La nature lui avoit donné

tale mémoire & une présence d'esprich heureuses, qu'il dictoit souventaquatre secrétaires en même mps des lettres sur les affaires d'etat les plus délicates. Il parloit diverfes langues, le françois, l'efpagnol, l'allemand. Il aimoit les gens d'esprit, & les protégeoit. Ses Ménoires pour l'histoire de Louis XI & de Charles VIII, depuis 1464 julqu'en 1498, sont un des morœaux les plus intéressants de l'Histoire de France. On trouve en lui, felon Montaigne, a vec ce beau naturel qui lui est propre, le langage doux & agreable d'une naïve fimplicue. L'historien, vieilli dans les affaires, amuse les lecteurs frivoles &instrait les politiques. Il est fincere en parlant des autres, & modefie en parlant de lui-même. Sa sincérité n'est pourtant pas cet emportement de quelques écrivains, plus amis de la fatyre que du vrai. On l'a même accusé d'écrire avec la retenue d'un courtifan qui craignoit encore de dire la vérité, mênie après la mort de Louis XI. Cependant, " les vues saines, le sens droit & » profond, le jugement solide qui » regnent dans fon ouvrage (dit M. » Duclos), lui ont acquis à juste ti-» tre la réputation dont il jouit, & » qu'il confervera toujours. Ceux » qui font de l'histoire leur étude » particuliere, conviennent qu'il » n'a écrit que des Mémoires, & » son pas une histoire. Indepen-» damment des fautes qui font ren levées dans les notes marginales » de la derniere édition, il lui en » est échappé plusieurs autres. Je » les marquerai hardiment, parce m que c'eft un de mes devoirs. Tou-» tes les fois que je ne me suis pas » trouvé d'accord avec lui, mon » sentiment m'est devenu suspect, " & je n'y ai persisté qu'après les » recherches les plus exactes. Ces fautes ne sont pas ordinairement

» importantes; mais on peut tou-» iours relever celles des grands-» hommes ». La meilleure édition des Mémoires de Commines, qui ont occupé successivement un grand nombre de savants, est celle de l'abbé Lenglet du Fresnoi, 4 vol. in-4°, en 1747, à Paris, sous le titre de Lonares. Elle est revue sur le manuscrit, enrichie de notes, de figures, d'un ample recueil de pieces justificatives, & d'une longue préface très-curieuse. L'édition d'ELzevir, 1648, in-12, eft d'un format plus commode, & n'est pas commune.

COMMIRE, (Jean) Jésuite, né à Amboife le 25 mars 1625, mourut à Paris le 25 décembre 1702. La nature lui donna un génie heureux pour la poesse; il le persectionna par l'étude des auteurs anciens. On a de lui deux volumes de Pcesses latines & d'Œuvres posthumes, 1754. L'aménité , l'abondance , la facilité. sont en général le caractere de sa versification; mais, plus propre à embellir qu'à s'élever, il n'a que rarement cette hardiesse, ce feu cette énergie, cette précision, qui font de la poene le premier de tous les beaux arrs. Dans ses Paraphrases facrées, il n'a pastoujours connu la simplicité sublime des livres saints; il se contente d'être élégant, & il a des tirades qui offrent de très beaux vers. Ses Idylles sacrées & ses Idylles profanes offrent un fiyle plus propte à leur genre que ses Paraphrases, des images riantes, une élocution pure, des pensées vives, une harmonie heureuse. Il réussinoit encore mieux dans les Fables, & dans les Odes, dans celles fur-tout du genre gracieux: il fembloit avoir emprunté de Phedre sa simplicité élégante, & d'Horace ce goût d'antiquité, qu'on ne trouve presque plus dans les poètes latins modernes. Il y a même quelques-unes de

Tom. III.

COM

· Jes Odes heroiques où il prend un ton noble & élevé. Quoique le P. Commire eût un goût décidé pour les belles-lettres, il ne laissa pas de professer pendant plusieurs années la théologie & de se consacrer à la direction. Il joignit une piété douce à beaucoup de franchise & de probité, & ne se mêla gueres des affaires du monde. Il aimoit la paix. Lorfque Barbier d'Aucour publia la critique des entretiens d'Ariste & d'Eugene, par le P. Boulours, le P. Commire conseilla à son confrere de modérer une sensibilité que son amour-propre ne pouvoit dishmuler:

> Ne fit, Buhursi, magnanimo pudor, Vanum Cleanthem ferre filentio; Tuaque ne digneris ira

Pugnæ avidum juvenem superbæ. COMMODE , ( Lucius - Ælius-Aurelius) naquit à Rome l'an 161 de J. C., d'Antonin le Philosophe, & de Faustine. Quelques jours après la mort du pere, le fils fut proclamé empereur, l'an 180. Des philosophes, également sages & savants, cultiverent fon cœur & fon esprit; mais la nature l'emporta fur l'éducation. On vit en lui un second Néron. Comme lui, il fit périr les plus célebres personnages de Rome; & perfécuta cruellement les Chrétiens. Ses parents ne furent pas à l'abri de sa fureur. Un certain Cleandre, Phrygien d'origine, esclave de naiffance, devenu fon miniffre en favorisant ses débauches, feconda la cruauté du tyran. Il avoit déjà eu pour ministre un Perennis, mis en pieces par les soldats. Commode avoit abandonné le foin des affaires à ce dernier favori, devenu, à force de crimes, préset du prétoire. La foiblesse de l'Empereur augmenta l'infolence du ministre, sans que personne osat se plaindre de sa tyrannie. Un jour que le prince assistoit avec tout le

peuple aux jeux Capitolins, un ine connu, qui portoit le manteau de philofophe, s'avança au milieu du théâtre, & lui dit : Prince mou & efféminé, tandis que tu te prêtes à ces vains divertissements, Perennis se prépare à te ravir l'empire. Cet avertiffement inespéré fut le commencement de la difgrace de Perennis, qui fut maffacré peu de temps après. Cléandre eut le même sort; mais Commode n'en fut pas plus humain. Un jeune homme de distinction lui présenta un jour un poignard, lorsqu'il entroit par un endroit obscur, & lui dit : Voilà ce que le Sénas s'envoie. ( Voyez l'article LUCILLE. ) Depuis, l'empereur conçut une haine implacable contre les fénateurs. Rome fut un théâtre de carnage & d'abominations. Lorsqu'il manquoit de prétexte pour avoir des victimes, il feignoit des conjurations imaginaires. Aussi lascif que cruel, il corrompit ses sœurs, deftina trois cents femmes & autant de jeunes garcons à fes débauches. Son imagination, aussi déréglée que fon cœur, lui perfuada de rejeter le nom de son pere, & de donner celui de sa mere à une de ses concubines; au lieu de porter le nom de Commode, fils d'Antonin, il pris celui d'Hercule, fils de Jupiter; & malheur à quiconque nioit sa divinité. Le nouvel Alcide se promenoit dans les rues de Rome, vêtu d'une peau de lion, une groffe maf. fue à la main, voulant détruire les monstres, à l'exemple de l'ancien. Il faisoit assembler tous ceux de la lie du peuple qu'on trouvoit malades ou estropiés : & après leur a voir fait lier les jambes, & leur avoir donné des éponges au lieu de pierres, pour les lui jeter à la tête, il tomboit sur ces misérables, & les affommoit à coups de maffue. Il ne rougissoit point de se montrer sur le théâtre, & de se donner en spece Atexis,

ptil. Il voulut paroitre tout un en public comme un gladiateur. Mans, faconcubine, Latus, préfet 🖮 prétoire, & *Elec*te, son chambelan, deherent de le détourner de cent extravagence. Commode, dont le plaifir étoit, non pas de gouverner fes états, ou de conduire ses armées, mais de se battre contre les lions, les tigres, les léopards, & ses lujets, alla dans sa chambre écrire un arrêt de mort contre ceux qui avoient ofé lui donner des avis. Maria, ayant découvert son projet, lui présenta un breuvage empossonné au fortir du bain. Commodes'affoupit, se réveilla, vomit besucoup : on craignit qu'il ne rejest le poison, & on le fit étrangler dans sa 31º. année, 192º de J. C Son nom est placé parmi ceux des Tiberes, des Domitiens, & de tes autres monstres couronnés qui ont déshonoré le trône & l'humanité. Commode, tout barbare qu'il éwit, avoit la lâcheté des tyrans: n'olant se fier à personne pour le raser, il se brâloit lui-même la barbe, comme Danys de Syracuse.

COMMODIANUS GAZAUS. espece de versificateur Chrétien du IV. fecle, est auteur d'un ouvrage initulé: Infrudions. Il est composé ta forme de vers fans mefure & las cadence. Il a seulement observé que chaque ligne comprit un sens achevé, & qu'elle commençat par acrostiche. L'auteur prend la qualité de Mendiane de J. C. Il prêthe la pauvreié dans un style fort dur. Son ouvrage a été long-temps dans l'obscurité. Rigand le publia pour la premiere fois en 1610, in-4°; & *Dæis* l'a donné en 1711 , à la in de son Minutius-Felix.

COMMUNES, (de l'origine des)
Fora Louis le-Gros, vers la fin.
COMNÈNE, Voya les articles
des princes de cette famille illustre,
fous leurs noms de baptême :

L. COMTE, (Louis le) sculpateur, natif de Boulogne, près Paris, reçu membre de l'académie de peinture & de sculpture en 1676, mourut en 1694. Parmi les morceaux de sculpture dont il a embelli Verfailles, on distingue un Louis le Grand vètu à la Romaine, un Hercule, la Fourberie, le Cocher du Cirque; deux groupes représentant Vènus & Adonis, Zéphyre & Flore, Cet artiste se signala également par son talent pour la figure & par son goût pour l'ornement.

II. COMTE, (Louis le) jésuite, mort à Bourdeaux sa patrie, en 1729, dans un âge avancé, fut envoyé à la Chine en qualité de missionnaire & de mathématicien en 1685. A fon retour, il publiz 2 volumes de Mémoires in - 12. en forme de Lettres, sur l'état de cet empire. On y lut que ce peuple avoit conservé pendant deux mille ans la connoissance du vrai Dieu; qu'il avoit sacrifié àu Créateur dans le plus ancien remple de l'univers; que les Chinois avoient pratiqué les plus pures leçons de la morale, tandis que le reste de l'univers avoit été. dans l'erreur & dans la corruption. L'abbé Boileau, frere du fatyrique, dénonça cet éloge des Chinois, comme un blasphême, qui mettoit ce peuple presque au niveau du Juif. La faculté proscrivicces propositions, & le livre d'où on les avoit tirées. C'est le même motif qui porta le parlement à condamner au feu ce livre, par fon arret du 6 mars 1762. Les Mémoires du P. le Comte se faisoient lire avec plaifir, avant que nous euffions l'Histoire de la Chine du P. du Halde. On peut encore les consulter. en se défiant un peu de l'impartialité de l'auteur, & en se tenant en garde

COMcontre les idées trop favorablés qu'il veut donner des Chinois. Son flyle est plus èlégant que précis.

IIL COMTE, voyez Comès,

( Natalis ) ... & CONTE.

IV. COMTE, (Florent le) sculpteur & peintre Parisien, est plus connu par le Catalogue des ouvrages d'architecture, de sculpture, de peinture & de gravure des différents maîtres, que par les fiens propres. Les curieux, sur-tout en gravure, le recherchent, par les notions qu'il donne du caractere, des marques & du nombre des ouvrages des différents graveurs. Son livre est intivulé : Cabinets de singularités d'Architedure, Peinture, Sculpsure & Gravure : Paris, 3 vol. in- 12. Les deux premiers furent donnés en 1699; mais l'auteur sentant les défauts de ces deux vol., fit de nouvelles recherches, qui, jointes aux éclaircissements pour les précédents, en formerent un troisieme qu'il publia en 1700. Il écrit affez mal, & l'histoire des différents auteurs est exposée d'une maniere un peu confuse. Le Comte mourat à Paris vers 1712.

CCMUS, Dieu qui préfidoit aux festins, aux réjouissances nocturne , aux toilettes des femmes & des hommes qui simoient à se parer. Ceux qui s'e iroloient dans la milice de Comus, couroient la nuit en masque à la clarté des flembéaux. la têle couronnée de fleurs, accompagnés de jeunes garçons & de jeunes filles qui chantoient & danfoienten jouant des nstruments. Ils alloient ainsi par troupes dans les maifons, comme les masques qui courent les bals. Ces débauches commençcient après souper, & se continuoient jusque bien avant dans la nuit. On représentoir Comus en jeune homme chargé d'embonpoint, couronn' de roses & de myrthe, un vase d'une main, &

un plat de fruits ou de viandes del'autre.

CONCHYLIUS, royer Co-QUILLE.

CONCEPTION, (Ordre de LA)

POYEZ SYLVA.

CONCINA, (Daniel) théologien Dominicain, né dans un village du Frioul vers 1686, passa toue le temps de fa vie à prêcher 🖎 🏖 écrire. Benoît XIV, qui connoiffoit tout fon mérite, forma trèsfouvent ses décisions sur les avis de ce savant religieux. Il mourut à Venise le 21 sévrier 1756, à 69 ans, regardé comme le plus grand antagoniste des casuistes relâchés. L'amour de la saine morale étoit son caractere distinctif. Il plaida toute sa vie pour elle, comme prédicateur, comme jurisconsulte, comme théologien, & comme philosophe. L'église lui. doit un très-grand nombre d'ouvrages, les uns en italien, les autres en latin. Les principaux sont: I. La Discipline ancienne & moderne de l'Eglise Romaine sur le jeune du Caréme, exprimée dans deux Brefs du pape Benoît XIV; avec des obfervations historiques, critiques & théologiques, 1742, in-4°. II. Mémoire historique sur l'usage du Choculat les jours de jeune : Venile , 1748. III. Dissertations théologiques morales & critiques sur l'histoire du Probabilisme & du Rigorisme, dans lesquelles on développe les subtilités des probabilistes modernes, & on leur oppose les principes tondamentaux de la théologie chrétienne; 1743, à Venise, 2 vol. in 4º IV. Explication des quatre Paradoxes qui sont en vogue dans notre fiecle ; in-4° , 1746 : cet ouvrage a été traduit en françois. V. Dogme de l'Eglise Romaine sur l'usure; in-4°, Naples, 1746. VI. De la Religion révélée, &c. in-4°; Venise, 1754. Tous ces ouvrages sont en italien. Les plus contrasen latin font: I. Theologia Chriftiana, dogmatico - moralis, en 12 Vol. in-4°, 1746. Cette Théologie, que l'on a trouvée un peu diffuse, est rependant estimée de toutes les écoles d'Italie, quoi que proscrite dans celles des Jésuites. Cette sociétél'anagna vainement auprès de Benok XIV, zuffi ami du P. Conci-24, qu'ennemi des querelles & de la délation. II. De Sacramentali ab-Solutione impereienda aut differenda recidivis consuetudinariis, en 1755, in 4°. On a traduit cette Dissertation en frai çois, & on l'a enrichie de 'éloge historique de l'auteur & du catalogue de les ouvrages. III. De Spedaculis sheatralibus: Rome, 1752, in 4°. L'auteur est peu fa-Vorable au théatre, &c. &c.

CONCINI ou CONCINO, connu fous le nom de maréchal d'ANCRE, na juit à Florence de Barthelemi Corcino, qui de simple notaire devint secretaire d'état. Le fils vint en France en 1600, avec Marie de Médicis, femme de Henri le Grand. D'abord gentilhomme ordinaire de cette princesse, il s'éléva de cette charge à la plus haute faveur par le credit de sa semme, Leonore Galigai, fille de la nourrice de Marie de Médicis. Après la mort de Henri IV, Concini acheta la marquifat d'Ancre, fut fait premier gentilhomme de la chambre, & obtint le gouvernement de Normandie. Il devint maréchal de France, sans jamais avoir tiré l'épée, dit un belesprit, & ministre, sans connoître les lois du royaume. La fortune de cet étranger excita la jalousie des principaux seigneurs de France, & les hauteurs leur reffentiment. Consiai leva 7000 hommes à ses dé-Pens, pour maintenir contre les mé contents l'autorité royale, ou plutot celle qu'il exerçoit sous le nom d'un roi enfant & d'une reine foible, La Galigai n'abusoit pas moins de sa faveur; insolente dans sa fortune, & bizarre dans fon humeur, elle refusoit sa porte aux princes, aux princesses, & aux plus grands du royaume. Cette conduite avança la perte de l'un & de l'autre. Louis XIII, qui se conduisoit par les cou-Teils de Luynes son favori, ordonna qu'on arrêtat le maréchal. L'H6pital·Vitry, chargé de cet ordre, lui demanda son épée de la part du roi; & fur son refus, il le fit tuer à coups de p.stolet, sur le pont-lévis du Louvre, le 24 avril 1617. Son cadavre, enterre fans cérémonie, fut exhumé par la populace furieuse, & traîné par les rues jusqu'air bout du Pont-neuf. On le pendit par les pieds à l'une des potences qu'il avoit fait dresser pour ceux qui parleroient mal de lui. Après l'avoir trainé à la Grève & en d'autres lieux, on le démembra & on le coupa en mille pieces. Chacun vouloit avoir quelque chofe du Juif excommunié : c'étoit le nom que lui donnoit cette populace mutinée. Ses oreilles sur-tout furent achetées chérement, ses entrailles jetées dans la riviere, & ses restes sanglants brûlés sur le Pontneuf, devant la flatue de Henri IV. Le lendemain on vendit ses cendres, sur le pied d'un quart-d'écu l'once. La fureur de la vengeance étoit telle, qu'un homme lui arracha le cœur, le fit cuire fur des charbons, & le mangea publiquement. Le parlement de Paris procéda contre sa mémoire, condamna sa femme à perdre la tête, & déclara leur fils ignoble & incapable de tenir aucun état dans le royaume. La même année 1617, il parut in-8°, la tragédie du marquis d'Ancre, en 4 actes, en vers, ou la Victoire du Phæbus François contre le Python de et temps. On trouva dans les poches de Concini, la valeur de 19 cents 85 mille livres en papier, &

dans fon petit logis pour 2 millions 200 mille livres d'autres rescriptions. C'étoit-là un affez grand crime aux yeux d'un peuple dépouillé. La Galigaï avoua qu'elle avoit pour plus de 120,000 écus de pierreries. On auroit pu la condamner comme concussionnaire; on aima mieux la brûler comme forciere. On prétendit qu'un juif Italien, nommé Montalto, étoit magicien, & qu'il avoit sacrifié un cog blanc chez la maréchale. Cependant ce magicien ne put la guérir de ses vapeurs : elles avoient été fi fortes, qu'au lieu de se croire forciere, elle s'étoit crue enforcelée. Elle avoit fait venir deux moines de Milan pour l'exorciser. On ne la poursuivit pas moins comme forciere. Les juges prirent des Agnus Da qu'elle portoit, pour des talismans. Un conseiller lui demanda de quels charmes elle s'étoit fervie pour ensorceler la reine. Galigai, indignée contre le conseiller, & mécontente de Marie de Médicis, lui répondit avec fierté: Mon surtilege a ésé le pouvoir que les ames forses doivent avoir sur les esprits foibles. De deux rapporteurs qui instruifirent le procès de la maréchale d'Ancre, l'un étoit Courtin, vendu au duc de Luynes & qui sollicitoit des grâces; l'autre étoit Destandes-Payen, homme integre, qui ne voulut jamais conclure à la mort. Cinq juges s'absenterent; quelques-uns opinerent pour le seul bannissement. Mais Luynes sollicita avec tant d'ardeur, que la pluralité fut pour le bûcher. La maréchale fut donc trainée dans un tombereau à la Grève, comme une semme de la lie du peuple. Toute la grâce qu'on lui fit, sut de lui couper la tête, avant que de jeter fon corps dans les flammes. L'arrêt fut exécuté le 8 juillet 1617. Cette malheureuse statiente, & ton époux ne fuient

ni soutenus, ni regrettés par aucun courtifan. L'évêque de Luçon, (depuis cardinal de Richelieu, ) créature de Concini, étant entré dans la chambre du roi, un peu après l'exécution de son bienfaicleur ; Monsieur, lui dit ce prince, nous sommes aujourd'hui > Dieu merci! délivrés de votre syrannie. Sa liberté fut de peu de durce. ( Voyer GALI-GAI.) Au reste, M. Anquetil, dans son Inerigue du Cabinet, sous Henri IV & Louis XIII, dit qu'il seroit injuste de croire le maréchal d'Ancre, tel que l'ont représenté quelques historiens contemporains, Bassompierre & le maréchal d'Estrées. le jugeant long-temps après sa mort, & par conséquent avec affez d'impartialité, disent que « Concini étoit » un galant homme, d'un bon ju-. » gement, d'un cœur généreux. » libéral jufqu'à la profusion, de » bonne compagnie & d'un accès » facile. Avant les troubles, il » étoit aimé du peuple, auquel il » donnoit des spectacles, des sêtes , » des tournois, des carroufels, » des courses-de-bague, dans les-» quelles il brilloit, parce qu'il » étoit beau cavalier & adroit à » tous les exercices. Hjouoit beau-» coup, mais noblement & fans. » passion. Il avoit l'esprit solide. » enjoué, d'une tournure agréa-» ble ». Le marquis de Bonnivet, feigneur Flamand, étant prisonnier de guerre dans la citadelle d'Amiens, dont Concini étoit gouverneur, imagina de paroitre malado pour faire ensuite le mort, être emporté hors de la citadelle & Co. Sauver. Concini lui dit : Il serois bien. fächeux que vous mourustez sous ma garde; car, comme on fait passer les. Italiens en France pour de grands empoisonneurs, je serois obligé de vous faire ouvrir. Cette plaisanterie, die Siri, fut un excellent élixir pour le malade, qui ne tarda pas à gué

ris... La conversation du maréchal L'Acre étoit pleine de saillies & e gueré. Il est vraisemblable que. sil a'avoit pas uni son sort à l'insolente & insatiable Galigai, dont il fat force de partager les rapines, il feroit more dans son lit.

CONCORDE, divinité que les Romains adoroient, & en l'honneur de laquelle ils avoient élevé un temple superbe. Elle étoit fille de Jupiter & de Thémis : on la représente de même que la PAIX.

CONDAMINE, (Charles-Ma-, riedela) chevalier de Saint-Lazare, des académies Françoise & des sciences de Paris; des académies royales de Londres, Berlin, Pétersbourg, Nanci, de l'institut de Bologne; naquità Paris en 1701, & y mourut le 4 février 1774, des fuires d'une opération pour la cure d'une hernie dont il étoit attaqué. Avec une ame ardente & une conftitution forte, il dut être entraîné vers le plaisir : il s'y livra beaucoup dans sa jeunesse; mais il y renonça bientôt, ainfi qu'à l'état militaire qu'il avoit embraffé, pour le livrer aux sciences. Il entreprit divers voyages, où il recueillie planeurs observations qui en hâterent les progrès. Après avoir parcouru, sur la Méditerranée, les cotes de l'Afrique & de l'Asie, il fut choifi en 1736, avec Mrs Godin & Bouguer, pour aller au Pérou determiner la figure de la Terre. Les fruits de ce voyage, où il fit Paroitre tant d'activité & de courage, ne répondirent pas à l'attente dupublic. Il manqua même d'y péne par l'imprudence d'un de ses compagnons, M. Seniergues. Le libeninage & le ton hautain de ce pune homme ayant irrité les citoyens de la nouvelle Cuença, il s'éleverent en tumuite contre les voyageurs; mais heureusement le coupable en fut la victime. De

retour dans sa patrie, la Condamine partit quelque temps après pour Rome; le pape Benoît XIV lui fit présent de son portrait, & lui accorda la dispense d'épouser une de ses nieces. Notre philosophe pensoit que la société d'une semme raifonnable & sensible serviroit à adoucir les infirmités dont il étoit accablé. Il épousa à l'âge de 55 ans cette niece, qui fit fon bonheur. qui lui prodigua les foins les plus tendres, & de concert avec la philosophie, le consola de l'espece d'injustice qu'il avoir éprouvée à fon dernier voyage d'Angleterre, & dont on lui avoit refusé la réparation. Il s'en plaignit dans un Ecrie public à la nation Angloise, qui répondit au philosophe Parissen, " qu'elle aimoit mieux avoir moins » de police & plus de liberté ». Toujours femblable à lui-même ju fqu'au dernier moment, il fit les délices de la société par son caractere vif. actif & enjoué. Deux jours avant sa mort, il fit un Couplet affez plaifant fur l'opération chirurgicale qui le mit au tombeau; & après avoir dit ce couplet à un ami qui venoit le visiter : « Il faut que nous me laissiez, continua-t-il; j'ai deux lestres à écrire en Espagne; peut être, Pordinaire prochain, il ne sera plus temps. » L' Condamine avoit l'art de plaire aux favants par l'intérêt qu'il leur montroit pour leurs succès, & aux ignorants par le talent de leur persuader qu'ils l'avoient entendu. Les gens du monde le recherchoient, parce qu'il étoit plein d'anecdotes & d'observations fingulieres, propres à amuser leur frivolo curiofité. Aux qualités que nous avons louées dans ce philofophe, il joignoit quelques défauts. Son activite alloit jusqu'à l'inquietude, & le rendoit quelquefois importun. Il mettoit fouvent aux petites choses une importance fatigante pour les

autres. Sa curiofité devoit le rendre indiferet : c'étoit en lui une véritable passion, à laquelle il sacrifioit les bienséances ordinaires. Avide de réputation, il aimoit ces détails de correspondances & de visites qu'elle entraîne. Il est peu d'hommes célebres avec qui il n'aic eu des liaisons ou des dispures, & presque point de journal dans lequel il n'ait inféré quelques pieces. Répondant à toutes les critiques, & flatté de toutes les louanges, il ne meprisoit aucun suffrage, pas même ceux des hommes méprifables. Tel est le portrait qu'en trace M. le marquis de Condorce... Nous avons de lui divers ouvrages : I. Relation abrégée d'un Voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale; 1745, in-8. Il. La Figure de la Terre, déterminée par les ob-Servations de MM, de la Condamine & Bouguer, (voyez ce dernier mot.) 1749, in 4°. III. Mefure des trois premiers degrés du Méridien dans l'hémisphere austral; 1751, in - 4°. IV. Journal du Voyage fait par ordre du Roi à l'Equateur, avec un Supplément, en 2 parties, 1751-1752, in-40; suivi de l'Histoire des Pyramides de Quitto, qui avoit été imprimée séparément en 1751, in-4. V. Divers Mémoires sur l'Inoculation, recueillie en 2 vol. in-12. Il ne contribua pas peu à répandre l'usage de cette opération en France, & il mit dans cet objet beaucoup de chaleur. Le fryle des différents ouvrages de la Condamine est simple & négligé; mais il est semé de traits agréables & plaisants, qui lui affurent des lecteurs. La poësie étoit un des talents de notre ingénieux académicien : on a de lui des Vers de société, d'une tournure piquante; & d'autres pieces d'un plus haut flyle, telles que la Difpute des armes d'Achille, & d'aures morceaux traduits des poëtes Latins; l'Epitre d'un Vieil-

I. CONDÉ, (Turstin de) archevêque d'Yorck, naquit au village de Condé-fur-Seule près de Bayeux. Il reçut, l'an 1119, la confécration des mains de Calixie II, dans le concile de Reims, où il se trouva, malgré la défenfe du roi d'Angleterre, qui le bannit de fon royaume. Rappelé au bout de deux ans, il se livra tout entier aux fonctions de son ministere, & se fit chérir de ses diocésains. Les moines de Citeaux lui furent redevables de leur introduction en Angleterre. Turstim fut allier le courage du militaire, à la douceur du ministre de l'Evaugile. Les Ecossois ay int fait une irruption dans la partie septentrionale de l'Angleterre, il affembla fon peuple, l'encouragea par de vives exhortations, le mena lui-même au combat, & remporta une victoire complette fur les ennemis. Cet évêque guerrier finit par se faire moine l'an 1140 (& mourut peu de temps après. Il eut pour frere Audouën DE Conde, évêque d'Evreux, un des plus recommandables prélats de Normandie, par sa science, sa douceur & sa libéralité.

II. CONDÉ, (Louis Ier DE Bourbon, prince de) naquit en 1530, de Charles de Bourbon, duc de Vendôme. Il fit sa premiere campagne fous Henri II, fe fignala à la bataille de St-Quentin, & recueillit à la Fere les débris de l'armée. Il ne se distingua pas moins aux sieges de Calais & de Thionville, en 1558; mais, après la mort funeste de Henri II, les mécontentements qu'il effuya le jetterent dans le parti des Réformés. Il fut, dit-on, le chef muet de la conspiration d'Amboise. & il auroit péri par le dernier supplice, si la mort de François II n'eût fait changer les affaires. Charles IX le mit en liberté, & le prince de

Cesde n'en profita que pour se mêttre de nouveau à la tête des Protestants. Il se rendit maître de diverses villes, & il se proposoit de pousser plus loin ses conquêtes. lorfqu'il fut pris & bleffé à la bataille de Dreux, en 1562. Il perdit ensuite celle de St-Denys en 1567, & périt à celle de Jarnac, le 13 mars 1569, à l'âge de 39 ans. Il. avoit un bras en écharpe le jour de la bataille. Comme il marchoit aux ennemis, le cheval du comte de la Rochefoucault, son beau-frere, lui donna un coup de pied qui lui fit une bleffure confidérable à la jambe. Ce prince, sans daigner se plaindre, s'adrefla aux genulihommes qui l'accompagnoient : Appre-#2, leur dit-il, que les chevaux fougreux nuiscat plus qu'ils ne servent dans une armée. Un moment après il leur dit : Le Prince de Condé ne craint point de donner la bataille, puisque rous le suivez ; & chargea dans le moment, avec son bras en écharpe & sa jambe toute meurtrie. Dans ce cruel état il ne laissa pas de poursuivre les ennemis. Preffé de tous côtés, il fut obligé de se rendre à deux gentils-hommes, qui le traiterent avec affez d'humanité; mais Montesquiou, capitaine-des-gardes du duc d'Anjou, qui avoit à se venger de quelque injure particuliere, eut la basse cruauté de le tuer de sang-froid d'un coup de pistolet. Quelques historiens, entr'autres M. Desormeaux, attribuent ce crime aux ordr. secrets duduc d'Anjou. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce prince eut la lâcheté d'aller examiner Condé, baigné dans fon fang, & de le faire charger mort sur une vieille anesse. Le prince de Condé étoit petit, bossu; & cepe -dant plein d'agréments, spirituel, galant, adoré des femmes. Jamais général ne fut plus aimé de ses foldats; on en vit à Pont-à-Mousson un exemple étonnant. Il manquoit

d'argent pour ses troupes, & surtout pour les Reistres, qui étoient venus à son secours, & qui menaçoient de l'abandonner. Il osa propofer à fon armée, qu'il ne payoit point, de payer elle-même l'auxiliaire, &, (ce qui ne pouvoit jamais arriver que dans une guerre de religion, & fous un général tel que lui, ) toute fon armée se cotisa, jusqu'au moindre goujat. Il ne manqua à ce prince, né pour le malheur & pour la gloire de se patrie, que de soutenir une meilleure cause. On a beaucoup parlé des jetons d'argent fur lesquels les Protestants avoient fait mettre la figure du prince de Condé, avec l'inscription : Louis XIII, roi de France. M. Desormeaux prouve, dans son Histoire de la maifon de Bourbon, que ce prince n'eut aucune part à la fabrication de cette monnoie. On imprima en 1565 un Recueil de pieces qui concernent les affaires où il eut part, en 3 vol. petit in-12; auxquels on ajoute un in-16 imprimé en 1568, & un autre en 1571. Mais l'édition de ces différents Mémoires, donnée par Secousse & l'abbé Lenglet, en 1743, 6 vol. in-4°, est beaucoup plus ample: elle a fait diminuer le prix de l'édition originale, qui est toujeurs fort rare.

III. CONDÉ, (Henri II DE BOURBON, prince de ) premier prince du fang, né posthume à St-Jeand'Angeli, en 1588, de Henri I, fut très aimé d'abord par Henri IV, qui le fit élever dans la religion Catholique. Il épousa en 1609 Charlotte de Monemorenci, & nous détaillons dans fon article (Voy. MONTMO-RENCI nº X.) les fuites de cette union, qui brouilla le prince de Condé avec le roi, devenu éperdument amoureux de la jeune princesse. Pendant la réger - de Marie de Medicis, il fut tantôt bien, tantôt mal avec la cour, qui étoit le centre

des cabales & des intrigues. Il fut mis à la Bastille en septembre 1616, & n'en sortit qu'en 1619. De nouveaux désagréments l'obligerent, en 1625, de quitter la cour. En 1636, il commanda une armée en Franche-Comté, & ne fut pas heuzeux devant Dole, dont il avoit formé le fiége. Il réuffit mieux dans le Roussillon, où il prit le château de Salfes en 1639, & la ville d'Elne, en 1642. Après la mort de Louis XIII, il fut établi chef du conseil, & ministre d'état sous la régente. Il Servit utilement dans ees places importantes, & mourut à Paris le 16 décembre 1646. Sa plus grande gloire est d'avoir été le pere du

Grand Conde, qui fuit. IV. CONDE, (Louis II DE BOURBON, prince de) premier prince du fang & duc d'Enguien, naquit à Paris en 1621, de Henri II, prince de Condé. Il montra un génie précoce. Le cardinal de Richelieu, qui se connoissoit en hommes, dit un jour à Chavigni : Je viens d'avoir avec M. le Duc une conversation de deux heures fur la guerre, la religion & les intérêts des Princes; ce sera le plus grand capitaine de l'Europe, & le premier homme de son fiecle, & peut-être des fiecles à senir. La plupart des grands capitaises, dit un historien, le sont deveans par degrés : Condé naquit général; l'art de la guerre sembla en lui un instinct naturel. A 22 ans, en 1643, il gagna la bataille de Rocroi fur les Espagnols, commandés par le comte de Fuentes. On a remarqué que le prince, ayant tout réglé le soir voille de la bataille, s'endormit fi profondément, qu'il fallut le réveiller pour la donner. Gaffion craignoit d'engager une action générale entre l'armée Espagnole & l'armée Françoise, inférieure en nombre. Mais si nous perdons la bataille, que deviendrons-nous? Je ne m'en mets point en peine, répondit le prince,

parce que je serai mort auparavant, Il se mourut pas, & il fut vainqueur. Il remporta la victoire par lui même, par un génie qui se passoit d'expérience, par un coup - d'œil qui voyoit à la fois le danger & la resfource, par son activité exempte de trouble. Les Espagnols perdirent 10,000 hommes dans cette journée ; on fit 5000 prisonniers. Les drapeaux, les étendards ,le canon & le bagage resterent au vainqueur. Le duc d'Enguien honora sa victoire par son humanité: il eut autant de foin d'épargner les vaincus, & de les arracher à la fureur du foldat , qu'il en avoit pris pour les vaincre. Cette victoire fut suivie de la prise de Thionville & de plusieurs autres places. L'année suivante 1644, il passa en Allemagne, attaqua le général Merci, retranché sur deux éminences vers Fribourg, donna trois combats de suite en quatro jours, & fut vainqueur toutes les trois fois. Il se rendit maître de tout le pays, de Mayence jusqu'à Lan-. dau. On dit que, dans un de ces combats, le jeune héros jeta son bâton de commandant dans les retranchements des ennemis, & marcha pour le reprendre, l'épée à la main, à la tête du régiment de Consi. Le maréchal de Turenne, auquel il laissa son armée, ayant été battu à Mariendal, Condé vole reprendre le commandement, & joint à l'honneur de commander Turenne, celle de réparer encore sa désaite. 11 agtaque de nouveau Merci dans les plaines de Norlingue, & y gagne une bataille complette le 3 2002 1645; le général ennemi resta fur le champ de bataille, & Glesne, qui commandoit fous lui, fut fait prifonnier. La gloire du duc d'Enguiere fut à son comble. Il asségea, l'année suivante, Dunkerque, à la vue de l'armée Espagnole, & il fut le premier qui donna cette place à la

CON

Prance. La cour le tira du théâtre de les conquêtes pour l'en voyer en Caralogne; mais ayunt affiégé, en 1647, Lerida avec de mauvaises troupes, mal payées, il fut obligé de lever le siège. Bientôt les affaires chancelantes obligerent le roi de le rappeler en Flandre. L'archiduc Liopold, frere de l'empereur Ferdizand III, affiégéoit, en 1648, Lens en Artois; Condé rendu à ses troupes, qui avoient toujours vaincu sous lui, les mene droit à l'armée ennemie, & la taille en pieces. C'étoit pour la troisieme fois qu'il donnoit bataille avec le défavan-12ge du nombre. Sa harangue à ses soldats fut courte, mais sublime. Il ne leur dit que ces mots: Anis, souvenez-vous de Rocroi, de Fribourg & de Norelingue. Tandis que le prince de Condé comptoit les années de sa jeunesse par des victoires, une guerre civile, occasionnée par le ministere de Mazarin, déchiroit Paris & la France, Ce cardinal s'adreffa à lui pour l'appaifer; la reine l'en pria les larmes aux yeux. Le vainqueur de Rocroi & de Lens termina à l'amiable ces querelles funeftes & ridicules, dans une conférence tenue à Saint-Germain en-Laye. Cette paix ayant été rompue par les factieux, il mit le siège devant Paris, désendu par no peuple innombrable, avec une armée de 7 à 8 mille hommes, & y fit entrer le roi, la reine & le cardinal Mazarin, qui oublia bientot ce bienfait. Ce ministre, jaloux de sa gloire & redoutant son ambition, fit enfermer, le 18 janvier 1658, son libérateur à Vincenmes; & après l'avoir fait transférer, pendant un an, de prison en prison, illui donna la liberté. La cour crut luifaire oublier cette févérité, en le sommant au gouvernement de Guienne. Condé s'y retira tout de fuit; mais ce fut pour le prépaCON

rer à la guerre & pour traiter avec l'Espagne. Il courut de Bourdeaux à Montauban, prenant des villes & groffiffant par-tout fon parti. Il paffa d'Agen, à travers mille aventures, & déguifé en courrier . & cent lieues de-là . pour se mettre à la tête d'une armée commandée par les ducs de Nemours & de Beaufort. Il profite de l'audace que son arrivée imprévue donne aux foldats, attaque le maréchal d'Hocquincoure, général de l'armée royale campée près de Gien, lui enleve plusieurs quartiers, & l'eût entiérement défait. fi Turenze ne fût venu à son secours. Après ce combat, il vole à Paris, pour jouir de sa gloire & des dispositions favorables d'un peuple aveugle. Déjà il se saisit des villages circon voifins; pendant que Turenne s'approchoit de la capitale pour le combattre. Les deux généraux s'étant rencontrés près du faubourg Saint-Antoine le 2 juillet 1612, se battirent avec tant de valeur, que la réputation de l'un & de l'autre, qui sembloit ne pouvoir plus croître, (dit un historien célebre, ) en fut augmentée. Cette journée auroit été décisive contre lui, files Parifiens n'avoiens ouvert leurs portes pour recevoir son armée. La paix fe fit peu de temps après; mais il ne voulut pas y entrer. Il se retira dans les Pays-Bas, où il soutint, avec assez de gloire, les affaires des Espagnols. Il en acquit beaucoup par le secours qu'il jeta dans Cambrai, & par la fameuse retraite qu'il fit à la levée du siège d'Arras en 1654. Deux ans après, il fit lever le fiége de Valenciennes; mais il fut battu à la journée de Dunes, où Turenne fut vainqueur. La paix des Pyrénées rendit ce prince à la France en 1659. Le cardinal Mazazin, qui traita de cette paix avec Don Louis

44 CON

de Haro, ne consentit au rétablissement du Grand Condé, que par l'infinuation que lui fit le miniftre Espagnol, que l'Espagne, au cas de refus, procureroit à ce prince des établissements dans les Pays-Bas: etabliffements qui auroient caufé peut-être bien des inquiétudes. Le prince de Condé, rendu à Sa patrie, la servit utilement dans la conquête de la Franche-Comté en 1668, & dans celle de Hollande en 1672. Il prit Wesel, fut bleffe près du fort de Tolhuis, & continua les années suivantes à rendre des services importants. En 1674, il mit en sûreté les conquêtes des François, s'opposa au desfein des armées des Alliés, & défit leur arriere-garde à la célebre journée de Senef. Oudenarde assiégée lui dut sa délivrance. Après la mort du vicomte de Turenne en 1675, il continua la guerre d'Allemagne avec avantage. La goutte, dont il étoit tourmenté, l'obligea de se retirer; & dans la douce tranquillité de sa belle maison de Chantilli, il cultiva les lettres, & fortifia fon ame par la pratique des vertus chrétiennes. Il mourut à Fontainebleau en 1686, à 65 ans; il s'y étoit rendu pour voir madame la duchesse sa petite-fille, qui avoit la petite-vérole. Peut être que le defir de faire par-là sa cour au roi, ajoutoit encore à l'intérêt qu'il prenoit à cette princesse : on ne l'en auroit pas soupçonné en 1652, dans le temps des troubles de la Fronde. Il voulut, sans doute, après avoir fait les mêmes fautes que son pere, (dit le président Liesnault,) donner le même exempie d'un retour fincere & d'un dévouement sans réserve. Le génie du Grand Condé pour les sciences, pour les beaux-arts, pour tout ce qui peut être l'objet nes connoissances de l'homme,

ne le cédoit point dans lui à 🐠 génie presque unique pour conduire & commander les armées. Il donnoit toujours par écrit ses ordres à ses lieutenants, & leur imposoit la loi de les suivre. Turenne disoit aux siens ce qu'il croyoit convenable, & s'en rapportoit à leur prudence. Il arriva de-là que celui-ci eut beancoup d'illustres éleves, & que l'autre n'en forma point, ou peu. Ces deux grandshommes s'estimoient : Si j'avois à me changer, disoit Condé, je voudrois me changer en Turenne, & c'est le seul homme qui puisse me faire souhaiter ce changement-là. Sa physionomie anaonçoit ce qu'il étoit : il avoit le regard d'un aigle. Ce feu, cette vivacité qui formoit son caractere, lui firent aimer la fociété des beaux-esprits : Corneille, Boffuet, Racine, Despréaux, Bourdalous étoient souvent à Chantilli, & ne s'y ennuyoient jamais. Dans ces entretiens littéraires, il parloit avec beaucoup de grâce, de noblesse & de douceur, quand il soutenoit une bonne cause. Mais son sang & ses yeux s'enflammoient, lorfqu'il en foutenoit une mauvaise, & qu'il étoit contredit. Boilean fut tellement effrayé un jour du feu de ses regards, qu'il dit tout bas à son voifin : Dorénavant , je serai toujours de l'avis de Monsteur le Prince quand il aura tort. Cette ardeur de génie qui l'animoit, le porta à examiner les différentes religions du monde. Il lut avec avidité les livres les plus fameux des Sectaires, des Athées, des Déistes. Il conféra souvent avec les plus habiles docleurs & les plus grands philosophes de son fiecle. Enfin. après des lectures immenses & des discussions infinies, il conclut que la religion Catholique étoit la feule véritable, & que toutes les autres étoient l'ouvrage de l'imposture

CON

Mach friponnerie. Des flatteurs de la cour s'efforçoient de lui infauer l'incrédulité; mais ce prince the toujours ferme contre leur séduction. Il leur disoit souvent: Vous avez beau faire, la dispersion des Jufe fea continuellement une preuve invincible de notre Religion. Ce Rroit donc témérairement que l'on voudroit accrédirer des soupçons injustes for sa foi; car, au lit de la mort, où il faut bien enfin que les flameurs laiffent aborder la vérité. le prince déclara, pour detruire ces foupçous, qu'il n'avoit jamais douté des mysteres d. La Religion, quoi qu'on est du... M. le prince, fils du grand Conde, ayant voulu faire peindre l'histoire de son illustre pere dans le galerie de Chantilli, sins oublier ses exploits contre la patrie, fit dessiner la Muse de l'histoire, tenant un livre, sur le dos du-quel on lisoit : Vie du Prince de Condé. Cette Muse arrachoit des feuillets, sur lesquels on lisoit: Secours de Cambrai; secours de Valenciennes; retraite de devant Arras: achons qui lui auroient fait le plus grand honneur, s'il n'avoit pas fervi alors contre son roi. M. Desormeaux a donné la Vie de ce prince; à Paris, 1766, 4 vol. in-12; elle a effacé celle de Coste, in-4° & in-12. On en trouve une autre dans les Hommes Illustres de France. par Ch. Perrault.

V. CONDÉ, (Henri-Jules DE BOURBON, prince de) fils du Grand Condé,) né en 1643, & mort en 1709, étoit un prince très-éclairé, aimant les gens d'esprit, & en ayant beaucoup lui-même: (Voyeç CRETIN.) Il se fignala dans diver-ses occasions sous son illustre pere, & sur-tout en 1672, au passage du Rhin, & en 1674, à la bat. de Seues... Voyeç IV. BOURBON-CONDÉ.

· CONDÉ, (la Princesse de)

MONTMORENCY. Voyet X. CONDILLAC, (Etienne Bonnot de ) de l'académie Françoise, & de celle de Berlin, abbé de Mureaux, ancien précepteur de S. A. R. l'infant D. Ferdinand, duc de Parme, naquit à Grenoble en 17\*\*, & mourut d'une fievre putride, dans sa terre de Flux, près Baugenci, le 2 août 1780. Un grand fens, un jugemene für, une métaphysique nette & profonde, une littérature aussi choisie qu'étendue, un caractere folide, des mœurs graves sans austérité, un ton un peu fenrencieux, plus de facilité d'écrire que de parler ; plus de philosophie que de sensibilité & d'imagination: tels font les traits principaux du portrait de l'abbé de Condillac. On a recueilli en 3 vol. in-12, sous le titre de ses Œuvres, son Essai sur l'origine des Connoissances humaines; son Traité des Sensations; son Traité des Systèmes: ouvrages excellents, pleins d'idées justes, lumineuses & neuves, écrits avec clarté, penfés avec profondeur, & dans lesquels le ton philosophique paroît la langue naturelle de l'auteur. Son Cours d'Etudes, en 16 vol. in-12, 1976, composé pour l'instruction de son illustre éleve, mérite les mêmes éloges. Toutes les fois qu'il raifonne, qu'il discute, qu'il étudie la morale & la politique à travers les révolutions des empires, on est très-content de lui: mais dans la partie historique, d'ailleurs affez bien faite & pleine de vues nouvelles, on desire fou-. vent plus de chaleur & plus de vivacité, & un style plus pittoresque. Ce livre, qui respire l'humanité la plus fincere, & le plus vif desir de rendre les souverains bienfaisants & les hommes heureux. n'est pas écritavec ce ton pénétrant & touchant, que prenoit Fénelon pour parvenir au même but. Sa

narration est foible, seche & commune. On a encore de lui : Le Commerce & le Gouvernement confidérés relativement l'un à l'autre, in-12: livre qui a été décrié par les anti-économistes, quoiqu'il y ait des chofes bien vues; mais on auroit voulu qu'il n'eût pas étayé certains systèmes sur le commerce des grains, qu'il eût donné à fes principes un air moins profond & moins abstrait, & que dans des matieres, qui intéressent tous les hommes, il cût écrit pour tout le monde. On a remarqué dans quelques ouvrages de l'abbé de Condillac, qu'il avoit une haute opinion de son mérite; il ne se fai-Soit point un devoir de la cacher. Un homme qui favoit si bien faire l'analyse & le calcul des idées. devoit favoir exactement combien il en avoit eu de nouvelles. & cette connoissance pouvoit excufer son amour-propre. On lui a encore reproché que, dans son Traité des Sensations, il a établi des principes dont les matérialistes ont tiré de funestes conséquences; que dans fon Cours d'Etudes, il a jugé, en connoisseur inhabile, plusieurs tirades de Boileau, en soumettant la poësie, libre, irréguliere & audacieuse de sa nature, au compas de la géométrie, &c. Mais s'il a adopté quelques-unes des opinions de la philosophie moderne, on peut dire qu'il les a fouvent tempérées par un caractere modéré & un esprit sans enthou-Gaime.

CONDREN, (Charles de) II<sup>e</sup>. général de la congrégation de l'Oratoire, docteur de la maison de Sorbonne, fils d'un gouverneur de Monceaux fort chéri de Hanti IV, naquit à Vaubuin près de Soissons, en 1588. Son pere, qui avoit dessein de le pousser à la cour ou dans les armées, voulut l'empêcher

d'embraffer l'état eccléfiaftiques mais sa vocation étoit trop forte. Le cardinal de Berulle, auquel il fuccéda, le reçut dans sa congrégation,& l'employa très-utilement. Le P. de Condren fut confesseur du duc d'Orléans, frere unique du toi. Il refusa constamment le chapeau de cardinal, l'archevêché de Reims & celui de Lyon. Ses vertus ne parurent pas avec moins d'éclat dans sa place de général. Après avoir travaillé long-temps pour la gloire de Dieu & pour le salut du prochain, il mourut à Paris le 🥕 janvier 1641, å 53 ans. Son idée da sacerdoce de J. C., in-12, ne fut misé au jour qu'après sa mort : il ne voulut iamais rien donner au public pendant sa vie. On a de lui des Lettres & des Discours en 2 vol. in-12. C'est lui qui comparoit les vieux docteurs ignorants aux vieux jetons, qui, à force de vieillir, n'avoient plus de lettres. Le P. Amelotte a écrit sa Vie in-8º.

CONFUCIUS ou Congrutzée. le pere des philosophes Chinois. naquit à Chanping, d'une famille illustre, qui tiroit son origine de Ti-Y, xxvIIe empereur de la fecoade race, vers l'an 550 de J. C. Il parut philosophe dès son enfance, & sa philosophie s'accrus par la lecture & par la réflexion. Devenu mandarin & ministre d'état du royaume de Lu, aujourd'hui Chaanton, il montra combien il étoit important que les rois fussent philofophes, ou euflent des philosophes pour ministres, Il n'avoit accepté le ministere, que dans l'espérance de pouvoir répandre plus aifément d'un lieu élevé ses lumieres. Le défordre s'étant gliffé à la cour, par la féduction de plufieurs filles qu∉ le roi de Tci avoit envoyées au roi de Lu, il renonca à son emploi, & se retira dans le royaume de Sia pour y enseigner la philosophie.

Son école fut fi célebre, que, dans peu de temps, il eut jusqu'à 3 mille disciples, parmi lesquels il y en eut 500 qui occuperent les postes les plus éminents dans différents royaumes. Il divisa sa doctrine en quatre parties, & son école en un pareil nombre de classes. Ceux du premier ordre s'appliquoient à cultiver la vertu, & à se former l'esprit & le cœur : ceux du deuxieme s'attachoiest, non-seulement aux vertus qui font l'honnête homme. mais encore à ce qui rend l'homme éloquent : les troissemes se consacroient à la politique : l'occupation des quatriemes étoit de mettre dans un flyle élégant les réflexions les plus justes sur la conduite des moeurs. Confucius, dans toute la docerine, n'avoit pour but que de dissiper les ténebres de l'esprit, bannir les vices du coeur, & rétablir cette intégrité, présent du ciel, si rare dans tous les fiecles. Obéir à Dieu. le craindre, le servir; aimer son prochain comme (oi-même ; le vaincre, foumettre les passions à la raifon, ne rien faire, ne penfer rien qui lui fût contraire : telles étoient les leçons que ce grand homme donnoit & praziquoit. Aussi modeste que sublime, il déclaroit qu'il n'étoit pas l'inventeur de sa doctrine; mais qu'il l'avoit tirée d'écrivains plus anciens, fur-tout des rois Yao & Xun, qui l'avoient précédé de plus de 1500 ans. Ses disciples avoient une vénération si extraordinaire pour lui, qu'ils lui rendoient des honneurs qu'on n'avoit accoutumé de rendre qu'à ceux qui étoient élevés sur le trône. Il reviot avec eux au royaume de Lu, & y mourus à 73 ans. Quelque temps avant sa mort, il déploroit les défordres de son fiecle : Hélas ! disoit-il, il n'y a plus de Sages, il n'y a plus de Saines. Les Rois mé-Prisen mes maximes; je suis inuite au monde: il ne me reste plus qu'à en fortir. Son tombeau eft dans l'académie même où il donnoit ses leçons, proche la ville de Rio-fu-On voit, dans toutes les villes. des colleges magnifiques élevés à ' fon honneur, avec ces inferiptions en lettres d'or : Au grand Maitre... Au premier Docteur ... Au Précepteur des empereurs & des rois... Au Saint... Au roi des leurés. Quand un officier de robe passe devant ces édifices, il descend de son palanquin, & fait quelques pas à pied pour honorer sa mémoire. Ses descendants sont mandarins nés, & ne payent aucun tribut à l'empereur. On attribue à ce philosophe 19 Livres de Morale, que l'on regarde comme fon véritable portrait & fon plus bel éloge. Sa vertu & fon mérite ont été extraordinaires. l'on en croit les historiens Chinois. Il étoit équitable, poli, doux, affable, gai, plus févere pour soi que pour les autres, censeur rigoureux de sa propre conduite, parlant peu, méditant beaucoup, modeste malgré ses talents, & s'exerçant saus cesse dans la pratique des vertus. Parmi la foule de ses maximes qu'on a recueillies, on ne citera que cellesci: La raison est un miroir que l'on e reçu du Ciel; il se ternit? il fant lessuyer. Il faut commencer par fe corriger, pour corriger les hommes... Iz ne voudrois pas que l'on sur me pensee; ne la disons donc pas. Je ne voudrois pas que l'on sût ce que je sais tenté de faire; ne le faisons donc pas. LE Sage craint, quand le Ciel ef serein. Dans les templies, il marcherois sur les flots & sur les vents.... Voulez-vous minuter un grand projet? écrivez sur la pouffiere, afin qu'an moindre scrupule il n'en reste rien.... Un riche montroit ses bijous à un sage : Je vous remercie des bijous que vous me donnez, dit le fage. ---Vraiment je ne vous les donne pas

répartit le riche. - Je vous demande pardon, répliqua le sage, vous me les donnez; car vous les viyez, & je les vois : j'en jouis comme vous.... NE parlez jamais de vous aux autres, ni en bien, parce qu'ils ne vous croiront pas; ni en mal, parce qu'ils en eroient déjà plus que vous ne voulez ... Avouer ses défauts quand on est repris, c'est modestie : les découvrir à ses amis, L'est ingénuisé, c'est confiance : se les veprocher à soi-même, c'est humilité; mais les aller prêcher à tout le monde, fi l'on n'y prend pas garde, c'est orgueil. On a rédigé cet article d'après le Comte, du Halde & quelques autres jésuites. Mais on sait aujourd'hui qu'il faut beaucoup réduire les éloges donnés par ces missionnaires aux Chinois & au fondateur de la philosophie Chinoise. Quant à ses livres, supposé qu'ils soient de lui, ils n'ont pas plus corrigé les peuples de la Chine, peuples vains, frivoles & avides, que Sénèque n'a réformé les mœurs des Européens. Il est pourrant bon de citer leurs leçons de morale aux uns & aux autres, en les avertissant qu'il n'y 🤼 a qu'une religion vraie & fainte, qui puisse changer le cœur de l'homme. Le pere Couplet a donné au public les 3 premiers livres de la Morale de Confucius ou attribuée à Confucius, en latin, avec des notes: Paris, 1687, in - fol.; & on les traduisit l'année suivante en françois, sous le titre de Morale de Confucius, in - 12... Voyez HERDTRICH.

CONGREVE, (Guillaume) né en Irlande dans le comté de Cork, en 1672, mourut en 1729, à 57 ans. Son pere le destina d'abord à l'étude des lois; mais il s'y livra fans goût, & par conféquent fans succès. La nature l'avoit fait naitre pour la poësse, & sur-tout pour la poësse dramatique. C'est

peut-être, de tous les Anglois ; celui qui a porté le plus loin la gloire du théâtre comique. Ses pieces, qui l'ont fair appeler le Térence Anglois, sont plemes de caracteres nuancés avec finesse. On n'y effuie gueres de mauvaises plaifanteries. On y voit par-tout le langage de ceux qui fe nomment les honnêtes gens, avec des actions de tripon : ce qui prouve qu'il connoissoit ce qu'on appelle. souvent très improprement dans un certain monde, la bonne Compagnie. Son mérite & sa réputauon l'éleverent également à des emplois lucratifs & honorables. II quitta de bonne heure les Muses. se contentant de composer, dans l'occasion, quelques P.cc.s fugitires, que l'amitié ou l'amour lui arrachoient. Il sembloit même qu'il rougiffoit d'être homme de lettres. quoiqu'il dût sa fortune aux lettres. Il ne vouloit être regardé que comme un Gentilhomme, qui menoit une vie simple & aifee. C'eft. ce qu'il dit à Voltaire dans la premiere visite que celui-ci lui fit. Ce propos parut si étrange au poëte François, qu'il ne put s'empêcher de .épondre : Si je n'avois confidéré en vous que le Gentilhomme, je me servis dispensé de venir vous voir. Voici le titre de ses Comédies: Le vieux Garçon; le Fourbe; Amour pour amour; l'Epouse du matin; le Chemin du Monde. On a encore de lui plusieurs autres pieces, des Opéra, des Odes, des Paftorales, & des Traductions de quelques morceaux des poètes Grecs & Latins. Ses Euvres parurent à Londres, 1730, 3 vol. in-12; & a Birmingham, 1761, 3 volin-8°.

CONINCK, (Gilles) jéfuite, né à Bailleul, en 1571, & mort à Louvain, en 1636, à 65 ans, apublié des Commentaires sur la Som

the de S. Thomas, fous ce titre! Communicionum at disputationum, in miersem Doctrinam D. Thomse, de Secramentis & censuris; auctore Ægid. de Coninck, Societatis Jesu: postrene editio, Rothomagi: 1630, in-fr. Ces Commentaires ont été condamnés par les disférents parlements dans le temps de la proscription des jésuites.

CONNAN, (François de ) seigneur de Coulon , maitre-des-requères, se distingua sous le regne de François I par sa science. Il mourut à Paris en 1551, à 43 ans. U a laissé 4 livres de Commencaires fur le Droit civil : à Paris, 1358, in fo, que Louis le Roy, son intime uni, dédia au chancelier de l'Hôpital. Connan avoit aussi le dessein . de donner au public un ouvrage semblable à celui que Domas a exécuté depuis. Ce jurisconsulte joignoit à une mémoire heureuse, un esprit juste & capable de réfiexion.

CONNOR, (Bernard) médecin & philosophe Irlandois, vint en France à l'âge de 20 ans. Il fut charge de l'éducation des fils du grand-chancelier du toi de Pologne, qui étoient à Paris. Après avoir voyagé avec eux en Italie, en Sicile, en Allemagne & ailleurs, il devint médecin de S. M. Polonoife, qui le donna à l'électrice de Baviere, sa sœur. Il repassa en Angleterre, devint membre de la société royale, & embrassa exténeurement la communion de l'églife Anglicane. Un prêtre catholique, déguisé, ayant obtenu de l'enucienir en secret dans sa dernière maladie, on vit au travers d'une porte, qu'il lui donna l'absolution & l'extrême-onction. Le malade mourut le lendemain 30 octobre 1698, à 93 ans. On a de lui un livre initulé: Evangelium Medici; Ru De suspensis natura legibus, sive de miraculis, reliquisque que Medith indagini subjici possunt: in-8°, Londres, 1697. Le philosophe médecin, trop jaloux de fon art, s'efforce d'expliquer, selon les prinpes de la médecine, les guérifons miraculeuses de l'Evangile. Le docteur Anglican qui l'affifta à la mort. lui en ayant parlé comme d'un livre très-suspect, il répondit qu'il ne l'avoit pas composé dans le desfein de nuire à la religion Chrétienne, & qu'il regardoit les miracles de Jesus-Christ comme un témoignage de la vérité de sa doctrine & de sa mission. On peut croire que l'auteur avoit des intentions droites; mais fon ouvrage n'en est pas moins dangereux.

I. CONON, général des Athéniens, prit de bonne heure le dessein de rétablir sa patrie dans sa premiere splendeur. Ses concitoyens lui ayant donné le gouvernement de toutes les îles dépendantes de la république; & ayang été renfermé dans le port de Mitylène par Callicratidas, genéral des Lacédémoniens, il fit si bonne contenance, que l'ennemi fut obligé de se retirer. Mais, peu après, Lysondre, autre général de Sparte, l'ayant vaincu dans un combat naval, près d'Ægros-Potamos, l'an avant J. C. 405, il se retira en Crète, auprès du roi Evagore, où il resta jusqu'à ce que Artanerces. roi des Perses, déclarat la guerre aux Lacédémoniens. Conon le rendit fur sa flotte pour la commander avec Pharmabage; & voyant que les secours du roi de Perse venoient trop lentement, il alla lui-même à la cour les folliciter. Le roi le reçue parfaitement bien, & lui accorda non-seulement ce qu'il lui demandoit, mais il le fig amiral de sa flotte. Alors, il chercha à engager un nouveau combat avec les Lacédémoniens: il remporta sur eux la victoire navale de Cnide, l'an 394 avant J. C., coula à fond 50 galeres, tua un grand nombre de soldats, & enveloppa dans le combat l'amiral Iyfandre qui y perdit la vie. Cet avantage dédommagea Athenes de toutes les pertes qu'elle avoit faires à la journée de la Chevre, 16 ans auparavant. Conon, qui venoit de donner à ses concitoyens l'empire de la mer, poursuivit ses conquêtes l'année suivante. Il ravagea les côtes de Lacédémone, rentra dans sa patrie couvert de gloire, & lui fit présent de sommes immenses qu'il avoit recueilles dans la Perfe. Avec cet argent & un grand nombre d'ouvriers que les allies his envoyerent, il rétablit, en peu de temps, le Pyrée & les murailles de la ville. Les Lacédémoniens ne trouverent d'autre moven de se venger de ce grand homme, leur plus implacable ennemi, qu'en l'accusant auprès d'Artaxercès, de vouloir enlever l'Ionie & l'Eolide aux Perses, pour les faire rentrer sous la domination des Athéniens. Tiribase, satrape de Sardes, le fit arrêter sous ce vain prétexte. On n'a. pas fu précifément ce qu'il devint Les uns difent que l'illustre accufé fut mené à Artaxercès, qui le fit. mourir; d'autres affurent qu'il se sauva de prison. Il laissa un fils. appelé Timothée, qui, comme son pere, se fignala dans les combats...

II. CONON, aftronome de l'île de Samos, étoit en commerce de littérature & d'amitié avec Archimede, qui lui envoyoit de temps en temps des problèmes. C'est lui qui métamorphosa en astre la chevelure de Bérlaice, sœur & semme de Ptolomée-Evergete, vers l'an 300 avant J. C. Cette reine, inquiete du fort de son époux, qui étoit alors dans le cours de ses conquêtes, sit

vœu de confacrer sa chevelure s'il revenoit sans accident. Ses defirs ayant été accomplis, elle s'acquitta de sa promesse. Les cheveux confacrés furent égarés quelque temps après. Conon, bon mathématicien, mais encore meilleur courtifan, confola Evergete défolé de cette perte, en affurant que la chevelure de Bérénice avoit été enlevée au ciel. Il y a sept étoiles près de la queue du Lion, qui jusqu'alors n'avoient fait partie d'aucune conftellation; l'astronome, les indiquant au roi, lui dit que c'étoit la chevelure de sa femme, & Ptolomée voulut bien le croire. Catulle a laissé. en vers latins, la traduction d'un petit Poëme grec, de Callimaque, à ce fujet.

III. CONON, originaire de Thrace, né en Sicile, pape après la mort de Jean V, le 21 octobre 686, mourut le 21 septembre de l'année suivante. C'étoit un vieillard vénérable par sa bonne mine, ses cheveux blancs, sa simplicité & sa candeur.

I. CONRAD Ier, comte de Franconie, fut élu roi de Germanie en 912, après la mort de Louis IV. Othon, duc de Saxe, avoit été choifi par la diete; mais se voyant trop vieux, il proposa Conrad. quoique son ennemi, parce qu'il le croyoit digne du trône. " Cette " action n'est gueres dans l'esprit » de ce temps presque sauvage, (dit un historien qui contredit fouvent tous ceux qui l'ont précédé. ) » On y voit de l'ambition, de la » fourberie, du courage, comme » dans tous les autres fiecles ; mais. " à commencer par Cloris, (ajoutet-il non moins témérairement, ) » on ne voit pas une action de » magnanimité ». C'est calomnier la nature humaine. Il est très-sûr qu'il y avoit moins de rafinement dans ce fiecle que dans le nôtre ;

mais il fautêtre bien bardi, pour avancer quel'on n'y vit aucune action de vertu... Tous les peuples reconsurent Conrad , à l'exception. d'Amoul, duc de Baviere, qui se sava chez les Huns, & les engagez à venir ravager l'Allemagne. Ils ponerent le fer & le feu jusque dans l'Alface & fur les frontieres de la Lorraige. Conrad les chassa. per la promeffe d'un tribut annuel, & mourut le 23 décembre 918, fanslaisser d'enfants mâles. Il imitage avant de mourir, la générofité d'Othon à son égard, en désignant, pour son successeur, le sis du même Othon, Henri, qui s'étoit révolté contre lui.

IL CONRAD II, dit le Salique fils d'Herman, duc de Franconie, élu roi d'Allemagne, en 1024, après, la mort de Hairi II, eut à combattre la plupare des ducs révoltés contre hui, Emeff, duc de Souabe, qui avoit austi arme, fut mis au ban de l'empire. C'est un des premiers exemples de cette proscription; dont la formule étoit : Nous déclatons to femme veuve, tes enfants orphelins, & nous s'envoyons, au nom de Diable, aux quatre coins de monde L'année d'après, 1021, Courad passa en Italie, & fut couronné empereur à Rome avec la reine son épouse. Ce voyage des empereurs Allemands étoit toujours annoucé une année & fix semaines avant que d'être entrepris. Tous les vaffaux de la couronne étoient obligés de se rendre dans la plaine de Roncale, pour y être passés en revue. Les nobles & les seigneurs conduisoient avec eux leurs arriere-vassaux. Les vassaux de la couronne, quine comparoissoient pas, , perdoient leurs fiefs, aussi bien que les arriere-vassaux qui ne suivoient pas leurs seigneurs. C'est depuis Conrad principalement, que les fiefs sont devenus héréditaires.

Conradilacquit le royaume de Bourgogne, en vertu de la donation de Raoul III, dernier zoi, mort en 1033, & à vitte de mari de Gisele ... soeur puinée de ce prince, Endes, come de Champagne, lui disputa cer héritage, mais il fut qué dans une bataille le 17, décembre 1037, Conrad, mourut à Utrecht un an & demi-après, le 4 juin 1039. Ce fut un prince d'un grand courage, d'un esprie prévoyant, avide de gloire, plein de bonté & de douceur, & d'une libéralité peu commune. Un gentilbon me eyent perdu une jambe à son service, reque de lui autant de pieces d'os qu'il pouvoit en entrer dans la botte, Un feigneur nomme Babon lui ayant amené un jour 13 de les file. rous forcis, du même lit & en fige de porter les armes; il combla le pere de présents. & donns à chacun des enfants un emploi conforme à fon åge.

III. CONRAD III, duc de Franconie ; fils de Fréderie , duc de Sona be, & d'Agnès, fœur de l'empereur Henri V , naquis en 1094. Après la mort de Lothaire II , à qui il avoir disputé l'empire, tous les seigneurs le réunirent en la faveur le 22 1/2 + Prier 1138. Henri de Baviere, apo pelé le Superbe, s'opposa à son élection; mais ayant été mis au ban de l'empire & dépouillé de ses duchés, il ne put survivre à sa disgrace: Le margrave d'Aus triche eut beaucoup de peine à se mettre en possession de la Baviere. Welfi, oncle du défunt. repoussa le nouveau duc; mais il fut battu par les troupes Impériales, près du château de Winsberg. Cette bataille est très-célebre dans l'histoire du moyen âge, parce qu'on prétend qu'elle a donné lieu aux noms des Guelfes & des Gibes lins. Le cri de guerre des Bavarois avoit été Welft, nom de leue général; & celui des Impériaux Weiblingen, nom d'un petit village de Souabe, dans lequel Fréderic, duc de Souabe, leur général, avoit été élevé. Peu-à-peu ces nome servirent à défigner les deux partis. Enfin, ils devinsent tellement'à la mode, que les Impériaux furent (dir-on) toujours appelés. Weiblingtens, & que l'on nomma Welfs sous venx qui étoient contraires aux empereurs. Les Italiens, dont la langue plus douce que l'Aliemande, ne pouvoit recevoir oce mots barbares, les ajusterent comma ils purent, & en composerent Leurs Guelfes & leurs Gibalias. C'eft Perymologie que quelques histotiens donnent à ces deux nome; mais elle n'est pas avouée généraloment, & nous en rapportons quelques autres ailleurs : ( 109. BUON-DELMONTE ). Quoi qu'il en foit, l'expédition de Comadi III dans la Terre-fainte fut beaucoup moins heureuse que sa guerre contre la Baviere. L'intempérance fit péris une partie de son armée, & non pas le poison que les Grecs étoient soupconnés de jeter dans les fontaines; à moins que l'on ne veuille eroire que l'une & l'autre de ces causes contribuerent à ces pertes. Lourad, de retour en Allemagne, mourut à Bamberg le 15 février 1152, fans avoir pu être cousonné en Italie, ni laisser le royaume d'Allemagne à son fils. Quelmues auteurs ont raconté un trait de générosité de ce prince. Après la prise de Winsberg, il ordonna de faire prisonniers tous les hommes. & de donner la liberté aux femmes. Conrad accorda à cellesci d'emporter ce qu'elles pourroient. Elles prirent leurs maris fur leurs dos, & leurs enfants Cous leurs bras. L'empereur, touché de leur amour, pardonna à sous les habitants ... Cenrad fut un

prince humain, libéral & pieux g mais d'un génie très - médiocre, donnant avec facilité dans les grandes entreprises; pur sûr, peu heureux, peu constant dans l'exécution, quoique brave dans le péril. Simple dans ses manieres & dans sa conduite, il eut une douceur de caractere qui dégénéra souvent en foiblesse. Guerrier intrépide, hon prince, soible empereur; ces trois mors, dit M. Montigni, renserment ses qualités & ses désauts.

- IV. CONRAD IV, duc Souabe, & fils de Fréderic II, se fie élire empereur après la mort de ce prince en 1240. Le pape Innocent IV, au lieu de le couronner empereur, fit prêcher une croisade contre lui & contre Mainfroi, bàtard de Fréderic II, fidele alors à son frere & aux dernieres volontés de son pere. Mainfroi, prince de Tarente, gouvernoit Naples & la Sicile au nom de Conrad. Le pape vouloit disposer deces deux royaumes, que les factions des Gibelins & des Guelfes partageoient & désc loient. Elles avoient commencé pag les querelles des papes & des empercurs. Ces mots avoient été partout un mot de ralliement, du temps de Fréderic II. Ceux qui prétendoient acquérir des fiefs & des titres que les empereurs donnoient. se déclaroient Gibelins; les Guelfes paroiffoient plus partifans de la liberté Italique, quoique la plupare de ceux des états de l'Eglise sussens pour les papes. Ces factions se subdivisoient encore en plusieurs partis différents, & nourrissoient les discordes civiles & domestiques. Ce fut au milieu de ces troubles que Conrad passa en Italie pour se faire reconnoître roi des Deux-Siciles. Il prit Naples, Capoue, Aquino, & mourut bientôt après à la fleur de son âge, le 19 mai 1254. On accusa, sans deute à tort, Maisfri de l'avoir fait empoisonner. Il eu l'Eisabet, fille du duc de Baviese, l'infortuné Conradin. V. ce mot.

V. CONRAD, de précepteur de l'empereur Henri IV, devint, l'an 1075, évêque d'Utreche. Il n'est gueres comm que par son zele excessif pour cet empereur contre le pape Gregoire VII. Il fut affaffiné. l'an 1099, dans son palais, où il étoit en priere, après avoir dit la messe. Les uns en accusent les partisans du marquis d'Egbert, dont ce prélat retenoit les terres, que l'empezeur lui avoit données jusqu'à trois fois; les autres, un maçon, dont il avoit surpris le secret pour bâtir solidement une église en terre marécigeuse. On lui attribue divers Ecris en faveur de Hesri IV, dans le Recueil des Pieces apologétiques de cet empereur : Mayence, 1520, & Hanovre, 1611, in-4.

VI. CONRAD DE MAYENCE, (CORRADUS Episcopus) auteur de la Chronique de Mayence, depuis 1140 jusqu'en 1250, imprimée en 1355: compilation indigette, mais utile pour l'histoire de oc remps-là.

VII. CONRAD, cardinal, archevêque de Mayence, mort en 1201, fut élevé à la pourpre par Alexandre III; & l'on dit que c'est le premier qui ait été cardinal, n'ésant pas de Rome, ni d'Italie.

VIII. CONRAD, connu sous le som d'Abbas Uspergensis, abbé d'Usperg au diocese d'Ausbourg, mort vers 1240, laissa une Chronique qui sinit à l'an 1229, & qui sut continuée par un anonyme, depuis Frideric II jusqu'à Charles-Quint. On en a une édition de Bâle en 1569, in-solio, enrichie de cette continuation. L'auseur slatte trop les empereurs, & ne ménage pas aftez les pontifes Romains qui ont eu des querelles avec eux.

CONRADIN, ou CONRAD & June, né le 25 mars 1252 de Con-

sad IV, & d'Elifabeth, fille d'Othon, duc de Baviere, n'avoit que 3 aus lorsque son pere mourut, laissant la régence du royaume de Naples à *Mainfroi* , qui fatigua les papes par ses courses sur les terres de l'Eglise. Urbain IV, cherchant un vengeur, donna l'investiture de ce royaume à Charles d'Anjou, frere de St. Louis. Mainfroi ayant été tué dans la bataille de Benevent. que Charles lui livra, Couradin, agé de 15 ans, prit le titre de roi de Sicile, & paffa en Italie où l'appeloit une faction puissante. Les Gibelius le reçurent dans Rome au Capitole, comme un empereur. Tous les cœurs étoient à lui, &, par une destinée finguliere, (dit un historien) les Romains & les Musulmans se déclarerent en même zempsen sa faveur. D'un côté, l'infant Henri, frere d'Alfonse X, roi de Castille, vrai chévalier-errant, passe en Italie, & se fait déclarer sénateur dans Rome, pour y soutenir les droits de Conradin. De l'auere, un roi de Tunis lui prête de l'argent & des galeres; & tous les Sarrasins, restés dans le royaume de Naples, prennent les armes pour le défendre. Ces secours furent inutiles. Conradin fait prisonnier par son compétiteur au Champ-de-Lys, près du lac Fucin, le 23 août 1268, après avoir perdu une bataille, eut la sête tranchée par la main du bourreau, au milieu de la place de Naples, le 26 octobre 1260. Son coufin, le duc d'Aueriche, eut le même sort. " Mais " auparavant, dit Fleuri, on les " mena dans une chapelle, où on " leur fit entendre une messe des " morts, pour le repos de leur " ame ". On les exécuta ensuite. u Charles (dit Hardion) voulut être m témoin de ce trifte speciacle; " & sacrifiant l'intérêt de sa gloirs n à une cruelle politique, l ne se

» fit point de scrupule d'acquérie » une couronne par un crime ». Le malheureux Conradin jeta son gant de l'échafaud dans la place, pour marque de l'investiture qu'il donnoit à celui de ses parents qui Voudroit le venger. Un cavalier ayant eu la hard esse de le prendre, le porta à Jacques, roi d'Aragon', qui avoit épousé une fille de Mainfroi. C'est ainsi que fut éteinte', par la mort la plus ignominieuse, cette race des princes de Souabe, qui avoit produit tant de rois & d'empereurs. L'infortuné Conradin n'avoit que 16 ans, lorsqu'il fut décapité. Le hourreau qui lui trancha la tête, périt lui même, diton, par la main d'un autre exécuteur, afin, (dit Brantome) qu'il ne pût se vanter d'avoir répandu un fi noble sang. Quelques historiens prétendent que ce fut le pape Clement IV qui conseilla à Charles de Se léfaire le Conradin, par ces mots: CONRADI vita, Caroli mors; CA-ROLI vita, Conradi mors : " La vie » de Conradin est la mort de Charles; » & la vie de Charles est la mort » de Conradin ». Mais ce fait est très-faux, & quelque forts qu'on suppose les mécontentements que la maison de Souabe avoit donnés aux prédécesseurs de Clement, il n'est pas probable que ce pontife, qui étoit de mœurs austeres, eût porté si loin le ressentiment. D'ailleurs, felon les meilleurs chronologistes, Clement IV etoit mort avant l'exécution de Conradin. Cependant il falloit que ce bruit populaire eût été accrédité; car on lit encore aujourd'hui sur le tombeau de Conradin, une Epitaphe en vers latins, dont le fens est : "Hélas! la pré-» diction du peuple ne s'est que » trop accomplie, la vie de CHAR-» LES ayant enfin été ta mort. Que » les lois se taisent, & que tout » soit renversé, puisqu'un roi

" exerce un tel empire fur un au-» tre roi... » Quelque temps après la mort de Conradin, les Allemands prétendirent qu'un jeune homme, nommé Stock, fils d'un maréchal, étoit Conradin, à la place duquel on avoit substitué un criminel sur l'échafaud de Naples. Mais Stock ne jugea pas à propos de foutenir long-temps un personnage si dangereux; & de lui-même, il retourna, dit Calmet, à son enclume. CONRART, (Valentin) confeiller-secrétaire du roi, né à Paris en 1603. L'Académie Françoise, dont il fut secrétaire perpétuel, le regarde comme fon pere. Ce fut dans sa maison que cette illustre compagnie se forma en 1629, & s'affembla julqu'en 1634. Conrart contribuoit beaucoup à rendre ces affemblées agréables, par son goût, sa douceur & sa politesse. Aussi il a encore de la célébrité, quoiqu'il n'eût jamais fait imprimer que fon nom, fuivant une mauvaise épigramme de Liniere, & quoiqu'il ignorât le grec, & qu'il sût trèspeu de latin. Ses Lettres à Félibien; Paris, 1681, in-12: son Traité de L'adion de l'Orateur; Paris, 1657. in 12, qui a reparu en 1686, fous le nom de Michel le Faucheur; fes Extraits de Martial, 2 vol. in-12; & quelques autres petits morceaux qui nous reffent de lui, n'ont pas un grand mérite. Il mourut le 23 septembre 1675, à 72 ans. Courare gouvernoit fon bien fans avarice & fans prodigalité. Il étoit d'un caractere généreux, très-sensible à l'amitié; & lorsqu'une fois on avoit la fienne, c'étoit pour toujours: si l'on pouvoit lui reprocher quelque chose à cet égard, c'étoit de trop excuser ses amis. Peu de personnes ont eu, comme lui, l'amitié, la confiance & le fecret de ce qu'il y avoit de plus grand dans tous les états du royaume,

en hommes & en femmes. On le consultoit sur les plus grandes affaires; & comme il connoissoit le monde très - parfaitement, on avoit, dans ses lumieres, une resfource affurée. Il gardoit inviolablement le secret des autres, & le fien; on ne pouvoit pourtant pas dire qu'il fût caché, & sa prudence n'avoit rien qui tînt de la finesse. On l'accusoit d'être un peu opiniatre. Il étoit Protestant, & il resta attaché à sa religion. On dit qu'il revoyoit les écrits du célebre Claude, avant que ce ministre les publiat. Conrart étoit parent de Godeau, depuis évêque de Vence. Lorsque celui-ci venoit de la province, il logeoit chez lui; les gensde-lettres s'y affembloient, pour entendre l'abbé faire la lecture de fes poëfies: & voilà la premiere origine de l'académie.

CONRINGIUS, (Hermannus) professeur de droit à Helmstadt, né à Norden en Frise l'an 1606, mort le 12 décembre 1681, à 75 ans, fut confulté par plusieurs princes fur les affaires d'Allemagne & fur l'histoire moderne, qu'il possédoit parfaitement. On a de lui beaucoup d'ouvrages de jurisprudence & d'histoire. I. De antiquitatibus Academicis D sertationes Septem. Ces dissertations, réimprimées en 1739, in-4°, font favantes & curieuses. II. Opera Juridica, Politica & Philosophica. III. De origine Juris Germanici, &c. Sa passion pour l'Allemagne & sa crédulité lui ont fait avancer bien des chofes au hafard, fur-tout lorsqu'elles ont paru favorables à sa patrie. Le corps des ouvrages de Conringius a paru en 7 vol. in-fol., à Brunfwick, 1730. Il étoit marié & avoit eu onze enfants.

CONSCIENCIEUX, voyez

CONSENTES, nom qu'on don-

noit aux Dieux & aux Déeffes du premier ordre. Ils étoient douze, favoir : Jupiter, Neptune, Mars, Apollon, Mercure, Vulcain, Junon, Vesta, Minerve, Vénus, Diane, Cérès. Ces douze divinités présidoient aux douze mois de l'année. Chacune avoit un mois qui lui étoit assigné; & leurs douze statues, enrichies d'or, étoient élevées dans la grande place de Rome. On appeloit leurs sêtes Consentia.

I. CONSTANCE ler, furnommé Chlore à cause de sa pâleur, fils d'Eutrope & pere de Constantin, dut le jour à un seigneur distingué de la haute Mœsie, vers l'an 250. Connu de bonne heure pour un homme plein de vertu, de sagesse & de courage, il fut nommé César en 292, & mérita ce titre par ses victoires dans la Grande-Bretagne & dans la Germanie. Il répudia alors sa premiere semme, pour épouser Théodora, fille de Maximien. Hercule, collegue de Dioclétien. Devenu empereur par l'abdication de Dioclétien, il partagea l'empire avec Galere-Maximien en 305. Il s'attacha à faire des heureux, & y réuffit. Les Chrétiens ne furent point tourmentés dans les pays de son obéisfance. Il feignit de vouloir chaffer de son palais, ceux de ses officiers qui ne renonceroient pas au Christianisme. Il y en eut quelques-uns qui sacrifierent leur religion à leurs intérêts; & d'autres qui aimerent mieux perdre leurs charges, que de trahir leur conscience. Il ne voulut plus voir les premiers, disant : « que des lâches qui avoient » trahi leur Dieu, trahiroient bien » plus aifément leur prince; » & il confia aux feconds fa perfonne & fes secrets, après les avoir comblés de bienfaits. Ce grand prince mourut à Yorck le 25 juillet 306, après avoir déclaré César son fils Constantin. Il eut de sa seconde

femme, Jules - Conftance, qui fut pere de Julien dit l'Apostat & de Gallus... La valeur de Constance-· Chlore, (dit M. Thomas,) n'ôta rien à son humanité. Empereur, il fut modeste & doux. Maitre absolu, il donna, par ses vertus. des bornes à un pouvoir qui n'en avoit pas. Il n'eut point de trésor. parce qu'il vouloit que chacun de ses sujets en eût un. Les jours de fêtes, il empruntoit la vaisselle d'or & d'argent de ses amis, parce qu'il n'en avoit pas lui-même. Il fut humain en religion comme en politique; & tandis que les autres empereurs, ses collegues, persécutoient par une superstition inquiete & féroce, il ne fit ni dresser un échafaud, ni allumer un bûcher.

II. CONSTANCE II, ( Flavius-Julius-Constantius) second fils de Constantin le Grand, & de Fausta sa seconde femme, naquit à Sirmich l'an 317 de l'ere chrétienne. Il fut fait César en 323, & élu empereur en 337. Les foldats, pour affurer l'empire aux trois fils de Constantin. massacrerent leurs oncles & leurs coufins, (voy. HANNIBALIEN) & tous les ministres de ce prince, à l'exception de Julien l'Apostas & de Gallus fon frere. Quelques historiens ont soupconné Conftance d'avoir été l'auteur de cet horrible massacre, & S. Athanase le lui reproche ouvertoment : d'autres prétendent qu'il ne fit que céder à la nécessité & à la violence. Après cette exécution barbare, les fils de Constantin se partagerent l'empire. Constance eut l'Orient, la Thrace & la Grece. Il marcha, l'an 338, contre les Perses, qui affiégeoient Nifibe, & qui, à son arrivée, leverent le fiège & se retirerent sur leurs terres, après avoir été vaincus près de cette ville. Ces avantages furent de peu de durée. Les généreux Perfes, vainqueurs à leur tour, taillerent en pieces ses armées & remporterent neuf victoires fignalées. L'Occident n'étoit pas plus tranquille que l'Orient. Megnence, Germain d'origine, proclamé empereur à Autun par les soldats, & Vécranion, élu aussi vers le même temps à Sirmich dans la Pannonie, s'étoient partagé les états de Constantin le jeune & de Conftant, Constance leur frere marcha contre l'un & l'autre. Vétranion. abandonné de ses soldats, vint implorer la clémence de l'empereur . & en obtint des biens suffisants pour passer le reste de sa vie dans l'abondance, *Magnesce* , vaincu à la bataille de Mursie, après une vigoureuse résistance, fut obligé de prendre la fuite. Constance, qui, pendant le feu de l'action, s'étoit retiré dans une église, voyant la campagne couverte de cadavres, pleura amérement , & donna ordre d'avoir soin des blesses & d'enterrer les morts. Magnence, défait de nouveau dans les Gaules par les lieutenants de Constance, se donna la mort, pour ne pas tomber dans les mains du vainqueur. Ainsi, tout l'empire Romain, partagé entre les trois enfants de Constance, se vie alors réuni l'an 353 sous l'autorité d'un feul. Constance, n'ayant plus de rival à craindre, s'abandonna à toute la rage de son ressentiment. Il suffisoit d'être soupçonné d'avoir pris le parti de Magnence, d'être dénoncé par le plus vil délateur . pour être privé de ses biens, emprisonné, ou puni de mort. Quiconque passoit pour riche, étoit nécessairement coupable. Trois ans après, en 356, Constance vint à Rome pour la premiere fois, y triompha, & s'y fit mépriser. On transporta, par ses ordres, l'obélifque que Conftantin avoit tiré d'Héliopole en Egypte, & il fut dre⊈é dans le Grand-Cirque. Les prospé

rités de Julien, alors vainqueur dans les Gaules, réveillerent sa jalouse, fur-tout lorfqu'il apprit que l'année lui avoit donné le titre d'Anguste. Il marchoit à grandes journées contre lui, lorsqu'il mourut à Mopfueste au pied du Mont-Taurus, le 3 novembre 361, à 45 ans, après en avoir régné 25. Eszones, Arien lui donna le baptème quelques moments avant sa mort. Cette secte avoit triomphé fous son regne, & la vérité & l'innouce : e furent opprimées. Ce prince ambitieux, jaloux, méfiant, gouverné par les eunuques & les courtisans, fut enfin dupe de ses foibleffes; & s'il n'eût perdu la vie, dit un historien, il eut au moins perdu l'empire. Il n'hérita point du goût de fon pere pour les lettres. « Il " avoit, dit Ammien - Marcellin, » peu de génie, peu de goût; & » il se défioit de tous ceux qui » montroient quelque talent ex-» traordinaire, & qui surpassoient » les autres dans sa cour ». Non moins bizarre que despotique, il

voulut entrer dans les disputes de

l'Arianisme, chassa de leurs sié-

ges les plus grands évêques, af-

fembla (ynodes fur fynodes : de

sorte qu'un écrivain Payen dit

plaisamment qu'il avoit ruiné les

voitures publiques à force de faire voya-

ger les chefs de l'Eglise,

CON

III. CONSTANCE DE NYSSE, général des armées Romaines, fous Hoaorius, qui lui fit épouser, en A17, Placidie sa seur, & l'affocia à l'empire. Il vainquit Constantin le jeune, Constans, Géronce, Jovin, chassa les Goths des Gaules, & fit prisonnier le rebelle Attalus. Il ne posséda la dignité impériale qu'environ 7 mois. Il mourur en 421, regretté comme un guerrier & un politique, & comme le bouclier de l'empire. Valentinien III, son fils, 1650a après lui dans l'Occident.

IV. CONSTANCE, étoit file d'un cabaretier de Céphalonie, suivant le chevalier de Forbin , ou d'un noble Vénitien qui étoit fils du gouverneur de cette île, selon d'autres. Il devine, par son esprit & sa politeffe, bacalon, c'est-à-dire, premier ministre ou grand-visir du royaume de Siam. Cet homme, né avec beaucoup d'ambition, & voulant introduire le Christianisme à Siam, détermina le roi, dont il étoit ministre, à envoyer une ambassade à Louis XIV. Il fit partir, par le conseil des Jésuites, trois Siamois, avec de grands présents pour le roi de France, à qui le roi de Siam rendoit cet hommage. Les envoyés devoient faire entendre que le prince Indien, charmé de la gloire du monarque François, ne vouloit faire de traité de commerce qu'avec sa nation, & qu'il n'étoit pas même éloigné de se faire Chrétien. Les premiers envoyés périrent fur mor en 1680; les seconds arriverent à Verfailles en 1684. La grandeur du roi flattée, & l'espérance de convertir les infideles, l'engagerent d'envoyer au roi de Siam deux ambassadeurs, le chevalier de Chaumont & l'abbé de Choifi, avec six Jéfuites. Ils furent magnifiquement reçus. Le roi de Siam promit de s'instruire de notre religion; mais ce ne fut qu'une vaine promesse. Quelques mandarins, à la tête desquels étoit Pitracha, fils de la nourrice du roi, ayant apperçu de la mésintelligence entre Constance, & des Fargues, général des troupes Françoises, voulurent en profiter pour chasser les François du pays & se rendre maître des affaires. Constance périt dans les tourmenes. Puracha, chef d'une confpiration contre le monarque Siamois & son ministre, tint ce prince captif dans fon palais, & monta fur le trône après sa mort, non sanz

loupcon d'avoir abrégé les jours de son maitre. La femme de Conssance fut d'abord follicitée par le fils de Pitracha à entrer dans son sérail; mais l'ayant refusé, elle sut condamnée à servir dans la cuifine de l'usurpaseur, qui lui confia depuis l'éducation de ses enfants. On a deux Vies de Constance : l'une par le pere d'Orléans, 1690, in - 12, qui le peint comme un chrétien zélé & vertueux; l'autre par Deslandes, 1755, in-12, qui le représente comme un aventurier qui fut la victime de son ambition. De ces deux portraits si différents, on pourroit en faire un troisieme, qui seroit peut-être plus ressemblant.

CONSTANCE, (l'impératrice)

voyer HENRI VI.

CONSTANCE DE PROVENCE,

no III.

CONSTANT Iet, (Flavius-Ju-Lius-Constans (troisieme fils de Conszantin le Grand & de Fausta, naquit en 320, & fut proclamé Céfar en 333. Il eut l'Italie, l'Afrique, l'Illyrie, au partage des états de son pere; & les Gaules, l'Espagne & la Grand - Bretagne, après la mort de Constantin son frere, qui venoit de lui déclarer la guerre. Constant, maître de tout l'Occident, protégea la vérité contre les erreurs des Ariens. Les Hérétiques profitant de la facilité de Constance pour persécuter les Catholiques, il lui écrivit que s'il ne rendoit pas justice à St. Athana/, il iroit lui-même à Alexandrie le rétablir, en chasser fes ennemis, & les punir comme ils méritoient. Il fit convoquer le concile de Sardique en 347, & s'efforça d'éteindre le schisme des Donatistes. Ce protecteur de l'Eglise périt d'une maniere bien funeste. Magnence s'étant fait proclamer empereur en Afrique, le fit tuer à

Elne dans les Pyrenées, l'an 350. Les Chrétiens ont beaucoup loué ce prince. Les Payens l'ont accufé des plus grands vices; mais, commeil se déclara contre ces derniers, leur témoignage doit paroître suspect. Confant n'avoit que 30 ans, lorsqu'il sut égorgé; il en avoit régné 13. Voye CONSTANTIN III, à la fin.

II. CONSTANT II, empereur d'Orient, fils d'Heraclius-Constantin & petit-fils d'Heraclius, fut mis à la place de son oncle Heracleonas en 641. Les Monothélites l'avoient élevé; il les protégea & s'en laissa gouverner. La Patriarche Paul, maître de son esprit, l'engagea à supprimer l'Ethese, & à mettre en sa place le Type. C'étoit un édit, dans lequel, après avoir exposé les raisons pour & contre, on défendoit aux orthodoxes & aux hérétiques de disputer sur les deux volontés de J. C. Le pape Martin I, nouvellement élevé fur la chaire de Rome, condamna le Type en 649 dans un concile. Conftant, irrité contre Théodose son frere, à qui le peuple marquoit beaucoup d'amitié. le força à se faire ordonner diacre. de peur qu'on ne l'élevât à l'empire; mais cette cérémonie ne le raffurant point, il le fit maffacrer inhumainement. Les remords, fruits amers du crime, l'affaillirent auffitôt, & présentoient sans relâche à son esprit égaré, l'image de Théodose, qui le poursuivoit un calice à la main, en lui difant : Buvez, buvez, mon frere! L'an 662, il paffa en Italie, pour réduire les Lombards. Il entra, le 5 juillet 663, dans Rome, où il enleva tout ce qui fervoit à décorer cette ville. Après l'avoir dépouillée de tout ce que la fureur & l'avarice des barbares n'avoient pu enlever, il alla en Sicile y établir fa cour. Aussi mauvais prince à Syracule qu'à

Rome, il ruina les peuples par ses exactions, & enleva des églises les tréfors, les vases sacrés, & jusqu'aux ornements des tombaux, & fit périr les plus grands feigneurs dans les tourments. André, fils du patrice Troile, le suivit un jour aux bains, sous prétexte de lui aider; il prit le vase avec lequel on versoit de l'eau, & lui en porta un coup si violent sur la tête, qu'il le renversa mort, le 15 juillet 668, après 17 ans de regne. Odieux aux peuples, encore plus odieux à sa famille, perfécuteur des Catholiques, personne ne pleura la mort de ce tyran. Il eut tous les défauts, sans ancune vertu. Il vit, avec tranquillicé, les Sarrafins conquérir ses états, s'emparer de l'Afrique & d'une partie de l'Afie, sans oser paroitre à la tête de ses troupes.

III. CONSTANT, (Germain) juge-garde de la monnoie de Tou-louse, publia en 1657, à Paris, un savant Traité de la Cour des Monnoies & de l'étendue de sa Juridiction, a vol. in-fol. L'auteur avoir fouillé dins les archives publiques, dans les depòrs, dans les bibliothéques, dans plusieurs cabinets de savants.

IV. CONSTANT, (David) professeur de théologie dans l'académie de Laufanne, né en 1638, mort le 27 février 1733, à 95 ans, s'e3 fait connoitre des savants par plusieurs ouvrage: pleins d'érudition. Il étoit ca commerce littéraire avec Daillé. Amyrault, Turretin, Bayle, Meltre-(at. On a de lui : I, Des éditions de Florus, des Offices de Cicéron & des Colloques d'Erasme, enrichies de remarques choifies & judicieuses. II. Des Differtations sur la semme de Lock, sur le buisson de Moyse, sur le Serpent Cairain, & Sut le Passage de la Mer Rouge. Ces differrations, estimees pour le ftyle & pour le fonds, Sout en latin, III. Un Abrégé de Polieique, dont on a une édit. de 1687, fort augmentée. IV. Son Système de Morale Théologique, en 25 differtations.

I. CONSTANTIA, (Flavia-Julia) fille ainée de l'empereur Conftance-Chlore & de Theodora, joignoit à une beauté réguliere & à un esprit pénétrant, un courage au-desfus de son sexe, & une vertu qui ne se démentit jamais. On croit qu'elle embraffale Christianisme en 311, avec fon frere Constantin, qui lui fit épouser deux ans après Licinius. Les deux beaux-freres s'étant brouillés irréconciliablement, la guerre fut allumée pour savoir qui resteroit maître de l'empire. Le fort des armes fut funeste à Licinius. Après avoir été vaincu dans trois batailles rangées, il fut étranglé par ordre de Constantin. A peine Constantia avoitelle achevé le temps du deuil de son époux, qu'elle perdit Licinius son fils unique, prince d'une grande espérance, & quifaifoit toute sa confolation. Constantin le sacrifia à la sûrere de ses fils, & le fit mettre à mort à l'âge de 12 ans. Constantia ctouffa ses soupirs, & après la mort de sa mere Hélene, elle eut le plus grand ascendant sur l'esprit de son frere. Elle soutint à la cour les Ariens, dont elle avoit embrassé les erreurs à la perfuasion d'Eusebe de Nicomédie, & mourut dans leur communion, vers 330.

II. CONSTANTIA, (Flavia-Julia) premiere femme de l'empereur
Gratien, étoit fille posshume de
Constance II & de Faustine. Elle naquit en 362. Le tyran Procope, qui
se disoit son parent, s'étant sait reconnoitre empereur en 366, porta
cet ensant illustre dans ses bras,
pour s'attacher les soldats, à qui la
mémoire de Constance étoit chere.
Constantia étoit dans sa 13°. année,
lorsqu'elle quitta Constantinople
pour aller épouser Gratien, qui l'ai

ma paffionnément, & qui la perdit l'an 383. Elle n'avoit que vingt-un ans.

1. CONSTANTIN, Syrien, fut élevé fur la chaire de Rome après la mort de Sifinnius, le 25 mai 708. Il gouverna faintement l'Eglife, fit un voyage en Orient où il fut reçu uvec magnificence, & mourut le 9 avril 715. Ce pape illustra la thiare par son zele & par ses vertus.

II. CONSTANTIN, antipape, s'empara du faint-fiége avant l'élection d'Etienne III, & le tint plus d'un an. Enfin, le 6 août 768, il fut chaffé de l'églife de Rome, condamné à perdre la vue, & enfermé dans

un monastere.

III. CONSTANTIN, (Flavius-Valerius-Constantinus) dit le GRAND, fils de Constance-Chlore & d'Hélene, naquit à Naiffe, ville de Dardanie, en 274. Lorsque Dioclétien affocia son pere à l'empire, il garda le fils auprès lui, à cause des agréments de sa figure, de la douceur de son caractere, & fur-tout de ses qualités militaires. Après que Dioclétien & Maximien - Hercule eurent abdiqué l'empire, Galere, jaloux de ce jeune prince, l'exposa à toutes sortes de dangers, pour se délivrer de lui. Constantin s'étant apperçu de son desfein, se sauva auprès de son pere. L'ayant perdu peu-après son arrivée, il fut déclaré empereur à fa place, le 25 juillet 306; mais Galere lui refusa le titre d'Auguste, & ne lui laissa que celui de César. Il hérita pourtant des pays qui avoient appartenu à fon pere, des Gaules, de l'Espagne, de l'Angleterre. Ses premiers exploits furent contre les Francs, qui alors ravageoient les Gaules. Il fait deux de leurs rois prisonniers; il passe le Rhin, les surprend & les taille en pieces. Ses armes fe tournerent bientôt contre Maxence, liqué conere lui avec Maximin. Comme il

marchoit à la tête de son armée; pour aller en Italie, on affure qu'il apperçut un peu après midi, une croix lumineuse, au-deffous du soleil, avec cette inscription: In hoc figno vinces: « C'est par ce signe que » tu vaincras ». Jesus-Christ lui apparut, dit-on, la nuit fuivante: il crut l'entendre, qui lui discit de le servir pour étendard, de cette colonne de lumiere qui lui avoit apparu en forme de croix. A fon réveil il donna des ordres pour faire cette enseigne, qui fut nommée le Labarum; elle figuroit une espece de P, traversé par une ligne droite. Quelques jours après, le 28 octobre 312, ayant livré bataille proche les murailles de Rome, il défit les troupes de Mazence, qui, obligé de prendre la fuite, se nova dans le Tibre. Le lendemain de sa victoire, Constantin entra en triomphateur dans Rome. Il fit fortir de prison tous ceux qui y étoient détenus par l'injustice de Maxence, & fit grâce à tous ceux qui avoient pris parti contre lui. Le sénat le déclara premier Auguste, & grand prêtre de Jupiter, quoiqu'il fût alors catéchumene: fingularité que l'on remarque dans tous fes successeurs jufqu'à Gratien. L'ann: fuiv. 3 t 3 eft remarquable par l'édit de Constantin & de Licinius, en faveur des Chrée tiens. Ces princes donnoient la liberté de s'attacher à la relig. qu'on croiroit la plus convenable, & ordonnoient de faire rentrer les Chrétiens dans la possession des biens qu'on leur avoit enlevés durant les persécutions. Il fut défendu nonseulement de les inquiéter, mais encore de les exclure des charges & des emplois publics. C'est depuis co rescrit que l'on doit marquer la fin des persécutions, le triomphe du Christianisme, & la ruine de l'idolâtrie. Licinius, jaloux de la gloire de Constantin, conçut une haine im-

Placible contre lui, & commença àperfécuter les Chrétiens. Les deux empereurs prennent les armes; ils Grencontrent le 8 octobre 314, amprès de Cibales en Pannonie. Avant que de combattre, Conftanzia, environné des évêques & des prêtres, implora avec ferveur le secours du Dieu des Chrétiens. Liciains, s'adressant à ses devins & à les magiciens, demanda la protection de ses Dieux. On en vint aux mains: le dernier fut vaincu, & contraint de prendre la fuite. Il envoya demander la paix au vainqueur, qui la lui accorda; mais la guerre le ralluma bientôt. Liciaius, rrité de ce que Constantin avoit passé sur ses terres pour combattre les Goths, viola le traité de paix. Constantin remporta sur lui une victoire fignalée près de Calcédoine, & poursuivit le vaincu, qui s'étoit sauvé à Nicomédie. Il l'atteignit, & le sit étrangler en 323. Par cette mort le vainqueur devint maître de l'Occident & de l'Orient. ll ne s'occupa plus qu'à affurer la tranquillité publique, & à faire fleurir la religion. Il abolit entiérement les lieux de débauche. Il vonint que tous les enfants des pauvres fussent nourris à ses dépens. Il permit d'affranchir les efclaves dans les églises, en présence des évêques & des pasteurs : cérémonie qui ne se faisoit autresois qu'en présence des préteurs. Il permit, par un édit, de se plaindre de ses officiers, promettant d'entendre hi-même les dépositions, & de récompenser les accusateurs lorsque leurs plaintes seroient sondées. Il permit non-seulement aux Chrétiens de bâtir des églises, mais encore d'en prendre la dépense sur ses domaines. Au milieu des embarras du gouvernement & des travaux de la guerre, il pensa aux différents qui agitoient l'Eglife. Il convoqua

le concile d'Arles, pour faire finir le schisme des Donatistes. Un autre concile œcuménique, assemblé à Nicée en Bithynie, l'an 325, à l'es frais, fut honoré de sa présence. Li entra dans l'affemblée revêtu de la pourpre, demeura debout jusqu'à ce que les évêques l'eussent prié de s'affeoir, & baisa les plaies de ceux qui avoient confessé la foi de J. C. pendant la perfécution de Licinius. Les Ariens, outrés de ce qu'il s'étoit déclaré contre eux, jeterent des pierres à ses statues. Ses courtisans l'exhorterent à s'en venger. lui disant qu'il avoit la face toute meurtrie; mais, ayant passé sa main fur fon visage, il dit en riant: Jen'y fens aucun mal; & ne voulut tirer aucune vengeance de ces infultes. Conftantin avoit formé depuis quelque temps le projet de fonder une nouvelle ville, pour y établir le siège de l'empire. C'étoit bien mal connoître, dit M. l'abbé de Mably, les intérêts de l'empire, que de construire une nouvelle capitale, tandis qu'il étoit si difficile de conserver l'ancienne! Les fondements en furent jetés le 26 novemb. 329, à Byzance dans la Thrace, sur le détroit de l'Hellespont entre l'Europe & l'Asie. Cette ville avoit été presqu'entiérement ruinée par l'empereur Sévere ; Conflantin la retablit, en étendit l'enceinte, la décora de quantité de bâtiments, de places publiques, de fontaines, d'un cirque, d'un palais, & lui donna son nom, qu'elle conserve encore aujourd'hui. Voulant rendre sa nouvelle ville femblable en quelque chose à la premiere, il choisit un terrain coupé par sept éminences ou petites montagnes qu'il couvrit de maisons, & qui rend cet emplacement un peu fatigant, parce qu'il faut souvent monter & descendre. On distingue deux parties dans cette ville : celle qui est en de-

çà du port, est l'ancienne Byzance. dont l'enceinte s'est conservée jus-· qu'à ce jour; celle qui est au-delà, est la ville de Constantin, dont le plan approche affez d'un triangle. La fituation de cette ville, la plus grande de l'Europe, est en mêmetemps la plus agréable & la plus avantageuse; car il semble que le canal des Dardanelles & celui de la mer noire, aient été faits pour lui apporter les richesses des quatre parties du monde. Byzance devint la rivale de Rome, ou plutôt lui fit. perdre tout son éclat; & l'Italie tomba dans le dernier abaissement. La mifere la plus affreuse y régna, au milieu des maisons de plaisance & des palais à demi-ruinés, que les maitres du monde y avoient autrefois élevés. Toutes les richesses passerent en Orient; les peuples y porterent leurs tributs & leur commerce, & l'Occident fut en proie aux barbares. Une fuite encore plus fàcheuse de la transmigration de Constantin, ce fut de diviser l'empire. Les empereurs d'Orient, dans la crainte d'irriter les barbares, & de les attirer fur leurs domaines, n'oserent donner aucun fecours à l'Occident. Ils lui susciterent même quelquefois des ennemis, & donnerent une partie de leurs richesses aux Vandales & aux Goths, pour acquérir le droit de consumer l'autre dans les plaisirs. Constantin ne se borna donc pas à certe translation : il changea la conflitution du gouvernement, divisa l'empire en quatre parties, sur lesquelles présidoient quatre principaux gouverneurs, nommés préfers du prétoire. Ces quatre parties. considérées ensemble, comprenoient quatorze dioceses, dont chacun avoit un vicaire, ou lieute. nant, subordonné au préset, qui réfidoit dans la capitale du diocese. Les dioceses contenoient 120 pro-

vinces, régies chacune en particul lier par un préfident, dont le féjour ordinaire étoit la plus confidérable ville de la province. Constantin. après avoir affoibli Rome, frappa un autre coup sur les frontieres. Il ôta les légions qui étoient fur les bords des grands fleuves, & les difpería dans les provinces : ce qui produifit deux maux, dit un homme d'esprit; l'un, que les barrieres furent ôtées; & l'autre, que les foldats vécurent & s'amollirent dans le cirque & fur les théâtres.... La gloire que Constantin acquit par son zele pour la religion chrétienne, fut ternie sur la fin de ses jours par la foiblesse qu'il eut de servir la fureur des Ariens contre leurs plus illustres adversaires. Séduis par Eusebe de Nicomédie, l'un des plus ardents fauteurs de l'Arianisme, il exila plufieurs saints eveques. Il tomba malade peu après en 337, près de Nicomédie. Il demanda le baptême, & on le lui donna. avec les autres sacrements de l'Eglise. Il mourut le 22 mai de la même année, jour de la Pentecôte, à 65 ans, après en avoir régné 31. Constantin avoit ordonné par son testament, que ses trois fils, Confa tantin , Constance & Constant , partageroient l'empire : autre faute que la postérité lui a reprochée. On peut y joindre le meurtre de Crispe. son fils du premier lit, que Fausta sa seconde semme avoit faussement accusé d'avoir voulu la séduire. ( Voy. l'art. FAUSTA ); sa lenteur à se faire initier dans les mysteres de la religion; le zele mal-entendu qui le porta à se mêler trop souvent des affaires de l'Eglise, & quelquefois contre ses vrais intérêts. On l'a accufé encore d'une ambition qui ne put souffrir de rival; d'une prodigalité & d'une magnificence pousfées trop loin. Il dépensoit l'argent du public à des bâtiments inutiles .

63

& à enrichir des ministres, qui, loin de mériter le moindre bienfait, abusoient de sa confiance. & en faisoient l'instrument de leurs passions. Des qualités plus grandes que ses défauts en ont caché une partie. Il étoit brave à la tête des armées, doux & affable envers ses sujets, l'amour de son peuple, la terreur des ennemis. L'empereur Julien, quoique neveu de Conftantia, s'est trop acharné à peindre son oncle livré à la mollesse & noyé dans les délices. Un prince qui fut presque toujours en guerre, n'eut gueres le loisir de s'endormir dans l'inaction & l'incurie. L'activité même ne manqua pas à ses dernieres années. En 332, il fit la guerre avec succès contre les Goths, qui avoient deja éprouvé sa vigueur & sa puisfance. Ce peuple féroce ayant recommencé ses hostilités, ilenvoya contr'eux son fils ainé, qui les vainquit en divers combats, & en ît périr près de cent mille par l'épee, par la faim, par la misere. Confiancia profita de ses avantages en prince habile & modéré. Ayant abattu la fierté des Goths par la force & la terreur, il ne refusa pas Center avec eux en négociation; & comme cette nation étoit composee de plusieurs peuples, qui n'avoient pas tous pris part à la guerre, en traitant a veceux il fuivudes plans différents. Il foumit à escondicions plus dures ceux qu'il avoit fallu vaincre: il exigea d'eux des drages, & entr'autres, le fils de leur roi Ariaric. Les autres furent wisés & engagés à reconnoître la ejefié de l'empire sous le nom mis & d'alliés. Les fruits de cette Coire & de la paix qui la suivit, rent grands en même temps pour vainqueur & pour les vaincus. Deflancia s'affranchit du tribut pareux que ses prédécesseurs roient payé à ces barbares, & il

assura sa frontiere du côté du Danube. Les Goths, par un commerce plus étroit avec les Romains, commencerent à adoucir leurs mœurs sauvages & à devenir des hommes. Les Sarmates donnerent aussi dans ce même temps de l'exercice aux armes de Constantin. C'étoit poureux qu'il avoit entrepris la guerre contre les Goths. Peu reconnoissants de ce bienfait, les Sarmates oferent faire des courses sur les terres Romaines; mais Conflantin les força de rentrer dans le devoir. Deux ans après, ils furent rédaits, par une aventure finguliere, à venir, non plus ravager les terres de l'empire, mais à y chercher un asile. La guerre s'étant rallumée entr'eux & les Goths, ils s'aviserent d'une ressource qui fut pire que le mal. Ils armerent leurs esclaves; & ceuxci, qui étoient en plus grand nombre que les maîtres, se voyant la force en main, les chasserent du pays. Les Sarmates, au nombre de 300 mille, hommes', femmes & enfants, se réfugierent dans les états de Constantin, & implorerent sa bienfaifance. L'empereur les reçue avec bonté : il enrôla dans ses troupes ceux d'entr'eux qui étoient en état de servir, & il assura aux autres la subsistance, en leur donnant des terres à cultiver dans la Thrace, dans la petite Scythie, dans la Macédoine, & jusqu'en Italie, Constantin étoit si peu amolli, il conferva si bien jusqu'à la fin l'humeur guerriere, qu'âgé de plus de 60 ans, il se préparoit à marcher à la tête de ses armées contre les Perses, lorsqu'il fut attaqué de la maladie dont il mourut. Au goût des armes, il joignit celui des lettres; il les favorifoit par des bienfaits & des distinctions. Un jour qu'il devoit assister à une harangue de parade, ses courtisans lui proposerent à la place une partie de plaisir.

CON

Vos prieres sont inutiles, leur repondit Constantin, rien n'excite autant les Nommes de génie à bien faire, que quand ils savent que le prince lira ou entendra leurs ouvrages. Il lifoit beaucoup; il écrivoit lui-même presque toutes ses lettres. On voit dans Eusebe plusieurs preuves de son savoir. Il composa & prêcha plufieurs sermons. On en a encore un , intitulé : Discours à l'affemblée des Saints, prèché à Constantinople pour la fête de Pâques. Plusieurs Martyrologes de différentes églifes d'Occident, qui l'onthonoré depuis long-temps comme un Saint, marquent sa fête le 22 mai. Les Grecs & les Moscovites la célebrent encore le 21 du même mois. On croit ne devoir point parler de la prétendue donation que ce prince fit au pape St Sylvestre, de la ville de Rome & de plusieurs provinces d'Italie. On connoît la réponse ingénieuse de Jérôme Donato, ambassadeur de Venise, au pape Jules II, qui lui demandoit le titre des droits de sa république sur le Golse Adriatique: Votre Sainteté trouvera la concession de la Mer Adriatique, (dit-il à ce pontife, ) au dos de l'original de la donation que Constantin a faite au pape Sylvestre, de la ville de Rome & des autres terres de l'État Eccléfiaftique. Il étoit dangereux, dans les fiecles d'ignorance, de rejeter cette donation, réprouvée depuis long-temps par tous les favants, par ceux-même d'Italie. Ceux qui la nioient furent févérement châtiés à Rome & dans d'autres villes. On affure même qu'en 1478, il y eut des hommes condamnés au feu à Strasbourg, pour l'avoir combattue trop ouvertement. Cette erreur historique vient, selon quelques favants, de ce que dans les temps d'ignorance, on confondit les donations de Pepin, avec la permission accordée aux églises par

Constantin, d'acquérir des places & des fonds de terre. Constantin avoit eu de Minervina, sa premiere semme, le prince Crispe. Il eut de l'impératrice Fausta, Constantin le jeune, Constance & Constant, & deux princesses, Constante, semme de Hannibalien & ensuite de Constantius-Gallus, & Hélene, semme de Julien. Voyet la Vie du Grand Constantin, par D. de Varennes, Paris, 1728, in-4°.

IV. CONSTANTIN II, die le JEUNE (Flavius-Julius-Constantinus) fils aîne du précédent, naquit à Arles en 316. Après la mort de son pere, il eut en partage les Gaules, l'Espagne & la Grande-Bretagne. S'étant imaginé que la partie de l'empire que possédoit son frere Constant, étoit plus considérable que la fienne, il marcha contre lui. Les troupes ennemies lui drefferent des embûches : il y tomba, fut défait & tué près d'Aquilée, en 340, à 25 ans. Son corps fut jeté dans la riviere d'Alse, aujourd'hui Ansa, d'où on le retira pour lui ériger un tombeau à Conflantinople auprès de celui de son pere. Son ambition, sa mauvaise soi & son imprudence indignerent ceux que ses victoires remportées fur les Sarmates, les Goths & les Francs, fon zele pour la foi catholique & sa douceur envers ses sujets, avoient prévenus en sa faveur.

CONSTANTIN, Voyer HERA-CLIEN.

GONSTANTIN TIBERE, Voy. ce dernier mot, n?. II.

CONSTANTIN, fils de Léon IV, Voyez Theodore Studite.

V. CONSTANTIN III, fut furnommé Pogonat, c'est-à-dire Barbu: parce que, lorsqu'il partit de Constantinople pour aller combattre le rebelle Mizizi, il n'avoit point de barbe, & qu'elle lui étoit venue lorsqu'il reparut. Il étoit sile de

Constant

Evefen II. Après avoir puni ce Miziqi, il fut couronné empereur au milieu des acclamations du peuple, en 668. Quelque temps après, les Sarratins vintent avec de nombreux vaisseaux pour affiéger Constantinople: Constantin instruit de leur dessein, raffembla sa flotte, leur livra bataille & les vainquit. Ces barbares ne purent réfister aux Vents qui leur étoient contraires, aux efforts des Romains, qui étoient animés par la présence de leur empereur, & à l'adresse du fameux Callinique, qui inventa un artifice dont l'eau n'éteignoit point le seu. Lorsque le combat étoit prét à commencer, l'ingénieur en-Voyoit des plongeurs mettre le feu fous les vaisseaux des Sarrafins, & queique chose qu'on sit pour l'ézeindre, il n'étoit pas possible d'y réusir. C'est ce qu'on a appelé le feu Grégeois. Les Sarrafins revinrent fept ans confécutifs, & toujours inutilement. Enfin ils demanderent la paix; mais Constantin ne la leur accorda que fous la promefse d'un tribut. Après avoir pacifié l'état, il voulut pacifier l'église : il fit affembler le VIe concile général de Constantinople, en 681. Il y présida, & sit condamner les Monothélites. Ce zele, lui donne une place dans les Annales ecclésiastiques; mais le meurtre de ses deux freres, Tibere & Héraclius, le rendit odieux à son fiecle & à la postérité. Quelques féditieux dirent publiquement qu'il falloit trois empereurs, & que Constantin devoit partager la puissance souveraine avec Tibere & Héraclius. Par les ordres de Constantin, les auteurs de ce difcours furent pendus, & ses freres furent fecrettement mis à mort, après qu'on leur eut coupé le nez. Il mourur l'année d'après, 685, après 17 ans de regne. Prince trop ambitieux, mais vaillant, il se fit respecter au-dehors par ses armes; craindre & aimer au - dedans par une sévérité ménagée...

Il ne faut pas le confondre avec le tyran Constantin III, simple foldat, qui se fit déclarer empereur dans la Grande-Bretagne, sous le regne d'Honorius, en 409, & qui s'étant retiré dans les Gaules, fut affiégé dans la ville d'Arles, pris & décapité. Son nom qui lui paroissoit d'un heureux augure, fut cause en partie de son usurpation. Ce rebelle avoit un fils, nommé CONSTANT, qu'il tira du cloître pour l'envoyer en Espagne avec la qualité de César. Constant, (dit le P. Longueval,) quitta le froc pour prendre la pourpre & une femme : deux tentations puissantes qui ont fait beaucoup d'apostats. Il soumit l'Espagne, & fut déclaré Auguste. Mais la fortune ne lui fut pas plus long-temps fidelle qu'il ne l'avoit été à son Dieu : il sut tué peu de temps après.

VI. CONSTANTIN IV, Copronyme, (ainsi appelé parce qu'il saliè les fonts baptismaux lorsqu'on le baptifoit,) naquit à Conftantinople en 719, de Léon l'Isaurien & de Marie. Il succèda à son pere le 18 juin 741, & enchérit sur sa fureur contre les images des Saints : il les foula aux pieds, jeta leurs reliques au feu; fit périr des évêques, des ecclésiastiques, des religieux, défenseurs des choses que cet impio profanoit: il fit couper le nez aux uns, crever les yeux aux autres, & teignit toutes les villes de foi empire, du fang de ces illustre martyrs. Les Bulgares, inquié: par cet empereur, l'inquiétere à leur tour. Il marchoit contr'e lorfqu'il fut attaqué d'un char qui l'emporta en 775, après u: gne de 34 ans. Il fut enterré l'église des Apôtres. L'emp Michel III, qui le mettoit a

ëte. I ran

des Neron & des Caligula, le fit exhumer cent ans après, ordonna de brûler le cadavre & de détruire le tolnbeau de ce monstre, qui avoit été de son vivant également haï de ses sujets & méprisé de ses ennemis. Ce fut fous fon regne, en 763, qu'il y eut un si grand froid en automne, que le Bosphore & le Pont Euxin furent glaces dans l'efpace de 60 lieues, depuis la Propontide ou la mer de Marmara, jufqu'aux environs des embouchures du Danube. La glace avoit en plusieurs endroits 30 coudées de profondeur; & elle fut couverte de neige à une pareille hauteur. Au dégel, les maffes de glace, entaffées les unes fur les autres comme des montagnes, pouffées par un vent furieux, ébranlerent les murailles des villes, & manquerent de renverser la citadesse de Constantinople.

VII. CONSTANTIN VII , Porphyrogénete, fils de Léon le Sage, né à Constantinople, en 905, monta fur le trône à l'âge de 7 ans, fous la tutelle de sa mere Zoé, le 11 juin 911. Lorsqu'il eut en main les rênes du gouvernement, il châtia quelques tyrans en Italie, prit Bénevent fur les Lombards, éloigna à force d'argent les Turcs qui pilloient les frontieres de l'Epire; mais il se laissa gouverner ensuite par Hélene sa femme, fille de Roma'n Lécapene, grand-amiral de l'empire. Elle vendit les dignités de l'église & de l'état, accabla le peuple d'impôts, le fit gémir sous l'oppression; tandis que son époux employoit tout fon temps à lire, & devenoit auffi habile architecte & auffi grand peintre que mauvais empereur. Romain, fils de ce prince indolent, & d'Hélene, impatient de régner, fit mettre du poison dans une médecine destinée pour lui; mais Constantin en ayant rejeté la

plus grande partie, ne mourut qu'un an après, le 9 novembre 959, à 54 ans, après un regne de de 48. Ce prince, ami des sciences & des favants, laissa plusieurs ouvrages qui auroient fait honneur à un particulier, mais pour lesquels un prince n'auroit pas dû négliger les affaires de son empire. Les principaux font: I. La Vie de l'empereur Bafile le Macédonien, son aïeul, inférée dans le recueil d'Allatius. Elle manque quelquefois de vérité, & fent trop le panégyrique. II. Deux livres de Thémes, c'est-à-dire, des positions des provinces & des villes de l'empire, publiés par le P. Banduri dans l'Imperium Orientale, à Leipsick 1754, in-fol. On a peu d'ouvrages aussi importants pour la géographie du moyen âge; mais il n'en faut croire l'auteur, que fur ce qu'il dit de l'état des lieux tel qu'il étoit de son temps ; il est plein de fautes groffieres dans tout le refte. III. Un Traité des affaires de l'Empire, dans l'ouvrage cité du P. Banduri. Il y fait connoître l'origine de divers peuples, leur puissance, leurs progrès, leurs alliances, leurs révolutions, & la fuite des princes qui les ont gouvernés. Il renferme d'autres avis intéressants. IV. De re rustica, Cambridge, 1704, in-8°. V. Excerpta ex Polybio , Diodoro Siculo, &c. &c. Paris, 1634, in-4°. VI. Excerpta de Legatis, græc. & Lat. 1648, in-fol., qui fait partie de la Byzantine. VII. De Caremoniis aula Byzantina, à Leipfick, 1751, in fol. VIII. Une Taffique, in-8°.

CONSTANTIN MONOMAQUE,

. Voy. 11. Zot.

VIII. CONSTANTIN-DRAGAsès, xv<sup>e</sup> du nom, fils de Manuel-Paléologue, naquir en 1403. Il fut mis fur le trône de Constantinople par le fultan Amurat en 1448. Mahomet II, successeur d'Amurat, ayant eu des mécontentements de

CON

67

tisoph par mer & par terre. Son armée étoit de 300 mille hommes, & fa flotte de 400 galeres à trois rangs. Les Grecs n'avoient que 7

mille hommes en état de porter les armes, & 13 galeres. Constantinople, après un siège de 58 jours, fut emporté le 29 mai 1453. Conftania, voyant les Turcs entret par les breches, se jette, l'épée à la main, a travers les ennemis. Il voit tomber à ses côtés les capitaines qui le suivoient; tout couvert de fing, & resté seul, il s'écrie : No se trouvera-t-il pas un Chrétien qui m'ote le peu de vie qui me reste! A l'inftant un Turc lui décharge un coup de sabre sur la tête; un aure lui en porte un second, sous lequel il expira, à l'âge de 50 ans. Une mort aussi glorieuse-est le plus bel éloge. Ce prince véritablement grand, magnanime, religieux, étoit tigne d'un meilleur sort. Les enfauts & les femmes qui restoient

de la maison impériale, surent

maffacrés par les soldars, ou ré-

servés pour affouvir la lubricité

du vainqueur. Telle fut la fin de l'empire de Constantinople l'an

1123, depuis sa fondation par le

Grand Conflantin... Dragasès avoit un frere, nommé Thomas Paléo-

logue, dont la fille Sophie fut ma-

niee à Jean Ba filide, prince de Mos-

IX. CONSTANTIN, surnommé l'Africain, parce qu'il étoit originaire de Carthage, étoit membre du college de Salerne. Il florissoit vers l'an 1070. La jalousie de ses concitoyens l'obligea de se résugier en Sicile, où il prit l'habit de bénédiéin. Conflantin sut un des plus grands compilateurs en médecine, & il semble avoir été le premier qui ait introduit en Italie la médecine Grecque & Arabe. Ses Ouvrages furent publiés à Bâle en

X. CONSTANTIN, (Manassès) historien Grec, storissoit vers l'an 1150, sous l'empereur Manuel Comnene. Il écrivit, en vers grecs, un Abrégé de l'Histoire, traduit en latin par Leanelavius, & imprimé au Louvre, en 1655, in soit l'ait partie de la Byzantine. C'est proprement une Chronique, depuis Adam jusqu'à Alexis Comnene. Elle a tous les défauts du siecle de l'auteur, la grossiéreré du style & la fotte crédulité.

XI. CONSTANTIN, (Robert) docteur en médecine, & professeur de belles-lettres en l'univer-Gsé de Caen sa patrie, vécut, suivant le président de Thou, jusqu'à 103 ans. Une vieillesse si avancée ne diminua ni les facultés de fon corps, ni celles de soa ame. Il mourut d'une pleurésie le 17 septembre 1605. On lui doit : I. Lentcon Graco-Latinum, 2 vol. in fo, Genève, 1592. Henri Etienne avoit rangé, dans le fien, les mots grecs sous leurs racines; Constantin les a mis dans l'ordre alphabétique. Cerre méthode plus commode lui fit donner par quelques - uns la préférence sur celui d'Etienne, qui lui est d'ailleurs très - supérieur. II. Trois livres d'Antiquités Grecques & Latines. Ill. Thefaurus rerum & verborum utriufque lingue. IV. Supplementum lingua Latina. 101 Dictionarium abstruforum vocabulorum, &c. Genève, 1573, ia-4. Il avoit été domestique ou plutôt pensionnaire & disciple de Jules Scallger; & il publia, après la mort de ce favant, une partie de fes Commentaires fur Théophraste: à Lyon 1984, in-4. Joseph Scaliger, fils de Jules, jaloux de la confiance que fon pere avoit pour Constantin, conçut une haine violente contre lui. Il le déchira avec acharnement. Il le traita de faux, d'impudent, & d'Ane dans l'intelligence de anciens auteurs : mais ces injures ne firent tort qu'à celui qui les vomissoit. Au reste, le P. Nicéron doute que Conftantin foit parvenu à l'âge de 103 ans; & l'on peut voir ses raisons dans le tome 27e de ses Mémoires, page 247.

CONSTANTINE, (Flavia-Julia-Constantina) fille ainée de l'empereur Constantin & de Fausta, fut mariée l'an 335, par son pere à Hannibalien, tué quelque temps après; puis donnée, l'an 351, par son frere Constance, à Gallus son coufin, qui recut, à l'occasion de ce mariage. le titre de Céfar. Cette princesse, fiere, avare & inhumaine, abusane du caractere dur & borné de son époux lui fit commettre des injustices criantes & des cruautés sans nombre; elle le précipita de crime en crime, jusqu'à vouloir usurper l'empire. Mais Conftance, instruit de l'attentat de Gallus, lui fit perdre l'espérance de la couronne avec la vie , l'an 354; & Constantine ne se déroba au même châtiment, que parce qu'elle fut emportée peu de temps auparavant, après une maladie de quelques jours, occasionnée par un excès de fatigue.

CONSUS, dieu des conseils. Les Romains lui avoient élevé un autel, sous un petit toît, dans le Grand Cirque, à l'extrémité de la lice. Ce petit temple étoit enfoncé de la moitié en terre. On y célébroit des fêtes magnifiques en son honneur. On prétendoit que ce dieu avoit conseille à Romulus d'en-

Lever les Sabines.

CONTANT, (Pierre) né à Ivrifur-Seine en 1698, mort à Paris en 1777, fut le disciple de Watteau peur le dessin, & de Dulin pour l'erchitecture. Il fit de si grands

progrès dans ce dernier art, qu'il fut reçu de l'académie à 28 ans. Les maisons de M. Crozat de Thiers & de M. Crozat de Tugni; les écuries de Biffy, où il pratiqua le premier ces voûtes en brique, fi hardies; l'église de Panthemont, celle de Condéen Flandre, celle de S. Waaft d'Arras, celle de la Magdeleine à Paris; l'amphithéatre de St.-Cioud, l'hôtel du gouvernement à Lille, Ont été élevés par lui ou sur ses dessins. Il a laisse un vol. in-fol. gravé, de ses procédés d'architecture. M. Dulin, qui a époufé fa fille unique, foutient la réputation de fon beau-pere.

I. CONTARINI, (Gafpard) naquit en 1483. Il étoit de l'ancienne famille des Contarini de Venise, féconde en hommes illustres dans les armes & dans les lettres, & fut ambassadeur de la république auprès de l'empereur Charles-Quint, Ils'acquitta fi bien de la commission, qu'à son retour, il eut un gouvernement considérable. Il ne le servit pas moins utilement en plusieurs autres occasions importantes. Paul III l'honora de la pourpre Romaine en 1535, & l'envova légaten Allemagne en 1541, & l'année d'après à Boulogne, où il mourut, âgé de 59 ans. Sa derniere maladie fut une fievre qu'il gagna pour avoir foupé un jour d'été dans un sallon, où l'air frais se faisoit trop sentir. On lui doit plusieurs Traités de philosophie, de théologie & de politique, imprimés à Paris en 1571, 2 vol. in-fol. Il écrivoit en latin avec beaucoup de politesse & de netteté; mais il étoit plus profond dans la philosophie que dans la théologie. Ses principaux ouvrages sont : l. Un Traité de l'immortalité de l'Ame, contre Pomponace son maître. II. Un Traité des Sacrements. qui est plutôt un belle instruction

qu'un ouvrage de controverse. III. Des Scholies sur les Epitres de St. Paul, excellentes pour l'explication du sens littéral. IV. Une Somme des Conciles, qui n'est qu'une histoire abrégée; mais elle est bonne dans son genre. V. Différents Traites de controverse contre Luther, dans lesquels il désapprouve les sentiments de S. Augustin sur la prédestination. Il conseille sagement aux prédicateurs, obligés à parler de cette matiere, de le faire rarement, avec beaucoup de réserve, & de recourir toujours à la hauteur des juzements de Dieu, plutôt que de discuter les vaines idées des hommes. VI. Deux livres Du devoir des Eréques, très-utiles pour la conduite des premiers pasteurs. VII. Un Traité, en latin, du gouvernement de Venise.

II. CONTARINI, (Vincent) professeur d'éloquence à Padoue, mort à Venise, sa patrie, en 1617, à 40 ans, cultiva, comme Muret son ami, les belles-lettres, avec beaucoup d'application & de succès. Parmi les divers ouvrages qu'il a laissés, on estime sur-tout son traité De re frumentaria, & celui De militari Romanorum stipendio: Venise, 1609, in-4°, tous deux contre Juste-Lipse; & ses Varie Lediones: Venise, 1606, in 4°, qui renserment de savantes remarques.

CONTE, (Antoine le) Consius, nazif de Noyon, mort a Bourges en 1586, professa le droit avec réputation à Bourges & à Orléans. Il écrivit contre Duara & Hotman. Ses Eurres ont été imprimées en un vol. in-4°. Le public leur fit dans le temps un accueil assez favorable.

CONTENTIEUSE, (la SECTE) rey. EUCLIDE, n° I.

CONTENSON, (Vincent) né dans le diocese de Condom en 1640,

dominicain en 1657, mort à Creil, au diocese de Beauvais, en 1674, à 34 ans, se distingua dans son ordre par ses talents pour la théologie & pour la prédication. On a de lui une théologie intitulée: Theologia mentis & cordis, en 9 vol. in-12 & 2 vol. in-fol. L'auteur a corrigé la sécheresse des scholastiques, en faisant un choix de tout ce que les peres ont écrit de plus beau & de plus solide, & en joignant le dogme à la morale.

I. CONTI, (Armand de Bour-BON, prince de) fils de Henri II du nom, prince de Condé, fut chef de la branche de CONTI. Il naquit à Paris l'an 1629. Son pere l'ayant destiné à l'état ecclésiastique, il eut les abbayes de S. Denys, de Cluni, de Lérins & de Molême. Après la mort de son pere, il quitta l'église pour les armes. Il se jeta dans les intrigues de la Fronde, par inclination pour la duchesse de Longueville (voy. ce mot), & en fut fait généralissime. On l'opposa à son frere le Grand Condé, qui défendoit alors la reine & le cardinal Mazarin. Ils se réunirent ensuite, l'un & l'autre, contre cette princesse & contre son ministre. Conti fut arrêté & conduit à Vincennes avec fon frere, & n'en fortit que pour épouser une des nieces du cardinal. auguel il avoit fait la guerre. Ce mariage le mit dans la plus haute faveur. Il fut fait gouverneur de Guienne en 1654, puis général des armées en Catalogne, où il prit quelques villes; enfin grand-maître de la maison du roi, & gouverneur du Languedoc en 1662. Il mourut 4 ans après à Pézenas, dans de grands sentiments de religion, que lui avoit inspirés sa vertueuse épouse Marie Martinozzi. On a de lui un Traité de la Comédie & des Spedacles felon la tradition de l'Eglisc. (Voyez I, VOISIN.) Il n'avoit pas toujours

E iij

pensé de même sur les spectacles, yoy. MOLIERE ... Devoirs des Grands, avec un Testament... Devoirs des Gouverneurs de Province: Paris, 1677. a vol. in-12. Il eut de fon mariage deux fils: Louis Armand de Bourbon, prince de CONTI, mort de la petitevérole en 1685, qui avoit donné de grandes espérances : & François-Louis de Bourbon, qui suit. Louis Armand avoit épousé, en 1680, Mile. de Blois, fille de Louis XIV & de la duchesse de la Valliere, également célebre par son esprit & sa beauté. On publia dans le temps que Mulei Îsmaël, roi de Maroc, étoit devenu amoureux d'elle, en voyant son portrait. Rousseau fit à cette occasion les vers fuivants:

Votre beauté, grande Princesse, Porte les traits dont elle blesse, Jusques aux plus sauvages lieux. L'Afrique avec vous capitule; Et les conquêtes de vos yeux Vont plus loin que celles d'Hercule.

Ce même portrait, trouvé dans les Indes au bras d'un armateur François, par dom Joseph Valeto Capillan, fils du viceroi de Lima, lui inspira une passion violente. On peut voir la Déesse Monas, ou Histoire du Portrait de Madame la Princesse de Conti; 1698, in-12. Elle mourut en 1739.

II. CONTI, (François Louis de BOURBON, prince de la Roche-fur-Yon, puis de) fils du précédent, né en 1664, marcha fur les traces de ses ancêtres. Il se distingua au siège de Luxembourg en 1684; dans la campagne de Hongrie, en 1685; au combat de Steinkerke, aux batailles de Fleurus & de Nerwinde, & dans d'autres occasions. L'art de plaire & de se faire valoir, avoit répandu son nom autant que sa valeur. Il sur élu roi de Pologne en 1697; mais son rival, l'élec-

teur de Saxe, nommé par un autre parti, lui enleva cette couronne. Le prince de Conti fut obligé de retourner en France, avec le défagrément d'avoir paru inutilement en Pologne. Il mourut à Paris en 1709, âgé de 45 ans. Il eut de fon mariage avec Therese de Bourbon sa cousine, Louis Armand de Bourbon, pere du prince qui suit.

III. CONTI, (Louis - François de Bourson, prince de (Ive du nom, petit-fils du précédent & fils de Louis Armand de Bourbon, vit le jour à Paris le 13 août 1717. Né avec beaucoup d'esprit & de courage, il signala ses talents militaires pendant la guerre de 1741. Le théâtre de cette guerre fut en Italie comme en Flandtes. Pour pénétrer au-delà des Alpes, il falloit des siéges & des combats. Le prince de Conti se rendit maître, le 23 avril 1744, de Montalban, & ensuite de la citadelle de Ville-Franche. Après avoir pris Steure, Château - Dauphin & Demon, il forma le siège de Coni, dont la tranchée fut ouverte la nuit du 12 au 13 septembre de la même année. Le roi de Sardaigne étant accouru pour secourir cette importante place, on en vint zux mains le 30', & , quoique supérieur en nombre, il perdit près de 5000 hommes & le champ de bataille. Conti, à la fois général & foldat, eut sa cuirasse percée de deux coups, & deux chevaux tués fous lui. Mais la rigueur de la faifon, la fonte des neiges, le débordement des torrents, rendirent cette victoire inutile: le vainqueur fut obligé de lever le siège & de repasser les Monts. Le prince de Conzi, de retour à Paris, y cultiva la littérature & les arts. Il mourut dans cette ville le 2 août 1776, à 59 ans. Ses talents militaires acquirent plus d'éclas par les sentiments de citoyen

qu'il marqua en plufieurs occasions importantes. Il étoit d'un caractere ferme & généreux. Dans la lettre qu'il écrivit à Louis XV, après la bazille de Coni, il ne parla pas de fes bieffures; il ne fit mention que des services des officiers qui s'étoient fignalés. Il auroit été employé, fans doute, dans la malheureuse guerre de 1757; mais son aversion pour la gêne que la cour impole, & son peu d'égards pour les personnes qui y dominoient alors, fermerent les yeux fur ses talents. Son courage ne se dementit point dans sa derniere maladie. Quoique sur de ne pouvoir pas guérir, il ne perdit rien ni de sa gaieté, ni de sa présence d'esprit. Dans fon dernier voyage

Des héros de fon fang, il augmenta l'éclat.

à l'Île-Adam ; il fe fit apporter

fon cercueil de plomb, & s'y cou-

cha pour l'essayer. Un de nos

poèces l'a peint avec assez de fi-

delité dans les vers suivants :

Mecene des favants, idole du foldat, Favori d'Apollon, de Thémis, de Bellone,

Il protégea les arts & défendit le trône,

IV. CONTI, (la princesse de)

V. CONTI, (Giusto de) poère Italien, d'une ancienne famille, mourura Rimini, vers le milieu du XVI<sup>e</sup> fiecle. On a de lui un recueil estimé de vers galants, fous ce titre: La bella Mano, Paris, 1595, in-12; avec quelques pieces de vers de divers anciens poètes Toscans. Ce recueil avoit été publié, pour la première fois, à Venise en 1492, in-4°. L'abbé Salsini, (& non Silviai) en a donné, en 1715, une nouvelle édition à Florence, avec des présaces & des notes; mais elle est moins complette que celle de

VI. CONTI, (l'abbé Antoine) noble Vénitien, mort en 1749, à 71 ans, voyagea dans une partie de l'Europe, & se fit estimer des gens-de-lettres par ses lumieres & son caractere. Il a laissé des Tragédies (imprimées à Lucques en 1765, qui font plus agréables pour le lecteur, qu'intéressantes pour le spectateur. Un essai d'un poëme intitulé : Il globo di Venere ; & le plan d'un autre, où il se proposoit de traiter à-peu-près le même sujet que Leibnitz a traité dans sa Théodicée: mais ces poëmes sont plus métaphysiques que poëtiques. L'abbe Conti, dans un voyage qu'il fit à Londres, se lia étroitement avec Newton, qui, quoique le plus mystérieux des hommes, lui communiquoit ses idées, & lui révéloit tous les secrets de sa science. Il rapporta en Italie un esprit & un coeur tout Anglois. Ses Ouvrages de profe & de poësie ont été recueillis à Venise, 1739, 2 vol. in-4°, & ses Euvres posthumes en 1756, in-4°. Quoique les opuscules de l'abbé Conti ne foient que des embryons, comme l'a dit un journaliste Italien, ils donnent une idée avantageuse de leur pere. Ce sont des pensées, des réflexions, des dialogues sur des sujets intéresfants... Voyez CASTADI & LEIB-NITZ, à la fin.

CONTILE, (Luc) de l'académie de Venise, né dans l'état de Sienne, s'est fait connoître au xvie siecle par des ouvrages de différents genres. I. Traduzione della Bolla d'Oro, 1558. II. Origine de gli Elettori, 1559, in 4°. III. La Pescara, la Cesarea Gonzaga, e la Trinozia, comédies, 1550, in -4°. IV. La Nice, 1551, in -4°. V. Rime con le vi Caroni dette le sei Sorelle di Marte, 1560, in 8°. VI. Lettere a

E iv

1564. 2 vol. in-8°. VII. Fatti de Cefare Maggi, 1564, in-8°. VIII. La proprieta delle impresse degli affidati, 1547, in-fol.

CONTINENS, voy. TATIEN.

CONTO-PERTANA, (D. Jo-feph) mort à Lisbonne en 1735, a donné dans fon poëme épique de Quitterie la Sainte, un des meilleurs ouvrages que le Portugal ait produits. Il a, avec l'imagination du Camoëns, plus de goût & de nature; cependant fon ouvrage n'a pas la réputation de la Lusiade.

CONTZEN, (Adam) jésuite, natif de Montjoie dans le duché de Juliers, savoit les langues, & disputa, avec fuccès, contre les Prozestants. Il enseigna avec distinction à Munich, où il mourut en 1635. Il a laissé des Commentaires sur les Evangiles, 1626, 2 vol. in-f°. Diseptatio de seretis Societatis Jesu: Mayence, 1617, in-8°; & d'autres ouvrages dont le mérite est

médiocre.

COOK, (Jacques), né en 1725, à Marton, village du duché d'Yorck, de parents obscurs, commença par fervir aux mines de charbon. Mis en apprentissage, à 18 ans, chez un marchand de ce minéral, il apprit les premiers éléments de la navigation fur les vaiffeaux qui transportoient cette marchandise. De mousse-charbonnier, il paffa sur les vaisseaux du roi, & s'élevant de grade en grade, il parvint à celui de capitaine en pied. Il partit pour son premier voyage autour du monde, avec MM. Banck & Solander, le 30 juillet 1768. De retour en juillet 1771, après une course qui lui avoit sourni les observations les plus précieuses, il repartit en juin 1772, avec MM. Forfter, qui partagerent ses travaux & recueillirent ses remarques sur le géographie, l'histoire naturelle

& la philosophie morale. Il pénés tra jusqu'au 71e degré de latitude méridionale, où il fut arrêté par les glaces, qui l'empêcherent de paffer plus avant dans une mer qui ne lui offroit plus que des périls nouveaux & des obstacles insurmontables. Revenu en Europe le 20 juillet 1775, il repartit encore un an après pour sa derniere expédition. Après avoir doublé la terre de Diémon, & la nouvelle Zélande, il arriva au mois d'août 1777 dans l'île de Taiti, où il s'étoit arrêté dans son second voyage. Il repartit au mois de décembre, &, dans le mois de mars fuivant, il gagna les côtes Américaines, plus au sud du Kamtschatka. Il poussa fort loin sa route du côté du détroit qui fépare l'Asie de l'Amérique; mais des montagnes de glace l'obligerent de la diriger d'un autre côté. Ayant fait plufieurs découvertes, il débarqua dans la baie de Cara-ca-Cossa, dans l'ile d'Owhyhe, & y fut maffacré le 24 février 1780, à 55 ans. par les infulaires qui l'avoient d'abord accueilli très-favorablement. Sa mort fut une perte irréparable. Le capitaine Keing, l'un de ses compagnons de voyage, s'exprime ainfi, en parlant de ses découvertes: « Ja-» mais peut-être aucune science " n'a été portée, par les travaux " d'un seul homme, à un aussi haut » degré de perfection, que l'a été la » géographie par ceux du capitaine " Cook. Dans fon premier voyage » à la mer du Sud, il découvrit les » îles de la Société, s'affura que la » nouvelle Zélande étoit une réu-» nion de deux îles, & découvrit " le détroit qui les sépare, qui est » aujourd'hui nommé de son nom. » Il visita ensuite les côtes orienta-» les de la nouvelle Hollande, in-» connues jusqu'à nos jours, sur n une étendue de 27 degrés de la-

w titude. Dans cette seconde ex-» pélition, il réfolut le grand pro- » blême du continent méridional, » avant traversé cette partie de » l'hemisphere entre les 40 & 70° o degrés de l'atitude, de maniere à » s'affurer de l'impossibilité de son » existence, à moins de placer ce » continent près du Pôle & hors » de la portée de la navigation. » Pendant ce voyage, il décou-\* viit la nouvelle Calédonie, qui » forme la côte de la mer Pacifique » la plus écendue au midi: après » la nouvelle Zelande, il décou-» vrit l'île de Géorgie, & une " terre inconnue qu'il nomma terre » de Sandwich. Ayant deux fois » traversé les mers du Tropique. » il détermina dans son dernier » voyage la pofition de ses ancien-» nes découvertes & en fit de nou-» velles. Outre plusieurs petites » iles dans la partie méridionale de » la mer Pacifique, il découvrit au » nord de la mer Equinoxiale, le » groupe d'iles qu'il nomma les » iles de Sandwich, qui, par leur » ficuation & la variété de leurs » productions, peuvent devenir » d'une plus grande importance » dans le système de la navigation » Européenne, qu'aucune autre dé-\* couverte dans les mers du Sud. " Il découvrit ensuite tout ce qui » nous étoit resté inconnu sur la » côte occidentale de l'Amérique, " depuis le 43° jusqu'au 70° degré » de latitude Nord, fur une éten-» due de piùs de 1200 lieues : s'afn sura de la proximité des deux » grands continents de l'Afie & de » l'Amérique; entra dans le canal » qui les sépare, & visita les côtes opposées, à une affez grande hau-» teur de latitude septentrionale, » pour démontrer l'impossibilité de » trouver un passage qui conduise » de la mer Atlantique dans l'Océan n Pacifique, soit qu'on dirige sa

» course vers l'Est ou vers le Cou-» chant. Enfin, fi nous exceptons » la mer d'Amur & l'Archipel Ja-" ponois, qui ne sont pas encore » bien connus des Européens, on » peut dire que le capitaine Cook a » complété l'hydrographie du glo-" be habitable ". Il uniffoit aux talents de sa profession, les qualités qui font aimer & respecter. Dans sa jeunesse, un de ses amis le pria d'êrre parrain de sa fille; il l'accepta, en lui promettant d'épouser un jour sa filleule. Le genre de vio qu'il avoit embraffé, ne l'empêcha pas de tenir sa parole : il donna la main à cette enfant, dès qu'elle eut 15 ans. Lorfqu'il partoit pour un voyage, il disoit à ses amis: Le Printemps de ma vie a été orageux, mon Eté est pénible; mais je laisse dans ma patrie un fonds de joie & de bonheur qui embellira mon Automne. Jamais marin n'entendit mieux que lui l'art de conserver, dans les voyages de long cours, son vaisseau en bon état & son équipage en santé: on fait que dans sa seconde course qui avoit été de plus de trois ans, pendant lesquels il avoit parcouru tous les climats du 52e degré de latitude septentrionale au 71º degré de latitude méridionale, il n'avoit perdu qu'un seul homme, sur cent dix huit dont fon équipage étoit composé. On a traduit en françois, en vol. in-4°, 1779. Son Voyage dans l'Hémisphere auftral & autour du Monde : ouvrage précieux aux navigateurs... Voyez Coke.

COOTWICH, (Jean) d'Utrecht, docteur en droit-canon & en droit-civil. Après avoir parcouru divers pays de l'Europe, il passa en Asse, alla dans la Terre-sainte, & vista exactement tous les lieux qui pouvoient intéresser sa curiosité. La relation de son voyage du Levant parur en 1619, sous le titre de

Voyage de lérusalem & de Syrie, en latin, in 4°. Cet ouvrage, devenu zare, est curieux par diverses particularités sur les mœurs des Levantins.

COP, (Guillaume) médecin de Bâle, vint en France sous le regne de Louis XII. Il sut honoré du titre de premier médecin de François I, vers 1530. C'est un des savants que ce prince chargea d'écrire au sameux Erasme, pour l'engagerà venir en France. Il est connu par des Tradudions de quelques ouvrages grecs d'Hyppocrate, de Galien & de Paul Eginete.

Nic. Cor, fon fils, fut profefeur au college de Ste-Barbe, & recteur de l'université; mais ayant embrassé les erreurs de Calvin, il fut obligé de se sauver à Bâle, où il mourut, après avoir publié quel-

ques écrits.

COPERNIC, (Nicolas) naquit à Torn, ville de la Prusse royale, le 19 février 1473. Après avoir étudié en philosophie & en médecine, il se fixa aux mathématiques & à l'aftronomie, pour lesquelles la nature l'avoit fait naître. Son goût pour ces sciences lui persuada d'aller consulter ceux qui les cultivoient avec plus de fuccès dans les différentes parties de l'Europe. Il s'arrêta long-temps à Bologne auprès de Dominique Maria, habile aftronome; enfuite long-temps à Rome, où il professa les mathématiques. De retour dans son pays, il eut un canonicat dans l'églife de Warmie, dont fon oncle maternel étoit évêque. Ce fut alors que, jouissant du repos nécessaire pour faire un système, & muni d'observations recueillies de toutes parts. il renouvela les anciennes idées de Philolaus, philosophe Pythagoricien, agitées & défenducs quelque semps avant lui par le cardinal de Cafu. Le Soleil, ( fuivant ce fyste-

me,) est au centre de l'universi Mercure, Vénus; la Terre, Mars, Jupiter & Saturne tournent fur leur axe autour de cet astre, d'Occident en Orient. Les différentes révolutions de ces six planetes, sont proportionnées à leur différente distance du Soleil. Les cercles qu'elles décrivent, coupent l'écliptique en des points différents. La Terre fait aussi son mouvement dans un cercle qui environne celui de Vénus. & ce mouvement s'accomplit en un an: elle en a encore un autre, qui se fait en 24 heures autour de son axe, & c'est par ce mouvement qu'on explique le jour & la nuit. La Lune n'est pas dans la regle générale: elle se meut & décrit son cercle autour de la Terre. Les cieux sont immobiles dans ce système, & les étoiles y sont placées à une distance immense du Soleil. Copernic ne crut pas devoir rendre ses idées publiques , fans s'affurer par lui-même que ce nouvel arrangement répondoit à tous les phénomenes célestes. Cependant son systême ayant été soutenu par Galilée comme le seul véritable, fut condamné en 1616 par l'inquisition de Rome, qui le croyoit contraire à l'Ecriture-sainte. Ce tribunal permit néanmoins, quatre ans après, de l'enseigner comme hypothese. On prétend que Copernic ne l'avoit jamais envifagé autrement. Cet homme illustre mourut le 24 mai 1543, à 70 ans. M. de L. P. a fait ces quatre vers pour son portrait:

C'est lui dont la science éclairée & prosonde, prosonde, En écartant le faux des systèmes divers, A placé le stambeau du monde Dans le centre de l'univers.

Nous avons de lui deux traités excellents: l'un De motu odavæ Spheræ, dans lequel il développe son

COP

Tyfieme; & l'autre de Orbium calefsium revolutionibus, imprimés ensemble, in-fol. 1566. Gaffendi a écrit sa Vie, qui est un modele pour les vrais philosophes; ( Voy. DUMÉE. ) Copernic, uniquement paffionné pour les sciences, exempt d'ambition, ami de la retraite, sage & circonspect, ne se mêla jamais des vaines querelles des hommes, & goûta fort peu leurs triftes plaisirs. Il étoit aussi bel-homme que grand mathématicien.

COPPINGER, Voy. HACQUET. COPPOLA, (François) comte de Sarno, étoit d'une noble & ancienne famille de Naples. Ses parents ne lui laisserent que fort peu de bien; mais ayant fait le commerce maritime, il acquit de si grandes richeffes, qu'il acheta le comté de Sarno. Sa réputation le fit connoître de Ferdinand I, roi de Naples. Ce prince, après s'être affocié avec lui dans fon commerce, le fit venir à la cour, & l'éleva aux premieres dignités. Mais Coppola, abusant de l'autorité qu'il avoit. & emporté par une ambition déréglée, forma une conspiration contre la personne du roi, & excita une guerre civile qui fut cause de sa perce: il fut convaincu d'avoir conjuré contre son souverain, & condamné par les barons à avoir la tête tranchée; ce qui fut exécuté le 15 mai 1487 ... Voy. Du Pur , Hiftoire des Favoris.

L COPROGLI-PACHA, (Mahomer) grand-viûr durant la minorité de Mahomet IV, étoit Albanois, fils d'un prêtre Grec, & neveu d'un renégat, à la persuasion duquel il embrassa le Mahométisme & s'établit dans l'île de Chypre. Le pacha de cette ile le mena avec lui à la guerre de Perse. Le jeune Coprogli y fignala fa valeur. Son mérite parvint à la cour ; on Lui donna le gouvernement de Ba-

ruth, & ensuite celui d'Alep. Le grand-visir Achmet, jaloux de sa faveur, le fit emprisonner, dans le dessein de le mettre à mort. Mais ce méchant ministre ayant été tué; & l'empereur Ibrahim, qu'il gouvernoit, étranglé, Mahomet IV, (Voyez ce mot) fon successeur. tira Coprogli des fers, pour l'élever à la dignité de grand-visir, par les conseils de la sultane sa mere. régente de l'empire. Il justifia ce choix par sa douceur, par son zele pour le bien de l'état & la gloire de son prince, par ses égards pour les grands & sa clémence envers les petits. Il conquit une partie de la Transilvanie, & mourut à Andrinople en 1663, regretté du fultan & du peuple : chose extraordinaire dans l'empire Ottoman, où les ministres ne meurent gueres ni dans leur lit, ni dans leur emploi.

II. COPROGLI-PACHA, (Achmet ) fils du précédent, grandvisir après son pere, à l'âge de 22 ans, se rendit maître de Candie en 1669. Les prodiges de valeur que firent les troupes auxiliaires de France au siège de cette île, obligerent ce ministre de conseiller au fultan de rechercher l'alliance des François. Après avoir travaillé utilement à l'agrandissement de l'empire Ottoman & à la gloire de fon prince, il donna ses soins au bien public, & ôta une partie des impôts. Ses ennemis voulurent le perdre auprès de Mahomet. Il découvrit leurs menées, punit les plus coupables, & pardonna aux autres, quoiqu'il ent pu les écraser sous le poids de son autorité. La paix de Pologne fut le dernier ouvrage de ce grand ministre, mort en 1676 à 35 ans, pour avoir bu trop immodérément d'une eau de canelle dont il se servoit au lieu de via.

III. COPROGLI-PACHA, (Mahomet) frere du précédent, grandvisir en 1689, rétablit les affaires des Turcs en Hongrie, où ils avoient effuyé bien des échecs. Ses fucces le conduifirent jufqu'à Belgrade qu'il prit d'affaut, & où il fit passer 6000 Chrétiens au fil de l'épée. De-là il fit jeter du secours dans plusieurs places bloquées depuis long-temps, en prit plusieurs autres, & finit par l'incendie de Valcowart. Il attaqua les Impé-· riaux, le 19 août 1691, près de Salankemen, & commençoit à espérer une victoire complette, lorsqu'un coup de canon termina ses Jours & fes fuccès.

I. COQ, (Le) Voy. NANQUIER & MACHAULT.

II. COQ, (Pierre le ) né dans la paroisse d'Ifs près Caen le 29 mars 1728, entra en 1753 dans la congrégation des Eudiftes. Il fut chargé d'enseigner la théclogie, & on lui donna la présecture des ordinants. Après avoir été fuccessivement supérieur du grand séminaire de Rennes & de celui de Rouen, les Eudistes l'élurent le 6 octobre 1775 supérieur général de leur congrégation. Il ne jouit pas longtemps de cette place, étant mort à Caen des suites d'une paralysie, le 1er septembre 1777, âgé de près de 50 ans. C'étoit un ecclésiastique vertueux, humble, aimant la retraite, & faisant ses délices de l'étude. On a de lui quelques ouvrages de morale. I. Differtation Théologique sur l'usure du Prêt du Commerce, & fur les trois Contrats; Rouen 1767, in-12. II. Lettres fur quelques points de la Discipline Ecclésiastique, Caen 1769, in-12. III. Traité de l'état des Personnes, selon les principes du Droit François & du Droit Coutumier de la province de Normandie, pour le for de la con-Science, Rouen, 1777, 2 vol. in 12. coo

IV. Traité des différentes especes de biens, 1778. V. Traité des Actions, 1778.

COQUELET, (Louis) né à Perone, mort le 26 mars 1754 à 78 ans, a amusé le public frivole de son temps par quantité de pieces badines qui prouvent moins de goût & de sonds, qu'un esprit superficiel & ami des bagatelles. Voici le nom de ces brochures: Eloge de la Goutte, de Rien, de Quesque chose, de la méchante Femme; l'Ane; le Triomphe de la Charlatanerie; le Calendrier des Fous; l'Almanach burlesque; l'Amanach des Dames. Il a eu part aux Mém. Historiques d'Amelot de la Houssaye.

COQUES, (Gonzales) peintre d'Anvers, naquit l'an 1618. Il se forma sur les ouvrages de Rubens & de Vandyck. Le portrait sur le genre où cet artisse eut le plus de réputation, après l'histoire. Il devint amoureux, quoique marié, d'une jeune Flamande, avec laquelle il se sauva. On ne sait dans quel pays Coques alla cacher ses ta-

lents & ses foiblesses.

cOQUILLART, (Guillaume) official de Reims vers l'an 1478, dont les Poèsses parurent à Paris en 1532, in-16, eut beaucoup de réputation de son temps. Sa muse est grossière; mais elle a les grâces piquantes de la naïveté. Les Œuvres de Coquillart ont été réimprimées par Coustelier, à Paris, 1723, in-8°.

COQUILLE, (Gui) Conchilius Romanus, né dans le Nivernois en 1525, seigneur de Romenai & avocat au parlement de Paris, mort en 1603 à 80 ans, conserva jusqu'au dernier moment la mémoire la plus fidelle & l'esprit le plus sain. Henri IV lui offrit une place de conseiller-d'état, s'il vouloit quitter la province; mais il la resusa par modessie, ou par amour pour sa patrie, A des lumières très étea-

COR 2

dues sur le droit coutumier, Coquille joignoit un cœur très-modeste à plein de probité. Son amour pour les pauvres étoit extrême: il les aidoit de sa bourse & de son credit, & mettoit à part, pour faire ses largesses, une portion de ce qu'il gagnoit. La plus grande partie de ses ouvrages, qui intéresserent dins un temps l'église & l'état, ont été recueillis à Bourdeaux en 1703, en 2 vol. in-f°. Les principaux font: I. Plusieurs Mémoires concernant la coutume du Nivernois. II. D'autres Mémoires sur divers événements du temps de la Ligue. III. Mémoire touchant la réformation de l'état Eccléfiaftique. IV. Plufieurs Traités des Libertés de l'Eglise Gallicane. V. Institution au Droit Fransois. VI. On a encore de lui des Poessies latines, 1590, in-8°. VII. Pseaumes mis en vers latins; Nevers. 1692, in-8°. VIII. L'Histoire du Nivernois; Paris, 1612, in-4°. C'est la meilleure qu'on ait de cette province.

CORARIO, (Ange) voy. Grécoire xii.

I. CORAS, (Jean de) né à Réalmont au dioce se d'Albi en 1513, fit de si grands progrès dans l'étude du droit, qu'il en donna des lecons publiques avant l'âge de 18 ans, à Toulouse. Il professa ensuite à Angers, à Orléans, à Paris, à Padoue, à Ferrare, & enfin encore à Tolouse, où il cueillit de nouveaux lauriers. Devenu conseller au parlement de cette ville, puis chancelier de Navarre, & s'érant déclaré avec beaucoup de chaleur pour la nouvelle réforme, il sut chassé en 1562. Le chancelier de l'Hôpital, son ami, le fit rétablir; mais ce retour lui coûta la vie. Après les nouvelles de la fameuse journée de la St-Barthelemi ca 1572, les écoliers le massacretent, avec deux autres conseillers. On les revêtir ensuite de leurs robes de cérémonie, & on les pendit à l'ormeau du Palais. Ses différents Ouvrages sur le Droit civil & canonique, en latin & en françois, ont été recueillis en partie à Lyon, en 1556 & 1558, 2 vol. in-fol. Les plus estimés sont ses Mélanges latins de Droit civil, en 3 livres.

II. CORAS, (Jacques de) de la famille du précédent, dont il a écrit la Vie en françois & en latin. in-4°, en 1673, étoit originaire de Toulouse. Il abjura le Calvinisme. aprés avoir lu les Controverses du card. de Richelieu. Il avoit heaucoup d'amour pour la poësie franç., mais très-peu de talent: son poëme de Jonas, ou Ninive pénitente, féche dans la poussiere, suivant l'expression de Boileau, & ne mérite pas d'en être tiré. Il mourut en 1677, entiérement oublié, quoiqu'il eût beaucoup travaillé pour se faire un nom. Ses Œuvres ont été imprimées en 1665, in-12.

CORBEIL, (Pierre de) docteur de Paris, fut successivement chanoine de cette capitale, évêque de Cambrai & archevêque de Sens. Il eut pour disciple le pape Innocent III, qui employa ses talents dans plusieurs affaires importantes. Sa science, sa vertu & ses ouvrages, qui ne sont point parvenus jufqu'à nous, lui firent un nom distingué. Il mourut à Sens, le 3 juin 1222. On a quelques fragments de ses Ordonnances Synodales & elles peuvent servir à la connoissance de la discipline de son fiecle.

CORBIÉRE, (Pierre de) religieux de l'ordre de St. François, fut élu antipape l'an 1328, fous le nom de Nicolas V, par l'autorité de Louis de Baviere, roi des Romains; mais, l'année fuivante, ce pontife intrus fut mené à Avignon,

où il demanda pardon au pape Jean XXII, la corde au cou : il avoit déjà fait son abjuration à Pise. Il mourut 2 ou 3 ans après. La plupart des annalisses dévoués à Jean XXII, parlent de Pierre de Corbiére, comme d'un hypocrite & d'un débauché; mais l'ignorance & la passion les ont guidés. Les écrivains plus sensés nous le repréfentent comme un homme de bien, doué de toutes les vertus. Les premiers prétendent que la femme qu'il avoit épousée avant d'être Cordelier, & qui étoit encore en vie, intenta un procès au nouveau pape son mari, qui sut condamné, dit-on, par l'évêque de Riéti, à retourner avec elle. Mais c'est une comédie qu'on fit jouer pour le rendre ridicule. Jean XXII s'en divertit beaucoup, & voulut en réjouir tous les princes de la chrétienté, puisqu'il leur envoya la sentence de l'évêque de Riéti. Maimbourg est fort choqué de la démarche du pontife, qu'il regarde comme indigne de lui. " En effet, (dit-il) qui ne » voit qu'une vieille sexagénaire, » laquelle n'a rien dit, ni rien fait » pour avoir son prétendu mari, » durant l'espace de 40 ans qu'il » étoit cordelier, prêtre & péni-» tencier apostolique, & qui s'a-» vise de le demander en justice, » ausli-tôt qu'il est proclamé pape, » à l'âge de 70 ans, doit avoir été » subornée pour jouer cette farce»? Malgré toutes les vertus de Pierre de Corbiére, Maimbourg le blâme avec raison d'avoir accepté le pontificat : " Que l'on se fie, dit-il, à » tous ces éclatants dehors de réfor-» me, de mortification & de pié-» té!» Il est cependant des vertus qui résistent aux prestiges de l'ambition; celle de Pierre de Corbiére ne fut pas de ce genre.

CORBIN, (Jacques) avocat, natif du Berri, mourut en 1653,

laissant un fils de même profession; qui plaida sa premiere cause à 14 ans, & ne la plaida pas mal. On a du pere un Rec. de Plaidoyers, 1620. in-4°, & plusieurs Livres de Jurisprudence, imprimés en différentes années. Il entendoit très-bien la partie qui concernoit son état; mais. voulant briller en d'autres genres. il n'a pas réussi de même : témoin sa mauvaise Tradudion de la Bible. en 8 vol. in - 16, 1641 & 1661; fon Histoire des Chartreux, in-4°, 1653; & des Poësies insipides, qui ont excité contre leur auteur la bile de Boileau dans son Art Poëtique.

I. CORBINELLI, (Jacques) Florentin, étoit allié de la reine Catherine de Médicis. Il vint en France sous le regne de cette princesse. qui le plaça auprès du duc d'Anjou. en qualité de savant & d'homme de mérite, digne d'être consulté. Il fut lié avec le chancelier de l'Hôpital, protégea tous les gens-delettres, & fut leur consolateur dans le besoin. Il faisoit souvent imprimer leurs écrits à ses dépens, & y joignoit des notes. C'est ainsi qu'il publia le poëme de Fra-Paolo del Rosso, intitulé: La Fisica; Paris. 1578, in 8º ... & le Dante, De vulgari eloquentia, 1577, in-8°. Il expliqua les anciens historiens Grecs & Romains, au duc son éleve, à qui il parloit plutôt en ami qu'en courtisan. Lorsque Henri IV étoit aux portes de Paris, Corbinelli l'informa de ce qui se passoit de plus secret, & de tout ce qui pouvoit fervir à faire réussir son entreprise. Il écrivoit tout ce qu'il apprenoit, & le portoit hardiment à la main comme un papier d'affaires; trompant ainfi les gardes. qui le laissoient passer sans dé-\_fiance.

II. CORBINELLI, (Raphaël) petit-fils du précédent, mort à Pa-

nis fe 19 juin 1716, âgé de plus de 100 ans, se fit rechercher par l'enjouement de son caractere & de son esprit. Il se piquoit d'une volupté délicate. On a de lui quelques ouvrages peu connus. I. Un Extrait de tous les beaux endroits des Ouvrages des plus célebres Auteurs de ce temps, en 1681. II. Les anciens Historiens Latins réduits en maximes, en 1694, avec une Préface attribuée au P. Bouhours. III. L'Histoire généalogique de la Maifon de Gondi; Paris, 1705, in-4°. Tous ces ouvrages sont au-dessous du médiocre. Sa conversation valoit mieux que ses écrits, & il étoit recherché dans les meilleures fociétés. On fut que, dans un de ces soupers libres qui se donnoient entre les princes & les princesses, ennemis de Mde de Maintenon, tous ceux de la cour qui n'étoient pas de ce parti, avoient été chansonnés. On crut pouvoir apprendre ce qui s'y étoit passé, par Corbinelli. D'Argenfon, lieutenant de police, le transporta chez le goutteux Epicurien, & lui demanda: Où avez-vous soupé un tel jour? - Il me semble que je ne m'en souviens pas, répond en baillant Corbinelli. = Ne connoissez-vous pas tels & tels Princes? - Je l'ai oublié. = N'avez-vous pas soupé avec cux? - Je ne m'en souviens pas du tout. = Il me semble qu'un homme comme vous devroit se souvenir de ces choses-la. - Oui, M'; mais devant un homme comme vous, je ne suis pas un homme comme moi... Voyez Skrigné, à la fin.

CORBUEIL, (François) dont le nom étoit VILLON, encore plus connu par ses friponneries que par ses Poësies, naquit à Paris en 1431. Ayant été condamné à être pendu pour ses vols, sa gaieté ne l'abandonna point; & il sit deux Epitaphes, l'une pour lui, l'autre pour ses compagnons. Il appela

de la sentence du châtelet au parlement, qui commua la peine de mort en celle du bannissement. U n'en fut pas plus honnéte. Ses récidives lui mériterent une seconde fois la corde; mais Louis XI lai sauche la vie. Depuis cette aventure, Villon ne parut plus; il seroit difficile de fixer le lieu & le temps de sa mort. Il se retira, (fi l'on en croit Rabelais ) en Angleterre. & y fut accueilli par Edouard IV. qui en fit son favori. La nature l'avoit fait naître avec du talent pour la poësie, du moins pour la poëfie fimple, naïve & badine. C'est le premier (fuivant Despréuux) qui débrouilla, dans les fiecles barbares, l'art confus de nos vieux Romanciers; mais il tomba comme eux dans la baffeffe & dans l'indécence. & ses ouvrages se ressentent beaucoup de la corruption de ses mœurs. François I, qui aimoit ce poëte, chargea Marot de donner une édition correcte de ses Poësies. C'est sur cette édition que fut faite celle du célebre Couftelier, in-8°, en 1723. On en a donné une autre à la Haie, même format, en 1742, enrichie de notes.

CORBULON, (Demitius) général Romain, célebre par sa valeur, rétablit l'honneur de l'empire fous Claude & fous Néron. Il prit plusieurs forteresses sur les Arméniens, affiégea Artaxate leur capitale, rasa ses murs, en brûla toutes les maisons, & en épargna toutefois les habitanes qui lui avoient ouvert leurs portes. Il chassa Tiridate d'Arménie, remit Tigrane sur le trône, & contraignit les Parthes à demander la paix. Néron, plus jaloux que reconnoissant de ses services, ordonna de le mettre à mort au port de Cenchrée. L'illustre général ayant appris ce cruel ordre, tica

fon épée & s'en perça l'an 66 de Jefus-Chr., en difant : Je l'ai bien mérité!

CORDELET, (Claude) maître de musique de St. Germain l'Auxerrois, né à Dijon, moutut à Paris en 1760. On a de lui quelques Morceaux qui obtinrent les suffrages des connoisseurs.

I. CORDEMOI, (Géraud de) naquit à Paris d'une famille noble, originaire d'Auvergne. Il s'attacha d'abord au barreau, qu'il quitta pour la philosophie de Descartes. Fossuet, qui avoit le même goût que Lui pour ce philosophe, le donna au Dauphin en qualité de lecteur. Il remplit cet emploi avec succès & avec zele, & mourut le 8 octobre 1684, membre de l'académie francoife, dans un âge affez avancé. On doit à sa plume : I. L'Histoire générale de France, durant les deux premieres races de nos Rois, en 2 vol. in-fol. 1685; déprimée par le P. Daniel, mais qui n'en vaut pas moins. Il ne trouva gueres, ( dit un autrur) dans les anciens écrivains que des abfurdités & des contradictions. La difficulté l'encouragea, & il débrouilla le chaos des deux premieres races. Il éclaircit heaucoup de faits équivoques ou douteux. Il en fit connoître d'autres qui n'étoient pas connus, ou qui l'étoient peu. Il écrit d'un flyle forme, mais diffus, & il adopte trop facilement quelques récits fabu-Jeux. Cordemoi devoit d'abord se horner à l'Histoire de Charlemagne, à l'usage du Dauphin, pour qui Fléchier avoit entrepris son Histoire de Théodose, Celui-ci, plus orateur que critique, eut bientôt fini son ouvrage; mais l'autre ne voulant rien dire que sur de bonnes preuves, remonta jufqu'aux temps les plus obfeurs de la monarchie, & s'engagea dans des digressions étrangeres à ce sujet, dans des discussions

longues & épineuses, qui, en nous procurant l'Histoire des deux premieres races, nous priverent de celle de Charlemagne. D'ailleurs son érudition, (dit d'Oliver) se montre trop à nu & dépourvue des agréments dont il pouvoit l'orner sans la surcharger. II. Divers Traités de Métaphy sique , d'Histoire , de Politique & de Philosophie morale, reimprimés in-4°, en 1704, fous le titre d'Œuvres de feu M. de Cordemoi. On y trouve des recherches utiles, des penfées judicieuses & des réflexions sensées sur la maniere d'écrire l'histoire. Il avoit adopté en philosophie, comme nous l'avons dit, les sentiments de Descartes; mais fans en être l'esclave; il s'en éloigne même quelquefois.

II. CORDEMOI, (Louis Géraud de) fils du précédent, licencié de Scrbonne, & abbé de Fenieres, aida son pere dans la composition de son Histoire de France, & la continua par ordre du roi. Cette fuite. depuis Hugues Capet jusqu'à la mort de Henri I, en 1060, est restée manuscrite. Aussi habile controverfiste, que son pere avoit été profond philosophe, il rapporta prefque toutes ses études à la converfion des hérétiques. Il mourut en 1722, à 71 ans. On a de lui: L Traité de l'invocation des Saines, in-12. II. Traité des saintes Reliques. III. Traité des faintes images. IV. La Conférence du Diable avec Luther , en latin, françois & allemand, in-8°. V. Traité contre les Sociniens, in-12. dédié au grand Boffuet. L'auteur y développe la conduite qu'a tenue l'Eglise dans les trois premiers fiecles, en parlant de la Trinité, & de l'incarnation du Verbe. Il appuie ses preuves sur l'écriture & fur la tradition : méthode qu'il a suivie dans tous ses autres ouvrages, qui sont felides, écrits avez ordre, & faciles à entendre.

CORDER.

CORDER, (Balchafar) Jésuite d'Anvers, plus connu fous le nom de Batthezer Corderius, professa long-numps la théologie à Vienne en Amriche, avec beaucoup de réparation. Il mourut à Rome le 24 juin 1650, à 58 ans. Le succès avec lequel il cultiva la langue grecque, le mit en état de donner: L'Une édition des Œuvres de St. Denys l'Aréopagite, en 2 vol. in-fol., 1634, grec & latin. II. La Chaine des Peres Grees sur les Pseaumes, Anvers 1643, 3 vol. in-fol. ( Voy. IV. On-LEARS.) IIL Job elucidatus, 1646, in-fol. IV. Catera in Lucam, 1628, in-fol. V. — in Joannem, 1630, m-fol.

L CORDES, (Jean de) né en 1570, chanoine de Limoges sa patrie, homme d'une grande littérature, amateur des bons livres, en forma une collection choise, vendue, après sa mort, en 1742, au cardinal Mazaria. On a de lui: I. Une Edition des Ouvrages de Georges Caffander, in-fol. II. La Traduction de l'Histoire des différents entre le Pape PAUL V & la République de Venise, par Fre-Paolo, in-8°. III. Une autre Tradaction de l'Histoire des troubles du royaume de Naples sous Ferdinand 1, par Camillo Portio. On lui attribue austi la Version françoise du Discours de Mariana sur les grands défauts du gouvernement des Jésuites, is-8°. Le traducteur avoit été quelque temps dans cette société; mais il cut dû y prendre quelques leçons pour le flyle : le sien est fort mauvais.

II. CORDES, (Denys de) de la même famille que le précédent, étoit avocat au parlement de Paris, & confeiller au Châtelet. Il cultiva la lintérature avec beaucoup de fuccès, & devint le modele d'un magistrat Chrétien, par une douceur mêlée de fermeté. Son intégrité étoit reconnue au point, qu'un

Tom. III.

homme comdamné à mort par le châtelet, voulant en appeler au parlement, se soumit dès qu'il apprit que de Cordes avoit été un de ses juges. Il faut, dit-il, que je mérite la mort, pui qu'un si grand homme de bien m'a condamné: Ce sage magistrat mourut à Paris en 1643, plein de jours & de vertus. La maifon de S. Lazare est en partie l'ouvrage de sa charité & de son zele. Godeau a écrit sa Vie.

CORDIER, (Mathurin) Normand, mort Calviniste, le 8 septembre 1565, à 85 ans, laissades Colloques Latins en IV livres, dont on a fait bien des éditions. On a encore de lui les Distiques attribués à Caton, avec une interprétation latine & françoise; & d'autres ouvrages, qui réuffirent mieux dans leurs temps que dans le nôtre.

CORDILLON, philosophestoicien de la ville de Pergame, se saisoit une gloire de mépriser souverainement l'amitié des Princes & des Rois. Caton d'Utique envoyé en Macédoine avec une armée, obtint de lui, à force de prieres, qu'il le suivroit dans son camp, & il regarda comme une grande victoire d'avoir pu engager un homme aussil sévere à faire cette démarche.

CORDONNIERS, (FRERES)
Voy. Buche.

CORDOUE, Voy. GONSALVE (Fernandès de).

I. CORDUS, Euricius, médecin & poëte Allemand, mourut à Brême le 24 décembre 1535, après avoir publié divers ouvrages de médecine. Il éroir en liaifon avec plusieurs savants de son temps, entr'autres avec Erasme; mais sa trop grande sincérité & son caractere trop ouvert lui sirent quelquesois des ennemis. Ses Poësies latines parurent à Leyde en 1623, in-8°.

II. CORDUS, (Valerius) fils du précédent, & digne de son pere, naquit à Simefuse dans la Hesse en 1515. Il s'appliqua, avec un succès égal, à la connoissance des langues & à celle des plantes. Il parcourut toutes les montagnés d'A'lemagne, pour y recueillir des simples. Il passa ensuite en Italie, s'arrêta à Pasoue, à Pise, à Lucques, à Tlorence; mais, ayant été blessé à la jambe, d'un coup-de-pled de cheval, il finit ses jours à Rome en 1544, à 29 ans. On lui sit cette épitaphe:

Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est Calo; quod serra est, maxima Roma senes.

Les ouvrages dont il a enrichi la Botanique, font: I. Des Remarques fur Dioseoride, à Zurich, 1561, infol. Il. Historia strojum, libri v; Strasbourg, 1561 & 1563, 2 vol. info; ouvrage posthume. III. Dispensatorium Pharmacorum omnium; à Leyde, 1627, in-12. La pureté de ses mœurs, la politesse de ses manieres, & l'étendue de son esprit, lui concilierent les éloges des justes estimateurs du vrai mérite.

CORÉ, fils d'Ifaar, un des principaux chefs de la révolte des Lévites contre Moife & Aaren, auxquels ils vouloient disputer le pouvoir dont Dieu les avoit revêtus, fut englouti tout vivant dans la terre: (Voy. ABIRON.) Selon une tradition des Mahométans, Coré voyant ses trésors s'abymer sous e rre, & s'y voyant lui-même plongé jufqu'aux genoux, demanda quatre fois pardon à Moise, qui fut inflexible. Dieu apparut quelque temps après à ce prophete, & lui dit: Vous n'avez pas voulu accorder à Coré le pardon qu'il vous a demandé quaere fois; s'il m'en eue prie une seule fois, je ne le lai aurois pas refusé. Mais cette tradition n'a aucun fondement dans les Livres saints; & paroît opposée au caractère de Moise. Les fils de Coré ne surent pas compris dans le châtiment de leur pere, & David accorda de plus grands honneurs à leurs descendants. Ce roi leur donna l'office de portiers du Temple, & les chargea de chanter devant l'Arche.

CORELLI, musicien Italien. mort à Rome en 1733, s'est fait un grand nom par ses symphonies en Italie & en France. Il a eu l'are de piquer le goût de ces deux nations, & de réunir leurs suffrages, presque toujours opposés en matiere de musique. On a dit que cet habile homme ne méprifoit pas la musique Françoise, quoique Italien; & que le cardinal d'Estrées le louant de la belle composition de ses Sonates, il eut la modestie de lui répondre : C'eft, Monseigneur. que j'ai étudié Lulli. Cela peut être. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il dit dans une autre occasion au célebre Handel, qui lui avois donné des morceaux très-difficiles à exécuter : Mon cher Saxon, cette musique est dans le style François, & je n'y entends rien ... Corelli étoit dans la société un homme aimable, plein de douceur & de modestie; il sembloit avoir entiérement oublié ses talents.

CORINI, (Antoine) chevalier de l'ordre de St. Etienne de Florence, jurisconsulte du XVII<sup>e</sup> siecle, natif de Pontremoli, enseigna le droit avec réputation à Pile, à Sienne & à Florence. Le granduc de Toscane lui donna divers emplois considérables. On a de lui plusieurs ouvrages.

CORINNE, surnommée la Muse Lyrique, entra en lice avec Pindare & le vainquit jusqu'à cinq sois, quoique sert insérieure à ce poère. Cette muse dut ses succès plus fot à la beauté qu'à ses talents, selon, Impanias. Pindare, outré de l'impanias des suges, n'épargna pas à la rivale les injures & les plailanteries. Corinne avoit composé quantité de Poèsies: mais il ne nous ta reste aujourd'hui que quelques Fragneux, dont on peut voir le détail dans la Bibliothéque Grecque du savant Fabricius... Ovide a célebré, sous le nom de Corinne, une de ses mairresses: c'est Julie, fille d'Auguste, suivant quelques savants.

CORINUS, poète Grec, plus ancien qu'Homere, selon Suidas, étoit (dit-on) disciple de Palamede. Il écrivit en vers l'histoire du fiége de Troie, & la guerre de Dardams. On ajoute qu'il employa dans ses Poèmes les lettres Doriques, inventées par Palamede, & qu'Homere profita beaucoup de ses vers; mais tous ces récits ont bien

l'air d'être fabuleux.

CORIO, (Bernardin) né en 1460, d'une famille illustre de Milan, fut choisi par le duc Louis Sforce, surnommé le Maure, pour écrire l'Histoire de sa patrie. Le chagrin vint troubler son travail. Les François s'étant emparés du Milanez, & le duc fon protecteur ayant été fait prisonnier, il moutut de douleur en 1500, à 40 ans. La meilleure édition de son Histoire est celle de Milan en 1503, in-fo. Elle est belle, rare, & beautoup plus recherchée que les fuivantes, défigurées par un éditeur qui les a mutilées. On fait cependant quelque cas de celle de Venife, 1554, 1565, in-40; & de Padone, 1646, in-46. Quoique cet historien écrive d'un style dur & incorrect, il est estimé, à cause de son exactitude à mettre des dates certaines, & à rapporter les circonfiances des faits qui intéreffent la curiofité.

Son Deveu Charles CORTO S'OC-

cupa du même objet que son onclés & nous a laissé en italien un Portrait de la ville de Milan, où se trouventrassemblés les monuments antiques & modernes de cette villé insortunée.

CORIOLAN, (Caius MARCIUS) dit) d'une famille patricienne de Rome, servoit en qualité de simple soldat au siège de Corioles, l'an 493 avant J. C. Les Romains ayant été repoussés, il rassemble quelques uns de ses camarades, tombe sur les ennemis, entre avec eux pêle-mêledans la ville & s'en rend maître. Le général voulut qu'il eût la portion la plus riche du butin ; mais il ne voulut accepter que le seul nom de Coriolan, un chéval, & un prisonnier, (son ancien hôte) auquel il donna aussi-tôt la liberté. Deux ans après, n'ayant pu obtenir le consulat, malgré ses services, & ayant été accuse d'affecter la tyrannie & de vouloir emporter d'autorité les suffrages; il fut condamné par le tribun *Decius* à un bannissement perpétuel. Rome le vit bientôt à ses portes, à la tête d'une armée de Volsques, ennemis les plus implacables du nom Romain. Il reprit toutes les places qu'ils avoient perdues, entra dans le Latium, & vint affiéger sa patrie. Le fénat lui envoya deux deputations pour fléchir sa colere; la 1re composée de consulaires; la 2º de pontifés, revêtus de leurs habits facrés. Coriolan les reçut en roi & en vainqueur, afsis sur son tribunal, & environne de la plus brillante noblesse des Volfques. Il fut inexorable. Véturie, mere de Coriolan, & Volumnie fon épouse, accompagnées de plufieurs dames Romaines, eurent plus de pouvoir fur lui : leurs larmes le toucherent. Il reprit le chemin d'Antium, sans commettre sur son passage aucune hostilité. Les Ros -mains éleverent un temple à la Forume féminine, dans le lieu où les dames avoient triomphé de Coriolan, à 4 milles de Rome. Au moment que ce vainqueur ramenoit l'armée chez les Volsques, il sut maffacré comme coupable de trahison. Actius Tullius son collegue. jaloux de sa gloire, sut son accufateur auprès des Volsques, & le peuple fon bourreau, l'an 489 avant J. C. Les dames Ramaines, à la priere desquelles il avoit sauvé Rome, prirent à cette nouvelle le deuil pour fix mois... Avec une cerraine grandeur-d'ame, Coriolan avoit cette ambitieuse férocité qui anima les Marius & les Sylla, dans un temps où Rome fut plus puissante & la république plus foible. C'est ce que dit un historien. Si les Volsques le firent périr, ajoute-t-il, ce fut une assez juste punition de l'espece de trahifon qu'il avoit commife envers eux. Fabius Pidor, hiftorien fort ancien, le fait mourir de vieillesse dans son exil; & ce sentiment paroit avoir été suivi par Tite-Live

CORIPPUS, (Flavius Cresconius) grammairien Africain, vivoit au temps de l'empereur Justin le jeune. Il étoit aussi mauvais poëte, que flatteur outré. On a de lui un Poeme latin, en 4 livres, à la louange de ce prince : Paris.

1610, in 8°.

CORISANDE d'Andouins, comteffe de Guiche, voy. GUICHE.

CORMIER, (Thomas) historien & jurisconsulte, mort vers 1600. étoit né à Alencon de Guy Cormier, médecin de Henri II d'Albret, roi de Navarre. Il fut pourvu d'une charge de conseiller à l'échiquier d'Alençon, & député du bailliage de cette ville aux états de Blois en 1676. Sa femme, après 14 ans de mariage, lui fuscita, en 1573, un procès devant l'official, pour cause d'impuissance. Les médecins & chirurgiens furent consultés, & sur leur rapport, l'official prononça la nullité du mariage, & il fut permis à la femme de se marier. Cormier, qui paroît s'être fait Protestant vers ce temps-là, prit une seconde femme, fans y rencontrer aucune opposition : il en eut 2 fils & 3 filles. Son neveu entreprit, après sa mort, de faire déclarer ses enfants bârards : ce qui occasionna un procès célebre au parlement de Normandie. La veuve soutint que la fentence de l'official n'avoit pas défendu à Cormier de se remarier, ce qui prouvoit que ce juge n'avoit attribué son impuissance qu'à quelque charme. Les enfants furent déclarés légitimes par arrêt rendu en la chambre de l'édit le 24 août 1602. Cormier est auteur de plufieurs ouvrages d'histoire & de jurisprudence. Les premiers sont : I. Une Histoire de Henri II, en cung livres, imprimés à Paris en 1584. in-4°. II. Celles de François II, de Charles IX & de Henri III, qui font restées en manuscrit. Tous ces ouvrages sont en latin. Ceux de jurisprudence font : I. Henrici IV ... Codex Juris civilis Romani... in cereum & perspicuum ordinem artificiosè redadi, una cum Jure civili Gallico: Lyon, 1602, in.fo. II. Le Code. de Henri IV: Paris, 1608, in-4°, & réimprimé en 1615.

CORMIS, (François de) avocat au parlement d'Aix sa patrie. laborieux, savant & très-consulté, mourut dans cette ville en 1734, à 70 ans. On a publié ses Consultations, qui sont estimées:

Paris, 1725, 2 vol. in-fo.

CORNARA - PISCOPIA , ( Lucretia-Helena) de l'illustre famille des Cornaro de Venise, naquit dans cette ville en 1646. Sa rare érudition, jointe à la connoissance des langues latine, grecque, hé-

braique, espagnole & françoise, lui suron procuré une place parmi les docteurs en théologie de l'université de Padoue, si le cardinai Barbarigo, évêque de cette ville, n'eût cru devoir s'y opposer. On se contenta de lui donner le bonnet de docteur en philosophie. Elle le prit, avec les autres omements du doctorat, dans l'églife cathédrale, les salles du college n'ayant pu fuffire à l'affluence du monde. Plufieurs académies d'Italie se l'associerent. Cette fille savante avoit fait voeu de virginité dès l'âge de 12 ans ; mais dans la fuite elle y ajouta les voeux fimples de religion, en qualité d'oblate de l'ordre de S. Benoît. La république des lettres la perdit en 1684, à 38 ans. On recueillit, 4 ans après, tous fes ouvr. en I vol. in-80, enrichi de sa Vie. On y trouve un Parégyrique italien, de la République de Venife; une Traduction de l'espagnol en italien, des Entretiens de Jefus-Christ avec l'Ame dévote, par le chartreux Lauspergius; des Letwe, &c. Ces ouvrages ne justifient pas les éloges excessifs dont plufieurs favants la comblerent.

CORNARIUS, 1094 HAGUEN-

CORNARO, (Louis) de Venife étoit, d'une famille illustre qui a donné plusieurs doges à sa patrie, & qui a produit une reine de Chypre ( Catherine Cornaro ) dans le xve fiecle, laquelle, en mourant, laissa son royaume aux Vénitiens. ( Voy. la Chronologie, art. CHYPRE; CORNARA.) Louis Cornaro mourm à Padoue le 26 avril 1566, âgé de plus de cent ans, fain de corps & d'esprit. Dès l'âge de 25 ans, il fut attaqué de maux d'estomac, d'un commencement de goutte & d'une fievre lente. Sa santé continuoit à 40 aus d'être mauvaise, malgré une multitude de remedes, & peut-être

à cause de ces remedes mêmes, Alors il les abandonna entiérement. & se réduisit à la plus grande frugalité. Il a peint les bons effets de ce régime dans son livre Des avantages de la vie sobre, traduit en latin par Lessius, & en françois sous le titre de Conseils pour vivre longtemps, 1701, in-12. L'année d'après on publia l'ANTI-CORNARO. ou Remarques critiques sur le Traité de la vie sobre, de Louis Cornaro. Il est certain que les principes de Comare ne font pas bons pour tous les tempéraments : mais l'effet en fut fi heureux pour lui, que les infirmités disparoissant peu à peu, firent place à une fanté ferme & robuste, accompagnée d'un sentiment de bien-être & de contentement qui lui avoient été inconnus jusqu'alors. A l'age de 95 ans, il écrivit un ouvrage sur la naissance & la mort de l'Homme, dans lequel il fait le portrait le plus intéressant de lui-même. " Je me trouve sain » & dispos, comme on l'est à 25 » ans. J'écris sept ou huit heures » par jour. Le reste du temps, je me » promene, je cause, ou je tiens ma » partie dans un concert. Je suis » gai, J'ai du goût pour tout ce » que je mange. J'ai l'imagination » vive, la mémoire heureuse, le » jugement bon; &, ce qui est sur-» prenant à mon âge, la voix forte » & harmonieuse ».

CORNAZANI, (Antoine) Italien de Ferrare ou de Parme, florifloit vers 1480. On a de lui: La Vie de J. C. & la Création du Monde, en vers latins & italiens, 1472, in-4°; la Vie de la Vierge, en vers italiens, 1472, in-4°; Poëma fopra PArte militari: Venife, 1493, in-f°.: Pezaro, 1507 in-8°.

I. CORNEILLE, (S.) capitaine Romain d'une compagnie de cent hommes, reçus le baptême par les mains de S. Pierre, l'an 40 de J. C. Cet apôtre étant à Joppé, eut une vision, dans laquelle une voix venue du ciel lui ordonna de manger de toutes fortes de viandes indifféremment, fans distinction des animaux mondes & immondes, & de suivre sans hésiter trois hommes qui le cherchoient. C'étoit Corneille qui les envoyoit. Pierre se rendit à Césarée, où demeuroit se Centenier, qui se sit instruire avec toute sa famille. Le St.-Esprit descendit sur eux, & cet apôtre les baptisa sur-le champ.

II. CORNEILLE, (S.) fuccefseur de S. Fabien dans le siège de Rome, le 2 juin 251, après une vacance de plus de seize mois, suit troublé dans son élection par le schisme de Novacien, choisi par quelques sédicieux, à la sollicitation de Novat, prêtre de Carthage, (voy. l'art. NOVATIEN). Une peste violente, qui ravageoit l'empire Romain, ayant été l'occasion d'une nouvelle perfécution contre les Chrétiens, le saint pontife sut envoyé en exil à Centumcelles que. l'on croit être Civita - Vecchia. & y mourut le 14 septembre 252. Il y a deux Leures de ce pape parmi celles de S. Cyprien & dans les Epiftola Romanorum Pontificum de D. Coustant, in fo.

III. CORNEILLE DE LA PIERRE, N°. XXVI.

IV. CORNEILLE, (Antoine)

royez CORNELIUS.

V. CORNEILLE, (Pierre) né à Rouen le 6 juin 1606, de Pierre Corneille, maître des eaux & forêts, parut au barreau, n'y réuffit point, & fe décida pour la poéfie. Une petite aventure développa fon talent, qui avoit été caché jusqu'alors. Un de ses amis le condussit chez sa maîtresse; le nouveau venu prit bientôt, dans le cœur de la de-

moiselle, la place de l'introduc? teur. Ce changement le rendit poete, & ce fut le sujet de Mélite, sa premiere piece de théâtre. Cette comédie, toute imparfaite qu'ello étoit, fut jouée avec un succès extraordinaire. On concut, à travers les défauts dont elle fourmille, que la poësie dramatique alloit se perfectionner; & fur la confiance que l'on eut au nouvel auteur, il se forma une nouvelle troupe de comédiens. Mélite fut suivie de la Veuve, de la Galerie du Palais, de la Suivante, de la Place Royale, de Clitandre: & de quelques autres pieces, qui ne sont bonnes à présent que pour servir d'époque à l'histoire du théâtre François. Clitandre est entiérement dans le goût Espagnol. Les personnages combattent fur le théâtre; on y tue, on y affassine, on voit des héroines tirer l'épée; des archers courent après les meuririers; des femmes se déguisent en hommes. Il y a de quoi faire un Roman de dix tomes, & cependant rien n'est si froid, ni fi ennuieux. Corneille prit un vol plus élevé dans sa Médée, imitée de Séneque. Cette tragédie n'eut qu'un fuccès médiocre, quoiqu'elle fût au-dessus de tout ce qu'on avoit donné jusqu'alors. Une magicienne intéresse peu dans une tragédie réguliere, fur-tout quand l'ouvrage n'est pas animé par une paffion vive & par un grand intérêt. On n'y trouve que de longues déclamations; & Corneille ne seroit pas forti de l'obscurité, s'il n'avoit pas fait d'autre piece: mais il jesa les fondements de sa brillante réputation dans le Cid, tragi-comédie jouée en 1636, par laquelle commença le fiecle qu'on appelle celui de Louis XIV. Quand cette piece parut, le cardinal de Richelieu, jaloux de toures les especes de gloire, en sut aussi alar,

me, sdit Fonzenelle dans la Vie de for illustre oncle | que s'il avoit vu les Espagnols devant Paris. Il souleva les auteurs contre cet ouvrage, (ce qui ne dut pas être fort difficile) & se mit à leur tête. L'académie Françoise donna, par l'ordre de ce ministre, son sondareur & fon protesteur, les Sentiments lur cerre tragédie. Mais elle eut beau critiquer: le public, pour me fervir de l'expression de Despréaux, s'obstina à l'admirez. En plusieurs provinces de France, il étoit passé en proverbe de dire : Cela est beau comme le CID. Corneille avoit dans fon cabinet cette piece traduire dans toutes les langues de l'Europe, hormis l'Esclavone & la Turque. Les Espagnols, dont il avoit emprunté ce sujet, voulurent bien copier eux-mêmes une copie dont l'original leur appartenoit; mais qui, à la vériré, par les embellissements dont l'avoit accompagnée l'auteur François, étoit au-dessus de tout ce qu'a produit le théâtre Espagnol. Corneille ne répondit à Richelien qu'en tâchant de faire quelque piece encore supérieure au Cid. Comme il voyoit dans. ce ministre deux hommes différents, son bienfaicteur & son ennemi, il fit les vers fuivants après fa mort:

Qu'on parle mal, ou bien, du fameun Cardinal,

Ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien.

Il m'a trop fait de bien, pour en dire du mal;

Um'a erop fait de mal, pour en dire du bien.

Les Horaces, tragédie représentée en 1639, ne fut point critiquée comme le Cid. On répandit cependant le bruit qu'elle alloit l'être. Cornelle n'en fut pas fortému. « Horace, (dies il) fut condamaé par les duums

n virs, mais il fut absous par le n peuple n. Après les Horaces vint Cinna, au deffus duquel on ne trouveroit pas facilement quelque chofe, ni dans l'anciement quelque chofe, ni dans l'anciement. Le Gid, (dit l'auteur du Siecle de Louis XIV,) n'étoit, après tout, qu'une imitation de Guillem de Custro; & Cinna, qui le fuivit, étoit unique. Le Grand Condé, à l'âge de 20 ans, étant à la première représentation de cette piece, versa des larmes à ces paroles d'Angust:

Je fuis maltre de moi, comme de l'Univers;

Je le suis, je veux l'être. O siecles! 6 mémoire!

Confervez à jamais, ma nouvelle victoire.

Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux

De qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous.

Soyons amis, Cinna; c'est moi qui t'en convie...

(Voy. MARIE, no 17.)

C'ésoient-là des larmes de héros. Le Grand Comeille faifant pleurer le Grand Condé, est une époque bien célebre dans l'histoire de l'efprie humain! Le thédire François étoit au plus haut point de sa gloire. Corneille le soutint dans ce degré par-son Polyeude. En vain la critique voulut fermer les youx fur la beauté de cette piece; en vain Phôtei de Rambouillet, asse du bel-esprit comme du mauvais goût, lui refula son suffrage : elle a é é tonjours regardée comme un de fes plus beaux ouvrages: Le style n'en est pas si fort, ni si majestueux que celui de Cinna; mais clie a quelque chofe de plus touchant. L'amour profane y contrafte si bien avec l'amour divin, qu'il futisfit à la fois les dévots & les gens du monde. Il est vrai, dit Koltaire,

que Polyeude n'excite queres ni la pitié, ni la crainte; mais il y a de très-beaux traits dans son rôle, & il falloit un très-grand génie pour manier un fujet si difficile. Nous ne parlons pas de l'extrême beauté du rôle de Séres, de la situation piquante de Pauline, de sa Toene admirable avec Sévere, au IVe acte. Toutes ces beautés effacent les défauts de cette piece, & lui affurent un succès éternel. Après Polyeude vint Pompée, dans laquelle l'auteur profita de Lucain, comme dans sa Médée il avoit imité Séneque; mais dans les endroits où il les copie, il paroît original. Plein de la Pharsale, il répandit la pompe de ce poëme & la hardiesse de ses pensées dans sa piece; & cette pompe, dans le poète françois comme dans le latin, va quelquefois jusqu'à l'enflure. Cependant Pompée est un ouvrage d'un genre unique, que le seul génie de Corneille pouvoit faire réussir. On s'est plaint qu'il a dégradé la grandeur Romaine dans l'amour de César pour Cléopâtre; amour ridicule & traité ridiculement, Si l'on excepte les scenes de Chimene dans le Cid, & quelques morceaux de Polyeutte, cette pasfion ne fut jamais peinte par Corneille, comme elle doit l'être. Ce poëte avoit donné le modele des bonnes tragédies; il donna celui de la comédie dans la piece du Menteur, jouée en 1642. Ce n'est qu'une imitation de l'Espagnol; mais c'est probablement à cette imitation que nous devons Moliere. La comédie de Comeille, quoique défectueuse. eut long-temps une supériorité marquée sur toutes les pieces de ses contemporains. La scene troisieme de l'acte cinquieme est pleine de force & de noblesse; on y voit la même main qui peignit le vieil

Horace & D. Diégue, La Suite du

Menteur, représentée en 1643, &

imitée aush de l'Espagnol, ne réuffit point d'abord, mais elle eut enfuite un succès heureux. L'intrigue de cette seconde piece est beaucoup plus intéressante que celle de la premiere; & l'auteur, en donnant de l'ame au caractere de Philiste, en tâchant d'amener un peu mieux les beaux sentiments & la plaisanterie, enfin, en retranchant quelques mauvaises pointes, eût fait de cette piece une des plus agréables qu'on ait vues au théâtre. Théodore vierge & martyre, jouée en 1645, ne fervit qu'à montter que le génie le plus élevé tombe quelquefois le plus. La verfification est celle des meilleures pieces de Corneille, tantôt forte, tantôt foible; toujours la même inégalité de style, le même tour de phrase, la même maniere d'intriguer. Mais l'action principale étant la prostitution de l'héroine, cette piece dut révolter un parterre délicat. On y trouve des vers qui présentent les images les plus basses. On menace Théodore de la livrer à l'infamie; & elle répond. que si on la réduisoit à cette extrémité.

On la verroit offrir, d'une ame réfolue, A l'époux sans macule une épouse impollue.

Foncenelle, à qui l'on récitoit un jour ces vers, sans lui dire de qui ils étoient, s'écria: Quel est le Ronfard qui a pu écrire ains? — C'est, lui répondit-on, votre cher oncle le Grand CORNEILE. Ce poète choisit le sujet de Théodore, parce qu'il connoissoir plus son cabinet que le monde. A cette piece indécente, succéda une tragédie dont le sujet est aussi grand & aussi terrible que celui de Théodore étoit bizare & ridicule. C'est Rodogune, que Corneille aimoit d'un amour de présérence. Il disoit que, « pour trouver

» la plus belle de ses pieces, il fal-» loit choifir entre Rodogune & " Cima, " quoique le public penchit plus du côté de la derniere. Rologuse, avec très-peu de taches, a des beautés sans nombre. L'intéthy devient plus vif d'acte en acte : k second passe le premier, le troifieme est au-dessus du second, & le dernier l'emporte sur tous les autres. Héraclius parut ensuite, & **le publicae la trouva point indigne** des chefs-d'œuvres qui l'avoient précédée. Le fonds en est noble, théinal, attachant. Cette tragédie eft si chargée d'incidents, qu'une premiere représentation est plutôt m travail qu'un amusement; mais en excitant la curiofité, l'intrigue occupe l'esprit du spectateur, dont l'amour propre est très-flatte lorsqu'il l'a débrouillée. Boileau l'appelloit un logogriphe; il faut avouer qu'il y a de tres-beaux morceaux <del>dans cette énigme, &</del> quoique la diction n'en foit ni affez pure, ni affez élégante, on la lit toujours avec plaisir. D. Sanche d'Arragon. Madromede, Nicomede, Pertharite, n'eurent que des succès équivoques, & la derniere ne fut jouée qu'une fois. Corneille ne put cependant se dégoûter du théâtre. Cédant à l'impulfion de son génie. poënque & aux follicitations de Fourquet, il donna son Edipe en 1659. Cette piece réuffit, & lui procura de nouveaux bienfaits du roi. Il la dédia par une épître en vers à Foucquet, comme il a voit dédié Cinna à Montauron, trésorier de l'épargne, qui lui donna mille pistoles. On appela depuis les dédicaces lucratives, des Epitres à la Montauron. Le nom de Foucquet ne fera point paffer à la postérité la tragédie d'Edipe, où l'auteur est. plus occupé à differer, qu'à infputr le pathétique d'un tel sujet:

& d'un tel poëte (\*). Son génie se montra avec plus d'éclat dans Sertorius, joué en 1662. Malgré une certaine dureté de style, il y a debeaux éclairs. L'entrevue de Sertorius & de Pompée intéressa tous les spectateurs qui aimoient l'ancienne Rome. Les deux généraux y déploient toute la noblesse & la fierté des héros, & paroissent en même temps épuiser les grandes ressources de leur politique. Turenne étant un jour à une représentation : de Sertorius, s'écria, dit-on, à cette scène: Où done Corneille a-t-il ap-» pris l'art de la guerre? » Voltaire dit que certe anecdore est fausse, & n'en donne pas les raisons. Au reste, le dénouement de Sertorius est affez froid, & il n'a jamais remué l'ame des spectateurs... Othon, joué en 1664, n'a rien de bien attachant. Ce n'est qu'un arrangement de famille; on ne s'y intéresse pour perfonne; on y cherche en vain un flyle pur, noble, coulant & égal. Cette piece réussit cependant, en faveur des beautés des premieres scènes & de quelques heureuses imitations de Tacite. Corneille tâcha de peindre la corruption de la cour des empereurs, du même pinceau dont il avoit peint les vertus de larépublique; mais il s'en faut beaucoup que ses couleurs soient austi. fortes & austi brillantes que dans ses premieres pieces. Le maréchal de Grammont dit, à l'occasion de cette tragédie qui eut des suffrages illuftres, que Corneille devoit être le bréviaire des Rois; & Louvois ajouta qu'il faudroit un parterre composé de ministres d'état pour la bienjuger... Corneille, encouragé par ces éloges, donna de nouvelles pieces, mais toutes indignes de lui. Ce fut par Agéfilas, Attila, Bérénice, Pulchérie & Suréna, que ce pere du (\*) Sophocle.

théâtre finit sa carrière. Boileau s'appercevant des les deux premieres pieces que le génie de Corneille baissoit, fit cet impromptu:

> Après l'Agéfilas , Hélas ! Mais après l'Attila , Hola !

Ces deux tragédies, & les trois suivantes font, à quelques endroits près, ce que nous avons de moins digne de ce grand-homme, par la sécheresse, la roideur & la platitude du style, plein de termes populaires, de phrases barbares, de constructions louches; par la froideur de l'intrigue, mal imaginée & mal conduite; par les amours déplacées & insipides; par un tas de raisonnements de politique & d'amplifications alambiquées. Mais on ne juge, (dit très-bien Voltaire,) d'un grand-homme que par ses chefsd'œuvre, & non par ses fautes. Ce sont les ouvrages d'un vieillard; mais ce vieillard est Corneille. Si nous n'en jugeons que par les pieces du temps de sa gloire, quel homme! Quel sublime dans ses idées! Quelle élévation de sentiments! Quelle nobleffe dans ses portraits! Quelle profondeur de politique! Quelle vérité, quelle force dans ses raisonnements! Chez lui les Romains parlent en Romains, les Rois en Rois; par-tout de la grandeur & de la majesté. On sent, en le lifant, qu'il ne puisoit l'élévation de son génie que dans son ame. C'étoit un ancien Romain parmi les François, un Cinna, un Pompée, &c... Corneille, débarraffé du théâtre, ne s'occupa plus qu'à se préparer à la mort. Il avoit eu dans tous les tems beaucoup de religion. Il traduifit l'Imitation de J.C. en vers: version qui eut un succès prodigieux, mais qui manque du plus

beau charme de l'original, de cette fimplicité touchante, de cette onction naïve, qui operent plus de conversions que tous les fermons. Ce grand-homme s'affoiblit peu à peu, & mourut doyen de l'académie Françoise, le 1er. Octob. 1684, à 78 ans. Comme c'est une loi dans ce corps, que le directeur fasse les frais d'un fervice pour ceux qui meurent fous fon directorat, il y eut un combat de générofité entre Racine & l'abbé de Lavan ; celui-ci l'emporta. Ce fut à cette occasion que Benserade dit à Racine: Si quelqu'un pouvoit prézendre à enterrer Corneille, c'étoit vous; vous ne l'avez pourtant pas fait. Ce discours a été pleinement vérifié, dit l'illustre neveu de ce grand poëte. Corneille a la premiere place, & Racine la seconde, quoique supérieur à son rival dans une des plus belles parties de l'art du théâtre, dans la verification. (Voyet l'art. RACINE, vers la fin ). On fera à fon gré l'intervalle entre ces deux places, un peu plus, ou un peu moins grand: c'est-là ce qu'on trouve, en ne comparant que les ouvrages de part & d'autre. Mais fi l'on compare les deux hommes, l'inégalité est plus grande. Il peut être incertain que Racine eut été, fi Corneille ne fût pas venu avant lui; il est certain que Corneille a été par lui-même. On ne peut s'empêcher de placer ici le portrait de ce grand-homme, tracé par la même main.

ce grand-homme, tracé par la même main.

"CORNEILLE étoit affez grand

& affez plein, l'air fort simple &

fort commun, toujours négligé,

& peu curieux de fon extérieur.

Il avoit le visage affez agréable,

un grand nez, la bouche belle,

les yeux pleins de feu, la phy
fionomie vive, des traits fort

marqués, & propres à être trans
mis à la posécrité dans une mé-

" deilie ou dans un bufte. Sa prosi nonciation n'étoit pas tout-à-fait " reme. Il lisoit ses vers avec for-» ce, mais fans grâce. Il favoit les » belles-lettres, l'histoire, la poli-" tique; mais il les prenoit princi-» palement du côté qu'elles ont » rapport au théâtre. Il n'avoit " pour toutes les autres connoif-» sances ni loisir, ni curiosité, ni " beaucoup d'estime. Il parloit peu, » même sur la matiere qu'il en-» tendoit si parfaitement. Il n'or-» noit pas ce qu'il disoit, & pour » trouver le Grand Corneille, il fal-" loit le lire. Il étoit mélancolique. » Il lui falloit des sujets plus soli-» des pour espérer ou pour se ré-» jouir, que pour se chagriner ou » pour craindre. Il avoit l'humeur » brusque, & quelquesois rude en » apparence; au fond, il étoit très-" aifé à vivre ; bon pere, bon mari, " bon parent, tendre & plein d'a-» mitié. Son tempérament le por-» toit affez à l'amour, mais jamais » au libertinage, & rarement aux " grands attachements. Il avoit » l'ame fiere & indépendante; nul-» le souplesse, nul manege : ce qui "a rendu très-propre à peindre la " vertu Romaine, & très-peu pron pre à faire sa fortune. Il n'aimoit » point la cour; il y apportoit un " vilage presqu'inconnu, un grand » nom qui ne s'attiroit que des " louanges, & un mérite qui n'én toit point le mérite de ce pays-là, » Rien n'étoit égal à son incapa-» cité pour les affaires, que son » aversion; les plus légeres lui cau-» soient de l'effroi & de la terreur. " Il avoit plus d'amour pour l'ar-» gent, que d'habileté pour en » amaiier. Il ne s'étoit point trop » endurci aux louanges, à force " d'en recevoir; mais, queique » sensible à la gloire, il étoit sort » éloigné de la vanité. Quelquefois " ils'assuroit trop peu sur son rare

" mérite, & croyoit trop facile" ment qu'il pouvoit avoir des ri" vaux ». Sa devise étoit:

Et mihi res, non rebus me fubmittere conor.

J'ai fu tout me plier, fans me plier à rien.

Fontenelle, comme nous venons de le voir, dit que fon oncle avoit l'air fort simple & fort commun. Dom d'Argonne dit que la premiere fois qu'il le vit, il le prit pour un marchand de Rouen, & qu'il ne reconnut point en lui cet homme qui faisoit si bien parler les Grecs & les Romains. Il dit luimème dans des vers à Pelisson:

En matiere d'amour, je suis fort inégal;

J'en écris affez bien, je le fais affez mal.

J'ai la plume séconde, & la bouche stérile.

Bon galant au Théâtre, & fort mauvais en ville;

Et l'on peut rarement m'écouter sans ennui,

Que quand je me produis par la bouche d'autrui.

Corneille eut trois fils: le premier capitaine de cavalerie; le fecond, lieutenant; le troisieme, ecclésactique & abbé d'Aiguevive, près de Tours. Le lieutenant de cavalerie fut tué au siège de Grave, & son ainé ne laissa pas de postérité.

Joly publia en 1738, une nouvelle édition du THÉATRE de Pierre Coracille en 10 vol. in-12. C'est là plus correcte que nous ayons. Voltaire, qui devoit tant au grand Corneille, &, pour nous servir de ses expressions, soldat de ce général, prit chez lui, à la fin de 1760, sa perite-niece. Après lui avoir donné une éducation digne de sa naissance & de ses talents, il la maria d'une maniere avantageuse. Il ajouta à ce biensair, celui de lui céder le fruit de la nouvelle édition des Œuvres

COR de fon grand-oncle, qu'il publiz en 1764, en 12 vol. in-8°., avec de jolies figures. On l'a réimprimée depuis avec des augmentations en 8 vol. in-4°., & en 10 vol. in-12. Le célebre éditeur joignit au texte des tragédies & des comédies : I. Un Commentaire sur la plupart de ces pieces, & des réflexions sur celles qui ne sont plus représentées. II. Traduction de l'Héraclius Espagnol, avec des notes au bas des pages. III. Une Tradudion littérale en vers blancs du Jules-César de Shakespear. IV. Un Commentaire fur la Bérénice de Racine, comparée à celle de Corneille. V. Un autre Commenzaire fur les tragédies d'Ariane & du Comte d'Effex de Thomas Corneille, qui sont restées au théâtre. Cette belle édition du Sophoele François par l'Euripide de notre fiecle, est remplie d'observations critiques, & peut-être trop critiques. On trouve les principales dans un livre imprimé à Paris en 1765, in-12, Sous ce titte: Parallele des trois principaux Poetes tragiques François, evec les Observations des meilleurs Mastres sur le caractere particulier de chacun d'eux ... Voy. CANTENAC.

VI. CORNEILLE, (Thomas) frere du Grand Corneille, de l'académie Françoise, & de celle des Inscriptions, naquit à Rouen en 1625, & mourut à Andeli le 8 décembre 1709, à 84 ans. Il courut la même carriere que son frere, mais avec moins de succès. Quoiqu'll observât mieux les regles du théâtre, & qu'il fût au deffus de lui, & peutêtre au - dessus de nos meilleurs poètes pour la conduite d'une piece, il avoit moins de feu & de génie. Despréaux avoit raison de l'appeler un cadet de Normandie en le comparant à fon ainé; mais il avoit tort d'ajouter qu'il n'avoit jamais pu rien faire de raifonnable. Le satyrique avoit oublié apparem-

ment un grand nombre de pieces." dont la plupart ont été conservées au théâtre, & qui, outre le mérite de l'intrigue, offrent quelques bons morceaux de verfification. Ces pieces font : Ariane, le Comte d'Effer, tragédies; le Geolier de soi-même, le Baron d'Albikrac, la Comtesse d'Orgueil , le Festin de Pierre , l'Inconnu , comédies en 5 actes. Thomas Corneille avoit une facilité prodigieuse. Ariane ne lui coûta que 17 jours. & le Comte d'Effex fut fini dans 40. Il est vrai que quand on fait attention aux vers profaïques, aux fentences froides & aux autres défauts de ces deux pieces, on est moins furpris de cette facilité. Cependant Ariane est au nombre des pieces qu'on joue souvent. Une femme qui a tout fait pour Thésée, qui l'a tiré du plus grand péril, qui s'est facrifiée pour lui, qui se croit aimée, & qui mérite de l'être, qui se voit trahie par sa sœur & abandonnée par son amant, est un des plus heureux sujets de l'antiquité: mais dans cette piece il n'y a qu'Ariane; le reste de la tragédie est foible. On y trouve cependant des morceaux très-naturels & très touchants, & quelques uns même très-bien écries. " On peut remarquer, dit Voltai-» re, qu'il y a moins de solécismes » & moins d'obseurité que dans les » dernieres pieces de Pierre Cor-» neille. Le cadet n'avoit pas la » force & la profondeur du génio ` » de l'ainé; mais il parloit sa lan-» gue avec plus de pureté, quoi-» que avec plus de foiblesse ». Le fujet du Comte d'Effex, tragédie représentée en 1678, est bien moins heureux que celui d'Ariane. La piece est médiocre, & par l'intrigue, & par le style: mais il y a quelque intérêt, quelques vers heureux, & on l'a jouée long-temps fur le même théâtre où l'on représentoit Cinna & Andromaque. Les aceurs,

& fur-tout ceux de province, aimoient à faire le rôle du comte Elfa, à paroitre avec une jarretiere brodée au-deffous du genou, & un grand ruban bleu en bandouiliere. Le comte d'Effex donné pour un héros du premier ordre, perfécuté par l'envie, ne laisse pas d'en imposer. On est touché; on pleure quelquefois; & dans cet attendrisfement, on n'examine pas fi l'auwur a changé les faits & les caracteres, comme l'a fait Corneille; fi le flyle est toujours pur & élégant; à les passions y parlent le langage qui leur est propre. C'est ce qui est arrivé au Comte d'Effen : on a été entraîne par la fituation; & on n'a fair attention, ni aux discours qui ne fout pas toujours nobles, ni aux bienséances qui y sont souvent blessées. La tragédie de Timocrate, aujourd'hui dédaignée, eut 80 représentations dans sa naissance. Enfin, comme le parterre la redemandoit encore, un acteur vint annonter de la part de ses confreres, " que quoiqu'on ne se lassat point » d'entendre cette tragédie, on » étoit las de la jouer. D'ailleurs, " ajouta-t-il, nous courrions rif-» que d'oublier nos autres pie-\* ces w. (Voy. CAMMA.) Corneille avoit une mémoire si prodigieuse. que lorsqu'il étoit pric de lire une de ses pieces, il la récitoit tout de fuite sans hésiter, & mieux qu'un comédien n'auroit pu faire. Il joignoit à ses talents, toutes les qualités de l'honnête homme & du ciwyen. Il étoit sage, modeste, atcentif au mérite des autres, charmé de leurs succès, ingénieux à excuser les défauts de ses concurrents, comme à relever leurs beautes; ( Voyer BOURSAULT. ) cherchant de bonne foi des conseils sur ses propres ouvrages; & sur les ouvrages des autres donnant luimême des avis finceres, fans eraindre d'en donner de trop utiles. Il conferva une politesse surprenante jusque dans ses derniers temps, où l'âge sembloit devoir l'affranchir de beaucoup d'attention. L'union entre son frere & lui, futtoujours intime. Ils avoient époufé les deux sœurs; ils eurent le même nombre d'enfants. Ce n'étoit qu'une meme maison, qu'un même domestique, qu'un même cœur. Après 25 ans de mariage, ni l'un ni l'autre n'avoient songé au partage du bien de leurs femmes, & il ne fut fait qu'à la mort du Grand Corneille. Le Théâtre de Thomas a été recueilli en 5 vol. in-12; maisce ne font pas ses seuls ouvrages. On a encore de lui : I. La Traduction en vers françois des Mécamorphoses d'Ovide, d'une partie des Elégies & des Epleres du même poëre, en 3 vol. in-12. II. Un Distionnaire des Ares & des Sciences, en 2 vol. in-fol. qui parut pour la premiere fois l'an 1694, en même-temps que celui de l'académie Françoise, dont il étoit comme le supplément. L'illustre Fonunelle. neveu, &, ce qui vaut mieux, ami intime de Thomas Corneille, donna une seconde édition de l'ouvrage de fon oncle en 1731. Il le revit, le corrigea, l'augmenta confidérablement, & sur-tout pour les articles de mathématique & de physique. III. Un Dictionnaire universel . Géographique & Historique, en 3 vol. in-fol, 1707; très-exact pour la partie géographique qui concerne la Normandie, & fautif dans beaucoup d'articles qui ne regardent pas cette province. Quoique Thomas Corneille fût devenu aveugle fur la fin de ses jours, il préparoit une nouvelle édition de ces deux Dictionnaires; mais la mort l'empêcha de donner au dernier soute l'exactitude dont il seroit susceptible. U n'avoit rien oublié cependant pour perfectionner fon ouvrage, & avoit tiré des provinces d'excellents Mémoires qui ne se trouvent que dans son livre. Aussi, malgré ses défauts, il ne mérite pas le mépris que tant de personnes en ort sait, souvent sans connoissance de cause. C'est le jugement qu'en porte la Martinière. IV. Des Observations sur les Remarques de Vaugelas, réimprimées dans l'édition de 1738, en 3 vel. in-12. Thomas Corneille connoissoit bien notre langue, la parloit avec grâce, & l'écrivoit assez

purement.

VII. CORNEILLE, (Michel) peintre & graveur, naquit à Paris en 1642. Un prix de peinture, qui lui fut adjugé, lui méritala penfion du roi pour le voyage de Rome. De retour à Paris, après s'être f. rmé fur les tableaux des Caraches, il fut reçu à l'académie, & ensuite nommé professeur. Le roi employa son pinceau à Versailles, à Trianon , à Meudon & à Fontainebleau. Louis XIV aimoit & estimoit ses ouvrages. A une grande intelligence du clair-obscur il joignoit un dessin correct. Ses airs de tête sont pleins de noblesse & d'agrément. Il excelloit dans le paysage; mais il avoit contracté une maniere de coloris qui tiroit trop sur le violet. Il mourut à Paris en 1708, à 66 ans, sans avoir été marié.

VIII. CORNEILLE, (Jean-Bapniste) frere du précédent, prosesseur de l'académie de peinture ainsi que lui, mourut à Paris, sa patrie, en 1695, à 49 ans. On a de lui quelques tableaux à Notre-Dame de Paris, aux Chartreux, &c. Il sur éleve de Gillot.

CORNEILLE BLESSEBOIS, (Pierre) poëte dramațique du XVII fiecle, dont on a Eugénie; Marther-le-Hayer, ou Mil de Scay; les Soupirs de Sifrey; Sainte-Reine; un roman intitule, Le Lion d'Argelie, 1676, 2

part, en 1 vol. in-12,

I. CORNELIE, fille de Scipios l'Africain, & mere des deux Gracchus, posséda toutes les vertus propres à son sexe, & tâcha dé les inspirer à ses fils. Une dame de la Campanie, aussi sotte que glorieufe, ayant fait étalage devant Cornelie de ses bijoux, la pria de lui montrer les siens à son tour. Comélie appelant ses enfants : Voilà, dit-elle, mes bijoux & mes ornements! On peut cependant lui reprocheé d'avoir trop excité leur ambition: passion qui, augmentant avec l'âge. devint fatale à la république & à eux-mêmes. ( Voyez GRACCHUS. ) Cette femme illustre eur la gloire de se voir ériger, de son vivant, une statue de bronze, sur laquelle on mit cette inscription: Cornelia mater Gracchorum. Que de grandeus dans ces trois mots! Physcon, roi de Lybie, ayant eu occasion de la voir à Rome, lui fit proposer de l'épouser; mais elle rejeta ses offres, & crut qu'il étoit plus honorable pour elle d'être une des premieres dames de Rome, que reine de Lybie..

II. CORNELIE, fille de Cinna & femme de Jules-Cefar, dont elle eut Julie qui épousa Pompée. Céfar eut tant d'amour pour elle, qu'il fit son oraison funcibre, & rappela de l'exil Cinna son frere, à sa confidération, vers l'an 46 avant l'ere

chrétienne.

III. CORNELIE, (Maximille) Vestaie, sur enterrée toute vive par arrêt du barbare Domitien, qui conçut l'extravagante pensée d'illustrer son regne par un tel exemple. Il la sit accuser de galanterie avec Celer, chevalier Romain; &, sans vouloir qu'elle se justissiàr, il condamna cette vierge innocente au supplice des Vest les criminelles. Elle s'écria en allant au supplice: Quoi! César me déclare incessure se! moi, dont les sacrifices l'ont saie

COR

thiomphe. Comme il fallut l'enfermerdans le caveau, & qu'en la defcestant sa robe fut accrochée; elle se retourna & se débarrassa avec autant de tranquillité que de modekie, confervant, jufqu'au dernier moment, une ame pure & inébranlible. Suctone prétend qu'elle fut convaincue; mais la plus commune epision est qu'elle étoit innocente.

CORNELIUS, (Antonius) licentié en droit, de Billy en Auvergre, vivoit au commencement du XVI fiecle. Il est auteur d'un livre rare, inticulé: Infantium in limbo tlas sorum Querela adversus divinum Judicium ; Apologia divini Judicii; Responso Infantium & equi Judicis Senumia. Parisiis, Wechel, 1531, in-4°. Cet ouvrage fingulier renferme plufieurs propositions hasardées, qui le firent supprimer; il fut, finon la cause, du moins l'époque de la ruine de l'imprimeur.

CORNELIUS COSSUS, étant Tribun militaire, tua de sa main dans une baraille, Lucrce Volummus roi des Véiens, & remporta les secondes dépouilles Opimes, qu'il consacra dans le temple de

Japiter Férétrien.

CORNELIUS NEPOS, Voy. NEPOS. CORNELIUS SEVERUS a été compré au nombre des poètes épiques. Il avoit beaucoup de génie, & failoit aifément des vers. Cependant Quincilies dit de lui qu'il ctoit meilleur verfificateur que grand Poëte. Il avoit commencé un Poeme sur la guerre de Sicile, qu'il ne put achever, parce que la mort le prévint. Nous n'avons de lui qu'une belle élégie sur la mort de Ciceron.

CORNELIUS TACITUS, Voyez

CORNET, (Nicolas) docteur en théologie de la faculté de Paris, né à Amiens en 1592, déféra l'an 1649, en qualité de l'yadic, lept proposi-

tions de Jansénius, dont les cinq premieres étoient celles qui ont été condamnées depuis. Il laisse quantité de legs pieux; & mourut en 1663, à 71 ans, après avoir refusé l'archevêché de Bourges que lui offrit le cardinal Mazaria. Ce ministre l'avoit sait président de fon confeil de contcience. Le cardinal de Richelieu l'avoit aussi admis à son conseil, & s'étoit servi de lui, dit-on, pour la préface de son Livre de Controverse. Ce ministre avoit voulu l'avoir pour confesseur; mais Comer refusa un em-

ploi fi délicat.

CORNETO, (Adrien CASTEL-LESI, dit le Cardinal) né de parents pauvres, prit le nom de Cornete du lien de sa naissance dans le patrimoine de St. Pierre. S'étant fait connoître par son esprit à Innocent VIII, ce pape l'envoya en ambatsade auprès de Henri VII roi d'Angleterre, qui lui donna les évêchés de Hereford, de Bath & de Wels. Il paffa en France pour les mêmes fonctions, retourna à Rome & devint secrétaire d'Alexandre VI. qui lui donna le chapeau de cardinal en 1503. Peu de mois après, César Borgia, fils de ce ponsise, ayant voulu ( felon quelques-uns) l'empoisonner pour avoir sa dépouille, il s'empoisonna lui-même. Mais ni Borgia ni Corneto n'en moururent. Ce dernier racontoit à Paul Jore, que le vin qu'il but dans le repas où il reçut le poison, lui avoit causé une soif inexprimable« & 1'a-» voit fait changer de peau.» Jules II, successeur d'Alexandre VI, exila le cardinal Corneto. Léon X le rappela; mais ce ne fut que pour le voir entrer dans une conjuration contre lui. Le cardinal Corneto fut obligé de s'enfuir. Il partit, diton, de Rome pendant la nuit, déguifé en moiffonneur, au commencement de 1518, fans qu'on ait ja-

mais pu savoir ce qu'il étoit devenu. Pierius Valerianus, qui écrivoit en 1534, dit qu'on l'avoit cru affaffiné par son valer, qui vouloit profiter des pistoles que son maître avoit cousues dans sa chemiserre. Ce prélat, méprisable par fon caractere, étoit illustre par ses talents. Il fut un des premiers écrivains d'Italie, qui dégagerent le style latin des mots barbares du moyen âge, & qui l'ornerent des expressions du siecle d'Auguste. Son traité De Sermone latino, dédié à Lharles V, pour lors prince d'Espagne, contient d'excellentes remarques sur la pureté de cette langue. Comero fut aussi poëre. Il reste de lui quelques productions dans ce genre , recueillies à Lyonen 1581 , in-8°. On a encore de ce prélat un traité De la vraie Philosophie, Cologne 1548. Il avoit commencé une : version de l'Ancien Testament.

COR

CORNHERT, ou COORNHERT, (Théodore) enthousiaste du xvié fiecle, gagna d'abord sa vie en exerçant fon talent pour la gravure. S'étant dégoûté du burin, il apprit le latin. Ses progrès furent rapides & il devint secrétaire de la ville de Harlem. Le prince d'Orange, gouverneur de Hollande, se servit de sa plume pour composer son premier Manifeste, en 1566. La duchesse de Parme, ayant su qu'il en étoit l'auteur, le fit enlever de Harlem, & conduire à la Haye. Sa femme, craignant qu'il ne fortit jamais de sa prison, voulut gagner la peste pour la lui communiquer & mourir avec lui. Cornhers n'eut pas besoin de cette ressource extravagante. Ils'évada furtivement, & reprit son métier de graveur. Ce fut alors qu'il commença à dogmatiser.Quoiqu'ennemi de la religion Catholique, il ne laissa pas de s'élever contre Luther, Calvin, & contre les ministres du Protestantisme.

Il prétendoit que, sans une mission extraordinaire, appuyée par des miracles éclatants, personne n'avoit droit de se mêler des sonctions du ministere évangelique. Les différentes communions avoient, fuivant lui, besoin de réforme; mais en attendant que Dieu suscitât des apôtres & des réformateurs, toutes les seeles Chrétiennes devoient se réunir sous une forme d'Interim. Son plan étoit, qu'on lût au peuple le texte de la parole de Dieu, fans propofer aucune explication, sans rien prescrire aux auditeurs. Il croyoit que, pour être véritablement Chrétien, il n'étoit pas néceffaire d'être membre d'aucuse église visible. Il se conduisit suivant ces principes, ne communiquant ni avec les Catholiques, ni avec les Protestants, ni avec aucane autre secte. On vouloit le faire renfermer pour le refte de les jours; mais on crut qu'il valoit mieux le laisser rêver & mourit en paix. Il mourut en 1590. Ses Eurres furent imprimées en 1630, 3 vol. in-fol.

CORNIFICIA, sour du poète Cornificius, brilla par son esprit sous l'empire d'Auguste. Elle égala en tout genre de poèsie son frere Cornificius. La science, disoit-elle, est la seule chose indépendante de la sorume.

CORNIFICIUS, faifoit admirer fon génie pour la poëfie, en même temps que Salluste, Lucceius & Cornelius Nepos s'immortalisoient par l'histoire. Il futami de Cicerou, comme le prouvent plusieurs lettres qui sont parmi celles du premier livre à ses amis.

I. CORNUTUS, philosophe storcien de la ville de Leptis en Afrique, sut exilé vers l'an 54 de J. C. par Néron, à cause de la liberté avec laquelle il avoir jugé de ses vers. Ce n'éroir pas comme philosophe qu'il en avoir jugé, mais

comme

CORONEL (Grégoire). Vayet

Ebame ayant lui-même beaucoup de goût pour toute forte de littérature. Il avoit été précepteur de Passe.

II. CORNUTUS, (Jacques) médecin de Paris au XVII<sup>e</sup> fiecle, a donné en latin une Defeription des Planes de l'Amérique, à Paris, 1635,

in 4°.

CORCEBUS, fils de Migdon, à qui Priam avoit promis sa fille Caffandre. Etant venu au secours des Troyens contre les Grecs, Cassandre vouluten vain lui persuader de se recirer, pour éviter la mort infaillible qui l'y attendoit. Ils'obfina à rester, & sut tué par Pénelle, la nuir que les Grecs se rendirent maîtres de Troie.

CORCSUS. Poyer CALLI-

I. CORONEL (Alfonse), grand seigneur Espagnol, se défiant de Pierre le Cruel, roi de Castille, forma un partidans l'Andalousie, pour se maintenir contre ce monarque. Il leva des troupes, fortifia des plade la Cerda, son gendre, pour demander du secours. Il comptoit principalement fur la ville d'Aguilar, on il commandoit. Le roi de Castille mit le siège devant cette place. Coronel s'y défendit avec beaucoup de vigueur pendant 4 mois. Enfin la ville fut emportée d'affaut en février 1353. Ce rebelle y fut pris & puni du dernier supplice, comme criminel de lesemajesté. Marie, l'une de ses filles, mariée à Jean de la Cerda, conserva fi précieusement la mémoire de fon mari, qu'elle aima mieux se donner la mort, que de s'exposer a lui être infidelle. Un jour qu'elle se trouva tourmentée par les aiguillons de la volupté, elle prit un tison ardent, & l'appliqua à l'endroit où le seu de la passion se faisoit le plus sentie.

Tom. III.

II. CORONEL (Paul), favant ecclefiaftique de Ségovie, profeffeur de théologie à Salamanque, fut employé par le cardinal Ximenès, pour l'édition des Bibles d'Alcalà. Il mourut en 1534, regirdé comme un des meilleurs interpre-

tes des langues orientales.

CORONELLI (Vincent), minime, natif de Venise, C smographe de fa république, enfurte professeur public de géographie, sut enfin genéral de fon ordre. Le cardinal d'Eftrées l'employu a faire. pour Louis XIV, des globes qui eurent les suffrages dés connoifseurs. Il mourat à Venise en 1718, après avoir fondé une academie cosmographique, & publié plus de 400 Cartes géographiques. On a de lui d'autres ouvrages, la plupart ttès-mal dirigés, & une Description du Peloponese, traduite en françois, in-8° , qui manque d'exactitude.

leva des troupes, fortifia des places, & envoya en Mauritanie Jean de la Carda, son gendre, pour demander du secours. Il comptoit principalement sur la ville d'Agui-lar, où il commandoit. Le roi de Castille mir le siège devant cette place. Caronel s'y désendit avec heaucoup de vigueur pendant 4 mois. Ensin la ville sut emportée d'assaut en sévrier 1353. Cerebelle y sur pris & puni du dernier supplice, comme criminel de les-majesté. Marie, l'une de ses silles, mariée à Jean de la Cerda, conser-

CORRADINI de Sezza (Pietre-Marcellin), né en 1658 à Sezza, devint, dès sa premiere jeunesse, un des plus célebres avocats do Rome. Son mérite lui procura la pourpre sous Clément XI en 1721. Il mourut, le 8 sévrier 1743, à 84 ans, laissant plusieurs ouvragés. I. Vetus Latium profanum & sa-

U

erum, in-fol. 2 vol.; réimprimé à Rome, de 1704 à 1736, 7 vol. in-4º. : production curieuse & pleine de savantes recherches. II. De civitate & ecclefia Setina, Rome 1702, in-4°. C'est l'histoire ecclésiastique & profane de la patrie de l'auteur : elle est faite avec foin.

I. CORRADO (Sébastien), professeur de belles-lettres à Bologne, né au château d'Arceto, près de Modene, & mortà Reggio en 1556, eut un nom parmi les grammairiens du xvie fiecle. On a de lui : Quaftura in qua Ciceronis vita refereur. Bologne, 1555, in 8°: livre utile à ceux qui veulent lire les ouvrages de ce pere de l'éloquence Romaine. Corrado forma une académie de littérature à Reggio, qu'il anima par ses leçons & ses exemples.

II. CORRADO (Quinto-Maria), né en 1508 à Oria dans le royaume de Naples, y enfeigna la rhétorique, la poesse, la philosophie & le droit. Il y procura l'établifsement d'un college, & mourut en 1575, à 68 ans. Les principaux de fes ouvrages font De lingua Latina. 1575, in-4°. De copia Latini fermo-

nis, 1582, in-8°.

I. CORREA (Thomas), de Coimbre en Portugal, d'abord Jésuite, quitta de bonne heure cette société, & mourut, le 24 février 1595, à 59 ans, à Bologne, où il enseignoit la grammaire. On a de lui des Ouvrages Latins en vers & en prose, estimés dans sa patrie.

II. CORREA DE SA (Salvador), naquit en 1594 à Cadix, où son aïeul maternel étoit gouverneur. Son pere étant mort dans le gouvernement de Rio de Janeiro, le fils lui succéda en cet emploi, augmenta & embellit la ville de Saint-Séhastien, bâtie & peuplée par son grand-pere paternel. Il fonda celle de Pernagua dans le

Bréfil. Après avoir remporté plusieurs victoires sur les ennemis de l'Espagne, it devint vice-amiral des Côtes du Sud. Dans cette partie du monde, il se fignala contre les Hollandois, & contre le roi de Congo. leur allié; il conquit Angola, & défit entiérement les troupes de ce roi negre. Le roi de Portugal lui permit d'ajouter à ses armes deux Rois negres pour supports, en mémoire de ses belles actions. Correa mourut à Lisbonne, en 1680, à 86 ans.

CORRÉE, Corraus, général des Bellovaciens, (anciens penples des Gaules, qui occupoient le pays qu'on nomme à présent le Beauvoisis, rendit son nom illustre par fon courage, & par la vigoureuse réfistance qu'il fit à César. Il se dégagea une fois d'un poste désavantageux, par un stratagême assez ingénieux. Il fit ranger à la tête du camp les bottes de paille sur lesquelles les soldats avoient accoutumé de s'affeoir lorsque l'armée demeuroit en bataille; & les ayant fait allumer fur le foir, il favorisa, par cet artifice, la retraite de ses troupes. Il s'empara ensuite d'un terrain mieux fitué, d'où il croyoit pouvoir attirer les Romains dans quelque embuscade: mais César prévit ses desseins. Ce héros disposa si bien les choses, que le combat particulier qui se donna dans la plaine que Corrée avoit choisie, devint une bataille générale, où l'armée des Gaulois fut contrainte de plier. Il n'y eut que la brave Corrée qui résolut de se désendre jusqu'au dernier soupir. On voulut lui donner quartier : mais il le refusa, & mourut les armes à la main.

CORREGE (Antoine Allegri, dit le), naquit à Corregio, dans le Modenois, en 1494. La nature l'avoit fait naître peintre; & ce fut

Plutôt à son génie qu'à l'étude des grands mairres, qu'il dut ses progrès. Il ne vit ni Rome ni Venise, & peignit presque toujours à Parme & dans la Lombardie : il est le fondateur de cette derniere Ecole, Son pinceau étoit admirable, c'étoit celui des Graces. Un grand goût de dessin, un coloris enchanteur & vigoureux, qui donne de la rondeur & du relief à tout ce qu'il traire; une ordonnance riche & féconde dans fes compositions; une intelligence & une harmonie exquifes; une expression si naturelle, une action si juste & si vraie, qu'elles semblent respirer ; ajoutez à cela une maniere swelte, légere, & des agréments infinis répandus dans tous ses ouvrages, qui serment la bouche des critiques. On ne s'apperçoit presque pas qu'il y a un peu d'incorrection dans ses contours, & quelquefois un peu de bizarrerie dans ses airs de tête, où il se répere, dans les attitudes & les contraftes. C'est le premier qui ait représenté des figures en l'air; & celui de tous qui a le mieux entendu l'art des raccourcis & la magie des plafonds. Il étoit grandhomme, & il l'ignoroit. Le prix de ses ouvrages étoit très-modique : ce qui, joint au plaisir de secourir les indigents, le fit vivre luimême dans l'indigence. Un jour étantallé à Parme pour recevoir le prix d'un de ses tableaux, on lui donna 200 livres en monnoie de cuivre. L'empressement qu'il eut de porter cette somme pesante à sa samille pendant les plus grandes chaleurs, lui procura une fievre dont il mourat à Corregio en 1534. à 40 ans. Ce qu'il a peint à fresque au dôme de Parme, est un de ses meilleurs ouvrages. Ses tableaux de chevalet sont très-rares, & d'une therté surprenante. Ses Paysages Lone traités fort légérement, &

d'une fraicheur admirable. On eftime fur-tout ses Vierges, ses Saints. les Enfants & les Femmes. Il donnoit à ces dernieres une expression si douce & un sourire si agréable, qu'elles font naître la volupté; leurs ajustements, leurs cheveux, pleins de mollesse, tout paroît inspirer le même sentiment. Ses draperies. dont les plis sont larges & coulants. font peintes d'une maniere moelleuse, & font leur effet de près comme de loin. Il joignit au talent de la peinture celui de l'architecture & des mathématiques. On connoit fon exclamation, après avoir confidéré long-temps dans un profond filence un tableau de Raphael: Anch'10, son PITTORE! c'eft-à-dire : Je suis Peintre , auffi , moi! . .. Voy. DUCHANGE.

CORROZET (Gilles), libraire, né à Paris en 1510, dont on a divers ouvrages en vers & en profe, mourut à Paris le 15 juin 1568, à 58 ans. Il avoit pris une devise qui faifoit allusion à son nom. C'étoit une main étendue qui tenoit un cœur, au milieu duquel étoit une rose épanouie, avec ces mots: In corde prudentis revirescit sapientia. Il fue connu comme auteur & comme imprimeur. Nous avons de lui : I. Les Antiquités de Paris, 1568, in-80. II. Le Tréfor des Histoires de France. 1583, in-8°. Ce n'est qu'un recueil court & imparfait des noms des rois & des princes, de leur age, du temps de leur regne, &c. Le reste de ce Trésor est une rapsodie pleine de contes ridicules. III. Les Divers propos des illustres hommes de la Chrétienté. Lyon 1558, in-16, rare. IV. Le Parnasse des Poëtes François, 1572, in-8°.; recueil où il a fait entrer les poëtes du plus bas étage. Jean CORROZET, son petit-fils. se rendit digne de son aïeul, tant dans l'imprimerie que dans la littérature, il augmenta confidérable. ment le Tréjor, &c. composé par Gilles, & l'imprima en 1628, avec des additions.

CORSIN, (S. André) évêque de Ficzoli, né à Florence en 1302, de l'illustre famille de Corfini, mourut en 1373. Il avoit été Carme. Les exercices de la plus austre pénitence, & fa vie vraiment passorule le firent mettre au nombre des Saints.

1. CORSINI. Voyez CLEMENT XII.

II. CORSINI, (Edouard) religieux des Ecoles-Pies, né à Fanano l'an 1702, mourut, âgé de 63 ans, en 1765, à Pise, où le grand-duc lui avoit donné une chaire de philosophie. Cette science remplit ses premieres études, & ses succès parurent d'abord par des Institutions Philosophiques & Mathématiques, en 6 vol. in - 8°, 1723 & 1724. Il substitua aux rêves d'Aristote, qui subjuguoit alors une partie de l'Italie, un genre de philosophie plus vraie & plus utile. Encouragé par l'accueil favorable qu'on fit à cet ouvrage, il publia, en 1735, un nouveau Cours d'Ellments Géométriques, écrit avec précision & clarté. Dès qu'il eut été nommé professeur à Pise, il revit & retoucha ses deux ouvrages. Le premier parut avec des corrections confidérables à Bologne en 1742; & le second augmenté des Eléments de Géométrie pratique, fut publié à Venise l'an 1748, en 2 vol. in-8°. L'hydrostatique & l'Histoire lui étoient connues. Après s'être nourri, pendant quelques années, des auteurs classiques, & particulièrement des Grecs, il se proposa d'écrire les Fastes des Archontes d'Athènes. Le premier volume de cet important ouvrage parut en 1734, in-4°; le 4° & dernier, dix ans après. Nommé en 1746 à la chaire de morale & de métaphysique, &

entraîné par son goût, il compose un Cour de Métaphyfique, qui parut depuis à Venise en 1758. Bientôt les savants Muratori, Gorio, Maffei, Quirini, Paffionei, ses amis, l'en!everent à la philosophie : leurs sollicitations le rendirent aux objets de critique & d'érudition. En 1747, il mit au jour Ir Dissertations in-4º fur les jeux facrés de la Grece. où il donna un catalogue trèsexa@des athletes vainqueurs. Deux ans après, il donna, in-folio, un excellent ouvrage sur les abréviations des inscriptions Grecques, fous ce titre: De notis Gracora w. Ce livre exact & plein de fugacité, fut suivi de beaucoup de Differtations relatives aux objets d'érudition. La haute estime que ses vertus & ses travaux avoient inspirée à ses confreres, interrompit ses travaux mêmes. Il fut nommé général de son ordre en 1754. Le loisir que les fonctions pénibles de sa place lui laisserent. il l'employa à ses anciennes études. Le terme de son généralat étant expiré, il s'empressa de retourner à Pise & d'y reprendre ses fonctions de professeur. Elles valurent au public plufieurs noue velles Differtations, & fur-tout us excellent ouvrage, l'un des meilleurs de l'auteur, intitulé, De prafedis urbis. Enfin, il s'occupa uniquement de l'Histoire de l'Université de Pise, dont il avoit été nommé historiographe. Il étoit prês d'en publier le premier volume, lorfqu'il fut frappé d'une apoplex e qui l'enleva malgré toutes les resfources de l'art.

CORT, (Corneille) maître de gravure d'Augustin Carrache, étois de Hornes en Hollande, où il naquit l'an 1536; mais les chefs-d'œuvres de Rome l'attirerent & le fixerent dans cette ville superbell mourut en 1578, à 42 ans. Il CORTE, (Gothlied) né à Befcow dins la Basse-Lusace en 1698, professeur de droit à Leipsick, mort en 1731, âgé seulement de 33 2ns; travailla aux journaux de cette ville, & publia, en 1724, in-4°, une excellente édition de Sallasse, avec de savantes notes, & les Fraganus des anciens Historiens. On a encore de lui Tres Satyra Menipae; à Leipsick, 1720, in-8°, & d'autres ouvrages.

L CORTEZ, (Fernand ou Ferdinand) gentilbomme Espagnol, ne à Medellin, se dégoûta de bonne heure des belles-lettres, & se fentit un violent penchant pour les armes. Il paffa dans les Indes en 1504. Velasquez, gouverneur de Cuba, le mit à la tête de la flotte qu'il destinoit à la découverte des nouvelles terres. Conter partit de San-Jago le 18 novembre 1518, avec dix vaisseaux, 600 Espageols, 18 chevaux, & quelques pieces de campagne, pour tenter cette grande entreprise. Il avança le long du golfe du Mexique, tantot carestant les naturels du pays, tantot répandant l'effroi par ses armes. Les Indiens de Tabasco furent vaincus & perdirent leur ville, La vue de ces animaux guerriers fur lesquels combattoient les Espagnols, le bruit de l'artillerie qu'on prenoit pour le tonnerre, les forterefles mouvantes qui les avoient apportés sur l'Océan, le fer dont ils étoient couverts, tous ces objets, nouveaux pour ces peuples, d'ailleurs làches & amollis, leur causerent un étonnement mêlé de terreir. Coner entra dans la ville de Mexico le 8 novembre 1519. Monuqua, roi du pays, le reçut comme son maître, & ses sujets le prirent, (dit-on, ) pour un Dieu & pour le fils du Soleil. Un des pre-

COR 101 miers foins du général Espagnol fut de faire purifier le grand temple du Mexique, dont les horribles ornements étoient les crânes des infortunés qu'on y immoloit, en y substituant des images de la Vierge & des Saints. Cependant il s'avançoit toujours dans le pays, faisant alliance avec plusieurs Caciques ennemis de Montezuma, & s'attachant les autres ou par les armes ou par des traités. Un général de ce souverain, qui avoit des ordres secrets. ayant attaqué les Espagnols, Cortez se rend au palais impérial, fait brûler vifs le général & les officiers. & met aux fers l'empereur. Ensuite il lui ordonne de se rendre publiquement vassal de Charles - Quint. Le prince obéit; il ajoute a cet hommage un présent de 600 mille marcs d'or pur, avec une quintité prodigieuse de pierreries. ( Voyez MCNTEZUMA.) Cependant le gouverneur de Cuba, Velasquez, envoyoit une armée contre son lieutenant, dont la gloire excitoit sa jalousie. L'heureux Cortez, aidé d'un renfort venu d'Espagne, défait & range fous fes drapeaux ces troupes qui venoient pour le détruire, & en profite pour subjuguer les Mexicains révoltés contre Montequma & les Espagnols, auxquels cet empereur paroissoit s'être attaché de bonne foi. Montequma ayant été tué dans un combat, Guatimozin ou Gatimofin, son neveu & son gendre, que les Mexicains avoient reconnu pour empereur, eut d'abord quelques fuccès. Il défendit sa couronne pendant trois mois: mais il ne put tenir contrel'artillerie Espagnole. Cortez, après plusieurs combats livrés fur le lac & fur la terre-ferme, reprit Mexico, dont il avoit été contraint de fortir, après avoir couru de grands dangers. Plus de 200 mille Indiens s'étoient soumis à lui dès la fin du

siège. L'empereur, son épouse, ses ministres & ses courtisans tomberent entre les mains du vainqueur en 1521. Nous cherchons, avoit-il dit à ses soldats, de grands périls & de grandes richesses : celles-ci établissent la fortune, & les autres la réputation. Cette double passion, sur-tout celle de s'enrichir, fit commettre des cruautés horribles. Les foldats n'ayant pus trouvé tout l'or qu'ils espéroient, m'rent sur des charbons ardents Gatimosin & un de ses favoris, pour les forcer par ce supplice à découvrir les trésors de Montequma. Ce fut dans cet état violent, que le prince entendant un cri que la douleur faisoit pousser à fon favori, lui dit en le regardant fiérement : « Et moi, suis-je donc sur un lit de roses? » Cortez qui n'avoit pu, dit-on, arrêter la fureur des foldats, fit enfin tirer le princeIndien, à moitié mort, de cette affreuse question. Maître absolu de la ville de Mexico, il la rebâtit en 1529, dans le goût des villes de l'Europe. Bientôt le vaingueur fut forcé de revenir en Europe pour défendre ses biens contre le procuteur-fiscal du confeil des Indes. Il fuivoit cette grande affaire à la cour d'Espagne, lorsque l'empereur partit pour la feconde expédition d'Afrique. Ce prince lui avoit fait présent de la vallée de Guaxaca en Mexique, érigée en marquifat, de la valeur de 150 mille livres de rente : mais, malgré ce titre & ses trésors, il fut traité avec peu de confidération. A peine put-il obtenir audience. Un jour il fendit la presse qui entouroit la voiture de l'empereur, & monta sur l'étrier de la portiere : Charles lui demanda : Qui êtes-vous? — Je suis un homme, Jui répondit fiérement le vainqueur des Indes, qui vous a donné plus de provinces, que vos peres ne vous ont laissé de villes, Il mourut

dans sa patrie le 2 décembre 1554 à 63 ans... La meilleure Histoire des conquêtes de Cortez, & la mieux écrite sans contredit, est celle de Don Antonio de Solis, traduite de l'espagnol en françois par Cirri de la Guette, & imprimée à Paris en 1701, 2 vol. in-12, réimprimée en 1775. Le traducteur raconte sommairement dans sa préface les actions de Cortez, depuis qu'il s'étoit rendu maître du Mexique, jusqu'à sa mort. (Voyez encore la Préface qui est à la tête de Fernand-Cortez, tragédie de Piron. ) Nous avons auffi fur les exploits de Cortez trois Leures écrites par lui-même, traduites en 1778 par M. de Flavigni.

II. CORTEZ ou Cortezio, (Grégoire) né à Modene, d'une ancienne famille, entra dans l'otdre de S. Benoît, & passa par toutes les charges. Il étoit dans le célebre monastere de Lerins, dans lequel il avoit fait renaître la piété & le goût des lettres sacrées & profanes, lorsque Paul III l'honora de la pourpre en 1542. Cortez étoit digne de ce choix. Il mourut à Rome en 1584, laissant plusieurs écrits en vers & en prose. Les plus connus sont des Lettres latines, imprimées à Venise en 1573, in-8°.; recueil curieux, qui est un monument de ses liaisons avec les savants de son temps, & de son zele pour les progrès des fciences. On y trouve des éloges de quelques gens-de-lettres, & des faits utiles à ceux qui écriroient l'histoire de son siecle.

CORTEZI, (Paul) naquit en 1465 à San-Geminiano en Toscane. Dès sa premiere jeunesse il s'appliqua à former son style sur la tecture des meilleurs auteurs de l'antiquité, & en particulier de Ciceron. Il n'avoit qu'environ 23 ans, quand il mit au jour un Dialogue fur les Savants de l'Italie. Cette production élégante & utile pour l'histoire de

la linérature de son temps, a demeuré dans l'obscurité jusqu'en 1734, qu'Alexandre Politi l'a fait imprimer à Florence, in-4°. avec des notes & la vie de l'auteur. Ange Politica, à qui il l'avoit communiniquée, lui écrivit : « Que cet ou-> vrage, quoique supérieur à son » age, n'étoit point un fruit pré-\* coce ». On a encore de ce savant quel ques Commencaires fur les IV livres des Sentences, 1540, in-fol. écrits en bon latin, mais souvent avec des termes profanes, qui dégradent la majefté de nos mysteres : c'étoit la manie de son fiecle, en particulier celle de Bembo, &c. On ini doit aussi un Traité de la dignité des Cardinaux; plein d'érudition, de variété & d'élégance, suivant quelques au teurs Italiens; & dénué de toutes ces qualités, suivant du Pin. P. Cortezi mourut évêque d'Urbin en 1510, dans la 45º année de fon âge. Sa maison étoit l'asile des Muses & de ceux qui les culti-Voient.

CORTONE , Voyez BERETIN.

CORVAISIER, (Pierre-Jean le) naquit à Vitré en Bretagne, l'an 1719. L'académie d'Angers le choihit pour son secrétaire. Cette compague se voyoit menacée d'une chute prochaine; le Corvaisser la releva par son activité & par ses lumieres. Il ranima dans l'Anjou l'amour des lettres, & dans fon académie celui du travail. La littérature le perdit en 1758, à 39 ans. Ecrivain sage & citoyen paisible, il méritoit l'estime des connoisseurs & celle des honnêtes-gens. On a de lui : I. L'Eloge du Roi, imprimé à Paris en 1754, in-12. II. Un Difcours lu à l'académie de Nanci, qui lui avoit ouvert fon fein, ainfi que les académies de la Rochelle, d'Orléans, & la société littéraire & militaire. III. Quelques petits Ouvrages de

Critique. IV. Le recueil des Pieces présentées à l'Académie d'Angers.

CORVIN , Voyer HUNIADE.

CORUNCANUS. Tite-Live remarque qu'il fut le premier Plébéien qui parvint au grand Pontificat; & Ciceron dans fon discours Pro domo sua ad Pontifices, le représente comme un homme recommandable par sa fagesse & par sa prudence. Ayant été envoyé en ambassade vers Teucer, roi des Illyriens, il sut assassiné par les Barbares, contre le droit des gens.

CORYBANTES, Voyer DACTY-

CORYNETE, fameux brigand, fils de Vulcain, fut ainsi nomme de la massue avec laquelle il assommoit ses hôtes, car auparavant il s'appeloit Périphate. Il infessoit les environs d'Epidaure, où il sut tué par Thésée.

CORYNNE, - CORINNE.

COSIMO, (André & Pierre) peintres Italiens, dont le premier excelloit dans le clair-obscur, & l'autre dans les compositions singulieres. L'esprit de celui-ci, fécond en idées extravagantes, le faisoit fuivre de tous les jeunes gens de fon temps, pour avoir des sujets de ballet & de mascarade. Au reste, il apportoit une fi grande application au travail, qu'il oublioit trèssouvent de prendre ses repas. On compte parmi ses éleves André del Sarto & François de Sangallo. Il mourut en 1521, à 80 ans, des fuites d'une paralyfie. C'étoit un homme un peu fingulier & facile à s'enflammer. Les cris des petits enfants, le bruit des cloches, la toux des enrhumés, tout servoit à l'inquiéter. La pluie au contraire lui faisoit plaifir; mais le tonnerre l'épouvantoit tant, que, long-temps après l'orage, on le trouvoit dans 104 COS

un coin, enveloppé de fon manteau.

COSIN, (Jean) né à Norwick, principal au college de S. Pierre à Cambridge, enfuite évêque de Durham, morten 1672 à 77 ans, avoit autant de piété que d'érudition. Il jouit d'une grande faveur auprès de Charles I & de Charles II, & il la mérita. On a de lui plusieurs écrits. dont les principaux sont : I. Un Traité sur la Transsubstantiation. 11. Une Histoire du Canon des livres de l'Ecriture-sainte, en anglois, Londres 1683, in - 4°. Ill. Un petit Traité latin des sentiments & de la difcipline de l'Eglise Anglicane, publié en 1707, avec la Vie de l'auteur par Smith. IV. Charles I ayant remarqué que les filles de la reine son épouse, qui étoit catholique, récitoient dans un livre d'Heures l'Office de la Vierge, fit faire des Heures à-peu-près semblables à l'usage de l'église Anglicane; & ce fut Cofin qui publia en 1627 ce recueil de Prieres.

COSME l'Ancien, Voyez Mé-Dicis, n°. I.

I. COSME 1er, grand-duc de Tofcane, de la maison de Médicis, se rangea du côté de l'empereur Charles-Quint contre les François, après avoir tâché en vain de rester neutre. Ce prince l'en récompensa, en joignant au duché de Toscane, Piombino, l'île d'Elbe, & d'autres domaines. Il obtint, peu de temps après, du pape Pie IV, le titre de Grand-Duc, & il ne tint pas à ce pontife, tout dévoué à Cosme, parce qu'il avoit bien voulu l'avouer pour être de sa maison, qu'il ne portât le titre de Roz; mais tous les princes de l'Italie s'y opposerent. Les lettres n'eurent point de protecteur plus ardent. Jaloux d'imiter le second des Césars, comme lui, il aima les favants, les attira suprès de soi, & sonda pour eux

l'université de Pise. Il mourut en 1574, âgé de 55 ans, après avoir gouverné avec autant de sagesse que de gloire. Ce prince avoit institué, en 1562, l'ordre militaire de S. Etienne. Il eut pour fils, François-Marie, mort en 1587, qui sur pere de Marie de Médicis, semme d'Henri le Grand; & de Ferdinand I, qui mourut en 1608.

II. COSME II, grand-duc de Toscane, fils de Ferdinand I, & sou successeur en 1609, fut un prince doux, libéral & pacifique. Il mourut en 1620. Le commerce avoit rendu la Toscane florissante, & ses fouverains opulents. Ce prince fur en état d'envoyer 20 mille hommes au secours du duc de Mantoue. contre le duc de Savoie, en 1613. sans mettre aucun impôt sur ses fujets: exemple rare chez les nations puissantes. Il secourut aussi l'empereur Ferdinand II de son argent & de ses troupes. Florence, alors rivale de Rome, attiroitchez elle la même foule d'étrangers, qui venoient admirer les chefs-d'œuvres antiques & modernes dont elle étoit remplie.

III. COSME III, fils & fucceffeur de Ferdinand II dans le duché de Toscane, suivit de près la conduite sage & mesurée de son pere. Il sut se faire respecter de ses voifins & aimer de fon peuple. Il mouruten 1723, après un regne heureux & tranquille de 54 ans. Jean-Gafton, fon fils & fon fuccesseur, mourut en 1737, sans postérité. La reine d'Espagne, Elisabeth Farnese, avoit des droits sur ce grandduché, comme descendante de Cosme II; elle le céda cette même année à la France, pour le royaume des Deux-Siciles, qui fut donné à fon fils Don Carlos. La France échangea la Toscane pour la Lorraine. C'est actuellement un prince Lorrain - Autrichien , ( Pierre-Léepold-losqu') archiduc d'Autriche)

qui en jouit.

IV. COSME l'Egyptien ou Indicoplaites, moine du fixieme fiecle, voyagea en Ethiopie, & composa une Topographie Chritienne. Le Pere de Montfaucon l'a donnée en grec & en latin dans sa nouvelle Colletion des Ecrivains Grees, 1706, 2 vol. in sol. Cet ouvrage peut être de quelque utilité aux géographes.

COSME, (frere) Feuillant, dont le nom de famille étoit Bafeillac, (Jean) mourut à Paris le 8 juillet 1781. Il fut un des plus habiles lithotomiftes du fiecle. Il trouva un moyen d'extraire la pierre de la vessie par-deffus le pubis, & il publia queiques écrits sur cette nouvelle méthode qui lui réussir.

COSNAC, (Daniel de) d'une ancienne famille de Limolin, fit paroitre dès fon enfance beaucoup de vivacité, de pénétration & de talents pour les affaires. Sa figure, qui étoit affez désagréable, auroit pu être un obstacle à sa fortune; mais fon esprit la faisoit oublier. Il s'attacha à Armand prince de Conci, & eut part à la négociation de son mariage avec la niece du cardinal Mazarin. Peu de temps après il fut nommé évêque de Valence & de Die, dioceses qui étoient alors unis. Ses talents lui mériterent la confiance la plus intime de Henriette d'Anglezerre, ( Voy. fon art. ) & celle de son époux Philippe duc d'Orléans, frere unique du roi. Louis XIV le nomma à l'archevêché d'Aix en 1687; lui donna l'abbaye de S. Riquier, diocese d'Amiens, en 1695. & le fix commandeur de l'ordre du S. Esprit en 1701. Il eut des démêlés avec les moines & les religieuses de son diocese, pour la visite qu'il prétendoit faire dans leurs églises; & Rome ne lui sut pas savorable, non plus que le conseil du roi. Il mourut à Aix en 1708, dans sa 81° année, étant alors le plus ancien prélat du royaume. On lui sit cette épitaphe ironique:

REQUIESCAT UT REQUIEVIT.
Il laissa des sommes considérables; qu'il auroit pu répandre sur les pauvres de son diocese. Le maréchal de Tesseà composé l'Histoire de

cet archevêque.

COSPEAN ou Cospeau, (Philippe ) natif du Hainaut, docteur de Sorbonne, fuccessivement évêque d'Aire, de Nantes & de Lifieux, avoit été disciple du célébre Juft:-Lipfe. Ce fut un des meilleurs prédicateurs de son temps, & un des premiers qui substitua dans les fermons, aux citations d'Homere, de Cicéron & d'Ovide, celles de la Bible, de S. Augustin & de S. Paul. Il mourut en 1646, à 78 ans. On a quelques ouvrages de ce prélat. Il publia en 1622 une Leure apologétique pour le Cardinal de Berulle contre les Carmes, jaloux de ce que l'instituteur de l'Oratoire s'étoit chargé de la direction des Carmélites.

COSROES, Voyer Chosroes. COSSART, (Gabriel) naquit à Pontoise en 1615. Il entra chez les Jésuires, & professa la rhétorique à Paris avec beaucoup de fuccès. Après l'avoir enseignée 7 ans, il se joignit au pere Labbe, qui avoit commencé une Collection des Conciles, beaucoup plus ample que les précédentes. Son collegue étant mort lorsqu'on imprimoit le onzieme volume, il continua feul ce grand ouvrage, qui parut en 1672 en 18 volumes in-fol. Outre cette favante compilation, on a de lui des Harangues & des Poesses, publiées chez Cramoify en 1675, & réimprimées à Paris en 1723 in-12. Le P. Coffart peut passer pour un des meilleurs poëtes & orateurs que les colleges des Jésuites aient produits. Il mourut à Paris le

18 sept. 1674, à 59 ans.... Il nefaut pas le confondre avec un rimailleur, dont nous avons le Brafier spirituel, en vers. 1606, in - 12: ouvrage que les curieux recherthent, à cause de sa singularité.

L COSSE, (Charles de) plus connu sous le nom de Maréchal de BRISSAC, d'une maison illustre. originaire du royaume de Naples, selon les uns, & de la province du Maine, selon les autres, il étoit fils de René de Cossé, seigneur de Briffac en Anjou & grand fauconnier de France, & de Charloue de Gouffier. Il s'attacha uniquement aux armes, pour lesquelles la nazure l'avoit fait naître. Il servit d'abord avec beaucoup de succès dans les guerres de Naples & de Piémont. Il se signala ensuite au fiége de Perpignan en 1541, en qualité de colonel de l'infanterie Françoife. Il y fut blessé d'un coup de pique, après avoir repris sur les ennemis, lui septieme, l'artillerie dont ils s'étoient emparés. Le dauphin . Henri de France , témoin de fon courage, dit hautement que s'il n'étoit le Dauphin de France, il youdroit être le Colonel Briffac. Devenu colonel-général de la cavalerie-légere de France, il remplit ce poste avec tant de distinction, que les premiers gentilshommes du royaume, & les princes mêmes, vouloient apprendre le métier de la guerre à son école. En 1547, l'empereur Charles Quint, ayant attaqué Landrecies, Brissac y jeta du fecours par trois fois, & vint joindre, malgré les efforts des ennemis, François I qui étoit alors avec son armée près de Vitri. Ce monarque, après l'avoir embrassé avec beaucoup de tendresse, le fit boire dans sa propre coupe, & le créa chevalier de son ordre. Après plusieurs autres belles actions, récompensées en 1547 par la

charge de grand-maître de l'artille rie de France, Henri II l'envoya es qualité d'ambassadeur, à l'empereur, pour la paix. Il s'y montra bon politique, comme il avoit paru excellent capitaine dans la guerre. Ses fervices lui mériterent le gouvernement du Piémont, & le bâton de maréchal de France en 1550. Arrivé à Turin, il rétablit la discipline militaire, reforma les abus, & appritaux soldats à obéir. Le maréchal de Briffac secourut ensuite les princes de Parme & de la Mirandole, contre Ferdinand de Gonzague & le duc d'Albe, généraux des ennemis. Il les défit en plusieurs occasions, fans avoir jamais eu de défavantage. De retour en France, il fut fait gouverneur de Picardie, rendit les services les plus importants dans cette province, contribua en 1 562 à la prise du Havre - de - Grâce sur les Anglois, & au gain du combat de Châlons contre les Calvinistes. Il étoit alors très - incommodé de la goutte, dont il mourutà Paris le 31 décembre 1563, à 57 ans. Briffac étoit petit, mais d'une figure extrêmement délicate. Les dames de la cour ne l'appelloient que le beau Briffac. On prétend que la duchesse de Valentinois étoit amoureuse de lui, & que ce sur la jalousie de Henri II qui lui fit donner l'emploi de lieutenant - général en Italie. Les traits suivants seront mieux connoître fon caractere, que tous les éloges. François duc de Guise, qui étoit le maître de la France, laissa manquer de tout Briffac dans le Piémont. Le maréchal s'en plaignit sans détour & avec fermeté dans une lettre qu'il écrivit au roi. Ce prince eut l'imprudence de la montrer à son favori, qui envoya un homme de confiance au camp, pour engager le général à dire qu'il avoit figné, sans lire, une lettre écrite par son

Recrétaire. L'envoyé n'oublia rien de ce qui pouvoit séduire le maréchal. Mon ami, lui dit ce grand capiraine, je ne connois de protesteur à Li cour, que le Roi. Il ne falloit pas renir de si loin pour me faire une proposition semblable. J'ai lu ma lettre avant que de l'envoyer ; je me souviens ercore de ce qu'elle contient, & je l'approuve... Le maréchal de Brissac refusa au lieutenant d'une compagnie de 50 hommes d'armes, la permission d'aller passer l'hiver dans la province. L'officier étant parti sans congé , Brissac le fit déclarer incapable de servir & dégradé de noblesse. Ce jugement, rendu en Piémont, parut trop sévere à quelques dames de la cour, qui presserent Henri II, de le caffer. Le prince se contenta de solliciter le général, qui lui répondit : C'est à vous, SIRE, que l'offense a tic faite, & par conséquent, à vous de la pardonner. Si Voere Majesté veut bien faire ce sore à son service, je ne puis m'y opposer. La sagesse du discours de Briffac n'empêcha pas, dans un gouvernement foible & corrompu, que l'officier ne fût réhabilité dans son emploi & dans tous ses honneurs... Ce grand homme accorda, dans une occasion éclatante, la punition que mérite la désobéissance, & la récompense qui est due à la valeur. Ayant mis l'ermée en bataille au fiége de Vignal dans le Montferrat, pour donner l'affaut ; un bâtard de la maison de Roissy part du gros de la troupe, sans attendre le fignal, met l'épée à la main, monte à la brêche, tue tout ce qui se présente devant lui, étonne les Espagnols par son audace, & décide la prise de la place. Cet héroisme n'empêche pas qu'il ne soit mené au conseil de guerre, & condamné à mort tout d'une voix. Mon ami, (lui dit alors Briffac .) la loi a jugé l'action ;

je veux être clément en faveur du motif. Je te pardonne; & pour honorer l'intrépidité que tu as montrée, je se donne cette chaîne d'er, que je te prie de porter pour l'amour de moi. Mon écuyer te donnera un cheval & des armes ; & su combattras désormais auprès de moi.... Les troupes victorieuses dans le Piémont sous Brissac, furent réformées. Dans le premier mouvement de leur colere, elles demanderent, du ton de la fédition, où elles trouveroient du pain : --Chez moi , tant qu'il y en aura, répondit le général.... Les marchands du pays, qui, sur la parole de Briffac, avoient fait des avances à l'armée, conjurerent cet homme illustre d'avoir pitié d'eux. Il se dépouille à l'inftant de tout ce qu'il a, pour les soulager, & se rend avec eux à la cour de France. Les Guise, qui étoient les maîtres absolus du royaume, ne montrant pour ces malheureux qu'une compassion stérile, le maréchal de Briffac dit à la femme : Voilà des gens , Madame, qui ont hafardé leur fortune sur mes promesses; le ministere ne les fait pas payer , & ce font des gens perdus. Remettons à un autre temps le mariage de Mademoiselle de Brissac que nous nous disposions à faire, & donnons à ces infortunés l'argent destiné pour sa dot. L'ame de la maréchale se trouva aussi sensible, aussi élevée que celle de son époux. Avec la dot & quelques autres fommes qu'on emprunta, Briffac parvint à faire la moitié de ce qui étoit du aux marchands, auxquels il donna des fûretés pour le refte. C'est couronner dix ans de victoire bien héroiquement.

II. COSSÉ (Artus de), frere du précédent, maréchal de France, comme lui, défendit, contre l'empereur, en 1552, la ville de Metz. dont il avoit le gouvernement. Il fut

élevé enfuite à la charge de grand-

panetier de France & de furintendant des finances. « Sa femme, dit Brantôme, » qui étoit de la main son de Pui-Griffier en Poitou, » mal-habile pourtant, & n'étant » jamais venue à la cour, finon " lorsqu'il eut cette charge des » finances, fit la révérence à la » reine : Ma foi , lui dit-elle , nous étions ruinés sans cela, Madame; car nous deviens cent mille écus. Dieu merci, depuis un an nous nous sommes acquittés, & nous avons gagné plus de cent mille écus pour acheser quelque belle terre ». Cette fotte naïveté fit bien rire la reine & les courtisans; mais elle déplut beaucoup à Cossé, qui la renvoya le lendemain. Artus de Cossé eut le bâton de maréchal de France en 1567. «Il avoit » la tête aussi bonne que le bras, dit le même historien, » encore » qu'aucuns lui donnerent le nom n de Maréchal des Bouteilles, parce » qu'il aimoit quelquefois à faire » bonne chere, rire & gaudir avec » fes compagnons; mais pour cela » sa cervelle demeuroit fort bonne ' » & saine ». Il se trouva à la bataille de Saint-Denys, & à celle de Montcontour en 1569. Défait par les Calvinistes l'année d'après au combat d'Arnai-le-Duc, il vengea cet affront, au siège de la Rochelle, en 1573, & empêcha le secours d'y entrer. Il mourut dans son château de Gonnor en Anjou. le 15 janvier 1582, honoré, par Henri III, du collier de ses ordres.

III. COSSÉ (Philippe de ), frere des deux précédents, évêque de Coutances, grand - aumônier de France, mort en 1548, étoit trèshabile dans les belles-lettres & la théologie. Il aimoit & protégeoit les savants. Ce fut à sa persuasion que Louis le Roy écrivit la Vie

de Budé.

IV. COSSÉ (Timoléon de), appelé le Comte de BRISSAC, grandfauconnier de France, colonel des Bandes de Piémont, étoit fils du maréchal de Briffac. Il se montra digne de son pere par sa valeur, fa fagefie & par fon amour pour les lettres & les sciences. Son mérite lui auroit procuré les plus hautes dignités, s'il n'eût été malheureusement tué d'un coup d'arquebuse au siége de Mucidan, dans le Périgord, en 1569, à 26 ans.

V. COSSÉ (Charles de), fils puiné de Charles de Coffé, hérita de son courage. Il sut duc de Brissac, pair & maréchal de France. Il remit Paris, dont il étoit gouverneur, au roi Henri IV, le 22 mars 1594. Il mourut à Brissac en Anjou, l'an 1621. Louis XIII avoit érigé cette terre en duché-pairie l'année précédente, en confidération de ses services. V. I. LANGLOIS.

I. COSTA (Christophe à), né en Afrique d'un Portugais, passa en Asie pour satisfaire son penchant à la botanique. Il fut pris par les barbares, & vécut longtemps en esclavage. Il profita des premiers moments de sa liberté, pour recueillir des herbes médecinales, & vint ensuite à Burgos en Espagne, où il exerça la médecine. C'est dans cette ville qu'il publia, en 1578, in-4°., un Traité des drogues & des simples des Indes. traduit en latin par Clusius, 1593, in-8°. On a encore de lui une Relation de ses voyages des Indes, & un Livre à la louange des Femmes, Venife, 1592, in-4°. On dit que fur la fin de sa vie, il se retira dans une folitude, où il mourut.

II. COSTA (Emmanuel à), jurisconsulte Portugais, disciple de Navarre, enseigna le droit à Salamanque en 1550. Ses Œuvres ont été imprimées en 2 vol. in-fol. Covarravias & les autres favants jurisconfultes Espagnols les citent avec éloge. On ne peut lui reprother que le défaut de précision & de méthode,

III. COSTA (Jean à) ou Jean La Coste, professeur de droit à Cahors, sa patrie, & à Toulouse, laissa des Notes sur les Institutes de Justiaien, réimprimées à Leyde en 1719, in-4°. Il mourut à Cahors, le 13 20ût 1637, dans un âge affez avancé.

COSTA, Voyet les ACOSTA.

COSTANZO, (Angelo di) seigneur de Cantalupo, né, en 1507, à Naples, mir au jour l'Histoire de cene ville, en italien, in-fo, 1682, à Aquila, après 53 ans de recherches. Cette premiere édition, rare même en Italie, s'étend depuis l'an 1250 jusqu'en 1489; c'est-à-dire, depuis la mort de Fréderic II, jusqu'à la guerre de Milan, sous Ferdinand le. Costanzo égayoit, par la culture de la poesse latine, la sécheresse de l'histoire. Il réussit dans l'une & dans l'autre. Il imagina, pour le Sonner, une tournure particuliere, qui lui donna plus de grâce. On a recueilli ses Vers italiens à Venise, en 1752, in-12. Il mourut vers l'an 1590, dans un âge fort avancé.

COSTAR, (Pierre) fils d'un chapelier de Paris, naquit en 1603. Son vrai nom étoit Costaud; mais le trouvant peu propre à l'harmonie de la poesse, il le changea en celui de Costar. A vec une mémoire tres-heureuse, une vaste lecture, & un grand amour pour les lettres, il trouva le secret de se faire beaucoup d'ennemis. La présomption, l'opiniatreré, le rendirent emporté dans toutes ses querelles. On connoît celle qui s'éleva entre lui & Girac, au sujet des ouvrages de Voiture, que Costar défendit avec la chaleur que les chevaliers-errants avoient montrée pour leurs maitreffes. Aux éloges les plus outrés du poete son ami, il joignit les in-

jures les plus piquantes contre son adversaire, & ces injures lui parurent des raisons. Malgré la vivacité satyrique de ses écrits, il voulut paroitre doux dans la fociété; mais il se plia avec cant de maladresse aux usages du grand monde, que madame des Loges difoit de lui: Que c'étoit le pédant le plus galan: , & le galant le plus pédant qu'on eut encore rencontré. Il avoit fait, à tête reposée, un répertoire de lieux-communs, où il trouvoit, en sortant de chez lui, toutes les faillies qu'il devoit étaler chez les autres. Ce pédant petit-maitre, quoique bachelier de Sorbonne & prêtre, étois un des oracles de l'hôtel de Rambouillet, & même de quelques ruelles. Il mourur à Paris, le 13 mars 1660, à 57 ans. On a de lui un Recueil de Lettres, en 2 gros vol. in-4°, la plupart chargées de grecs & de latin, presque toutes inutiles, & toutes, fans exception, pleines de phébus & de galimathias. Sa Défense de Voiture lui avoit procuré, dit-on, un present de 500 écus du cardinal Mazaria; mais ses Leures ne furent pas si bien payées.

1. COSTE, (Hilaire de ) Minime de Paris, disciple du pere mersenne, & allié, par sa mere, de S. François-de-Paule, naquit en 1595. & mourut en 1661. C'étoit un homme d'une grande piété & d'une lecture immense; mais compilateur crédule, & écrivain diffus & ennuyeux. On a de lui : L Les Elcges & les Vies des Reines, des Princesses des Dames illustres en piécé. en courage & en doctrine, qui ont fleuri de notre temps & du temps de nos peres, en 2 vol. in-4°; la meilleure édition est de 1647. II. Histoire Ca. tholique, où font décrites les vies des hommes & des dames illustres du xvie & du xviie fiecle, in-fol-Paris, 1625. III. Les Eloges des Rois

& des Enfants de France qui ont été Dauphins, in-4°. IV. La Vie du P. mersenne, in 8°. Ce n'est proprement qu'un éloge de ce savant religieux, fait pour servir de mémoires à ceux qui voudroient écrire plus amplement sa Vie. V. Le Portrait en petit de St. François-de-Paule, in-4°. Paris, 1655, ouvrage affez mal écrit, mais dont on peut faire usage à cause des preuves & des titres que l'auteur a mis à la fin. VI. La Vie de François le Picard , ou le parfait Ecclesiastique, avec les éloges de 40 autres docteurs, in-8°: ouvrage curieux & recherché. On trouve à la fin les preuves de cette Histoire, tirées de différents auteurs. Il fuivoit cette méthode dans presque tous ses ouvrages; & c'est ce qui les sait rechercher par quelques favants. VII. La Vie de Jeanne de France, fondatrice des Annonciades.

II. COSTE, (Pierre) natif d'Uzèz, réfugié en Angleterre, mort à Paris en 1747, dans un âge avancé, a laissé plusieurs ouvrages. Les principaux font : I. Les Traductions de l'Effai sur l'entendement humain, de Locke, [ Voyez LOCRE ] Amfterdam 1736, in-4°. & Trévoux, 4 vol. in-12; de l'Optique de Newton, in-4°; du Christianisme raisonnable, de Locke, 2 vol. in-8°. II. Une Edition des Esfais de Montagne, en 3 vol. in-4°. & 10 vol. in-12, avec des remarques. IIL Une Edition des Fables de la Fontaine, in-12, avec de courtes notes au bas des pages. Il ofa y joindre une Fable de sa facon, qui prouva qu'il étoit plus facile de commenter la Fontaine que de l'imiter. IV. La Défense de la Bruyere contre le Chartreux d'Argone, caché sous le nom de Vigneul - Marville: ouvrage verbeux, dont on a chargé très-mal à propos la plupart des éditions des caraderes de

Théophraste. V. La Vie da Grant Condé, in 4°. & in-12, assez exacte, mais froide. Coste étoit un éditeur souvent minutieux, & un écrivain médiocre; mais il mettoit de l'attention dans tout ce qu'il saisoit. C'étoit un excellent correcteur d'imprimerie; & par ce mot, j'entends un homme qui sconnoit sa langue, qui possede les langues étrangeres, & qui n'ignore point les hautes sciences.

III. COSTE, [N...] écrivain de Toulouse, mort en Novemb. 1759. eft auteur de deux ouvrages, I.Differtation fur l'Antiquité de Chaillot, 1736, in-12. II. Projet d'une Hiftoire de la ville de Paris, fur un plan noureau, 1739, in-12. Son but dans ces deux ouvrages est de ridiculiser le goût outré de l'érudition. Dans le second, il répand ses plaisanteries sur tout le genre historique en général; mais il est à croire qu'il ne se proposoit que de se moquer de ces laborieux & intrepides compilateurs, qui portent leur vaine curiofité sur les faits les plus minces & les plus inutiles.

COSTE, Voyet 1. HERRERAS, & 111. COSTA.

I. COSTER (Laurent) habitane de Harlem, mort vers 1440, defcendoit des anciens comtes de Hollande, par un enfant naturel. Son nom est célebre dans les fastes do l'imprimerie, parce que les Hollandois le prétendent inventeur de cet art vers 1430. Il s'en faut bien que cette prétention soit appuyée fur des fondements folides. Ce n'eft que 130 ans après le premier exercice de cet art à Mayence, que la ville de Harlem s'est avisée d'en revendiquer l'invention. Mais aux faits connus & certains, anx monuments parlants & non équivoques, qui affurent cette gloire à Mayence, elle n'oppose que des traditions observes, des contes de

vieillant, des historiettes, des conjednes, & pas une production rypographique qu'on puisse prouver appartenir à Coster. Tout ce qu'on peut accorder à Harlem, c'est d'avoir été une des premieres villes où l'on ait exercé l'art de la gravure en bois, qui a conduit, par degrés, à l'idée d'imprimer un livie d'abord en planches de bois, graves, enfuite en caracteres mobiles de bois, & enfin en caracteres de fonte. Mais il reste encore à prouver que cetre idée ait été concue & exécutée à Harlem; au lien qu'il est démontré que Guttembug a imprimé d'abord à Strasbourg, & ensuite à Mayence, en caracteres de bois mobiles, & que les caracteres de fonte ont été inventes à Mayence par Schaffert. Le favant Meerman, conseiller & penhoanaire de Rotterdam, zélé pour l'honneur de son pays, a soutenu la cause de Harlem avec toute la sagacité & toute l'érudition qu'on pouvoit y mettre, dans un ouvrage intitulé : Origines typographica, imprimé à la Haye en 1765, en 2 vol. in-4°.; & l'on peut dire que jamais mauvaise cause ne fut mieux défendue.

II. COSTER, [François] Jésuite de Malines, appelé le marteau
des Hérétiques, publia divers ouvrages contr'eux, entr'autres l'Enchiridiam controversiarum, Cologne
1390, in-8°, traduit en plusieurs
langues, & très-peu lu aujourd'hui. On a encore de lui: Apologia tertia partis Enchiridii de Ecclesa, 1604, in-8°. Augmentum Enchiridii, 1605, in-8°. Remarques sur
le Noureau-Testament, en stammand,
1614, in-sol. & autres ouvrages.
Il mourut à Bruxelles, le 6 décembre 1619, à \$8 ans, avec la réputation d'un savant pieux.

COSTES. Voyer CALPRENEDE. COTA (Rodriguez), de Tolede,

poete tragique, auteur de la tragicomédie de Calysto y Melibaa. Cerre piece est une espece d'ambigu comique, rempti de sentences, d'avis moraux, & d'exemples propres à instruire le lecteur. Gaspard Barthins, Allemand, grand amateur des livres Espagnols, a traduit cer onvrage en latin, & ne fait pas difficulté de l'appeler divin. Jacques de Lavardin l'a mis en françois; mais sa version ne contribue pas beaucoup à conserver la haute idée que le traducteur Allemand en avoit donnée. La production de Cota est pourtant une des mieux écrites qu'il y ait dans sa langue. Il floriffoit au xv1e. siecle.

COTELIER (Jean-Baptifle), bachelier de Sorbonne, professeur en grec au college-royal, né à Nimes en 1629, répondit par son génie aux foins que son pere, ministre Protestant converti, se donnapour fon éducation. A l'âge de 12 ans , il expliquoit la Bible en hébreu à l'ouverture du livre, & faisoit avec la même facilité l'explication des définitions d'Euclide. On le regarda dès-lors comme un petit prodige, & il foutint cette réputation en Sorbonne, où il prit le degré de bachelier. Il ne voulue point faire fa licence, pour ne pas s'engager dans les ordres facrés. En 1667 le Grand Colbert le choisie avec le célebre du Cange, pour travailler avec lui à la révision, au catalogue & aux fommaires des manuscrits grecs de la bibliothéque du roi. Ce travail lui procura, en 1676, une chaire de professeur en langue grecque au college-royal, qu'il remplit avec autant d'affiduité que de succès. Il étoit d'une probité, d'une simplicité, d'une candeur, d'une modeftie dignes des premiers temps; entiérement confacre à la retraite; le communiquant peu, & à très-peu de gens;

paroiffant mélancolique & réfervé à ceux qui ne le connoissoient pas. mais du caractere le plus doux & le plus aifé avec ses amis. L'église doit à ses veilles, I. Un recueil des Monuments des Peres qui ontvécu dans les temps apostoliques; 2 vol. in fol. imprimés à Paris 1672: ouvrage recommandable par des notes recherchées, aussi courtes que savantes, tant fur les termes grecs, que sur diverses matieres d'histoire, de dogme & de discipline. L'auteur ne s'attache qu'à ce qu'il y a de plus curieux & de plus singulier fur chaque sujet, ne mettant rien que ce qu'il croyoit n'avoir pas été observé par les autres. Ce recueil a été réimprimé en Hollande, en 2 vol. in-fol. (1698 & 1724) par les foins de le Clerc, qui l'a enrichi de notes & des differtations de plusieurs savants. II. Un recueil de plusieurs Monuments de l'Eglise Grecque, avec une version latine & des notes, in-4°. trois vol. 1677, 1681 & 1686; auffi estimable que le précédent. III. Une Traduction latine des 17 Homélies de Saint Jean-Chryfostome fur les Pfeaumes, & des Commentaires de ce Pere sur Daniel; à Paris, 1661, in 4°. Ce savant ne citoit rien dans ses ouvrages, qu'il ne le vérifiat fur les originaux. Il mourut à Paris le 12 août 1686, à 58 ans, confumé par les infirmités & par le travail. Ila laissé plusieurs manuscrits en 9 vol. in fol. qu'on conferve dans la bibliothéque du roi : ce sont des extraits des Peres & des auteurs eccléfiaffiques, avec des observations.

COTES, (Roger) professeur d'aftronomie & de physique expérimentale dans l'université de Cambridge, mourut en 1716, à la sleur de son âge. On lui doit: I. Une excellente Edition des Principes de Newton, à Cambridge, en 1713, in-4°. II. Harmonia mensurarum, sivè

Analysis & Synthesis per rationum & angulorum mensuras promota. Le grand Newton avoit enseigné la maniere de rapporter les intégrales aux fections coniques; Cotes, fon disciple, rappela les aires des sections coniques aux mesures des rapports & des angles. Il réduisit aux mêmes fections plusieurs différentielles jugées irréductibles; & vint à bout d'exécuter par l'union de ces deux méthodes, ce qu'il n'avoit pufaire par la mesure des rapports ou des angles pris féparément. Cotes étant mort sans avoir mis la derniere main à ses découvertes & à quelques autres, Robert Smith, fon ami & fon fuccesseur, fuppléa à ce qui manquoit, & le publia en 1722. III. Description du grand météore qui parut au mois de mars 1716 ... Voy. COTTE.

COTIN, (Charles) aumônier du roi & chanoine de Bayeux, fi maltraité dans les Saryres de Boi-Leau, & dans la comédie des Femmes savantes sous le nom de Trissotin. étoit Parissen, poète & prédicateur. Il fut reçu de l'académie Françoise en 1655, & mourut à Paris en 1682. Le sonnet de la princesse Uranie, que Moliere rapporte dans la comédie, étoit véritablement de l'abbé Cotin: il l'avoit composé Made. de Nemours. Comme il achevoit la lecture de ses vers chez Mademoiselle, Ménage entra, & déprima beaucoup fon fonnet; la-defsus les deux poëtes se dirent à-peuprès les douceurs que Moliere mig dans la bouche ce Trissotin & de Vadius qui désignoit Ménage. On prétend que l'auteur s'étoit attiré la colere de Boileau & de Moliere, parce qu'il avoit confeillé durement & avec aigreur au premier ... de confacrer ses talents à une autre espece de poesse qu'à la satyre; & ] qu'il avoit cherché à desservir le second auprès du duc de Montau-

fier ,

sur, en infinuant à ce seigneur que c'étoit lui que Moliere avoit voulu jouer dans son Misanthrope. Quelques auteurs disent que c'étoit la sate nécessité de la rime, qui attira à l'abbé Cotin tant de plaisanteries & de brocards. Boileau récitoit à Faretiere la Satyre du repas, & se trouvoit arrêté par un hémissiche qui lui manquoit:

Si l'on n'eft plus à l'aise assis dans un sestion, Qu'aux Sermons de Cassaigne....

"Vous voilà bien embarrassé, (lui dn Fureriere ) ! » placez y l'abbé Coin, " & le satyrique n'y manqua pas. Perrault, dans son Parallele des Anciens & des Modernes, ne convient pas que l'auditoire de l'abbé Cotin fin fi peu nombreux. « Je l'ai oui » prêcher (dit · il) aux nouvelles " Catholiques, où il satisfit extrênement, & je puis assurer que » je fus fort preffé à son sermon ». Cependant Boileau conseilloit à un jeune ecclésiastique, qui lui demandoit des confeils pour la chaire, d'aller entendre Bourdaloue & Co-'in , l'un pour apprendre ce qu'il faltoit faire, & l'autre ce qu'il falloit biua. Tout le monde ne pensoit pas comme le faryrique. L'abbé Cotin ayant eu un procès avec ses fermiers, & étant dégoûté des chicanes du barreau & des follicitudes de l'administration de son bien. résolut de le donner à un de ses parents, à condition d'être nourri chez lui. Ses autres parents voularent alors lui faire nommer un curateur, comme à un homme dont la tête n'étoit pas saine. Cotin invita ses juges à entendre quelques-uns de ses sermons; & ils revinrent si l'atisfaits de l'orateur; & si indignés contre des parents avides & injustes, qu'ils les con-Hamnerent aux dépens & à l'amende. On voit par-là que Cotin avoit un certain mérite. Il savoit du Grec, de l'Hébreu, du Syriaque; prêchoit affez noblement; écrivoit passablement en prose; & faisoit des vers, dont quelques-uns étoient spirituels & bien tournés. mais la plupart guindés ou foibles. On a de lui des Enigmes, des Odes; des Paraphrases, des Rondeaux, des Euvres galantes, 1665, 2 vol. in-12; des Poefies Chréciennes, 1668 in-12; & pluficurs ouvrages en profe. Dans sa Pastorale Sacrée. imitée du Cantique des Cantiques il n'a pas toujours évité les écueils que lui présentoit son sujet.

COTOLENDI, (Charles) avo cat au parlement de Paris, natif d'Aix ou d'Avignon, mort au commencement de ce siecle, s'est faig connoître dans le monde littéraire par plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. Les Voyages de Pierre Texeira, ou l'Histoire des Rois de Perse jusqu'en 1609, traduits de l'espagnol en françois, 2 vol. in-12, 1681. II. La Vie de St. François de Sales, in-4°, écrite par le confeil d'Abetli, III. La Vie de Chriftophe Colomb, traduite en françois 2 vol. in 12, 1681. IV. La Vie de la duchesse de Montmorenci, supérieure de la Visitation de Moulins, 2 vol. in-8°. V. ARLEQUINIANA, ou Les bons-mots, les histoires plaisantes & agréables, recueillies des conversations d'Arlequin : lecture de laquais. VI. Le Livre sans nom ; digne d'avoir les mêmes lectures. VII. Differtation fur les Euvres de St.-Evremont, in-12, sous le nom de Dumont... " Je trouve beaucoup de choses, dans cet écrit; bien censurées, écrivoit l'auteur critiqué: « Je ne puis nier que l'Auteur n'écrive bien; mais son zele pour la Religion & pour les bonnes mœurs; passe tout. Je gagnerois moins à changer mon style contre le sien, que ma conscience contre la fienne.... La faveur passe la sévérité du jugement, & j'ai plus de reconnoissance de la grâca, que de ressentiment de la rigueur ». Ces jeux-de-mots cachent une modestie, qui, si elle étoit fincere, devoit saire passer bien des sautes à St.-Eyrement.

COTON. Voyet COTTON.

I. COTTA, (C. Aurelius) fameux orateur & d'un illustre famille de Rome, étoit frere de Marcus-Aurelius Cotta, qui obtint le confulat avec Luculius l'an 74 avant J C. Ce Marcus COTTA fit la guerre contre Mithridate avec peu de succès, fut défait auprès de Calcédoine. & perdit un combat fur mer. Trois ans après, il prit Héraclée par trahison; ce qui fui fit donner le nom de PONTIQUE. Caius Cotta fut banni de Rome pendant les guerres de Marius & de Sylla. Le parti du dernier ayant triomphé, Cotta fut rappelé & devint conful 75 ans avant J. C. L'orateur Cotta étant conful fit une loi qui permettoit aux Tribuns du peuple d'aspirer aux grandes charges de la république; privilege qui leur avoit été ôté par Sylla. Il fleuriffoit dans le barreau avec Ciceron, qui dit de lui qu'il avoit de la pénétration & une grande justeffe d'esprit. Il loue austi son élocution pure & coulante. Lucius - Sarunculeius Cor-74, capitaine Romain de la même familie, servit dans les Gaules sous César, & sut tué par les Gaulois l'aa 54.

II. COTTA, (Jean) poète Latin, né dans un village auprès de Vérone, s'acquit de la réputation par ses talents. Il suivit à l'armée Barthelemi d'Alviane, général Vénitien, qui l'aimoit; mais il sur pris par les François, à la bataille de la Ghiara d'Adda, l'an 1509, &t ne studier d'au bout de quelque temps. Son protecteur l'envoya auprès du pape Jules II, à Viterbe, où il mourut en 1511, à l'âge de

COT

28 ans, d'une fievre pestilentielle; On a de Cotta des Epigrammes & des Oraisons, imprimées dans le recueil intitulé: Carmina quinque Poëtarum; Venise, 1548, in-8°.

COTTE, Robert de) architecte, né à Paris en 1657, fut choifi, en 1699, pour directeur de l'académie royale d'architecture; ensuite vice-protesteur de celle de peinture & de sculpture; enfin, premier architecte du roi, & intendant des bâtiments, jardins, arts manufactures royales. Louis XIV ajouta un nouveau lustre à ces titres en l'honorant du cordon de saint-Michel. Ce célebre artiste a décoré Paris & Versailles d'une infinité d'excellents morceaux d'architecture. Il conduisit le dôme des Invalides, finit la chapelle de Verfailles, éleva les nouveaux bâtiments de St.-Denys. Il fit le péristyle de Trianon; ouvrage magnifique, dans lequel la beauté du marbre le cede à la légéreté & à la délicatesse du travail. Coue avoit de l'imagination & du génie; mais l'un & l'autre étoient réglés par le jugement & dirigés par le goût. C'est lui qui a imaginé le premier de mettre des glaces au-deffus des chambragles de cheminées. Ces habile maître mourut à Paris en 1735, austi regretté pour ses taleats, que pour ses mœurs & son caractere.

I. COTTON ou COTON.
(Pierre) jésuite, né en 1564, à Néronde, près de la Loire, dont som pere étoit gouverneur, se distingua de bonne heure par son zele pour la conversion des Hérétiques & par ses succès dans la chaire. Il fut appelé à la cour de Henri IV, à la priere du sameux Les diguieres qu'il avoit converti. Le roi, satisfait de son esprit, ainsi que de ses mœurs & de sa conversation, lui consia sa conscience, M. Mercier

lai teproche « d'avoir eu une de » férence trop finguliere pour ce » jéluiæ, homme médiocre, uni-» quement attaché aux petites » vues de son ordre: & l'on di-» foit publiquement : Notre prince » est bon, mais il a du cotton dans » ses ereilles ». Henri voulut le sommer à l'archevêché d'Arles, & lui procurer un chapeau de cardimais le jesuite s'y oppose toujours. Ses confreres, depuis leur sappel, ne pouvoient pas s'établir facilement dans certaines villes : « celle de Poitiers, sur tout, avoit » fait de grandes difficultés. Le » Pere Cotton voulut faire enten-> dre au roi que toutes ces oppo-» fitions étoient l'ouvrage de Sulli, » gouverneur de Poitou. Henri » ayant rejetécette calomnie, qu'il » reprochoit à ce jéfuite de croite w trop facilement: Dien me gerde, » (dit Cotton), deparler mal de ceux » à qui Votre Majesté donne sa con-» fiance! Mais, enfin, je suis en état n de justifier ce que j'avance. Je le n prouverai par les lettres de Sulli. n le les ai voes, & je les ferai voir m à Votre Majefte. Il fut prisau mot. » & Cottos vint le lendemain dire n au roi que les lettres avoient » éte brûlées par mégarde». (Cours & Histoire de Condillac, tom. 13, pag. gos). Après la mort à jamais déplorable de ce grand prince, Cotton fut consesseur de Louis XIII son fils. La cour étant pour lui une solitude, il demanda d'en fortir, & l'obrine en 1617, d'autant plus facilement, que le duc de Luynes ne lui étoit pas savorable. Mézerai & d'autres historieus racontent qu'après que Ravaillac eut commis fon parricide, le P. Cotton l'aborda & lui dit : Donnez-vous bien de garde d'accuser les gens de bien! Il y a apparence que le zele pour l'honneur de sa société, plutôt que tout autre motif, lui inspire ces paroles

indiferentes. On rapporte dans le Mordri de Hollande, (édit. de 1740) que Henri IV lui ayant demandé un jour : Révéleriez-vous la confesfion d'un homme résolu de m'assassiner? - Non; mais je meetrois mon corps entre vous & lui. Le jésuite Santarelli ayant publié un ouvrage où il établissoit la puissance des papes sur les rois, le P. Cotton, alors provincial de Paris, fut appelé au parlement le 13 Mars 1626, pour rendre compte des opinions de ses confreres. On lui demanda s'il croyoit que le pape pût excommunier & déposséder un roi de France? Ah! repondit-il, le Roi est file ainé de l'Eglise; & il ne fera jamais rien qui oblige le Pape à en venir à cette extrémité. = Mais, lui dit le premier président, ne penseqvous pas comme votre pere général, qui attribue au pape cette, puissance? - Notre pere général suit les opinions de Rome où il est; & nous, celles de France où nous sommes. Les désagréments que le P. Conon effuya dans cette occasion, lui firest tant de peine, qu'il en tomba malade, & mourut quelques jours après, le 19 mars 1626, à 63 ans. Il prêchoit alors le Carême à Paris dans l'églife de St. Paul. On a de ce jésuite quelques écrits : I. Un Traisé du Sacrifica de la Messe. II. D'autres Ouvrages de Controverse. III. Des Sermons , in-8°. 1617, &c. En 1610, il fit parolire, in-8°, une Leure déclaratoire de la doctrine des PP. jésuites, conforme à la dodrine du Contile de Trente: ce qui produisit l'Anti-Couton, 1619. in-8°, & qu'on trouve à la fin de l'histoire de D. Inigo, 2 vol. in-12. On attribue cette fatyre, plus maligne que spirituelle, à Pierre du Coignet. Il n'est plus connu aujourd'hui comme auteur. Le P. d'Orléans & le P. Rouvier ont écrit sa Vie, in-12; & ils ont peint le P. Compre comme un religieux fervent,

6 COT

tomme un théologien éclairé, comme un bon François. Ainfi, il ne faut pas juger de lui par l'Anti-Cotton; mais on peut réduire un peu les éloges que les jéfuites en ont faits. Ils les lui devoient : car il étoit attaché à fon ordre, comme un fils tendre l'eft à sa mere.

II. COTTON, (Robert) chevaliet Anglois, néen 1570, morten 1631, à 61 ans, se fit un nom célebre par Ion <del>ér</del>udition & par fon amour pour les livres. Il composa une belse Bibliothéque, enrichie d'excellents manuscrits, restes précieux échappés à la fureur brutale de ceux qui pillerent les monasteres sous Henri VIII. Un héritier de la famille de ce savant illustre sit présent à la couronne d'Angleterre de cette riche collection, & de la maison où elle étoit placée. Smith publia, en 1696, le Catalogue de ce recueil en I vol. in-fol., fous le titre de Catalogus librorum MSS. Bibliotheca Cottoniana. On la joignit ensuite à celle du roi; mais le feu ayant pris, en 1731, à la cheminée d'une chambre placée fous la falle qui renfermoit ce trésor d'érudition, sit tant de ravages en peu de temps, que la plupart des manuscrits de la-Bibliothéque Cottonienne, très-riche en ce genre, furent la proie des Sammes. L'eau des pompes dont on se servit pour éteindre l'incendie, gâta de telle forte ceux que le feu avoit épargnés, qu'il n'est plus possible de les lire. On publia, en 1652, le Recueil des Traités que Cotton avoit composés dans les occasions importantes. Ce savant Anglois connoissoit à fond les droits de la couronne, & les constitutions du gouvernement Britannique; & l'on avoit recours à lui pour les faire valoir. Ce fut lui qui procura le rétabliffement du tiere de Chevaliers Baronnets, qu'il déterra dans d'anciennes écritures : ce titre, comme on fait, donne le premier rang, après les barons, qui font pairs du royaume.

COTYS, nom de quatre Rois de Thrace. Le premier, contemporain de Philippe , pere d'Alexandre, fut tué vers l'an 356 avant Jesus-Christ, par un certain Python, en vengeance de ses cruaures. Le second envoya fon fils, à la tête de 500 chevaux, pour secourir Pompée. Plutarque dit que ce prince étoit violent & emporté, & que, dans ses accès de colere, il châtioit si cruellement ses esclaves, lorsqu'ils avoient le malheur de briser quelque chose, que, pour éviter ces fortes de punitions, il avoit caffé un grand nombre de vases précieux, mais fragiles, dont il faisoit usage sur sa table. Le troifieme vivoit du temps d'Auguste; il fut tué par Rescuporis, son oncle, prince cruel : c'est à celuilà que le poëte Ovide adresse quelques-unes de ses Elégies. Enfin, le quatrieme, fils du précédent, céda la Thrace à son coufin Rhamaalcès, par ordre de Caligula, & eut en échange la petite Arménie & une partie de l'Arabie, l'an 38 de J. C.

COTYS ON COTYTTO, déesse de l'impudicité & de la débauche, dont le culte, né en Thrace, passa en Phrygie & de la en Grece. Elle avoit un temple à Athenes, & des prêtres. Les Athéniens célébroient en son honneur des sêtes dans lesquelles se commettoient toutes sortes d'abominations.

COVARRUVIAS (Diego), né à Tolede, en 1512, fut furnommé le Barthole Espagnol. Il professa le droit canon à Salamanque, avec beaucoup de réputation. Il éclaira la fcience du droit par celles des langues, des belles lettres, & de sa théologie, & montra autant d'a-

delle que d'intégrité dans le maniement des affaires. Nommé à l'archevêché de St.-Domingue, qu'il sefula, & enfuite à l'évêché de Gudad-Rodrigo, il se rendit au concile de Trente en cette qualité. & verm & ses salents le firens choisiz avec Buoncompagno (depuis Gregoire XIII), pour dreffer les décrets de la réformation; & à son recour en Espagne, il fut nommé évêque de Ségovie. Ce digne évêque mounue le 27 septembre 1577, s 66 ans, préfident du confeil de Castille. Ses Ouvrages ont été publies en 2 vol, in-fol. On les regarde en Espagne comme très-bons. dans leur genre : car ils font inconnus ailleurs, du moins à présent. Covarruvias jouit, de son temps, d'une grande réputation. Le préfident FABERT l'appelle viren prestantissimi judicii; & ME-NOCHIUS le qualifie de primarius inter jurisconsultos nostra atatis.

COUCHA, (Sébastien) pointre Napolitain, mort depuis quelques aanées, avoit le génie froid; mais ses tableaux sont bien arrangés, & son coloris est frais & beau. Il y a de lui une belle Peinture à fresque, dans le sond de la salle principale du grand-hôpital de Sienne.

COUCHOT, (N...) avocat au parlement de Paris, a donné au public: L. Un Didionnaire civil & canonique de Droit & de Pratique, y vol. in-4°. II. Le Praticien universel, a vol. in-4°. Ce dernier ouvrage, dont il y a en diverses éditions, est en 6 vol. in-12: la derniere a été revue & augmentée par M. de la Combe, avocat. III. Un Traité des Maorités, Tutelles & Cutatelles, imprimé en 1713, I vol. in-12.

I. COUCY, (Raoul de) célebre guerrier d'une famille illustre par elle-nème & par ses alliances, qui tire son nom de la terre de Coucy

dans l'Ile-de-France, porta les armes fous Philippe-Auguste, en 1181, dans la guerre contre Philippe d'Alsace, comte de Flandre, Il suivit ce prince en Palestine, où il signala sa valeur, & sut tué au siège d'Acre en 1191. C'est de lui qu'on cite un trait historique, rapporté par Fauchet dans ses Anciens Poëtes François, & par la Croix-du-Maine, dans sa Bibliothéque, & qu'on trouvera au mot FAYEL. Duchesne ne fait aucune mention de cette aventure dans son Histoire de la maison de Coucy; mais fon filence n'est point une preuve de la fausseté de cette aventure. Ces scenes tragiques étoient plus communes autrefois qu'aujourd'hui. (Voyer à l'art. CABESTAN, le récit d'une pareille horreur. )

II. COUCY, (Enguerrand de) IIIe du nom, fils du précédent, étoit un homme superbe, qui disoit dans son orgueil; Je monterai sur le trône! Il se ligua avec Henri III, roi d'Angleterre, sous la régence de la reine Blanche, qui lui pardonna après l'avoir fait rentrer dans son devoir. Enguerrand, IVe du nom, petit-fils de Raoul, étoit si pasfionné pour la chasse, qu'il fit pendre, en 1256, trois jeunes gentilshommes Flamands qui chaffoient fur ses terres. S. Louis, indigné, vouloit lui faire fubir la peine du ralion; mais il accorda sa grâce à la sollicitation de ses parents, après l'avoir foumis à des peines pécuniaires. Il mourut en 1350, sans enfants. Ses biens passerent à Enguerrand & à Jean de Gaines, ses neveux, fils d'Aliz de Coucr, comtesse de Guines... De cette se-.conde maifon des feigneurs de Coucy, étoit Enguerrand VII, fils d'Enguerrand VI & de Catherine d'Aueriche, qui servit avec distinction Charles V & Charles VI. Charles V lui offrit l'épée de Connétable après

la mort de du Guesclin ; mais il la refusa, en disant que Clisson étoit plus digne que lui de la porter. A la priere de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, il accompagna le comte de Nevers, fils de ce prince, dans une expédition contre les infideles. Cette croifade fut comme toutes les autres qu'on avoit faites dans ces pays lointains. L'armée chrétienne fut battue à Nicopoli en 1396, & le malheureux & illustre Enguerrand mourut à Burse de ses blessures, le 16 février de l'année suivante. Ce héros n'ayant laissé que des filles de ses deux mariages, avec la fille d'Edouard III, roi d'Angleterre, & avec Ifabelle de Lorraine, la seconde maison de Coucy fut éteinte. Voyez l'Histoire de cette famille, 1728,

COUCY, (Jacques de) Voyez BIEZ.

COUDRETTE, (Christophe) prêtre de Paris, mort dans cette ville, le 4 août 1774, dans un âge avancé, fut lié de très-bonne heure avec les partifans des folitaires de Port-royal, & fur-tout avec le favant abbé Bourfier. Ses sentiments au sujet de la bulle Unigenitus, lui attirerent une prison de cinq semaines à Vincennes en 1735, & un féjour de plus d'un an à la Baftille en 1738. Il écrivit pour prouver la vérité de ses opinions. On a de lui des Mémoires sur le Formulaire, en 2 vol. in-12; l'Histoire & l'Analyse du livre de l'Adion de Dieu, & diverses autres brochures polémiques. Mais son principal ouvrage eft l'Histoire générale des Jésaites, qu'il publia l'am 1761, en 4 vol. in-12, auxquels il ajouta un Supplément de 2 vol. en 1764. Les grands travaux que lui occasionnerent les recherches nécessaires pour composer ce livre, qu'on a presque oublié, affoiblirent sa vue, & il étoir presque aveugle lorsqu'il mourut. Les Noivelles Ecclésiastiques l'ont peint comme un homme édistant, laborieux, actif, désintéresse, &c. Quoique élevé par les jésuites, & ami de plusieurs membres de cette compagnie, il n'en sur pas moins, par une singularité difficile à comprendre, un ennemi acharné de leur société; & son érudition ne sur pas inutile aux magistrats qui analyserent leur institut en 1762

COUGHEN, (Jean) ministre Anglois, avoit une grande érudition, dont il ne se fervit que pour s'aveugler davantage fur la religion. Comme il étoit du nombre de ces chercheurs, qui, sans avoir pris de parti en matiere de religion, font toujours en haleine pour trouver la véritable, il s'attacha successivement à plusieurs secles. Celle des Quakers actira puissamment Coughen. Sa conversion au Quakérisme a quelque chose de fingulier. Il apprit qu'une fille prophétifoit dans les assemblées des Trembleurs avec une éloquence capable d'imposer : Coughen, charmé de certe découverte, se mêla dans la foule pour entendre la prétendue prophétesse. Il en fut saisi, même jusqu'à l'admiration. Il quitta fur-lechamp un riche bénéfice, & se fe fit le disciple & l'amant de la jeune Trembleuse. Son attachement au Quakérisme ne survécut pas à sa pasfion, qui s'éteignit bientôt. Il quitta cette secte pour reprendre fom incertitude. Elle aboutit enfin à le faire auteur de la religion nouvelle des Pacificateurs, qui subfifte encore en Angleterre. Leur bue eft de concilier entre elles toutes les religions, & de montrer que les sedes ne different que par les mots, ou fur des articles peu importants. La peste qui ravaged Londres en 1655, enleva Longha un monde & à les perplexités.

COULANGES, (Philippe-Emmanuel de ) parifien, conseiller au parlement, puis maître des requêtes, mourut dans sa patrie en 1716, à 85 ans. Quoiqu'il eût beaucoup d'esprit, & un esprit aisé & plein de grâces, il n'avoit nullement celui que demandent les études férieuses & les sonctions graves de la magistrature. Etant aux enquêtes du palais, on le chargea de rapporter une affaire où il s'agiffoit d'une mare d'eau entre deux payfans, dont l'un s'appeloit Grapin. Coulanges, embarrafié dans le Necit des faits, rompit le fil de fon discours avec vivacité, en disant : Pardon, Messieurs, je me noie dans la mare à Grapin, & je suis votre serviteur; & depuis, il ne voulut plus fe charger d'aucune affaire. S'il ctoit mauvais rapporteur, il étoit très-bon chanfonnier. On a de lui les plus jolies choses en ce genre, par le tour naturel & aifé qu'il leur a donné. Il les enfantoit sur-lechamp; & à l'âge de plus de 80 ans, il adreffa cet im-promptu alun prédicateur qui le pressoit de mener · une vie plus recirée :

Je voudrois, à mon âge. (Il en seroit temps) Etre moins volage Que les jeunes gens, Et mettre en usage D'un vitillard bien sage Tous les sentiments. Je voudrois du vieil homme Ecre séparé; Le morceau de pomme N'eft pas digéré.

Cet enjouement l'accompagna jufqu'au tombeau. On a deux éditions de ses Chansons: la premiere · en 1 feul vol. in-12, Paris, 1696; la feconde en 2 vol. in-12, 1698. On trouve quelques-unes de ses Leures Evec celles de fon illustre coufine

COU madame de Sérigné: elles sont gaies & faciles.

COULOMBIERES, Voyer les articles BRIQUEVILLE & MONGO-MERI.

I. COULON, (Louis) prêtre sortit de la société des jésuites en 1640. Sa principale occupation fut d'écrire, tantôt bien, tantôt mal, fur l'histoire de la géographie. On a de lui : L. Un Traité historique des Rivieres de France, ou Description géographique & historique des cours & débordements des Fleuves & Rivieres de France, avec le dénombrement des villes, ponts & passages, in-8º, 1644, 2 vol. : livre affez bon pour son temps, & même assez curieux pour le nôtre, mais qui manque d'exactitude. II. Les Voyages du fameux Vincent le Blanc aux Indes orientales & occidentales, en Perse, en Asie, en Afrique, en Egypte, depuis l'an 1567 : rédigés par Bergeron, & augmentés par Coulon, 1648, 2 vol. in-4°, curieux & utiles. III. Lexicon Homericum, à Paris, 1643, in-8°. IV. Plusieurs Ourrages historiques, moins estimés que ses productions géographiques. Coulon mourus l'an 1664.

II. COULON, Voya Con-

I. COUPERIN, (Louis) natif de Chaume, petite ville de Brie, organiste de la chapelle du roi, mérita par son talent supérieur, qu'on créat pour lui la charge de deffusde-viole. Il fut emporté d'une mort précoce vers 1665, à 35 ans; & laissa Trois Suites de Pieces de clavecin manuscrites, très - estimables pour le travail & le goût. Les connoisseurs les conservent dans leurs cabinets.

II. COUPERIN, (François) frere du précédent, mort dans la 70e année de son âge, renversé dans une rue par une charrette, montroit les Pieces de Clavecin de son aîné, avec beaucoup de méthode.

Louise COUPERIN, qui touchoit le clavecin avec grâce, & qui eut une place dans la musque du roi, étoit sa fille. Elle mourut en 1728, à 42 ans.

III. COUPERIN, (Charles) frere des précédents, & le plus jeune de tous, mort en 1669, touchoit l'orgue d'une maniere favante.

IV. COUPERIN, (François) fils de Charles, mort à Paris en 1733, à 65 ans, perdit son pere de bonne heure, & ajouta un nouvel éclat à son nom par l'excellence de ses talents. Louis XIV le fit organiste de sa chapelle, & claveciniste de sa chambre. Il réussissoit également dans ces deux instruments, touchant l'orgue avec autant d'art que de goût, & jouant du clavecin avec une légéreté admirable. Sa compofition, en ce dernier genre, eft d'un goût nouveau. Ses diverses Pieces de Clavecin, recueillies en 4 vol. in-folio, offrent un excellente harmonie, jointe à un chant aussi noble que gracieux, & austi naturel qu'original. Ses divertissements intitules : Les Gouts reunis, ou l'Apothéose de Lulli & de Corelli, ont été applaudis comme ses autres ouvrages, non seulement par les François, mais aussi par tous les étrangers qui aiment la bonne mufique. Ses talents se perpétuent dans ses deux filles : l'une religieuse Bernardine de l'abbaye de Maubuisson; & l'autre claveciniste de la chambre du roi , charge qui n'avoit été, jusqu'à elle, occupée que par des homn es.

COUPLET, (Philippe) Jéfuite, né à Malines, alla à la Chine en qualité de miffionnaire l'an 1659, & revint en 1680. S'étant rembarqué pour y faire un fecond voyage, il mourut dans la route en 1692. Il a composé quelques ouvrages en

langue chinoise, & plusieurs en latin : I. Confucius Sinarum Philofor phus, five Scientia Sinica latine exposita, Paris, 1687, in-fol. Cet ouvrage, curieux & rare, est lemême qui est indiqué à la fin de l'article. de Confucius: (Voyez ce mot.) C'est un précis de la théologie & de l'ancienne histoire Chinoise. Il exagere la bonté de la morale de ce peuple, & fait remonter trop haut fes Annales. II. Hiftoria Candida. HIU, Christiana Sinensis, traduite en françois à Paris, 1688. III. Le Catalogue en latin, (Paris, 1688). des Jésuites qui ont été missionnaires à la Chine.

COUR, Didier de la ) né à Monzeville, à trois lieues de Verdun, en 1550, se consacra à Dieu dans l'ordrode S. Benoît. Devenu prieur. de l'abbaye de S. Vanne à Verdun, il entreprit d'y introduire la réforme, & y réussit par sa conduite autant que par son zele. Dieu bénit son travail, & bientôt les religieux de l'abbaye de Moyen - Moustier dans les Volges , dédiée à S-Hidulphe, fuivirent fon exemple. Ce fut l'origine de la nouvelle congrégation, connue sous le nom de S. Vanne & de S. Hidulphe, approuvée, par Clément VIII en 1604. La réforme de ces monasteres fut fuivie de celle de plusieurs autres dans les Pays-Bas, dans la Lorraine, dans la Champagne, dans la Normandie, dans le Poirou, &c. Le grand nombre de maisons qui s'offroient tous les jours, obligea D. Didier de la Cour, de proposer l'érection d'une. nouvelle congrégation en France, fous le nom de S. Maur. On jugea qu'il y auroit trop de difficultés & d'inconvénients, fur-tout en temps de guerre, à entretenir le commerce & la correspondance nécessaires entre les monafteres de Lorraine & de France, réunis dans une seule & même congrégation. Ces deax. congrégations de S. Vanne & de S. Maur ont cependant toujours confervé le même esprit & les mêmes lois, & ont travaillé de concert à édifier l'église par leurs vertus & à l'éclairer par leurs ouvrages. Leur instituteur leur donna l'exemple de ces deux devoirs. Il mourut en odeur de sainteté en 1623, dans sa 72° année, simple religieux de l'abbaye de S. Vanne. On a publié en 1772, in-12, la Vie de ce pieux réformateur.

COURAYER, (Pierre-François k) naquit à Rouen le 7 novembre 1681. Etant entré dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustia, il y brilla par son esput & par fon favoir, & fut nommébibliothécaire de Ste-Genevieve à Paris. Son opposition à la bulle Vaigenius l'obligea d'examiner le pouvoir du pontife Romain, & les droits qu'ont les premiers pasteurs de juger de la doctrine. Il s'engagea dans des opinions contraires à celles de l'Église, & les laissa percer dans ses conversations. Enfin il leur donna un grand éclat dans sa Differration sur la validité des ordinations Anglicannes, Bruxelles 1723, 2 vol. in-12. Dès que cet ouvrage parut, plusieurs favants alarmés prirent la plume pour le combattre, Les journalistes de Trévoux, Dom Gervaise, le Jésuite Hardouin, le Jacobin le Quien, entrerent en lice, & attaquerent avec force le nouveau système. Le bibliothécaire de Sœ-Génevieve, bien éloigné de reconnoitre ses torts, les augmenta confidérablement par une Défense de sa differration, qu'il publia l'an 1725, en 4 vol. in-12, (auxquels il 2jouta un 5º vol. en 1732.) Cette Réponse écrite avec autant de haumar que de vivacité, fur flétrie, ains que la Dissertation, par l'archevêque de Paris, par un grand gembre d'évêques, & supprimée

par un arrêt du confeil du 7 feptembre 1727. Le P. le Courayer, dont l'esprit s'étoit roidi contre les censures, sut plus sensible à l'excommunication lancée contre lui par legénéral de fon ordre. Il avoit des amis secrets en Angleterre; il quitta Ste-Genevieve au commencement de 1728, & passa dans cette île, où il fut reçu à bras ouverts. L'université d'Oxford lui avoit envoyé l'année précédente des lettres de docteur. La reine d'Angleterre lui donna une pension; deux seigneurs lui accorderent leur table & leur maison, l'un pendant l'été, & l'autre pendant l'hiver. Rien ne lui manquant pour mener une vic douce & agréable, le P. le Courayer parvint à une longue vieillesse. Il mourut à Londres le 16 octobre 1776, à 95 ans. Quoiqu'il eût un ton très-vif dans ses ouvrages, il avoit dans la fociété de la douceur & de la politesse ; ses mœurs étoient pures ; sa conversation étoit instructive, & mêlée d'un grand nombre d'anecdotes littéraires & historiques. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, on a de lui : I. Une Relation historique & apologétique des fentiments du P. le Courayer, avec les preuves justificatives des faits avancés dans l'ouvrage ; Amfterdam 1729, 2 tom, in-12. Ce livre ne fit qu'irriter encore ses ennemis; il y prétend que la décision des conciles généraux ne dispense pas d'examiner. II. L'Histoire du Concile de Trente, de Fra-Paolo, traduite de nouveau de l'italien en françois, avec des Notes critiques, historiques & théologiques; Londres 1736, 2 vol. infolio; Amsterdam 1736, 2 vol. in-4°; Trevoux, (fous le titre d'Amfterdam) 3 vol. in 4°: avec la Défense de cette version par l'auteur. Cette traduction vaut beaucoup mieux que celle du même ouvrage par Amelor de la Houffaie, Le ftyle est

clair & nét, à quelques expressions près, qui paroissent mal choisses. Les remarques sont raisonnées & favantes, mais fouvent trop hardies. L'auteur semble vouloir établir un système qui tend à justifier soutes les religions. Il paroît que son principal but est de prouver que le Consile de Trente a ajouté aux anciens dogmes, & de découvrir quelle est l'époque de ceux qu'il croit témérairement étre nouveaux. Il y a apparence que lorfqu'il se retira en Angleterre, il étoit déjà Calviniste dans le cœur, ou du moins qu'il avoit adopté une partie des erreurs des Calvinistes. La peine qu'il a prise de charger son ouvrage de notes sur quelques discussions historiques, est perdue pour bien des lecteurs, qui n'aiment pas des citations seches & ennuyeuses sur une date. III. L'Hifsoire de la réformation par Sleidan, traduite du latin en françois, 1767, en 3 vol. in-4°. Cet ouvrage est accompagné de notes abondantes. où l'auteur discute des faits intérestants. Il peut beaucoup servir à ceux qui veulent connoître l'histoire des hérésies du xvie fiecle; mais l'auteur ne tient pas toujours la balance égale, & il penche plus pour les Protestants que pour les Catholiques. Il y est cependant plus modéré que dans ses autres écrits. La lecture du traité De Republica Ecclefiastica, du célebre Antoine de Dominis, avoit égaré le chanoine de Ste.-Genevieve. Il y eut entr'eux ce trait de conformité, qu'après avoir fui tous deux en Angleterre, l'un fut l'éditeur de l'Hiftoire de Fra-Paolo à Londres, & l'autre son traducteur. Dans sa ieunesse le Courayer avoit donné une édition du Traité du Poeme épique du P. le Bossu, son confrere, dont il mit la Vie à la tête de l'ouvrage. Il avoit ausa fourni plusiours articles

pour le Journal de l'Europe favants.
COURBEVILLE, (Le P.) Jéduce, dont on a un grand nombre
de Traductions; l'oyet GRACIAN...
COLLIER.... & PINAMONTI.

COURBON, (Le Marquis de) naquit au bourg de Châteauneufdu-Rhône en Dauphiné, d'une famille peu riche. Né avec beaucoup de penchant pour les armes, il s'échappa du college, & alla servir comme volontaire dans l'armée des Pays-Bas. La France & l'Espagne ayant figné la paix bientôt après, il réfolut d'aller chercher de l'emploi chez l'étranger. Des voleurs l'ayant entiérement dépouillé en traversant les Pyrénées, un hermite François, nomme du Verdier, lui prêta 50 piastres pour retourner dans sa patrie, où l'on recommençoit à faire des levées. Après diverses aventures, il fit un voyage à Rome, & passa ensuite dans les troupes de l'évêque de Munster : il y fut fait capitaine de cavalerie. La paix ayant été conclue entre la France & l'Empire, il obtint son congé pour aller voir ses parents. Comme il étoit à la fenêtre d'une hôtellerie à Pierre-Late en Dauphiné, il apperçut l'hermite qui l'avoit si obligeamment traité en Espagne: il lui rendit ses 50 piastres, & le quitta, sans qu'ils se soient jamais revus. De retour en Allemagne, il fervit dans les troupes de l'empereur contre les Turcs; & après la mort du comte de Rimbourg, ministre d'état, & grand-maître de toutes les monnoies de l'Empire; il époufa fa veuve, qui lui apporta des biens confidérables. Les Vénitiens ayant obtenu la permission de lever des troupes sur les terres de l'Empire, le marquis de Courbon fut mis à la tête d'un régiment de dragons. Son mérite l'éleva au grade de maréchal des camps & armées de la république, & à celui

de commandant en chef fous le généralissime. Il contribua beaucoup par sa valeur & par sa prudence , à la prise de Coron, & à celle de Navarin. Il fut emporté d'un coup de canon au fiége de Négrepont en 1688, à 38 ans. Une passion démesurée pour la gloire, le portoit toujours aux entreprises les pluséclatantes. Il fut regardé comme un aventurier, mais heureux & habile. Il brilloit beaucoup dans la converfation, mais fans offenfer personne. Il étoit magnifique dans sa maison. dinar, juge de Pierre-Late, son intime ami, publia fa Vie à Lyon en 1692, in-12.

I. COURCELLES, (Thomasde) né à Ayencourt près de Montdidier en Picardie, au commencement du xve fiecle, brilla beaucoup par fon savoir & son éloquence dans l'université de Paris, dont il fut recleur en 1430. Il affifta en 1438 au concile de Bâle, en qualité de docteur en théologie; & à celui de Mayence en 1441, comme orateur de l'univerfité. Charles VII l'employa auffi en plufieurs négociations importantes concernant les affaires eccléfiastiques. Elu doyen de l'église de Paris, il prononca l'Oraison funebre de ce prince à S. Denys en 1461. Il étoit en même-temps chanoine d'Amiens, & curé de la paroiffe de S. André-des-Arcs. Il mourut en 1469, avec la réputation de théologien profond, d'orateur éloquent, d'habile négociateur, & de zélé défenseur des libertés de l'église Gallicane; talents auxquels une grande modefile ajoutoit encore un nouveau lustre.

II. COURCELLES, Etienne de ) sé à Geneve en 1586, exerça le minifiere en France pendant plufieurs aonées. Ayant été déposé, il passa en Hollande, & se fit un grand som parmi les Protestants Armisiens. Il prosessa la théologie dans

leurs écoles, après le célebre Simos Episcopius, qu'il n'a fait souvent qu'abréger dans ses ouvrages, mais d'une maniere sort nette; & dont il sit imprimer les Œuvres, avec une Vie à la tête. Il mourut en 1658. Outre ses productions théologiques, qui surent imprimées in-sol. chez Daniel Elçevir, en 1675, on a de lui une nouvelle édition du Nouveau-Testament Grec, avec diverses leçons tirées de plusieurs manuscrits: cette édition est précédée d'une Présace, estimable, ainsi que le reste de l'ouvrage.

III. COURCELLES, voy. LAM-

BERT, O°. VII.

COURCILLON, voy. DANGEAU. COURMONT, voy. MARCHE-COURMONT.

I. COURT, (Benoît le) né à S. Symphorien · le · Châtel dans le Lyonnois, chanoine de Lyon, fut homme d'esprit & habile jurisconfulte, au xv1º fiecle. On a de lui: I. Un Commentaire sur les Arrêts d'amour de Martial d'Auvergne, Imprimé pour la premiere fois à Lyon 1533, in-4°; & la derniere en 1731, in-12. II. Enchiridion Juris utriusque terminorum, ibid. 1543. III. Hortorum Libri xxx, ibid. 1560, in-fol.

II. GOURT DE GEBELIN, (N.) né à Nimes en 1725, d'une famille Protestante, originaire des Cevennes, & établie en Suiffe, exerça d'abord le ministère évangélique à Laufanne: mais il le quitta bientôt, & vint à Paris pour tirer parti des vaftes connoissances qu'il avoit acquifes. Les deux premiers volumes de son Monde primitif, remplis de tant de recherches utiles, & de quelques idées chimériques, étonnerent les favants par l'érudition qu'ils renferment. Ce monument n'enrichit point son architecte. L'académie françoile, instruite de la probité & de son mérite, lui décerna la gratification connue fous le

nom de prix annuel. Nommé préfident de l'un des Musces de Paris, Gébelin fut exposé, par cette place, à une suite d'embarras & de chagrins qui n'ont fini qu'avec sa vie. Apôtre enthousiaste du Magnétisme animal, il voulut en prouver l'efficacité par sa guérison imaginaire; mais il fut bientôt la victime du fyftème qu'il avoit préconifé. Il mourut à Paris, le 13 mai 1784, à 59 ans. Le neuvieme volume in-4º de son Monde primitif, analysé & comparé avec le Monde moderne, avoit paru quelque temps avant sa mort. L'auteur laissa des regrets à ses amis. La candeur & la bonhomie formoient le fonds de son caractere. Gébelin avoit les vertus domestiques & les vertus fociales. En quittant la Suisse, il céda à sa sœur la partie la plus avantageuse de son patrimoine, & ne se réserva que ses talents. Il avoit exercé les fiens dès l'enfance. Il écrivoit avec une rapidité incroyable, & presque aussi vice que la parole. Il lisoir avec la même célérité : d'un coup-d'œil il parcouroit une page entiere, & il ne lui falloit, pour connoître un livre, que le temps qu'il faudroit à un autre pour le feuilleter. Sa seule passion étoit l'étude : mais elle ne rendoit son commerce ni dur, ni difficile. Il n'affectoit aucune supériorité, louant tout ce qui étoit louable, & n'ayant de luimême que des idées modestes. Son caractere officieux l'arracha fouvent aux plaisirs de la lecture & de la composition, pour lui faire faire de longues & farigantes courses dans Paris & à Versailles. Les portes des Grands s'ouvroient facilement devant lui, & ce n'étoit jamais de ses intérêts qu'il venoit leur parler. Sa mere avant été obligée de quitter précipitamment Uzès, sa patrie, à cause de la religion, y laissa des possessions dont des

étrangers s'emparerent. On indiqua à son fils les moyens de se les saire restituer. Je ne jaurois, répondit-il, me résoudre à déposséder ceux qui sont accoutumés à en jouir. On a encore de ce savant : l. l'Histoire Naturelle de la Parole, ou Précis de la Grammaire Universelle, 1776, in-8°. Ce livre est extrait du Monde Primitif, & n'en est pas la plus mauvaise partie. II. Une Lettre sur le Magnétisme Animal, in-4°. charlatanisme nouveau, ou renouvelé, auquel il avoit la bonté de croire.

COURTE - CUISSE (Jean de), Joannes Brevis-Coxa, docteur de Sorbonne, député en 1395, par l'université de Paris, à Benoût XIII & a Boniface IX, qui se disputoient la tiare, pour les engager l'un & l'autre à y renoncer, fignala fon savoir & son eloquence. Il en fut récompensé par une charge d'aumonier du roi, & ensuite par l'éveché de Paris, en 1420. Le roi d'Angleterre étoit pour lors maitre de cette ville. Ce prélat citoyen aima mieux se retirer à Geneve, dont il fut éveque en 1422, que de lui obeir. Il mourut quelques années après, dans un âge affez avancé. Son ouvrage le plus confidérable est un Traisé de la Foi, de l'Eglise, du Souverain Pontife. & du Concile; publié par Dupin, à la suite des Œuvres de Gerfon.

COURTENAY (Josselin de), comte d'Edesse, issu d'une maison ancienne & illustre, dont l'héritiere épousa Pierre, sils de Louis le Gras, roi de France, lequel prit le nom de sa femme; se distingua, pendant les croisades, par sa vertu & par son courage. Ce Prince, tiré demi-mort de dessous les ruines d'une forteresse qu'il avoit attaquée auprès d'Alep en Syrie, l'an 1131, languissoit dans son lit en attendant le dernier moment, Dans

tet état il apprend que le soudan d'Iconium, profitant de sa maladie, affiégeoir une de ses places : il fait promptement affembler fes troupes; & après avoir vainement exhorté son fils à se mettre à leur tère, il marche dans une litiere contre son ennemi. Le soudan alarméleva le siège & se resira : ce brave vieillard expira bientôt après. Son amée reporta son corps dans la ville d'Edesse. (Voyet I. NOYERS)... La famille de Courtenay, descendue du fils de Louis le Gros, & qui a produit des empereurs de Constantinople, & plusieurs autres persomes illustres, n'a pu fournir un prince du sang, reconnu. Quoique la voix publique fût favorable à ses prétentions, elle ne put jamais faire reconnoître authentiquement sa descendance par males du roi Louis le Gros. Hélene, dernier rejeton de cette maison, ayant pris le titre de princesse du sang royal de France, dans son contrat de mariage avec Louis de Beaufremont, il fat supprimé par arrêt du parlement, du 7 février 1737. Son frere Charles Roger est mort le dernier de cette maison qui pût avoir postérité, le 7 mai 1730, à 59 ans. On le trouva mort, dans son lit, de deux coups de pistolet, quoiqu'il n'eût aucun sujet de chagrin. On étoussa ce malheur, qui éteignit la branche de Courtenay. Il ne refta plus que le frere de son pore. Cétoit un ecclésiastique, abbé de Saint-Pierre d'Auxerre; il mourut dans une grande vieillesse, le seul male de sa famille. Il laissa une niece Hélene, fille de son frere, de laquelle nous venons de faire mention. La Généalogie de Courtenay a été donnée par du Bouchet, Paris, 2661, in-folio. L'épître dédicatoire de cette Histoire, adressée au roi, est si hardie (dit l'abbé Lenglet), m'elle en devient téméraire. Les

seigneurs de Courtenay présenterent en vain leurs titres à Henri IV & à Louis XIV. Ce dernier prince leur répondit : Si mon grand-pere vous a fait tort en vous refusant le titre de prince du sang, je suis prêt à le réparer. Mais nous ne sommes que les cadets; prouvez-moi que nos ainés vous ont reconnus, & je vous reconnois à l'instant. Le cardinal Mazarin avoit voulu, pour mortifier la maison de Condé, faire donner à un Courtenay, né en 1640, le rang & les honneurs que ses ancêtres demandoient depuis long-temps: ll lui destinoit même une de ses nieces. Mais il ne trouva en lui ni assez d'esprit, ni assez de sens pour seconder ses vues. Quoique sa figure annonçat son origine, ses sentiments la démentoient. L'ayant mené avec lui de Paris à Saint-Jeande-Lus, il passa presque tout le temps avec les pages du cardinal, qui l'abandonna comme un sujet dont on ne pouvoit rien faire. Il fut le pere de Charles Roger, dont nous venons de parler plus haut, & mourut en 1723, dans une espece d'obscurité. Voyez ROBERT,

COURTENVAUX. Voyet Sou-

VRÉ. COURTEPÉE (Claude), Préfet du college de Dijon, né à Saulieu en Bourgogne, en 1721, mort en mai 1781, fournit au moins mille articles géographiques à l'Encyclopédie; donna une Description générale & particuliere de la Bourgogne, 6 vol. in-8°., faire avec foin, & une Histoire abrégée du Duché de Bourgogne, 1777, in-12. L'abbé Courtépée ne se borna pas à compiler tout ce qu'on avoit écrit sur la géographie & l'histoire de sa province. Il étoit capable de faire des recherches particulieres, & il

COURTILZ (Gatien de), fieur

de Sandras, naquit à Paris en 1644. Après avoir été capitaine au régiment de Champagne, il pessa en Hollande, l'an 1683, pour y dreffer un bureau de mensonges. Sa plume, féconde autant que frivole, enfanta une foule de Romans, publiés fous le titre d'Histoires, & par-là même plus dangereux; parce que les fables qu'il débita, passesent à la faveur du peu de vérités qu'il y mê!a. De retour en France en 1702, il fut enfermé à la Bastille, où on le retint trèsétroitement pendant neuf ans entiers , & il n'en fortit qu'en 1711. Ayant obtenu sa liberté, il épousa la veuve d'un libraire, & mourut à Paris, le 6 mai 1712, âgé de 68 ans. On a de ce mauvais gazetier : I. La Conduite de la France, depais la paix de Nimegue, in-12, 1683: ouvrage dans lequel Courtily vomit des impostures contre sa patrie. II. Réponse au Livre précédent, in-12., 1684, dans laquelle il se bat contre lui même. III. Les nouyeaux intérêts des Princes, expofés dans un style affez léger, mais trèssouvent avec peu de vérité. IV. La Vie de Coligni, en 1686. in-12. Il s'y travestit en religionnaire, quoiqu'il ait toujours professé la religion Catholique. Ce livre est austi inexact que mal écrit. V. Les Mémoires de Rochefort, in - 12, écrits a vec légéreté & enjouement, & même, contre sa coutume, avec affez de vérité. VI. Histoire de la Guerre de Hollande, depuis l'an 1672 jusqu'en 1677; ouvrage qui l'obligea de fortir, pour quelque temps, des états de la république. VII. Tef. tament politique de Colbert, in-12, mis avec tant d'autres ouvrages de ce genre, dans lesquels, au lieu des voir l'esprit des testateurs, on ne voit que les rêves des imposseurs qui ont pris leurs noms. Il a l'effronterie de faire dire à Colbert, que

« les évêques de France sont tel-» lement dévoués aux volontés " du roi, que, s'il eut voulu subs-» tituer l'Alcoran à l'Evangile. » ils y auroient donné les mains »: calomnie atroce, qui fait affez voir la supposition de cet écrit. VIII. Le grand Alcandre frustré, ou les derniers efforts de l'amour & de la vertu. IX. Les Mémoires de Jean-Baptifte de la Fontaine; ceux d'Artagnan, 3 vol. in-12; ceux de Montbrun, in-11; ceux de la Marquise Dufresne, in-12, que les gens oisifs ont lus. mais que les gens de goût ont rejetés; ceux de Bordeaux, 4 vol. in-12; ceux de Saine-Hilaire, achevés par l'éditeur, 4 vol. in-13, écrits avec plus d'exactitude que les précédents. X. Les Annales de Paris & de la Cour, pour les années 1697 & 1698. « On trouve tout au " long (dit un homme d'esprit). » dans ces Mémoires, tout ce » qu'ont pensé les rois & les mi-» nistres quand ils étoient seuls, » & cent mille actions publiques, » dont on n'avoit jamais entendu » parler. Les jeunes barons Alle-» mands, les Palatins, les Polon-" nois, les dames de Stockolm & » de Copenhague, lifent ces livres, " & croient y apprendre ce qui » s'est passé de plus secret à la » cour de France ». XI. On lui attribue la Vie du vicomte de Turenne, in 12, publiée fous le nom de Dubuisson, qu'il qualifia de capitaine au régiment de Verdelin. On lui prouva que dans ce régiment il n'y avoit jamais eu de capitaine de ce nom : il ne laissa pas de publier la seconde édition avec le même titre. Cette histoire est inexace & mèlée de contes romanesques. Tel est peut-être le duel que l'électeur Palatin envoya au vicomte de Turenne. On trouve rarement dans les livres de Courtily la date des événements qu'il raconte. Il

débite les fictions sans aucun égard à la chronologie. Il passe d'une année à l'autre, sans en avertir son ledeur, faisant quelquefois préceler les faits qui devroient suivre. XIL Les Mémoires de Tyrconnel, composés sur les récits de ce duc, renfermé, comme lui, à la Bastille. XIII. Mercure historique & politique, &c. Sandras, familiarifé avec la calomnie, & ayant malheureusement de la facilité, publioit volume fur volume, fans épuiser ses fictions. Il a laissé des manuscrits pour faire 40 volumes m-12; collection de romans historiques, qu'il auroit fallu enterreravec son auteur : ce n'auroit pas été peut-être un grand mal d'y joindre fes ouvrages imprimés. On lui attribue les Mémoires de Vordar, 2 vol. in-12, qui ne sont pas de lui, quoiqu'ils foient dignes d'en être, par les aventures peu vraisemblables qu'on y raconte. Voltaire l'appelle le Gaston Sandras. Cet auteur étoit Parissen, & non Gascon; mais tous les Gascons ne som pas en Gascogne. Au reste, Saudras étoit le nom d'une terre en Normandie.

COURTIN (Antoine de), né à Riom en 1622, fut envoyé extraordinaire de France auprès de la reine Christine. Il remplit les devoirs de ce ministere avec autant de fidélité que de prudence. Louis XIV, satisfait de ses services, le nomma, à la priere de Colbert, réfident-général pour la France vers les princes & états du Nord. Cet habile négociateur mourut à Paris en 1685, à 63 ans. Il n'avoit pas moins d'attrait pour la piété & pour les lettres, que de talent pour les affaires. On a de lui : I. Traité de la Civilité, in - 12. II. Du Point-Chonneur, in-12. III. De la Paresse, on l'art de bien employer le temps en toutes forces de conditions, in-12. IV. De la jalousie, in-12. Il y a de bonnes moralités dans ces différents livres, mais encore plus de trivialités & de choses communes. V. Une Tradudion du Traité de la Pais & de la Guerre, de Grotius, en 3 livres, 2 vol. in-4°., entièrement effacée par celle de Barbeyrac. VI. Une bonne édition de Cora. Nepos, ad usum Delphini, Paris, 1674, in-a°.

COURTIVRON (Gaspard le Compaffeur de Créqui, marquis de), mestre de Camp, chevalier de Saint-Louis, pensionnaire vétéran de l'académie des Sciences, né à Dijon en 1715, mort le 4 octobre 1785, à 70 ans, se distingua comme militaire & comme homme de lettres. Blossé dans la campagne de Baviere, en tirant le comte de Saxe du péril le plus imminent, il se livra dès-lors à la culture des sciences. Nous avons de lui : I. Un Tra ité d'Optique, 1752, in- 4º. L'2uteur y donne la théorie de la lumiere dans le système Newtonien, avec de nouvelles folutions des principaux problêmes de dioperique & de catoptrique. Ce livre peut servir de commentaire à l'optique de Newton, II. Des Mémoires sur une épizoocie qui ravageoit la Bourgogne. III. Art des Forges & Fourneaux à feu, en société avec M. Bozchu. Le marquis de Courtirron étoit un véritable philosophe. « Comma » il avoit apprécié la vie, dit M. do » Condorcer, il l'a quittée sans n trouble, & peut-être sans regret. " Le seul sentiment qu'il ait été » possible d'appercevoir à travers » le calme & le filence de ses der-» niers moments, a été la recou-" noissance des soins qu'on lui ren-» doit, & l'attention foutenue de » ménager la fenfibilité de les amis » & de sa famille ».

I. COURTOIS (Hilaire), avocat au châtelet de Paris, naquit à Eyreux fur la fin du xy<sup>e</sup>. siecle. Il a laissé un recueil de poésies latines, intitulé: Hilarii Contesti, Neustrii, civis Ebroici, Volantilla.

11. COURTOIS (Jacques), furnommé le Bourguignon, naquit en 1621 dans un village auprès de Befançon. Son pere étoit peintre; le fils le fut aussi, mais d'une manierebien supérieure. Il suivit pendant 3 ans une armée. Il dessina les campements, les fiéges, les marches les combats dont il fut témoin : genre de peinture pour lequel il avoit beaucoup de talents. Ses ouvrages offrent une action & une intelligence peu communes, de la force & de la hardiesse, un coloris frais & éclatant. Ses ennemis & fes envieux l'ayant accufé d'avoir empoisonné sa femme, il chercha un afile chez les jésuites, & en prit l'habit. La maison dans laquelle il fut reçu, fut bientôt ornée de plufieurs beaux morceaux de peinture. Il mourut à Rome, en 1676, à 55 ans. Ses principaux ouvrages sont dans cette ville superbe. Parrocel le pere fut son éleve. Voy. GELÉE.

III. COURTOIS, (Guillaume) frere du précédent, mort en 1679. Disciple de Pierre de Cortone, il se fit aussi admirer par ses talents pour la peinture. Il sut employé par le pape Alexandre VII, qui, charmé de son travail, lui donna une chaîne d'or avec son portrait. Peu de peintres ont aussi bien traité l'histoire

que lui.

I. COUSIN, (Gilbert) chanoine de Nozerai, mourut dans les prifons de Befançon, en 1567, à 61 ans, accufé de donner dans les nouvelles opinions des calvinistes. Les fruits de sa plume, qui roulent fur les belles-lettres & la piété, ont été réunis en 3 vol. in-fol.: Basse, 1562, sous le ritre de Cognati Opera.

H. COUSIN, (Jean) peintre &

sculpteur, né à Soucy, près de Sens; mort en 1589, est le plus ancien artiste François qui se soit fait quelque réputation. Il peignoit fur le verre, suivant l'usage de son siecle. Ses tableaux sont en très petit nombre. Le plus considérable est le Jugement universel, chez les Minimes de Vincennes. Un voleur avoit coupé la toile de ce tableau, & étoit prêt de l'emporter, fi un religieux ne fût furvenu : ce qui obligea de le tirer de l'église, pour le placer dans la sacristie. Ses morceaux de sculpture n'étoient pas moins recherchés. On a de lui le Tombeau de l'amiral Chabot, aux Célestins de Paris. Ce peintre avoit encore le talent de plaire à la cour. Il paffa des jours heureux & tranquilles, fous les regnes orageux de François II, Charles IX & Henri III. Quelques écrivains ont voulu persuader qu'il étoit Protestant. parce qu'ayant représenté dans une vitre de S. Roman de Sens, le jugement universel, il y mit un pape en enfer au milieu des démons; mais c'étoit une leçon de morale, pour montrer que les puiffances de ce monde n'étoient pas plus exemptes que les derniers des hommes, des peines de l'autre vie. Cousin laissa quelques Ecrits sur la Géométrie & la Perspettive, & un petit Livre des proportions du corps humain. Il excelloit dans le deffin. Ses idées font nobles , & fes figures ont une belle expreffion.

III. COUSIN, (Jean) habile hiftorien du dernier fiecle, étoit né à Tournai. Il est connu principalement par une Histoire, aussi favante que rare, de sa patrie. Elle fut imprimée à Douai, 1620, 4 vol. in-4°.

IV. COUSIN, (Louis) d'abord bachelier de Sorbonne, enfuixe avocat & préfident à la cour des monnoies.

monnoies, l'un des Quarante de l'atadémie Françoile, naquit à Paris en 1627, & y mourut le 26 février 1707, à 80 ans. La république des lettres lui dut la continuation du Journal des Suvants, depuis 1687 jusqu'en 1702. Loin de s'imaginer qu'en faifant l'extrait des livres, il eut acquis le privilege de faire une faryre, il ne crut pas que cet extrait lui donzât seulement le droit de s'ériger en juge; il ne fe regarda jamais que comme historien. Exempt de partialité & de malice, il crut qu'il falloit se borner à mettre du choix, de l'ordre, de la clarré, de la fidélité dans des Journaux littéraires, au lieu de les remplir (comme on a fair depuis) de plaisanteries indécentes, d'éloges mercenaires & d'extraits infideles. Le Journal des Savants ne fervit qu'à le délasser de ses autres travaux. Il s'étoit déjà fait connoître par des Tradudions, écrites en homme qui possede son original, & non en esclave qui suit servilement son auteur. Les principales sont : L. Celle de l'Histoire Ecclésiastique d'Ensibe, de Socrate, de Sozomènes, de Theodores, en 4 vol. in-4°, ou 6 vol. in-12. Cette traduction demandoit la connoissance des matieres eccléfiastiques, & l'on assure qu'il étoit bon théologien. II. La Version des Auteurs de l'Histoire Byzentine, en 8 vol. in.4°, réimprimée en Hollande en 10 vol. in-12. III. La Tradudion de l'Histoire Romaine de Xyphilin, 1 vol. in-4°, ou 2 vol. in-12. Ce ne sont point là les seuls services qu'il ait rendus aux gens de lettres. Il laissa en mourant sa bibliothéque à S. Victor, avec un fonds de 20 mille livres, dont le revenu doit être employé tous les ans à l'augmentation de la bibliothéque. Il fonda aussi six boursiers au college de Beauvais; mais cette fondation n'ayant pas été acceptée

Tom. III.

de ce college, elle a été transportée à celui de Laon. Le président Cousin étoit un homme d'un commerce doux & aifé, fidele aux devoirs de fa charge, fans négliger les travaux de la littérature. Il étoit marié; mais n'ayant pas eu d'enfants, le saryrique Ménage fit sur la flérilité de son épouse d'affez mauvaises plaisanteries, qui le brouillerent irréconciliablement avec le préfident Coufin.

COUSTANT, (Pierre) né à Compiegne en 1654, Bénédictin de S. Maur en 1672, mort à Paris en 1721, à 67 ans, s'appliqua comme ses autres confreres à travailler sur les Peres de l'Eglise. S. Hilaire lui tomba en partage, & il en donna une nouvelle édition in-fol. à Paris, en 1693, avec des notes également courtes, savantes & judicieuses. Il a eu beaucoup de part à l'édition de S. Augustia. On a encore de lui le premier volume des Leures des Papes, avec une préface & des notes, in-fol. 1721; & la Dé. fense des regles de diplomatique du savant Mabillon, contre le Jésuite Germond. Cette Défense forme deux volumes, sous le titre de Vindicia manuscriptorum Codicum ; le premier publ. en 1705, & le deuxieme en 1715. Dom Coustant, en saisissant l'esprit des Peres pour l'intelligence de leurs écrits, en prit aussi les maximes pour la regle de sa conduite. Sa charité pour ses confreres, & sur-tout pour les pauvres, étoit infinie. Il aimoit nonfeulement les pauvres, mais la pauvreté: les choses les plus viles étoient celles qu'il ambitionnoif le plus. Comme éditeur, il se distingua par l'étendue de son érudition. par la justesse de son discernement, & par son extrême exactitude.

COUSTELIER, (Antoine - Urbain ) libraire de Paris, mort dans cette ville le 24 août 1763, est au-

teur de plusieurs brochures frivoles : L'Heureufe foiblesse ; Lettres d'une Demoiselle, &c.; La Rapsodie galante; Les petites Nouvelles Parisiennes; Lettres de la Fillon; Lettres d'un François à un Anglois; Histoire d'un homme monstrueux; le petit Parisien. On a encore de lui quelques autres petits livres, qui lui ont fait beaucoup moins de réputation que ses élégantes Editions de quelques Poëtes & Historiens Latins. Les principales sont : I. Celles de Virgile, 3 vol. in-12.... d'Horace, in-12.... de Catulle, Tibulle & Properce, in-12 & in-4° .... de Lucrece, de Phedre, chacun 1 vol. in-12, avec de belles figures... de Perse & Juvenal, in-12 fans fig...de Martial, 2 vol. in-12. II. Celles de Jules-César, 2 vol. in-12, avec cartes & fig... de Cornelius Nepos, de Salluste, de Vell. Paterculus, d'Eutrope, tous in-12, avec fig. MM. Barbou continuent cette collection avec fuccès.

I. COUSTOU, (Nicolas) sculpteur ordinaire du roi, naquit à Lyon en 1658, & mourut à Paris le 1 mai 1733 à 75 ans, membre de l'académie royale de peinture & de sculpture. Il avoit fait un voyage en Italie, en qualité de pensionnaire du roi. C'est-là qu'il produisit sa belle statue de l'empereur Commode, représenté en Hereule, un des ornements des jardins de Versailles. De retour en France, il décora Paris, Versailles & Marly de plufieurs morceaux excellents. Le magnifique Groupe qui est derriere le maître-autel de Notre-Dame de Paris, est de lui, ainsi que les deux Groupes qui sont à Marly, représentant deux chevaux domptés par des Ecuyers. Un bavard qui affichoit la prétention, s'avisa de dire à l'artifle, que ce dernier chef-d'œuvre occupoit: Mais cette bride devroit, ce me femble, être tendue. - Que n'étes-vous, Monfieur, (répondit Couftou,) venu un moment plutôt! vous anriez vu la bridetelle que vous la destrez; mais ces chevaux ont la bouche si tendre, que cela ne dure qu'un clin-d'ail. On voit dans toutes ses productions un génie élevé, joint à un goût sage & délicat, un beau choix, un desfin pur, des attitudes vraies, pathétiques & nobles, des draperies riches, élégantes & moelleuses.

II. COUSTOU, Guillaume) frere du précédent, directeur de l'académie royale de peinture & de sculpture, mort à Paris le 22 février 1746, à 69 ans, fe rendit aussi très-célebre par le nombre & la perfection des ouvrages fortis de son ciseau. Il ne fut pas toujours estimé comme il méritoit de l'être. Un financier, qui se disoit connoisfeur, le fit un jour appeler chez lui. Je voudrois, Monsieur, lui dit le Plutus, que vous me fiffiez, en marbre, des magots de la Chine, propres à être mis sur une cheminée. Le Ratuaire, étonné d'une telle demande, répondit froidement au stupide financier : Je le veux bien, pourvu que vous vouliez me servir de modele. Il ne faut pas le confondre avec Guillaume Coufton fon frere, mort à Paris en 1746, à 68 ans, connu par fon Maufolée du cardinal Dubois, dans l'église collégiale de S. Honoré; & par les deux groupes de chevaux domptés, à Marly, &c. &c.

III. COUSTOU, (Guillaume) né à Paris en 1716, étoit fils du précédent, & il hérita de ses talents, qu'il perfectionna à Rome. De retour en France où il avoir remporté, avant son voyage d'Italie, le prix de sculpture à 19 ans, il vit son ciseau employé par les seigneurs & les princes. Il su chargé de faire le mausolée de Mar le Dauphin, pere de Louis XVI, & de son illustre épouse: monument qui embellit la cathédrale de Sens,

Il étoit achevé, lorsque son auteur sur sur sur sur sur sen juillet 1777, à 61 ans. Son cercueil sur décoré du cordon de S. Michel, que le roi venoit de lui accorden. Ses autres ouvrages sont: l'Apo-théose de St. François-Xavier, qu'il su en marbre pour les jésuites de Bourdeaux; un Apollon qu'on voit à Bellevue; Vénus & Mars, que le roi de Prusse sit acheter pour orner sa galerie de Berlin, &c. £1 Vénus est recommandable par la grâce, la précision, la noblesse des formes.

COUSTURIER (Pierre) Manfeau, nommé ordinairement Petrus Suron, docteur de la maison & société de Sorbonne, enseigna longtemps avec distinction. Les dangers du monde & les attraits de la solitude le porterent, dans un âge mur, à se faire Chartreux. Il mourut le 18 juin 1537, après avoir rempli les premiers emplois de son ordre. On a de lui : I. Un traité De votis Monasticis, in-8°, contre Lude; c'est un de ses meilleurs ou-Vrages. IL. Un autre De potestate Ecclefit in occultis: Patis, 1546, in-3º. III. Un Traisé contre le Fevre \*Etaples, (Paris, 1523) pour prouver que Su. Anne avoit été mariée trois fois; dispute pour le moins inutile, mais dans laquelle Cousturier mit beaucoup de chaleut. IV. De vita Carthufiana libri duo: Paris, 1526, in-80; & Cologne, 1609. Le Chartreux n'oublie par le toute du Chanoine reffuscité pour annoncer qu'il étoit en enfer. V. De translatione Bibliorum , 1525 , infolio.

COUTO, (Diego de) né à Lisbonne en 1542, fit divers voyages dans les Indes; & se maria à Goa, où il mourut en 1616, à 74 ans. Il continua l'Histoire des Indes de Barros; mais il n'y a eu que la XII<sup>t</sup> décade de cette Histoire, imprimée à Rouen en 1645. Il est encore auteur d'un Traité contre la Relation d'Ethiopie, par Louis de Urreta.

COUTURE, (Jean-Baptifle) né au village de Langrune, diocese de Bayeux en 1651, professeur d'éloquence au college royal, membre de l'académie des inscriptions & belles-lettres, mourut à Paris en 1728, à 77 ans. On voyoit quelquefois, à ses leçons d'éloquence, des professeurs même. Ce savant joignit le goût à l'érudition. Les Mémoires de l'académie offrent plusieurs Dissertations de lui : sur le faste, sur la vie privée des Romains, sur leurs Vétérans, sur quelques cérémonies de leur Religion, &c.

COUTURES, (Jacques Parrain, baron DES) natif d'Avranches, écrivain aussi fécond qu'ennuyeux, mort en 1702, quitta, malheureusement pour le public, les armes pour le cabinet. Il est connu par une mauvaise Traduction de Lucrece. avec des remarques : Amfterdam . sous le titre de Paris, 1692, 2 vol. in-12. On dit que le baron des Coutures pensoit, à peu-près comme le poëte Latin, sur les premiers principes des choles. Avant Lucrece , il avoit traduit la Genefe: Paris, 1687 & 88,4 vol. in-12: mêlant. fans choix dans fes occupations, le sacré & le profane. On a encore de sa plume plusieurs autres ouvrages de morale & de galanterie, dignes de l'oubli où ils sont. Malgré sont titre de baron, il n'étoit pas riche. Ses créanciers ayant obtenu une sentence pour faire exécuter ses meubles, ils les fit enlever dans la nuit, & ne laissa pour les huisfiers & pour eux, que ces quatre vers, écrits sur la muraille de sa chambre:

Créanciers, maudite canaille, Commissaire, huissiers & récors, Vous aurez bien le diable au corps, Si vous emporcez la muraille.

COUVREUR, (Adrieune le ) comédienne Françoise, née à Fismes en Champagne l'an 1690, débuta à Paris, le vendred: 14 mai 1717, par le rôle d'Eledre dans la tragédie de ce nom. Elle fut reçue dès le même mois pour les premiers zôles tragiques & comiques, qu'elle a remplis supérieurement. Cette comédienne, l'une des plus célebres que la France ait produites. abolit les cris, les lamentations mélodieuses & apprêtées, ressource des actrices médiocres. Son jeu fut plein d'expression & de vérité. Mal partagée, à quelques égards, de la nature, l'ame lui tint lieu de tout, de voix, de taille, de beauté. C'étoit, disoit-on, une véritable reine qui jouoit avec des comédiens. C'est l'actrice qui a le mieux joué le rôle de Phedre, (dit M. de de la Bretonne). « Ce rôle diffici-» le, où les plus grands talents s échouent; où Clairon mettoit tant " d'art; que Dumesnil ne remplisn soit pas toujours : mais où le Cou-" vreur excella, parce qu'elle sem-" bloit faite pour lui, & le rôle " pour elle ". Elle mourut le 20 mars 1730, à 40 ans. Son esprit & fon caractere inspirerent une forte passion au comte, depuis maréchal de Saxe. Ce héros, nommé duc de Courlande, ayant eu befoin d'argent, Mile le Couvreur mit fa pierreries en gage pour une somme de 40 mille livres, qu'elle lui envoya. Malgré ses traits de générosité, Mile le Couvreur eut des ennemis, parce qu'elle avoit un grand talent. Les mauvais plaisants l'appeloient la Couleuvre: furnom odieux qu'elle ne méritoit point. Ses amis la vengerent; & elle en eut parmi les premiers poètes de la nation. On mit au bas du portrait de cette célebre actrice, peint par Coppel, ces quatre vers:

Ton art, par un effort heureux, Transmet mon air, mes traits, ma gloire à nos neveux.

Ne t'énorqueillis pas du talent qui t'honore,

Coypel! quand je jouois, je peignois mieux encore.

Voyez Marsais... Allainval... & Saxe, no L.

COWLEY, (Abraham) né à Londres en 1618, mort dans cette ville, le 18 juillet 1667, à 49 ans. montra beaucoup de goût pour tous les genres de poësse, excepté pour le dramatique. Ses maitrefses étoient le sujet ordinaire de fes vers. Il est principalement connu par un Poeme, en 4 chants, sur les infortunes de David, cu il y a de l'imagination. Ses talents lui acquirent l'estime des courtifans de Charles I, auquel il fue toujours sidele. Il suivit la veuve de ce prince infortuné, la reine Henriette - Marie obligée de se retirer en France. Charles II, qui lui avoit des obligations, l'honora de son estime & de ses bienfaits. En apprenant sa mort, ce prince dit: Je viens de perdre l'homme du royaume, qui m'étoit le plus attaché. U avoit quitté la cour pour vivre dans une retraite agréable, sans autre société que celle de ses amis & des Muses. Les libéralités du duc de Buckingham & du comte de St Alban, qui lui étoient fincérement attachés, l'avoient mis dans une honnête abondance. Buckingham, l'amant même après sa mort, le fit enterrer à ses frais à Westminster; & son buste sut placé entre Chaucer & Spencer. Il orna fon tombeau

d'une Epitaphe, où il ne craignoit pas de l'appeler, « le Pindare, l'Hon race & le Virgile de l'Angleterre ». Ses Œurres, consistant en poësies laines & angloises, ont été recueillies à Londres, 1707, 2 vol. in-8°; ou 1710, 3 vol. in-4°. " Cowley ( dit » M. Hume) n'étoit qu'un poëte » médiocre. Il n'avoit pas d'oreille » pour l'harmonie, & ses vers ne » se font connoître qu'à la rime. » Ses nombres rudes & discordants » ne présentent que des sentiments » forcés, de languissantes allégo-« ries, des allusions éloignées & » des pointes affectées. Cependant » la force & l'ingénuité percent » quelquefois parmi des imagina-» tions si peu naturelles. Quelques » traits Anacréontiques furpren-» nent, par leur facilité & leur en-» jouement. Ses ouvrages de profe » plaisent, par l'honnêteté & la » bonté qu'ils respirent, & même » par leur ton sombre & mélanco-" lique ". ( HISTOIRE de la Maison de Seuare, tom. 4). L'éditeur Liégeois de notre D. Lionnaire trouve le jugement que porte Hume des Poésies de Cowley trop sévere. Niceron en pensoit cependant de même. Il rapporte quelques - unes des pointes ridicules du poéte Anglois. Ainsi, par exemple, les yeux de sa froide mairresse sont des miroirs ardents faits de glace. Il dit, fur la mort d'un arbre, où il avoit gravé les sentiments de sa passion. que ses caracteres enflammés l'avoient brûlé jusqu'à la racine. Son coeur est un Etna, qui, au lieu de la forge de Vulcain, renferme celle de Capidon. Il conclut qu'on peut vivre fous la Zône torride, puisqu'on vit au milieu des ardeurs dont il est dévoré. Malgré ces défauts, on trouve dans ses Poesses latines quelques perites pieces d'un style agréable & naturelle; mais elles ne forment pas le plus grand nombre. Vol-

taire, dans une Lettre à M. de Chabanon, lui dit : « Vous appelez » Cowley le Pindare Anglois; vous » lui faites bien de l'honneur. C'é-» toit un poète fans harmonie, » qui cherchoit à mettre de l'esprit » par-tout. Le vrai Pindare est Dry-» den ».

COWPER, (Guillaume) chirurgien Anglois, s'est acquis beaucoup de réputation. Nous avons de lui un excellent Traité des Muscles, qu'il publia l'an 1694. Il a donné aussi un Supplément à l'Anatomie de Bidloo: on le trouve dans l'édition de 1739 & 1750. Tous les écrits de Comper sont parsemés d'observations chirurgicales très-curieuses... Voyet GEORGES Iet, roi d'Angleterre.

COXIS ou COXIE, (Michel) peintre Flamand, né à Malines en 1497, disciple de Raphaël, mourut par accident à Anvers en 1592, à 95 ans, étant tombé d'un échafaud fur lequel il travailloit. Ses tableaux sont recherchés & difficiles à trouver.

COYER, (N...) né à Beaumeles - Nones en Franche - Comté, mort à Paris le 18 juillet 1782, dans un âge affez avancé, fut queique temps Jésuite. Ayant quitté cette société, il se rendit à la capitale vers 1751, & chercha des restources dans sa plume. Il débuta par quelques feuilles volantes, dont quelques-unes, telles que la Découverte de la Pierre Philosophale, imitée de Swift, & l'année merveilleuse, eurent le plus grand succès. Ces petites brochures furent réunies sous le titre très - convenable de Bagatelles morales. Il y a de la légéreté, de la finesse & de l'agrément dans quelques pieces de ce recueil; mais l'ironie étant la figure favorite de l'auteur, le ton en est monotone, & les plaisanteries sont amenées quelquesois de

trop loin. On voyoit dans les écrits de l'abbé Coyer, comme dans sa conversation, un effort continuel pour être agréable; & c'est le plus sûr moyen de ne pas l'être, ou de ne l'être pas long-temps.Sa Noblesse commerçante, & le petit roman de Chinki, attribué d'abord à Voltaire, firent encore plus de sensation que les Bagatelles morales. Ces deux brochures précéderent deux lois, dont l'une donnoit la noblesse aux commerçants distingués, & l'autre abolit pour quelque temps les jurandes. Nous avons encore de l'abbé Coyer: I. L'Histoire de Jean Sobieski, 3 vol. in-12, 1761 : ouvrage intérestant, malgré une multitude de faits qui se ressemblent, & dont le style est animé, concis, mais peu digne quelquefois de la ma-Jesté de l'histoire; parce qu'on y sent trop la diction maniérée de l'auteur des Bagatelles. II. Voyage d'Italie & de Hollande, 1775, 2 vol. in-12. L'abbé Coyer avoit parcouru ces deux pays, moins en observateur profond, qu'en François léger, qui donne à tout un coup-d'œil superficiel. & fait rapidement quelques remarques analogues à la mobilité de son esprit, de ses goûts & de son caractere. Ce livre dut cependant être lu avec plaisir par les femmes & par les jeunes-gens, qui ne connoissoient ni les Observations de M. Grosley, ni le Voyage de M. de la Lande. III. Nouvelles Observations fur l'Angleterre, 1779, in-12: c'est le Londres de M. Grosley; abrégé & retourné, à quelques remarques près qu'on doit à l'auteur. Le néologisme & l'affectation d'esprit s'y fontencore plus fentir que dans le Voyage d'Italie. On a réuni en 2 vol. in-12 les Bagatelles morales, la Noblesse commerçante, Chinki, & un autre ouvrage intitulé: De la Prédication, où l'auteur veut prouyer qu'il est inutile de prêcher;

mes, des Bagatelles futiles, dont quelques-unes font très-improprement appelées morales, valoient mieux que les Sermons de Massillon 1 L'abbé Coyer, malgré fon habit, avoit adopté beaucoup de sentiments de la philosophie moderne, & il les faisoit valoir à sa maniere.

I. COYPEL, (Noël) peintre, né à Paris en 1629 d'un bourgeois de Cherbourg, fit, fous le célebre Vouet, des progrès rapides dans la peinture, pour laquelle il avoit un talent décidé. Nommé directeur de l'école Françoise à Rome, il prin possession de cette place avec une pompe qui fit honneur à sa nation. Son fils, Antoine Coppel, agé seulement de douze ans, suivis son pere dans ce voyage. Les Italiens admirerent le mérite confommé de l'un, & les grandes espérances que donnoit l'autre. Ce célebre artifle, qui peignoit encore, quoique presque octogénaire, les grands morceaux à fresque qui sont au-dessus du maître-autél des Invalides, mourut en 1707 à 78 ans. Ses principaux ouvrages sont dans l'église de Notre-Dame de Paris, au Palais-royal, aux Tuilleries, au vieux Louvre, à Versailles, à Trianon. Les artistes qui aiment les compositions heureuses, une belle expression. un bon goût de dessin, soutenu d'un coloris admirable; vont les étudier. 10y, II. HERAULT.

II. COYPEL, (Antoine) fils du précédent, né à Paris en 1661, avec des dispositions très-heureuses pour la peinture, se forma à Rome sur les chess-d'œuvres qui y brillent. Son mérite le fit choisir par Monfieur, frere unique de Louis XIV, pour être son premier pointre. Le Roi lui donna, en 1714, la place de direcheur des tableaux & dessins de la couronne, avec celle de directeur de l'académic. Le duc d'Or-

Eas, régent du royaume, ami de tous les arts, & rouffissant dans plufieurs, fit nommer Coypel premier peintre de Louis XV, en 1717, & l'annoblit l'année suivante. En 1719 il lui fit présent d'un caroffe & d'une pension de 1500 l. pour l'entretien de l'équipage. Coypel ayant eu ensuite quelques mécontentements, étoit tenté de paffer en Angleterre, iorsque le duc d'Orl'ans se rendit incognito chez lui, pour l'engager à ne point quitter la France. Ce même prince n'étant encore que duc de Chartres, voulut être son disciple, & fit beaude progrès dans le dessin, grâces à ses leçons. Le maître dédia à son éleve vingt Discours, remplis de préceptes confirmés par des exemples, & fur-tout par ceux des meilleurs peintres. Ces Discours parurent à Paris, in-4°, en 1721. On trouve dans les Paffe-temps poëtiques de la Martiniere, une piece de vers d'Antoine, intit.: Epitre d'un pere à son fils sur la Peinture, où il y 2 des beautés. Corpez entendoit supérieurement le poëtique de son art. Il inventoit facilement, & exprimoit avec beaucoup de succès les passions de l'ame. Ses compositions sont nobles, ses airs de tête agréables. Il mourut à Paris, le 7 janvier 1722, à 61 ans.

III COYPEL, (Noël-Nicolas) frere du précédent, se distingua par la correction, l'élégance, l'agrément du dessin, & par une imitation heureuse de ce que la nature a de plus gracieux. Il auroit peutêtre surpassé ses freres, par la légératé de sa touche, la fraicheur de son pinceau, la richesse de ses compositions, si un coup qu'il s'étoit donné à la tête, n'eût hâté sa mort le 24 décembre 1734, à 45 ans.

IV. COYPEL, (Charles-Antoine) mort à Paris en 1752, âgé de 58 ans, fils d'Agroine, se montra digne

de la famille dont il fortoit. Les places de premier peintre du Roi & de M. le duc d'Orléans, & de directeur de l'académie royale de peinture & de sculpture, qu'il a remplies avec honneur jusqu'à sa mort, en sont des preuves authentiques. Il avoit heaucoup d'esprit, & il écrivoit d'ailleurs très-bien. Outre divers Discours Académiques fort applaudis, qu'on trouve dans le Mercure de France 1752, il avoit composé plusieurs Pieces de Théâtre, dont quelques-unes ont été jouées à la cour. Celles qui sont parvenues à notre connoissance, font au nombre de trois: I. Les Amours à la Chasse, 1718. Il. Les Folies de Cardenio, 1720. III. Le Triomphe de la Raison, 1730. Ses ouvrages pittoresques ont été applaudis, pour la justesse, la variété & la noblesse de l'expression, pour le brillant du coloris & la facilité de la touche.

COYSEVOX, (Antoine) fculpteur Lyonnois, né en 1640, pass 1 en Alsace à l'âge de 27 ans, pour décorer le superbe palais de Saverne du cardinal de Furstemberg. De retour en France, il fut chancelier de l'académie de peinture & de sculpture, & travailla à différents bustes de Louis XIV, & à d'autres ouvrages pour les maisons royales. Egalement gracieux & élevé, naif & noble, fon cifeau prenoit la caractere des différentes figures qu'il avoit à représenter. Des dehors fimples, une probité scrupuleuse, une modestie rare, avec des talents supérieurs, le faisoient autant aimer que ses ouvrages le faifoient admirer. Quelqu'un le félicitant à la fin de ses jours, de son habileté: Si j'en ai eu, répondit-il, c'est par quelques lumieres, qu'il a plu à l'Auteur de la nature de m'accorder, pour m'en servir comme de moyen pour ma subsistance. Ce vain fantôme est prêt à disparostre avec ma vie, & ra se dissiper comme une fumés. Il mourut à Paris en 1720, à 60 ans.

COYTIER on COCTIER, (Jacques) médecin de Louis XI, obtint grâces sur grâces en le menaçant de la mort, que ce monarque craignoit beaucoup. Le roi revint poursant du foible qu'il avoit pour ce médecin, & donna ordre à son prévôt de l'en défaire sourdement. Coyzier, averti par ce prévôt fon ami intime, lui dit : " Que ce qui l'af-» fligeoit le plus en mourant, c'é-» toit que le roi ne vivroit que qua-» tre jours après lui; que c'étoit » un secret qu'il savoit par une . » science particuliere, & qu'il vou-» loit bien le lui confier comme à » un ami fidele ». Le prévôt rapporta cette confidence au roi qui, plus épouvanté que jamais, ordonna qu'il ne se présentat plus devant lui. Le médecin se retira avec des biens confidérables, oublia dans l'aisance & dans les plaisirs les orages de la cour, & mourut vers la fin du xve siecle. Après la mort de Louis XI, il fut recherché pour les fommes immenses qu'il avoit reçues de ce prince; mais il se tira d'affaire en payant une taxe de 50 mille écus. La crainte du trépas étoit fi puissante sur Louis XI, qu'il ne lui refusoit jamais rien, pourvu qu'il chassat le fantôme épouvantable de la MORT, au nom de laquelle il se couloit entre ses draps. Les ordonnances de Coytier, fi l'on en croit une ancienne chronique, étoient de terribles & merveilleuses médecines. Gaguin dit en termes.exprès : humano sanguine, quem ex aliquot infantibus sumptum haufit, salutem comparare vehementer optabat; mais ce remede exécrable ne put renouveler le sang brûlé de Louis XI. Outre les places dont il honora son médecin, il l'accabloit chaque jour de présents, malgré les brutalités accompagnées de jurements avec

lesquelles il lui parloit': il le goure mandoît, (dit Mézerai) comme un valet. Les comptes des trésoriers de l'épargne portent que, dans moins de huit mois, Coyrier reçut 98 mille écus.

COZZANDUS, (Léonard) moine du xv11e siecle, natif de Bresse, est auteur de plusieurs ouvrages qui font honneur à son savoir. L. De Magisterio antiquorum Philosophorume II. D'un traité De Plagio, III. D'un autre, intitulé: Epicurus expensus.

CRABBE, ( Pierre ) religieux Franciscain natif de Malines, mourut dans cette ville en 1553, à 83 ans, après avoir été élevé aux premieres charges de son ordre. On a de lui une édition des Conciles, continuées par Surius: elle est incomplette & mal dirigée.

CRAFFTHEIM, voy. CRATON.

I. CRAIG, (Nicolas) Cragius. né vers l'an 1541 à Ripen, fut recteur de l'école de Copenhague en 1576. Il se maria deux ansaprès, & se mit ensuite à voyager dans toute l'Europe. A son retour, il trouva chez lui deux enfants qui ne lui appartenoient point. Il s'en débarrassa, aussi bien que de leur mere, en faifant casser son mariage; & malgré cette aventure, il cut la foiblesse de se remarier. Son génie pour les affaires lui procura plusieurs négociations importantes, dans lesquelles il fatisfit beaucoup le roi de Danemarck, qui l'employoit. Il mourut en 1602, à 61 ans, laissant un ouvrage latin trés-estimé sur la République des Lacédémoniens, imprimé pour la 1ere fois en 1592, réimprimé à Leyde en 1670. in-8°; & les Annales de Danemarck en fix livres, depuis la mort de Fréderic I, jusqu'à l'année 1550. Elles font meilleures à confulter qu'à lire. On les a réimprimées à Coppenhague en 1737, in-fol.

137

II: CRAIG, (Thomas) jurisconfulte Ecosiois, fait chevalier par le roi d'angleterre, mourrut en 1608. Il ch'auteur d'un favant Traité des Fusi d'angleterre & d'Ecosse, réimprimé à Leipsick en 1716, in-4°; & d'un autre, Du Droit de succèder au reyaune d'Angleterre, in-fol.

III. CRAIG, (Jean) mathématicien Ecoffois, s'est fait un nom célebre par un petit écrit de 36 pag. fort rare, imprimé à Londres en 1699, fous le titre de : Theologia Christiana Principia mathematica. Jean Daniel Titius en a donné une nouvelle édition à Leipfick en 1755, m-4°. Elle est ornée d'une préface savante sur la vie & les ouvrages de Craig. Cet auteur y calcule la force & la diminution des choses probables. Il établit d'abord que tout ce que nous croyons sur le témoignage des hommes, inspirés ou aon, n'est que probable. Il suppose ensuite que cette probabilité va toujours en diminuant, à mefure qu'on s'éloigne du temps auquel les témoins ont vécu; & par le moyen des calculs algébriques, il trouve que la probabilité de la religion Chrétienne peut durer encore 1454 ans. Elle seroit nulle après ce terme, fi Jesus-Christ ne prévenoit cette éclipse par son second avénement, comme il prévint celle de la religion Judaïque par son premier. L'abbé d'Honteville a réfuté ces savantes rêveries, dans la Religion Chrétienne prouvée par les faits,

CRAMAIL, ou CARMAIN, (Adrien de MONTLUC, comte de ) petir-fils du maréchal de Montluc, fut maréchal-de-camp, gouverneur du pays de Foix. Il étoit nommé pour être chevalier des ordres du roi, lorsqu'étant entré dans les intigues de Madame du Fargis, contre le cardinal de Richelieu, il sut mis à la Bassille après la journée des Du-

pès en 1330. Il mourut en 1646 à 78 ans, ne laissant qu'une fille, qui porta ses biens dans la maison d'Escoubleau. Il est auteur de la comédie des Proverbes, 1/44, in-8°, réimprimée plusieurs sois depuis. On lui attribue aussi les Jeux de l'Inconnu, recueil de quolibets assez plats; & les Pensées du Solitaire.

1. CRAMER, (Jean-Fréderic) professeur à Duisbourg, conseiller du roi de Prusse, & résident de ce prince à Amsterdam, possédoir le droit, les langues & la science des médailles. Il mourut à la Haye en 1715. On a de lui: I. Vindicia nominis Germanici contra quos dam obtre datores Gallos, Berlin, 1694, infolio. Cet écrit est principalement contre cette question impertenente du Jésuite Bouhours: Su un Allemand pouvoit être bel esprit? II. Une Traduction latine de l'Introduction à l'Histoire par Puffendorf.

II. CRAMER, (Gabriel) né à Geneve en 1704, professeur de mathématiques dès l'âge de 19 ans, se fit un nom dans l'Europe par ses progrès dans les fciences exactes. Les académies de Londres, de Berlin, de Montpellier, de Lyon, de Bologne, s'empresserent à le mettre au nombre de leurs membres. Il mourut en 1652, à 48 ans, à Bagnols en Languedoc, où il étoit allé, dans l'espérance de rétablir sa santé ruinée par le travail. Les mathématiciens lui doivent : I. Une excellente Introduction à la Théorie des lignes courbes, imprimée en 1750, in-4°. Il fait usage de l'analyse de Descartes, mais en la perfectionnant & en l'appliquant à toutes les courbes géométriques. II. L'Edition des Œuvres de Jacques & Jean Bernoulli, en 6 volumes in-4°. 1743. Ce recueil précieux est fait avec un foin & une intelligence qui méritent la reconnoissance de tous les géometres. Cramer étoit disciple de

CRA Jean Bernoulli. Il étoit disciple d'un tel maître, par ses vastes connoisfances dans la géométrie, dans la physique & dans les belles-lettres. C'étoit une encyclopédie vivante. Ses mœurs, sa conduite & son caractere faisoient honneur à la philosophie. Sa famille subsiste encore à Geneve, & soutient son nom avec honneur.

III. CRAMER (Jean-Jacques). né à Elgg dans le canton de Zurich, en 1673, se rendit très-habile dans les langues orientales. & les professa à Zurich & à Herborn. Il mourut dans la premiere ville en 1702. Ses principaux ouvrages sont : I Exercitationes de ara exteriori Templi secundi. Leyde, 1697, in-4°. Il. Theologia Ifraëlis. Bâle, 1699, in-4°.

IV. CRAMER (Jean-Rodolphe), frere du précédent, naquit à Elcan en 1778. Il fut professeur d'hébreu à Zurich, après la mort de son frere, & ensuite professeur de théologie. Il eut plusieurs autres places honorables, & mourut en 1737. On a de lui : I. Un grand nombre de Theses théologiques en latin. IL Plufieurs Differtations , aush latines. III. Neuf Harangues, & d'autres ouvrages, où l'on trouve de l'érudition.

CRAMMER ou CRANMER (Thomas), né à Astason en Angleterre, l'an 1489, d'une famille noble, professa pendant quelque temps, avec succès, dans l'université de Cambridge. Un mariage, qui le fit chasser de cette école, commença à le faire connoître, & le divorce de Henri VIII fixa tous les yeux fur lui. Il fut le premier qui écrivit, en 1530, pour l'appuyer. Son livre, affez mauvais, mais néceffaire à un prince dégoûté de fa femme, lui affura la faveur du roi. Henri l'envoya à Rome pour y difposer les esprits à approuver la

diffolution de You mariage. Il fe masqua si habilement dans cette cour, que le pape Clément VII, quoique prévenu contre lui par la conduite & par ses ouvrages, le fit son pénitencier. Il passa ensuite en Allemagne, où il se maria secrettement avec la sœur d'Ofiander, miniftre ausli fameux par ses variations que par ses fureurs. Devenu archevêque de Cantorberi, & depuis long-temps le ministre des passions de Henri, il sit déclarer nul, par le clergé d'Angleterre, le mariage de ce prince avec Casherine d'Aragon, travailla à l'unir avec Anne de Boulen, & ne rougit point d'accompagner cette nouvelle reine à son entrée dans Londres. On fait que cette princesse ne jouit pas long-temps de fon triomphe, & que le roi s'oublia jusqu'à l'accuser d'adultere dans la chambre des pairs. La maniere dont Crammer s'y prit pour défendre Anne, sa bienfaitrice, fut d'un courtisan adroit. "Je n'ai jamais " eu , SIRE , meilleure opinion " d'aucune femme que de la vôtre; ", je ne puis la croire coupable. " Mais quand je vois la rigueur " dont Votre Majesté use envers ,, elle, après l'avoir si tendrement " aimée, je ne faurois m'imaginer ., qu'elle foit entiérement inno-" cente. J'ai été comblé de ses bien-,, faits; fouffrez donc, SIRE, que " je me borne à demander à Dieu ", qu'elle se justifie pleinement ». L'exemple de cet évêque schismatique enleva plus de fideles à l'église Catholique, que tous ses raifonnements. Plusieurs citoyens furent condamnés à mort, pour n'avoir pas voulu reconnoître la fuprématie de Henri ( voy. EDOUARD VI). Crammer, l'instigateur de ces menreres, ne prévoyoit pas qu'il périrojt aussi un jour sur un échafaud, Au commencement du regne

de la reine Marle, il fut arrêté comme un traitre & un hérétique. Il abjura, dans l'espérance de sauver fa vic. Marie ne songea pas moins à le faire brûler. Alors il rétracta son abjuration, & déclara sur le bûcher qu'il mouroit Luthérien. M. l'abbé Millot dit qu'il étendit dans les flammes la main qui avoit fignél'abjuration, & la tint immobile jusqu'à ce qu'elle fût entièrement brûlee. Son supplice eft du 21 mars 1556: il avoit 65 ans. Les Protestants ont dit autant de bien de ce Prélat courtisan, que les Catholiques en ont dit de mal. " Mais quel homme ( fuivant Bof-» sut), qu'un évêque qui étoit » en même temps Luthérien, ma-» rié en secret, sacré archevêque » suivant le Pontifical Romain. » soumis au Pape dont il détes-» toit la puissance, disant la Messe » qu'il ne croyoit pas, & donnant » pouvoir de la dire »! C'est pourtant cet homme, que Burnet donne pour un Athanase & pour un Cyrille; tant l'esprit de parti fascine les yeux, & tant il est dangereux qu'un controverfifte se mêle d'ètre historien! On a de Crammer; L. La Tradition nécessaire du Chrétien; II. Defensio Catholica Dodrina, à Embdem , 1557, in-8°., & plufieurs ouvrages en anglois & en Latio.

CRAMOISY (Sébastien), imprimeur de Paris, se distingua par une grande capacité dans son art. On lui donna la direction de l'imprimerie du Louvre, nouvellement établie par les soins du cardinal de Richelieu. C'est sous son administration que parurent les grands livres imprimés au Louvre. Ses éditions n'étoient ini aussi belles, ni aussi exactes que celles des Eximue, des Manuce, des Plantin & des Frobens; mais, après les ches-d'œnvres de ces célebres im-

primeurs, elles peuvent tenir une place honorable. Il mourut à Paris en 1669, à 84 ans. Le Catalogue de fes Editions a été imprimé plus d'une fois par lui & par son petit-fils, qui lui succéda dans la direction de l'imprimerie royale, mais qui n'eut ni ses talents, ni son exactitude. Louis XIV sit venir de Lyon, en 1691, Jean Annisson, qui le remplaça, & qui soutint la réputation de l'imprimerie royale.

CRANTOR, philosophe & poëte Grec, natif de Solos en Cilicie, fut un zélé défenseur de la doctrine de Platon, & le premier qui la commenta. Il mourut d'hydropisie dans un âge peu avancé, laisfant plusieurs ouvrages, que nous n'avons plus. Cicéron parle trèsavantageusement d'un petit ouvrage qu'il avoit fait fur le deuil. de luclu. Il l'appelle un petit livre, mais un livre d'or que l'on doit apprendre mot à mot. L. 2, Quest. Academ. Ce livre du deuil est le même qu'il appelle de la Confolation dans le premier livre de ses Tusculanes. Il florissoit vers l'an 315 avant J. C.

CRANTZ, royer KRANTZ.

CRAON (Pierre de ), d'une famille ancienne qui tire fon nom du petit village de Craon en Anjou. s'attacha à Louis d'Anjou, qui étoit alors en Italie. Ce prince l'envoya en France, pour chercher de l'argent & du secours; mais au lieu de remplir sa commission, il so livra à la débauche avec les courtisanes de Venise. Le duc d'Anjou, ayant attendu long-temps fans en avoir de nouvelles, mourut de chagrin. Le duc de Berri menaça le commissionnaire insidele de le livrer au dernier supplice; mais sa naissance & ses richesses le sauverent. Craon se fit connoître par un nouveau crime, qui réveilla la mémoire du premier. Le duc d'Or140

léans l'avoit disgracié : il s'imagina que le connétable de Clisson lui avoit rendu de mauvais offices, & il l'affassina à la tête d'une vingtaine de scélérats, le jour de la Fête-Dieu 14 juin 1391. Le connetable n'étant pas mort de ses blessures, pour suivit son affassin, réfugié chez le duc de Bretagne, qui lui dit en le recevant : Vous avez fait deux fautes dans la même journée; la premiere d'avoir attaqué le Connétable, & la seconde de l'avoir manqué. Les biens de l'affashin furent confisqués, & donnés au duc d'Orléans; son hôtel changé en un cimetiere, & ses châteaux démolis. Avant ce meurtre, lui & Maifteres avoient obtenu du roi Charles VI, qu'on donneroit des confesseurs aux criminels qui alloient au fupplice. Richard II, roi d'Angleterre, demanda sa grâce quelque temps après, & l'obtint. Craon revint à la cour, s'y montra hardiment; tandis que Clisson, qui avoit si bien mérité de l'état, en étoit banni.

CRAPONE (Adam de), gentilhomme Provençal, natif de Salon, fit en 1558 le canal qui porte son nom, tiré de la Durance jusqu'à Arles. Il avoit aussi entrepris de joindre les deux mers en France: projet qui ne fut exécuté que sous Louis XIV, quoique Henri II lui eût donné des commissaires pour commencer ce travail important. De Crapone entendoit parfaitement les fortifications. Le roi Henri II le préféroit aux étrangers que la reine Catherine de Médicis protégeoit au préjudice des François. Ce prince l'ayant envoyé à Nantes en Bretagne, pour démolir une citadelle commencée sur un mauvais terrain, il fut empoisonné par les premiers entrepreneurs, âgé seulement de 40 ans.

CRASOCKI, (Jean) gentilhomme Polonois, contribua beau-

coup à procurer au duc d'Anjou la couronne de Pologne, au milieu du xvi fiécle. Dans le cours de ses voyages, il s'étoit arrêté quelques années en France, où il avoit fait les plaifirs de la cour de Charles IX. par la vivacité de son esprit, comme il en avoit caufé la furprife par la petitesse de sa taille & de la délicatesse de ses traits. Ce gentilhomme s'attira les bonnes grâces & les bienfaits du roi, & de Catherine de Médicis. Enfin, comblé de richesses, & pénétré de gratitude & d'admiration, il retourna dans sa patrie. Le roi Sigifmond-Auguste vivoit encore : le nain Polonois ne cessoit de l'entretenir & de l'intéresler, ainfi que les grands du royaume, par le récit de ce qui l'avoie frappé durant son féjour en France. Il aimoit sur-tout à s'étendre sur les vertus & les exploits de Henri, ducd'Anjou, frere du roi. Son langage, animé par la reconnoissance, fit une vive impression sur les Polonois, qui le defirerent pour souverain. Crasocki repassa en France, pour y faire connoître les dispofitions de la noblesse en faveur de Henri; & lorfque ce prince fut monté sur le trône, il fut, pendant sa courte administration, un de ses sujets les plus fideles & les plus zélés.

CRASSET, (Jean) natif de Dieppe, jéfuite, mort en 1692, dans un âge affez avancé, publia, en 1670, des Méditations pour tous les jours de l'année; l'Histoire du Japon, &c. en 2 vol. in-4°, dont le premier renferme des détails curieux, & dont le second n'est presque qu'un martyrologe. Ses Livres de pitté ont été beaucoup lus. Il dirigea avec succès, & jouit de beaucoup de considération dans sa

fociété.

I. CRASSO, (Jules-Paul) médecin de Padoue, ne cultiva pas

CRA 141

moins les langues & les belles-lettres, que fon art. Il mourur en 1574. On a de lui: Une Traduction Latine des Ouvrages d'Arctaus & de plasieurs autres anciens Médecins Grees, qu'il a rendus avec fidélité, & même avec élégance.

II. CRASSO, (Laurent) Italien, est auteur de, Eloges des Hommesde leures de Venise, en 2 vol. in-4°: ouvrage publié en 1666, devenu rare & recherché, quoique peu estimé; il fourmille de fautes.

CRASSOT, (Jean) né à Langres, professeur de philosophie au collège de Sainte-Barbe, mort en 1616, se sit connoître des savants par une Logique & une Physique bonnes pour son temps; & des badauds Parisens, par le talent de redresser ses longues oreilles, & de les abaisser à son gré. C'est l'abbé de Marolles qui nous apprend cette anecdote intéressante, dans ses Mémoires.

L CRASSUS, Publius - Licinius) jurisconsulte Romain, de l'illustre famille des Crassus, qui a donné plusieurs consuls, sut élevé à la souveraine prêtrise l'an 131 avant J. C. Il passa en Asie, à la tête de l'armée Romaine, destinée contre Ariftonicus; mais il fut vaincu dans une grande baraille, & pris par les Thraces, qui étoient à la solde d'Aristonicus. Crassus, ayant frappé le soldat qui le conduisoit, fut rué d'un coup de poignard, & enterré à Smyrne. Il avoit quitté sa dignité de grand pontife pour commander les armées ; ce qui étoit alors fans exemple... Voyez GRASsis, no 1.

II. CRASSUS, (Marcus - Licinius) de la même famille que le précédent, commerça d'abord en esclaves. Il ne possédoit alors que 300 talents environ; mais depuis il acquit de si grandes richesses, qu'il

fit un festin public au peuple Romain, & donna à chaque ciroyen autant de blé qu'il pouvoit en confommer pendant trois mois. L'inventaire de ses biens, lorsqu'il marcha contre les Parthes, montoit à 7100 talente. Un homme, selon lui, ne devoit pas passer pour riche, s'il n'avoit de quoi entretenir une armée. La crainte des fureurs de Cinna & de Marius, l'obligea de se retirer en Espagne, où il resta caché pendant huit mois dans une caverne. Dès qu'il put reparoître, il signala son courage dans la guerre contre les esclaves, mérita l'honneur du petit triomphe, fut fait préteur l'an 71 avant J. C., & defit Spar:acus, chef des esclaves rebelles. Il fut consul l'année suivante avec Pompée, puis censeur; & ensuite il exerca une espece de triumvirat avec le même Pompée & César. Cette union ne fut durable qu'avec le premier. Crassus devenu consul une seconde fois, eut en partage la Syrie. En passant par la Judée, il pilla le trésor du temple de Jérusalem. Son avidité lui inspira la penfée d'entreprendre la guerre contre les Parthes. Il dévoroit déjà en espérance toutes leurs richesses, lorsque son armée sut défaite par Surena, leur général. Vingt mille Romains refterent fur le champ de bataille, & dix mille furent faits prisonniers. Les restes de l'armée s'échapperent à la faveur des ténebres, & furent poursuivis par les Parthes. Crassus, invité à une conférence par le général ennemi, fut forcé de s'y rendre par la mutinerie des soldats, & ne tarda pas de s'appercevoir que le dessein de Surena étoit de le prendre vivant. Il se mit en désense, & fut tué les armes à la main, l'an 53 avant J. C. Les Parthes lui ayant coupé la tête, la porterent à Orodes leur roi, qui fit couler de l'or fondu dans fa

bouche, en disant ces mots: Rallafie-toi de ce métal, dont ton cœur a été insatiable. Malgré les justes reproches que méritoit ce Romain, on est forcé de lui donner quelques éloges. La fermeté qu'il montra en apprenant la mort de son fils, qui avoit péri dans cette malheureuse expédition, étoit d'un héros. Les paroles qu'il adressa à ceux qui l'environnoient, lorfqu'il fut obligé d'aller se mettre entre les mains de Surena, n'honorent pas moins sa mémoire. Dans quelque lieu, leur dit-il, que vous conduise la fortune, dites par-tout que Crassus a péri trompé par ses ennemis, & non pas livre par ses foldats. Craffus étoit , selon Plutarque, savant en histoire, & n'étoit point ignorant en philosophie. Il s'étoit attaché aux livres d'Aristote, qu'il étudia fous un maître nommé Alexandre, le seul de ses amis qu'il mena toujours à la campagne. Dans le chemin, il lui donnoit un chapeau, pour le garantir de l'ardeur du soleil, & ne manquoit pas de le lui redemander au retour. Le disciple, tout riche qu'il étoit, ne fit jamais rien pour son mattre; & il est difficile de dire si celui-ci étoit plus pauvre, dit Plutarque, quand il entra chez Crassus, que lorsqu'il en forrit.

III. CRASSUS, (L. Licinius) orateur Romain, dont Cicéron fait souvent l'éloge, se distingua autant par son éloquence que par son caractere ferme. Il repouffa un licteur du consul Philippe, qui venoispour l'arrêter, en disant : Je ne reconnois point Philippe pour conful, puisqu'il ne me reconnoit pas pour sénateur. Il plaidoit contre Brutus, citoyen débauché, & peu digne du nom qu'il portoit. Le convoi de Junie passe par hafard devant l'endroit où fe tenoit le jugement; alors Craffus apostrophant vivement Brutus: Que reux-eu, lui dit-il, que Junie annonce

de ta part à ton pere? ... Domitius rés prochoit à Crassus qu'il avoit pleuré la mort d'un poisson rare qu'il nourrissoit dans son vivier. — Pour vous, répondit Crassus, vous n'étos pas se tendre, & vous n'avez pas même pleuré la mort de vos trois semmes.

I. CRATERE , favori d'Alexandre le Grand, & rival d'Antipater, plut au conquérant Macédonien par un air noble & majestueux, un esprit élevé, & un grand courage. C'étoit un courtifan vertueux, qui conferva les mœurs dures des Mæ cédoniens, & qui parloit à son maître avec beaucoup de franchise. Aussi ce prince disoit : "Ephestion » aimeen moi Alexandre, & Cratere " aime le Roi ». Il l'employoit pour traiter avec les Macédoniens, tandis qu'Ephestion traitoit avec les Perses. Après la mort d'Alexandre. il fut tué dans un combat contre Eumenès, qui le voyant expirer. descendit de cheval pour lui tendre les derniers devoirs.

II. CRATERE, Athénien, qui avoit recueilli les Dlerets de ses concitoyens, ne doit pas être confondu avec le favori d'Alexandre. Bayle dit avec raison qu'il n'est pas vraisemblable que l'ami de ce héros se su atres de sarrêts du sénat de sa patrie; que ce travail demande un greffier, se non un homme de guerre. Les savants regrettent cet ouvrage, qui n'est pas venu jusqu'à nous.

I. CRATES, fils d'Asconde, disciple de Diogène le Cynique, naquit à Thebes en Béotie. Il se livra de bonne heure à la philosophie, & pour n'être pas distrait pas les soins temporels, il vendit ses biens, & en donna le produit à ses concitoyens. C'est du moins ce que rapporte Anthisenes, & d'après lui Diogène-Laerce. Philostrate, qui raconte le même fait, dit qu'il jeta son argent dans la mer, en disant: Pérife

CRA

143

Re, functes richesses; je vous engloutis de peur que vous ne m'engloutifiez. D'autres disent qu'il déposa cet argent chez un banquier, à condition qu'il le donneroit à ses enfants, s'ils étoient insensés, c'est-à-dire, s'ils négligeoient la philosophie; & au public, s'ils la cultivoient, car ils n'auroient besoin de rien. On lui antibue ce tarif de dépense, assez plaisant: Il faut donner à un Cuisinier dix mines, à un Médecin une dragme, à un flatteur cinq talents, de la fumée à un homme à confeils, un talent à une Courtifant, & trois oboles à un Philosophe. Lorsqu'on lui demandoità quoi lui fervoit la philofophie: - A apprendre ( répondoit-il , à se contenter de légumes, & à vivre fans soins & sans inquictudes. Habillé fort chandement en été & fort légérement en hiver, il se distinguoit en tout des autres hommes. Il étoit d'une malpropreté insupportable. acousoit à son manteau des peaux de brebis fans préparation; fingularité qui, jointe à sa laideur naturelle, en faifoir une espece de monftre. Alexandre, curieux de voir ce Cynique, lui offrit de rebâtir Thebes sa patrie. - Pourquoi cela , lui répoodit Crates? Un autre Alexandre la détrairois de nouveau. Le mépris de la gloire, l'amour de la pauvreté tienuent lieu de patrie : ce sont des biens que la fortune ne me ravira jamais. Sa verm lui mérita la plus haute confidération dans Athenes. Il connut toute la force de cette espece d'automé publique, & il s'en servit pour rendre ses compatriotes meilleurs. Patient jusqu'à supporter les coups, il ne se vengez d'un soufflet qu'il avoit reçu d'un certain Nicodrome, qu'en faisant écrire au bas de sa joue enflée: Nicodromus ficit; Cest de la main de Nicodrome. Quoiqu'il fat laid & boffu, il inspira la passion la plus violente à Hipparchie, sour du philosophe Métroele. Il fit tout ce qu'il put pour la détacher d'un goût qui pouvoit paroître peu délicat. Il se présenta un jour tout nu devant fon amante: Voilà, dit il en lui montrant un corps hideux, l'épouz que vous demandez; & jetant à terre son bâton & sa besace: Voici, ajouta-til, sous son bien... Hipparchie persistant dans fon amour, le Cynique l'époufa; mais il est absurde de croire ce que rapportent Diogene-Laerce, Sexus-Empiricus & Apulée, qu'il proposa à fa femme de consommer le mariage fous le Portique, & qu'elle y consentit. Crates eut d'Hipparchie deux filles. Il les maria à deux de ses disciples, & les leur confia 30 jours à l'avance, pour essayer s'ils pourroient vivre avec elles. Il floriffoit vers l'an 328 avant J. C. On trouve des Lettres de lui dans les Epistola Cynica, imprimées en Sorbonne, sans date: livre rare.

II. CRATÈS, philosophe académicien d'Athènes, & disciple de Polémon, auquel il succéda dans son école vers l'an 272 avant J. C. Ces deux philosophes s'aimerent toujours avec une extrême tendresse. Cratès eut pour disciples Arcesilans, Bion de Boristhène, & Théodore, chef d'une sede. Il sut employé par ses comparriotes dans plusieurs amfes comparriotes dans plusieurs am-

baffades.

CRATESIPOLIS, reine de Sicyone, se signala par sa valeur: c'est à cette qualité, si rare dans une semme, qu'elle dut la conservation de ses états. Après la more d'Alexandre son époux, s'étant mise à la tête des soldats qui lui étoient demeurés sideles, cette héroine marcha sièrement contre ceux de ses sujets qui avoient pris occasion de la mort du roi pour serévolter. Elle en sit pendre 30 ou 40 des plus mutins, & rétablit partout le calme. Après avoir conquis son royaume, elle sut le gouver-

ner, & fut enlevée à son peuple l'an 314 avant J. C., laissant une

mémoire immortelle.

CRATINUS, un des meilleurs poètes & des plus grands buveurs de son temps, se fit connoître à Athenes par ses Comédies, & mourut à 97 ans, vers l'an 432 avant Pere chrétienne. Sa plume n'épargnoit personne, pas même les premiers magistrats de la république. Quoiqu'une baffe bouffonnerie & une groffiere obscénité fissent ordinairement le fond des Comédies de Cratinus, le petit peuple d'Athenes le chassa une fois avec sa troupe, parce que la scene n'étoit pas affez baffement comique à fon gré. Quintilien porte un jugement avantageux de ses pieces de théâtre; mais les fragments qui nous restent sont trop peu de chose pour décider s'il méritoit cet éloge.

CRATIPPUS, philosophe Péripatéricien de Mitylène, où il enseigna la philosophie, alla ensuire à Athènes, & eur pour disciples le fils de Cicéron & Brutus. Pompée alla le voir après la bataille de Pharsale, & lui proposa des disficultés contre la providence. Le philosophe consola le guerrier, &

iustifia la Divinité.

CRATON ou DE CRAFFTHEIM, (Jean) né à Bresleau, en 1519, sur médecin des empereurs Ferdinand I, Maximilien II & Rodolphe II. C'est à cette occasion qu'il parodia un vers d'Horace:

Principibus placuisse viris non ultima laus est.

Il change ainsi:

Cafaribus placuisse tribus non ultima laus est.

Ce docteur mourut en 1585, à 66 ans, dans sa patrie. On a de lui: Isagoge Medicina, à Venise, en 1560, in-80, & plusieurs ouvrages estimés des gens de l'art, L'auteur avoit pratiqué la médecine avéé beaucoup de fuccès. C'étoit un homme de bonne mine, & il refembloit parfaitement à l'empereur Maximilien H. On l'accusion d'avoix l'humeur chagrine, & d'être trop attaché à l'argent.

CRAYER (Gaspard), peintre d'Anvers, mort à Gand en 1669, réussit également dans l'histoire & dans le portrait. Le célebre Rubers le regardoit comme son émule; & ce n'est pas un petit éloge pour ce peintre. La nature est rendue, dans ses ouvrages, avec une expression frappante & un coloris

enchanteur.

 I. CREBILLON (Prosper Jolyot de), néà Dijon le 13 févr. 1674, d'un greffier en chef de la chambre des comptes, étudia au college Majarin, fit son droit & fut reçu Avocat. Il se mit à Paris chez un procureur, pour s'y former à l'émde du barreau; mais l'impétuofité de sa jeunesse sut un obstacle à ses fuccès. Prieur ( c'étoit le nom de fon procureur ) lui voyant une répugnance naturelle pour la chicane, lui proposa de travailler pour le théâtre. Après avoir refusé pluficurs fois, le jeune Crébillon donna Idoménée, & ensuite Atrée. Prieur, attagné d'une maladie mortelle, s'étoit fait porter à la premiere représentation de cette derniere Piece; il dit à l'auteur en l'embrafsant : Je meurs content, je vous ai fait poëte, & je laisse un homme à la Nation .... Le jeune auteur marchoit avec gloire dans cette nouvelle carriere, lorsqu'il devint passionnément amoureux, & fon amour finit pat le mariage. Son pere, indigné contre lui, qui le voyoit livié au démon de la poesse, le déshérita; mais étant tombé malade quelque temps après en 1707, il le rétablit dans tous ses droits. Ce rétablissement étoit affez inutile : rout

le bien qu'il laissoit, avoit été ou vendu ou faifi. Crébillon se trouva. à la fleur de son âge, avec beaucoup de lauriers & point de fortune. La mort de sa femme, arrivée en 1711, vint augmenter ses inquiétudes. Le sort ne répara ses injuffices que long-temps après, en lui procurant, en 1731, une place à l'académie Françoise, & l'emploi de censeur de la police en 1735. Il obtint de plus grandes récompenses sur la fin de sa carriere, qui a été longue. Son tempérament étoit extrêmement robuste; & s'il l'eût ménagé, ses jours se seroient étendus plus loin. Sa maniere de vivre étoit affez singuliere. Il dormoit peu, & couchoit presque sur la dure, non par mortification, mais par goût. Toujours entouré d'une trentaine de chiens & de chats, il avoit fait de son appartement une espece de ménagerie. Pour dissiper les mauvaises exhalaisons de ces animaux, il fumoit beaucoup de tabac : mais cette odeur ne remédioit pas entiérement à la corruption de l'air. S'il étoit malade, il se gouvernoit à sa fantaisse, ne voulant observer aucun régime. & se moquant des médecins & des remedes. Il eut pendant long-temps une éryfipelle aux jambes, qui fluoit : cette source ayant tari, il mourut le 17 juin 1762, à 88 ans. Il aimoit la solitude, & là, à l'abri de toute distraction, il imaginoit des plans de romans, & les composoit ensuite de tête sans rien écrire. Un jour qu'il étoit fortement occupé, quelqu'un entra brufquement chez lui : « Ne me troublez » point, lui cria-t-il; je fuis dans » un moment heureux: je vaisfaire » pendre un ministre fripon, & \* chasser un ministre imbécille ». Crédillon étoit modeste, vrai, senfible, d'un abord facile, officieux, enchanté des succès des jeunes auteurs, & les échauffant de sa flamme. La candeur & la facilité de ses mœurs alloient jusqu'à la bonhomie. Il ne se permettoit les bons mots qu'avec son fils, homme plein de sel & d'esprit. Se trouvant un jour dans une grande compagnie, on lui demanda quel étoit celui de ses ouvrages qu'il estimoit le plus? question qui avoit été faite autrefois au grand Corneille. - Je ne fais pas ( répondit-il ) quelle est ma meilleure production; mais, (ajouta-t-il en montrant fon fils) voila fans doute la plus mauvaise. - C'est, repliqua vivement celui-ci, qu'elle n'eft pas du Chartreux. Il faut fe rappeler que les ennemis de cegrandhomme avoient fait courir le bruit ridicule, qu'il devoit ses belles pieces à un solitaire de ses amis. Crébillon est le créateur d'une partie qui lui appartient en propre, de cette terreur qui conflitue la véritable tragédie. Si jamais nous élevons des flatues aux auteurs tragiques, la troisieme sera pour lui. Après une représentation d'Aute. on lui demandoit pourquoi il avoit adopté le genre terrible? « Je n'a-» vois point à choifir, (répondit-" il). Corneille avoit pris le Ciel " Racine la Terre; il ne me restoit » plus que l'Enfer : je m'y fuis jeté » à corps perdu ». Hardi dans ses peintures, mâle dans ses caracteres, grand dans ses idées, énergique dans ses vers, & terrible dans ses plans, il est peut-être le seul de nos poëtes modernes qui ait posfédé le grand fecret de l'art de Melpomene, tel que l'avoient les tragiques de l'ancienne Grece. Il eût été à fouhaiter qu'à leur exemple, il eût moins employé ces déguisements, ces reconnoissances, qui appartiennent plutôt au roman qu'à la tragédie. C'est par Idomenée qu'il débuta en 1705. Quoiqu'on s'appercoive que c'est l'ouvrage d'un

jeune homme, que l'intrigue est feible & la diction lache, on y admire cependant de beaux endroits & d'heureuses fituations. Les scenes entre le pere & le fils produisent le plus vif intérêt. Le fujet ne touche pas moins: son seul défaut est d'approcher de celui d'Iphigénie en Aulide. Bientôt après Crébillon développa tout ce qu'il étoit, dans sa tragédie d'Airée, qui a un caractere plus fier & plus original. Le terrible, la pathétique qui y regnent, frappent tous les connoisseurs. Le rôle d'Atrée eft tout ce qu'il y a de plus beau fur notre théâtre; il se Soutient dans toutes ses parties. La scene de la reconnoissance est admirable; celle de la coupe est du plus grang tragique. Le rôle de Plifthene forme le plus beau contraste avec celui d'Airée. En un mot, cette tragédie, au défaut près de la seconde réconciliation, est un chefd'œuvre, & de la plus grande maniere. Le poëte, à la vérité, a fait entrer de l'amour dans ce beau terrible; mais le public, accourumé aux fadeurs ridicules de la tendresfe, n'auroit pu supporter un spectacle fi effrayant, fans un peu de galanterie. Cette piece, jouée en 1707, eut dix-huit représentations. Elecere, jouée à la fin de l'année suivante 1708, eut un brillant succès. Le fonds du sujet intéresse, & il est peint avec beaucoup de force; le rôle d'Eledre est supérieur, ainsi que ceux d'Oreste & de Palamede. Ce dernier role, dit Voltaire, étoit celui qui en imposoit le plus. « On " s'est apperçu depuis, ajoute-t-il. , que ce rôle de Palamede eft étran-,, ger à la piece, & qu'un incon-" nu obscur qui fait le person-", nage principal dans la famille d'A-" gamemnen, gâte absolument ce " grand fujet, en avilisfant Oreste, ,, & Eledre. Ce roman, qui fait d'O. " refte un homme fabuleux fous le

", nom de Tydee, & qui le donne " pour fils de Palamede, a paru " trop peu vraisemblable. On ne ,, peut concevoir comment Oreste, ,. sous le nom de Tydle, ayant fait " tant de belles actions à la cour " de Thyeste, ayant vaincu les deux " rois de Corinthe & d'Athenes; " comment un héros, connu par ses " victoires, est ignoré de Palamede. " On a fur-tout condamné la par-" tie carrée d'Elettre avec Itys, fils ,, de Thyeste, & d'Iphianasse avec Ty-" die, qui est enfin reconnu pour " Orefte. Ces amours font d'autant " plus condamnables, qu'ils ne " servent en rien à la catastrophe. " On ne parle d'amour dans cette " piece que pour en parler. C'est " une grande faute, il faut l'a-" vouer, d'avoir rendu amoureuse " cette Eledre, âgée de 40 ans, dont " le nom même fignifie funs foiblef-" se, & qui est représentée dans " toute l'antiquité, comme n'ayant ,, jamais eu d'autre fentiment que " celui de la vengeance de fon pe-" re. Il y a de belles tirades dans " l'Electre. On souhaiteroit, en gé-" néral, que la diction fût moins " vicieuse, le dialogue mieux fait. " les pensées plus vraies ». Ces observations de Voltaire, quoique féveres, ont paru justes aux connoisseurs. En effer, il faut convenir qu'Eledre amoureuse n'est pas de la dignité du cothurne Grec : mais cer amour produit une scene touchante, celle dans laquelle Electre veut empêcher Itys d'aller aux autels. Les autres défauts de cette piéce font trop de complication . de longueurs, de descriptions: une partie du second acte est écrite du fty le de l'épopée. Voltaire a donné le même sujet sous le nom d'Orefte, Lorfqu'il présenta sa piece à Crébillon, censeur des ouvrages dramatiques, il commença par s'excuser de ce qu'il avoit ofé être son zi-

147

Val; on dit que Crébillon lui répondit : l'ai the tontent du succès de mon Electre. Je souhaite que le Frere vous feffe meent d'honneur que la Saur z'a a fait... La tragédie de Rhadamife, qu'on représenta 30 fois en 1711, est une des plus belles pieces qui soient restées sur notre thélue, quoique méprifée par Defpiaux. Un de ses amis ayant voulu luien faire la lecture, lorsqu'il étoit das son lit, n'attendant plus que l'heure de la mort ; le fatyrique l'interrompit, après en avoir écouté deux ou trois scenes : Eh ! mon ami . lui dit-il, ne mourrai-je pas assez promptement? Les Pradons, dont nous nous sommes moqués dans notre jeuusse, troient des Soleils auprès de cux-ci. Boileau disoit encore de Crébillon: " Que c'étoit Recine ivre ». Ce qui indisposoit sur tout ce poeuc'étoit le flyle. Celui de Crébillon milemble affez à sa maniere : il est vigoureux & énergique, ce qui entraine souvent des incorrections, des tours durs & barbares; mais ces fautes de grammaire disparoissent devant les beautés males, les camderes soutenus & les vers de génie dont ses tragédies étincellent. Il y a d'ailleurs dans Rhadamific du tragique, de l'intérêt, des fituations, des vers frappants. La reconnoissance de Rhadamiste & de Zénobie plaitbeaucoup. Le rôle de Zénobie est noble; elle est vermeuse & attendriffante. On fit deux éditions de cette piece en huit jours. Rhadamifte recut les plus grands applaudissements à Versailles, qui, pour cette fois , fut d'accord avec Paris. Crébillon profita de ce succès pour aller solliciter quelque grace à la cour; il n'y trouva que de la froideur. Quittant, sans regret, us sejour si peu fait pour lui, il prit pour devise : Ne t'attends qu'à wi sal; & il continua de travaillet pour le théatre. Sémiramis, don-

née au théarre en 1717, fut beaucoup critiquée, & avec raison. Le défaut le plus grand de cette piece . est que Sémitamis, après avoir reconnu Ninias pour son fils, en est encore amoureule; & ce qu'il y 🛝 d'étrange, c'est que cet amour est fans terreur & fans intérêt. Les vers font mal faits, la conduite trèsmauvaise, & nulle beauté n'en rachere les défauts. Le public vie avec plus de plaifir Pyrrhus. Il v a du génie dans le plan, quoique trop compliqué; mais peu d'intérêt dans la piece, & trop de langueur & de correction dans le style. Xercès suivit Pyrchus, & n'eut qu'une représentation : on le joua en 1724, mais il n'a été imprimé qu'en 1749. Crébillon travailla pour le théatre jusqu'à la fin de ses jours. Il fit représenter Catilina en 1749, à 72 ans. Il y avoit si long-temps qu'il avoit promiscette tragedie, que le public s'écrioit quelquefois avec Ciceron: Jusqu'à quand abuserez-vous Catilina, de notre patience? Cet ouvrage annoncé, comme le fruit d'un travail de 20 années, fut traité par les critiques comme un ouvrage qui devoit mouris dans un jour. On l'applaudit avec transport à la représentation; on le jugea févérement à la lecture. Le héros de la piece parut un coloffe. Carilina eft trop grand, & les autres personnages trop peties; tout est impicovablement facrifié à ce caractere dominant. Ciceron est moins que rien; il perd tout, jusqu'au don de la parole. On fut fur-tout étonné de la manière dont ce grand homme est avili. Ciceron confeillant à sa fille de faire l'amour à Catilina, étoit couvert de ridicule d'un bout à l'autre de la piece. Lorfque l'auteur récita cet endroit à l'académie dans une féance ordinaire, il s'appercut que ses auditeurs, qui connoissoient Ciches

& l'histoire Romaine, secouoient la tête. L'auteur s'adressa à l'abbé d'Olivet, l'enthousiaste de Cicéron: Je vois bien, lui dit-il, que cela vous déplait. - Point du tout, répondit cet académicien, cet endroit est digne du reste. J'ai beaucoup de plaisir à voir Ciceron le complaisant de sa fille. Une courtisane, nommée Fulvie, déguifée en homme, étoit encore une étrange indécence. Il y a des défauts de conduite essentiels dans le Ive acle: le dénouement est étranglé. L'auteur avoit craint de ne pouvoir renfermer fon fujet en moins de 7 actes; il n'en a pas même rempli 4 & demi. La verifification est pleine de termes populaires, de phrases barbares, de constructions louches, de tours profaïques. On trouve au milieu de ces imperfections quelques vers sublimes, jamaisfix beaux vers de suite; quatre ou cinq portraits d'hommes illustres, destinés avec force, mais sans coloris... Crébillon fit le Triumvirat, à l'âge de 80 ans. Un de fes amis le pressant de finir cette tragédie, il lui dit : J'ai encore l'enthousiasme & le feu de mes premieres années. Le public ne jugea pas de même, lorsque la piece parut, prêcédée d'une Epître chagrine, dans laquelle il se plaignoit de la plus horrible cabale. Il y a quelquefois des cabales; mais quelle intrigue du parterre, ou des loges, peut empêcher le public de revenir entendre un ouvrage, s'il en est content? Crébillon ne vouloit ni qu'on s'opposat à ses succès, ni qu'on les lui assurat par des moyens avilis-Sants. Un de ses amis lui demandant des billets pour la premiere repréfentation de Catilina : Vous savez bien, lui dit-il, qui je ne veux pas qu'il y ait personne dans le Parterre, qui se croiz obligé de m'applaudir. -Aussi, lui répondit son ami, ce n'est pas pour vous faire applaudir que je

vous demande ces billets. Soyez slir que ceux à qui je les donnerai, seront les premiers à siffler la piece, si elle le mérite. — En ce cas, dit Crébillon, vous en aurez ... Outre les ouvrages dont nous avons parlé, on a de lui quelques Pieces de vers. Le ton boursoussé y domine; mais on y rencontre des vers heureux. Louis XV. bienfaicteur de Crébillon, & pendant sa vie & après sa mort, lui fit élever un tombeau. Ce monument a été exécuté en marbre par le savant ciseau de le Moine dans l'église paroissiale de St.-Gervais, où le moderne Eschyle a été inhumé. Ses Œuvres ont été imprimées au Louvre, en 2 vol. in-4°. On en a trois autres éditions inférieures : la premiere, en 2 vol. grand in-12, 1759; l'autre, de 1772, en 3 vol. petit in 12, très - élégante; & la troisieme, de 1785, en 3 vol. in-8°, avec figures. II. CREBILLON, (Claude-Prof-

per Jolyot de ) fils du précédent. naquit à Paris le 12 février 1707, & y est mort le 12 avril 1777, à 70 ans. Son pere s'étoit fait remarquer par un pinceau male & vigoureux; le fils brilla par les grâces, la légéreté, la causticité maligne de sa conversation & de ses écrits, & pourroit être surnommé le Pétrone de notre nation, comme son pere en est l'Efchyle. Aussi l'abbé Boudot, qui vivoit familiérement avec lui, lui die un jour, pour repousser quelquesunes de ses plaisanteries : Tais-toi... Ton pere étoit un grand-homme; ex n'es, toi, qu'un grand garçon. « Cré-" billon le pere, dit M. d'Alemberz » peint du coloris le plus noir les » crimes & la méchanceré des hom-» mes. Le fils a tracé, du pinceau le

" François ce qu'on appelle aima-" bles, & ce qui ne fignifie pas n dignes d'être aimés; cette activité » inquiette, qui leur fait éprou-» verl'ennui jufqu'au fein du plai-» fir même; cette perversité de » principes, déguisée, & comme » adoucie par le masque des bien-» féances; enfin, nos mœurs, tout \* à la fois corrompues & frivoles, » où l'excès de la dépravation se " joint à l'excès du ridicule ». Ce parallele, qui est bien fait, prouve combien est absurde le jugement de l'éditeur de Ladvocat, qui dit que les Romans de Crébillon sont vès intéressants, parce que tous les seriments y sont puisés dans un cour safible. Ce n'est pas affurément par là qu'ils intéressent; & l'autear peint plus qu'il ne sent. Quoi qu'il en soit, Crébillon n'eut d'autre place que cel le de censeur royal. Il vécut avec son pere, comme avec va ami & un frere. Son mariage avec une Angloise, que Crébillon le pere n'approuvoit point, ne causa entr'eux qu'une méfintell? gence passagere. Les principaux ouvrages du fils sont : I. Les Leures de la Marquise au Comte de \*\*\*. 1732, 2 vol. in-12. IL. Tanzai & Niedard, 1734, 2 vol. in-12. Ce roman, plein d'allusions satyriques & fouvent inintelligibles, fit mettre l'auceur à la Bastille, & fut plus coura qu'il ne méritoit de l'être. On ne sair à quoi tend cer ouvrage, ni quel en est 'le but. Il y a d'ailleurs des tableaux trop libres, & le flyle offre beaucoup de phrases longues & confuses. III. Les Egarements du cour & de l'esprit, 1736, trois parties in-12. C'est le roman le plus piquant de Crébilton. Les mœurs d'un certain monde y font peintes avec des couleurs vives & vraies. La modestie ne tient pas toujours le pinceau, & les femmes le plaignirent dans le temps, de

ce que l'auteur, profondémeat inftruit des déréglements du cœur humain, & s'en exagérant peut - être la perversité, ne croyoit pas assez à la vertu. IV. Le Sopha, conte moral, 1745, 1749, 2 vol. in 12. Ce prétendu conte moral, qu'on auroit mieux intitulé: Anti-moral, est une galerie de portraits, fouvent licencieux, des femmes de tous les états. On ne fait comment M. de la Bretonne a pu dire : « qu'il ne con-» noissoit pas de traité de morale, » qui vaille la scene entre Zulica, » Mazulin & Nasses ». Les gens de bien auroient desiré que le romancier eut plus respecté la pudeur ; & les gens de goût, qu'il eût mis plus d'action & de variété dans ses romans. V. Lettres Athéniennes, 4 vol. in-12, 1771, dont on peut faire les mêmes éloges & les mêmes critiques que de ses autres ouvrages.'VI. On a encore de lui: Ah! quel contel 1764, 8 parties, in-12. VII. Les Heureux Orphelins, 1754, 2 volumes in 12. VIII. La Nuit & le moment, 1755, in-12. IX. Le Hafard du coin du feu , 1763, in-12. X. Lettres de la Ducheffe de \*\*\*, &c. 1768, 2 vol. in-12. XI. Lestres de la Marquise de Pompadour, trois petites brochures in-12: roman épiftolaire, écrit avec légéreté & quelquefois avec hardiesse; mais qui n'apprend que peu de particularités sur la dame dont il porte le nom. On a récueilli les Œuvres de Crébillon fils, en 11 vol. in-12, 1779.

CREDI, (Laurenzo di) célebre peintre de Florence, mort en 1530, à 78 ans, fut grand imitateur de Léonard de V'inci, & fit de fi belles copies de fes tableaux, qu'on les diffinguoit difficilement des origi-

naux.

CRÉECH, (Thomas) né à Blanford en Angleterre l'an 1659, cultiva la poëfie & les lettres, & n'en vécut pas moins dans l'indigence.

Une humeur sombre qui le jetoit dans des passions violentes, sit le malheur de sa vie, & occasionna sa mort. Amoureux d'une demoiselle qui ne répondoit point à ses seux, quoique bien d'autres eussent un facile accès auprès d'elle, il se pendit de désespoir, sur la fin de juin 1700, à 41 ans. On a de lui plusieurs Tradudions: I. Celle de Lucrers, en vers anglois, imprimée à Oxfort en 1683, in 8°. II. Une autre en prose, du même poëte, avec des notes, préférable à la premiere : la meilleure édition est de Londres, 1717, in-8°. III. La Version de plusieurs morceaux de Théocrite, d'Horace, d'Ovide, de Javénal.

CRELLIUS, (Jean) le fecond apôtre des Unitaires après Socia, d'un village près de Nuremberg, exerça le ministere à Cracovie, professa la théologie dans l'école de cette ville, & y mourut à 42 ans, en 1632. Ses ouvrages tiennent le second rang dans la Bibliothégus des Freres Polonois, par la modération du style, & par la profondeur captieuse du raisonnement. Les principaux font : I. Traité contre la Trinité; Goude, 1678, in-16. II. Des Commentaires sur une pareie du Nouveau-Testament, III. Des Ecrits de Morale, dans lesquels il permet aux maris de battre leurs femmes, Cette décision révolteroit, à coup fûr, nos Françoises.

Il y a eu un autre CRELLIUS, (Paul) Luthérien d'Isleb, mort en 1679, qui a écrit contre les Catho-

liques & les Calvinifles.

CREMONINI (Céfar), profeffeur de philosophie à Ferrare & à Padoue, s'acquit tant de réputation, que les princes & les rois voulurent avoir son portrait. Ses talents étoient obscurcis par de grands défauts, la méchanceté, l'envie, la sourberie, la médisance & l'irréligion. Il étoit né à Cento

dans le Modénois, en 1550; il mourut à Padoue, de la peste, ea 1630, à 80 ans. Ses principaux ouvrages font : I. Aminta e Clori favola filvestre, Ferrare, 1591, in-4°. II Il Nascimento di Venetia, Bergame, 1617, in-12. III. De Physico audien, 1596, in-fol. IV. De Cali do innato. 1626, in 4. V. De Senfibus & facultate appetiva, 1644, in-4° & d'autres ouvrages qui prouvent que son symbole se réduisoit à peu d'articles. Il croyoit l'ame matérielle, capable de corruption, & mortelle, ainsi que l'ame des brutes, au cas (difoit-il pour se sauver par cette reftriction captieuse) qu'il fallût fuivre les principes d'Ariftote.

CRENIUS (Thomas), de la Marche de Brandebourg, recteur en Hongrie, correcteur d'imprimerie à Roserdam & à Leyde, mourut dans cette derniere ville, en 1728, à 89 ans, après avoir inondé l'Europe de ses compilations. Les plus utiles sont: I. Confilia & Mathodi aurea studiorum optime instituendorum, Roterdam, 1692, in-4°. Ce volume fut suivi de deux autres, imprimés, en 1696, à Leyde. Le premier est intitulé: De Philologia. & studiis liberalis doctrina. Le second: De eruditione comparanda. C'est une collection de précentes sur la maniere d'étudier les différentes sciences renfermées dans ces trois livres. Ses autres ouvrages (ont : II. Mufaum Philologicum. 2 vol. in-12. Ill. Thefaurus Librorum Philologicorum, 2. vol. in-8°. IV. De furibus Librariis, à Levde. 1705', in-12. V. Fafciculi Differen tionum Philologo - Historicarum, 5 vol. in-12. VI. Differtationes Philologica, 2 vol. in-12. VII. Commensationes in varios Auctores, 3 vol. in-12.

CREON, roi de Thebes en Béotie, frere de Jocafte, s'empara du

gouvernement, après la mort de Lem, mari de sa sœur. Edipe, auquel il céda le sceptre, s'étant reriré à Athenes, il le reprit encore, & se fignala par des cruautés. Il fit mourir Argie & Antigone, celle-ci pour avoir enseveli ses treres, & l'autre son époux. Les dames Thébaines porterent Thésée à lui déslarer la guerre; & ce héros lui ravit la couronne & la vie, l'an 1250 avant J. C ... Il ne faut pas le confondre avec CREON, roi de Coriache, qui reçut à sa cour Jeson, & l'accepta pour gendre, quand il le sut dégoûté de Médée.

CREPIN & CREPINIEN, (Saints) étoient deux freres très-attachés su Christianisme, qui quitterent Rome pour venir l'annoncer dans les Gaules. Ils s'arrêterent à Soifsons, où, quoique d'une samille distinguée, ils exercerent le mérier de Cordonnier, pour pouvoir répandre plus facilement, à la faveur de leur profession, la lumiere de l'Evangile. On les denonça à l'empereur Maximien-Hercule, qui les remit entre les mains du préfet des Gaules, nommé Ridiovare ou Ridius-Varus, Ce préfet n'ayant pu ébranler la foi des deux freres, il leur fit trancher la tête vers l'an 287. La célébrité de ces deux Saints nous a engagés à les placer dans ce Dictionmaire. Mais l'intérêt de la vérité sous force à dire, d'après le Pere Longueval, que quoique leur martyre foit constant, les actes qui en supportent les circonfiances, & qui leur donneut la profession de Cordeanier, font affez incertains.

CREPITUS, Divinité ridicule des anciens Egyptiens. On la représentoit sous la figure d'un petit entant accroupi, qui sembloit se presser pour donner plus de liberté. su vent intérieur qui l'incommo-

doit.

CRE L CREOUI, (Charles de) prince de Foix, duc de Lesdiguieres, gouverneur du Dauphiné, pair & marechal de France, se diffingua dans toutes les occasions, depuis le fiége de Laon, en 1594, jusqu'à sa mort. Son duel contre Don Philippin, batard de Savoie, servit beaucoup à répandre son nom. La querelle vint d'une écharpe. Créqui ayant emporté un fort sur les troupes du duc de Savoie, Don Philippin, pressé de se retirer, changez son habit pour celui d'un simple foldat, sans faire attention qu'il laissoit une belle écharpe, devenue le partage d'un homme du régiment de Crequi. Le lendemain, un trompette des troupes de Savoie. vint demander les morts : Créqui le chargea de dire à Don Philippin. qu'il fût plus foigneux à l'avenir de conserver les faveurs des dames. Ce reproche irrita Don Philippin, qui lui envoya un cartel. Le François porta par terte le Savoyard d'un coup d'épée, lui donna la vie, & un chirurgien pour le panser. On fit courir le bruit, que Créque s'étoit vanté d'avoir eu du fang de Savoie. Don Philippin, indigné contre le duc, l'envoya appeler une seconde sois. Le batard de Savoie ne fut pas plus heureux que la premiere : il laissa la vie près du Rhône en 1599. Depuis ce combat, Créqui ne cessa de se signaler. Il recut le bâton de maréchal de France en 1622, secourut Aft & Verrue contre les Espagnols, prit Pignerol & la Maurienne en 1630, défit les troupes d'Espagne au combat du Théfin en 1636, & fut tue d'un coup de canon au siège de Brôme en 1638, âgé d'environ 60. ans, comme il se rangeoit près. d'un gros arbre pour pointer fes lunettes. On fit ce distique sur in mort :

Qui fuit eloquii flumen, qui flumen in armis, Ad flumen, Marcis flumine, clarus obit.

On y fait allusion à son éloquence, qui étoit très-persuafive, & qu'il rendoit plus efficace encore par fa politesse & sa magnificence. Il fit éclater ces qualités à Rome, où le roi l'envoya ambaffadeur extraordinaire auprès du pape Urbain VIII en 1633. Créqui épousa successivement deux filles du connétable de Lesdiguieres. Il n'eut des enfants que de sa premiere femme. Son vrai nom étoit Blanchefort; mais fon pere ayant époufé Marie de Créqui, n'obtint les biens de cette famille, qu'à condition qu'il en porteroit le nom & les armes.

II. CRÉQUI, (François de) arriere petit-fils du précédent, maréchal de France en 1668, fut défait malgré des prodiges de valeur en 1671, près de Consarbrick sur la Sare. C'étoit un homme, dit M. de Voltaire, d'un courage entreprenant, capable des actions les plus belles & les plus téméraires, dangereux à sa patrie autant qu'aux ennemis. Echappé à peine, lui 4°, au combat de Confarbrick, il court à travers de nouveaux périls se jeter dans Treves. Il aima mieux être pris à discrétion, que de capituler. Il fut fait prifonnier de Charles IV, duc de Lorraine, par la trahison infigne d'un nommé Bois-Jourdan, qui fit la capitulation à l'infu du maréchal. Les deux campagnes de 1677 & 1678 montrerent en lui des talents supérieurs. Il ferma l'entrée de la Lorraine au duc Charles V, le battit à Kochersberg en Alface; prit Fribourg à sa vue, passa la riviere de Kins en la présence, le poursuivit vers Offembourg, le chargea dans fa re-

traite; & ayant, immédiatement après, emporté le fort Kehel l'épée à la main, il alla brûler le pont de Strasbourg. En 1684 il prit Luxembourg, & mourut 3 ans après, le 4 février 1687, à 63 ans, avec la réputation d'un homme qui eût pu remplacer le maréchal de Turenne. lorsque l'âge auroit modéré le feu de son courage. Le maréchal de Créqui étoit général des galeres depuis 1661. Le grand Condé n'aimoit pas ce capitaine; cependant, après l'affaire de Consarbrick, il ne put s'empêcher de dire à Louis XIV: SIRB, Voere Majesté vient d'acquéris le plus grand homme de guerre qu'elle ait eu. Il ne laiffa d'Armande de St-Gelais, son épouse, qu'une fille mariée à Charles Holland de la Tremoille, duc de Thoars. Voy. ALE-XANDRE VII & BONA.

CRESCENS, philosophe Cynique vers l'an 154 de J. C., se rendirinsame par ses débauches, & par ses calomnies contre les Chrétiens, C'est contre lui que S. Justin écrivig se seconde Apologie.

CRESCENTIIS, (Pierre de) natif de Boulogne, voyagea pendant 30 ans, exerçant la profession d'avocat pour se dérobet aux troubles de sa patrie. A l'àge de 70 ans il revint, pour s'occuper d'un ouvrage fur l'agriculture, qu'il dédia à Charles II, roi de Sicile, qui mourut en 1308. Il est intitulé: Opus ruralium commodorum. Il y en a deux éditions rares: à Louvain 1474: & Florence 1481, in-fol. It fe trouve aussi dans Rei rustice Scriptores de Gesner, Leipsick 1735, 2 vol. in-4°. On en a une Traduct. françoise; Paris, 1486, in-fol. Il y en a une italienne, Florence 1605, in-4°.

CRESCENTIUS NUMANTIANUS, patrice Romain, s'empara du château St-Ange vers 985, & exerça dans Rome des cruautés inouies.

Ses crimes ne demeurerent pas impuns; l'empereur Othon III lui fit trancher la tête.

CRESCIMBENI, (Jéan-Marie) maquit à Macerata, capitale de la Marche d'Ancone en 1663. Ses talents pour la poësse & l'éloquence se développerent de bonne heure. Ses vers eurent d'abord un goût d'ensure & de pointe; mais le séjour de Rome, & la lecture des meilleurs poètes Italiens, le ramenerent à la nature. Non-seulement il changea lui-même de style, mais il entreprit de combattre le mauvais goût, & de donner des regles dubon. Ce fut en partie par ce motif, qu'il travailla à l'établiffement d'une nouvelle académie, sous le nom d'Areadie. Les membres de cette compagnie ne furent d'abord qu'aunombre de 14; mais il s'augmenta depuis. Ils s'appellerent les Bugus & Arcadle, & prirent chacun le nom d'un berger, & celui de quelque lieu de l'ancien royaume d'Arcadie. Le fondateur de cette société en sut nommé directeur en 1690. Pendant 38 ans qu'il conferva ce poste, il déclara la guerre sans ménagement à ces pompeuses extravagances, à ces faux-brillants, à ces clinquants que les Italiens avoient pris fi long-temps pour de l'or. Crescimbeni mourut en 1728 à 64 ans, chanoine de Ste-Marie in Cofmedia, membre de la plupart des académies d'Italie, & de celle des Curieux de la Nature en Allemagne. Durant sa derniere maladie, il fit les vœux fimples des Jémites. Crescimbeni étoit un petit homme maigre, d'une voix caffée & rauque, & dont la figure n'annonçoit pas le génie. Mais des manieres engageantes, & une douceur extrême, malgré son tempérament bilieux, lui gagnoient tous les cœurs. Parmi le grand? sompre d'ouvrages en vers & en

profe dont il a enrichi sa patrie, on ne citera que les principaux : L Histoire de la Poësse Italienne, fortestimée, & réimprimée en 1731 à Venise en 7 vol. in 4°. Cette Hisfoire est accompagnée d'un commentaire semé d'anecdotes, nonseulement sur la vie des anciens poëtes Italiens, mais encore fur celle des anciens poëtes Provençaux, peres des Italiens. Il y a quelquesinexactitudes, comme dans tous les ouvrages de ce genre. II. La Vie du cardinal de Tournon, in-4°. III. L'Histoire de l'Académie des Arcades. & la Vie des plus illustres Arcadiens, 1708, 7 vol. in-4°. IV. Un Recueil de leurs Poëfies Latines, en 9 volum. in-8°. V. Recueil de Poësies à l'honneur de Clément XI, in-4°. VI. Une version en vers italiens des Fables de Bernard Baldi, Rome, 1702, in-12. VII. Abrégé de la Vie de la See Vierge, en italien. VIII. Plufieurs Vies particulieres, &c. &c.

CRESCONIUS, évêque d'Afrique, sur la fin du VII<sup>e</sup> fiecle, est auteur d'une Collettion de Canons. On la trouve dans la Bibliothéque du Drois-Canon, donnée au public par Poël & Justel en 1661, 2 vol. in fol. Ce recueil est une preuve de l'érudition de l'auteur.

CRESPET, (Pierre) religieux. Célefiin, né à Sens en 1543, mourut à 51 ans en 1594, après avoir refusé un évêché que Grégoire XIV vouloit lui donner. On a de lui : Summa Catholica Fidei, Lyon 1598, in-folio; Le Jardin de plaisir & récréation fpirituelle, 1602, in-8°; & d'autres ouvrages dans lesquels il y a plus d'érudition que de critique.

CRESPI, (Joseph-Marie) éleve de Cignani, né à Bologne en 1665, mort dans la même ville en 1747, se forma sur les ouvrages du Baroche, du Titien, de Paul Véronese. Une imagination vive & riante ré154 CRE

pandoit des charmes fur ses tableaux & sur ses discours. Les grands recherchoient sa conversation, les artistes ses ouvrages. Ses figures sont lumineuses & saillantes, ses caractères frappants & variés, son dessin correct.

CRESPIN, Voya CREPIN (St) & CRISPIN.

CRESSI, royet GARLANDE & MONTLHERI.

CREST (la Bergere de ). C'est fous ce nom qu'est connue, dans l'histoire des délires des hommes. une visionnaire nommée Isabeau Vincent, fille d'un cardeur de laine du diocese de Die. Elle apprit le rôle de prophétesse, en gardant les moutons d'un laboureur son parrein. Un homme inconnu la dreffa à ce manége. Elle fit ses premiers effais dans des maisons obscures, où elle prêchoit & prophétisoit à son aise. Rome étoit, selon elle, une Babylone, & la messe une idolâtrie. Les Calvinisses crioient par-tout au miracle. Le ministre Jurieu, qui avoit adopté tant d'autres extravagances, ne manqua pas de se déclarer pour celle-ci. La bergere, animée par la réputation, prophétifa plus que jamais, melant à son galimathias des passages de l'Ecriture, des lambeaux de sermons, de mauvailes plaisanteries contre le pape. Son enthoussafine fit quelques prosélytes, & en auroit fait davantage, si l'intendant du Dauphinéne l'eût fait arrêter. Conduite à l'hôpital général de Grenoble, elle revint de ses égarements . & finit par une mort édifiante, vers la fin du dernier siecle. CRESUS, voy. CRESUS.

CRÉTÉ, fils de Minos & de Pafiphaé. Ayant consulté l'oracle sur sa destinée, il appris qu'il seroit sué par son fils Althemene. Ce jeung prince, instruit du malheur qui menaçoit son pere, tue une de ses sœurs que Mercure avoit outragée, marie les autres à des princes étrangers, & se bannit de sa patrie. Crété sembloit être en sureté : mais ne pouvant vivre sans son file, il équippa une flotte, & l'alla chercher. Il aborda à Rhodes, où Althemene étoit. Les habitants prirent les armes pour s'oppoier à Crété, croyant que c'étoit un ennemi qui venoit les surprendre. Althouene, dans le combat, décocha une fleche à son pere : ce malheureux prince en mourut, avec le chagrin de voir l'accompliffement de l'oracle; car . son fils s'approchant pour le dépouiller, ils se reconnurent. Althemene obtint des Dieux que la terre s'entr'ouvrit pour l'engloutir surle-champ.

CRETENET , ( Jacques ) chirurgien, natif de Champlite en Bourgogne, entra dans l'état ecclésiastique, après avoir perdu sa semme. Secondé par le prince de Conti & le marquis de Coligni, il avoit dejà institué les Prêtres-missionnaires de S. Joseph de Lyon. L'archevêque de cette ville, fâche qu'un chirurgien se mêlât de gouverner des prêtres. l'avoit excommunié. Mais étant ensuite informé du mérite de l'instituteur; il le favorifa, ainsi que ses Disciples. L'abbé Cretenet mourut le 3 septembre 1666, à 63 ans, avec une grande réputation de vertu. On a fa Vicecrite par M. Orame. Sa congrégation, confacrée aux missions & à l'éducation des eccléfiaftiques dans les féminaires, eft peu répandue.

CRÉTHEIS, femme d'Acaste roi de Thessalie, conçut une violente passion pour Pelée. Ce jeune prince étant insensible à ses seux, elle persuada au roi son époux, qu'il avoit tenté de la corrompre. Acasta irrité exposa Pelée aux Centaures; mais il retourna vainqueur, après.

avoir mé de sa main, & son accufarice & fon juge.

CRETIN, (Guillaume DU Bois, dit) changre de la Ste Chapelle de Paris, trésorier de celle de Vincennes, Chroniqueur, c'est-à-dire, historien du roi sous Charles VIII. Louis XII & François I, mourut l'an 1525. Clément Marot l'appelle le Souverain Poets François; mais le poète fouverain ne feroit à préfent sur notre Parnasse, que parmi les esclaves des Muses. Ses productions, réimprimées à Paris en 1724, in-12, offrent trop de jeux-de-mots, de pointes & d'équivoques, (comme l'a remarqué Rabelais dans son Pastagruel, où Crétiz paroit sous le som de vieux Rominagrobis. ) Ce goût infipide de plats jeux-de-mots, areparu depuis peu sous le nom de calembours. Le fiecle dernier ne vit-il pas renaître en France, sous le nom de Turlupins, les bizarreries du vieux Crésin? Dans les plus beaux jours des lettres & de la politesse, sous le regne de Louis XIV, la cour en fut infectée, & M. d'Armagnac, grand-écuyer de France, ayant demandé à Heari - Jules, prince de Condé, pourquoi l'on disoit Guesà-Per, & non pas Guet-à-d'Inde ? -" Par la même raison, (lui répondit » le prince,) qu'on dit que M. d'AR-» MAGRAC oft un Turlupin, & non

» pas un Turluchêne ».

CREVANT, roy. HUMIERES: CREVECŒUR, (Philippe de) fieur d'Esquerdes, maréchal de France, d'une famille ancienne, étoit fils de Jacques de Creveceur, ambaffadeur du duc de Bourgogne auprès du roi d'Angleterre, mort en 1441. Philippe s'attache d'abord au duc de Bourgogae, Charles le Ténéraire, & se fignale à la bamille de Montheri en 1465. Après la mort de ce prince, son bienspideur au lieu de demeurer fidele à sa fille, il se vendit à Louis XI, & lai fut

fort utile. Il surprit St-Omer avec 600 hommes seulement, se rendie maître de Terouanne, & fit prisonniers les comtes d'Egmont & de Nassau. Charles VIII le menoit à la conquête du royaume de Naples. loríque la mort l'enleva à la Bresse près de Lyon, en 1494, sans poftérité. Grand capitaine & habile négociateur, il mérita que Louis XI le recommandât en mourant au Danphia son fils, comme un homme également sage & vaillant. Ce deznier prince ordonna que, loríqu'oa transporteroit son corps à Boulogne, où il est enterré, on lui rendroit les mêmes honneurs qu'à celui d'un roi de France. Le maréchal de Crevecaur avoit une si grande antipathie pour les Anglois, qu'il disoit quelquesois: Je consentirois de pa∬er un an ou deux en enfer, pourvu que je puffe les chasser de Calais.

CREVEL, (Jacques) avocat. membre de l'académie royale des belles-lettres de Caen, naquit l'an 1691 à Ifs près de cette ville. Une élocution zifée, un esprit vif & pénétrant, & d'excellentes études, le firent bientôt distinguer dans le barreau. Aux exercices de son état, il joignit la place de professeur royal du droit François dans l'université de Caen, qui le nomma recleur en 1721. Son rectorat eft remarquable par la réparation éclatante des Jésuites envers cette univerfité, qu'ils avoient outragée dans une de leurs Pieces de théâtre. C'est à lui qu'elle doit aussi le rétabliffement des processions solemnelles qu'on a courume de faire dans les occasions d'éclat. L'ardeur de son zele pour le bien public lui attira quelques affaires; mais ses talents & sa probité lui gagnerent une confiance générale. Il mérita aussi la bienveillance de l'illustre d'Aguesseu; & mourut le 23 décembre 1764, à 72 ans, avec la réputation de citoyen très-jaloux de l'ordre, & d'ami fidele. On a de lui quelques Odes & Poèfies latines & françoises, & plusieurs Mémoires intéressants.

CREVIER, (Jean-Baptifle-Louis) né à Paris en 1693, d'un Ouvrier Imprimeur, fit ses études avec disninction fous le célebre Rollin, & devint professeur de rhétorique au college de Beauvais. Après la mort de son illustre maître, il se chargea de la continuation de l'Histoire Romaine, dont il donna 8 vol. Il publia enfuite divers autres ouvrages. jusqu'à sa mort. Il termina sa carriere à Paris le 1 décembre 1765, à 73 ans. Cet écrivain étoit recommandable par ses vertus: il formoit fes disciples à la religion, comme à la littérature. Mais il n'avoit pas ce liant, ce caractere attachant de Rollin: sa vertu paroissoit seche & roide. Son goût pour l'étude & pour le travail ont produit les livres suivants. 1. Titi-Livii Patavini Historiarum Libri XXXV, cum notis, 1748, 6 vol. in 4°. L'édition que nous indiquons, n'est pas la seule de cet ouvrage. L'auteur l'a enrichie de notes savantes & laconiques, & d'une préface écrite avec esprit & élégance, mais d'un ftyle trop oratoire. II. La Continuation de l'Hiftoire Romaine de M. Rollin, depuis le neuvieme volume jusqu'au seizieme. On y trouve moins de digressions sur des points de morale & de religion, que dans les premiers volumes; mais si le disciple est supérieur en ce genre à sonmaître, il est au-dessous de lui dansle coloris & la noblesse de la diction, & dans l'élévation des penfées. III. L'Hiftoire des Empereurs Romains jusqu'à Constantin, 6 vol. · in-4°. & 12 vol. in-12, 1749 & années suivantes. On y trouve de l'exactitude dans les faits; mais il n'oft pas toujours heureux, dans le

choix des détails, ni intéressant dans la façon de les présenter. On defireroit plus de pureté dans fon style, & sur-tout moins de latinismes. IV. Hiftoire de l'Univerfité de Paris, en 7 vol. in-12, estimable pour les recherches; mais l'auteur néglige son style: il manque quelquefois de justesse dans l'expresfion, & emploie des termes trop familiers. Il étoit cependant plus propre à écrire l'histoire de l'Université que l'Histoire Romaine. V. Observations sur l'Esprit des Lois, in 12, où il y a peu de profondeur. VI. Rhétorique Françoife, 1765, en 2 vol. in-12. Les leçons que donné l'auteur sont exactes & judicieuses, & le choix des exemples est affez bien fait. Mais le fecond volume du Traité des Etudes de Rollin, fon mairre, offre une éloquence plus douce; qui n'est pas incompatible avec le genre didactique, & la lecture en est bien plus agréable.

I. CRÉUSE, fille de Priam, ros de Troie, femme d'Enée & mere d'Afcagne, périten se fauvant avec son mari, pendant l'incendie de

Troie.

II. CRÉUSE ou GLAUCÉ, fille de Créon, roi de Corinthe, épousa Jason après qu'il eut répudié Médée; celle-ci, irritée contre sa rivale, la fit mourir par une robe empoisonnée qu'elle lui envoya, & étendit sa vengeance sur presque toute la famille royale de Créon. La nouvelle épouse se sentit brûler en ellemême: elle se précipita aussi-tôt dans une sontaine pour éteindre le seu qui la dévoroit; mais elle en empoisonna l'eau, & périt ainsi misérablement.

CRIGNON, (Pierre) né à Dieppe, mort vers 1540, a laissé quelques Pieces de Poësses françoisses, qui sont très-rares.

CRILLON, (Louis de Berthon

CRI

de) d'une famille illustre d'Italie, émble dans le comtat Venaissin, chevalier de Malte, l'un des plus grands capitaines de son fiecle, naquit en 1541. Il servit dès l'année 1557. Il se trouva à 15 ans au fiége de Calais, & contribua beaucoup à la prise de cette ville, par une action d'éclat qui le fit remarquer de Heari II, Il se signala ensuite contre les Huguenots aux journées de Dreux, de Jarnac & de Moncontour, en 1562, 1568 & 1569. Le jeune héros se distingua tellement dans ses caravanes, sur-tout à la bataille de Lépante en 1571, qu'on le choisit, quoique blessé, pour porter la nouvelle de la victoire au pape & au roi de France. On le trouve deux ans après, en 1573, au fiége de la Rochelle, & dans presque toutes les autres rencontres confidérables. Il se montra par-tout le brave Crillon : c'étoit le nom que luidonnoit ordinairement Henri IV. Heri III, qui connoissoit sa valeur, l'en récompensa par la dignité de chevalier de ses ordres en 1585. Les belles apparences de la Ligue, le masque de la religion dont elle convroit ses attentats, ne purent ébranler la fidélité du brave Crillon, quelque haine qu'il eût pour les Huguenous. Il servit utilement son prince contre les faux zélés, à la journée des Barricades, à Tours & ailleurs. Henri III osa proposer à Crillon d'affaffiner le duc de Guife, fujet rebelle, qu'il craignoit de faire mourir par le fer des lois. Crillon offrit de se battre, & ne voulut point entendre parler d'affaffinat. ( Yoye Guise, no 111 ). Lorsque Havi IV eut conquis son royaume, Crillon lui fut auffi fidele qu'à son prédécesseur. Il repoussa les Ligueurs de devant Boulogne. L'armée de Villars ayant investi Quillebœuf en 1592; il désendit vigoureviement cette place, répondant

aux affiégeants, lorsqu'ils fommerent les affiégés de se rendre : Crillon est dedans, & l'ennemi dehors. Le bon *Henri* fit cependant peu de chose pour lui : parce que, disoit-il, j'étois assuré du brave Crillon, & j'avois à gagner tous ceux qui me persécutoient. La paix de Vervins ayant terminé les guerres qui agitoient l'Europe, Crillon se retira à Avignon, & y mourut dans les exercices de la piété & de la pénitence, le 2 décembre 1615, à 74 ans. François Bening, jéfuite, prononça fon: éloge funebre : piece d'une éloquence burlesque, imprimée en 1616, sous le titre de Bouclier d'houneur, & réimprimée, ces dernieres années, comme un modele du galistathias le plus ridiculo & le plus ampoulé. Mademoiselle de Luffoz a publié, en 2 vol. in 12, la VIE de ce héros, appelé de son temps l'Homme sans peur, le Brave des braves. C'étoit un second chevalier Bayard, non par le caractere qu'il avoit bizarre & bourru, mais par le cœur & par la religion. On fait qu'affiftant un jour au fermon de la Passion, lorsque le prédicateur sut parvenu à la description du supplice de la flagellation, Crillon, faisi d'un enthousiasme subit, porta la main à son épée, en criant : Où étois-tu, Crillon? Ces saillies de courage. effet d'un tempérament vif à l'excès, l'engagerent trop souvent dans des combats particuliers dont il fortit toujours avec gloire. On ne peut s'empêcher d'orner cet article de deux traits d'intrépidité qui peignent bien ce grand-homme. A la bataille de Moncontour, en 1569, un foldat Huguenot crut rendre fervice à son parti, s'il pouvoit le défaire du plus intrépide & du plus redouté des généraux Catholiques. Il se porta dans un endroit où Crillon, en revenant de la pourfuite des fuyards, devoit nécessai- .

rement paffer. Dès que ce fanatique l'apperçut, il lui tira un coup d'arquebule. Crillon, quoique griévement bleffé au bras, courut à l'affassin, l'atteignit & alloit le percer, lorsque le soldat tomba à ses pieds & lui demanda la vie. Je te la donne, lui dit Crillon; & fi l'on pouvoit ajouter quelque foi à un homme qui est rebelle à son roi & infidele à sa religion, je te demanderois parole de ne jamais porter les armes que pour ton souverain. Le soldat, confondu de tant de magnanimité, jura qu'il se sépareroit pour toujours des rebelles, & qu'il retourneroit à la religion Catholique... Le jeune duc de Guise, auprès duquel Henri IV l'avoit envoyé à Marseille, voulut éprouver jusqu'à quel point la fermeté de Crillon pouvoit aller. Pour cela, il fit sonner l'alarme devant le logis de ce brave, fit mener deux chevaux à sa porte, monta chez lui pour lui annoncer que les ennemis étoient maîtres du port & de la ville, & lui proposa de se retirer pour ne pas augmenter la gloire du vainqueur. Quoique Crillon ne fût presque pas éveillé, lorsqu'on lui tint ce discours, il prit ses armes sans s'émouvoir, & foutint qu'il valoit mieux mourir l'épée à la main, que de survivre à la perte de la place. Guise, ne pouvant le détourner de cette résolution, fortit avec lui de la chambre; mais, au milieu des degrés, il laissa échapper un grand éclat de rire, qui fit appercevoir Crillon de la raillerie. Il prit alors un visage plus severe, que lorsqu'il pensoit aller combattre; & ferrant fortement le duc de Guise, il lui dit en jurant, fuivant son usage: Jeune homme, ne te joue jamais à sonder le caur d'un homme de bien. Par la mort ! si tu m'avois trouvé foible, je t'aurois poignardé. Après ces mots, il se retira, fans rien dire davantage... On

connoît le billet laconique que lui écrivit du champ de bataille Henri IV, vainqueur à Arques, où Crillon n'avoit pu se trouver: Pends-toi, Crillon! Nous avons combattu à Arques, & tu n'y étois pas... Adieu, brave Crillon! Je vous aime à tort & à travers.

CRINESIUS, (Christophe) né en Bohème l'an 1584, professa la théologie avec distinction à Altors, & y mourut l'an 1626, à 42 ans. On a de ce professeur Protestant plusieurs ouvrages in 4°, qui prouvent son érudition. I. Une Dispute sur la confusion des langues. IL. Exercitationes Hebraica. III. Gymnafum & Lexicon Syriacum, 2 vol. in 4°. IV. Lingua Samaritca, in 4°. V. Grammatica Cheldaica, in 4°. VI. De audoritate Verbi divini in Hebraico Codice; Amsterdam, 1664, in 4°.

CRINIS, prêtre d'Apollon. Ce Dieu remplit ses champs de rats & de souris, parce qu'il avoit négligé son devoir dans les sacrifices. Crinis sit mieux dans la suite; & Apollon, pour lui marquer sa facisfaction, tua tous ces animaux luimême à coups de sleches. Cette bienfaisante expédition valut à Apollon le surnom de Smintheus, c'est-à dire, destructeur des rats.

CRINISE, prince Troyen, employa Neptune & Apollon à relever les murs de Troie, & leur refusa le falaire qu'il leur avoit promis-Neptune, pour se venger, suscita un nionstre qui désoloit la Phrygie. Il falloit lui expofer une fille. lorsqu'il se présentoit. On affembloit chaque fois toutes les jeunes personnes du canton, & on les faisoit tirer au sort. La fille de Crinise ctant en âge de tirer pour être la proie du monstre, son pere aima mieux la mettre furtivement dans une barque fur la mer, & l'abandonner à la fortune, que de l'exposer à être dévorée. Lorsque le

CRI 159

temps du passage de ce monstre sur expré, Crinisa alla chercher sa fille, & aborda en Sicile. N'ayant pu la troaver, il pleura tant, qu'il sur métamorphorsé en sleuve. Les Dieux, pour récompenser sa tendresse, lui donnerent le pouvoir de se transformer de toutes sortes de sacons. Il usas fouvent de cet avantage pour surprendre des Nymphes, & combatti contre Achelous pour la nymphe Egesté, qu'il épousa, & dont il eut Aceste.

CRINITUS, (Pierre) ou PIETRO RICCIO, enseigna les belles-lettres à Florence sa patrie, après la mort d'Ange Politien son maître. Il s'acquit beaucoup de réputation par fon esprit & son savoir; mais, livré à la plus criminelle de toutes les brutalités, il corrompit les jeunes gens confiés à ses soins. Un d'eux, à qui le vin avoit échauffé la tète, dans un repas où Crinicus leur parloit avec beaucoup de licence, lui jeta un verre d'eau fraiche, en badinant. Le saisssement subit que ses sens éprouverent, & la honte que lui causa cet affront, affecterent le professeur au point, qu'il en mourut vers 1505, à 40 ans. On a de lui plufieurs ouvrages en vers & en prose, pleins de vent & de phrases, mais en général très-médiocres, & mêmeau-dessous du méchocre, malgré leur air emphatique. Nous ne citerons que ses Vies des Poëses Latins, à Lyon chez Gryphe , 1554 , in-4°

I. CRISPE, chef de la fynagogue des Juifs de Corinthe en
Achaïe. Lorfque S. Paul vint prècher l'Evangile en cette ville,
Crispe embrassa, avec toute sa famille, la foi de J. C., & sur baptisse
par cet apôtre, qui (dit-on) l'établit évêque de l'île d'Egine auprès
d'Athènes.

II. CRISPE, (Crifpus-Flavius-Ju-Ens) fils de l'empereur Constantin

& de Minervine, fue honoré du titre de César par son pere, & se montra digne de cette dignité par la valeur. Il est peut-être acquis une réputation égale à celle des plus grands capitaines de son siecle, fa la malheureuse passion de Fausta, sa belle-mere, n'avoit causé sa mort. Cette impératrice n'ayant pa le féduire, l'accufa d'avoir vouls souiller le lit de son pere. Constantin, ayant cru trop légérement cette accusation, fit empoisonner fon fils l'an 324. Son innocence fut bientôt reconnue, & la calomniatrice punie, mais trop tard.

CRISPIN, on CRESPIN, (Jean) d'Arras, avocat au parlement de Paris, fut entraîné dans l'erreur par Théodore de Bere, fon ami. Il alla le joindre à Genève, s'appliqua à la typographie, & s'acquit beaucoup de réputation par plufieurs ouvrages qu'il donna au public. Vignon, fon gendre, dirigea fon imprimerie après fa mort, arrivée en 1572, de la pefte. On a de lui un Lexicon Gree, Genève 1574, 1 vol. in 4°.

CRISPUS ou CRISPO, (Jean-Baptiste) théologien & poète de Gallipoli dans le royaume de Naples, mourut en 1595, dans le temps que Clément VIII pensois serieusement à l'élever à l'épiscopat. Ses principaux ouvrages font: L. De Ethnicis Philofophis cante legendis : ouvrage estimable, sur le discernement & les précautions qu'il faut apporter dans la lecture des Sages du Paganisme. Il a été utile autrefois pour découvrir, d'un ch. té, les erreurs des philosophes; de l'autre, la vérité qu'on cherche dans la philosophie. L'auteur y montre beaucoup de discernement & une critique faine. Cet ouvrage, mis au jour en 1594, in-fol. à Rome, est devenu rare. II. La Vis de Sannazar, à Rome en 1783, & à Naples 1633, in-8°: ouvrage cu-

CRIrieux & bien fait. III. Le Plan de la ville de Gallipoli.

CRITIAS, le premier des 30 Tyrans d'Athènes, homme de naisfance & d'esprit, adroit, éloquent, mais citoyen dangereux, sembla être né pour le malheur de sa patrie. Il fut le plus cruel de ses collegues. Il fit mettre à mort Alcibiade & Théramene, deux chess dont la valeur menaçoit son autorité tyrannique. Il poussa ses vexations, jusqu'à poursuivre les bannis d'Athènes dans leurs afiles mêmes. Tant d'inhumanité réunit ces malheureux en un corps d'armée. Ils entrerent dans l'Attique, sous la conduite de Thrasybule; & attaquerent Critias. Il fut tué les armes à la main, l'an 400 avant J. C. Cet illustre oppresseur qui tourmenta ses concitoyens, avoit pourtant été disciple du sage Socrate! Il avoit fait des Elégies & d'autres ouvrages, dont on n'a que quelques fragments.

CRITOGNATE, seigneur Auvergnac, se déclara pour la liberté de sa nation, & suivit la fortune de Vercingentorix. L'armée Gauloise que César tenoit assiégée dans Alesia, venant à manquer de vivres, la plupart des chefs furent d'avis qu'il falloit ou se rendre, ou faire une sortie généreuse pour vendre cher leurs vies. Critognate préféra de porter la défense à toute extrémité, & d'imiter en cette rencontre le courage des anciens Gaulois, qui, fe voyant renfermés dans leurs remparts, & réduits à une extrême nécessité par les Teutons & les Cimbres, se nourrirent de ceux qui n'étoient pas en âge de combattre. On prit cette résolution, & les Gaulois furent bientôt fecourus. mais inutilement: ceux qui vinrent pour les dégager, ne purent jamais forcer les retranchements des Romains.

CRITOLAUS, fils de Reximas chus, citoyen de la ville de Thégés en Arcadie. Il étoit l'aîné de deux autres freres, avec lesquels il combattit contre les trois fils de Damostrate, citoyen de Phénée, autre ville d'Arcadie, pour terminer, par ce combat, la guerre qui duroit depuis long-temps entre ces deux villes. Les deux freres de Critolaus étant demeurés sur la place, après avoir blessé leurs adversaires, Critolaus les tua tous les trois. Lorsque le vainqueur fut retourné chez lui, sa sœur Démodice, qui avoit été promise à l'un d'eux, fut la seule qui ne se réjouit point de sa victoire. Sa douleur, au milieu de la joie publique, irrita si fort Critolaus, qu'il la tua, facrifiant la nature à la patrie. Il fut traduit par sa mere devant le fénat de la ville; mais les Thégéates ne purent se résoudre à condamner un homme qui venoit de leur rendre la liberté, & d'affurer leur puissance contre leurs ennemis. Critolaüs fut ensuite général des Achéens contre les Romains. On dit qu'il s'empoisonna de chagrin d'avoir été vaincu au passage des Thermopyles par Cac. Metellus, l'an 146 avant J. C. L'histoire de Critolaus, rapportée par Plutarque, pourroit bien avoir été copiée sur celle des Horaces, & peut-être que l'une & l'autre font des fables.

I. CRITON, Athénien, un des plus zélés disciples de Socrate, fournissoit à ce philosophe ce dont il avoit befoin, environ l'an 404. avant J. C. Il conversa avec lui jusqu'à sa mort, & composa des Dialogues qui sont perdus. Il eut plufieurs disciples distingués.

II. CRITON, (Jacques) Ecoffois , de la famille royale de Scuert, prodige d'érudition précoce, parloit (dit-on), dès l'âge de 21 ans, dix langues différentes; possédoit la

philosophie,

CR O

philosophie, la théologie; les mathématiques, les belles-lettres; jouoir très-bien des instruments, montoit à cheval, faisoir des arimes. Les guerres de religion l'ayant obligé de quitter son pays, il passa l'alie. A Venise, où il resta quelque temps, ce nouveau Pic de la Mirandole soutint des theses publiques sur toutes sortes de sciences. Il mourut à l'âge de 22 ans, en 1583.

CRITOPULE, Voya METRO-

PHANES, no. III.

CROCUS, POYST SMILAX.

CROESE, (Gérard) ministre Procestant, né à Amsterdam en 1642, est auteur de l'històire des Quaker, 1695, in-86, traduire en anglois; & d'un autre ouvrage bizarre, inticulé: Homerus Hebraus, sivè Historia Hebraorum ab Homero, 1704, in-86. Il mourut en 1710, à 58 ans, dans un bourg voisin de Dordrecht. La justesse d'ésprit n'étoit pas sa qualiré distinctive; mais ses ouvrages peuvent plaire à ceux qui aiment la critique littéraire & les recherches d'érudition.

CRŒSUS, cinquieme & dernier roi de Lydie, & successeur d'Alyadu, Pan 557 avant J. C., partagez son regne entre les plaisirs, la goerre & les arts. Il fit plufieurs konquêtes, & ajouta à ses états la Pamphylie, la Mysie, & plusieurs autres provinces. Sa cour étoit le lejour des philosophes & des gensde-lettres. Solon, l'un des Sept-Sages de la Grece, s'étant rendu auprès de lui , Crasus étala ses tréfors, fes meubles, fes appartements, troyant éblouir les yeux du philosophe par ce faste ausii pompeux que puérile. Solon mortifia son amour propte, en dilant à ce roi, qui croyoit avoir le premier rang parmi les heureux de fon temps ! N'appelons personne heureux avant sa mort... Crastes ne jouit pas long-

Tom. III.

temps de ses richesses & de son bonheur. Il marcha quelque temps après contre Cyrus, avec une armée de 420 mille hommes, dont 60 mille de cavalérie. Il fut vaincu, & obligé de se retirer dans sa capitale, qui ne tarda pas à être prise. Hérodote raconte que ce toi étant sur le point d'être tué par un soldat. d'un coup de hache, fon fils, muet de naissance, faisi d'un mouvement subit qui lui donna la parole, s'écria tout d'un coup : Soldat, c'eft Crafus! arrête... ( Voyez aussi H. ADRASTE). Le vaincu, conduit devant le vainqueur, fut condamné à être brûlé vif. On l'avoir đểjà étendu sur le bûcher, lorsqu'il se ressouvint d'un entretien qu'il avoit eu autrefois avec Solon. Il prononça par trois fois, en gémissant, le nom de te philosophe. Cyrus demanda pourquoi il se rappeloit Solon avec tant de vivacité? Crasus lui rapporta la réstexion du philosophe Grec. Cyrus, touché de l'instabilité des choses humaines, le fit retirer du bûcher, & l'honora de sa confiance. C'est en lui que finit le royaume de Lydie, l'an 544 avant J. C. On ne fait pas quand it mourtit : on fait feulement qu'il furvécut à Cyrus.

CROI, voyer CROY.

CROISADES, voyet les artia cles II. BERNARD (St.)... CON-RAD III... GODEFROY de Bouillon... LOUIS le jeuné... LOUIS IX (St.) &c.

CROISET, (Jean) jéfaite, fut long-temps recleur de la maifon du noviciat d'Avignon; & la gouver-na avec beaucoup de régularité & de douceur. On a de lui plufieurs ouvrages de piété très-répandus. L. Une Année Chrétienne, 18 vol. in-12, H. Une Retraite, en 2 vol. in-12, III. Parallèle des Mœurs de ce fiecle, & de la Morale de Jesus Critist, en 2 vol. in-12. IV. Vies des Saints,

en 2 vol. in-folio, qui manquent quelquesois de critique. V. Une Vie particuliere de Marie-Magdeleine de la Trinité, sondatrice de la Misérie corde, 1696, in-8°. VI. Des Réflexions Chrétiennes, 2 vol. in-12, bien écrites, & souvent réimpriméer, VII, Des Heures, ou Prieres Chrétiennes, in-18. Le P. Croisatétoit un des plus grands maîtres de la vie spirituelle. Ses livres le prouvent, & ses directions le prouvoient encora mieux.

CROISSY, roya III. Cole

BERT.
CROIX.(La) 103-7 NICOLLE...
FETIS... BUSEMBAUM... & 18

CROIX-DU-MAINE, (Francois Grudé de la ) pé dans la province du Maine, en 1552, affailiné à Toulouse, en 1592, à l'âge de 40 ans, s'étoit fait connoître, dès 1584 , par la Bibliothéque Fran- . çoise. Ce catalogue de tous les écriveirs François dut lui coûter Leaucoup de recherches, quoiqu'il foit imparfait , inexact , & fort inférieur à l'ouvrage publié, sous le même titre , par M. Geuje... voyez, à l'article VERBIER (nº I.), ce que nous disons sur la derniere édition de la Bibliothéque de la Croin-du-Maine.

CROIX; (Invention de la) voy, II. HEI ENE. -- (Exaltation de la)

Poyce I. HERACLIUS.

CROMER, (Martin) évêque de Warmie, most en 1589, laiffa une Histoire de Polagne, & quelques Traités de Controverse contre les Protessants.

I. CROMWEL, (Thomas) fils d'un forgeren de Pulney, d'zhord domestique du cardinal Wolfey, apprir, sous ce pelitique, l'art de se corduire à la cour Mensi VIII était alors passionnément amour cux d'Anne de Boulen. Il s'attacha à elle, & devipt, par son crédit,

premier ministre. Cromwel étoit le crettement Luthérien : il ne fut pas favorable, comme on pense, à la religion Catholique. Le roi, qui s'étoit déclaré chef de l'église Anglicane, le choifit pour son vicairegénéral dans les affaires eccléfia (tiques. Il voulut même qu'il présidât au fynode & 🛊 l'affemblée des évêques qui devoit se tenir pour reconnoitre la primauté, quoiqu'il fût laïque , & qu'il ne fût pas affez savant pour présider à ces conférences, Il pe cessa d'aigrir son prince contre les Catholiques. It le servit de sa faveur & de son autorice pour les persécuter, & en fit mourir plusieurs. Quelquesuns s'étant lauvés, il confeilla au roi de faire une ordonnance, par laquelle les sentences rendues contre les criminels de lose-majesté, quoique absents & non entendus. auroient la même force que celles des Douze Juges, qui composent le tribunal le plus integre de l'Argleterre. Il fut la premiere viclime de fon conseil. Henri VIII, degoûte d'Anne de Cleves que Cromwel lui avoit fait épouser, résolut de perdre l'auteur de cette union. Catherine Howard, niece du duc de Norfolk, avoit gagné le cœur de ce prince: le duc le lervit d'elle pour précipiter un ministre qu'il désessois. Il obtint une commission de l'arréter. Plus le parlement avoit flatte Cronweldans la faveur, plus il s'empressa de l'opprimer dans la disgràce. On l'accufa d'héréfie & de haute trahison. On le condamna, ( die M. l'abbé Millot) fans examen & sans preuves. Il implora en vain la clémence du bizarre & cruel Henri VIII, par une lettre auf humble que touchante : il eur la tête tranchée le 28 juillet 1540. trois mois sprès que *Henri* l'eut élevé au comble de la fortune & de la gloire. Tous ses biens susent confiqués. Ce ministre méritoir, à quelques égards, un fort moins fanche. Elevé du rang le plus bas, il ne fur ni arrogant avec ses infériences, ni ingret envers ses amis; mais il ne sur par céptimer se haine contre teux qui n'avaient pas la même religion que lui, & cette insolérance sur une des sources de ses malheurs.

IL CROMWEL, (Olivier) naquit dans la ville de Hunnington, le 3 avril 1603, le môme jour one mourue la some Elifabeth. H ne favoit d'abord s'il foroit ecclé-Laftique, ou militaire : il fat Pun & l'autre. Il fit , on 1622, une campagne dans l'armée du prince d'Oimpr. Il forvir enfaire concre la France su frége de la Rocheile. Lorique le paix fur conche, ilvint à Paris, où il fut préfenté au cardinal de Richtlien, qui dir en l'é voyant: Son air me plate beaucoup, &, fi fa phy fionomie me me crompe; c'è fera an four un grand-homme. Il afpiroit à être évêque; il s'introduifit apprès de Williams fon parent, évêque de Lincoln, depuis archevêque d'Yorck. Chaffé de la mais son de ce prétat, parce qu'il étoit Puritain, il s'attacha au parlement, qu'il servit contre Charles I. Il commença par fe jecer dans la ville de Hull affiégée par le foi, & la défondit avec tant de valeur, qu'il ent une gratification de fix mille francs. On the the bienton cotonel; & enfuire lieutenant-général, fans le faire paffer par les autres grades. Jamais on ne montra plus d'acfivité & de prudence. Dans un comhat près d'Yorck, il fut bleffe au bras d'un coup de Piftoler; &, fans attendre qu'on eut mis le premier appareil à sa plaie, il recourse au champ de bataitle, que le général Manchester alloit abandonnet aux ennemis; rallie, pendant la nuis,

plus de 12 mille hommes, leur paéle au nom de Dieu, recommence la bassille au point du jour cootre l'armée royale victorieuse, & la defait entierement. Auffi intrigant qu'intrépide, il avoit publis un livre intitulé : La Samaria Angloife; ouvrage dans lequel il appliquoit au roi & à coute la cour. ce que l'Ancien-Testament dit du regne d'Adab. Afia de mioux allumer to fen de la rebellion, il fit un fecond livre, comme pour fervit de réponse au 1er, qu'il insirula : La Promie Purdain. Il y traitoit d'une maniere très-impérioufe les deux chambres du parlement, & les fecs ces opposées à la royanté & à 1%. piscopet. Il répendie dens le public, que cer ouvrage avoir été composé par les partisans du roit animantrous les parés les uns conere les aucres, pour vonir à bout de gouverner feui: 'Ces libelles, aufourd hui fgnorés, exciterent Mors une violence fermentation. On his pariote, à l'armée, comme dans le parlement, que de perdre Babylone, de brifer le Coloffe, d'antamir le Papifice & le Pape, & de vétablir le vrai cuite dans sérufalem. ·Lorftrue Crommel fur envoye pour punir les univerfirés de Cambride & Oxford, royalistes zélées; fes foldats fe fignalerent par des executions auffi odieufes que barbares. Ils firent des cravates avec des futplis, & des houlles à leurs chevaux avec des ornements d'églife. Les failes & les chapelles fervirent d'écuries. Les flatues du roi & des Saints eurent le nez & les preilles coupés. Les professeurs furent brutalement châties, & quelques uns affommés à coups de baton. La bibliothéque d'Oxford. (voyer II. COTTON) composée de plus de quarante mille volumes, raffemblés, pendant plufieurs fiecles, de divers endroits du mon-

de, fut brûlée en un seul mazin. Dans une nouvelle expédizion contre cette ville, Cromwel tuz de sa propre main le fameux colonel Legda. Dès qu'Oxford fut pris, il fit prononcer au parlement la déposition de son roi en 1646. Il restoit encore une statue de ce malheureux prince dans la Bousse, endroit où s'assembloit les négociants de Londres; on la fit abattre, & on mit à la place cette infcription : CHARLES, le dernier des Rois & le premier Tyran, sortit de I Angleterre l'an du salut 1646, & le premier de la liberté de toute la Nazion ... Cromwel , proclamé généraliftime après la démission de Fairfax, défit le duc de Buckingham, tua plus de 12 officiers de sa main, comme un grenadier furieux & acharné. battit & fit prisonnier le comte de Holland, & entra dans Londres en rriomphateur. Les ministres des différentes églifes de cette ville l'annoncerent en chaire comme l'Ange sutélaire des Anglois, & l'Ange esterminateur de leurs ennemis... LE temps étoit venu, (ajoutoient-ils) auquel l'œuvre du Seigneur alloit s'accomplir. Il ne tarda pas à l'être. Charles I eut la sête tranchée le 9. février 1649. Un mois après cette execution, Cromwel, teint du fang de son roi, abolit la monarchie, & la changea en république. Cet illustre scélerat, à la tête du nouveau gouvernement, établit un conseil d'état, & donna à ses amis qui le composoient, le titre de Processeurs du Peuple & de Défenseurs des Lois. Ce titre lui plaisoit à lui-même. Ayant envoye, dans ce temps-la. fon portrait à la reine Christine, il l'accompagna de deux vers latins, dont le sens étoit :

Les armes à la main, j'ai défendu les Lois:

D'un Peuple audasieux j'ai vengé la querelle.

Regardet, Sans fremir, cette intage fidelle:

Mon front n'est pas toujours l'épouvante des Rois.

Pour maintenir son usurpation dans les trois royaumes, il passa en Irlande & en Ecosse, & eut par-tous les plus grands fuccès. Lorsqu'il étoit dans ce dernier pays, il apprit que quelques membres du parlement vouloient lui ôter le titre de généralissime. Il vole à Loudres, se rend au parlement, oblige les députés de se retirer. &. après qu'ils font tous fortis, il ferme la salle, & fait poser cet écriteau sur la porte : Maison à loser. Un nouveau parlement qu'il affembla, lui conféra le titre de Protecleur. « Il aimoit mieux, disoit-» il, gouverner fous ce nom, que " fous celui de Roi, parce que les " Anglois savoient jusqu'où s'é-» tendoient les prérogatives d'un » Roi d'Angleterre, & ne savoient » pas jusqu'où celles d'un Procec-» teur pouvoient aller ». Ayant appris que le parlement vouloit encore lui ôter ce titre, il entre dans la falle des communes, & die fiérement : l'ai appris , Meffieurs . que vous avez résolu de m'ôcer les letttes de Protedeur. Les voilà, dit-il. en les jetant sur la table : Je serois bien ai se de voir , s'il se trouvera parmi vous quelqu'un essez hardi pour les prendre. Quelques membres lui ayant reproché fon ingratitude, ce fourbe fanatique leur dit d'un ton d'enthousiafte: Le Seigneur n'a plus besoin de vous ; il a chois d'aneres instruments, pour accomplis son ouvrage. Ensuite se tournant vers les officiers & les loidats : Qu'on emporte, leur dit-il, la masse du Parle-. ment; qu'on nous défasse de cette marotte. Après ces paroles, il fit fortir tous les membres, ferma la porte lui-même, & emporta la cles. C'est par cette fermeté, fécondée de l'hy-

pocrifie, qu'il parvint à se faire Roi, sous un nom modeste; mais il n'en fut pas plus heureux. Tourmenté sans cesse par la crainte d'êrre affaffiné pendant la nuit, le tyran fir faire un grand nombre de chambres dans l'appartement du palais de Wittehal, qui regarde la Tamise. Chaque chambre avoit une trappe, par laquelle on pouvoit descendre à une petite porte qui donnoit sur la riviere. C'étoit-là que Cromwel se retiroit tous les foirs. Il ne menoit personne avec hui pour le déshabiller, & ne couchoit jamais deux fois de suite dans la même chambre. Craint au-dedans, il ne l'étoit pas moins audehors. Les Hollandois lui demanderent la paix, & il en dicta les conditions, qui furent qu'on lui payeroit 300 mille livres sterlings, & que les vaisseaux des Provinces-Unies baifferoient pavillon devant les vaisseaux Anglois. L'Espagne perdit la Jamaique, restée à l'Angieterre. La France rechercha son alliance; la prife de Dunkerque en fut le fruit. Le Portugal reçut les conditions d'un traité onéreux. L'usurpateur ayant appris avec quelle hauteur ses amiraux s'étoient . conduits à Lisbonne : Je veux, dit-il, qu'on respecte la République Angloise, antant qu'on a respecté autrefois la République Romaine. Ses troupes étoient toujours payées un mois d'avance, les magafins fournis de tout, le trésor public garni de 300 mille livres sterlings. Il projetoit de s'unir avec l'Espagne contre la France; de se donner Calais avec le secours des Espagnols, comme il avoit eu Dunkerque par les mains des François. Magarin, qui hi avoit remis cette derniere place avec peine, l'appeloit dans ses conversations familieres un fou heureax; mais, affez politique pour le staiter en grand roi, il lui envoya

Maneini son neveu, en lui faisant témoigner son regret de ne pouvoir lui faire sa cour en personne. Cependant les plus noirs chagrins dévoroient ce cœur altier. Ses gendres, ses propres filles détefforent son usurpation. Les terreurs de la tyrannie l'agitoient plus que jamais. Convert d'une cuiraffe, chargé d'armes offentives, environné d'une garde nombreuse, il voyoit le fer des assassins toujours prêt à venger la mort de Charles I. Ce cruel état d'une ame ambitieuse & bourrelée, lui causa une fievre lente, qui parut bientôt dangereuse, L'idée de la vie future frappa son esprit, & lui inspira des remords. Il demanda à un ministre s'il étoit bien vrai qu'un élu ne pouvoit jamais comber, ni courir les risques de la réprobation? Rien n'est plus certain, répondit l'ecclésiastique. – Je n'ai donc rien à craindre, dit Cromwel, car je suis sûr d'avoir été autrefois en état de grâce. Avec une pareille doctrine, qui n'est pas celle de tous les Réformés, le plus grand scélérat pourroit jouir de la douce fécurité des justes. Ses aumoniers le raffurerent davantage par le récit de révélations flatteuses, qui ne laissoient aucun doute sur sa guérison. Accourumé à se repairre de ces chimeres, il les faisit avidement, comme un gage infaillible de ce qu'il souhaitoit. Croyez-moi, disoit-il à son médecin, le Seigneur accorde mon rétablissement aux prieres de tant de faintes ames. Vous pouvez être fort habile dans votre profession; mais la Nature est au-dessus de tous les médecins du monde, & Dieu infiniment au-dessus de la nature. Le médecin furpris que, n'ayant pas 24 heures à vivre, il osât dire avec tant d'affurance qu'il seroit bientôt rétabli, lui en témoigna son étonnement. Vous êtes un bon-homme, répartit le politique! Ne voyez-vous pas que je ne

risque rien par ma prédiction? Si je meurs, au moins le bruit de ma guérison, qui va se répandre, resiendra les ennemis que je puis avoir, & donnera le temps à ma famille de se mettre en sureté; & si je réchappe (car vous n'étes point infaillible), me voilà reconnu de tous les Anglois comme un homme enpoyé de Dieu , & je ferai d'eux tont ce que je voudrai. Cette réponse, rapportée par plusieurs historiens, ne paroît guere être conforme à l'esprit de distimulation de Cromwel: mais il est des moments où le masque tombe du visage des hommes les plus fourbes. Quoi qu'il en foit, le Protecteur mourus le 3 septembre 1658, âgé de 55 ans. Son caractere a été fi bien peint par le grand Bofsuet, que ce portrait ne peut qu'être bien placé ici. "Un homme, (die cet écrivain éloquent) « s'est ren-» contré d'une profondeur d'esprit » incroyable, hypocrite raffiné au-" tant qu'habile politique, capable » de tout entreprendre & de tout » cacher, également actif & infa-» tigable & dans la paix & dans la » guerre; qui ne laissoit rien à la » fortune, de ce qu'il pouvoit lui » ôterpar conseil ou par prévoyan-» ce; d'ailleurs fi vigilant & fi prêt » à tout, qu'il n'a jamais manqué » aucune des occasions qu'elle lui » à présentées». L'usurpateur régicide se maintint autant par l'artifice que par la force : ménageant toutes les sectes, ne persécutant ni les Catholiques, ni les Anglicans; enthoufiaste avec des fanatiques, austere avec des Presbytériens, se moquant d'eux tous avec les Déiftes, & ne donnant sa confiance qu'aux Indépendants. Sohre, tempérant, économe fans être avide du bien d'aurrui, laborieux & exact dans toutes les affaires, il couvrit (dit un hiftorien ) des qualités d'un grand roi. tous les crimes d'un usurgateur. Son cadavre embaumé & enterré

dans le tombeau des rois avec bezucoup de magnificence, fut exhumé en 1660, au commencement du regne de Charles II, trainé fur la claie, pendu & enfeveli au pied du gibet.... Voy. fa Vie par Leti & par Ragueaue, en 2 vol. in-12. Celle-ci est la plus exacte: elle est aussi in-4°. Voy. HARRISON & IRETON.

IIL CROMWEL, (Richard) file du précédent, succéda au protectorat de son pere; mais n'ayant ni fon courage, ni fon hypocrifie, il ne sut ni se faire craindre de l'armée, ni en impofer aux partis & aux secles qui divisoient l'Angleterre. C'étoit un jeune homme modéré , fimple dans fes mœurs , aufit indolent que doux, élevé en province, loin de l'intrigue & des affaires; & qui n'avoit ni des goûts, ni des habitudes, ni des talents propres à remplacer l'usurpateur. Peut-être cût-il confervé l'autorité de son pere, s'il avoit voulu faire mourir 3 ou 4 officiers qui s'opposoient à son élévation. Il aima mieux faire ce qu'on exigeoit de lui, se démettre en 1659 du gouvernement, que de régner par des affaffinats. Le parlement lui donna 200 mille livres sterlings, en l'obligeant de fortir du palais des rois. Il obéit sans murmure, & vécut en particulier paifible, cultivant les vertus propres à la société, moins puissant, mais plus heureux que son pere. Il poussa sa carriere jusqu'à 90 ans, & mourut le 24 juillet 1702, ignoré dans le pays dont il avoit été quelques jours le fouverain, fuivant la penfée du même historien. Après sa démission du protectorat, il avoit voyagé en France. Le prince de Conti, frere du grand Condé, qui le vit à Montpellier sans le connoître, lui dit un jour : Olivier Cromwel étoit un grand homme; mais fon fils Richard oft un misérable, de n'avoir pas su jouir de

fait des crimes de son pere... Une partie des parents du tyrannique protecleur disparut; les autres reprirent le nom de Williams, qu'ils avoient quitté, & échapperent zinfi à l'exécration publique.

Howi CROMWEL, frere cadet de Richard, fut envoyé en 1654 par Olivier Cromwel fon pere en Irlande avec le titre de colonel, & il obtint ensuité le commandement de cette île. Henri la gouverna avec zant de douceur & d'intelligence, qu'on n'avoit jamais joui d'une fi douce tranquillité, ni vu le commerce si florissant. Son frere Richard ayant été déposé en 1659, le parlement dépouilla Henri de la vice-royauté; & l'histoire ne fait plus mencion de lui. Ainsi voisà les deux fils d'un tyran, qui vécurent obscurément, & dont le sort parconsequent fur plus digne d'être cavie par les fages, que celui de

leur pere.

CRONEGK, (Jean-Frédéric baron de) né à Anspach en 1731, mort de la petite vérole en 1758, à 27 ans, étoit d'une famille ancienre. Doué d'une imagination vive, il eut beaucoup de goût pour la počlie, & se distingua en Allemagne comme un poête aimable, iugénieux & fenfible, mais trop fou-Vent négligé. Il parcourut une parthe de l'Europe, & s'arrêta sur-tous à Paris, où il se concilia l'amitié & l'estime des savants, sur-tout celle de Mde. de Graffigni. On imprima ses Œuvres en allemand, à Loipfick en 1760. On y trouve divers Poëmes; des Picces de théâtre, dont quelques-unes ne sont pas sans mérice; des especes d'Elégies, sous le nom de Solitudes, &d. voyez son éloge dans le Journal étranger, jan-Vier 1761.

CROS, (Pierre du) docteur & proviseur de Sorbonne, fut doyen de l'église de Paris, puis évêque

d'Auxerre en 1349, & cardinal eh 1350. Il mourut de la peste à Avignon en 1361... Il ne faut pas le com fondre avec le cardinal Pierre DU CROS, archevêque d'Arles, mort en 1388. Jean DU CROS, frore de celui-ci, excellent jurifconfulte; fut évêque de Limoges & grandpénitencier à Rome, & mourut à Avignon en 1383... N. DU CROS donna en 1643 in-4°. la Vie de l'illustre Monimorenei, décapité par ordre du cardinal de Richelien.

CROSE, voy. CRUZE.

CROSILLES, (Jean - Baptiste ) mauvais poëte François, est moins connu par les vers, que par l'acculation intentée contre lui, de s'etre marié malgré sa qualité de prêtre. Il resta dix ans en prison, & n'en fortit que par arrêt du parlement, qui le lava de cette calomnie. Il mourut miférable fix mois après, en 1651. On a de lui des Héroïdes 🗼 1619, in 86; & la Chafteté invincible, Dergerie en 5 actes, 1634, in-80.

CROUVE, (Guillaume) prêtté Anglican, qui se pendit de désespoir vers 1677, étoit régent de Croydone. Il est auteur d'un Catalogue des Ecrivains qui ont travaille fur la Bible , Londres 1672, in-80, fort inférieur à celui du P. le Lon, de l'Oratoire, auquel cependant il

a été utilé.

CROUZAS, (Jean - Pierre de ) naquit à Lausanne en 1663. Son pere, colonel d'un régiment de fufiliers, le destinoit à la profession des armes; mais le fils ne soupiroit qu'après les lettres. Maître de fuivre fon inclination, il fe livra à la philosophie & aux marhématiques, & puisa dans les écries du célebre Descarres, des connoissances qui ne firent qu'iugmenter fon goût. Il se mit à voyager dans les différents pays de l'Europe, & vins à Paris, cù Mallebranche tenta vaine. ment de le gagner à la religion Ca-

L iv

sholique. De retour dans sa patrie. il fut fait recteur de l'académie en 1706. Il remplissoit, depuis 1700, une chaire de philosophie avec beaucoup de succès. En 1724 on l'appela à Groningue pour être professeur de mathématiques & de philosophie, avec 1500 florins de Hollande de pension. L'académie des sciences de Paris se l'associa quelque temps après; & le prince de Hesse-Cassel le choisit pour être gouverneur de son fils : emploi qui lui-procura une force pension, & le titre de conseiller des ambaffadeurs du roi de Suede, oncle de fon éleve. Ce savant mourut à Lausanne, en 1748, à 83 ans. On lui doit un grand nombre d'ouvrages sur la morale, la métaphysique, la physique & les mathématiques. I. Syftême de Réflexions qui peuvent contribuer à la netteté & à l'étendue de nos connoissances, ou Nouvel Essai de Logique, publié d'abord en 2 vol in-8°, enfuite en 6 vol. in-12, & abrégé en un feul volume. Il faut s'en tenir à l'Abrégé : le grand ouvrage, quoique estimable, & pour les préceptes de logique, & pour ceux de morale, n'est pas écrit avec assez de précision. On a dit qu'il avoit noyé l'ancienne dialectique dans un un fatras de paroles. Il. Un Traité de l'Education des Enfants, 2 vol. in-12. III. Un Traité du Beau, aussi en 2 vol. & beaucoup trop long. IV. Examen du Pyrrhonisme ancien & moderne, in-folio, contre Bayle: ouvrage savant & estimé, qui le seroit davantage, s'il eût été plus court. V. Examen du Traité de la liberté de penser, contre Collins, in-8°. VI. Examen de l'Essai sur l'Homme de Pope, dans lequel l'auteur montre beaucoup de religion; mais fon zele, quoique très-louable, lui fait former quelquefois des fantômes. & le jette dans des répétitions sans nombre. VII. Commentaire fut la tradudion du même Poème, par l'abbe de Resnel. VIII. Traité de l'Esprit humain, à Bâle, 1741. L'auteur combat vivement les hypotheses de Leibnitz & de Wolf, touchant l'harmonie préétablie. IX. Des Traités de Physique & de Mathématique, sous différents titres. X. Des Sermans. XI. Des Euvres diverses en 2 vol. in-8°., &c. &c. Le célebre Cheseaux étoit son petit-fils.

I. CROY, (Guillaume de) seigneur de Chievres, duc de Soria, chevalier de la Toison d'or, d'une maison ancienne, qui a tiré son nom du village de Croy en Piçardie, se signala d'abord par sa valeur fous les rois de France Charles VIIF & Louis XII, & fut nommé par ce dernier prince, gouverneur de Charles d'Autriche, depuis empereur sous le nom de Charles-Quipe. S'étant attaché à la maison d'Autriche, il sut envoyé viceroi en Espagne, où il terpit l'éclat de les vertus par les déprédations. Il mourut à Wormes en 1521, à 63 ans, après s'être acquis une grande réputation dans toute l'Europe. Varillas a écrit sa Vie, 1684, in 12, avec plus d'intérêt que de vérité.

II. CROY, (Guillaume de) de la même famille que le précédent, fut fait évêque de Cambrai, l'an 1516, après la mort de Jacques de Croy a fon oncle, & devint enfuire cardinal, archevêque de Tolede & châncelier de Castille. Il mourut d'une chute de cheval en 1521, à 23 ans.

III. CROY, (Jean de) d'une autre famille que les deux premiers, favant ministre d'Uzez, mourur en 1659. Il a laissé pluseurs ouvrages, entr'autres: Observationes sacra & historica in Novum Testamentum, Geneve 1644, in-4°.

CROZAT, (Joseph Antoine) confeiller au parlement, puis maîtredes-requêtes, sut lesteur du cabines du roi en 1719. Son goût pour les

ents & ses connoissances dans la peinture, la sculpture & la gravure, l'ont plus distingué que ses richesses. It fit graver par d'habiles maitres, les plus beaux tableaux du cabiner du Roi, & de M. le duc d'Orléans, &c. Le 1er volume a paru en 1729 ; le 2º en 1742 , in-folio en forme d'Atlas, auquel doit être joint un Supplément de 42 estampes avec l'explication. Crozat étoit mort 2 ans apparavant, en 1740. Il ordonns en mourant, que le prix de la vente de son beau cabinet seroit diffribué aux pauvres. Sa sœur Marie-Anne, qui avoit époufé le comte d'Erreux, & qui mourut en 1729 à 34 ans, étoit connuc fous le nom de Mile Crozat. M. le François, qui lui avois dédié sa Géographie, in-12, en parle comme d'une perfonne qui, dans l'âge le plus tendre, faisoit honneur à son sexe par Es lumieres.

CROZE, ( Mathurin Veysiere dela) naquit à Nantes en 1661, d'un négociant, & se sit Bénédicin de la congrégation de S. Maur, en 1678, après avoir voyagé en Amérique. Il étoit déjà savant dans toutes les langues mortes & vulgaires : son érudition devint plus étendue & plus folide. Mais l'amour de l'indépendance, la liberté de penser, à quelques mécontentements lui firent quirter fon ordre & fa religion en 1696. Il prononça son abjuration à Bale, passa de-là à Berlin, obtint la place de bibliothécaire du roi de Prusse, & y mourut le 21 mai 1739, à 78 ans. C'étoit une bibliotéque vivante, & sa mémoire reoit du prodige. Outre les choses Lles & agréables qu'il favoir, il eavoit étudié d'autres qu'on ne P6. favoir, comme l'ancienne lante Egyptienne. Ses ouvrages son me preuve de son érudition. Les incipaux font: I. Differentions befores fur différents fujets, ich 80.

Roterdam 1707; recueil favant & curioux. II. Exercicas fur divers fujets d'hiftoire , de limbrature , de religion & de critique, 1702, is-12. Ill. Didiennaire América, in-4°. 2 vol. Cet ouvrage lui coûta douze ans de travail. La préface renferme beaucoup de remarques qui peuvent lervir à illustrer l'hist. des Arménicos & des Indes. IV. Histoire du Christianifme des ledes,1724, la Haye, in 12, 2 vol.; curiense & estimée. V. Hiftoire du Christianifine d'Ethiopie & d'Arménie, in-8°, 1739 : compilation négligée & informe, fi l'on en croix l'abbé Desfontaines; ouvrage de mémoire , & non de jugement, & encore moins d'esprit, mais qui offre une foule d'observ:tions favantes dont on peut profiter. VI. Didioanaire Egyptier, avec les additions de M. Scolez, mis au jour par Ch.-God. Wolde, a Oxford, 1775, in.4°. Jordan, ami & disciple de la Croze, a écrit la Vie de son maire, en un volume, aufii gros que la Vie & Alexandre; dictée, felon Voluire, par la fureur d'écrire, &, selon les lecleurs impertianx, par l'amirié & la reconnoiffance, Il paroit que, dans fes dernieres années, la Croze fut Protestant fincere. Son humeur senoit un peu de l'impoliteffe & de la mifanthropie; mais, à cela près, c'étoit un très-bon homme. Il possédoit une foule d'anecdotes curienses, de contes & de bonsmots, dont il parfemoit fa converfation. Si l'on avoit pris la peine de les recueilir, le la Croziena furpafferoit le Menagiana. Sa maniere de conter étoit d'autant plus plaisante, qu'il entrecoupoit ses récits de profonds foupirs & de fanglots douloureux, excités par la vivacité de ses maux, & quelquefois austi par son hypocondrie. Il faifoit une pose pour gémir ou crier, & reprenoit enfuite fon conte, qui était toujours original. Mal-

geé un grand fonds de misantshopie, il étoit bon, tendre, sensible, recevant quelquefois trop légérement certaines impressione, mais les perdant aussi ailément... Le jugement n'égala jamais en lui les autres qualités de son esprit, sur tout à la fin de ses jours: c'étoit alors un véritable enfant, quoique sa tête renfermât toujours ce vaste répértoire de noms, de dates & de passages qui étonnoit les savants. L'illuftre Leibnig ayant entendu conter des choses met veilleuses sur la mémoire de la Croze, eut la curiosité de l'éprouver. Ce savant se prêta facilement au dessein de fon ami; on récita une fois douze vers, en douze différences langues. La Crozo les retint après une sculc réciention, & les transposa suivant Ja volonté de cenx qui faisoient cet effai. Peliunier, favant célebre, voulut aush mettre au creuset sa mémoire locale. Il choisit quatre différents passages, tirés de Catulle, des Scholiastes de Pindare. d'Aristophane, & de S. Jérôme. On fit tomber adroitement la converfation sur ce sujet. La Croze indiqua les passages, & cita ensuite les paroles.

CRUCIGER, (Gaspard) théologien Protestant de Leipfick, mort en 1548, à Wirtemberg, âgé de 45 ans, sit en allemand plusieurs Commontaires sur les Livres Saints.

CRUMMUS, ou CRUMNUS, roi des Bulgares, fut continuellement en guerre avec Nicéphore I, empereur de Conftantinople, & prit Sardique fur lui. La perte qu'il fit d'une bassille en 811, le força de demander la paix. Défespéré du rosus qu'on lui en sit, il donna pendant la nuit sur le samp des Grecs, qu'il força. Il attaqua la tente de Nicéphore, & le tua avant qu'il eut le loisis de se reconnoitre. Ensuire, il tailla en pieces son

armée, & fit passer au fil de l'épée, ou emprisonner, tous les grands de l'empire qui avoient sui vi l'empereur. Il remporta cette grande victoire, où Staurace, fils de l'empereur, ou empereur luimême, fut blefie très-dangereusement. Après avoir exposé quelque temps sur un gibet la tête du malheureux Nicephore, Crummus fit faise une taffe de fon crâne, enchafsé dans de l'argent, afin que ses successeurs s'en servissent, à son exemple, dans leurs festins, pour boire à la santé de ceux de leurs sujets qui se seroient signalés à la guerre, il voulut contraindre les prisonniers à racheter leus vie & leur liberté par l'apostate; mais ces généreux capitaines aimerent mieux fouffrir les plus cruels supplices & monfir martyrs. Michel Rhangabe, gendre & fuccesseur de Nicéphore, tenta inutilement de, venger fon bezu-pere; il fut toujours vaincu. Le vainqueur mourut l'an 875.

CRUSER (Herman), confeiller de Charles, duc de Gueldres, puis de Guillaume, duc de Clèves, mourut à Konigsberg en 1504. Il a traduit en latin xri Livres de Galien, & a composé divers autres ouvrages. C'étoit un homme profondément versé dans les langues, la philosophie, la médecine & la jurisprudence.

CRUSIUS ou KRANS (Martin), né dans le diocefe de Bamberg en 1526, professeur de belles-lettres à Tubinge, mort à Essingen en 1607, à 81 ans, sur le premier qu'enseigna le grec en Allemagne. O a de lui: I. Tures - Gracia Lifusseur, à Bâle, in-solio, 1584; cueil excellent su d'une grase utilité pour seux qui veulent «Ppliquer à l'histoire & à la lajue des Grecs modernes. II. Salos Suevici, ab initio rerum ad numm

3794; en 2 vol. in-folio, à Francfort, 1593 & 1596; ouvrage estime & peu commun. III. Germano-Grecie Libri VI, in-fol. 1585. Crufus étoit un homme savant, mais emporté, & qui dans ses livres n'épargnoit pas les injures à ceux qui l'attaquoient.

CRUX, voyer SANTA CRUX.

CTESIAS, de Gnide, historien & médecin Grec, fut fait prifonnier par Arranerces Mnemon. Ce prince le choisit pour son premier médecin. On a de lui quelques Fragments de son Histoire des Assytiens & des Perfes, suivis par Diodore de Sicile & par Trogue Pompée, préférablement à celle d'Hérodote. Malgré le suffrage de ces deux historiens, on ne donne aucune croyance aux récits de Ctéfias. Photius, qui nous a confervé ce qui nous refte, fait affez peu de cas de cet historien. Il vivoit vers l'an 400 avant J. C. Les Fragmens de Ciéfas font dans l'Hérodote de Lon-

dres, 1679, in-fol.

CTESIBIUS, d'Alexandrie, célebre mathématicien sous Ptolomés Physcon, vers l'an 120 avant J. C. fut, dit-on, le premies inventeus de la pompe. Le hafard développa en lui le goût qu'il avoit pour la mécanique. En abaiffant un mimir dans la boutique de son pere, il remarqua que le poids qui servoit à le faire monter & desœudre, & qui étoit à cet effet eusermé dans un cylindre, formoir un fon , produit par le froissement de l'air poussé avec violence par le poids. Il examina de près la cause de ce son, & crut qu'il étois posable d'en tirer parti pour faire un orgue hydraulique, où l'air & l'eau formeroions le son; c'est ce qu'il exécuta avec fuccès. Un objet plus important succéda à celui-ci. Cu-Miss, encouragé par cette production, voulut se servie de la

CTE mécanique pour mesurer le temps. Il conftruifit une Clepfidre formés avec de l'eau, & réglée avec des roues dentées; l'eau, par sachute, faisoit mouvoir ces rones, qui communiquoient leur mouvement à une colonne sur laquelle étoient tracés des caracteres qui servoient à diffinguer les mois & les heures. En mêine temps que l'on mettoit les roues dentées en mouvement. elles foulevoient une petite statue. qui indiquoit avec une baguette les mois & les heures marquées fur la colonne... Il ne faut pas le confondre avec CTESIBIUS de Chalcis. Celui-ci étoit un philosophe cynique, d'un caractere badin & d'un espritgai, qui sut plaire aux grands fans leur proftituer un vil encens, & leur fit entendre la vériré & goûter la verm fans leur déplaire.

L CTESIPHON ou CREASUPHOR. architecte Grec, donna le dessin du célebre Temple de Diane d'Ephese, exécuté en partie sous sa conduite, & sous celle de son fils Mésagène. Celfiphon invents une machine pour transporter les colonnes qui devoient soutenir & orner ce superbe édifice.

II. CTESIPHON, Athenien, persuada ses concitoyens de faire une ordounance par lequelle il fot arrêté que Démoffhene serois co. sonné en pleine affemblés, d'une couronne d'or. Mais Eschine, rival ôr canemi de cer orareur, ne pouvant fouffrir qu'on lui fit cer honneur, accula Celfiphon d'être l'auteur d'une sédition. Démosthène le défendis de ceue calomnie dans cette belle harangue qu'il a intitulée de la Couronne.

CTESIPPE, Als de Chabrias, après la mort de fou pere, fut recu dans la maifon de Phocion, son ami, avec toutes les marques d'une tendre affection. Ce versueux Athénien vouloit retirer ce jeune hom-

me de la débauche où il le voyoit plongé; & quoique le naturel facheux de Ctéfippe fit avorter tous ses soins, il ne laissa pas de supporter long-temps tous les défauts de son éleve; mais enfin la modération de Phocion, le plus patient des hommes, ne put tenir contre l'indiscrétion de ce jeune éventé. Un jour qu'il fut importuné par de sottes demandes, tandis qu'il vaquoit à une affaire d'état, il ne put s'empêcher de s'écrier : O Chabrias! Chabrias! je te paye au double L'amitié que tu m'as témoignée, lorfque je souffre les folies de ton fils!

CUDWORTH (Rodolphe), né dans le comté de Sommerset, en 1617, mort en 1688 à Cambridge, où il étoit professeur en hébreu. occupa d'autres emplois importants & lucratifs. Son favoir les lui mérita; il s'étendoit à tout. Philosophe, mathématicien, il joignoit à ces sciences l'étude des belles lettres, des langues savantes & de l'antiquité. On a de lui : I. Système intelleduel de l'Univers contre les Athées; ouvrage traduit en latin par Jean - Laurent Mosheim, avec des notes très-favantes : lène, 1733, 2 vol. in-fol. Leyde, 2 vol. in-40.; & abrégé en Anglois en 2 vol. in-4º., par Thomas Wife. L'ouvrage. la traduction & l'abrégé sont également estimés. Il fut long-temps renfermé dans l'enceinte de l'Angleterre. Mais le savant Jean le Clerc le fit connoître avantageusement par les extraits curieux & détaillés qu'il en donna dans différents volumes de sa Bibliothéque choifie. Ces analyfes peuvent suffire à ceux qui n'ont pas l'origipal. II. Traité de l'éternité & de l'immutabilité du juste & de l'injuste, traduit aussi en latin par Mosheim. Il laissa plusieurs manuscrits importants, & une fille pleine d'esprit, qui fut étroitement liée avec Loke;

CUE

elle s'appeloit Damaris. Cudworth étoit, dit-on, affez incertain dans fes opinions fur la religion; & en parlant de plusieurs dogmes du Christianisme, il s'est expliqué d'une maniere si ambiguë, qu'on ne peut guere favoir ce qu'il en pensoit. On dit que, sur plufieurs points de théologie, il étoit de ceux que les Anglois appellent Latitudinaires. Il avoit beaucoup d'éloignement pour le fentiment commundes Calvinistes rigides sur les décrets absolus de Dieu : éloignement que lui avoit inspiré, en partie, l'abus qu'en fit Hobbes pour établir ses dangereux principes. Zélé partifan de Platon, il fuivit ce philosophe & ses sectateurs. Nonfeulement il défendit ses opinions, même les plus fausses; mais il tâcha d'en imiter encore le style. Le sien est chargé de termes difficiles à entendre, d'expressions dures & de métaphores outrées.

I. CUEVA (Bertrand de la), voy. Henri IV, roide Castille, N°. XXI.

II. CUEVA (Alfonse de la) connu fous le nom de Bedmar, d'une maison ancienne d'Espagne, ambassadeur de Philippe III auprès de la république de Venise; s'unit, dit-on, en 1618, avec le duc d'Ossure, vice-roi de Naples, & avec D. Pedro de Tolède, gouverneur de Milan, pour anéantir l'état au fein duquel il étoit envoyé. La Cueva raffemble des étrangers dans la ville, & s'affure de leurs services à sorce d'argent. Les conjurés devoient mettre le feu à l'arsenal de la république, & se faifir des postes les plus importants. Des troupes du Milanès devoient arriver par la terre ferme, & des matelots gagnés montrer le chemin à des barques chargées de foldats. Cette horrible conspiration fut découverte. On noya tour ce qu'on put trouver des con-

fiires. On respecta, dans l'auteur de ce complot, le caractere d'ambaffadeur. Le sénat le fit partir secrettement, de peur qu'il ne fût mis en pieces par la populace. Dans une Discussion très-étendue sur cette Conjuration, imprimée à la fuite de la seconde édition des Observations far l'Italie, le favant & ingénieux Grofley a entrepris d'établir que cene conjuration n'étoit autre chose qu'un artifice des Vénitiens, dirigé par Fra-Paolo, pour se débarraffer du marquis de Bedmar dont la présence les incommedoit. Mais M. Mallet - Dupan prétend, avec plubeurs autres critiques, qu'à l'exception de quelques circonftances inventées par des historiens romanciers, cette confpiration étoit très-réelle. Si la république de Venife tint secrette la découverte du complot, c'est qu'il ne sur point consommé, que l'Espagne étoit infiniment redoutable, & qu'il falloit ou se taire, ou lui déclarer la guerre. Forcé de quitter Venise, Bedwar pasta en Flandre, y fit les fonctions de préfident du confeil, & y reçut le chapeau de cardioal. Sa févérité lui ayant fait perdre son gouvernement, il se retira à Rome & y mourut en 1665, regardé comme un des plus puiffants génies, ainsi qu'un des plus dangereux esprits qu'ait produits l'Espagne. Sa sagacité étoit telle, que ses conjectures passojent presque pour des prophéties. A cette pénétration singuliere, il joignoit un talent rare pour manier les affaires les plus délicares; un inftind merveilleux pour se connoitre en hommes; une humeur libre & complaisance, & d'autant plus impénétrable, que tout le monde croyoit la pénétrer; toutes les apparences d'une parfaite tranquillité d'esprit au milieu des agitations les plus cruelles. Qu lui attribue un Traité en italien, contre la liberté de la république de Venife, intitulé: Squitinio della liberta Venta; à Mirandole, 1612, in-4°, & traduit en françois par Amelot de la Houffaye; mais d'autres le donnent, avec plus de raison, à Mare Velsa.

III. CUEVA, (Jean de la) fameux poëte tragique Espagnol, est très-

estimé dans fon pays.

CUGNIERES, Pierre de, avocat-général au parlement de Paris, étoit un jurisconsulte habile & un magistrat integre. Il désendit, avec beaucoup de vivacité, l'an 1329, en présence de Philippe de Valois, les droits du roi contre le clergé. Pierre Bertrand, évêque d'Autun, plaida pour l'église avec non moins de chaleur : (Voyez I. BERTRAND ). La cause de l'église sut mal attaquée & mal défendue; parce que, de part & d'autre, on n'en savoit pas affez, & qu'on raifonnoit fur de faux principes, faute de connottre les véritables. Les avocats du clergé s'arrêterent long - remps à prouver ce qui n'étoit pas de la question; que la juridiction temporelle n'est point incompatible avec la spirituelle, & que les ecclésiastiques sont capables de l'une & de l'autre : mais ce n'étoit pas de quoi il s'agissoir; il falloit sevoir s'ils l'avoient effectivement, & à quel titre. Cette querelle augmenta plutôt l'animofité entre les deux partis, qu'elle ne la diminua. L'avocat du roi devint fi odicux au clergé, qu'on le nomma par dérifion Mastre Pierre du Cognet , nom d'une petite figure ridicule, placée dans un coin de l'église de N. Dame de Paris, faifant parcie d'une représentation de l'enfer. qui étoit à la clôture du chœur, sous le jubé. Cugnieres eut encore le désagrément d'être condamné par le roi, pour lequel il plaidoir. Ce

démêlé a été le fondement de tous ceux qui se sont élevés depuis sur l'autorité des deux puissances, & dont l'effet a été de restreindre la juridiction eccléfiastique dans des bornes plus étroites. Le préfident Hénault indique encore une autre cause de la diminution du pouvoir des eccléfiastiques. Les évêques commencerent alors a négliger de convoquer les conciles de leurs provinces, où le corps des eccléfiafliques, raffemblés tous les ans. s'entretenoit dans sa premiere vigueur; tandis que les parlements. devenus sedentaires, affermirent leur autorité en ne se léparant jamais. C'est à cerre querelle qu'on rapporte l'introduction de la forme d'Appel comme d'abus.

CUJAS, (Juoques) naquità Touloufe, en 1520, d'un foulon. La nature le doua d'un esprit supérieur, dit Scévole de Ste Marthe, pour le consoler de la bassesse de son extraction. Il appritavec une égale facilisé les belles-lettres, l'histoire, le drois ancien & moderne, civil & canonique. A Toulouse, à Cahors, à Bourges, à Valence en Dauphiné, à Turin, où il professa en différents pemps, il eut une foule d'écoliers, parmi lesquels on compra les plus célebres magistrate que la France eut alors. On lui appliqua ce qu'Ayfong avoit dit le Minervius: . . . . . . . . . . . . .

Mille Foro juvenes dedis bis, bis mille Senaths

Adjecie numero, perpuesiagnesogia. Pluficurs curicux allerent à Bourges, feulement pour voir Cajas, comme autrefois on alloit à Rome pour voir Tite-Live. Le roi de France lui permit de prendre féance avec les confeillers du parlement de Grenoble. Le duc de Savoie Emmanuel-Philibert, & le pape Grégoire XIII, n'eurent pas aroins de confidération pour son

mórice. Lorsque les professeurs A14 lemands le citoient en chaire, ils mettoient la main au bonnet, pour marquer leur estime pour cet illustre interprête des lois. C'étois le pere des écoliers, suivant Scaliger. Il en avoit près de mille à Bourges. Il leur prêtoic de l'argent Sc des livres. Cujas est celui de tous les jurisconsultes modernes, qui a pénétré le plus avant dans les mysteres des lois & du droit Romain. On l'a accusé d'irreligion. parce qu'il répondoit à ceux qui lui parloicos des ravages du Calvinisme : Nihil thee ad edictum prasorie: « Cela ne regarde point l'é-» die du préteur ». Mais cette réponse semble plutôt peindre le caractere d'un favant fortement occupé de ses livres, sourd & muet sur tout le refle, que celni d'un incrédule qui se moque de tout. La medieure édition des Eurres de Cujas of celle de Fabros, à Paris. 1618, en to volumes in-fol. Cella de Paris, chez *Nivelle*, donnée pa**e** Cujas même, est très rare. On em a donné une aucre à Naples, en 1762, 2 vol. in folio : elle eft moins belle que les précédentes : mais plus commode, à cause de la Tablé générale qui l'accompagne. On a appliqué à Cujas ce qu'une homme d'esprit a dit des anciens jurisconsultes, « On trouve dans » leurs écrits une vafte comoiffan. » ce & une méditation profonde n de la partie des lôis à laquelle " chacun d'eux s'étoit particuliés " rement dévoué; le projet d'v » tout éclairer & même d'y tout » fimplifier; presque toujours un " grand fens; l'énergie d'un efpité " ferme & libre; fouvent même » les traits hardis d'un esprit ori-" ginal, & un grand nombre de 'n vues de réformes fages & coura-" geules. Mais ces qualités prén cieuses sont dégradées par des

n défaut qu'on se peut imputer " qu'à leur fiecle; un continuel » abus de l'érudicion; des préjugés » qui récrecissent leur génie; des » détails lans milité & lans mé-» rite ; une prolizité qui égare & » faigue ; un flyle qui a fouvent » l'empreinte du talent, mais qui " conferve toute la pefanteur & la » bigarrure des temps, où 1'on n'a » escore ni le fenciment, ni les » principes du goût ». Copendant Cojes ch plus clair & plus méthodique que beauxoup de jurisconfelies de fon temps. Voy. MOULIN. (Du) aº. I...Papyre-Maffon a écrisla Vie de ce célebre jurisconsulte. ll rapporte qu'il avoit pris la fingaliere habitude d'étudier tout de

Enxie Leges & Jurajacentia Cujas, Ipfo nunc estam Jurajacente jacent. Quid tuntulum erigitis? positus date Legibus ipfis;

fon long fur um tapis, le ventre

contre terre, ayant fes livres au-

tour de lui. Cujas mourut à Bour-

gos où il s'étoit fixé, le 4 Octob.

1590, à 70 ans. Florent Chrésien,

précepteur de Henri IV, lui fit

ome Epicaphe:

Magno sufficient has monumenta

Il ordonna par fon testament, que la bibliothèque, remplie de livres notés de sa main, fût vendue en détail; de paur que, fi elle étoit an pouvoir d'un seul, on ne se servit de ses notes, mai entendues, pour en composer de méchants livres. Son vrai nom étoit Cujaus, il enzetrancha l'ü pour l'adoucir. CUJAS avoit été marié deux fois, De son second mariage il eut une fille, qui fut une véritable prostituée. Elle se saisoit gloire de ses déréglements, & elle disoit qu'elle vouloit le rendre aussi célebre par son impudicité que son pere par son érudicion. Cujas n'eut pas la douleur d'être témoin de les déréCUL

glements; il ne vécut gueres que trois ans après la naissance de sa file.

CULANT, (Philippe de) forti d'une aucienne famille de Berry, reçut le bâten de maréchat, fous Charles VII, au firge de Pontoife en 1441. Il contribus beaucoup à la réduction de soute la Normandie ét à le comquêre de la Guyenne. Il avoit plus de talont à prendre des villes qu'à gagner des batailles. Il mourut en 1454. Il étoit oncte de Charles de Culane, grandmaître de la maifon du roi; êt de Lonis de Culane, amiral en 1422.

CUMANUS, gouverneur de Judée. Il s'éleva de fon temps une fédition à Jérusalem. Un soldat de girde de la porte du temple, s'avifa de se découvrir avec indécence. Le peuple s'en prenant à Cumanus, l'accabla d'injures, & il fut obligé de fairemente une garnifon dans la fortereffe Amonia pour le comenir. Les foldets épouvana terent fifort la populace, que dans un mouvement de terreur panique il y eut plus de deux mille perfonnes d'étouffées. Les tyrannies de Cumanus devintent insupportables. Le peuple s'en plaignit à Que dratus, gouverneur de Syrie. Cefui-ci envoya Cumanus à l'empereur Claude, qui le condamna à l'exil.

I. CUMBERLAND, (Richard) né à Londres en 1632, d'une famille honnère, entra dans l'état eccléfiafique & obtint deux cures. Zélé Anglican, il déclama beaucoup fous Charles II contre la religion catholique, à laquelle it imputoit ce qu'elle n'enfeigne point, & ce qu'elle réprouve même. Son zele, foutenu par beaucoup de mérite & par des mœurs pures, iui valut l'évêché de Peterborough, qu'il conferva jufqu'à fa mort en 1719, à 87 ans. Ni fa dignité d'évêque, ni fon grand âge, ne purent

175

l'engager à prendre quelque renos. Quand on lui représentoit que ses travaux nuiroient à sa santé, il répondoit: Il vant mieux qu'un homme s'use que de se rouiller. La nature l'avoit fait naître avec beaucoup de douceur dans le caractere, & un grand amour pour la paix; mais le fanatisme l'aigrit, & le poussa quelquefois jusqu'àl'emportement. On lui doit : I. De legibus necure difquifitio philofophica, à Londres 1672. in-4°; réfutation folide des abominables principes de Hobbes, traduire en anglois 1686 in-8°, & en françois par Barbeyrae, qui l'a enrichie de notes. IL Traité des poids & des mesures des Juifs, iv-8. Il y démontre, ou il croit y démontrer géométriquement, que le derack du Caire étoit l'ancienne coudée des Egyptiens & des Hébreux. 111. L'Histoire Phénicierne de Sanchoniaton, in 8°. Londres 1720, traduite en anglois avec des notes: ouvrage posthume qui est peu de chose, quoiqu'on y trouve de l'érudition.

II. CUMBERLAND, (le duc de) général Anglois, fur bartuà Fontenoy par le maréchal de Saxe en 1745, & à Haffenbeck en 1747, par le maréchal d'Effrées,

CUNÆUS, (Pierre ) professeur de belles-lettres, de politique & de droit à Leyde, naquit à Flessingue dans la Zélande en 1586, d'un marchand, & mournt à Leyde en 1628 à 62 ans. Parmi ses divers ouvrages on présere ceux-ci: L Un favant Traité de La république des Hébreux, en latin, dont la meilleure Edition est de 1703, in-4°; rraduit en françois à Amfterdam 1705, 3 vol. in-8°. II. Sardi renales, Leyde, 1612, in 24; & dans le recueil de Tres Saryra Menippea de G. Corte, à Leiplick , 1720, in-8. III. Un Reeneil de ses Leures, publices en 1725, in-So. par l'infatigable compilateur Burman. On y trouve quels ques anecdotes fur l'histoire littéraire de son temps. Cunnus étoit d'un tempérament sec & colere ; mais il rachetoit ces désauts par sa franchise & sa probité. Il aimoit passionnément l'étude, & ne se soucioirgueres de se produire dans le monde.

CUNEGONDE, (Sainte) fille de Sigefroi, premier comte de Luxembourg, femme de l'empereur Hezri II, fut soupçonnée d'adultere par son époux. Elle prouva fon innocence, fi l'on croit quelques historiens, en tenant dans ses mains une barre de fer arder te sans se brûler. Les mêmes historiens rapportent que son meri dit dans fes dernieres moments aux parents de fafemme: Vierge vous me l'areq donnée, je vous la rends vierge; discours plus édifiant dans un particulier, que dans un prince, qui ne doit se marier, que pour affurer le repos de l'état par ses enfants.' Co discours d'ailleurs s'accorde peu, dit M. de Montigni, avec une diete que Henri fit tenir à Francfort, pour le plaindre aux érats de la stérilité de Cunegonde, comme s'il eut vou-Iu les sonder sur un projet de diyorce; ni avec les préventions injustes qu'il cut d'abord contre sa vertu. Henri étant mort l'an 1024, Cunegonde prit le voile dans un monastere qu'elle avoit fonde. Elle v mourut dans les exercices de la pénitence.

I. CUNIBERT, (Saint) né en Austrasie, d'une maison noble, sut évêque de Cologne en 623. Le roi Dagoben le mit à la tête de son conseil, & le sit gouverneur de Sigeben, roi d'Austrasie. St. Cuniber sut encore chargé du gouvernement de ce royaume sous Childeric, sils de Clovis III. Il se conduisit dans le ministere comme il ayoit sait dans son diocese; il tâ-

cha

tha de fanctifier, dit Baillet, la politique de la cour; mais ces deux mots Saimut & Politique, sont affes difficiles à concilier. Aussi St. Cuniber essuya - t - il des contradictions. Il mourut le 12 novembre 662.

IL CUNIBERT, fils de Pertheries, roi des Lombards, fut affocié à la fouveraineté par fon pere vers l'an 680, & régna feul après en 688. Alaskis, duc de Trente, à qui il avoit fauvé la vie & qu'il avoit comblé de bienfaits, ayant résolu, par un excès d'ingratitude, de le dépouiller de son royaume, entra dans Pavie un jour que Canibere en coit forti, se saifit des postes printipaux , s'établit dans la forteresse & prit le titre de roi en 691. Cuniber n'eut pour le moment d'autre reflource que de se réfugier dans uneile du lac de Come. L'ufurpateur étent monté sur le trône par la violence, voulut s'y maintenir par la rigueur. Il fit éprouver au peuple & fur-tout au clergé ce ene la gyrannie a de plus cruel. & l'arrogance de plus infolent. Il fut bientôt abandonné de tout le monde. Canibert fut encouragé par sous les sujets à poursuivre le traire. Un diacre nommé Zenon s'offrit de se mettre à la tête de l'armée. Voere perze, dit-il à Cunibert, entraineroit celle de l'églife & de l'état, G si je péris, ma mort ne sera d'ausure importance pour le salut comsum. Il se mit en effet à la tête des troupes, & Alachie, qui le prit pour Canibers, auquel il reffembloit par la taille, fondit fur lui & le renversa mort à ses pieds. Cependant le véritable Cunibert lui livra un nouveau combat en 694, & après un grand carnage de part & d'autre, le tyran tomba mort de plusieurs coups, tandis que ses troupes prenoient la fuite ou fe Boyoient dans l'Adda, Cunibert rentra en triomphe à Pavie, & confacra un superbe mausolée à la mémoire du diacre Zenon. Il régna ensuire en paix jusqu'à sa mort en 700, aimé & respecté de ses sujets.

CUNIGA, wy. ERCILLA.

CUNITZ, (Marie) fille alnés d'un docteur en médecine de Siléfie, s'appliqua avec un fuccès égal aux langues, à la médecine, à l'hiftoire, à la peinture, à la possie, à la musque, aux mathématiques & à l'astronomie, le principal objet de ses occupations & de ses plaisirs. Les plus habiles astronomes de son temps lui communiquerent leurs lumieres, & profiterent des siennes. Elle mourut en 1664, après avoir publié des Tables Astronomiques,

CUNY (Louis Antoine) Jésuite de Langres, mort en 1755, parcourut avec quelque distinction la carriere de l'éloquence, à Versailles, à Paris & à Luneville. On a de lui III Oraifons funebres : celle de l'Infance d'Espagne, Dauphine de France, 1746, in-4°; de la Reine de Pologne, 1747, in-4°; du Cardinal de Rohan, 1750, in-4°. Il y a dans ces discours des expressions triviales, des phrafes obscures, des constructions irrégulieres, des tours communs, des idées répétées, & une abondance de style qui fatigue; mais ces défauts font racherés par la chaleur avec laquelle ces Oraifons font écrites. L'auteur faisse bien la totalité d'un caractere, & fait le mettre dans un beau jour, & il rapproche avec art ce qui paroit étranger à son sujet.

CUPER, (Gisbert) né en 1644à
Hemnen dans le duché de Gueldres,
mortà Deventer en 1716, à 72 ans,
remplit long-temps avec diffinction
la chaire d'hiftoire de cette ville,
&t fut un des membres les plus favants de l'académie des inferiptions
de Paris. C'étoit un littérateur affable, poli, prévenant, fur-tout

d.

l'égard des gens-de-lettres. Il étoit l'oracie du monde favant, & prefque rous les érudits de l'Europe le consultoient. La littorature étoit son foul délaffoment, & il lui donnoit tous les moments que lui laifspient ses autres occupations. Ses ouvrages font: I. Des Observacions Critiques & Chronotogiques , 2 vol. in-8°, dans lesquelles l'auteur disonte sont de qu'il y a de plus efcarpé & de phas ténébreux dans l'érudition. II. L'Apothéofe d'Homere, en 1683, in-4°. III. Une Hifsoire des crois Gordiens, IV. Un Rosueil de Leures, 1742, in 4°, dont quelques-uns fort de petites differtations fur différents points d'anti-

quité. CUPIDON ou L'AMOUR, présidoit à la volupté. Hésiode le fait fils du Cahos & de la Terre; Simonide, de Mars & de Vénus; Sapho, du Ciel & de Vénus; Séneque, de Vénus & de Vulcain. Les Grecs metroient de la différence entre Capidea & l'Amour. Ils appeloient le promier Imeros, Cupido , & le fecond Eros , Amor. Celui-ci est doux & modéré, celuilà emporté & violent; l'un infpire les sages, & l'autre possede les foux. Ciceron écrit L. 3 de Namrá Deorum, que l'Amour étoit fils de Jupiter & de Véaus, & Cupidon de la Nunt & de l'Erebe : ils étoient l'un & l'autre de la cour de Vénus; ils la fuivirent aufitot qu'elle fut not & qu'elle alla dans l'affemblée des Dieux. On le représente sous la figure d'un enfant mu, quelquesois avec un bandeau fur les yeux, tenant un arc & un carquois rempli de fleches ardentes, dont il se sert, divor, pour bleffer ceux qu'il vent corrompre. Il fut aimé de Psyché, & eut pour compagnon, dans fon enfance, Ameros. On l'appeloit autrement Eros, Les Ris,

les Jeux, les Plaisirs & les Attraits étoient représentés, de même que lui, sous la figure de petits enfants aîlés. Voyez ANTEROS... PERIS-TERE... & PSYCHÉ.

CUPÉ, (Pierre) chanoine régulier de S. Augustin, & curé de la paroisse de Bois, au diocese de Saintes, dans le xVIII<sup>e</sup> siecle. M a couru sous ce nom, en manuscrit, un livre très-dangereux & impie, intitulé: Le Ciel ouver à tous les hommes; mais depuis qu'il a été imprimé en 1768, 1 vol. in-8°, il est tembé dans le mépris qu'il mérite.

CURÆUS, (Joachim) médecin Allemand, fils d'un ouvrier en laine de Freyflad en Siléfie, parcourut une partie de l'Enrope, pour acquérir des connoissances. Au retour de ses voyages, il exerça la médecine avec réputation dans son pays. Il mourat en 1573, à 41 ans. On a de lui une compilation latine, sous le titre d'Annales de Siléfie & de Breslau, in-fol.

CURCE, (Quinte) voyez QUIN-TE-CURCE.

CUREAU, voyet Chambre.
CURETES, — Dactiles.

CURIACES, erois freres de la ville d'Albe, qui souchrent les intérêts de lour patrie contre les Horaces, vers l'an 669 avant J. C.

Voyez HERACES (les ).

CURIEL, (Jean-Alfonse) chanoine de Burgos, puis de Salamanque, où il professa la rhéologie a vec réparation durant plus de 30 ans, étoit de Palentiola, au diocese de Bergos. Il s'associa aux Bénédicturs, seur légua sa belle bibliothéque, & mourut, dans un âge affez avancé, le 28 septembre 1609. Il a laissé Controversa in diversa loca Santa Scriptura, 1611, in-fol.; & l'autres ouvrages, estimés autrefois en Espagne, & peu connus ailleurs.

CURIS (Jean de) dont le véritable nom étoit de Hæfen, naquit en 1483, & mourut vers 1550 à Warmie dont il étoit évêque. Ce fut par les talents que Curiis s'éleva, car il étoit fils d'un braffeur. Il parvint à la plus intime confiance des rois de Pologne, & principalenem de Sigifmond III. Ce prince l'honora de plusieurs ambassades, dont il s'acquitta avec dignité. La politique de fon temps lui étoit parfaitement connue. Ses Poefies refpirent cette connoissance, & elle en fait le principal mérite. On les a recieilles en 1764, en 1 volume in 8, a Breslau. On y trouve: I. Des Odes, où il y a plus de latinité que d'élévation; II. Des Hymse, qui se sentent de la froideur de l'age où il les composa; III. Des Epires, où la raisson domine plus que le goût.

I. CURION, célebre orateur Romain, qui, dans une harangue, ofa appeler Céfar l'homme de tous les fommes, & la femme de tous les hommes. Il avoit le talent de la parole; mais il le véndoit cherement.

IL CURION, (Coelius Secundus) Piémontois, né à San-Chinco, en 1503, d'une famille noble. cultiva la philosophie, & fit divers voyages en Allemagne & en Italie. Ayant abjuré la religion Catholique pour embraffer les erreurs de Luter, il effaya diverses persecutions. Il se maria en 1530, à Milan, & y dogmatifa. A yant entendu un jour près de Casal, où il a voit fixé son séjour, « un Dominicain » déclamer vivement contre Lun ther, & le charger de nouveaux » crimes, & de nouveaux senti-» ments hérétiques, dont il n'étoit » pas coupable, il demanda per-» mission de répondre à ce prédia cateur outré. Lorsqu'il l'eut ob-" tenue: Vous avez, mon Pere, dit-il " au moine, auribué à Luther de n terribles choses; mais en quel enn droit les dit-il? Pouvez-vous me » marquer un livre où il ait enseigné n une telle dodrine? Le religieux » répondit qu'il ne pouvoit le lui. » montrer actuellement; mais qu'il » le feroit à Turin, s'il vouloit " I'y accompagner. Et moi, dit " Curion, je vais fur l'heure vous n montrer le contraire de ce que, vous " avancer. Puis tirant de sa poche » le Commentaire de Luther sur " l'Epitre aux Galates, il réfuta le » Dominicain avec tant de force, » que la populace se jeta sur lui, » & qu'il eut beaucoup de peine » de se tirer de ses mains ». (FA-BRE, Hiftoire Ecclefiaftique. Livre 171). L'inquisition & l'évêque de Turin ayant été informés de cette querelle, Curion fut arrêté. Mais l'évêque le voyant soutenu par un parti confidérable, alla à Rome pour demander au pape ce qu'il avoit à faire. Pendant ce temps là, on transféra Curion dans un lieu plus secret, avec les fers aux pieds, & il y fut gardé à vue. Cependant il trouva moyen de se sauver pendant la nuit. Il se retira à Salo, dans le duché de Milan, & ensuite à Pavie, d'où, trois ans après, il fut obligé de se réfugier à Venise. parce que le pape avoit menacé d'excommunier le fénat de Pavie . s'il ne le faisoit arrêter. De Venise, Curion alla successivement à Ferrare, à Lucques, à Laufane en Suiffe, où il fut fait principal du college, & enfin à Bâle, en 1547. It y professa l'éloquence & les belleslettres pendant 22 ans, c'eft-àdire jusqu'à sa mort, arrivée en 1569, à 67 ans. On a de lui un ouvrage fingulier, intitulé: De amplitudine beati regni Dei; 🗟 Bale, 1550, in 8°.. Il étend tellement ce royaume, qu'il prétend, contre la parole expresse de l'Ecri-M. 11

sure, que le nombre des élus furpasse infiniment celui des réprouvés. On a encore de lui : I. Opufeuia, à Bâle, 1544, in-8°; rares, & qui contiennent une Differtation fur la Providence, une autre fur l'immortalité de l'Ame, &c. L'auteur y paroit favorable aux Sociniens. II. Des Lettres; Bale, 1593, in-80. III. Calvinus Judaifans, 1595, in-8°. IV. On lui attribue Pafpuillorum tomi duo, 1544, 2 tom. en I vol. in-8°. Ce qui l'a fait juger éditeur de ce recueil, c'est qu'il est lui-même auteur des deux Pasquillus Extaticus, in-8°, l'un fans date, l'autre de Geneve, 1544. Le second a été réimprimé avec Pafquillus Theologaster; Geneve. 1667. in-12. Satyres fanglantes, que la méchanceté d'une part, l'envie de les supprimer de l'autre, ont fait rechercher. Les bibliomanes ajoutent à ces deux tomes, les Œuwres d'un certain Allemand, nommé Pusquillus merus. Cela forme un troisieme volume, qui n'a gueres de rapport aux premiers, & les uns & les autres sont peu dignes de recherche.

III. CURION, (Coelius-Augustin) fils du précédent, mort quelque temps avant son pere, en 1567, à 29 ans, laissa une Histoire latine des Sarrasins & du Royaume de Maroc, 1596, in-fol., qu'il compila sur d'assez mauvaises relations. Il y a eu quelques autres savants de la même samille; leurs talents n'étoient pas afsez distingués pour que nous en parlions.

İ. CURIUS-DENTATUS, (Marcus-Annius) illustre Romain, sur trois sois consul, & jouit deux sois des honneurs du triomphe. Il vainquit les Samnites, les Sabins, les Lucaniens, & battir Pyrrhus près de Tarente, l'an 272 avant J. C. Il distribua les terres conquises aux pauvres citoyens; il en donna qua-

tre arpents à chacun, & n'en garda pas davantage pour lui, disant que personne n'étoit digne de commander une armée, s'il ne se contentoit pas de ce qui suffit à un simple sollat. Ses vertus civiles étoient encore au - dessus de ses talents militaires. Les ambassadeurs des Samnites l'ayant trouvé, qui faifoit cuire des raves dans un pot de terre, à la campagne où il s'étoit retiré après ses victoires, lui offrirent des vales d'or, pour l'engager à prendre leurs intérêts. Le généreux Romain les refusa, en disant, d'un ton gracieux, mais ferme: Qu'un homme qui se contentoit d'un mets tel que celui qu'ils voyoient sur sa table. (c'étoit des carottes ) n'avoit befoin ni d'or, ni d'argent, & qu'il trouvoit plus beau de commander à ceux qui en possédoient que d'en avoir.

en pojedotent que d'en avoir.

II. CURIUS FORTUNATIANUS, rhéteur du III<sup>e</sup> fiecle, dont il nous refle quelques ouvrages dans les Rhetores antiqui; Alde, 1523, in-fe. Paris, 1500, in-40.

CURNE, voye STE-PALAYE.
CURSINET, fourbiffeur de Paris, célebre vers l'an 1660 pour les
ouvrages de damas[quinerie. Cet
artise excelloit également dans
le dessin, & dans la maniere
d'appliquer l'or & de ciseler le
relief.

CURTIUS, (Q.) roye QUINTE-CURCE.

I. CURTIUS, (Marcus) chevalier Romain, se dévoua pour le salut de sa patrie vers l'an 362 avant
J. C. La terre s'étoit entrouverte
dans une place de Rome: l'oracle,
consulté sur ce prétendu prodige,
répondit que le gouffre ne pouvoit
être comblé, qu'en y jetant ce que
le peuple Romain avoit de plus précieux. Marcus Curius, jeune homme plein de courage & de religion,
crut que les Dieux demandoient
une vissime humaine. Il se précipi-

ta folemnellement tout armé, avec fon cheval, dans l'abyme; & paffa apprès des supersticieux pour avoir sauvé sa patrie par ce s'acrifice, la terre s'étant, dit - on, refermée presque auffi-tôt qu'elle l'eut reçu. Il ne fant pas le confondre avec m autre Cartius, chevalier Romain, qui vivoit dans les plaifirs, & aimoit la bonne chere. Soupant un jour chez Auguste, avec lequel il vivoir familiérement, il prit sur un plat une grive fort maigre, &, la renant à la main, il demanda à œ prince s'il lui permettoit de lui donner la liberté. Pourquoi non, répondit l'empereur? Et aussi-tôt Carins la jeta par la fenêtre. Auguste, trompé par l'équivoque du mot mintere, dont Curtius s'étoit servi, ne lui sut pas mauvais gré de cette plaisanterie.

II. CURTIUS, (Matthieu) médecin de Pavie, mort à Pife, en 1544, à 70 ans, laissa plusieurs ouvrages sur son art, entr'autres m traité De carandis febribus. Il Pavoit pratiqué avec succès, & s'en étoit servi pour conserver juqu'à sa vieillesse une santé vigouqu'à sa vieillesse me santé vigouque santé vi

reuse.

III. CURTIUS, (Cornelius) rebgieux Augustin, natif de Bruxelles, professa la théologie dans disférents couvents des Pays-Bas & de l'Autriche, & devint provincial & définiteur général. Il mourut à West-Munster, près Dendermonde, en a633, à 47 ans. On a de lui : I. Les Eloges des Hommes illustres de son Ordan, en latin assez pur, mais ampoulé. Il. Une Differtation, Anvers, 1654; dans laquelle il discute, si Jesus-Christ a été attaché à la eroix il se détermine pour la dernière opinion.

CUSA, (Nicolas de) royez NI-COLAS DE CUSA, nº XIII.

CUSPINIEN, (Jean) premier médecin de l'empereur Maximilien

I, employé par ce prince dans plufieurs négociations délicates, étoit né à Schweinfurt en Franconie. & mourut à Vienne en 1529. On a de lui : Un Commentaire, in-folio, en latin, 1552, sur la Chronique des Consuls de Cassiodore. II. Un autre Commentaire des Césars & des Empereurs Romains, 1540, in folio. III. UneHistoire d'Autriche, 1553, in fe intéressante & curieuse. IV. Une autre Histoire de l'origine des Turcs. & de leurs cruautés envers les Chrétiens. Cet auteur avoit des connoissances étendues sur la polirique, l'histoire & la médecine. Sa Vie a été écrite par N.

CUSPIUS-FADUS, gouverneur de Judée, fous l'empereur Claude, purgea cette province des voleurs & des fanatiques qui la troubloient vers l'an 4, de J. C. Ayant appris qu'un nommé Theudas débitoit en public de prétendues prophéties & emmenoit le peuple avec lui, il le fit arrêter par des cavaliers, qui dissiperent la multitude, & qui se faisirent du faux prophete. Cuspius mourut avec la réputation d'un homme équitable & intessigent.

I. CUYCK, (Jean van-) conseiller & conful d'Utrecht sa patrie, mort en 1566, a fait peu d'écrits, dit Gravius, mais excellents, & qui semblent être l'ouvrage des Muses & des Grâces. Il faut remarquer que Gravius lui donne ces éloges dans une harangue académique, & qu'il faut toujours rabattre des louanges prodiguées dans ces fortes de discours. Cuyck est éditeur des Offices de Cicéron, avec des remarques estimées & des Vies de Cornelius-Nepos. Cette derniere édition est peu commune & très-estimée; elle fut imprimée en 1542; à Utrecht, in-8°.

II. CUYCK , (Henri) théolo-

gien Protestant, plein de bile, publia à Cologne en 1559, in-8°, une fatyre sous le titre de Speculum Concubinatiorum Sacerdoum, Monachorum ac Clericorum. C'est une invective grossiere, qui ne laisse pas d'être recherchée par quelques cuzieux.

CYANÉ, voyez CYANIEPB,

CYANÉE, fille du fleuve Méandre, & mere de Cauns & de Biblis. Elle fut métamorphofée en rocher, pour n'avoir pas voulu écouter un jeune homme qui l'aimoit paffiongément, & qui fe tua en fa présence, sans lui avoir causé la moindre émotion.

CYANIPPE, prince de Syracuse. Ayant méprisé les sêtes de Bacchus, il sur frappé d'une telle ivresse, qu'il sir violence à Cyané sa sille. L'île de Syracuse sur désolée aussité par une peste horsible. L'oracle répondit que la contagion ne finicieux. Cyané traina elle-même son pere à l'autel, & se tua après l'avoir égorgé.

CYAXARESI, roi des Medes,

fuccéda, l'an 635 avant l'ere chrétienne, à son pere Phraories, tué devant Ninive. Il tourna ses armes vers cette ville pour venger la mort de son pere; & comme il étois près de s'en rendre le maître, une armée formidable de Scythes vint lui enlever sa proie. Obligé de lever le siège, il marcha contr'eux, & sur vaincu. Les Medes n'ayant pu se délivrer de ces barbares par la force, s'en délivrerent par la ruse. Ils convintent de les inviter à un sestin qui se faisoit alors dans

chaque famille. Chacun enivra fes

hôtes, & les massacra. Ceux des

Scythes qui échapperent à cette

boucherie, se retirerent suprès d'Halyates, roi de Lydie, pere de

Crasus; & oe sut le sujet d'une

, guerre de cinq ans entre le soi des

Lydiens & celui des Medes. Mais une éclipse de soleil, survenue au milieu d'un combat, effraya tellement les deux armées, qu'on se retira de part & d'autre, & l'on conclut la paix. Cyaxares reprit bientôt le siège de Ninive, qui fut détruite entiérement après une longue réfistance. On passa au fil de l'épés tous les habitants. Les enfants même furent écrasés contre les muzailles, les temples & les palais renversés, & les débris de cette superbe ville confumés par le feu. Lo vainqueur poursuivit ses conquêtes, se rendit maître des autres villes du royaume d'Affyrie, & mourut l'an 595 avant J. C. après un regne de 40 ans.

CYAXARES II, voy. I. DARIUS. CYBELE, femme de Saturne, & fille du Ciel & de la Terre, aima <u>p</u>assionnément *Atys* , jeune berge<del>r</del> Phrygien, qui la dédaigna, & dont elle se vengea en le métamorphofant en pin. On la point avec une tour sur la tête, une clef & un disque dans la main, couverte d'un habit semé de fleurs ; tantôt entourée d'animaux fauvages , tantôt affife fur un char traîné par quatre lions. On lui offroit en facrifice un taureau, une chevre ou une truie. Quelques-uns de ses prêtres se faifoient eunuques, pour imiter Acis, un des favoris de Cybele, qui l'ayang trouvé infidele, le transporta d'une telle fureur, que dans ce momens il se priva de l'espérance d'avoig des descendants. Ils portoient la statue de la déesse par les rues an fon des tymbales, faisoient des contorsions, se déchiquetoient le corps en la prélence, pour s'atrises les aumônes du peuple, & frappoient la déesse avec les parties qu'ils s'étoient retranchées. (Hiftoire de l'Eglise Gallicane, tom. 1; p. 35.) Ils habiterent d'abord le mont Ida en Phrygie, puis ils vin-

rent demeurer dans l'île de Crote fur une haute montagne à laquelle ils donnerent le même nom. Ce fut la qu'ils nourrirent Jupiter enfant, & qu'à la faveur du bruit qu'ils faifoient avec leurs instruments lorsqu'il pleuroit, ils le sauverent de la fureur de Saturne, qui l'aurois dévoré comme ses autres ensants. On les appeloit GALLI, du nom d'un fleuve de Phrygie. Les nations adorerent Cybele fous le nom de Dieffe de la Terre. Les Romains, sur une réponse de l'oracle de Delphes, envoyerent des députés à Attale, toi de Pergame, pour lui demander la mere Idéenne ou Cybele. Ce prince leur fit donner une große pierre que l'on conservoit à Pessinonce en Phrygie, & que les habitants disoient être la mere des Dieux. On l'apporta à Rome avec beaucoup de cérémonie, & on la plaça dans le temple de la victoire sur le mont Palatin. Les poètes l'ont défignée fous différents noms, tirés la plupart des montagnes de Phrygie; les principaux font: Ops. Rhie, Vesta, Dindymene, Bérécynthe, la Bonne Déeffe, la Mere des Dieux.

CYCLOPES, hommes monftrueux. Homere & Theorite disent qu'ils furent les premiers habitants de la Sicile. Ils les représentent comme des géants d'une grandeur énorme, & ne leur donnent qu'un ceil tout rond au milieu du front; d'où leur est venu le nam de Cyclopes du grec Kounlos, cercle, & de ops, ceil. Il y en avoit trois principaux; favoir, Bronte, qui forgeoit la foudre; Stéropès, que la tenoit avec la pince fur l'enclume; & Pyracmon, qui la battoit à grands coups. La Fable, qui les feit enfants de Neptune & d'Amphitrite, les emploie à forger les fou- -la lui accorder, losqu'Appius Claudres de Jupiter dans un antre du mont Ema, sous les ordres de Vulcain. Apollon, voulant fe ven-

ger de la mort de son fils Esculape frappé de la foudre, les tua tous à coups de fleches.

CYCNUS, roi des Ligurieus que Jupiter changea en cygne, pour avoir pleuré l'aventage de Phagton son frere & de ses squars. Les poètes parloient encora de deux autres jeunes hommes changés en cygnesc l'un, fils de Nepeune, qu'Achille trouva invulnérable, & qu'il étrangla: l'autre, fils de la nymphe Hyric, qui se précipita dans la mer, de déselpoir de n'avoir pas obtenu un taureau qu'il avoit demandé à un de

fes amis. Noyet Trues.

CYGNE, (Martin du) professeur d'éloquence, de la société des jésuites, né à St-Omer, en 1619, mourut en 1669. C'étoit un bon humaniste. Nous avons de lui: I. Explanatio Rhetorica; rhétorique estimée, parce qu'il y a de l'ordre & de la clarté. IL Are merica & Ars poetica: Louvain, 1755. Ill. Ars historica: St. Omer, 1669. IV. Fons Eloquentia, five M. T. Ciceronis Orationes: Liege, 1675, 4 vol. in 12; dons le dernier renferme une excellente analyse des Discours de l'orateur Romain. V. Comadia XII. phrafi, cum Plautina, tum Terentiana, concinnate: Liege, 1679, 2 vol. in-12: pieces propres aux représentations théâtrales de college.

CYNEAS, originaire de TheC falie, disciple de Démosthere & ministre de Pyrrhus, fut également colebre sous le titre de philosophe & fous celui d'orateur. Pyrrhus difoit de lui, « qu'il avoit pris plus » de villes par son éloquence, que » lui par ses armes ». Ce prince l'envoya à Rome pour demander la paix. On étoit sur le point de dius & Fabricius, que les fleurs de rhétorique ne touchoient point, rappellerent le fénat à d'autres fen-

timents. (Voy. les art. EPICURE, vers le milieu, & FABRICIUS). Cynéas, de retour au camp de Pyrrhus, lui peignit Rome comme un temple, le sénat comme une assemblée de rois, & le peuple Romain comme une hydre qui renaissoit à mesure qu'on l'abattoit. Pline cite la mémoire de Cynéas comme un prodige. Le lendemain de fon arrivée à Rome, il salua tous les sénateurs & les chevaliers, en les nommant chacun par son nom. ( Voyez un bon mot de ce philosophe dans l'article de Pyrrhus, nº II.) C'est Cynéas qui abrégea le livre d'Enée le Tadicien, sur la désense des places. Casaubon a donné au public cet Abrégé avec une version latine, dans le Polybe de Paris, 1609, infol. M. de Beaufobre en a donné une traduction françoise, avec des commentaires, 1757, in-4°.

CYNEGIRE, foldat Athénien, s'immortalisa à la bataille de Marathon, l'an 498 avant l'ere chrétienne. Ayant faiss de la main droite un des vaisseaux des Perses, il ne quitta prise que lorsque cette main lui sut coupée; alors il le reprit de la gauche. Cette autre main ayant été coupée, il le saisst, dit-on, avec les dents, & y mourut attaché, triomphant, dans sa mort même, du soldat Persan qui sépara sa tête de son corps. Ce Grec intrépide étoit frere du poète Eschylé.

CYNIQUES , voy. ANTISTHENE

& DIOGENE.

CYNISCA, fille d'Archidame, roi de Sparte, remporta la premiere le prix de la course des chars aux jeux Olympiques.

CYNTHIO, 1004. GIRALDI.

CYPARISSE, jeune garçon trèsbeau, fils de Telephe, de l'île de Cée, fut aimé d'Apollon. Il nourriffoit un cerf, qu'il tua par mégarde, & en eut tant de regret, qu'il voulut se donner la mort. Apollon, touché de pitié, le métamorphosa es cyprès.

CYPRIANI, (N) célebre Peiatre Italien, établi en Angleterre. & mort à Londres en 1785, jouit d'une grande réputation dans cette lle. Quoique ses compositions suffent, en général, peu étendues. la grande variété de ses dessins . l'expression de ses figures, la finesse de ses têtes, & la délicatesse de ses contours, l'ont fait regarder comme un grand maître. Ses nombreuses productions, répandues en Europe, par le burin de Bartolozzi, respirent la grâce & la beauté. Cypriani contribua beaucoup à propager le goût des beaux arts en Angleterre. Ses vertus privées honorerent ses talents: il eut presque autant d'amis que de disciples. Il a laissé un fils héritier d'une partie de son génie, & d'un grand nombre d'esquiffes & de desins, dont il ne privera pas vraisemblablement le public. CYPRIEN (Saint), naquità Car-

ner des leçons d'éloquence à Carthage. Il étoit alors Payen. Il se fit Chrétien l'an 246 par les foins du prêtre Cécile, qui lui découvrit l'excellence de la religion Chrétienne & les absurdités du Paganisme. Il hésita pourtant pendant quelque temps. «Il me fembloit (di-» soit-il) très-difficile de renaitre » pour mener une vie nouvelle. » & devenir un autre homme en » gardant le même corps.... Com-» ment apprendre la frugalité, » quand on est accoutumé à une » table abondante & délicate ? » Mais lorsque l'eau vivisiante eut lavé les taches de ma vie passée, » je trouvai facile ce qui m'avoit " paru impossible ". Les Payens,

fâchés d'avoir perdu un tel hom-

thage d'une famille riche & illus-

tre. Son génie facile, abondant,

agréable, le fit choifir pour don-

me, lui reprocherent qu'il avoit avili sa raison & son génie, en les soumettant à des contes & à des fables puériles (car c'est ainsi que ces aveugles parloient des grandes vérités du Christianisme). Mais Cypies, infentible à ces railleries, fit tous les jours de nouveaux progrès das la voie du salut. Il vendit ses biens, en distribua le prix aux pauvres, embraffa la continence, prit un habit de philosophe, & substitua à la lecture des auteurs profanes celle des livres divins. Son mérite le fit élever à la prêtrise, & le plaça bientôt après fur la chaire de Carthage, malgré fes oppositions, l'an 248. Ses travaux pour son église furent immenses. Il fut le pere des pauvres : la lumiere du clergé, le consolateur du peuple. L'empereur Dèce ayant fuscité une grande persécution contre l'église, Cyprien sut obligé de quitter fon troupeau; mais il fut mujours auprès de lui, soit par les lettres, soit par ses ministes. Lorsque l'orage fut dissipé, il le fignala par la fermeté avec laquelle il résista à ceux d'entre les Cirétiens apostats, qui surprenoient des recommandations des marryrs & des confesseurs, pour être réconciliés à l'église qu'ils avoient quittée pendant la persécution. Ce fut pour régler les pésitences qu'on devoit leur prefcrire, qu'il affembla un concile à Carthage en 251. Il condamna, dans la même affemblée, le prêtre Félicifime & l'hérétique Privat. Ce dernier députa Vers le pape Corneille, pour lui demander la communion, & accuser S. Cypries, qui ne crut pas devoir envoyer de son côté pour se défendre. Le pape lui en ayant témoigné sa surprise, il lui répondit, avec autant de modeflie que de sermeté : C'est une chose établic entre les Evêques, que le

crime foit examiné là où il a été commis. C'est ainsi (dit le sage Fleury) que S. Cyprien écrivant au pape même, se plaignoit d'une appellation à Rôme, comme d'un procédé notoirement irrégulier. Il ne montra pas moins de fermeté dans la dispute qui s'éleva entre le pape Etienne & lui, fur le bapteme administré par les hérétiques. Plusieurs conciles convoqués à Carthage conclurent, conformément a son opinion, qu'il falloit rebaptiser ceux qui l'avoient été par les hérétiques. Dans le dernier, S. Cyprien déclara qu'il ne prétendoit point séparer de sa communion ceux qui étoient d'un avis contraire au fien. Ce faint évêque croyoit défendre une bonne cause, tandis qu'il en soutenoit une mauvaise. Mais, quoiqu'il ne déférat point aux décrets du pape S. Etienne, (ces décrets n'étant point alors une décision universellement reçue, ) il conferva toujours l'unité avec l'églife Romaine. C'est au saint Siège qu'il adressa son Apologie contre ceux qui blamoient sa fuite; c'est son autorité qu'il implore contre ceux qui étant tombés dans la persécution de Dece, vouloient être réconciliés à l'églife, sans accomplir la pénitence prescrite par les capons. En 257, le feu de la persécution s'étant rallumé, il fut rélégué à Curube, à 12 lieues de Carthage. Après un exil d'onze mois. on lui permit de demeurer dans les jardins voifins de Carthage; mais on l'arrêta peu de temps après, pour le conduire au supplice. Il eut la tête tranchée le 14 septembre 258. Son corps, conservé à Carthage, fut transporté en 802 en France par les ambaffadeurs que Charlemagne avoit envoyés en Perse. Il fut déposé d'abord à Arles, ensuite à Lyon, enfin transporté à Compiegne dans le monastere que

Charles-le-Chauve v fit batir. Quelque précieux que foit ce tréfor, nous devons encore plus nous glo. rifier des vraies reliques que S. Cyprien a laissées de son esprit à l'Eglife. Il avoit beaucoup écrit pour la vérité qu'il scella de son sang. Ladance le regarde comme le premier des auteurs Chrétiens végitablement éloquents. S. Jérôme compare fon flyle à une fource d'eau, pure, dont le cours est doux & pai-Able. D'autres l'ont comparé, peutêtre avec plus de raison, à un torrent qui entraine tout ce qu'il rencontre. Son éloquence, à la fois mûle, naturelle, & fort éloignée du style déclamateur, étoit capable d'exciter de grands mouvements. Il raisonne presque toujours avec autant de justesse que de force. Il faut avouer pourtant que son fixle, quoique généralement affez pur, a quelque chose du génie Africain . & de la dureté des Tersullien, qu'il appeloit lui-même son maître. Il est vrai qu'il a poli & embelli fouvent ses pensées, & presque toujours. évité ses défauts. Outre 81 Letres, il nous reste de lui plusieurs Traités, dont les principaux sont : I. Celui des Témoignages, recueil de passages contre les Juifs. U. Le livre De l'Unité de l'Eglise, qu'il prouve par des raisons fortes & solides. III. Le traité De Lapfis, le plus bei ouvrage de l'ansiquité sur la pénitence. IV. L'Explication de l'Oraifon Dominicale. C'eft un excellent commentaire de cette priese, & de tous les écrits de S. Cyprier, celui que S. Augustin, digne disciple de ce grand maiere, estimoit davantage & citoit le plus souvent. V. L'Exhortation au Martyre. VI. Les Traités de la mortalité, des œuvres de miséricorde, de la patience, de Penvie, &c. Le 2º de ces traités est un des plus forts qui aient été compolés pour exhorter les riches à

venir au fecourades pauxres... Parmi les différences éditions de ce Pere, on fait cas de celle de Hollande en 1700, qui est enrichie de quelques Differtations de Péarson & de Dodwel; mais on préfere celle de 1726, in-fol, de l'imprimerie royale, commencée par Baluze, & achevée par Dom Prudent Marand. Bénédictin de S. Maur, qui l'a ornée d'une préface & d'une Vie du Saint. Toutes ses Euvres one été traduites élégamment en françois par Lambert, 1672, in-4°., avec de favantes notes & dans un ordre nouveau sur les Mémoires du célebre le Maitre. Ponce, diacre . Dom Gerraise, abbé de la Trappe, & le même Lombert, ont écrit sa Vie.

Il ne saus pas consondre avec le S. évêquede Carthage, S. CYPRIEN le Magicien, décapité sous Dioclétion l'an 304. Celui-ci étoit d'Antioche de Syrie, & appartenoit à des parents riches. La recherche qu'il sit des secrets magiques avant sa conversion, lui sit donner le sumon de Magicien.

CYPRIS, surnom de Vénus, à qui l'île de Cypre étoit consacrée. Voyer VENUS.

CYPSELE, fils d'Action, ésoite Cortierhien. Su maistance fut, dirous, prédite par l'oracle de Delphes. Confulté par son pere, cet oracle népondit: «Que l'Aigle promueroit une pierre qui accablerais neffet de la souverainate verm l'an 650 avant J. C. 8t y négna en vison 30 aus. Périandre, son fils, qui lui succèda, eut deux ensants : Cypsèle, qui deviat insensé, & Lycophron.

CYR ou CYRIQUE (Saint) fils de See Julius, native d'Icone, fur arreché d'entre les bras de sa mere par ordre du juge Alexandre. Il a'avoit alors que, 3 aos. Comme ce tendre enfant appeloit sa mere, & crioit: JE SUIS CHRÉTIEN! le juge le jeta du haut de son siège contre terre, & lui brisa la tête. Tous les spectateurs eurent horteur de cette inhumanité, & le juge lui-même en rougit. Cette action barbare se passa sous le regne de Diocitien & de Maximien. Il y a eu un autre S. CYR, médecin, qui sut martyrisé en Egypte le 31 Janvier 311.

CYRAN (ST-). Voyer VERGER

DE HAURANE, nº. III.

CYRANO (Savinien), d'une famille noble de Bergerac en Périgord, né l'an 1620, avec un caradere bouillant & singulier, entra en qualité de cadet au régiment des Gardes. Il fut bientot conpu, comme la terreur des braves de fon temps. Il n'y avoit presque point de jour qu'il ne se battit en duel, non pas pour lui, mais pour se s amis. Cent hommes s'étant attroupés un jour sur le fosse de la porte de Nesse, pour insulter un homme de sa connoissance; il dispersa lui seul toute cette troupe, après en avoir tué deux & bleffé sept. On lui donna, d'une commune voix, le nom d'intrépide. Deux blessures qu'il recut, l'une au siège de Mouzon, l'autre au fiége d'Arras, & Con amour pour les lettres, lui firent abandonner le métier de la guerre. Il étudia sous le célebre philosophe Gafferdi, avec Chapelle, Moliere & Bernier. Son imagination pleine de feu, & inépuisable pous la plaisanterie, lui procura quelques. amis puissants, entr'autres le maréchal de Gaffion, qui aimoit les gens d'esprit & de cœur; mais son humeur libre & indépendante l'empêcha de profiter de leur protection. Il mourut en 1655, à 35. ans, d'un coup à la tête, qu'il avoit reçu 15 mois auparavant. Ce poèce menoit, depuis quelque temps, une

vie chrétienne & retirée. Sa jeunesse avoit été fort débauchée, & ses débauches venoient en partie de son irreligion. Il avoit passé long-temps pour incrédule. Un jour que l'on jouoit son Agrippine. lorsqu'on sur à l'endroit où Sejan, résolu de faire mourir Tibere, dit:

FRAPPONS, FOILA L'HOSTIE... des spectateurs ignorants & prévenus, s'écrierent aussi-tôt : Ah le méchant! Ah l'impie! Comme il parle du S. Sacrement! Cette tragédie fut très-bien reçue du public, de même que la comédie en prose du Pédant joué. On a encore de lui : I. L'Histoire comique des Etats & Empires de la Lune. II. L'Histoire comique des Etats & Empires du Soleil. Il paroit, par le styleburlesque, sautillant & fingulier de ces deux ouvrages, que l'esprit de l'auteur faisoit de fréquents voyages dans les pays qu'il décrit. On voit pourtant, à travers ces polissouneries, qu'il savoit fort bien les principes de Descartes, & que fi l'âge avoit pu le mûrir, il auroit été capable de quelque chose de mieux, III. Des Leures. IV. Ua petit secueil d'Entretiens pointus, fee més, comme toutes ses autres productions, de pointes & d'équivoques. V. Un Fragment de Physique. Ses ouvrages forment 3 vol. in-12-

CYRENAIQUE, (11 SECTE)
roy. ARISTIPE de Cyrene, & HERA-

CLÉOTE.

CYRENIUS, gouverneur de Syrie. C'est lui qui sur chargé de faire le dénombrement pendant lequel le Sauveur vint au monde. Son vrai nom étoit Sulpit. Quirinius.

CYRIADE, l'un des xxix Tyrans qui envahirent la plus grande, partie des provinces de l'empire

Romain, sous les regnes de Valérien & de Gallien, étoit fils d'un homme de qualité d'Orient, qui possédoit de grandes richesses. Il se livra, dans sa jeunesse, à la débauche, & , après avoir volé à fon pere une somme considérable, il paffa dans la Perse. Sapor I y régnoit alors. Ce prince, excité contre les Romains par Cyriade, leur déclara la guerre, & le mit à la tête d'une armée, avec laquelle il conquit plusieurs provinces. Ayant pénétre dans la Syrie, il saccagea Antioche, qui en étoit la capitale. Peu de temps après, il prit le titre d'Auguste; & quoique presque tous les soldats Perses fussent retournés dans leur pays, il se forma une nouvelle armée, en enrôlant des brigands & des gens sans aveu. Cet usurpateur mit à contribution une partie de l'Orient, & répandit la terreur dans les provinces voifines. Ses foldats ayant appris que Valérien marchoit contr'eux, & indignés, d'ailleurs, de ses déréglements & de sa hauteur, l'assassinerent en 258. Cyriade ne porta qu'environ une année le titre d'Auguste.

CYRIAQUE, patriarche de Constantinople l'an 595, successeur de Jean le Jeuneur, prit, à l'exemple de son prédécesseur, le nom d'Eveque acuménique ou universel, & se le fit confirmer dans un concile. Ce patriarche s'étant opposé à l'empereur Phocas, qui attaquoit les immunités & les privileges de l'Eglife; ce prince, pour se venger de sa résistance, défendit, par un édit, de donner le titre qu'il avoit usurpé, à d'autres évêques qu'à celui de Rome. Cyriaque en mourut, dit-on, de chagrin l'an **6**06.

I. CYRILLE, (Saint) de Jérufalem, né vers l'an 315, fut ordonné diacre par S. Macaire de Jérusalem, vers l'an 334, & prêtre l'année d'après. Le siège patriarchal de cette ville ayant vaqué par la mort de S. Maxime, en 350, Cyrille lui fuccéda, & travailla comme lui à défendre la vérité contre les efforts de l'erreur. Son différend avec Acace, évêgue de Césarée, sur les prérogatives de leurs siéges, interrompit le bien qu'il faisoit à son troupeau & à l'Eglise. Cente querelle personnelle s'aigrit par la diversité des sentiments. Cyrille étoit zélé Catholique, & Acace Arien opiniatre. Cet homme inquiet & intrigant, ne pouvant attaquer la foi de son adversaire, attaqua ses mœurs. Il l'accufa d'avoir vendu quelques étoffes précieuses de l'église, & lui fit un crime d'une action héroique; car Cyrille n'avoit dépouillé les temples, que pour secourir les pauvres dans un temps de famine. Un concile affemblé à Césarée par Acace, le déposa en 357. Le saint évêque appela de ce jugement inique à un tribunal supérieur : il sut rétabli fur fon siège par le concilede Séleucie en 359, & son persécuteur chassé du sien. Les intrigues d'Acace le firent déposer de nouveau en 360. Julien, successeur de l'empereur Constance, ayant commencé son regne par le rappel des exilés, Cyrille rentra dans son siège. L'empereur Valens l'en tira une 3º fois, & ce ne fut que plus d'onze ans après, à la mort de ce prince, qu'il retourna à Jérusalem. Le concile de Constantinople, de 381, approuva fon ordination & fon élection. Il mourut le 18 mars 386, après 35 ans d'épiscopat. Il nous reste de lui XXIII Catécheses, regardées comme l'abrégé le plus ancien & le mieux digéré de la doctrine Chrétienne. Les 18 premieres sont adressées aux catéchumenes, & les 5 autres aux nouveaux baptisés. Le flyle de ces instructions est

fimple, net, tel qu'il convient à ces fortes d'ouvrages. Il expose avec exactitude ce que l'Eglise croit, & réfute avec solidité ce qu'elle rejette. Grancolas, docteur de Sorbonne, en a donné une Tradudion françoise, avec notes, à Paris en 1715, in - 4º. Dom Toutiée, Bénédictin de Saint-Maur, a publié une édition de toutes les Œums de S. Cyrille, grecque & latine, in-folio, à Paris en 1720. Le texte, corrigé sur plufieurs manuscrits, est accompagné de notes savantes qui l'éclairciffent, & d'une version regardée comme très exacte.

II. CYRILLE, (Saint) patriarche d'Alexandrie, successeur de Théophile son oncle maternel en 412, étoit né avec un esprit subtil & pénétrant, qu'il cultiva par la lecture des écrivains sacrés & profanes. Il avoit affifté en 403 au conciliabule du Chesne, où S. Chry*softóme* fut condamné ; mais , après la mort de son oncle, il rétablit la mémoire de cet illustre prélat. « St. " Cyrille , dit Baillet , fit connoître » dès le commencement ce que l'é-» glife avoit à espérer de lui. Il chas-» ſa d'abord les novations de ſa vil-» le. Il voulut en user de même à » l'égard des juifs ; mais la rigueur » avec laquelle il voulut venger · quelques infultes qu'ils firent » aux chrétiens, eut quelques sui-» tes facheuses, parce qu'à la fa-» veur du gouverneur de la ville, » nommé Oreste, ils formerent un » parti affez puiffant pour com-» mettre un grand nombre de » meurtres sur les chrétiens. Le » bruit de la mésintelligence du » gouverneur & du patriarche » se répandit dans les monasteres » de Nitrie, d'où les moines accou-» rurent pleins d'ardeur au secours » du patriarche, blesserent le gou-» verneur à coups de pierres, tue-. rent avec une cruauté inouie l'il-

" luftre & favante fille Hyparia, » Voyet HYPACIE) & commirent » d'autres violences propresà des » Arabes & à des Sarrasins ». Ces excès que S. Cyrille désapprouvoient, le rendirent odieux, parce qu'ils avoient été commis par ses partifans. Mais il rétablit peu à peu la paix dans son église, tandis que la guerre commençoit à s'allumer dans celle de Constantinople. Le Nestorianisme faisoit alors des ravages. S. Cyrille écrivit aux solitaires d'Egypte combien il auroit desiré qu'on n'agitat point les questions que Nestorius avoit élevées. Mais ces questions continuant d'occuper les esprits, il tàcha de les prémunir contre cette doctrine, la fit condamner au concile de Rome en 430, & au concile œcuménique d'Ephese, assemblé par ordre de l'empereur Théodofe, auquel il présida au nom du pape en 431. Jean d'Antioche & les autres évêques d'Orient se séparerent de ce concile, foutinrent vivement Nestorius, & tinrent de leur côté un fynode où Cyrille fut déposé.La cour de l'empereur fut d'abord favorable à l'héréfiarque; Cyrille fut arrêté; mais ce prince ayant entendu les deux partis, relégua Nestorius dans un monastere, & rendit Cyrille à son église. Les partisans du novateur ne l'abandon, nerent point, & le soutinrent avec d'autant plus de zele, que le patriarche d'Alexandrie leur paroisfant un homme haut & impérieux, ils étoient indisposés contre la vérité. Cette hauteur auroit terni sa mémoire, si sa piété & l'innocence de ses mœurs n'en avoient effacé le souvenir. Il mourut vers le 28 janvier de l'année 444, regardé comme un zélé défenseur de la vérité. La meilleure édition de ses Œuvres est celle de Jean Aubert, chanoine de Laon, en grec & en

CYR latin, 1638, 6 vol. in fol. qui se relient en 7. On y trouve un grand nombre d'écrits, entre autres des Homélies & des Commentaires sur plufieurs livres de l'ancien & du Il écrivoit nouveau testament. avec beaucoup de facilité; il est vrai que le plus souvent il ne lui étoit pas possible, suivant du Pin. de fournir de la matiere; car, ou il copie les passages de l'Ecriture. ou il fait de grands raisonnements, ou il débite des allégories. Photius remarque qu'il s'étoit fait un flyle fingulier. Il est sans élégance, sans clarté, sanschoix & sans précision. Mais, malgré ces défauts, S. Cyrille a expliqué la doctrine de l'Eglise avec tant d'étendue, que les conciles ont regardé plusieurs de ses Leures comme faisant regle de foi. Le detnier volume de ses ouvrages est contre Nestorius, Julien, & les moines Anthropomorphites, c'est-à-dire, qui prétendoient que Dieu avoit une forme corporelle. Du Pin, qui avoit infinué dans fa Bibliothéque des auteurs ecclésissitiques, que les démêlés de Nestorius & de S. Cyrille n'étoient que des disputes de mots, sut obligé de se rétrader. On verra en effet dans l'article de tet héréfiarque, qu'il nioit réellement l'union hypostatique du Verbe avec la nature humaine, & qu'il supposoit deux perfonnes en J. C. Nous ajouterons encore, d'après M. l'abbé Pluquet, que si la guerre que son hérésie fuscita, fut soutenue avec trop de vivacité, il faut l'imputer en partie à Nestorius même. C'est lui qui traita le premier ses adversaires avec aigreur. C'est lui qui employa le premier les injures & les outrages, comme on le voit par la lettre qu'il fit écrire par Photius. C'est lui qui usa le premier de moyens violents. Il fit intervenir dans une affaire purement ectlesiaftique

l'autorité impériale; & lorsque fon ambition & son humeur violente furent connues, il devint aussi odieux par son caractère que par ses erreurs: Ce n'est pas que S. Cyrille, qui avoit d'abord montré de la douceur, ne se soit livré dans la fuite de cette dispute à un zele peut-être trop vis; mais il avoit la vérité pour lui, & il soutenoit la cause de la soi.

CYRILLE DE THESSALONIQUE, (S.) surnommé, à cause de sa science, le Philosophe, porta la lumiere de l'Evangile chez les Sarmates, les Bulgares & les Moraves. Il fut créé évêque avec son frere S. Methodius qui étoit son coopérateur dans ce faint ministere, par Adrien II, vers 867. Cyrille embrassa quelque temps après la vie monastique, & mourut à Rome. Il a traduit en langue esclavone toute la Bible, & le pape Jean VIII par une lettre datée du 8 juin 880, permit de se servir de cette traduction dans l'office divin & dans la célébration des saints mysteres, à condition cependant qu'on auroit soin de lire au paravant l'évangile en latin au peuple. C'est encore de cette traduction que l'on se sert dans quelques lieux de la Dalmatie.

CYRILLE - LUCAR, né dans l'ile de Candie en 1572, passa en Allemagne, après avoir étudié à Venise & à Padoue: Il suca ta doctrine des Protestants, & la porta en Grece. Comme on le soupçonna de favoriser les Luthériens, il donna une confession de foi, dans laquelle il rejetoit leurs erreurs. Placé sur le siège d'Alexandrie, ensuite sur celui de Constantinople en 1621, il continua ses liaisons avec les Protestants, & enseigna leurs dogmes dans l'Eglise Grecque. Les évêques & le clergé s'y opposerent. Il fut dépouillé du patriarchat, & envoyé en exil à Rhodes. On le ré-

tablit quelque temps après, & dès qu'il fut pailible possesseur du siège de C. P., il publia des catéchismes & des confessions de foi, où l'erreur perçoit à chaque page. On le relégua à Ténédos en 1628; enfin, après avoir été chaffé sept à huit fois de son église & rétabli meant de fois, il finit sa carriète par être étranglé en 1638, par orde du grand-feigneur, sur la route d'un nouvel exil où on le conduifoit. Il avoit alors 66 aus. C'étoit, tomme presque tous les hérétiques, un brouillon présomprueux, le plus intrigant des hommes, & par conféquent le plus inquiet. Crulle de Berée, son successeur, mathématifa fa confession de foi dans un concite de C. P., & n'épargas point fon auteur. Ce Cyrille ayant été exilé à Tunis, & Parhaius, évêque d'Andrinople, his à sa place ; celui-ci affembla th 1642 un nouveau concile, où la consession de Lucar sut encore condamnée; mais on ménagea sa mémoire. Le décret de ce synode sut confirmé dans celui de Jaffi, & les mêmes erreurs furent anathématilées dans le célebre concile de Jérusalem en 1672. J. Aymon en a domé une édition, avec quelques Lares de Cyrille-Lucar, à Amfterdam, 1718, in-4°, pour l'opposer ac qu'en ont rapporté MM. de Pon-Royal dans la grande Perpécuité de la Foi : l'abbé Renaudot a répon-

qu'il a ajourés à la Perpécuité, &c. CYRSILE, citoyen d'Athenes, u fut kspidé pour avoir ouvert l'avis dans l'affemblée du peuple, où l'on délibéroit fur la guerre des Perfes, d'envoyer les femmes avec les enfants à Trézène, & d'abandonner la ville à la discrétion de Xercis, tandis que les Athéniens troient avec leur flotte combattre

du à cet ouvrage dans les 2 vol.

l'ennemi, & défendre la liberté de la patrie.

L CYRUS, roi des Perses, dont le nom fignifie Soleil, selon Ctefias, naquit l'an 599 avant J. C., de Cambyse, roi de cette partie d'Asie, & de Mandane, fille d'Aftyages, roi des Medes. Hérodote, & Justin après lui, ont jeté du merveilleux sur l'histoire de sa naissance. Ils rapportent qu'Aftyages donna sa fille en mariage à un Perfe d'origine fort obscure, afin de détourner les tristes présages d'un songe, qui lui avoit annoncé qu'il seroit détrôné par son petit-fils. Dès qu'il sut né, il chargea Harpages, un de ses officiers, de le faire mourir. Harpages donna l'enfant à un berger, pour l'exposer dans les forêts; mais la femme du pâtre le nourrit par pitié & l'éleva en secret. (Voy. ASTYA-GES & AMYTIS.) Xénophon ne s'accorde pas avec Hérodote sur les commencements de Cyrus : mais tout ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que l'histoire ancienne dans ce point, comme dans plusieurs autres, n'est gueres au desfus de l'hiftoire fabuleufe. Il faut se borner à prendre dans ce chaos les faits principaux. Après la mort d'Aflyages, Cyrus marcha avec Cyaxares fon oncle, roi des Medes, contre les Affyriens, les mit en déroute, tua Nérigüifor leur roi, & fit un butin immense. Il se trouva parmi les prisonniers une princesse d'une rare beauté. Sur la peinture qu'on en fit à Cyrus, il refusa de la voir, & ordonna qu'on cût pour elle autant d'attention que de respect. Penthée (c'étoit le nom de cette femme) fit part de cette action généreuse à Abradate son mari, qui passa tout de fuite dans le camp de Cyrus, avec deux mille chevaux, & lui fut attaché jusqu'à la mort. Le jeune conquérant, toujours animé du defir &

de l'espérance de se rendre maitre de Babylone, s'avança jufqu'aux portes de cette ville, & fit propofer au successeur de Nëriglissor de terminer leur querelle par un combat fingulier; mais son défi, n'ayant point été accepté, il reprit le chemin de la Médie. On faisoit des préparatifs immenses de part & d'autre. Crasus, roi de Lydie, fut nommé généralissime de l'armée ennemie, l'an 538 avant J. C. Cyrus le vainquit à la journée de Tymbrée, une des plus confidérables de l'antiquité, & la premiere bataille rangée dont on ait le détail dans quelque étendue. Après cette victoire, Cyrus réduisit différents peuples de l'Afie mineure, depuis la mer Egée jusqu'à l'Euphrate, subjugua la Syrie, l'Arabie, une partie de l'Affyrie, & forma le siège de Babylone. Il prit cette superbe ville pendant la célébration d'une grande fête, que le peuple & la cour passoient ordinairement dans les festins & dans la débauche. Ses troupes y entrerent, après avoir détourné l'Euphrate par des saignées, se rendirent maîtres du palais, tuerent le roi & ceux de sa suite. C'est par cette catastrophe que l'empire Babylonien finit, la 21° année depuis le commencement du regne de Bélésis , l'an 538 avant J. C. Cyrus , maitre de toute l'Asie, divisa, de concert avec Cyaxares, sa monarchie en fix-vingts provinces. Chaque province eut son gouverneur. Outre ces gouverneurs, Cyrus nomma trois sur-intendants, qui devoient toujours réfider à la cour. On établit d'espace en espace des postes, pour que les ordres du prince fussent portés avec plus de diligence. Cyaxares fon oncle, & Cambyses son pere étant morts, Cyrus se vit seul possesseur, l'an 536 avant J. C., du vaste empire des

Perfes, qui embraffoit les royaumes d'Egypte, d'Affyrie, des Medes & des Babyloniens. Ce fut cette même année qu'il permit aux Juifs de retourner en Judée, & de rétablir leur Temple de Jérusalem, ainsi que l'avoit prédit Isaie. La Palestine fut bientôt repeuplée, les villes rebâties, les terres cultivées; & les Juiss ne firent plus qu'un seul Etat gouverné par un même chef. Hérodote, qui fait naître ce célebre conquérant d'une façon finguliere. le fait mourir d'une façon non moins extraordinaire. Il dit que ce prince ayant tourné les armes contre les Scythes, tua le fils de la reine Tomyris, qui commandoit l'armée ennemie. Cette princesse, animée par la fureur de la vengeance, lui présenta le combat, & par des fuites simulées, elle l'attira dans des embuscadesoù il périt avec une partie de son armée. Maîtreffe de son ennemi, elle lui fit trancher la tête. la jeta dans une outre pleine de fang en lui adressant ces mots : Barbare! rassassie-toi, après ta mort, du sang dont tu as tité altéré pendant sa vie.... Xénophon, presque toujours opposé au récit d'Hérodote, le fait mourir dans son lit. Mais, dès le temps de Ciceron, on doutoit que sa Cyropédie dût être regardée comme une histoire véritable pour le détail des faits. 1°. On voit que tous les discours de ce roman moral font des allusions aux discours de Socrate, & souvent de simples répétitions de ceux que Xénophon avoit déjà fait tenir à ce philosophe dans ses Dies mémorables. 2º. La chronologie y est entiérement violée. 3°. Xénophon a supprimé des faits qui ne s'arrangeoient point avec l'idée de faire de Cyrus un prince accompli. 4°. Pour arranger les événements à sa fantailie, il a imaginé un Cyanares, fils d'Aftyages, qui est inconnu à

toute

toute l'antiquiré. ( Voy. I. XÉNO-PHON. ) Quoi qu'il en soit de la véracité des historiens de Cyrus, il parost qu'il eut de grandes qualités, mélées des vices des conquérants. Voilà ce qui intéresse les hommes. Il fut, au milieu de la guerre, veiller sur ses états, & se faire aimer de ses peuples. Heureux dans toutes ses entreprises, la fortune le couronna toujours, parce qu'il sut la fixer par sa valeur & sa prudence. Cyrus mourut, suivant les meilleurs historiens, l'an 529 avant J. C. Son corps fut mis dans un tombeau à Pasargade, qu'il avoit fait bătir en mémoire de la victoire remportée sur Astyages, roi des Medes. On y éleva une tour qui avoit dix étages, & on le plaça au plus élevé, avec cette épicaphe: CI GIT CYRUS, LE ROI DES ROIS.

II. CYRUS, le Jeune, fils puiné de Darius Nothus, roi de Perse, & de Paryfatis. Son pere lui donna, dès l'àge de 16 ans , l'an 407 avant J. C., le gouvernement de toutes les provinces de l'Afie mineure, avec un pouvoir abfolu, & lui recommanda en partant d'accorder du fecours aux Lacédémoniens contre les Athéniens, pour balancer la puiffance des uns par celle des ausres. Cyrus ayant abusé de son autorité, pour commettre des injustices, son pere le rappela à la cour, & peu après se voyant sur le point de mourir, il donna la couronne à Arface, son fils aîné, qui prit le mom d'Artaxerces, & ne laiffa & Cyno que le gouvernement des provinces qu'il avoit déjà. Ge jeune prince, jaloux du sceptre, attenta à la vie de son frere. Son complot fut découvert, & sa mort résolue; mais Parafytis sa mere l'arracha au supplice. Cette clémence ne guérit point fon ambition. Il leva secrertement des troupes fous différents prétextes. Artanerces lui opposa une

armée nombreuse. Cyrus avoit pris des Lacédémoniens à sa solde. Cllarque, général Spartiate, lui confeilla de ne point exposer sa personne, Quoi, répond ce prince, lorsque je cherche à me faire Roi, tu veux que je me montre indigne de l'être! Les deux freres s'acharnerent l'un contre l'autre dans la bataille qui se donna près de Cunaxa, à 20 lieues de Babylone; & le jeune ambitieux périt des bleffures qu'il reçut dans l'action, l'an 401 avant J. C. La fameule Aspaste ayant suivi ce prince, fut faite prisonniere par Artan zercès, qui eut autant de passion que Cyrus pour cette femme. Dix mille Grecs qui, sous la conduite de plusieurs chess, entr'autres de Xénophon l'historien, avoient combattu pour *Cyrus* , échapperent aux pourfuites du vainqueur, & firent cette belle retraite qui leur a donné l'immortalité. L'écrivain-guerrier parle de Cyrus, qui l'avoit charmé par son esprit & son mérite, comme d'un prince accompli. Mais il étoit sans doute trop prévenu en sa faveur. Pouvoit-il excuser sa rebellion contre son roi & son frere, & sa fureur d'usurper le trône par une guerre civile? Dans la Leure qu'il écrivit aux Spartiates pour leur demander des troupes, Cyrus vantoit sa religion, sa philosophie, fon cœur royal, & le pouvoir de boire plus de vin que son frere sans en être incommodé.

III. CYRUS, de Panapolis en Egypte, mérita l'eftime & l'amitié de l'impératrice Eudoxie, par son savoir & par son talent pour la poësie. Après avoir commandé avec valeur les troupes Romaines à la prise de Carthage, il sur consul & préset de Confantinople. Cette ville ayant été presque entiérement ruinée par un effroyable tremblement de terre en 446, il la rétablic & l'embellit. Un jour qu'il étois

dans le cirque avec l'empereur Théodose le jeune, le peuple cria : « Constantin a bâti la ville, & Cyrus » l'a réparée »! Théodose, jaloux de ces acclamations, le dépouilla de la présecure, & consisca fes biens, sous prétexte qu'il étoit idolâtre. Le wrai Dieu l'éclaira dans sa disgrâce. Il se sit Chrésien, & sut élevé an siège épiscopal de Cotyée dans la Phrygie : il mourut sainte-ment.

CYTHERON, berger de Béouie, conseilla à Jupiter de seindre un nouveau mariage, pour ramener Junos avec laquelle il étoit en divorce. L'expédient réussit, & Jupiter, pour récompenser ce berger, le métamorphosa en une montague, qui sut depuis consacrée à Bacchus. Elle est auprès de la ville de Thèbes. Cette aventure sit prendre à Junon le surnom de Cytheronia, & à Jupiter celui de Cytheronius.

CYZ (Marie de), née à Leyde, en 1656, de parents nobles, fut élevée dans le Calvinifme. On la maria, à l'âge de 19 ans, à un gentilhomme fort riche, nommé de Combe. Elle se trouva veuve deux

ans après. Elle abjura ses erreurs dans un voyage qu'elle fit en France, & fonda la communauté du . Bon-Pasteur : elle est destinée aux filles qui, après avoir vécu dans le défordre, veulent mourir dans les exercices de la pénitence. Le Seigneur répandit sa bénédiction sur fon ouvrage, & elle eut la confolation de voir sous sa conduite une centaine de filles pénitentes, qu'elle gouverna julgu'à la mort, arrivée le 16 juin 1692, à 36 ans. Son inftitut, aussi nécessaire dans les provinces que dans la capitale, s'est répandu dans plusieurs villes de France.

CYZIQUE, roi de la presqu'ile de la Propontide, reçut avec beaucoup de magnificence les Argonautes qui alloient à la conquête de la Toison d'or. Ces héros étant partis, surent repoussés pendant la nuit par un coup de vent sur la côte de la presqu'ile. Cyzique les prenant pour des pirates, & voulant les empêcher de prendre terre, sur tué dans le combat. Jason le reconnut le lendemain parmi les morts, & lui fit de superpes sunérailles.

## D

DABILLON (André), fut pendant quelque remps le compagnon du fanatique Jean Labadie, avant que cerenthousiaste eut quité la religion Catholique; mais il ne partagea ni ses erreurs, ni ses désordres. Il avoit été auparavant Jésuite. Il mourut vers l'an 1644, curé dans l'Île de Magné en Saintonge. On a de lui quelques Ouvrages de Théologie, Paris, 1645, in-4°.

DABONDANCE (Jean), no-

taire au Pont-St-Esprit, est auteur d'un mystere à personnages de la Passion, que l'on distingue de celui de Jean Michel, par Quod secundim legem debet mori; il paroît avoir été imprimé à Lyon, ia-4° & in-8°; mais il n'en est pas moins rare de ces deux formats.

DAC (Jean), peintre Allemand, né à Cologne en 1556, se forma en Allemagne sous Spranger, & en Itplie sous les plus habiles maîtres. L'empereur Rodolphe, ami des arts

& protecteur des artifles, employa son pinceau. Les Tableaux qu'il fit pour ce prince, sont d'un grand goût. Dac mourut à la cour impériale, comblé d'honneurs & de biens, & très-regretté pour l'usage qu'il avoit fait de son crédit.

DACHERY. Voyet ACHERY.

I. DACIER (André), né à Castres, en 1651, d'un avocat, fit ses études d'abord dans sa patrie; enfuite à Saumur, sous Tanneguy le Fire, alors entiérement occupé de l'éducation de sa fille. Le jeune littérateur ne la vit pas long-temps fans l'aimer; leurs goûts, leurs études étoient les mêmes. Unis déjà par l'esprit, ils le furent encore par le cœur. Leur mariage se célébra en 1683. Gaston d'Orléans ayant vu marier deux personnes pauvres, disoit que la Faim avoit épousé la Soif; & l'union de M. Dacier & de Mademoiselle le Févre, ) dit Basnage de Beauval) est le mariage du Grec & du Latin qu'ils possedent tous deux parfaitement. Les deux époux abjurerent la religion Protestante, en 1685. Leduc de Montaufier, instruit du mérire de l'un & de l'autre, les mit dans la lifte des savants destinés à commenter les anciens Auteurs pour l'usage du Dauphin. Les sociétés littéraires ouvrirent leurs portes à Dacier: l'académie des infcriptions en 1695, & l'académie Françoise à la fin de la même année. Cerre derniere compagnie le choifit dans la suite pour son secrétaire perpétuel. La garde du cabinet du Louvre lui avoit été déjà confiée, comme au favant le plus digne d'occuper cette place. Il mourut le 18 septembre 1722, à 71 ans, en philosophe Chrétien, d'un ulcere à la gorge. Dacier avoit le vifage long & fec. Son abord étoit froid, & sa conversation pesante. Il ne l'animoit guere que lorsqu'il s'agissoit de quelque

point de littérature. Il étoit d'ailleurs bon homme, ami zélé, tendre époux, écrivain laborieux, & remplaçant, à force de travail, ce qui lui manquoit du côté de la facilité. On a de lui beaucoup de Traductions d'auteurs Grecs & Latins ; & quoiqu'elles fuffent peu propres à réconcilier les partifans des écrivains modernes avec l'antiquité, il eut toujours un zele ardent pour elle. Ce zele alloit jusqu'à l'enthousiasme. Il ne traduisoit jamais un ancien, qu'il n'en devint amoureux. Il étoit incapable d'y appercevoir des défauts; &, pour cacher ceux qu'on lui antribuoit, il foutenoit les plus étranges paradoxes. Il veut prouver, par exemple, que Marc - Aurele n'a jamais perfécuté les chrétiens. On a de Dacier: L Une édition de Pompeius Festus & de Verrius Flaccus, ad usum Delphini, Paris 1681, in-4°, avec des notes favantes & des corrections judicieuses. On reimprima cerre édition à Amsterdam 1699, in-4°, avec de nouvelles remarques. II. Nouvelle Tradudion d'Horace, accompagnée d'observations critiques, 1709, 10 vol. in-12. Les fleurs du Poëte latin se flétrirent en passant par les mains du traducteur François. Qui ne connoîtroit Horace que par cette version, s'imagineroit que ce poëte, un des plus délicats de l'antiquité, n'a été qu'un verfificateur lourd & pesant: Le commentaire sert quelquesois plus à charger le livre, qu'à faire pénétrer les beautés du texte. Il y a quelquefois des interprétations fingulieres, que Boileau appeloit les révélations de M. Dacier. III. Réflexions morales de l'empereur Antonin , Paris 1691 , 2 vol. in - 12. IV. La Poetique d'Arioste, in - 4°. avec des remarques dans lesquelles le traducteur a répandu bequcoup d'érudition. V. Les Vies de

Plutarque, 9 vol. in-4°. Paris, 1721 à 1734, réimprimées en 10 vol. in-12, à Amfterdam 1724: traduction plus fidelle, mais moins lue que celle d'Amyor. Celui-ci a des grâces dans fon vieux langage: Dacier n'a guere que le mérite de l'exactitude : encore le savant abbé de Longuerue le lui disputoit-il. Son style est celui d'un favant fans chaleur & fans vie. "Il connoissoit tout des an-» ciens, (dit un homme d'esprit,) » hors la grâce & la finesse ». Pavillon disoit que Dacier étoit un gros mulet, chargé de tout le bagage de l'antiquité. Cette fureur de l'antique étoit si forte en lui & en madame Dacier, qu'ils faillirent à s'empoifonner un jour par un ragoût,dont ils avoient puisé la recette dans Athénée. VI. L'Œdipe & l'Elettre de Sophocle, in - 12, version affez fidelle, mais affez plate. VII. Les Eurres d'Hipocrate en françois, avec des remarques, Paris 1697, in-12: le texte est traduit fidellement, & Dacier en a égalé, autant qu'il a pu, la précision, & évité l'obscurité. VIII. Les Œuvres de Plason, Paris 1699, 2 vol. in-12. Il n'a traduit que quelques-uns de ses Dialogues. IX. Manuel d'Epitlete. Paris 1715, in-12. La prévention que Dacier avoit pour les anciens lui a fait trouver une trop grande conformité entre la fagesse du Paganisme & la morale de l'Evangile, entre la doctrine de Platon & celle des premiers Peres de l'église. Cependant on pourroit un peu l'excufer, 1°. parce qu'il s'est attaché de préférence à traduire les écrits des anciens qui pouvoient fervir à régler le cœur de l'homme; 20. parce qu'il réforme leurs maximes par des remarques édifiantes, lorfqu'il a trouvé chez eux quelques principes peu conformes à la morale du Christianisme. Dacier eut part à l'Histoire Métallique de Louis XIV. Ce prince, à qui il la préfenta, lui donna une pension de 2000 livres.

II. DACIER, (Anne le Fèvre) femme du précédent, fille de Tanneguy le Févre, savant ingénieux. eut les talents & l'érudition de son pere. Elle commença à se faire connoître dans la littérature, par sa belle Edition de Callimaque, qui parut en 1674, enrichie de doctes remarques. Elle mit au jour ensuite de savants Commentaires sur plusieurs Auteurs, pour l'usage de Mgr. le Dauphin. . . Florus paruten 1674; Aurelius Vidor, en 1681; Eutrope. en 1681; Diffys de Crète, en 1684. Son mari partagea ses travaux. Ils pafferent toute leur vie dans une parfaite union. Un fils & deux filles furent le fruit de ces liens, formés par l'esprit & par l'amour. Le fils, qui donnoit de belles espérances. & qui des l'âge de dix ans disoit qu'Hérodote étoit un grand enchanteur. & Polybe un homme de grand sens mourut en 1694; une de fes fœurs mourut auffi dans un âge peu avancé, & l'autre prit le voile. Leur mere fut enlevée à la république des lettres le 17 20ût 1720. dans sa 69e année. Egalement recommandable par fon caraftere & par ses talents, elle se fit autant admirer par sa vertu, sa fermeté, fon égalité d'ame, sa générofité, sa modestie, (que par ses ouvrages. Un feigneur Allemand l'avant price de s'inscrire sur son Album, elle y mit fon nom avec ce vers de Sophocle:

LE SILENCE EST L'ORNÉMENT D'UNE FEMME.

Elle avoitune charité ardente pour les pauvres, & se mit quelquesois à l'étroit pour les secourir. Son mari lui représentant un jour

m'elle devoit modérer ses aumomes: Ce ne sont pas les biens que nons avons, dit-elle, qui nous ferent virre; ce sont les charités que nous serous. Elles seules peuvent nous rendre amis de Dien. Sa piété étoit vraie & fincere. En vain dans le tome premier d'un Journal intisulé Bi-Miothéque Françoife, on a voulu jeter des soupçons sur la sincérité de sa réunion à l'Eglise catholique. Il étoit naturel qu'ayant abandonné le Calvinisme, elle se vit exposée anx calomnies de ceux qu'elle avoit quittés; mais ceux qui la connurent de près, rendirent toujours justice à sa droiture. On a delle: 1. Une Tradudion de trois Comédies de PLAUTE, l'Amphitryon, le Rudens, & Lepidicus, 3 vol. in-12. Quand Moliere eut publié son Amphieryon, l'illustre savante avoit entrepris une differtation pour prouver que celui de Plaute, imité parle comique moderne, étoit fort supérieur. On auroit pu lui répondre, ce qu'un plaisant répondit à fon mari, au sujet d'Homere : « que Plauce de voit être bien plus » beau, puisqu'il étoit plus ancien m de 2000 ans n. Mad. Dacier ayant appris que Moliere devoit donner une comédie sur les semmes savaneu, supprima sa differention. Qu trouve à la tête de sa Traduction une préface intéreffante sur l'origine, l'accroissement & les divers changements de la poësse dramatique; fur la vieille comédie, la moyenne, la nonvelle ; sur le mérite de Plaute & de Térence. Elle préfere le premier pour la force du comique & la fécondité de l'invention. Elle traduisit pourtant les pieces du second; & ces deux versions sont, en général, faites avec goût & avec exactitude. IL Une Traduction de Plliade & de l'Odyffée d'Homere, avec une préface, & des notes d'use profonde érudition; réimpri-

mée en 1756, en 8 vol. in-12. C'eft une des plus fidelles que nous ayons du poëte Grec, quoique ses beautés y foient fouvent affoiblies. Cette traduction fit naître une dispute entre mad. Dacier & la Motte, dispute ausi inutile que presque toutes les autres. Elle n'a rien appris au genre humain, (dit un philosophe, (finon que mad. Dacier avoit encore moins de logique, que la Motte ne savoit de Grec. Mad. Dacier, dans fes Confidérations sur les causes de la corruption du goût, ouvrage publié en 1714, foutint la cause d'Homere avec l'emportement d'un commentateur; la Motte n'y opposa que do . l'esprit & de la douceur. L'ouvrage de la Motte, (dit un écrivain ingénieux) sembloit être d'une semme d'esprit, & celui de Mde Dacier, d'un homme savant. Cette semme illuftre ne ménagea pas plus le rêveur Hardonin dans son Homere défendu, contre l'Apalogie que ce jésuite s'étoit avisé d'en faire. On a dit, " qu'elle avoir répandu plus » d'injures contre le détracteur " d'Homere, que ce poëte n'en avoit » fait prononcer à ses héros ». Mais cette phrase ne doit pas être prise à la lettre, & les injures de Made Dacier ne sont ni fréquences, ni groffieres. III. Une Tradudion du Plucus & des Nuées d'Aristophane : Paris, en 4 vol. in-12, 1684. IV. Uno autre d'Anacréon & de Sapho : Paris, 1681, in 8°. Elle founent que cette femme, célebre par les ralents, ainfi que par ses vices, n'étoit pas coupable de la paffion infame qu'on lui a reprochée. C'est pousser un peu trop loin la prévention pour l'antiquité. Made Dacier avoit encore fait des Remarques fur l'Ecrituresainte. On la sollicita souvent de les donner au public; elle répondic toujours: Qu'une femme doit lire & méditer l'Ecriture, pour régler sa cano Nüi

duite sur ce qu'elle enseigne; mais que le silence doit être son partage, suivant le précepte de S. Paul. La réputation de Made Dacier s'étant répandue dans toute l'Europe, la reine Christine de Suède lui sit saire des compliments, par le comte de Konissimank; cette princesse lui étrivit même pour l'attirer à sa

DACTYLES, IDÉENS, OU CORT-BANTES, OU CURETES. Les uns étoient enfants du Solail & de Minètre, les autres de Saturne & d'Alciope. On mit Jupiter entre leurs mains pour être élevé; & ils empêcherent, par leurs danses, que les cris de cet enfant ne parvinifient aux oreilles de Saturne, qui l'auroit dévoré.

DADINE, voyet HAUTESERRE. DAENS, (Jean) riche négociant d'Anvers, célebre par un trait de générofité, dont on trouve peu d'exemples. L'empereur Charles-Quint s'étant prêté au defir que Daens avoit de lui donner à dîner, le généreux marchand jeta au feu, à la fin du repas, un billet de 2 millions qu'il avoit prêtés au prince. Je fuis, lui dit-il, trop payé par l'honneur que Votre Majesté me fait.

I. DAGOBERT Ier, roi de France, fils de Clotaire II & de Bertrude, fut roi d'Austrafie en 622, de Neuftrie, de Bourgogne & d'Aquitrine en 628. Il se signala contre les Esclavons, les Saxons, les Gascons & les Bretons. Il ternit·l'éclat de ses victoires par sa cruauté, & par sa passion démesurée pour les femmes. Après avoir répudié celle qu'il avoit d'abord époufée, il en eut jusqu'à trois dans le même temps, qui portoient le nom de reines, fans compter les concubines. Ce fut Dagobert qui publia les lois des Francs, avec des corrections & des augmentations. Il

mourut à Epinay en 638, ågé d'environ 36 ans, & fut enterré à Saint-Denys, qu'il avoit fondé fix ans auparavant. Quelques chroniques lui ont donné le titre de Saint, ainfi qu'à la plupart de nos rois de la 1re race. Mais l'Eglise ne leur a pas confirmé ce titre. Il faut avouer que c'étoient d'étranges Saints! " Ils ne valoient rien, tous " tant qu'ils étoient, (dit l'abbé de » Longuerue). Quelle cruauté, quelle » barbarie dans Clotaire I, affaffi-» nant lui-même fes neveux de fa " propre main! Dans Clotaire II, » dans le traitement qu'il fait à fes » coufins & à Brunehaud! Quelle " impudicité dans Dagobert I "! Que penser, en effet, d'un prince tel que Dagobert, qui, ayant fubjugué les Saxons, eut la cruauté de faire couper la tête à tous ceux qui excédoient la longueur de son épée? Je sais que les épées des Francs étoient plus longues de beaucoup qu'elles ne sont aujourd'hui; mais quand elles auroient été de cinq pleds & demi, les Saxons, communément hauts, donnerent lieu à une grande boucherie. Dagobert entendoit quelquefois plaifanterie, malgré sa cruauté. Ayant rencontré un poète improvisateur au moment qu'il alloit monter sur fon chariot, " le te donne, lui dit-il, les deux baufs de ma voiture, fi tu me fais un vers avant que j'y fois monté. Tandis que le roi montoit, le poëte lui dit:

Ascendat Dagobert, veniat bos unus & alter.

Il aimoit beaucoup Paris, & comme il étoit avide de plaifirs, il trouvoit plus facilement à fatisfaire fon goût dans la capitale. Ce fur fur la fin du regne de Dagobert, que l'autorité des maires du palais abforba la puissance royale. Il laissa de Namilde, Cloris II; & de

Ragnetrade, Sigebert qui fut roi

IL DAGOBERT II, le jeune, roi d'Austrafie, fils de Sigebere II, devoit monter sur le trône de son pere, mort en 6,6; mais Grimoald, maire du palais, le fit renfermer dans un monastere, & donna le sceptre à son propre fils Childebers. Clovis II, roi de France, ayait fait mourir Grimoald, détrôna Childeber, & fur un faux bruit de la mort de Dagobert, donna l'Austrasie à Closaire III, puis à Childeric II. Dagobers épousa Mathilde en Ecosse, où il avoit été conduit, & en eut pluseurs enfants. Après la mort de Childeric, il reprit la couronne d'Austrasie en 674, & sut affassiné en 679 par ordre d'Ebroin, maire du palais, comme il marchoit contre Thieri, roi de France, auquel il avoit déclaré la guerre. Dagobere fonda divers monasteres, & gouverna fon peuple en paix.

III. DAGOBERT III, fils & fuccesseur de Childebert II ou III, roi de Neustrie l'an 711, mourut le 17 janvier 715. Il laissa un fils, nommé Thierri, auquel les Francs préférerent Chilperic II, fils de Childeric II, roi d'Austrasie.

DAGON, divinité des Philistins. que l'on représentoit sous la figure d'un homme, dont les pieds étoient joints aux aines, & qui n'avoit point de jambes. Quelques uns veulent que ce fût Saturne, d'autres Jupiter, & d'autres Vénus.

DAGONEAU, voyez vii. GUISE.

DAGOUMER, (Guillaume) né à Pontaudemer, mort à Courbevoye en 1745, avoit été professeur de philosophie au college d'Harcourt à Paris, principal de ce college, & recteur de l'université. On a de lui : I. Un Cours de Philosophie en latin, où il y a beaucoup de fubtilités. II. Un petit Ouvrage en fran-

199 cois, contre les Avertissements de Languet, archevêque de Sens: leur façon de penser sur la bulle Unigenitus étoit totalement opposée. Dagoumer avoit de la vertu; mais il étoit entier dans ses sentiments, ainfi que la plupart des raisonneurs scholastiques. C'est lui que le Sage a voulu défigner sous le nom de Guillomer dans son roman de Gilblas.

D'AGUESSEAU, voyer AGUES-SEA U.

DAGUIRRE, voyet AGUIRRE. DAILLE, (Jean) né à Chatelleraut en 1594, d'un receveur des confignations, fut chargé, en 1612, de l'éducation de deux petits-fils de Duplessis-Mornay. Il fit, avec eum, plufieurs voyages dans différences parties de l'Europe. A Venise, il lia connoissance avec Fre-Paolo, qui voulut inutilement l'engager à s'établir dans cette ville. Revenu en France, il exerça le ministere à Saumur en 1625, & à Charenton l'année d'après. Ce ministre illustre par fon érudition autant que par fa probité, mourut à Paris le 15 avril 1670, à 77 ans. Les Protestants font beaucoup de cas de ses ouvrages, & les Catholiques avouent qu'ils sont dignes de l'attention des Controversistes. Les principaux sont : I. De usu Patrum, 1646, in-40, trèsestimé dans sa communion. Il ne veut point qu'on termine les différents théologiques par l'autorité des Peres; mais c'est précisément cette, autorité qui forme la chaîne de la tradition. II. De panis & fatiffadionibus humanis, in-4°, Amfterdam 1649. III. De jejuniis & Quadragesima, in-8°. IV. De Consirmatione & Extrema-Undione, in-4°, Geneve 1669. V. De cultibus religiofis Latinorum, Geneve 1671, in-4°. VI: De Fidei ex Scripturis demonstratione, &c. VII. De Sacramentali five auriculari Confessione; l'un des traités les plus captieux qu'on ait publiés

for cette matiere. VIII. Des Sermons en plusieurs vol. in-8°, qui sont écrits avec netteté, & remplis de passages de l'Ecriture & des Peres. Daille étoit d'un caractere franc & ouvert. Son entretien étoit aifé & instructif. Les plus fortes méditations ne lui ôtoient rien de sa gaieté naturelle. En fortant de son cabinet, il laissoit toute son austérité parmi ses papiers & ses livres. Il se mettoit à la portée de tout le mon-' de . & les personnes du commun se plaisoient avec lui comme les savants. Il étoit fi peu prévenu pour les voyages, qu'il regrettoit les deux années qu'il avoit paffées à parcourir la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas & la Hollande; il croyoit qu'il les auroit mieux employées dans son cabinet. Son fils (Adrien) mort en 1690 à Zurich, où il s'étoit retiré après la révocation de l'édit de Nantes, a écrit sa Vie ... Voyer 11. MORUS.

DAILLON, Voyer LUDE. DAILLY, Voyer AILLY.

DAIN, (Olivier le) fils d'un paysan de Thielc en Flandre, devint barbier de Louis XI, & ensuite son ministre d'état. Sa faveur continua tant que ce prince fut sur le trône; mais, au commencement du regne de Charles VIII, on lui fit son procès, & il fut attaché à un gibet en 1484. Ce fut pour avoir abulé d'une femme, lous promeffe de sauver la vie du mari, qu'il eut ensuite l'inhumanité de faire étrangler. Son insolence & sa tyrannie l'avoient rendu l'objet de l'exécration publique. Son premier nom étoit Olivier le Diable, ou le Mauvais. Louis XI lui donna celui de LE DAIN en l'anoblissant, & le sit comte de Meulan.

DALE, Voyez VAN-DALE.

DALÉCHAMPS, (Jacques) né à Caen l'an 1513, mourut en 1588,

à 75 ans, à Lyon où il exerçoit le médecine. Il possédoit les langues & les belles-lettres. On a de lui : L L'Histoire des Plantes, en latin, Lyon 1587, 2 vol. in-fol. traduite en françois par Jean Desmoulins, 2 vol. in-fol. 1653. IL. Une Traduction en latin des XV Livres d'Athénée, en 2 vol. in fol. 1552, avec desnotes & des estampes. III. Une Traduction en françois du vic Livre de Paul Eginete, enrichie de favants commentaires, & d'une préface sur la chirurgie ancienne & moderne. IV. Les XI Livres d'Administrations anatomiques de Claude Galien; translatés & corrigés, à Lyon 1566, in - 8°. V. Des Notes fur l'Hiftoire naturelle de Pline, 1587, infolio.

D'ALIBRAI, (Charles Vion) poëte Parifien, fils d'un auditeur des comptes, prit d'abord le parti des armes. Mais il fut, selon lui, aussi malheureux sous le dieu Marz que sous Vénus. Cet état ne tarda donc pas à lui déplaire; il le quitta, & passa tout le reste de sa vie à cultiver les Muses, a faire sa cour aux dames, & à se divertir avec ses amis: le cabaret sur son Parnasse. Il ne parle, dans ses Poesses, que de l'art de bien boire. Voici comme il se peint dans son v' Sonnee;

Je ne vais point aux coups expofer ma bedaine,

Moi qui ne suis connu ni d'Armand, ne du Roi;

Je veux savoir combien un poltron, comme moi,

Peut vivre, n'étant pas Soldat ni Capitaine.

Je veux mourir entier, & fans gloire, & fans nom,

Et crois moi, cher Clindor, si je meurs par la bouche,

Que ce ne sera par par celle du canon.

Sa muse, enjouée & badine, n'encensa jamais l'autel des Grands: il

bechercha ni leurs faveurs, ni leurs bienfaits. Content d'un bien honnête, il jouissoit de ce qu'il avoit, & ne souhaitoit rien au-delà. Les plaifirs purs & doux de la campague firent les charmes de ses dernieres années. Il mourut vers la fin de 1654, ou au commencement de 1655, dans un âge avancé. Ses ouviages avoient paru, deux ans avant, sous ce titre : Les Œuvres Pocciques de M. d'ALIBRAI, à Paris 1653, in-8°. Ce recueil, divisé en fix parties, offre des vers bachiques, faryriques, héroïques, moraux & chrétiens; mais ni les uns ni les autres n'ont fait beaucoup de formne, quoiqu'il y ait du naturel dans quelques-unes de ses pieces, & même des faillies. On a encore de lui une traduction des Leures d'Antonio de Perez, Espagnol, mimistre disgracié de Philippe II; & 73 Epigrammes contre le fameus parasite Montmaur. On peut citer celle-ci comme une des meilleures :

Révérend Pere Confesseur, J'ai fait des vers de médisance. - Contre qui ? = Contre un Professeur. - La personne est de conséquence; Contre qui donc ? = Contre Gomor. - Hé bien, bien! achevez votre Confiteor.

DALILA, courtifane qui demeuroit dans la vallée de Sorec, de la tribu de Dan, près du pays des Philiftins. Samson en étant devenu amoureux , s'attacha à elle : c'est-àdire, sans doute, qu'il l'épousa.

Foyer SAMSON.

DALIN, (Olaüs de) savant Suédois, né à Winsberg en 1708, mérita le nom de Pere de la Poëfie Suédoise, par deux Poëmes écrits en cette langue. L'un a pour titre, La liberte de la Suede; l'autre est sa tragédie de Brunhilde. Les lettres ne lui acquirent pas seulement de la gloire, elles firent sa fortune. De l'état DAM **201** 

de fils d'un fimple curé, il s'éleva fuccessivement jusqu'aux places de précepteur du prince Gustave, de confeiller ordinaire de la chancellerie, de chevalier de l'étoile du Nord, & enfin à la dignité de chancelier de la cour. C'est ainsi que le gouvernement, par l'ordre duquel il avoit écrit l'Histoire générale du Royaume, récompensa ses talents. Il a poussé cette Histoire jusqu'à la mort de Charles XI. Celle de l'auteur arriva le 12 août de l'an 1763. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, la Suede lui doit un grand nombre d'Epitres, de Satyres, de Fables, de Penfées, & quelques Eloges des membres de l'académie royale des sciences, dont il ésoit un des principaux ornements. On a encore de lui une Tradudion de l'ouvrage du président Montesquieu, sur les Causes de la grandeur & de la décadence des Romains.

DALMACE, (St) archimandrite des monasteres de Constantinople. montra beaucoup de zele contre Nestorius. Les Peres du concile d'Ephese en 430, le nommerent pour agir en leur nom à Constantinople. Il mourut quelque temps après, à plus de 80 ans, également illustre par ses vertus & son esprit. D. Banduri a fait imprimer sa Vie, écrite en grec par un homme qui paroît très-instruit. On la trouve dans le second volume de son Imperium Orientale.

DAMASCÈNE. Voyez JEAN-DA-

MASCÈNE, nº. XIL

DAMASCIUS, philosophe Stoicien, natif de Damas en Syrie, disciple de Simplicius & d'Elamite, vivoit du temps de l'Empereur Justinien. Il avoit écrit : I. Un ouvrage en 4 livres, Des choses extraordinaires & surprenantes. Il. La Vie d'Isidore. III. Une Histoire Philosophique. Ces ouvrages ne sont pas parvenus jusqu'à nous, & les

favants ne doivent pas les regretter, s'ils en jugent du moins par ce qu'en dit *Photius*, qui les traite fort mal.

I. DAMASE I (St.), originaire d'Espagne, étoit fils d'un écrivain, qui, s'étant établi à Rome, y avoit été lecteur, diacre & prêtre de l'église de St.-Laurent. Damase setvit dans la même église, jusqu'à ce qu'il fût élu évêque. Il étoit diacre, lorsque l'empereur Constance bannit de Rome le pape Libére. Damase s'engagea, par un serment solennel, avec tout le clergé, de ne jamais reconnoître d'autre évêque que lui. Il voulut le fuivre dans fon exil, & monta sur le trône pontifical après lui en 366. Le diacre Urfin ou Urfiein, homme ambitieux & intrigant, s'étant fait ordonner pape par des factieux comme lui, s'opposa à l'élection de Damase. Le vrai pape sut confirmé par les évêques d'Italie & par le concile d'Aquilée, & l'antipape condamné à l'exil, à leur follicitation. Damase, paisible possesseur du siége de Rome, travailla à la conservation de la discipline ecclésiastique. La plupart des clercs & des religieux se relâchoient depuis que l'Eglise étoit paisible. Ils recherchoient les commodités de la vie, les compagnies des séculiers & des femmes mondaines. Ils s'attachoient de préférence aux riches veuves & aux filles dévotes, pour en obtenir des donations ou des legs. L'empereur Valentinien fit une loi pour interdire aux uns & aux autres ce commerce intéressé. Le pape Damase, à qui elle étoit adressée, la fit observer avec soin. Il tint un concile en 369, dans lequel Urface & Valens, Ariens, furent anathématifés. Auxence, évêque intrus de Milan, fut condamné dans un autre concile, tenu un an après, en 370, contre les Ariens.

Le sage pontise ne se déclara pas avec moins de zele contre Mélece. Apollinaire, Vital, Timothée & les Lucifériens. Les hérétiques & les schismatiques voyant qu'ils ne pouvoient attaquer la pureté de la foi du pontife, répandirent des bruits scandaleux contre sa réputation. Mais leurs calomnies furent dévoilées. Damase fut toujours regardé comme « amateur de la chafteté. » docteur vierge de l'Eglise vierge, » selon l'expression de Saint Jé-» rôme; comme un homme de » très-sainte vie, toujours prêt » à dire & à faire toutes sortes de » choses pour conserver la foi des » Apôtres, dit Théodoret ». Ce pape mourut plein de jours & de vertus. en 384, à 80 ans, après avoir gouverné l'église pendant 18. S. Jérôme, digne secrétaire de cet illustre pontife, le met au nombre des écrivains eccléfiastiques. Il reste de lui plusieurs Leures, Rome 1754. in-fol., avec sa Vie dans la Bibliothéque des Peres, & dans Epift. Rom. Pontif. de D. Coustant, in-fol. On trouve encore de lui quelques Vers Latins dans le Corpus Poetarum de Maissaire. On prétend qu'il fit chanter les pseaumes, suivant la correction des Septante, faite par S. Jérôme, & qu'il introduisit la coutume de chanter l'Alleluie gendant le temps de Pâques; mais ces opinions ne sont sondées que sur des témoignages incertains.

II. DAMASE II, appelé auparavant Poppon, évêque de Brixen, élu pape le même jour que Benote IX, abdiqua & mourut à Paleftrine, 23 jours après son élection, en 1048.

DAMASIPPE, partifan fougueux de Marius, étoit un homme de baffe extraction qui maffacroit cruellement les personnes de la plus haute noblesse attachées au parti de Sylla. Il eut l'audace de faire porter dans les rues de Rome au haut d'une pique, la tête d'Arrina, tribun du peuple. Heureufement que Sylla rentra victorieux dans Rome, & fit mourir cetyran. Il y avoit auffi un fénateur du même nom, connu pour un curieux en flaues & en vases précieux, mais un curieux peu connoisseur. Il acheoit fort cher ce qui le flattoit; & s'en dégoûtant peu après, il le revendoit à bon marché; aussi il ervendoit à bon marché; aussi il cous ceux qui vouloient se défaire de quelques curiosités, ou qui vouloient en avoir, s'adressont à lui.

DAMERVAL. Voy. AMERVAL. DAMHOUDERE (Josse de), né à Bruges en 1507, s'éleva par son mérite aux premieres charges de judicature dans les Pays-Bas, sous les regnes de Charles V & de Philippe II. Il composa divers ouvrages relatifs à sa profession, & mouratt en 1581, à 74 ans.

DAMIANISTES. Voy. CLAIRE.
L. DAMIEN (Pierre). Voyet
PIERRE DAMIEN, n. x.

II. DAMIEN (Le Pere), Dominicain de Bergame, a effacé tous les arustes dans l'art de faire des ouvrages de bois, de pieces-derapport, qui, par leur différent assemblage, représentoient des figures avec autant de vérité, que si elles avoient été faites au pinceau. On cite, parmi ses ouvrages, les banes du chœur des Dominicains de sa patrie.

DAMIENS (Robert-François), naquiren 1714, dans un faubourg d'Arras, appelé le faubourg Ste-Catherine. Son enfance annonça ce qu'il feroit un jour. Ses méchanceies & fes espiégleries le firent famonmer Rober le Diable, dans son pays. Il s'engagea deux fois, & se trouva au siège du Philishourg. De retour en France, il entra en qualité de domestique au collège des Jésuites de Paris. Il en

sortit en 1738, pour se marier. Après avoir servi dans différentes maisons de la capitale, & avoir empoisonné un de ses maîtres dans un lavement, il finit par un vol de 240 louis d'or, qui l'obligea de prendre la fuite. Le monstre rôda pendant environ 5 mois à Saint-Omer, à Dunkerque, à Bruxelles, tenant par-tout des propos extravagants fur les disputes qui divisoient la France. A Poperingue, petite ville proche d'Ypres, on entendit qu'il disoit : Si je reviens en France . . . Oui , j'y reviendrai ; j'y mourrai, & le plus Grand de la terre mourra aussi, & vous entendrez parler de moi. C'étoit dans le mois d'Août 1756 qu'il débitoit ces extravagances. Le 21 Décembre de la même année, se trouvant à Falesque près d'Arras chez un de ses parents, il y tint des propos d'un homme désespéré: Que le Royaume sa fille & sa semme étoient perdus. Son fang, sa tête, son cœur étoient dans la plus grande effervescence. Ce scélérat aliéné retourna à Paris, & y arriva le 31 du même mois. Ayant paru à Verfailles dans les premiers jours de l'année 1757, il prit de l'opium pendant deux ou trois jours. Il méditoit alors l'horrible attentat qu'il exécuta le 5 janvier, vers les cinq heures trois quarts du soir. Cet exécrable parricide frappa Louis XV d'un coup de couteau au côté droit, comme ce monarque, environné des seigneurs de sa cour, montoit en carroffe pour se rendre à Trianon. L'assassin fut arrêté sur-lechamp, & après avoir fubi quelques interrogatoires à Verfailles, il fut transféré à Paris, dans la tour de Montgommeri, où on lui tenoit préparé un logement, audeffus de la chambre que Ravaillac avoit autrefois occupée. Le roi chargea la grand'chambre du parlement d'instruire son procès. Malgré les tortures les plus cruelles, qu'il fupporta avec une intrépidisé effrontée, il ne fut pas possible de lui arracher le moindre aveu qui pût faire penser qu'il avoit des complices. Ce miférable protesta que, s'il avoit été saigné aussi copieusement qu'il le demandoit, il m'auroit pas commis fon crime. Après lui avoir fait subir inutilement les questions les plus terribles, il fut condamné à mourir du même supplice que les infames affassins de Henri IV. Le 28 mars de la même année, jour de l'exécution, il arriva à la place de Greve à 3 heures & un quart, regardant d'un œil sec & serme le lieu & les inftruments de son supplice. On lui brûla d'abord la main droite; ensuite on le tenailla, & on versa sur fes plaies de l'huile, du plomb fondu & de la poix-réfine. On procéda enfuite à l'écartellement. Les quatre chevaux firent, pendant 50 minutes, des efforts inutiles pour démembrer ce monstre. Au bout de ce temps-là, Damiens étant encore plein de vie, les bourreaux lui couperent avec des biftouris les chairs & les jointures nerveuses des cuisses & des bras; ce qu'on avoit été obligé de faire en 1610 pour Ravaillac. Il respiroit encore après que les cuisses furent coupées, & il ne rendit l'ame que pendant qu'on lui coupoit les bras. Son supplice, depuis l'instant qu'il fut mis fur l'échafaud, jusqu'au moment de sa mort, dura près d'une heure & demie. Il conferva toute sa connoisfance, & releva la tête sept à huit fois pour regarder les chevaux, & fes membres tenaillés & brûlés. Au milieu des tourments les plus affreux de la question, il avoit laissé échapper des plaisanteries. Damiens étoit d'une taille affez grande, le visage un peu alongé, le regard DAM

hardi & perçant , le nez crochu , la bouche enfoncée. Il avoit contracté une espece de tic, par l'habitude où il étoit de parler seul. Il étoit rempli de vanité, desireux de se fignaler, curieux de nouvelles, frondeur, quoique taciturne; parlant seul & intérieurement; obstiné à suivre tout ce qu'il projetoit, hardi pour le meure en exécution, éffronté, menteur; tout - à - tour dévot & scélérat, passant du crime aux remords, continuellement agité par les fougues du fang le plus bouillant. Son forfait, ) dit un homme d'esprit, ) nous a coûté autant de gémiffements, qu'il a fait éclore de propos sans vraisemblance. Comment, a-t-on dit, une nation aussi douce, & aussi polie que la Françoise, comment un fiecle qu'on a appelé philosophe, a - t - il pu produire l'affassin d'un roi aimé de ses sujets? On a répondu, que dans tous les temps il y a eu des misérables, qui n'ont été ni de leur siecle, ni de leur pays. Un homme de la lie du peuple, accoutumé au crime, échauffé par les propos de quelques esprits turbulents, dans le temps des contestations qui agitoient l'état & l'église, fe détermine à un parricide. Son cervezu s'enflamme; il se fait en lui une fermentation de défespoir. produite par la misere, par la crainte des châtiments que ses vols méritoient, & par des discours féditieux. Agité de plus en plus par les mouvements contradictoires que son ame éprouve, en médicant un projet de cette nature, son esprit acheve de s'égarer; & dans un des accès de fon délire frénétique, il confomme fon crime, tel qu'un enragé qui se précipite fur le premier venu pour le déchirer. C'est la réslexion d'un philosophe : c'est celle de tous ceux qui ont réfléchi fur le caractere du

monfire. Ceux qui voudront l'étudier, peuvent consulter les Pieces originales, & les Procédures faites à son occasion tant en la prévôté de l'hôtel, qu'en la cour du parlement. M. le Breton, greffier criminel de cette compagnie, les a recueillies, & publiées en 1757, in-4°, & in - 12, 4 vol. à Paris chez Simon, avec une Table des matieres très-détaillée. Cette collection curieuse est enrichie d'un Précis de la Vie de l'infame affassin. L'éditeur a raffemblé, avec exactitude, tout ce qui a été constaté par les voies juridiques. Il offre aux personnes qui douteront de l'authenticité de ces Pieces, de leur en faire faire la vérification.

L DAMMARTIN, Voye

VERGI, nº. 11.

II. DAMMARTIN, (Antoine de Chabannes, comte de) capitaine sous Charles VII, également plein d'honneur & de courage, resusa au Dauphia d'assassimer quelqu'un qui lui avoit déplu. Ce prince étant devenu roi, fit rensermer Dammarina à la Bastille; mais il s'en fauva un anaprès, entra dans la ligue du Bien public, & mourut en 1488, à 77 ans. Son fils n'eut que des silles... Voyez BALUE.

DAMNORIX, illustre Gaulois, homme hardi & entreprenant, acquir de grands biens dans les fermes des Gaules pour la république Romaine. Les Helvétiens n'ayant pu obtenir de Jules-César le passage qu'ils lui demandoient par la proviace Romaine, eurent recours à Damnorix, qui le leur procura par les terres des Francs-Comtois: action dont les Romains lui eussent fait un crime d'état, si Divitiac son frere, qui avoit grand pouvoir sur l'esprit de César, n'eût intercédé pour lui. Damnorix vouloit joindre la puissance aux richesses. Il as-Pira à la souveraineté de son pays; mais il n'eut pas le temps d'exécuter son dessein. César en ayant été informé, l'appela dans la Grande-Bretagne. Damnoris tenta d'avoir un congé : mais voyant qu'il ne pouvoit l'obtenir, il prit fon temps, & lorsque la plupart des troupes furent embarquées, il se retira avec la cavalerie gauloife. Cifar regarda cette défertion comme une affaire très - importante. Il le fit fuivre par la plus grande partie de sa cavalerie, avec ordre de le ramener, ou de le tuer, s'il faisoit la moindre réfistance. Il voulut se désendre, criant toujours qu'il étoit né libre, & que sa patrie n'étoix pas sujette aux Romains; mais il fut accablé par le nombre, & percéde plufieurs coups, vers l'an 59 avant J. C.

DAMO, filledu philosophe Pythagore, vivoit l'an 500 avant J. C. Elle avoit autant de fagesse que d'esprit. Ce sut à elle que son pere confia tous les secrets de la philosophie, & même ces écrits en mourant, avec défense de jamais les publier. Elle observa si inviolablement cet ordre, que se trouvant dépour vue des biens de la fortune, & pouvant tirer une grande somme d'argent de ces livres, elle préféra son indigence & la derniere volonté de son pere à tous les biens du monde. Elle garda sa virginité toute sa vie par ordre de Pythagore, & prit sous sa conduite un grand nombre de filles, qui firent comme elle profession du célibat.

DAMOCLES, célebre flatteur de Denys le Tyran, affectoit de vanter dans toutes les occasions, ses richesses, sa magnificence, & surtout son bonheur. Il changea bientôt de sentiment. Le tyran l'ayant invité à un sestin magnifique, après l'avoir fait habiller & servir en prince, sit suspender au-dessus de sa tête, pendant le repas une épée

nue, qui ne tenoit au plancher qu'avec un crin de cheval. Il sentit ce que c'étoit que la félicité d'un tyran, & demanda qu'on le laissat aller jouir de la médiocrité de son premier état.

DAMOCRITE, historien Grec, est aureur de deux ouvrages: le premier, De l'Art de ranger une armée en bataille: le second, Des Juiss; où il rapporte qu'ils adoroient la tête d'un âne, & qu'ils prenoient tous les ans un pélerin qu'ils facrissionent. On ne sait pas en

quel temps il a vécu.

I. DAMON, philosophe Pythagoricien, donna un rare exemple d'amitié à Pythias, qui s'étoit rendu caution pour lui auprès de Denys. Ce tyran, qui avoit réfolu sa mort, lui permit de faire un voyage dans sa patrie, pour y régler ses affaires, avec promesse de revenir dans un certain temps. Pythias fe mit à sa place sous la puissance du tyran. Damon revint précisément à l'heure même que Denys lui avoit marquée. Le tyran touché de la fidélité de ces deux amis, pardonna à Damon, & les pria l'un & l'autre de lui donner leur amitié. Ce philosophe vivoit vers l'an 400 avant

II. DAMON, poëte - musicien, précepteur de Périelès, étoit un sophiste habile, c'est-à-dire, qu'il accompagnoit l'étude de l'éloquence, de celle de la philosophie, & surcout de la politique. Il possédoit parfaitement la musique. Il joignoit à son habileté dans cet art, houtes les qualités qu'on pouvoit fouhaiter dans un homme à qui l'on confioit l'éducation des jeunesgens d'un rang distingué. Damon avoit cultivé fur-tout cette partie de la mufique qui traite de l'usage quel'on doit faire du rythme ou de la cadence. Il fit voir, ou il crut faire voir, que les sons, en vertu

d'un certain rapport ou d'une certaine reffemblance, qu'ils acquéroient avec les qualités morales, pouvoient former dans la jeuneffe, & même dans des sujets plus âgés, des mœurs qui n'y existoient point auparavant, ou qui n'étoient point développées. On dit, en effet, que voyant des jeunes-gens que les va. peurs du vin, & un air de flûte joué fur le ton Phrygien, avoient rendus extravagants, il les ramena tout d'un coup un à état calme & tranquille, en faisant jouer un air fur le ton doux. Ce musicien étoit ausi politique; & sous les dehors agréables de la musique, il vouloit cacher à la multitude sa profonde capacité. Il se lia avec Périclès . & le forma au gouvernement; mais il fut découvert, & banni du ban de l'oftracisme, comme se mêlant de trop d'intrigues, & favorisant la tyrannie, vers l'an 430 avant Jefus-Chrift.

I. DAMPIERRE, (Jean) né à Blois, après s'être rendu célebre parmi les avocats du grand-confeil, se fit Cordelier, & devint directeur d'un couvent de religieuses à Orléans, où il mourut avant l'an 1550. Il s'acquit beaucoup de réputation par ses Poëses laines, écrites dans le goût de celles de Catulle. Elles ont été recueillies dans le tome premier des Delicia Poetarum Gallorum.

II. DAMPIERRE, ou plutôt DAM-PIER, (Guillaume) célebre voyageur Anglois, publia, en 1699, à Londres, en 3 vol. in 8°, le Recueil de ses voyages autour du Monde, depuis 1673 jusqu'en 1691. On trouve à la suite le voyage de Lionel Waser, & la description de l'Istinme d'Amérique. Ce recueil a été traduit en françois, & imprimé à Amsterdam, 1701 à 1712, & à Rouen, en 1723, en 5 vol. in-12. Il méritoit cet honneur par une soule d'observations

DAN 207

utiles à la navigation, & de remarques nécessaires à la géographie.

DAMVILLE, Voyer MONTMO-

RENCI, nº5 VIII & IX.

DAN, le cinquieme fils de Jacob, & le premier de Bala, servante de Rachel, sut ches de la tribu qui portoit son nom, & qui produisit Sam-son; il mourut agé de 127 ans.

I. DANAÉ, fille d'Acrife, roi d'Argos, fut enfermée par ordre de son pere dans une tour d'airain, parce que l'oracle lui avoit prédit qu'il seroit tué par l'enfant qui fortiroit de sa fille. Jupiter devenu amoureux de Danaé, descendir dans a prison sous la forme d'une pluie d'or. La belle captive se rendit à ses defirs, & de ce commerce naquitle célebre Perfée. Auffi-tôt qu'Acrife eut appris que sa fille étoit accouchée, il la fit enfermer dans un coffre avec son fils, & jeter dans la mer. Les flots avant porté le coffre sur les bords de l'île de Séryphe, un pêcheur qui l'apperçut, l'ame-22 à bord, l'ouvrit, & y trouva Danai & son fils encore en vie. Il les conduifit sur le champ au roi Polydede, qui épousa la princesse,& prit soin de l'éducation du jeune Perfe. Cette fable est fondée sur une histoire véritable, chargée d'incidents mer veilleux par les poëtes. Pratus, frere d'Acrise, touché des charmes de sa niece, se fit ouvir les portes de la tour à force d'argent. Les gardes de Danaé inpoduifirent chez elle son amant, qui en eut Perfée.

IL DANAÉ, Voy. LEONTIUM.
DANAIDES, filles de Danaüs 2003 d'Argos, étoient au nombre de cinquante. Elles furent mariées à autant de coufins-germains, fils d'Egypus. A la perfuasion de leur pere, elles tuerent inhumainement tous leurs maris, la premiere nuit de leurs nôces, à l'exception d'Hypermaestre qui sauva le sien. Ses

fœurs furent condamnées dans les enfers à verfer continuellement de l'eau dans des tonneaux percés.

DANAUS, fils de Belus & frere d'Egyptus, ayant dressé des embuches à son frere, lorsqu'après ses conquêtes il revint en Egypte; la conjuration fut découverte, & lui obligé de prendre la fuite. Il se retira dans le Péloponnese, chaffa Sthenelus d'Argos, vers l'an 1475 avant J. C., & s'empara de son royaume, où il régna cinquante ans. C'est de lui que les Grecs furent appelés Danai. L'oracle lui ayant annoncé qu'il seroit détrôné par un de ses gendres, il donna l'ordre barbare dont il est parlé dans l'article précédent. Lyncée, mari d'Hypermnestre, le chassa de son trône,

& y monta à sa place.

DANCHET, (Antoine) né à Riom en 1671, fit, n'étant encore qu'en rhétorique au college de Louis le Grand, une Piec: de vers latins sur la prise de Nice & de Mons, qu'on jugez digne de voir le jour. Après avoir occupé pendant quelque temps, avec beaucoup de réputation, la chaire de thétorique à Chartres, il produisit ses talents fur un plus grand théâtre. Il eut une place à la bibliothéque du roi, à l'acadé nie des inscriptions & à l'académie Françoise, & il justifia ces différents choix par plusieurs Pieces de poesse, & sur-tout par des Drames lyriques. Il mourut à Paris le 21 février 1748, à 77 ans. Il se fit aimer autant par son caractere, qu'estimer par son esprit. Ami généreux, fincere, défintéressé, exact à ses devoirs, & assidu au travail, il eut toutes les qualités d'un homme de lettres, sans en avoir les défauts. Il ne se permit jamais un feul vers fatyrique, quoique poëte, & poëte outragé. Un de ses rivaux l'ayant infulté dans une faryre fanglante, il fit en zéponse une Epigramme très-piquante, l'envoya à son ennemi en lui déclarant que personne ne la verroit, & qu'il vouloit seulement lui montrer combien il étoit facile & honteux d'employer les armes de la sayre. Un homme en place lui ayant fait un jour une demande, qui répugnoit à son caractere, & sans doute à l'exacte probité, il se contenta de lui répondre par ces deux vers d'une des dernieres Tragédies de P. Corneille:

Le makre qui prit soin d'instruire ma jeunesse,

Ne m'apprit point, Seigneur, à faire une bassesse.

Comme Danchet avoit l'air fimple & même un peu niais, il ne fut pas estimé autant qu'il méritoit de l'être. On répéta pendant longtemps, en le voyant, ce trait de l'auteur des fameux Couplets de 1710:

Je te vois, innocent Danchet, Grands yeux ouveres, bouche béante, Comme un fot pris au trébuchet. Ecouter les vers que je chante.

Mais cet innocent étoit un homme de beaucoup de mérite; se prescrivant à lui-même tout ce qu'exigent l'ordre, la décence, le devoir; respectant les lois, le trône & l'autel; & imprimant à ses écrits l'image de son cœur. C'est l'éloge qu'en fait M. Greffet, son successeur à l'académie. Les Œuvres de Danchet ont été recueillies à Paris en 1751, 4 vol. in-12. Cette édition, faite avec foin, offre plusieurs pieces estimables; & l'on ne comprend pas pourquoi Voltaire s'étoit contenté de dire en deux mots, dans les premieres éditions du Siecle de Louis XIV, que Danchet avoit réuffi, à l'aide du muficien, dans quelques Opéra, qui sont moins mauvais que ses Tragédies, Il y en a plusieurs qui

méritoient une note moins seche & moins chagrine. Il falloit dire feulement que ses Tragédies en général n'ont pas un grand mérite, & que fans ses Opera ce poète seroit moins connu. Voltaire a profité de l'obfervation que nous avons faite dans la premiere édition de ce Dictionnaire, sur le peu de justice qu'il avoit rendu à Danchet, & il en parle plus avantageusement dans l'édition du Siecle de Louis XIV, de 1768, en 4 vol. in-8°; édition où il nous censure quelquescis, & où il a profité cependant de plufieurs anecdotes & remarques de notre livre. On a encore de Danchet quelques Pieces fugitives, des Odes, des Cantates, des Epitres, dont la versification of affez douce, mais un peu foible.

DANCOURT, Voy. ANCOURT

DANDELOT, Voya Coligny

DANDERI, fou de la cour de l'empereur Théophile, vers l'an 830, divertifioit ce prince par fes naivetés. Comme il avoit la liberté d'aller par-tout, il entra un jour brufquement dans un cabinet de l'impératrice Théodora, tandis qu'elle faisoit ses prieres. Son oratoire étoit orné de très-belles images, qu'elle gardoit fort fecrettement, pour les cacher à la vue de l'empereur qui étoit Iconoclaste. Danderi s'étant rendu au diner de l'empereur, lui dit qu'il avoit trouvé l'impératrice qui baifoit les plus jolies poupées du monde. Théophile se douts que c'étoient des images; mais l'impératrice lui dit en riant, que ce fou avoit pris pour des poupées les images de ses filles, avec le squelles elle étoit devant le miroit. Théophile crut une chose qu'il trouvoit plaifante. Théodora, piquée contre Danderi, le fit fi bien châtier pour lui apprendre à ne plus parler de pou-

Mes, qu'auffitôt qu'il en étoit queltion, il mettoit le doigt sur sa bouthe. Ce trait d'histoire est bien petit, & nous n'en aurions pas fait mention, ainfi que de quelques aueres, s'il ne peignoie les moeurs du tempe.

L DANDINI, (Jérôme) Jéfuite d'une bonne famille de Céfene dans la Romagne, fut envoyé par le pape Clanest VIII en 1586 au Mont-Liban, en qualité de monce, chez les Maronites , pour découvrir leus veritable croyance. Richard Simon a traduit de l'italien en françois la Relation de fon Voyage, la Haye; 1684, in-12, avec des remarques qui en font tout le prix. Il releve très-fouvent les erreuts du textes Ce Jéfnite mourut le 26 myembre 1614, à 89 ans. On a encore de hui un Commentaire fur les tit isvies d'Aristote, De Anima, sous le titre d'Eshita fatre (Cefeno 1651) très-peu connu, quoique le même Richard Simon l'ait loué.

IL. DANDINI, (Hercule-France çois) comice Capitofeffeur en droit à Padoué, mé en 169t, est auteur the pluficurs outrages. Les princis paux font : L. De Forenje stribendi ratione. IL. De faritadibus predioruit margranciones per Epifedins , &cc. Il mourus em 2747; à 56 aus, avec la reputation d'un homme l'avant.

DANDOLO, (Henri) doge de Venife, d'une famille illustre, gous vernoit desuis neuf ans certe repuiblique, avec aucant de gloire que de prudence : lorique les princes troifés lui envoyerent des députés en 1202. Il accorda non-feulement les vaisfeaux qu'ils demandoient pour paffer en Syrie, mais il ajouta encore sin galeres bien armées pour combătire parmer, en même temps que les François agirosent fur terre. Ce doge , anffi grand capitaine qu'habile politique, fit plus encore. Maigré fon extrême vieil-

Tom. III.

leffe., il fe mit à la tête de le florté Vénizionne, fignala fon courage à la prise de Constantinople en 1203, refusa le trône impérial de ceme ville , de de concert avec les François, fit tiommet à la piece le come te Baudouin. Il mourut à Confiantinople, où il tenoit le premier cang

aprèsi'empereur.

DANDRÉ-BARDON (Michela François) l'un des professeurs: de l'académie de peinture, professeur des éleves protégés par le roi pour l'histoise , la fable , la géographie, naquit le 22 mai 1700, l'Aix en Provence, & mourus le 14 avril 1783. Il fe distingua comme peinere & comme écrivain. Il réuffiffoit fur-tout dues les tableaux d'hiftoire. Nous ayons de lui divers écrita en vers & en profe. Nous ne citizons pas commen premier gento. parce qu'ils font très a médiocress Quantitaceux du focand, vibici les principaties I. Conférence for apedité me les ditifles peuvent retiren d'un -cours d'hiftoire privensible. He l'écide Gaster Vanleon 1765, in the 1H. Angie de politice, fuñi d'un Espi fur la fendriere, 17694 2 volvin-121 Geff: (on ouvrage de phie offinai W. Antodotes; far (a: more de Bane chardon, 1764, in-8° Dendré-Berdon: siows , sink sel auoi niomis: nob vidition très vasiée. A étois dans id société sensible, homaire it of ficienses " 74 1 4 4 B 27 3 2 T

DANDRIEU, (Jean-Francois) eclebre muficien; most à Paris en 1740, à 56 ans, touch : uparfairementi orgue & le clavecine Il a'emi celloit pes moins depala.composinon. On le comparé, pour le goût fie lea talents, au celebre Couperis. On a de lui 3 ligres de Pieces de Clarecin , & une de Pieces d'Orgue, avec mot Suite de Nuels, recherchés par des gens de goût ; sa mufique offre autant de Variéré que d'harmonie.

DANBAU, (Lambert ) Danies, ministre Calviniste, né à Orléans wers 1 730, difciple du fanteux Anné du Bonig i enseigna la théologie à Londe: Il mourat à Cafres en 1996; à 66 ans. Oh a de lui : L Des Conmentalres fur Se. Matthieu & far Se; Marx. Il. Une Geographie Positique. III. Aphorismi politici & militarez, - . AL 1 Lévide 1938; livira to la DANES; (Pierre) hé en 1497 à Paris , d'une familie noble , étuthis au college de Navarre / fans y prendre le bonnet de docteur. Il s'é comenta de le mériter: Nommé per François I pour ouvrit l'école grecque au collège royal ; il y professa pendant rifig uns, & eue les plus illuffrez difciples. Il devintentanè précépteur de confesseur du donphin pilepalis François H. Il fax: es poyéau coatile del Treme; obil prononce un fort beau discours en 2746. Ge fibridges let cours altreof cile qu'il farfait évêque de Laveur en 1977. Sponde & de Thou nous ont Madlmis une réponse ingénieuse le ce prelat Un jour que Nicola Pledume, évêque de Verdum , parloir avec beautoup de force contrè les abasde la abur de Rome .: l'ilvê que d'Orviene; regardant les Frani coil, directe iin fourire plein d'àmercome . Online canten ... Utiment reprit l'évêque de Lavaur , sid illaid Galleinium Persis refipiforme li Ce prélat mourut à Paris le 29 svail t 377 ; 2:80 ans. Il diroit eté marié. Lorsqu'on les appris la mors déson fits unique, il se recira un moment dans fon cabinet; & count fevena jointre la compagnie: Confoliarmour, divide les Pauvres oue gugue terr proble. Cé digne, évôque leur faifoit part d'une partie de feire wenus. Il joignoit aux connoiffancesil'un. vrai favant, le talem de la parole : la doudeur de caractere, & La fimplieire des mosses. Sa coutume étoit d'écrire beaucoup, & de sachér

presque toujours son nom. Quetques critiques ont loupconné que le ne liere de l'Héfaire de France de Paul Emile est de lui. Du moins ce fut Danès qui l'envoya de Venise à L'Impeimeur Vafcofan. Ses Opufenles ont été recueillis & imprimés en 1731; in-4°; par les foins de Pierre - Hilaire Danès, de la même famille que l'évêque de Lavaur. L'éditeut a orné ce recueil, de la Lle de son parent qui avoit été discipie de Budé fx. de Jean Lafcaris. L'abbé. Lingles de Fresnoi attribue à P. Dands, deux Apologies pour le roi Henri II , imprimées en latin en 1542, in-4". V. DURANTI. . II. DANES, (Jacques) l'un des plus pieux prélass du xv11° fiecle . sut d'abord préfident alla chambie des comptes de Paris, & intendant de L'anguedoc. Après la mon de Magdeleine de Thou fon épouse A du file du'il en avoit eu, Danes embraffa l'état ecclésiaftique, & fut fait maître de l'oratoire du roi. confeiller détat ordinaire, & ensa évêque de Foulon l'an 1640. fix science & ile verm brillerent alors aved éclas: Ferme & jalouix des intéréssede l'Eglise; il donna despieuves de foil zele à la célelirezessemblée de Mante en 1641, fans rependant compromettre l'autorité épifcopale. à vec le respect da six yelonter di prince. Se fentant infirme, il fe démit, l'en 1650, de somévelché da de fes autres places. mont nechimis poonberque de pouacrequeres. Matophiseurs fonda-

tions pienties; répassité dans le fein des pausses les grands hiens

qu'il avoir thérités idesfes peres, &

auhevaile reflede (es jours dans les exorcioes de l'auflériré, de la prie-

se & de la retraige. Il mourant le

3 Juin 1662, à Pails sa patrie, en

odeur de fainteré, dans la foixante.

deuxième praée; il füe inhumé dans l'églifede Sie, Casevieve-des-

Ardens, d'où il a été transféré, en 1747, dans celle de la Magdeleine. DANET, (Pierre) long-temps qué a Paris la Patrie, enfuite abbé, de S. Nicolas de Verdun, mourut i Paris en 1709. Il est célebre par 100 Didionnaire Latin & François par un autre Didionnaire François & Laiz, à l'usage du Dauphin & des princes ses fils. Le Latin est beaucoup plus exact & plus utile que. le François, trop chargé de circonlocurions, & de mauvailes phrases de Plante; mais ni l'un ni l'autre se devroient gueres être confultés, depuis que nous avons de meilleurs ouvrages dans le même genre, On a encore de lui un Didionnaire François des Antiquités Grecques & Romaines, publié en 1698, in-4°.. DANET fut du nombre des interpree Dauphine, chaifis par le duc de Montaufier. Il eut en partage le Phede, qu'il donna avec une interprétation & des notes latines. Ce, Commencaire a moins de réputation. que ses Dictionnaires. Si les ouvrages de Dases ne firent pas de ce, prince un favant homme, ils conmibnerent à éclairer la France, sur-, tout dans un temps ou l'on n'avoit nen de meilleur.

LDANGEAU, Louis Courcilspife, abbé de Fontaine-Daniel &. de Clermont, naquit a Paris en janvier 1643, Et y mourut le 1 janvier 1723, à 80 ans. Peu de gens de condition ont aimé les belles lettres antanque lui. & se sont donnéantant de mouvement pour en rent. de l'étude facile & agréable. Il imagina pluficurs nouvelles Muho-.. de pour apprendre l'histoire, le blason, la géographie, les généa-... logies, les intérêts des princes doit quelques Traités sur ces différentes parties. L. Nouvelle Methode de Geographie historique, 1706, 2

DAN. vol. in-fol. II. Les Principes du Blason, en 14 planches, 1715, in-4°. III. Jeu historique des Rois de France, qui se joue comme le jeu de l'Oie, avec un petit livre qui en explique la maniere. IV. Réflexions sur toutes les parties de la Grummaire, 1684, in-12, V. De l'Election de l'Empereur, 1738, in 8°. Mais son principal ouvrage est le premier, & une partie du deuxieme desDialogues sur l'immortalité de l'ame, attribués ordinairement à l'abbé de Chuifi. Ce livre est affez commun; mais les autres productions sont plus rares, parce qu'il n'en faifoit tirer qu'un petit nombre d'exemplaires qu'il distribuoit à ses amis. L'abbé de Dangeau possédoit presque toutes les langues : le grec, le latin, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'allemand, & les langues qui en dépendent. Ses vertus étoient hien au dessus de son savoir. " Plein d'humanité pour " les malheureux, »(dit M. d'Alembert, ) " il prodiguoit, avec une. n fortune médiocre, ses secours à n l'indigence, & joignoir à ses » bienfaits, le bienfaig plus rare ». de les cacher. Il avoir cette sage » économie, fans laquelle il n'y a ». pas de générolité, & qui, ne diffi-", paquiamais pour pouvoir donn ner fans cesse, fait toujours » donner a propos. Son cœur étoit » fait pour l'amitie, se par cette " raison n'accordoir pas aisément " la lienna; mais quand on l'avoir n objeaue, c'étoit pour toujours. », S'il avoit quelques défauts, c'é-" toit peut-être trop d'indulgence » pour les fautes & pour la foi-» bleste, des hommes; désaut qui » par fa rareté, est presque une " vertu, & que bien peu de per-& la grammaire françoise. On lui, » sonnes ont à se reprocher, même », à l'égard de leurs amis. Il posté-», doit au suprême degré cette con-" noistance du monde & des hom-

mes, que ni les livres, ni l'esprit " même ne donnent'au philosophe, » l'oriqu'il a négligé de vivre avec n ses semblables. Jouissant de l'esn time & de la confiance de ce s qu'il y avoit de grand dans le » royaume, perfonne n'étoit de n meilleur confeil que lui dans les » affaires les plus importantes. Il " gardoit inviolablement le secret " des autres & le sien. Cependant » son ame noble, délicate & hon-" nête ignoroit la distimulation, " & sa prudence étoit trop éclai-" rée pour reffembler à la finefie. " Doux & facile dans la fociété, " mais préférant la vérité en tout, " il ne disputoit jamais que lorsn qu'il falloit la défendre; auffi " le vifintérêt qu'il montroit alors' \* pour elle, avoit, aux yeux du " grand nombre, un air d'opiniarre-" té, qu'elle est bien moins sujette » à trouver parmi les hommes, " qu'une froide & coupable indif-» férence ».

II. DANGEAU, (Philippe de Courcillon, marquis de) frere du précédent, naquit en 1638. Les agréments de son esprit & de sa figure l'avancerent à la cour de Louis XIV; & son goût déclaté pour les lettres lui valut une place dans l'académie Françoise & dans celle des sciences. Il mourut à Paris en 1720, à 82 ans, confeillet d'état d'épée, chevalier des ordres du roi, grand maître des ordres royaux & militaires de N. Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jérufalem. Quand il fut reveru de cette" derniere dignité, il apporta plus' d'arrention au choix des chevaliers: il renouvela l'ancienne pompe de leur réception : ce que le public, toujours malin, ridiculisa. Mais ce qui étoit à l'abri de tout ridicule ," c'est qu'il procura par ses soins la fondation de plus de 25 commanderies, & qu'il employa les reveDAN

nus de la grande maîtrise à faire élever en commun douze jennes gentilshommes de la meilleure nobleffe du royanme. L'envie alors lui pardonna son élévation. A la cour, (dit Fontenelle, ) où l'on ne croit gueres à la probité & à la vertu, il eut toujours une réputation nette & entiere. Ses discours, ses manieres, tout se sentoit en lui d'une politesse, qui étoit encore moins celle d'un homme du grand monde, que d'un homme officieux & bienfaisant. On auroit du lui passer, en faveur de l'honnêteté de ses manieres, la manie de vouloir être un très grand Seigneur. Mad. de Montespan, quine le crovoit pas fait pour jouer ce rôle, disoit malignement de lui, qu'on ne pouvoit s'empecher de l'aimer & de s'en moquer. Il avoit épousé en premieres nôces Françoise Morin, sœur de la maréchale d'Eftrées, & en fecondes la comtesse de Leuvestein, de la maison Palatine, mais d'une branche pen opulente. Ce fut le cardinal del urftemberg, oficie de la demoifelle. qui fit ce dernier mariage. On a du marquis de Dangeau des Mémoires en manufcrit, dans lesquels Volcaire, Henaule, la Beaumelle ont puifé plufieurs anectiones curién fes. Il y en a béaucoup de hafardées. Ce n'étoit pas toujours Dangeau qu's faifoit ces Mémoires; C'étois (felon l'auteur du Siecle de Lours XIV . ) un vieux valet-de-chambre imbécille. qui se meloit de faire à tore & à travers des Gazettes manufetites de toutes les fottifes qu'il entendoit dans les antichambres. En réduifant cette phrase un peu tranchante, il refte qu'on doit fe tenir en garde en lifant les" Mémoires qui portent le nom du marquis de Dangean. On a encore de lui un petit Ouvrage, aussi en manuscrit, dans lequel il peint d'une maniere intéreffante Louis XIV, tel qu'il étoit au milieu de sa

Cour. . . Voya HENRIETTE, mº. IL

DANHAVER ou DANHAWER , (Jean-Conrad) théologien Luthérien, né dans le Brifgaw en 1603, obtint une chaire d'éloquence à Strasbourgen 1629. Il eut plusieurs autres emplois honorables dans la même ville, où il mourut en 1666 à 57 ans, prédicateur de l'église cathédrale, & doyen du chapitre. Danhaver étoit dévoré par le zele k plus amer. Il passa presque toute sa vie à écrire avec une espece de fureur contre tous ceux qui n'étoient pas de la confession d'Ausbourg. Il s'opposa fortement à la réunion des Luthériens & des Calvinistes. On a de lui un grand nombre d'ouvrages ; ceux qui ont fait le plus de bruit, sont. I. De Spiritus Sandi processione, in-4°. II. D: Christi persona, officio & benefeiis, in-8°. III. De voto Jephtao, E-8. IV. Preadamite, in - 8. V. Collegium Pfycologicum circa Aristoulen de Anima, Strasbourg 1650, in- VI. Idea boni interpretis & maliziofi calumniatoris, 1670, in - 8. VIL ldea boni disputatoris & malitiof: sephifte, in-8°.

L DANIEL, le 4°. des grands Prophetes, jeune prince du sang royal de Juda, fut conduit en captivité à Babylone, après la prise de Jérusalem . l'an 606 avant J. C. Nabachodonofor, l'ayant choifi pour êne du nombre des jeunes gens qu'il destinoit à son service, le fit élever à sa cour, & changea son nom en celui de Balthafar. Ses progrès dans les sciences & dans la langue 'des Chaldéens, furent rapides. Son esprit, joint à la sagesse de ses mœurs, lui acquit beaucoup de crédit auprès de Nabuchodonofor. Ce prince lui confia le gouvernement de toutes les provinces de Babylone, & le déclara chef de tous les mages; ce

DAN fut en reconnoissance de l'explication du songe de la statue mystique, qui fignifioit la durée des 4 grandes monarchies, des Babyloniens, des Perses, d'Alexandre le Grand, & de ses successeurs. Quelque temps après , Nabuchodonosor , vainqueur d'un grand nombre de nations, voulut s'attribuer les honneurs divins. Il se sit faire une statue d'or, & commanda a tous ses sujets de l'adorer. Daniel refusa à la créature, des hommages qu'il ne devoit qu'au créateur. Ses compagnons ayant refusé comme lui. furent jetes dans une sournaise ardente, d'où ils furent retirés sans avoir rien souffert. Daniel ne signala pas moins son talent pour la connoissance de l'avenir, sous le regne de Balthafar. Il expliqua à ce prince des paroles tracées sur la muraille de la falle de fou feftin, par une main inconnue; paroles qui renfermoient l'arrêt de condamnation du roi facrilege. Après la mort de Balthafar, Darius le Mède le fit son principal ministre. Sa faveur & son mérite exciterent la jalousie des grands de la cour. On lui rendit des pieges: il refusa les honneurs divins à Darius, & fut condamné à la foffe-aux-lions. Dieu le préserva miraculeusement, & ses accusateurs furent punis comme ils le méritoient. Il fut jeté une seconde fois dans cette fosse, pour avoir confondu les adorateurs de l'idole de Dagon, & il en fut délivré par un second miracle. Le saint prophete mourut à l'âge d'environ 88 ans, vers la fin du regne de Cyrus, après avoir obtenu de lui l'édit pour le resour des Juifs, & pour le rétablissement du Temple & de la ville de Jérusalem. Les Juifs ne mettent pas Daniel au nombre des Prophetes; mais Jesus - Christ. lui ayant donné cette qualité, oa

214 DAN

ne peut la lui ôter sans témérité. Ses prophéties sont si claires, que les ennemis de la foi n'onteu d'autre ressource, pour les décréditer, que de dire qu'il n'avoit fait qu'écrire ce qui étoit arrivé avant lui. L'ange Gabriel les lui avoit révélées. La plus célebre de soutes est celle de la Mort & du Sacrifice du Meffie, qui devoit arriver au bout de soixante - dix semaines, composées de sept années chacune, & qui toutes ensemble font le nombre de quatre cents quatre - wingtdix ans, à compter dépuis l'ordre donné par Artaxerces-Longuemain, la vingtieme année de son regne. pour rebatir Jérusalem, jusque vers la fin de l'empire de Tibere, auquel tombe le temps de la derniere semaine. Jesus-Christ naquit vers la foixante - cinquieme, parut en public au commencement de la l'oixante-neuvione, & fut facrifié au milieu de la derniere; ce qui vérifie littéralement la prophétie, qui porte, qu'au milieu de la derniere semaine l'hostie & le sacrifice devoient ceffer, c'est-à-dire, par l'oblation de celui dont ils étoient Ja figure. Ses prédictions fur J. C. sont peut-être une des raisons qui L'ont fait exclure, par les Juife, du rang des Prophetes; & qui l'ont fait mettre par Porphyre, cet ennemi implacable de la religion chrétienne, au nombre des historiens qui ont écrit ce qu'ils voyoient. On croit communément que c'est Daniel qui confondit les vieillards calomniateurs de Susanne. La réputation de ce Prophete étoit si grande, même pendant sa vie, qu'elle étoit comme passée en provetbe: Vous êtes plus sage que Daniel, (2. 8. 3.) disoit Ezéchiel avec ironie au roi de Tyr; & dans un autre endroit du même Prophete, Dieu dit: S'il se trouve au milieu d'une ville trois hommes du mérité de Not, de

Daniel & de Job, ils garantirons leurs ames du péril: (14.14.)

II. DANIEL, Voyet CHILPERIC,

n\*. II.

III. DANIEL, (Arnauld) gentilhomme de Tarascon, composa, sous le regne d'Alsonse I, comte de Provence, plusieurs écrits en vers, qui ne servirent pas peu à Pétrarque. Ce poète italien faisoit gloire de l'imiter, & le regardoit comme le versisseaur de Provence qui avoir le plus de mérite. Entre ses ouvrages, on distingue les Sextinas, les Sirvantes, les Aubades, les Marregales, & sur-tout son poème contre les erreurs du Paganisme, intirulé: Fantaumaries dan Paganisme. Daniel mourut vers l'an 1189.

IV. DANIEL, (Gabriel) né en 1649 à Rouen, prit l'habit de Jésuite en 1667. Après avoir profeffé plufieurs années dans sa patrie, il fut envoyé à la maison professe de Paris, pour y être bibliothécaire. Il y finit, le 23 juin 1728 à 79 ans, une vie très-laborieuse, & remplie par la composition de différents ouvrages, presque tous bien écrits. Les principaux font : I.Le voyage au monde de Descartes. in 12, à Paris 1690; c'est une réfutation du système de ce célebre philosophe, enveloppée sous une fiction ingénieuse. Elle a été traduite en latin, en italien & en anglois. II. Histoire de la Milice Françoife, Paris 1721, 2 vol. in-4°. C'eft le tableau des changements qui s'y font faits, depuis l'établifiement de la monarchie dans les Gaules. jusqu'à la fin du regne de Louis XIV. Il est intéressant; mais il y manque bien des traits. III. Une Histoire de France, dont il y a plufieurs éditions. La meilleure est celle de 1756, en 17 vol. in - 4°. Le P. Griffet, chargé de cette édition, l'a enrichie d'un grand nombre de dissertations, de l'histoire

du regne de Louis XIII, & du journal historique de Louis XIV. On a fait la comparaison des deux Histoires de Mezerai & de Daniel; & de ce parallele il réfulte, que l'Histoire du Jésuite, quoique pleine de défauts, est encore la moins mauvaise qu'on ait du moins julqu'au regne de Louis XI. Il a reclific, graces à Cordemoi, à Valois, & à le Cointe, les défauts de Mezerai fur la 17. & la 2º races. On avoue qu'il narre avec beaucoup de nettete & de juftesse, & qu'il arrange affez bien les faits; mais il eft fans force & fans élégance. On lui a reproché (dit Voltaire) que sa dicnonn'est pas toujours assez pure; que son style est trop soible; qu'il n'intéreffe pas ; qu'il n'est pas peintre; qu'il n'a pas affez fait con-noitre les usages, les mœurs, les lois; que son Histoire est un long détail des opérations de guerre. dans lesquelles un historien de son état se trompe presque toujours. En lifant son histoire de Henri IV, (dit le même auteur) on est tout étonné de ne pas le trouver un grand homme : des manœuvres de guerre séchement racontées, de longs discours au parlement en faveur des jesuites, & enfin la vie du P. Cotton, forment dans Damid le regne de ce grand prince. Ce qu'on a dit de son histoire de Henri IV, on peut le dire de celles des autres princes, du moins de ceux qui approchent le plus de ces derniers temps : car pour les rois anciens, il eff affez exact dans les jugements qu'il en porte; il n'est pourrant pas exempt de flatterie, lorqu'il parle de leurs défaites. Le celebre comte de Boulainvilliers, le même qui disoit qu'il étoit prefque impossible qu'un jésuite écrivit bien l'Histoire de France, trouvoit dans celle de Daniel près de dix mille erreurs. Le favant abbé de

Longuerue pensoit à peu près de meme. " Il affure (difoit-fi) qu'il ny a travaillé 20 ans : il en fau-» droit 40; & puis, tant d'autres » ouvrages qu'il a faits pendant " ces 20 années " Daniel avoit fait précéder la publication de fon Histoire par un écrit de 370 pages in-12, intirule: Observations critiques fur l'Histoire de Prance, écrise par Mezeral. L'objet de cette brochure étoit de rendre Mezerai suspect, odieux & méprifable, aux' princes, aux ministres, aux courtifans, aux gens de robe, au haut clerge, aux religieux, aux financiers, aux femmes; & en le décréditant auprès de tous les gens qui lifent, de le relèguer dans les antichambres. Ce projet ne reuffit point; maisil prouva aux juges impartiaux que Mezerai étoit fouvent inexact, & le livroit quelquefois à. ses préventions & à son humeur. IV. Abrégé de l'Histoire précédente; en 9 vol. in-12; réimprimée en 1751, en 12 vol., avec la Conti-. nuation par le P. d'Oringl; & traduit en anglois, en 5 vol, in-8°. V. Entrepiens de Cléanthe & d'Eudone sur les Leures au Provincial, de Pascal, 1684, in-12; traduits en lann, en italien, en espagnol, en anglois; ils ont été réfutés par D. Matthieu Petit - Didier, mort évêque de Macrai Cette réponse de Daniel, malgré quelques bonnes raisons, & malgré les soins qu'eurent ses confreres de la répandre, ne servit qu'à prouver combien il étoit difficile d'atteindre à l'éloquence & à la bonne plaisanterie de Pascal. VI. Une version du savant Traité de Louis de Léon, sur l'immolation de l'Agneau Paschal. VII. Une foule de Brochures fur les disputes du temps, dans lefquelles l'auteur, ami du Pere Tellier, & membre de ce que les Janfénifies appetoient la

trop long. Voyet BROUR,
V. DANIEL, (Pierre) avocat
d'Orléans, bailli de la justice temporelle de l'abbaye de S. Benoîtfur-Loire, mourut à Paris en 1603.
C'étoit un bon littérateur; il raffembla une riche bibliothéque de
manuscrits. On a de lui: I. Une
édition de l'Adlularia de Plaute, II.
Des Commentaires de Servius sur Virgile, &c. Paul Petau & Jacques Bongars acheterent sa bibliothéque,
dont une partie su transportée dans
la suite à Stockholm, & l'autre au

VI. DANIEL DE PRIEZAC, voyeç PRIEZAC.

Vatican.

VII. DANIEL DE VOLTERRE, royer VOLTERRE.

DANNEVILLE, (Jacques Euftache fieur de) avocat au parlement de Normandie, né à Danneville, diocese de Coutances', est compris dans les rôles de l'arriere-ban de 1639. On a de lui un livre intitulé: Inventaire de l'Hissoire de Normandie; Rouen, 1646, in 4°. Cette édition est recherchée.

I. DANTE ALIGHTERI, poète Italien, naquit à Florence en 1265. Son véritable nom étoit Durance, dont on fit Danse par une abréviation ufitée alors parmi les Italiens; & ce nom, tout estropié qu'il étoit, lui est resté. Sa famille étoit une des plus nobles de Florence. Danse entra fort jeune chez les Cordeliers; mais, ne pouvant s'accommoder de la vie claustrale,

DAN

il la quitta avant d'avoir prononcé fes voeux. Un esprit vif & ardent le jeta dans l'amour, dans la poësie & dans les sactions. II embrassa le parti Gitelin, l'ennemi des papes. C'étoit vouloir être persécuté; & il le sut par Bopiface VIII, & par Charles de Valois, frere de Philippe le Bel, que ce Pontife avoit envoyé à Florence agitée par plusieurs factions, pour y remettre le calme, Dance fut chassé des premiers, sa maison rasée & ses terres pillées. Il se rendit à Vérone avec toute sa famille, & s'en fit exiler. Can de la Scale, prince de Vérone, l'aimoit & l'estimoit, Un brouillon lui fit perdre le crédit dont il jouisfoit. Un jour qu'ils se trouvoient dans le palais des Scales, celui-ci fut surpris de ce qu'un bouffon recevoit beaucoup de careffes de la part des courtisans; & se tournant vers Dance, il lui dit : Pourquoi un homme savant & sage tel que vous, n'est-il pas aussi chéri que cet insense? L'autre répondit : Cest que chacun chérit son semblable. Ce bon mot causa sa disgrace. Après avoir mené une vie inquiete & errante. il mourut pauvre à Ravenne le 14 septembre 1321, à 56 ans. Le prince de Ravenne lui fit des obseques magnifiques, & prononça fon oraison sunebre. En 1483, Bernard Bembo, préteur de Ravenne pour les Vénitiens, fit ériger, par ordre de la république, un mausolée. où les cendres de Dance furent placées. En 1692, ce tombeau fue réparé par le cardinal Dominique Cossi, légat de Ravenne. On l'a honoré de plusieurs Epitaphes ; nous nous bornerons à la fuivante:

Qui Calum cecinit, mediumque immaque tribunal,

Lustravieque animo cunda pocesa

N Ding onem Flor Dings andoes

Dodus adeft Dantes, sua quem Florentia sapè

Sensit consilits ac pietate patrem.
Nil potuit tauto mors seva nocere
poeta,

Quem vivum virtus, earmen, imago

facit. Dance laiffa plufieurs fils qu'il avoir eus de Gemma, de la famille des Donati de Florence. Picore, qui étoit l'aîné, & Jacques, son cader, illustrerent, par lours commentaires, la fameuse comédie de kur pere. Le premier passa une partie de sa vie à Vérone, où il devint fort riche, par la culture des lettres, & fur-tout par les lecons de droit qu'il donna; le second vécut toujours à Florence, où il acquit la réputation de bon poëte. Dante, leur pere, étoit bel homme, quoique maigre. Son air étoit noble. Il parloit peu, & paroiffoit méditer beaucoup. Naturellement mélancolique & distrait, il paffoit pour orgueilleux; & ce soupçon n'étoit pas sans fondement. Pour se guérir de ses vapeurs trifles, il cultivoit la musique & le dessein. Il n'oublioit ni les bienfaits, ni les offenses; & il die & écrivit autant de mal de ses ennemis, que de bien de ses amis & de ses bienfaicteurs. Parmi les différents ouvrages de · poche qu'il nous a laiffés, le plus célebre est sa Comédie de l'Enfer, du Purgatoire & du Paradis, partagée en 3 actes ou récits. La 1ere édition de ce poëme est de 1472, in fol.; mais la meilleure est de Vomile 1577, 5 vol. in-4°, fig. Granger l'a traduit en françois, à Paris, 1596 & 1597, 3 vol. in-12. Il a paru une Tradudion françoise de TLafer, en 1776, in-8., avec l'italien à côté, qui doit être suivie du Pergatoire & du Paradis. L'eutou? s'éleva, dans les détails de cet ouyrage, que les Italiens appellent

DAN 217

Divin, au deffus du mauvais goût de son siecle. Il est plein de penfées ausi justes que profondes, d'images fortes, de peintures charmantes, d'expressions de génie, de tours délicats, de saillies ingénieuses, de morceaux brillants & pathériques: le spectre d'Ugolia qu'on y trouve, est une des fictions les plus fortes qu'ait jamais enfantées l'esprit humain, & elle suffiroit seule pour immortaliser son auteur. Mais l'invention de l'ouvrage est en général bizarre, & le choix des perfonnages qui entrent dans ce tableau, fait avec trop peu de goût, est sans variété d'attitudes. Cette divine Comédie, que quelques Italiens ont regardée comme un beau Poëme épique, n'eft, fuivant divers critiques François, qu'un beau Salmigondis. Dante trouve d'abord à l'entrée de l'enfer un lion & une louve. Virgile s'offre à lui, pour lui faire les honneurs du lieu. Le poëte Latin lui montre dans l'enfer des demeures très-agréables; dans l'une font Homere, Horace, Ovide & Lucain; dans une autre, Elettre, Hector, Lucrece, Brutus, Saladin; dans une 3º, Socrate, Platon, Hipocrate & Averroès. Enfin paroit le véritable enfer, où Pluton juge les damnés. Le voyageur y reconnoît quelques cardinaux & quelques papes; il étoit sur-tout fort animé contre eux. Boniface VIII & Charles de Valois y sont traités avec outrage. Il veut déshonorer la race du dernier, en avançant que Hugue Capes étoit fils d'un boucher... On a du poëse Florentin divers autres ouvrages en vers & en profe, que les Italiens regardent, encore aujourd'hui, comme une des premieres sources des beautés de leur langue. On a encore de lui : Il Convivio Florence 1480, in-8°; Profe, 1723, in - 4°. Il avoit écrit dans sa jeunesso la Vie nouvelle (vita nuova).

C'est l'histoire de ses amours avec Beatrix Fortinari, fille d'un gentilhomme Florentin, qui lui fut ravie par la mort. Dans sa divine comédie, il retrouve en Paradis cette Beatrix, qui lui fait voir ce lieu d'éternelles délices. Quelques commentateurs ont voulu que, par Beaeris, le Dente ait vouly marquer la Sagesse divine; mais les critiques, mieux instruits ou moins enthoufiastes, conviennent que c'est la noble Fortinari , sa maitreffe, qu'il a voulu immortaliser. Bocace fit paroitre la Vie de Dante, Florence, 1576, in-8°. M. de Chapanon en a donné aussi une en notre langue. On a publié en 1744, à Venise, in-8. un traité De monarchia mundi, ouvrage qui n'avoit pas encore vu le jour : Dance y soutient que l'autorité des rois ne dépend point de celle des papes... Voy. 1. COR-BINELLI.

II. DANTE, (Jean-Baptiste) natif de Pérouse, excellent mathématicien, floriffoit vers la fin du xve fiecle. Il inventa une maniere de faire des ailes artificielles, fi exactement proportionnées au poids de fon corps, qu'il s'en servoit pour voler. Les expériences réisérées qu'il en fit sur le lac de Thrasimene, finirent par un accident bien trifte. Il voulut donner ce speciacle à la ville de Pérouse, dans le temps de la solemnité du mariage de Barthélemi d'Alviage. Il s'éleva trèshaut, & vola par-deffus la place; mais le fer avec lequel il dirigeoit une de ses ailes s'étant rompu, l'artific ingénieux autant que téméraire, ne pouvant plus balancer la pesanteur de son corps, tomba fur l'église de Notre-Dame A se cassa une cuisse. Des chirurgiens habiles ayant guéri ce nouvel leare, il professa ensuire les mathématiques à Venise, & mourut âgé de 40 aps. III. DANTE, (Pierre-Vincent)

natif de Pérouse, de la samille-des Rainaldi, imitoit si bien les vers du poète Dance, qu'on lui en donna le nom. Il ne se distingua pas moina par la délicatesse de ses Posses, que par son habileté dans les mathématiques & dans l'architecture. Il mourut en 1512, dans un âge avancé, après avoit inventé plusieurs machines, & composé un Commentaire sur la Sphere de Sacrobosco.

IV. DANTE, (Vincent) petitfils du précédent, habile mathématicien comme lui, fut en mêmetemps peintre & sculpteur. Sa Statue de Jules III a éré regardée comme un chef d'œuvre de l'art. Philippe II, roi d'Espagne, lui sit offrir des pensions considérables, pour l'engager à venir achever les peintures de l'Escurial; mais Dante avoit une santé trop délicate pour quitter l'air natal. Il mourut à Pérouse en 1576, à 46 ans. On a de lui la Vie de ceux qui ont excellé dans les dessins des Statues.

DANTECOURT, (Jean - Baptiste) habile chanoine regulier de
Ste.-Genevieve, né en 1643, fut
curé de S. Euenne-du-Mont à Paris sa patrie, en 1694. Il quitta cette
cure en 1710, & se retira dans l'abhaye de Ste.-Genevieve, qu'il mourut l'an 1718, à 75 ans. On a de lui:
I. Doux Fallums pour la préséance
de son ordre sur les Bénédictins anx
Etats de Rourgogne. II. Un livre de
controverse, intiulé: Désense de
PEguse, contre le livre du ministre
Clande, qui a gont titre: Désense de
la Résormation.

D'ANTINE, voy. ANTINE.
DANVILLE, voy. AMVILLE &
DANVILLE.

DANZ ou DANTZ, (Jean-André) shéologien Luthérien, né à Sanhusen près de Gosha, l'an 1614, voyages en Hollande & en Angleterie. Il se sixa à l'ène, où il

fut d'abord professeur en langues orientales, puis en théologie. Il s'acquit de la réputation par ses leçons, & mourut d'une attaque d'apoplexie en 1727, à 73 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages sur le: langues, & sur les antiquités Hébraiques. Ce favant excelloit dans la critique sacrée. Il avoit les qualités qui méritent l'amitié & l'estime. Ses principales produc-tions font : I. Des Grammaires Hébraigne & Chaldaigue.II. Sinceritas faera Scriptura veteris Testamenti triumphans, lène 1713, in-4°. Ill. Des Traductions de plusieurs ouvrages des Rabbins. IV. Plusieurs Dissertations, imprimées dans le Thefaurus Philologicus. Tous ces ouvrages décelent un savant consommé.

DAPHNE, fille du fleuve Pinte. fut le premier objet de l'amour d'Apollon, exilé du ciel par Jupiter. Ce dieu berger poursuivant sa maitreffe pour la rendre sensible à sa paffion, l'arteignit fur les bords du Pinie. La Nymphe, vaincue de fatique, implora la puissance de son pere, le conjurant de la mettre à couvert des attentats d'un audatieux. Il exauca sa priere. & métamorphosa sa filleen laurier. Apollon n'embraffant plus qu'un tronc manimé, en détacha un trifte ramean, dont il se fit une couronne; & depuis cette malheureuse aventure, le laurier lui fut confacré.

DAPHNIS, jeune berger de Sicile, auquel on attribue l'invention des Vers bucoliques, étoit fils de Mureure. Il aima une Nymphe & l'époufa. Les deux époux obtinrent du ciel, que celui des deux qui violeroit le premier la foi conjugale, deviendroit aveugle. Daphnis ayant oublié fon serment, & s'étant attaché à une autre Nymphe, sur privé de la vue sur le champ.

DAPHNOMELE, (Euflache) fut gonverneur d'Acre de la part

de l'empereur Bafile. Ibanes, Bulgare, allié à la famille royale, se révolta en 1017. Comme cette rebellion donnoit beaucoup d'inquiétude à l'empereur, Daphnomele rassura ce prince, & promit de lui livrer le chef des féditieux. Voici de quelle maniere il s'y prit. Il savoit qu'Ibanes célébroit, avec une folemnité particuliere, la fête de l'Affomption de la Ste Vierge; & que ce jour-là il recevoit fur la montagne tous ceux qui vouloient prendre part à sa dévotion. Daphnomele s'y rendit. & obtint une audience particuliere dans un lieu écarté. Daphnomele, profitant de Foccasion, renversa Ibantes au moment qu'il s'y attendait le moins; & deux hommes qu'il avoit apostés, étant venus le seconder, ils lui enfoncerent leur habit dans la bouche avec tant de violence, que les yeux du malheureux Ibazès lui fortirent de la tête par ses efforts & les douleurs terribles qu'il souffrit. Les Bulgares accourns aux cris de leur chef, vouloient faire subir les tourments les plus cruels à ses assaffins. Daphnomele se montra fans crainte, & parla avec tant d'éloquence & de fermeté, qu'il appaisa en un instant leur fureur. Les plus timides le retirerent d'eux-mêmes; les autres approuverent Daphnomele: tous jurerent une obéiffance entiere à l'empereur, Basile, pénétré de reconnoissance, récompensa Daphnomele, en lui donnant le gouvernement de Dyrrachium, avec tous les biens d'Ibattes.

DAPPERS, (Olivier) médecin d'Amsterdam, travailla plus pour les libraires que pour les malades de cette ville. Il mourut en 1690, sans avoir professé, dit-on, aucune réligion. Il è est fair connoître très-avantageusement par ses Descriptions du Malabar, du Coromandel, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Ar-

edipel, de la Syrie, de l'Arabie, de La Mésopotamie, de la Babylonie, de l'Assyrie, de la Natolie, de la Palestine, & de l'Amérique. Tous ces ouvrages font en flamand, & on a souvent defiré que quelqu'un les donnât en notre langue. Ce n'eft, àla vérité, qu'une compilation des autres voyageurs; mais elle est faice avec exactitude. La Descripsion de l'Afrique & celle de l'Archipel out été traduites en françois, & imprimées, la 1re en 1686, la 2º en 1703, l'une & l'autre in-fol. L'anteur n'avoit jamais vu les pays qu'il a décrits: il parcouroit le monde du fond de son cabinet; mais il avoit du discernement.

DARDANUS, fils de Jupiter & Eledre, femme de Corite roi d'Earusie; ayant sué son frere Jasius. il fut obligé de fortir d'Italie & de s'ensuir en Samothrace, d'où il passa en Phrygie pour y fixer sa demeure. Il y épousa la fille du roi Tencer . & batit, vers l'an 1480 avant J. C., une ville près du désroit de l'Hellespont, qu'il appela Dardane de son nom, & le donna à la Dardanie qui faisoit partie de la Troade, d'où est venu le nom de Dardanelles. V. BORÉE.

D'ARDENNE, V. Rome.

DARES, prêtre Troyen, célébré par Homere, écrivit l'Histoire de la guerre de Troie en grec, qu'on voyoit encore du temps d'Elien. Cette Histoire est perdue. Celle que sous avons, fous fon nom, est un ouvrage supposé. Il parut pour la premiere fois à Milan, 1477, in-4°. Mad. Dacier en a donné une édition à l'usage du Dauphin, 1684, in-40. Il y en a une autre d'Amsterdam, 1702, 2 v.in-8°; & une Traduction françoise par Postel, 1553, in - 16. D'ARGONE, V. ARGONNA. I. DARIUS, surnommé le Mède, est le même, selon quelques-uns, que Cyanares II , fils d'Aftyages , &

oncle maternel de Cyrus. Ce fut fous ce prince que Daniel eut la vision des septante semaines, après lesquelles le Sauveur devoit être mis à mort. Darius mourut à Babylone vers l'an 348 avant J. C.

II. DARIUS I, roi de Perse, fils d'Hystespes, entra dans la conspiration contre le faux Smerdis usurpateur du trôce de Perse. Il sut mis à sa place, l'an 522 avant J. C., par la ruse de son écuyer. Les sept conjurés étoient convenus, diton , de donner la couronne à celui dont le cheval henniroit le premier. L'écuyer de Darius ayant attaché la nuit d'auparavant une cavale dans l'endroit où il devoit se rendre, & y ayant mené le cheval de fon maître le lendemain, il hennit le premier, & Darius fu z toi. ( V. Intaphernes. ) Le commencement de son regne fut marqué par le rétablissement du Temple de Jérusalem. Les Juis lui ayant communiqué l'édit que Cyrus avoit publié en leur faveur, Darius non - seulement le confirma; mais il leur donna encore de grandes fommes d'argent, & les choses nécessaires pour les sacrifices. Quelques années après, Darius mit le siège devant Babylone révoltée contre lui. Les Babyloniens, pour faire durer plus long-temps leurs provisions, exterminerent toutes. les bouches inutiles. Cette barbarie ne sauva point leur ville. Elle fut prise après 20 mois de siège. par l'adresse de Zopyre, un de ceux qui avoient conspiré avec Daries contre le mage Smerdis. Ce courtisan s'étant mutilé tout le corps, se jeta dans Babylone, sous prétexte de tirer vengeance de son prince, par qui il feignoit d'avoir été ainsi maltraité; mais en effet pour lui livrer la ville. La prise de Babylone fut fuivie de la guerre contre les Scythes, l'an 514 avant

J.C. Le prétexte apparent de cotte guerre étoit l'irruption que ce peuple avoit faite anciennement dans l'Afie; la cause véritable étoit l'ambition du prince : il brûioit d'aller se fignaler. Whase, homme respectable par son rang & par fon âge, qui avoit trois fils dans les armées de Darius, lui demanda d'en laiffer un auprès de lui. — Un seul ne vous suffie point, lui répondit ce prince cruel; gardez-les tous trois; & fur le champ il les fit mettre à mort... Darius marcha enfin contre les Scythes, après avoir Jubjugué la Thrace; mais cette expédition fut malheureule. Son armée efluya des fatigues incroyables, dans les vastes déserts où les Scythes l'attirerent par des fuites fimulées. Ayant fait des efforts inutiles contre ce peuple, il tourha les armes. contre les Indiens; il les surprit, & se rendit maître de lour pays. La guerre éclata bientôt après entre les Perses & Jes Grecs : l'incendie de Sardes, & la part qu'y eurent les Athéniens, en furent l'occasion. Darius, animé par la fureur de la vengeance, ordonna à un de ses officiers de lui dire tous les jours avant le repas ; Seigneur, souvenezvous des Achéniens! Il chargea Mardonius, fon gendre, du commandement de fes armées : Mardonius , plus courrisan que général, sut battu, & ses troupes taillées en pièces, en combattant contre les Thraces. Darins fait partir une armee encore plus confiderable que la premiere ; elle est entierement défaite à Marathon par dix mille Athéniens, l'an 490 avant J.C. Le général Athénien n'eut pas plutôt arrangé sa pêtite armée, que ses foldats, tels que des lions furieux, se mirent à courir sur les Perses. Deux cents mille furent tués, ou faits prisonniers, fix mille passés au fil de l'épéc. Darius, vivement

touché de cette perte, résolut de commander en personne, & donna ordre dans tout son empire de s'armer pour cette expédition; mais il mourut avant d'avoir exécuté fou projet, l'an 485 avant J. C. Co prince, tout conquérant qu'il étoit. fut occupé du bonheur de ses peuples; mais fon ambition, fon gode pour le faste, & les dépenses que ces deux passions entrainerent, furent funcites à la Perfe. La premiere ruina cet empire, la seconde l'amollit, & la plus intrépide des nutions se vit en peu de temps la plus efféminée & la plus foible. V. DE. MOCEDE & NITOCRIS.

III. DARIUS II, neuvieme roi de Perle, surnommé Ochus ou Nothus, c'eft-à-dire bâtard, ne d'une maitreffe d'Artaxercès-Longuemain étoit satrape d'Hyrcanie, du vivant de son frere. Il s'empara du trône de Perse après la mort de Merces, affaffine par Sogdien, l'an 423 avant J. C. Il époula Parifatis sa sœur, princesse cruelle, done il eut Arfaces, autrement Artazerces-Mnemon, qui lui succéda, Ames eris, Cyrus le jeune, &c. Il fit plufieurs guerres avec succès par ses generaux & par son fils Cyrus, & mourut l'an 405 avant J. C. On dit qu'Arfaces lui ayant demande. un moment avant qu'il expirat: " Quelle avoir été le regle de la » conduite pendant fon regne, afin " de pouvoir l'imiter ? Ça" été, lui répondit le prince mourant, de faire toujours ce que la justice & la religion demandoient de moi. Voy. 1. DEMOCRITE.

IV. DARIUS Codoman, 12 & dernier roi de Perse, descendoir de Darius Noshus, & étoit fils d'Arsame & de Sysigambis. L'eunuque Bagoaz croyoit régner sous le nom du nouveau roi, à qui il avoit procuré la couronne; mais ses espérances su-rent vaines. Ce scélérat mécontent

se préparoit déjà à le faire périr, lorsque Darius lui fit avaler à luimême le poison qu'il lui destinoit, l'an 336 avant J. C. Cétoit à peuprès vers ce temps qu'Alexandre commençoit ses conquêtes, & que l'Afie mineure s'étoit rendue au vainqueur Macédonien. Darius crut devoir marcher en personne contre Alexandre. Il s'avança avec une armée de 600 mille hommes à l'entrée de la Syrie, renouvelant le luxe de Xerces, & allant au combat avec l'appareil pompeux d'une céremonie de religion. Athènee dit qu'il avoit 277 cuiliniers, 29 efclaves deftines à lervir la table & à la desservir ; 17 échansons pour Peau, & 70 pour le vin; 40 officiers chargés de parfumer le prince, & 66 dont les fonctions étoient de préparer les guirlandes de fleurs dont les plats étoient entrelacés. Une armée ou l'on trainoit tant d'hommes inutiles , ne devoit pas tenir devant Alexandre. Celle de Darius fut entiérement défaite en trois journées différentés: au Granique, dans la Phrygie, vers le detroit du Mont-Taurus ( Vbyez Memnon no. II.) & pres de la ville d'Arbelles. Dans la seconde action, non moins terrible que la première, Darius fut obligé de le sauver à la faveur des ténebres, sous l'habit & fur le cheval de fon écuyer. Il perdir, avec son armée, sa mere, sa femme, fes enfants, qui furent traites avec générosité par le vainqueur. Dans la dernière journée, la victoire fut long-temps incertaine entre les deux armées; mais plexandre fut la fixer autant par fa prudence que par la valeur. Darius, livre a son désespoir ; le renra dans la Médie. Alexandre le poursuivit. Bestus, gouverneur de la Bactriane, voulut forcer ce prince infortune de monter à cheval pour faire plus de diligence; mais comme il le re-

fusz, ce lache lui donna la mort, l'an 330 avant J. C. Le prince expirant demanda un peu d'eau, qu'un Macédonlen lui apporta dans son casque : Le comble de mes maiheurs, loi dit-il, en lui ferrant la main, est de ne pouvoir récompenser le service que vous me rendez. Témoignez à Alexandre ma reconnoissance pour ses bontés envers ma trifte famille, tandis que moi, plus malheureux qu'eux, je péris de la main de ceux que j'ai comblés de bienfaits. C'eft ainfi que mourut ce prince, digned'un meilleur fort. La lui finit l'empire des Perses, 230 ans après que Cyrus en eut jeté les premiers fondements. Il avoir duré 206 ans, depuis la mort de Cyanares, & 238 ans depuis

la prise de Babylone;

DARTIS, (Jean) naquità Cahors en 1572, d'un bourgeois de cette ville. Il obtint, en 1618. Iz place d'aniécesseur aux écoles du droit de Paris, vacante par la more de Nicolas Oudin. Il succeda l'an 1622 à Hugue Guyon, dans la chair re royale de droit-canon. Ce jurisconsulté mourus à Paris le 2 avril 1651, à 79 ans, après avoir publié plulieurs Ourrages Doujas, fon fuccesseur dans cene chaire, les a recueillis en un vol. in-folio, 1656. Ce recuell est utile, par le grand nombre de matières & de passages qu'il renferme. L'auteur étoit meilleur compilateur qu'habile jurisconfulte. Ses remarques font quella quefois curieules; mais fes conjectures ne font pas toujours heureufes ni justes, & les autorites qu'il site pe prouvent pas quelquefois ce qu'il veut prouver. Il écrivois d'une mamere pure & intelligible;

mais l'ans ornement.

D'ARVIEUX l'oyer ARVIEUX.

D'ASSOUCI l'oyer ASSOUCI.

DATHAME, his de Castamare,
qui de simple foldat devint capitale
de des gardes du toi de Pêtle, fut un

DAT

les plus grands généraux d'Areaserces Ochus , ( Voyez ce mot.) commanda les armées avec beaucoup de valeur & de prudence, & remporta des victoires fignalées fur les ennemis. Ses envieux l'ayant desservi auprès de son maitre, & ce monarque ne l'ayant pas affez méragé, il fit révolter la Cappadoce, lifit Anabase, général d'Anaxercès, l'an 361 avant J. C. & fut tué peu de temps après en trahison par le les d'Areabafe.

DATHAN, fils d'Eliab, un des Lévites féditieux qui furent enpouris dans la terre. Voy. ABIRON

f Core.

L DATI, (Augustin) né à Sienne in 1420, écrivit l'Histoire de cette ville en crois livres. Le sénat l'en avoit charge, & il s'en étoit ac-Quitté avec fincérité; mais après sa mort, son fils Nicolas Dati en retrancha beaucoup de choses par politique, & gata cet ouvrage. Le pere & le fils furent secrétaires de la république de Sienne, & protégeregt l'un & l'autre les gens de leures.Le premier mourut en 1478, 118 ms, & le second en 1498. On a de l'un & de l'autre plusieurs autes ouvrages. Les Lettres d'Augustin Dat furent imprimées à Paris en 1517-ll y a quelques particularités farienses. Les Œuvres du même pawenta Sienne en 1503, in folio, Venile 15 16. Augustin Dati étoit upenthomme fort vif & fort gai, dept le garactère ésoit franc & les Mans réglées. Il s'éroit proposé jour modele Ties-Live, dont il ne it is plus souvent qu'adapter les hrafts aux faits qu'il raconte.

IL DATI, (Carlo) poète & litfrateur Italien, more en 1675, rofeffa les belles-bettres avec difinclion à Florence sa pa trie. Tous \* voyageurs, gens-de -lettres, qui prepaté à Florence de son temps, Pleuent beaucoup de ses polites-

 $\mathbf{D} \mathbf{A} \mathbf{V}$ les; & ce sont principalement ces éloges qui l'ont rendu célebre. On de lui un Panégyrique de Louis XIV, en italien, publié à Florence en 1669, in-4°, réimprimé à Rome l'année fuiv., & traduit en françois. Cet ouvrage avoit été précédé de plusieurs autres en vers & en prose. Parmi ses productions, on distingue la Vie des Peintres anciens. én italien, 1667, in-4°, quoique ce ne soit qu'un essai d'un plus grand ouvrage que l'auteur vou-

DAVAL, (Jean) médecin de Paris, natif de la ville d'Eu, professa son are avec beaucoup de réputation. Son mérite & ses succès le mirent en fi grand crédit, que Fagon le demanda à Louis XIV pour lui fuccéder dans sa place de premier médecin. Le roi y consentit; mais Daval peu ambinieux, & jaloux de sa liberté, refusa ce poste, & s'excufa fur la délicateffe de fon tempérament. Ce médecin philosophe mourut en 1719, à 64 ans.

loit donner.

DAVANZATI, (Bernard) Florentin, mort en 1606, âgé de 77 ans, s'est fair un nom par la Traduction italienne qu'il a faite de Tacisa, Venise, 1658. in-4°; & Paris 1760, 2 vol. in 12. Il a emg ployé de vieux mots toscans, inufites, qui rendent la version quelquefois inintelligible aux Italiens mêmes. On a encore de lui : I. Coltivazione delle viti, Florence, 1604 & 1734, in-4º II. Scifma d'Inghilterra con altre opere tre. Padoue 1754. in-80; & quelques autres écrits en italien.

DAUBENTON, (Guillaume) Jésuite, né à Auxerre, suivit en Espagne le roi Philippe V, dont il étoit le consesseur. Il eut le plus grand crédit auprès de ce prince, & les courtifans jaloux le firent renvoyer en 1706. A force de sollicitations il fut rappelé en 1716, pour reprendre sa place, & il eut plus de pouvoir encore. On a prétendu que, lorsque Philippe V, dégoûté du trône, voulut abdiquer, il lui confia fon deffein; que Dau-Jenton, qui craignoit de le suivre dans sa retraite, découvrit ce secret au duc d'Orléans, régent de France, qui projetoit alors le double mariage de Mlle de Montpensier sa fille avec le princé des Asturies, & celui de Louis XV avec l'Infante, âgée de 5 ans. On ajoute que le jésuite crut que l'intérêt du régent le forceroit à détourner Philippe de sa résolution; que le duc d'Orléans envoya la lettre du confesseur au roi, qui la montra à Dau-Benton sansluidire un seul mot; que ce Pere tomba à la renverse; qu'une apoplexie le faisit au sortit de sa chambre, & qu'il mourut peu de temps après en 1723, à 75 ans. Ce fait, que nous garantissons d'autant moins, que le maréchal de Noailles n'en parle pas dans ses Mémoires, est rapporté par l'auteur du Siecle de Louis XV, qui cité l'Histoire civile de Bellando, p. 306 de la zve partie. Il est clair seulement par les Mémoires de Noailles, que Daubenton s'opposa à l'abdication du roi d'Espagne. M. l'abbé Grofier, dans une Lettre inférée dans l'Année littéraire (1777, nº 18) nie: 1º. Que Daubenton ait révélé au régent aucun secret qui éût rap port à ce que Philippe V pouvoit lui avoir confié en confession. 2º. Que ce Jésuite soit mort comme Voltaire le fait mourir d'après Bellando, historien inexact, dont l'ouvrage fut supprimé en Espagne, 3°. Il prétend que , loin que Daubenton fut un intrigant, un moine ambltieux capable de s'opposer à l'abdication de Philippe, pour n'erre point éloigné de la cour, il follicitoit sa retraite depuis plusieurs an-

nées, Nous renvoyons le lecteur à

cette lettre, qui mérite d'être lue; par la critique sage qui y regne. Cé Jésuite avoit prêché avec quesque succès. On a de lui des Osaisons funches affez médiocrès, & une Vis de St. François Regis, in-12.

D'AUCOUR, voyez AUCOUR.
DAUDÉ, (Pierre) né à Marvejols, diocese de Mende, mort le 1s
mai 1754, âgé de 74 ans, est auteur
de la traduction des Réflexions de
Gordon sur Tacité, Amsterd. 1751,
3 vol. in-12; & de la Vie de Michal
de Cervantes, 1740, in-12.

D'AUDIQUIER, voyet Audi-

QUIER.

DAVEL, (Jean - Daniel - Abraham) fils d'un ministre de Culli, bourg firué sur le lac de Geneve. porta les armes avec distinction en Piémont, en Hollande, en France, & dans sa patrie. On le connoifsoit comme un homme fincere, défintéreffé, charitable, pacifique, bon ami, bon parent, brave foldat, officier habile & expérimenté. Les magistrats de Berne le firent l'un des 4 majors établis dans le pays de Vaud, pour exercer de temps es temps les milices. Ils lui donnerent une pensión annuelle, & affranchirent ses terres. Au milieu de ces diffinctions Davel fe rappela une vision qu'il avoit eue à l'âge de 18 ans. S'appuyant sur cette reverie. il entreprit de foustraire le pays de Vaud à la domination de Berne pour en former un 14º cantos. Comme il se préparoit à exécute fon deffein, il fut arrêté. On l'appliqua à la question, pour l'obliger à découvrir les complices ; mais il declara qu'il n'en avoit au cun ; qu'il avoir agi par l'ordre de Dieu, qui lui étoit apparu plufieurs fois; & que c'étoit pour cent raifon qu'il avoit pris peu de monde, sans poudre ni plomb. Il mon tra une ferénité & une patience inconcevables dans les tourments.

Son courage ne se démentit point, Jorqu'il eut la tête tranchée, le 24

avril 1723, à 54 ans.

L DAVENANT, (Jean) de Londres, docteur & professeur de théologie à Cambridge, devint évêque de Salisbury. C'étoit un théologien fage, qui cherchoit, avec zele, le moyen de réunir les Chrétiens sur leurs divers fentiments. Son livre intitulé: Adhortatio ad communionem inter Evangelicas Ecclefias, eft un monument de sa modération. Il se distingua par son érudition, par sa modeftie, & par sa grande pénétration. Ce savant estimable mourus à Cambridge en 1640, dans un âge affez avancé. Ses productions font : I. Pralectiones de judice conwoversiarum, 1631, in fol. Il. Commentaria in Epistolam ad Colossenses. Ces divers ouvrages décelent un Lomme qui connoissoit l'antiquité eccléfiaffique & profane.

II. DAVENANT, (Guillaume) né à Oxford, en 1606, d'un cabareper, marqua dans sa jeunesse beaucoup de talent pour la poene, & fur-tout pour le théâtre. Après la mort de Jonhsos en 1637, il fut dé-

claré Poete lauréat. Charles I y ajousa le titre de chevalier en 1643. Devenant fut toujours atraché à ce prince infortuné; quelque temps avant sa mort tragique, le poète passa en France, & se sit Catho-lique. Il revint en Angleterre, lorique Charles II monta sur le trone de ses ancêrres, & mou-

rut le 7 avril 1668, à 62 ans, Les plus beaux esprits de son remps, le comte de S'-Albans, Milzon & Dryden furent en liaison d'amitié & de littérature avec lui. Le chevalier Darenent travailloit avec ce dernier. Tous ses Ouvrages ont

éré publiés en 1673, in fol. Ce requeil offre des Tragédies, des Tragicumidies, des Mascarades, des Comédies, & d'autres Pieces de poefie,

Tom. III.

DAV C'est à lui que l'Angleterre dut un Opéra Italien.

III. DAVENANT , (Charles) fils de Jean, né en 1656, & mort à Londres en 1712, à 56 ans, s'est fait un nom célebre en Angleterre par plusieurs Ouvrages de Politique & de Poësic. On cite, parmi les écrits de ce dernier genre, son opéra de Circé, qui fut reçu avec beaucoup

d'applaudiffement.

DAVENNE, ou plutot DAVESwes, (François) furnommé le Pacifique, né à Fleurence dans le bas-Armagnac, fut un des principaux disciples de Simon Morin, fameux fanatique. Le disciple égala le mattre. Il fut mis en prison l'an 1651, pour des Libelles contre le Roi, dictes par sa folie & son fanatisme. On le relâcha l'année fui vante. On croit qu'il mourut avant son maitre, en 1662. Tous ses écrits sont remplis de visions, d'enthousiasme & de fingularités. Il y prédit l'arrivée du dernier jugement, la rénovation du monde : il l'annonce aux pontifes & aux rois, & il l'annonce en homme qui n'a plus de tête. Ses ouvrages les plus finguliers font : I. Les huit Béatitudes de deux Cardinaux (Richelieu & Mazarin), confrontées à celles de J. C. II. La Phiole de l'ire de Dieu, versée sur le siège du Dragon & de la Bête, par l'Ange & le Verbe de l'Apocalypse. III. Fadum de la Sapience éternelle au Parlement. IV. Plufieurs autres Ouvrages, dans le même genre & le même goût de fanatisme. Voyeg le tome 27e des Mémoires du P. Niceron, qui a le courage de donner le catalogue de toutes les folles productions de Da-

DAVENPORT (Christophe), né à Coventry dans le comté de Warvick en Angleterre, vers l'an 1598, passa à Douai en 1615, & de la à Ypres, où il prit l'habit de

S. François: il recut le nom de François de Sainte-Claire, sous lequel il est connu dans fon ordre. Après avoir professé avec beaucoup de réputation la philosophie & la théologie à Douai, il fut envoyé miffionnaire en Angleterre. Obligé de se retirer sons le gouvernement tyrannique de Cromwel, il reparut, lorsque Charles II eut été rétabli fur le trône. Ce prince le choifit pour son théologien : emploiqu'il étoit bien capable de remplir, par ses connoiffances dans la philosophie, dans la théologie, dans les Peres, dans l'histoire ecrlessique, &c. Ce savant Franciscain mourut à Londres, le 31 mai 1680, à 82 ans. Tous ses ouvrages, excepté son Traité de la Prédestination, & son Système de la Foi, ont été recueillis en 2 vol. in-fol. à Douai, en 1665. L'auteur s'étoit acquis l'amitié des Protestants & des Catholiques, par ses mœurs, sa franchise & sa droiture; il se la conferva par fes ouvrages, auffi savants que modérés. Il faut remarquer qu'il prenoit avffi quelquefois le nom de François de Covenery, du lieu de sa naissance, & non François Coventrie, comme dit l'éditeur de Ladvocat, qui a doublé mal-à-propos cet article.

DAV

I. DAVID, fils d'Isai ou Jessé, de la tribu de Juda, né à Bethléem l'an 1085 avant J. C., fut sacré roi d'Ifraël par Samuel, pendant qu'il gardoit les troupeaux de son pere. Dieu l'avoit choisi pour le substituer à Saul. David n'avoit alors que 22 ans; mais il étoit déjà connu par des actions qui marquoient un grand courage. Sa valeur augmenta avec l'age. S'étant offert à combattre le géant Goliath, il le tua d'un coup de pierre, & ca porta la tête à Saul. Dès ce jourlà même, Saul voulut avoir auprès de lui ce jeune héros; & pour

se l'attacher, il lui donna le commandement d'une troupe de gens de guerre. Mais les applaudissements que David recevoit fur son paffage, changerent bientôt le cœur de Saul. Il se laissa aller à un mouvement de jalousie contre lui, sur ce que les femmes fortoient de routes les villes fur leur route, en chantant & en dansant au fon des instruments, & que le refrein de leurs chansons étoit : Saul en a sué mille, & David dix mille. Ces paroles proférées sans dessein, mais indiferettement, déplurent à Saul, & excita bientôt une haine mortelle. Il chercha dès-lors tous les moyens d'ôter la vie à un innocent qui venoit de le sauver, lui & son peuple. Un jour qu'il étoit faisi de l'esprit malin, & que David jouoit devant lui, il l'eût percé d'un trait, s'il n'eût évité le coup en se détournant. Il tâcha enfuite de le faire mourir par la main des Philistins. en le mettant souvent aux prises avec eux. Il lui avoit promis Mérob, sa fille ainée, en marlage; il la donna à un autre, & lui offrit Michol, sa cadette, (Voyez ce mot), qu'il lui fit encore acheter au prix de cent prépuces des Philiftins. La haine de Saul contre son gendre, augmentant de jour en jour, David, obligé de s'enfuir, se retira à la cour d'Achis, roi de Geth, qui lui donna la ville de Siceleg, pour lui & pour fes gens. La guerre s'étant allumée entre les Juifs & les Philistins, David devoit combattre avec ces derniers contre les Juifs; mais avant que d'en venir aux mains, il se retira à Siceleg. Cette Ville avoit été détruite & brûlée par les Amalécites, qui avoient emmené ses femmes & celles de toute la troupe, Il tomba fur ces barbares, & leur enleva leur batin. Saul le pourfuivoit toujours, malgré les actes

de générofité qui auroient dû toucher son cœur. Lorsqu'ils étoient dans le désert, David auroit pu le tuer deux fois, l'une dans une cuverne & l'autre dans sa tente; mais il se contenta de lui faire connoîrre que sa vie avoit eté entre ses mains (Voya Saul). Une mort funeste vint terminer la vie de ce prince vindicatif & perfide. Sa couronne paffa à David, qui pleura nonfeulement celui auquel il succédoit, mais qui le vengea, & punit de mort ceux qui se vantoient de l'avoir tué. il fut sacré de nouveau roi à Hébron, l'an 1054 avant J.·C. C'étoit pour la seconde foisqu'il recevoit l'onction royale. Abnor, général des armées de Saul, fit reconnoître pour roi Isboseth son fils; mais ce général ayant été tué, tout Israël proclama David. Ce prince s'étant rendu maître de la citadelle de Sion, y établit le lieu de sa demeure, & y fit batir un palais, d'où lui vint le nom de Cisé de David. Jérufalem devint ainfi la capitale de son empire. Il y fit transporter l'arche, & forma dèslors le dessein de bâtir un temple au Dieu qui lui avoit donné la couronne. Sa gloire étoit à son comble. Il avoit vaincu les Philiftins, subjugué les Moabites, mis la Syrie sous sa puissance, battu les Ammonites: mais ces grandes actions furent obscurcies par son adultere avec Beshsable, suivi de la mort d'Urie, mari de cette femme. Il paffa un an, presque entier, sans qu'il conçût des remords de son crime. Le prophete Nathan le fit rentrer en lui-même par une parabole ingénieuse. Les maux que ce prophete lui avoit prédits, commencerent à se faire sentir, & dans sa propre maison même. Un de ses fils viole sa sœur; le frere ensuite affaffine le frere; David se voit contraint de fuir devant Absalon

fon fils, qui veut arracher la couronne & la vie à son propre pere. Tout Ifraël suit le rebelle, & abandonne sen roi. Cette révolte ne finit que par la mort d'Absalon. Une nouvelle faute attira far fon royaume un fléau, qui fit périr en trois jours 70 mille hommes. David, dominé par un mouvement de vanité, avoit fait faire le dénombrement de son peuple. Il appaifa le ciel irrité contre lui, en facrifiant dans l'aire d'Areuna, qu'il avoit achetée pour y bâtir un temple au Seigneur. Four mettre la paix dans sa famille, il déclara Salomon fon fuccesseur, malgré les brigues d'Adonias, son fils ainé. Après avoir fait sacrer & couronner ce prince, il mourut accablé d'années & d'infirmités l'an 1015 avant J. C., dans la 70°. année de son âge, & la 40°, de son regne. Il laissa un royaume tranquille au-dedans & au-dehors ..... C'est une question fort agitée par les favants, fi David est l'auteur de tous les 150 Pseaumes, ou s'ils ont été composés par plusieurs. Quelques uns prétendent que chaque Pseaume en particulier a été composé par celui dont il porte le nom; qu'ainsi, David en a composé 70, & que les autres sont de Moyfe, de Samuel, de Salomon, des enfants de Coré, d'Etham, d'Idithun, &c. Mais l'opinion la plus suivie, soit parmi les Juiss, foit parmi les Chrétiens, est que David est l'auteur de tout le recueil des Pseaumes, & que ceux dont le nom est dans le titre, sont les Chantres, à qui le roi prophete avoit donné ordre de mettre ces Pfeaumes en musique. (voy. ASAPH.) Plusieurs sont relatifs aux différents états où il s'est trouvé. Toujours envié, haï, perfécuté par Saul, il avoit été contraint de vivre en fugitif, de s'exiler de sa

228

patrie, d'errer de ville en ville & de désert en désert. Ses sentiments, dans ces différentes situations, font exprimés avec une force & une majefté que l'Espritfain ouvoit seul lui donner. A côté de la menace & des châtiments, marchent toujours l'espérance, les consolations & les faveurs. L'ame y trouve tout ce qu'il faut pour vivre en paix avec elle-même, avec les hommes & avec Dieu. La morale, renfermée dans ces divins cantiques, est qu'il faut être toujours vrai dans ses paroles, n'user jamais de fraudes, rendre à chacun ce qui lui appartient, exercer la juftice fans avoir agard à la condition des personnes. protéger la veuve & l'orphelin, s'acquitter des vaux que l'on a faits, ne point donner d'argent à usure, ne calomnier personne, ne faire jamais de mal à qui que ce soit, pas même à son ennemi. Une seule chose pourroit faire penser que la morale des Pseaumes est éloignée de la douceur & de la charité chrétienne: ce font les imprécations que l'on y fait contre les pécheurs & les ennemis des justes. On y souhaite qu'ils soient confondus, qu'ils périsfent, qu'ils tombent dans les piéges qu'ils ont tendus, que leurs demeures deviennent désertes, que la mort les pourfuive, qu'ils descendent tout vivants dans les enfers. Mais les imprécations, dit du Pin, ne tombent true sur des impies, des scélérats, des ennemis de la paix, des persécuteurs des justes, des méchants qui zendent continuellement des piéges au bien & à la vie des gens de bien. « Il est de l'intérêt public ( dit l'au-" teur cité) que ces sortes de per-" fonnes foient punies, & qu'elles » périssent plutôt, si elles sont in-» corrigibles, que de faire périr » les autres. La réflexion qu'il faut » faire, est que les auteurs des n Pseaumes ne souhaitent pas la

DAV

» perte par un esprit de vengeance; » pour leur propre fatisfaction : » mais afin que la justice de Dieu " éclate, qu'il fasse connoître qu'il » protege les innocents, & qu'il » punit sévérement les pécheurs ». Les savants ne sont pas d'accord fur l'authenticité des titres des pseaumes; quelques-uns les regardent comme inspirés, & faisant partie des faints cantiques, dont ils font la clef; & quelques autres les rejettent absolument comme trèspeu importants pour l'intelligence du texte, & ajoutés au hafard. Entre ces deux sentiments, il y a un milieu sûr à tenir, qui est de se servir des lumieres qu'on peut tirer de quelques-uns de ces titres, pour découvrir l'occasion qui a fait composer le pseaume, & pour déterminer la matiere qui y est rensermée, sans les regarder comme des garants sûrs, ni leur donner la même autorité qu'au texte, qui est du St-Esprit même. Le livre des Pseaumes est regardé avec justice comme le précis de l'Ecriture-Sainte. Il contient, dit saint Augustin, tout ce que l'on trouve dans les autres livres facrés : Psalmorum liber quacumque utilia sunt ex omnibus continet. Les nations infidelles font, comme nous, fi frappées de l'excellence des Pseaumes, qu'elles en ont des versions dans leurs langues. Spon parle dans ses Voyages, d'une Traduction de plufieurs Pseaumes en vers Turcs. composée par un rénégat Polonois, nommé Halybeg. Les versions & les commentaires qui en ont été publies dans les autres langues, seront indiqués dans les divers articles de ce Dictionnaire.

II. DAVID - EL - DAVID, faux Messie des Juiss, vers l'an 933, perfuada à sa nation, qu'il alloit la rétablir dans Jérusalem & la délivrez du joug des infideles. Il leva l'étendard de la révolte contre le roi de

Perfe, qui s'étant faifi de lui, exigea qu'il donnât une marque de fon ponvoir. David répondit qu'il s'offroit à avoir la tête coupée, & qu'après le supplice il revivroit aussiwir, mais ce fourbe ne fit cette demande, que pour éviter de plus grands tourments. On le mit en prison; il s'échappa. Il fallut, pour se délivrer de ce fourbe, que son beaupere, gagné par de grandes fommes d'argent, le poignardat pendant la suit. Les Juifs, en haine de leur impofieur ; furent accablés en Perfe de toutes sortes de taxes & d'impors, & réduits à la derniere mi-

UI. DAVID, le plus grand philosophe de l'Arménie, florissoit vers le milieu du ve fiecle. Il puisa à Athenes les connoissances de la lzague & de 1a philosophie des Grecs. Il traduifit ceux de leurs livres qu'il jugea les plus utiles. Loin de suivre avec superstition Platon on Aristone, comme nos docteurs Européens des siecles d'ignorance, il choifit dans l'un & dans l'autre ce qui lui parut le plus vrai & le plus judicieux, en réfutant en mêmetemps leurs erreurs. On conferve ses Ecries dans la bibliothéque du roi. Ils font méthodiques autant quesolides. Son Ryle est coulant, exact & précis.

IV. DAVID. GANZ, historien Just du xviº fiecle, dont on a une Chronique en hébreu, intitulée: Ismat David, qui est rare; Prague, 1592, in-4°. Vorstius en a traduir une partie, en latia, avec des noces; Leyde, 1644, in-4°.

V. DAVID DE POMIS, médecin luif du xviº fiecle, se disoit d'une ancienne famille de la tribu de Inda. On a de lui: I. Un traité De Senum affestibus; Venise, 1788, in-8°. II. Distionnaire de la Langue Hébraique & Rabbinique, en hébren

& en italien, publié à Venise en 1587, in-fol., fort utile à ceux qui veulent lire les rabbins, & plein de savantes remarques sur la littérature des Juiss.

VI. DAVID DE DINANT, Hérétique, vers le commencement du XIII<sup>e</sup> fiecle, étoit disciple d'Amauri, & enseignoit que Dieu étoit la matiere premiere. Son système étoit affez semblable à celui de Spinosa. Il a été résuté par St Thomas & par d'autres théologiens.

VII. DAVID, oz le Prête-JEAN, roi d'Ethiopie, fils de Nahu, fuccéda à son pere en 1507. Il remporta de grandes victoires sur ses ennemis, & envoya des ambaffadeurs à Emmanuel, roi de Portugal. & zu pape Clément VII. Son regne fut d'environ 36 ans. Les titres qu'il prenoit tenoient beaucoup de l'emphase Orientale. Les voici: DAVID aimé de Dieu, volonne de la foi, du sang & de la lignée de Juda; fils de David, fils de Salomon, fils de la colonne de Sion, fils de la femence de Jacob, fils de la main de Marie, fils de Nahu, par la chair à Empereur de la grande & haute Ethiopie, & de sous les royaumes & états, &c. &c.

VIII. DAVID, (Georges) hérétique, natif de Gand, fils d'un bateleur, s'imagina, vers l'an 1525, qu'il étoit le vrai Meffie, le 3º David, né de Dieu, non par la chair, mais par l'esprit. Le Ciel, à ce qu'il disoit, étant vide, il avoit été envoyé pour adopter des enfants dignes de ce royaume éternel, & pour réparer Istaël, non par la mort, comme Jesus-Christ, mais par la grâce. Avec les Sadducéens, il rejetoit la vie éternelle, la réfurrection des morts, & le dernier jugement; avec les Adamites, il réprouvoit le mariage, & approuvoit la communauté des femmes : & avec les Manichéens, il croyois

fouillé, & que l'ame ne l'étoit jamais. La guerre que les Catholiques firent aux sectateurs de ce visionnaire, l'obligea de passer à Bâle, où il mourut en 1556. Pour couronner ses rêveries, il promit en mourant, à ses disciples, qu'il reffusciteroit 3 jours après. Le sénat de Bâle fit déterrer fon cadavre le 3º jour, & le fit brûler avec ses écrits, triftes monuments du plus abfurde fanatisme.

IX. DAVID II, roi d'Ecosse, fils de Robert Brus, fut couronné en 1329. Il étoit enfant. Il régna d'abord fous la tutelle du comte de Murrai. Edouard Bailleul, fils de tre de roi d'Ecosse, voulant faire nombreuse armée, remporta plusieurs victoires, & sorça David de se retirer en France. Les Ecossois. honteux de sa suite, le rappelle-. rent, le remirent sur le trone, & l'obligerent de déclarer la guerre aux Anglois, qui avoient soutenu Edouard. Mais cette seconde guerre ne fut pas plus heureufe que la premiere: David fait prisonnier parles troupes d'Angleterre en 1346. n'obtint sa liberté qu'à force d'argent, & après une captivité de dix années. Ce prince infortuné mourut en 1371, à 47 ans. C'étoit un roi juste & humain, qui manqua plutôt de fortune que de prudence. Il ne laisse point de postérité de Jeanne, fille d'Edquard II, roi d'Angleterre.

X. DAVID, de la famille impériale des Comnènes, dernier empereur de Trébisonde, ayant succédé à Jean son frere, fit alliance avec Usum - Cassan, roi de Perse. Mahomet II, après la prise de Constantinople en 1453, tourna fes armes contre David, & le détrôna.

que le corps seul pouvoit être Ce malheureux prince fut conduit à Constantinople. On dit que Mahomet II, qui s'étoit engagé par la capitulation à lui conferver un apanage confidérable, se dispensa de tenir sa parole, en lui proposant ·d'embraffer le Mahométisme, sous peine d'être massacré avec ses fris. David aima mieux mourir que de renoncer à sa religion. On ajoute que Mahomet, pour augmenter les horreurs de sa mort, le rendit témoin de la circoncision de l'un de . les fils, qui le fauva en Perle & ensuite à Mania dans la Laconie. Ce prince fugitif s'appeloit NICE-PHORE. Les Maniores, peuple qui est un reste des anciers Spartiates, Jean Bailleul, qui avoit pris le ti-, le déclarerent Procegeros, c'est-àdire, premier fénateur : dignicé qui valoir les droits de son pere sur demeura héréditaire dans sa familce roy:ume, y entra avec une le, & qui fut transmise à sa postérité. L'un de ses descendants. Demetrius Comnene, est actuellement capitaine de cavalerie en France. Voyer le Précis historique de la Maison impériale des Comnènes; Amsterdam (Paris), 1784, in-12.

DAVIDIS, (François) Socinien Hongrois, sur intendant des églises réformées de Transylvanie, mourut enfermé dans le châcean deDève l'an 1579. C'est un des héros des Unitaires. Il avoit été Luzhérien, Sacramentaire, Arien, Trithéité, Sampfatien, &c. Il refte de lui quelques ouvrages dans la Bibliotheca Fraum Polonorum, remplis de blafphèmes & de contradictions, mais affez bien écrits.

I, DAVILA, (Henri-Catherine) d'une famille illustre du royaume de Chypre, naquit à Succo dans le Padouan, en 1576. Autoine Davila son pere, connétable de Chypre, tut obligé de quitter cette île, pour se dérober à la tyrannie des Turcs, qui s'étoient rendus maîtres de son pays en 1570

& 1571. Son fils alla . chercher des secours à Avila en Espagne, où il avoit des parents. Comme il n'en put tirer aucun soulagement, il vint en France, & se fit connoître avantageusement, à la cour de Henri Ill & de Henri IV. Il se fignala sous ce dernier prince devant Honfleur en Normandie, & dexant Amiens où il fut blessé. Depuis, il se retira a Venise, & reçue du sénat de quoi subsister en homme de sa condition. Il fut tué d'un coup de pif-. tolet dans un voyage qu'il faisoit par ordre de la république ; c'étois vers l'an 1631. Il étoit âgé d'environ 55 ans. Davila avoit avec lui un fils âgé de 18 ans, qui fe jeta sur le meurtrier & le mit en pieces. Il laissa quatre garçons &, cinq filles. Ce fut à Venife qu'il travailla à son Histoire des Guerres Civiles de France, en XV livres, depuis la mort de Heuri II, en 1559, jufqu'à la paix de Vervins, en 1598. Cet historien sait attacher ses lecteurs, par la maniere dont il rend les détails, & par l'heureux enchairement de ses récits. Il peint. supérieurement un assaut, une bataille, une émente populaire. Ses descriptions topographiques, telles que le plan intérieur & extérieur. d'une ville, l'aspect général du Pays, le rableau particulier de chacune de ses parties, sont chez lui d'une vérité frappante. Il rend net . in 4°. tement une négociation; il faisit la finesse du dialogue, l'a-propos des réponses, les ruses des interlocureurs, & présente adroitement les gestes, les coups d'œil & tous ces mouvements involontaires qui trahissent quelquefois les négociateurs les plus habiles. Il chercho sur-tout à pénétrer dans l'esprit des princes, & ne le devine pas toujours. Il auroit reçu plus d'éloges, s'il en avoit moins donné

à son héroine Catherine de Médicis,

 $\mathbf{D} \mathbf{A} \mathbf{V}$ 

bienfaitrice de sa famille; (c'est en l'honneur de cette princesse & de Henri III qu'il avoit été nommé Henri-Catherine, ou Catherin); & s'il avoit retranché de son Histoire quelques harangues, que ce siecle philosophe place au nomhre des mensonges oratoires. On lui reproche aussi quelques erreurs dans l'orthographe des nomspropres des villes & des hommes. Le président de Thou & lui ont travaillé quelquefois sur des relations partiales, comme font presque toujours celles que la curiofité, la malignité ou l'amour de la nouveauté font courir avant qu'on ait approfondi les événements. Chacun d'eux a adopté celles qui étoient le plus selon son goût. On peut donc se défier de Davila, quand il cite des faits favorables, à la cour; & du président de Thou, quand it parle contre elle. L'Hifsoire de Davila, écrite en italien, fut imprimée au Louvre l'an 1644, en 2 vol. in fol.; à Venise, 1733, 2 vol. in fol.; & Londres, 1755. 2 vol. in 4°. Baudouin & l'abbé Mallet l'ont mise en françois: la traduction du dernier, qui n'a. pas entiérement éclipfé l'autre, a. paru depuis sa mort. Pierre-François Cornazano a publié, en 1743, à Rome, une traduction latine du même ouvrage, en 3 vol.

II. DAVILA, (Pierre François) directeur du cabinet d'histoire naturelle à Madrid, & membre de l'académie de Berlin, mort au commencement de 1785, cultiva, avec fuccès, la conchyliologie & la minéralogie. Il entretenoit une correspondance suivie avec les favants de l'Europe, qui faifoient cas de ses lumieres, & aimoient fon caractere officieux. Le catalogue de fon cabinet, publié en 3 vol., est estimé des naturalistes.

III. DAVILA, voyez AVILA. D'AVILER, voyez AVILER (d'). DAVIS, (Jean) navigateur Anglois, parcourut, en 1585, l'Amérique Septentrionale, pour trouver un paffage de la aux Indes Orientales; mais, pour tout fuccès de trois voyages qu'il y fit, il découvrit un détroit, auquel il donna fon nom. Voyez MINUTIUS FELIX

D'AVIRON, voyez Aviron.

DAVITY, (Pierre) gentilhomme du Viverois, né à Tournon en 1573, s'est fait connoître
par un ouvrage qui parut d'abord
fous le titre d'Etat & Empire du
Monde, en 1 vol. in-folio: livre
fort au desfous du médiocre. Ranchin & Rocoles augmenterent cette
compilation de 5 vol., & ne la
rendirent que plus mauvaise. Darity mourut à Paris, en 1635, à
63 ans.

DAUMAT, voyez DOMAT (Jean).

DAUMIUS, (Christian) natif de Misnie, recteur du college de Zwickau, mourut en 1687, à 75 ans, avec la réputation d'un des plus grands littérateurs de son fiecle. Il savoit les langues mortes & vivantes. On lui doit des Editions de beaucoup d'ouvrages de l'antiquité, & plusieurs autres écrits : témoignage de son ardeur pour le travail, encore plus que de la supériorité de ses talonts. Les plus estimés sont : I. Tractatus de caufts amissarum quarumdam Lingua Latina radicum, 1642, in-8°. II. Indagator & restitutor Graca Lingua radicum, in - 8. III. Epiftola; Iene, 1670, in-4°; Drefde, 1677, in-8°. IV. Des Poësies, &c.

DAUN, (Léopold, comte de) prince de Tiano, chevalier de la Toifon-d'or, grand'croix de l'ordre de Marie-Thérefe, feld-maréchal, ministre d'état, président du

conseil aulique de guerre, naquit, en 1705, d'une famille ancienne & illustre. Il fut colone! d'un régiment d'infanterie en 1740. & se diffingua dans la guerre que Marie-Thérese eut à soutenir pour conserver les états que Charles VI lui avoit laissés. La guerre sui vante lui procura une réputation plus brillante encore. Le prince Charles de Lorraine étoit affrégé dans Prague; Daun, à la tête d'une armée raffemblée à la hâte, prend la réfolution de faire lever le fiége, combat le roi de Prusse à Chotzemitz, le 18 juin 1757, & remporte une victoire complette. C'est à cette occafion que l'impératrice-reine établit l'ordre militaire qui porte fon nom. La bataille de Hochkirchen, en 1758, ajoute de nouveaux lauriers à ceux du libérateur de Prague. En 1760, il fit lever, au roi de Prusse, le siège de Dresde, par une suite de mesures prosondément méditées, qui avoient déjà délivré Olmutz en 1758. Il attaqua, en 1759, les Prussiens à Pirna, enleva toute l'armée commandée par le général Finck, & la fit prisonniere de guerre. Il n'eut pas le même bonheur à Siplitz, près de Torgau, en 1760, où l'ennemi, déjà vaincu, reprit, après qu'une bleffore dangereuse eut fait retirer le maréchal, une supériorité qui décida la victoire en sa faveur. La paix de Hubersbourg vint mettre en 1763 fin à ses succès. Il mourut à Vienne le ; février 1766, à 61 ans. avec la réputation d'un général expérimenté, brave, circonfpect, prévoyant, examinant toutes les démarches de son ennemi avant de se décider à un combat; humain & compatifiant, alliant les vertus chrétiennes avec les vertus militaires. Les occasions où la prudence étoit plus nécessaire que l'activité, lui ont été particulièrement favorables. Son coup-d'œil étoir für; mais, quand le befoin du moment excluoit la maturité de la réflexion, il avoit de la peine à prendre un parti vigoureux. Aufi fes victoires furent fouvent fans effet, & les vaincus, par des manœuvres hardies & rapides, réparerent quelquefois leur défaite avant que la renommée l'eut publiée.

DAUNUS, fils de Pilumnus & de Danal, aïeul de Turnus, régna dans cette partie de la Pouille, appelée Dannienne de son nom.

DAVOT, (Gabriel) né à Auxone, professeur en droit dans l'université de Dijon, mort en 1743, laisse un monument de son savoir. C'est son Institution au Droit Fransois, publiée en 1751, 6 vol. in-12, par Bannelier son confrere. Les maxières y sont traitées suivant la jurisprudence du parlement de Dijon.

DAUPHIN-BERAUD, (appelé le Sire de Combronde ) étoit fils de Jean de l'Espinasse, chevalier, fire dudit lieu, & de Blanche-Dauphine, dame de St-Ilpise & de Combronde. A la mort de sa mere, il quitta le nom de l'Espinasse, & prit le nom de Dauphin, pour posséder les biens de cette maison. Dans sa jeunesse, il fervit en Guienne, sous le comte de Foix, avec ses francs-archers, & les volontaires de St-Ilpise & de Combronde, qu'il y conduisit par ordre de son pere. En 1470, il accompagna Guillaume Confinot, le comte Dauphin-d'Auvergne son parent, & le comte de Comminges, dans la guerre de Boargogne. Louis Al lui donna sa confiance en Auvergne: il le fit chambellan, & général de l'armée qu'il envoyoit, en 1475, contre le comte de Roussi, maréchal de Bourgogne. Il avoit, fons fes ordres, le ban d'Auvergne, celui des terres du dac de Bourbon,

celui de Beaujolois, & les francsarchers & volontaires de Géoffroi de Chabannes. Il se conduist avec toute la prudence d'un grand général, & battit l'armée du maréchal de Brurgogne, le 21 juin, à Mont-Reuillon, près la riviere d'Yonne en Nivernois. Le comte de Roussi fut prisonnier de Danphin: ses héritiers plaiderent pour se faire payer de la rançon du maréchal, qui lui appartenoit; & le 24 février 1409, il y eut arrêt du parlement en leur faveur. Les deux maisons se réunirent, par l'alliance d'Antoinette d'Amboise sa petite fille, avec Louis, prince de Luxembourg, comte de Rouffi. Danphin-Beraud épousa, en premieres noces, Antoinette de Chazeron; &. en secondes, Antoinette de Polignac. De la 1re, il eut Louise, femme de Jacques de Miolans, gouverneur du Dauphiné; de la 2º, il eut Françoife, femme de Guy d'Amboise, sire de Ravel. Il mourut en 1490, bailli du Velay. [ Article fourni à l'Imprimeur ].

DAUPHIN (Pierre). Voyez Delphinus.

DAUSQUAI (Claude), Daufqueïus, Jésuite, puis chanoine de Tournai sa patrie, mourut vers 1636. Ce favant connoissoit fort bien le latin & le grec; mais il écrivoit affez mal. Son, style est affecté, obscur, & rempli de vieilles phrases. On a de lui divers ouwrages; les plus rares sont : I. Traité de l'Ortographe Latine, Tournai, 1632, in-fol. Il y en a des exemplaires qui ont des titres de Paris, 1677. II. Terra & Aqua, feu Terra fluctuances, Tournai, 1633, in-4°. &c. Il combattit l'opinion de quelques Cordeliers, qui foutenoient que S. Joseph & S. Paul avoient été l'anctifiés dès le ventre de leur mere.

D'AUTREAU, D'AUVIGNY.

234 DE X

Voyez. Autreau & Auvigny. DAZES (l'Abbé), de Bordeaux, mort à Naples, en 1766, prit parti dans l'affaire des Jésuites, en saveur desquels il publia div. écrits. I. Le Compte rendu des Comptes rendus. II. Il est temps de parler. Comme cet écris parut dans le temps que les Jésuites étoient chassés d'Espagne. un homme qui faisoit le plaisant à contre-temps (puisqu'on ne doit jamais rire des malheureux ), dit qu'on auroit du l'intituler : Il est temps de partir. III. Le Cosmopolite... Ces ouvrages pourroient être plus modérés.

DEAGEANT DE S. MARCELLIN. (Guichard) fut d'abord clerc de Barbin, que le maréchal d'Ancre avoit fait contrôleur-général des finances. Arnauld d'Andilli le fit ensuite connoître au duc de Luynes. Déageant s'acquit la faveur de ce duc en le servant utilement contre le maréchal d'Ancre, son bienfaideur. On le chargea de plusieurs commissions & négociations importantes, dont il s'acquitta avec succès. Devenu veuf, Louis XIII voulut lui donner l'Evêché d'Evreux : mais Déageant préféra un second mariage, & les intrigues de la politique, aux dignités & à l'état ecclésiastique. Il sit néanmoins paroître beaucoup de zele contre les Calvinistes: ce qui fit dire au cardinal de Richelieu, que s'il avoit terrassé l'hérésie, Déageant pouvoit se vanter de lui avoir donné le premier coup de pied.... Déageant effuya les caprices de la fortune, après en avoir éprouvé les faveurs. Il fut disgracié, & eut ordre de se retirer en Dauphiné, où il mourut l'an 1639, dans un âge affez avancé, premier préfident de la chambre des Comptes. On a de lui des Mémoires envoyés au Cardinal de Richelieu, contenant plusieurs choses particulieres & remarquables, arrivées

DEB

depuis les dernieres années du roi, Henri IV, jusqu'au commencement du ministere de M. le Cardinal de Richelieu; c'est-à-dire, jusqu'en 1624. Ces mémoires surent imprimés à Grenoble en 1668, in-12 par les soins de son petir-fils: on les trouve aussi dans les Mémoires particuliers pour l'Histoire de France, 1756, 3 vol. in-12. Ils manquent quelquesois de sidélité dans les saits, & presque toujours d'élésgance dans le style; mais il y a des choses curieuses.

DEBEZIEUX (Balthafar), né à Aix en 1655, d'un avocat, fus consul & procureur du pays en 1692. Il étoit né pour des emplois plus confidérables & plus difficiles à remplir. L'étude du droit à la-. quelle il s'étoit appliqué toute sa vie, avoit déjàfait de lui un grand jurisconsulte. Il mit à profit ses lumieres dans l'office de préfident de la chambre des enquêtes du parlement d'Aix, dont il fut revêtu en 1693. Il ne porta jamais aucune opinion, qu'il ne la foutiet par les principes de la loi, qu'il possédoit parfaitement. Il rédigeoit dans fon cabinet les queftions qu'il avoit jugées au palais, & en a composé 4 gros vol. in sol. tous écrits de sa main. Il a eu soin de joindre aux arrêts rendus fur ces questions, . les motifs qui l'avoient déterminé dans fa décision. Cet ouvrage a eté imprimé à Paris, 1750, en 1 vol. in-fol., comme une continuation de Boniface, arrêtiste du parlement d'Aix, avec lequel il a une liaison naturelle. Cet habile magistrat mourut en 1722, à 67 ans. également regretté des gens de bien ' & de ses confreres.

DEBONNAIRE (Louis), né à Troyes, entra dans la congrégation de l'Oratoire, dont il fortit dans la fuite. Il étoit prêtre, & mourut en 1752, à Paris, dans le

D'E C 235 -

jardia du Luxembourg, de mort subite, dans un âge avancé, qui avoit (dit-on) affoibli fon esprit. On a de lui : L Une Imitation, avec des réflexions, in-12. II. Leçons de la Sagesse, 3 vol. in-12, bon livie; mais la Sagesse y parle avec pen d'onction, quelquefois avec peu de clarté, III. L'Esprie des Lois quincessencié, 2 vol.; mauvaise criuque, moitié férieuse, moitié bouffonne, où la matiere est traitée rop superficiellement, & l'auteur de l'Esprie des Lois trop lestement. IV. La Religion Chrétienne méditée, avec le P. Jard. 6 vol. V. La Regle des devoirs, 4 vol. in-12; & différents ouvrages en faveur de la Conflitution. L'abbé Débonnaire étoit un grand homme, sec & maigre, qui avoit de l'imagination & des connoissances, nrais qui étoit trop porté à oritiquer & à délapprouver ceux qui ne penfoient pas comme lui.

DEBORA, femme de Lapidoth, prophétesse des Israëlites, ordonna de la part de Dieu, à Barach, sils d'Abinoëm, de marcher contre Sigura, général des troupes de Jabin. Barach ayant resusé, à moins que la prophétesse ne vint avec lui, elle y consentit, battit le général ennemi, & chanta un célebre Cantique en action de grâces de sa victoire, vers l'an 1285 avant J. C.

DECE (Cneius Metius Quintus Trajanus Decrus), né l'an 201 à Bubalie, dans la Pannonie inférieure, avec l'air & le cœur d'un héros. Il s'avança dans les armes, & parvint aux premiers grades. Il y eut en 246 une révoke de foldats dans la Mœsie. L'empereur Philippe l'envoya pour punir les coupables; mais, au lieu de le faire, il se sit proclamer empereur, & marcha en Isalie contre son bienfaiceur. La mort de Philippe & de

fon fils, dout il souilla fa main, lui affura l'empire. Le nouvelem-, pereur se fignala contre les Perses & les Goths qui désoloient la Mœsie & la Theace. Il périt en pourfuivant ce dernier peuple. Ses troupes ayant plié dans une surprise, il pouffa fon cheval dans un marais profond, où il s'enfonça. « On » rapporte de lui en cette trifte oc-" cafion; (dit Grevier) un trait de » fermeté & de grandeur d'ame, " tout semblable à celui que l'his-" toire loue dans Crassus au mi-» lieu de ses infortunes vis-à-vis » des Parthes. On die que le fils 21-» né de Dèce, qu'il venoit d'éle-» ver au rang d'Auguste, ayant » été tué dans le combat, ce pere. » généreux, loin de succomber à » la douleur, entreprit de confo-» ler ses troupes, & de les animer » à bien faire, en leur disant que » la perte d'un soldat n'étoit pas » la ruine d'une armée. Son cou-» rage lui fut inutile dans l'af-" freuse position où il se trouvoit. » Enfoncés dans la fange, percés » de traits par un encemi qui ti-» roit de loin sans se commettre, » Dèce, son fils & toute l'armée : " Romaine, soldats & officiers, pé-" rirent, sans qu'il en échappar un » seul. C'est ainsi que la justice » divine venges le sang de ses » Saints, cruellement répandu par » ce violent persécuteur ». Le regne de Dèce ne dura qu'un peu plus de deux ans. Sa mort arriva à la fin de Novembre, ou au commencement de Décembre de l'an de J. C. 251. Il laiffa un fils , Hoftilien , qui fut la victime de la perfidie de Gallus. Il paroît que Dèce estimoit la décence dans la conduite, & souhairoit la réforme des mœurs. Trebellius Pollio rapporte que Dece étant en Illyrie, écrivit au fénat pour ordonner l'élection d'un censeur, & que le choix de la com235

DEC pagnie tomba sur Valérien, qui fut depuis empereur. Les historiens, en blâmant fon ambition, ont beaucoup loué son courage & son amour pour la justice. Son esprit étoit solide, délié, actif, propre aux affaires: fes mœurs étoient réglées. & il les avoit perfectionnées par l'étude. Le sénat le déclara, par en décret, égal à Trajan, & l'homora du titre de Très-bon. Il ne mérita pas ce titre d ns la persécurion violente qu'il fit aux Chrériens, qui ont déteffé sa barbarie. Il employa le fer & le feu contre eux, en haine de Philippe qui les avoit aimés & protégés.

DECEBALE, roi des Daces, prince également sage & vaillant, eut des succès heureux contre l'empereur Domitien, & battit deux de ses généraux ; mais Trajan l'ayant vaincu, il fut obligé de demander la paix. Il l'obtint de l'empereur & du sénat. Décebale reprit bientôt les armes, & voulut foulever les princes voifins contre les Romains. Trajan marcha de nouveau contre lui, & après avoir défait ses troupes en différentes occasions, il l'obligea à se tuer, 105 ans après J. C. Le vainqueur sit porter la tête du vaincu à Rome, & érigea la Dacie en province Romaine.

DECENTUS (Magnus), frere de Magnence, fut fait César, & eut le commandement des troupes dans les Gaules; mais ayant été battu par les Germains, & confterné de la mort de son frere, il se pendit de désespoir à Sens, en 373-

DECHALES. Voy. Chales (de). DECIANUS (Tiberius), jurisconsulte d'Udine, au xvie fiecle, dont on a des Consultations & d'aurres ouvrages en ; volumes in-fol. Il mourut en 1581, à 74 ans. Sa réputation n'a point passé jusqu'à

nous; car il est très-peu conaud aujourd'hui.

I. DECIUS-MUS (Publius), conful Romain, manifesta de bonne heure son courage. Il n'étoit que simple tribun dans l'armée, lorsqu'il tira le conful Cornelius d'un pas défavantageux, & eut beaucoup de part à la victoire remportée sur les Samnites. Consul avéc Manlius Torquatus, l'an 340 avant J. C. il se dévous aux Dieux infernaux dans la bataille donnée contre les Latins. Decius-Mus, son fils. héritier des vertus & de la superflition de son pere, se dévous aussi à la mort durant son quatrieme confulat. Son petit-fils imita fon exemple dans la guerre coutre Pyrrhus. Si l'on en croit un auteur, le dévouement de ce consul sut d'autant plus glorieux, que Pyrrhus lui avoit fait dire que s'il s'avisoit de le faire, on seroit sur ses gardes pour ne pas lui donner la mort ; mais qu'on le prendroit vivant, pour le punir du dernier supplice. Celui qui se sacrifioit, après quelques cérémonies & quelques prieres que faisoit le pontife, s'armoit de toutes pieces, & se jetoit dans le fort de la mélée. Il en coûtoit la vie à l'enthousiafte; mais sa superstition, secondée par les troupes auxquelles elle donnoit un nouveau courage, fauvoit quelquefois la patrie.

II. DECIUS, emper. Voy. Dèce. III. DECIUS (Philippe), jurisconsulte Milanois, Prosesseur en droit à Pise & à Pavie, obtint la chaire de Pise à l'âge de 21 ans. S'étant avisé de soutenir les décisions du concile de cette ville. lorsqu'il professoit à Pavie, Jules II l'excommunia & sa maison fut pillée. Contraint de se retirer en France, il obtint de Louis XII une chaire à Valence & une charge de conseiller au parlement de Gremoble. Il mourut à Sienne en 1535, à 80 ans. On a de lui beaucoup d'ouvrages, dont on a donné plufieurs éditions. Les plus connus font: L. Conflia, Venife 1581, 2 tom. in fol. II. De regulis Juris, in-fol.

I. DECKER DE WALHORN (Jean). né à Fauquemont, dans le duché le Limbourg, en 1583, conseiller au grand-conseil en Brabant, mourur à Bruxelles l'an 1646, à 63 ans. On a de lui: I. Dissertatione Juris & decisionum Libri duo. La meilleure édition de cet ouvrage estimable, est celle de Bruxelles, en 1673, in-folio. II. Philosophus bosa mentis, Bruxelles, 1674, in-8°.

11. DECKER ou DECKHER, (Jean) avocat de la chambre impériale, & procureur de la même chambre à Spire. Son principal ouvrage est intil.: De scriptis adespouis, pseudepigraphis & supposititis Conjectura. On le trouve dans le Theatrum anonymorum & pseudonymorum de Placcius, 1708, in-sol. Il vivoit dans le XVII escele.

IIL DECKER ou DECKHER. (Jean) Jésuite pieux & savant, né vers 1559, à Hazebrouck en Flandre, enfeigna la philosophie & la théologie scholastique à Douai, puis à Louvain. Il fut ensuite envoyé dans la Stirie, & devint chancelier de l'université de Gratz, où il mourut en 1619, à 69 ans. Son principal ou vrage traite de l'année de la naissance & de la mort de J. C. Il est intitulé : Velificatio, seu Theoremasa de anno ortús ac mortis Domini. Gratz, 1616, in-4. On a encore de lui, Tabula chronographica, à capta per Pompeium Jerosolyma, ad deletam à Tito urbem; Gratz, 1605, in-4°. Il avoit une grande érudition, & s'étoit rendu habile dans la chronologie.

IV. DECKER (Jean-Henri),

D' E D 237

est auteur d'un livre assez rare, De Spedris, Hambourg, 1690, in-13. Il y a eu aussi un DECKER, poète Anglois, au dernier siecle, célebre, dans sa patrie, par ses drames.

V. DECKER (Leger-Charles), doyen de la métropole de Malines, où il mourut en 1723, à 77 ans, étoit né à Mons en 1645. On a de lui une réfuration des fystèmes de Defcartes, intitulée: Cartefus se ipsum destruens; elle sut imprimééen 1675, in-12, à Louvain, où il prosessoir la philosophie. Il y a quelques observations utiles.

DEDALE, artiste Athénien, le plus industrieux de son temps, eut Mercure pour maître. Il inventa plusieurs instruments, & sit même des statues supérieures à toutes celles qu'on avoit vues jusqu'alors. Ses grands talents ne l'empêcherent pas de se livrer aux bassesses de l'envie. Talus, fils de sa sœur, inventeur d'une sorte de roue pour les potiers, excita sa jalousie: il le précipita du toit d'une maison. Obligé de s'enfuir, il se réfugia à la cour de Minos, roi de Crète. C'est-là qu'il construisit le labyrinthe, si célèbré par les poètes. Dédale fut la premiere victime de fon invention; car ayant favorisé les amours de Pasiphaé, fille de Minos, éprise d'un taureau (c'està dire, de quelque seigneur qui portoit le nom de Taurus), il fut enfermé avec son fils dans le labyrinthe. Ils en fortirent l'un & l'autre, par le secours des ailes artificielles, qu'il colla à ses épaules & à celles de son fils leare: cesailes font probablement les voiles du vaisseau sur lequel il monta pour se sauver. Cocale, roi de Camique dans la Sici'e, lui donna un afile, où il demeura jusqu'à sa mort. Les poëtes ont donné de grands éloges à Dédale. On lui a

attribué l'invention de la coignée, · du niveau, & des voiles des navires. On a dit que ses statues étoient autant d'automates animés. Mais M. Goguet penfe avec raifon que ces ouvrages tant vantés dans l'antiquité, durent la plus grande partie de leur réputation à la groffiéreté & à l'ignorance des fiecles · dans lesquels ils parurent. Pausanias, qui avoit vu plusieurs de ces statues, avouoit qu'elles étoient choquantes : les proportions en étoient outrées & colossales. Quant · · à fon labyrinthe, on le voit encore aujourd'hui; il n'a rien de merveilleux. « Ce n'est, dit un cé-» lebre observateur, qu'un conduit » naturel que des personnes cu-» rieuses ont pris plaisir de ren-» dre praticable en faifant agran- » dir la plupart des routes trop » resterrées, pour servir d'asile à » plusieurs familles dans les guer-" res civiles ".

DEDALION, frere de Céix, fut fi touché de la mort de Chioné sa fille, tuée par! Diane, à qui elle avoit osé se préférer pour la beauté, qu'il se précipita du sommet du mont Parnasse en bas. Apollon le changea en épervier.

DEDEKIND (Fréderic), Allemand, publia dans le XVI<sup>e</sup> fiecle un ouvrage dans le goût de l'Eloge de la Folie, d'Erafme. C'est un éloge ironique de l'impoliteste & de la grossiéreré, intitulé: Grobianus, fivè de incultis moribus & inurbanis gestibus, Francfort, 1558, in-8°. L'auteur paroît avoir eu plus de finesse dans l'esprit, que n'en avoient alors ses compatitiotes.

DÉE (Jean), naquit à Londres en 1527. Il se fit un nom par sa passion pour l'astrologie judiciaire, la cabale & la recherche de la pierre philosophale. Il disoit à ceux qui ne croyoient point à ces

inepties: Qui non intelligit, aut difcat, aut taceat. Après avoir débité ses rêveries en France & en Allemagne, il revint en Angleterre: où , malgré sa science de faire de l'or, il tomba dans une grande misere : c'est le parrage ordinaire de tous ceux qui ont cté attaqués de la même folie. La reine Elizabeth, qui l'avoit rappelé, lui donna quelques secours, & l'honorois quelquefois du titre de son philosophe. Il mourut en 1607, à 81 ans. Il avoit un cabinet rempli de choses curieuses, dont plusieurs étoient de son invention. Casaubon a fair imprimer la plus grande partie dé ses écrits à Londres, en 1659. in-fol., & les a ornés d'une favante préface. Ce Recueil, rare même en Angleterre, est recherché par ceux qui font curieux de connoître les superstitions & les extravagances auxquelles l'esprit humain s'est abandonné.

DÉJANIRE, fille d'Enée, roi de Calydon en Etolie, fut d'abord fiancée à Achélous, puis à Hercule; ce qui excita une querelle entre ces deux héros. Achélous ayant été vaincu dans un combat fingulier. la jeune princesse sut le prix du vainqueur qui l'emmenoit dans fa patrie, lorsqu'il fut arrèté par le fleuve Evene, dont les eaux étoient extrêmement groffies. Comme il délibéroit s'il retourneroit fur fes pas, le centaure Nessus vint s'offrir de lui-même pour passer Déjanire fur fon dos. Hercule y ayant confenti, traversa le fleuve le premier; arrivé à l'autre bord, il apperçut le Centaure, qui, loin de passer Déjanire, se disposoit à lui faire violence. Alors le héros, indigné de son audace, lui décocha une fleche teinte du fang de l'hydre de Lerne, & le perça. Neffus, se sentant mourir, donna à Dejanire sa tunique ensanglantée, en

239

lai disant que si elle pouvoit persuader à son mari de la porter, ce sesoit un moyen sûr de se l'attacher inriolablement, & de lui donner du dégoht pour toutes les autres femmes. La jeune épouse, trop crédule, accepta ce présent à dessein de s'en fervir dans l'occasion. Quelque temps après ayant su qu'Hercule étoit retenu en Eubée par les charmes d'Ione, fille d'Eurite, elle lui envoya la tunique de Nessus par un jeune esclave appelé Lychas, à qui elle recommanda de dire de sa part à son mari les choses les plus tendres & les plus touchanres. Hereule, qui ne foupçonnoit rien du dessein de sa femme, recut avec joie ce fatal présent; mais il n'en fut pas plutôt revêtu qu'il se sentit déchiré par des douleurs si cruelles, que, devenu furieux, il faisit Lychas, & le lança dans la mer, où il fut changé en rocher. Après quoi le héros, toujours en proie aux douleurs qui le dévoroient, & ne pouvant plus les fupporter, coupa des arbres sur le mont Æta, en dressa un bûcher, sur lequel s'étant couché, il pria son ami Philostete d'y mettre le seu. Quand Déjanire eut appris la mort d'Hercule, elle en conçut rant de regret, qu'elle se tua ellemême. Les poëtes disent que de son sang fortit une plante appelée Nymphée ou Héracléon.

DEIDAMIE, fille de Lycomede, toi de Scyros, de laquelle Achille eut Pyrrhus, lorsqu'il étoit caché

dans la cour de ce prince.

DEIDIER, (Antoine) étoit de Monspellier, & professeur en mééccine dans l'université de cette ville. Nous avons de lui une Disfertation De morbis venereis, imprimée en 1723. Cet auteur donne aux maux vénériens un principe plus subril que solide. Il établit la cause de cette maladie dans la communication d'une infinité de petits animaux, qui, paffant du corps infecté à celui qui est fain, y produifent, par leurs morfures vénimeufes, tous les maux qu'entraîne la débauche.

DEJOCES, premier roi des Mèdes, fit secouer à ce peuple le joug des Affyriens. Après les avoir gouvernés quelque temps en forme de république, avec autant d'équité que de prudence, il fut choifi pour régner sur eux. Son regne fut marqué par des établissements utiles. Il bâtit, selon Hérodote, la ville d'Echatane. Elle étoit environnée de sept enceintes de murailles; la derniere renfermoit le palais du roi. Dès que la ville fut en état d'être habitée, Déjocès la peupla & lui donna des lois, dont il soutint l'autorité par la crainte des châtiments. Il mourut l'an 646 avant J. C., après un regne de 53 ans.

DEIOPÉE, l'une des plus belles nymphes de la fuire de Junon, qui la promit à Eole, à condition qu'il feroit périr la flotte d'Enée.

DEJOTARUS, l'un des tétrarques de Galatie, obtint, du sénat Romain, le titre de roi de cette province & de la petite Arménie. La guerre civile ayant éclaté entre César & Pompée, il prit le parti de ce dernier. César, irrité, l'accabla de reproches, & le priva de l'Arménie mineure. Le vainqueur l'obligea de le fuivre contre Pharnace, roi de Pont, & ne lui laissa que le titre de roi. Dejotarus ayant été accusé par Castor, son petitfils, d'avoir attenté à la vie de César; il fut défendu par Cicéron, qui prononça alors fa belle harangue pro Rege Dejotaro. Le distateur fut affassiné quelque temps après. Dejotarus rentra dans ses états, & joignit Brutus en Afie avec de bonnes troupes. On ne sait pas positivement en quelle année il mourut; mais il étoit extrêmement âgé, dès l'an 50 avant J. C. Il avoit toujours été fort superstitieux. Sa semme, qui étoit stérile, le pria de donner des héritiers au trône, & lui présenta une belle captive. Elle reconnut pour légitimes, les enfants nés de ce commerce, les aima comme s'ils eussent été les siens, & les éleva en princes, faits pour tenir un jour le sceptre.

DEIPHOBE, fils de Priam, épousa Hélene, après la mort de Pâris; mais lorsque Troie sur prise, Hélene le livra à Ménélas, pour rentrer en grâce avec son premier mari. Les Grecs le mutilerent cruellement, & le firent mourir... Il y a eu aussi une Sybille du nom de DEIPHOBE, fille de Glaucus, qui rendoit ses oracles à Cumes en

de Méganire, ou, selon d'autres, sils d'Hippothoon. Cérès l'aima tellement, que, pour le rendre immortel, & pour le purisser de toute humanité, elle le faisoit passer par les stammes. Méganire, mere de ce prince, alarmée d'un tel spectacle, troubla, par ses cris, les mysteres de cette déesse, qui remonta aussi tôts fur un char trainé par des dragons, & laissa brûler Déiphon.

DELAMET (Adrien - Augustin de Bussi), d'une famille illustre de Picardie, reçut le bonner de docteur de Sorbonne en 1650, après avoir sait éclater, pendant le cours de sa licence, autant de lumieres que de vertus. Le cardinal de Retz, son parent, l'attira auprès de lui. Delamet le suivit dans sa prospérité & dans ses disgrâces, en Angleterre, en Hollande, en Italie. Cette vie errante lui déplut ensin; il revint à Paris, & se livra, dans la maison de Sorbonne, lieu de sa retraite, à l'étude à la priere, à l'éduca-

tion d'un grand nombre de pauvres écoliers, & à la direction de plusieurs maisons religieuses. Son ardente charité le fit choifir pour exhorter à la mort ceux qui étoient condamnés au dernier supplice. Il mourut, au milieu de ces bonnes œuvres, le 20 juillet 1691, a 70 ans. On a imprimé après sa mort, en 1714, un volume in-8°, qui renferme ses Résolutions & celles de Fromageau. Les cas de conscience y sont traités suivant la morale, la discipline de l'Eglise, l'Ecriture-fainte, les Conciles, les Peres, les Canonifles & les Théogiens. Ce recueil, dautant plus utile, que l'auteur avoit été afsocié au célebre Ste-Beure, son ami, dans la réfolution des cas de conscience, devoit avoir 5 volumes; mais la difficulté de mettre en ordre les matériaux qui devoient compofer ce grand ou vrage, en arrêta la publication jusqu'en 1732. Ce fut alors qu'on donna ce recueil de décisions par ordre alphabétique, en forme de Dictionnaire, en 2 volumes in-fol. On le joint ordinairement aux 3

DELAUDUN (Pierre), fils d'un mauvais poëte d'Uzès, né à Aigaliers, s'occupa encore plus que fon pere de la poësie françoise. Il se fic connoître dans fon temps par un Art Poëtique françois, 1559, in-16, & par'd'autres Pièces de poëfie écrites dans le flyle de Ronfard. Il mourut de la peste au château d'Aigaliers, en 1620. Outre son Art Poëtique, on connoît de lui la Franciade, 1604, in-12 : poëme infipide, divisé en neuf livres, dédié à Henri IV, qui méritoit un plus bel hommage. L'auteur étoit juge d'Uzès.

DELFAU (Dom François), né à Montet en Auvergne, l'an 1637, entra dans la congrégation de St-

Mauer

DEL 241

Maur en 1656, & se sit un nom dans son ordre & dans l'église. Le grand Arnauld ayant engagé les Bénédictins de St-Maur à entreprendre une nouvelle édition de S. Ausufin, D. Delfau fut chargé de cette entreprise. Il en publia le Prospecwen 1671, & il étoit déjà avancé dans son travail, lorsque le livre murulé : L'Abbé Commendataire, in-12, qu'on lui attribua, le fit relégner à St-Mahé en Basse-Bretagne. Il périt sur mer à 39 ans, k 13 octobre 1676, comme il pastoit de Landevenec à Brest. On a encore de lui une Differtation latine fur l'Auteur du livre de l'Imitation, imprimée trois fois.

DELISLE, Voy. LISLE.

DELIUS ou DILIUS (Quintus), an des généraux d'Antoine. En voyé vers Citopatre, pour l'obliger à veair rendre compte de sa conduite, il persuada à cette reine de paroitre devant le conquérant dans la plus riche parure. Elle le crut, & elle gagna le coeur d'Antoine, l'an 41 avant J. C. Délius passa sa vie à changer de parti : il servit tourd-tour Dolabella, Cassins, Antoine, Odavien, quitta l'un pour l'autre, suivant ses intérêts; ce qui lui fit donner les noms de Cheval des relais de la République, & de Voltigeur des guerres civiles. Il avoit écrit l'histoire de son temps.

DELMATIUS (Flavins-Julius), petit-fils de Conflance Chlore, étoit neven de Conflantin, qui aimoit en lui un excellent naturel & des talents diftingués. Cet empereur le fit nommer confui en 333, le déclara Céfar en 335, & lui donna, dans le partage qu'il fit de l'empire, la Thrace, la Macédoine & l'Achaie. Il devoit posséder ces provinces en propre; mais après la mort de Conflantin, arrivée en 337, les troupes ne voulurent reconnoitre pour empereurs que ses trois

Tom. III.

fils, & affaffinerent ceux qui prétendoient à la succession impériale. Delmatius sut de ce nombre. On dit que ce sut Constance qui sollicita lui-même les sosdats à le priver de la vie. Ce prince méritoit un meilleur sort: il avoit les traits, la figure & les bonnes qualités de Constantin, sans en avoir les défauts..... Voyez CALOCER.

DELORME, Voyez LORME.

DELPHIDIUS (Attius - Tiro) fils du rhéteur Patére, Gaulois d'origine, se fit un grand nom par les poefies & par son éloquence; mais il ternit ses talents par son ambition & fon penchant pour les accusations. On ne doit pas oublier cette anecdote. En 358, il accusa de péculat devant Julien, alors Céfar, Numerius, gouverneur de la Narhonnoise, qui nia les faits qu'on lui imputoit. Delphidius ne pouvant les prouver : Quel coupable, s'écria-t-il, illustre César, ne passera pas pour innocent, s'il suffit de nier ses crimes? - Et quel innocent, lui répliqua fur le champ Julien, ne passera pas pour coupable. s'il suffit d'être accusé?

DELPHINUS (Pierre), favant général des Camaldules, mourut dans l'état de Venife en 1525. On a de lui des Leures, écrites avez affez d'esprit. Elles furent imprimées à Venise en 1524, in-solio. Ce volume est très-rare & trèscher. On trouve de nouvelles Lettres de cet auteur dans la Collec-

tion de D. Martenne,

DELPHUS, fils d'Apollon & de Thyas, habitoit les environs du mont-Parnaffe. Il bâtit Delphes, à laquelle il donna fon nom. Il fur pere de Pythis, qui donna auffi le fien à cette même ville.

DELRIO (Martin-Antoine), né à Anvers vers 1551, se fit Jésuite à Valladolid, en 1580, après avoir exercé, avec autant de fidélité que

de prudence, la charge de conseiller du parlement de Brabant, & celle d'intendant d'armée. Ses supérieurs l'employesent, dans les Pays-Bas, à enseigner la Philosophie, les langues & les lettres facrées. Il mourut à Louvain, le 29 octobre 1608, à 57 ans. Tout son temps étoit partagé entre la priere & l'étude. Il aimoit la tranquillité; & ce furent en partie les troubles des Pays-Bas, qu'il prévoyoit ne devoir pas finir fi-tôt, qui le dégoûterent du monde, & lui inspirerent le dessein de cher-- cher la paix dans l'état religieux. Ce Jésuite avoit commencé de bonne heure la carriere d'écrivain. Dès l'âge de 20 ans, il mit au jour Solin, corrigé fur les manuscrits de J. Lipse son ami. Les ouvrages qui ont le plus fait parier de lui, sont: I. Ses Disquisitiones Magica, à Mayence, in-4°. 1624. Duchesne en donna un Abrégé en françois, Paris, 1611, in-8°. Comme l'esprit humaia est curieux des histoires extraordinaires qui amusent sa credulité, cet ou vrage eut beaucoup de cours. Il auroit dû se borner à citer les paffages de l'Ecriture & des Peres qui prouvent la réalité de la magie, & non une foule d'écrivains, la plupart obscurs & inconnus. "Il entaffe, sans examen, quantité de fables & de contes (dit Niceron), que l'auteur adopte malgré leur puérilité & leur peu de vraifemblance ». Il. Des Commentaires sur la Genese, le Cantique des Cantiques & les Lamentations, 3 vol. in-4°. Ces Commentaires, imprimés à Lyon, la Genese & Jérémie, en 1608, & le Cantique des Cantiques, en 1607, font en latin. "L'auteur (dit Niceron) » favoit le Latin, le Grec, l'Hé-» breu & le Chaldaïque. Mais il » faut qu'il n'ait su ces dernie-» res langues que légérement, ou » qu'il lui ait manqué quelqu'au-

" tre chose pour s'appliquer utile-» ment à l'explication de l'écri-» ture; puisque les savants n'ont » pas témoigné faire beaucoup de " cas de tout ce qu'il a fait en ce » genre ». III. Les Adages sacrés de l'Ancien & du Nouveau - Testament, à Lyon, 1612, en latin, 2 tom. in-4º. IV. Trois volumes des Passages les plus difficiles & les plus utiles de l'Ecriture-fainte : ouvrage qui peut servir aux prédicateurs. V. Des Commentaires & des Paraphrases sur les Tragédies de Sénèque, précédés du recueil des fragments qui nous restent des anciens tragiques Latins. Delrio avoit beaucoup de lecture & de savoir; mais il étoit (dit Niceron) fort crédule & fort prévenu. Son style estassez pur, mais dur & affecté... Il est différent de Jean DELRIO de Bruges. doyen & grand-vicaire d'Anvers, mort en 1624, qui a donné des Commentaires sur le Pseaume CXF111, in-12, 1617.

DEMADES, Athénien, de marinier devenu orateur, fut fait prifonnier à la baraille de Chéronée, gagnée sur *Philippe* de Macédoine. Son éloquence lui acquit un grand pouvoir sur l'esprit de ce prince. Un jour Philippe s'étant présenté aux prisonniers avec tous les ornements de la royauté, & infultant inhumainement à leur milere : Je m'étonne (lui dit Demades) que la fortune vous ayant donné le rôle d'Agamemnon, vous vous amusiez à faire celui de Thersites!... Demades étoit ausi intéressé qu'éloquent. Antipater son ami, ainsi que celui de Phocion, disoit: "Qu'il ne pouvoit fai-» re accepter des présents à celui-» ci , & qu'il n'en donnoit jamais » assez à l'autre pour satisfaire son » avidité... ». Demades fut mis à mort, comme suspect de trahison, l'an 332 avant J. C. Nous avons de lui Oratio de Duodecennali, gr. lat., 1619, in-8°: & dans Rhetorum Collilio, Venife, 1513, 3 tom. in-fol. Voy. DRACON.

L DEMARATE, fils d'Ariston, & son successeur dans le royaume de Sparte, fut chassé de son trône par les intrigues de Cléomenes. qui le fit déclarer, par l'oracle qu'il corrompie, fils supposé du dernier roi. Demarate se retira en Asie, l'an 424 awant J. C. Darius, fis d'Hyfuspes, le reçut avec heaucoup de bonté. On lui demandoit un jour, pourquoi, étant roi, il s'étoit laiffé exiler? C'est, répondit-il, qu'à Sparte la Loi est plus puissante que les Rois. Quoique comblé de biens à la cour du roi de Perse, & trahi par les Lacédémoniens, il les avertit des préparatifs que Xercès faisoit contre eux. Pour plus grande fûrete, il écrivit l'avis sur une planche de bois enduite de cire.

II. DEMARATE, l'un des principaux citoyens de Corinthe, de la famille des Bacchiades, vers l'an 658 avant J. C. La domination de Cypsèle, qui avoit usurpédanscette ville l'autorité fouveraine, étant un joug trop pesant pour lui, il fortit du pays avec toute sa famille, passa en Italie, & s'établit à Tarquinie en Toscane. C'est là qu'il eut un fils nommé Lucumon, qui sut depuis roi de Rome, sous le nom de Tarquin l'Ancien.

DEMESTE, (Jean) docteur en médecine, capitaine & chirurgien-major des troupes de l'évêque-prince de Liege, membre de pluficurs académies, mourut à Liege, sa patrie, le 20 août 1783, à 38 ans. Ses Lettres sur la Chimie, Paris, 1779, 2 vol. in-12, lui ont fait un nom diffingué parmi les physiciens de son fiecle. S'il s'y trouve quelques hypotheses nouvelles que l'auteur a adoptées avec trop de facilité, on ne peut y mécon-

DEM 243

noître un grand fonds de favoir, & le résultat précieux d'une multitude d'expériences. Ce qui releve infiniment le mérite de ce médecin, ce sont l'exercice actif, charitable & désintéresse de son art, sa modestie & son attachement aux

bons principes.

I. DEMETRIUS, Poliorcète, (c'eftà-dire, le Preneur de villes), fils d'Antigone, l'un des successeurs d'Alexandre le Grand, fit la guerre à Prolomée Lagus, avec des succès divers. Il se présenta ensuite à la tête d'une puissante flotte devant le port d'Athenes, s'en rendit maître, ainsi que de la citadelle, en chassa Demetrius de Phalere, & rendit au peuple le gouvernement des affaires qu'il avoit perdu depuis 15 jours, (voy. STIL-PON). Après avoir défait Cassandre aux Thermopyles, il revint à Athenes, où ce peuple, autrefois fi fier, & alors esclave, lui dressa des autels, ainfi qu'à fes courtifans. Seleucus, Caffandre & Lyfimachus, reunis contre lui, remporterent la fameuse victoire d'Ipsus, l'an 299 avant J. C. Après cette défaite, il se retira à Ephese, accompagné du jeune Pyrrhus. Il voulut ensuite se réfugier dans la Grèce, qu'il regardoit comme l'asste où il seroit le plus en sûreté; mais des ambaffadeurs d'Athenes vinrent à sa rencontre, pour lui annoncer que le peuple avoit réfolu, par un décret, de ne recevoir aucun roi. Il retira alors ses galeres de l'Attique, & fit voile vers la Chersonese de Thrace, où il ravagea les terres de Lysimachus, & emporta un butin confidérable. Après avoir désolé l'Asie pendant quelque temps, Agashocles, fils de Lysimachus, le forca d'abandonner la conquête de l'Arménie & de la Médie, & de se réfugier dans la Cilicie. Séleucus, auquel il avoit fait épouser

La fille Stratonice, irrité contre lui par ses courtisans, le força de se retirer proche le mont Taurus. Pour toute grace, il lui assigna la Cathaonie, province limitrophe de la Cappadoce, ayant soin de faire garder les défiles & les paffages de Cilicie en Syrie. Il ne tarda pas de rompre les barrieres qu'on lui opposoit. Il marcha pour surprendre Seleucus dans fon camp durant la nuit ; mais ayant été trahi par ses soldats, il sut obligé de se foumettre à la clémence du vainqueur. Seleucus l'envoya dans la Chersonese de Syrie, & ne négligea rien de ce qui pouvoit adoucir les rigueurs de son exil. Demetrius y mourut trois ans après, l'an 286 > avant J. C., d'une apoplexie causée par des excès de table. Ce prince (dit Rollin) avoit une taille avantageuse & une beauté singuliere. On voyoit fur fon vifage, de la douceur, mêlée de gravité; quelque chose de serein, & en même temps qui inspiroit de la terreur; une vivacité de jeunesse, tempérée par un air héroïque & par une maiesté véritablement royale. On trouvoit le même contrafte dans fes mœurs. Pendant qu'il n'avoit rien à faire, il étoit d'un commerce délicieux; c'étoit le plus magnifique, le plus voluptueux, & le plus délicat de tous les princes. Falloit-il combattre? C'étoit le plus actif & le plus vigilant de tous les hommes. Rien n'égaloit sa vivacité & fon courage, que sa patience & son assiduité au travail. Plutarque fait observer en lui, comme un trait qui le distinguoit des autres princes de son temps, le profond respect qu'il avoit pour son pere & pour sa mere. Antigone, de son côté, avoit pour son fils une tendresse vraiment paternelle, qui, sans rien diminuer de l'autorité de pere & de roi, formoit entr'eux une union

& une confiance exempte de touté crainte & de tout soupcon. Un jour qu'Antigone étoit occupé à donner audience à des ambassadeurs, Demetrius revenant de la chasse, entra dans la falle, falua fon pere d'un baifer, & s'affit auprès de lui, tenant encore ses dards dans ses mains. Antigone rappela les Ambafsadeurs qui sortoient, & leur die à haute voix : Vous direz à ros Maîtres la maniere dont nous virons mon fils & moi, Lorsque Demetrius fut sur le trône, il n'eut point la sage politique de se saire aimer de ses soldats, & il s'en vit souvent abandonné; mais il fut toujoura ferme dans l'adversité, autant qu'ambitieux & emporté dans la prospérité.

II. DEMETRIUS I, Soter OM Sauveur, petit - fils d'Antiochus le Grand, & fils de Seleucus Philopator, fut envoyé en ôtage à Rome par son pere. Quand il fut morta Antiochus Epiphanes, & après lui fon fils Antiochus Eupator , l'un oncle, l'autre cousin de Demerius usurperent la couronne de Syrie. Ayant réclamé vainement la protection du Sénat, le prince détrôné prit le parti de sortir secrettement de Rome pour aller faire valoir ses droits. Les troupes Syriennes se déclarerent pour lui-Elles chafferent Eupator & Lyfias du palais. Le nouveau roi les fie mourir, & s'affermit fur son trône. Alcime, qui avoit acheté le souverain pontificat des juifs, d'Antiotiochus Eupator, vint demander à Demetrius la confirmation de sa dignité. Pour mieux réussir, il dépeignit Judas Macchabée comme un tyran, & comme un ennemi des rois de Syrie. Demetrius envoya Nicanor contre ce grand homn.e. le défenseur de sa patrie & de sa religion; & ensuite Bacchides, qui lui livra une bataille dans laquelle

Fillustre Juif perdit la vie. Demeerius, fier de ce succès, irrita tous les princes voisins. Ils seconderent à l'envi les desseins d'Alexandre Bala, qui passoit pour fils d'Antiochus Epiphanes. Cet Alexandre lui ayant présenté le combat & l'ayant détait, Demarius sut rué dans sa fuite, sprès un regne d'onze années, 150 ans avant I. C.

ans avant J. C. III. DEMETRIUS II, dit Nicamor, c'est-à dire, Vainqueur, étoit fils du précédent. Ptolomée Philomator, toi d'Egypte, le mit sur le trône de son pere, après en avoir chaffe Alexandre Bala. Le jeune prince s'abandonna à la débauche, & laissa le soin du gouvernement à un de ses ministres, qui régnoit & tyrannisoit sous son nom. Diodore Tryphon entreprit de chaffer du trône un prince si peu digne de l'occuper. Il se servit d'un fils d'Alexandre Bala, pour usurper la Syrie, & en vint à bout Demevius, uni avec les Juifs, marcha contre les Parthes, pour effacer la hon:edelamolleffe; mais il fut pris par Tryphon, qui le livra à Phraasu, leur roi. Ce prince lui fit époufer sa fille Rodogune, l'an 141 avant J. C. Cléopâtre, sa premiere femme, épousa, par dépit, Sidètes, frere de Demetrius. Sidètes ayant été tué dans un combat contre les Parthes, l'an 130 avant J. C. Demarius fut remis fur le trône, qu'il occupa 4 ans. Ses premieres fautes ne l'avoient pas corrigé. Son orgueil le rendit insupportable à ses sujets. Ils demanderent à Ptolonie Physcon, roi d'Egypte, un roi de la famille des Séleucides. Demetries, chaffé par son peuple, & ne trouvant aucun afile, se sauva à Ptolémaïde, où étoit Cléopatre, la premiere femme. Cette princesse lui fit fermer les portes de la ville. Il fut obligé de s'enfuir jusqu'à Tyr, ch il fut tué par

ordre du gouverneur, l'an 126 avant J. C. Alexandre Zebipa, que Ptolomée avoir mis à fa place, récompensa de ce meurtre les Tyriens, en leur accordant de vivre selon leurs lois particulieres. Les Tyriens firent de cette année une époque depuis laquelle ils datoient.

IV. DEMETRIUS de Phalere , fut ainsi nommé, parce qu'il étoit à Phalere, port d'Attique. Il fut au nombre des plus célebres disciples de Théophraste. Il acquit tant de pouvoir sur l'esprit des Athéniens, par les charmes de son éloquence, & far-tout par fes vertus, qu'il fut fait archonte l'an 309 awant J. C. Pendant dix, ans qu'il gouverna cette ville, il l'embellit de magnifiques édifices, & rendit ses concitoyens heureux. Leur reconnoissance lui décerna autant de statues d'airain, qu'il y avoit de jours dans l'année. Son métite excita l'envie. Il fut condamné à mort, & les statues furent renverfées. An moins, répondit-il à celui qui lui annonça cette nouvelle, ils ne m'ôteront pas la vertu qui me les a méritées. Le philosophe se retira, sans se plaindre, chez Prolomée Lagus, roi d'Egypte. Ce prince le confulta sur la succession de ses enfants. On dit qu'il lui conseilla de mettre la couronne sur la tête des fils d'Euridice. Philadelphe, fils de Bérénice, fut si outré de ce conseil, qu'après la mort de son pere, l'an 283 avant J. C., il le relégua dans la haute Egypte. Demetrius, ennuyé de son exil. & dégoûté de la vie, se donna la mort, en se faisant mordre par un aspic. C'est du moins ce qu'asfure Diogene-Laërce, contredit par d'autres auteurs. Ceux-ci assurent que Demetrius eut beaucoup de crédit auprès de Ptolomée Philadelphe; qu'il enrichit sa bibliothéque de 200 mille volumes, & qu'il enga-

DEM gea ce prince à faire traduire la Loi des Juifs d'hébreu en grec. Tous les ouvrages que Demetrius de Phalere avoit composes sur l'Histoire, la Politique & l'Eloquence, font perdus. La Rhétorique que plusieurs historiens lui attribuent, & dont la derniere édit. est de Glasgow, 1745 in-4°., est de Denys d'Halicarnasse.

DEMETRIUS, évêque d'Alexan-

drie, Voy. I. ORIGENE.

V. DEMETRIUS Pepagomene, médecin de l'empereur Paléologue, vivoit dans le XIIIe siecle. Il a laiffé un traité de Podagra, gr. lat. Paris, 1558, in-8°.

VI. DEMETRIUS, orfevre d'Ephese, dont le principal trafic étoit de faire des niches ou de petits temples de Diane, qu'il vendoit aux étrangers. Cet homme voyant que les progrès de l'évangile nuisoient à son commerce, suscita une fédition contre St. Paul & les nouveaux Chrétiens, qu'il accusa de vouloir détruire le culte de la

grande Diane d'Ephèse.

VII. DEMETRIUS, philosophe Cynique. Caligula voulut l'attacher à ses intérêts par un présent ; il répondit : Si l'empereur a dessein de me center, qu'il m'envoie son diadême, L'empereur Vespasien, peu accoutumé à cette liberté plus brutale que philosophique, le chassa de Rome avec tous les autres philofophes, & le relégua dans une ile. Le Cynique égaya son exil en vomissant des injures contre l'empereur. Ce prince lui fit dire : Tu fais sout ce que tu peux pour que je se fasse mourir; mais je ne m'amuse pas à faire tuer tous les chiens qui aboient. Ce Demetrius avoit été disciple d'Apollonius de Thyane. Il mourut fur la paille, craint des méchants, respecté des bons, & admiré de Séneque, qui dit de lui: " La nature l'avoit produit pour " faire voir à fon siecle, qu'un » grand génie peut le garantir do » la corruption de la multitude ». Voy. BATHILLE.

VIII. DEMETRIUS, Grec de l'île de Négrepont, homme plein de bravoure, d'esprit & d'intrigue, embraffa le Mahométisme, pour gagner l'amitié des grands de la Porte. Mahomet II l'envoya au gr. maître de Rhodes , d'*Aubusson*, pour lui offrir la paix, fous la condition d'un tribut, mais, dans le fond, pour le surprendre. D'Aubusson ne vit dans le renégat que ce qu'il devoit y voir : un traitre dont il avoit à se défier, & non pas un homme fincere avec lequel il put négocier. Demetrius piqué, anima son maitre contre les chevaliers de Rhodes, & lui fit prendre la résolution d'asséger cette île. Demetrius accompagna le pacha Paléologue, général de l'armée, dans cette entreprise. Il se diftingua par fon courage au commencement du siège; mais son cheval étant mort fous lui, il fut foulé aux pieds & écrafé par la cavalerie.

IX. DEMETRIUS CHALCON-DYLE, Voyez CHALCONDYLE.

X. DEMETRIUS GRISKA EU-TROPEIA, d'une famille noble. mais pauvre, de Gereslau, d'abord moine de l'ordre de S. Bafile, naquit avec une figure agréable, accompagnée de beaucoup d'esprit. Un religieux du même monaftere que lui, fâché qu'un tel homme restât enseveli dans le cloître, entreprit de le placersur le trône. Après que ce vieux moine eut donné au jeune homme des instructions sur le rôle qu'il devoir jouer, il l'envoya en Lithuanie au service d'un seigneur distingué, Demetrius ayant été un jour maltraité par son maître, se mit à pleurer, & dit qu'on n'en agiroit pas de la sorte si on le connoissoit. Et qui es - zu donc , lui demanda le seigneur Lithuanien? -

Je suis, répondit le jeune Moscovite, fils du Czar IWAN Bafilowitz: l'usurpateur Boris voulut me faire assaffiner; mais on substitua à ma place le fils d'un Prêtre qui me ressembloit parfaitement . & on me fit ensuite évader. Le Lithuanien, frappé de l'air de vérité que ce fourbe avoit mis dans son récit, le reconnut pour le véritable Demetrius. Ce seigneur l'ayant recommandé au vaivode de Sandomir, la Pologne arma pour lui, à condition qu'il établiroit la religion romaine en Moscovie. Ses succès étonnerent les Russes; ils lui envoyerent des députés, pour le prier de venir prendre pofsession de ses états. On lui livra le czar Fador & toute sa famille. L'usurpateur fit étrangler la mere & le fils de ce prince. La résolution que prit Demetrius d'épouser une Catholique Romaine le rendit bientôt odieux; c'étoit la fille du vaivode de Sandomir. Le peuple vit, avec horreur un roi & une reine catholiques, une cour composée d'étrangers, fur-tout une église qu'on bâtifloit pour des jesuites. Un Boiard, nommé Zuinski, se met à la tête de plusieurs conjurés, au milieu des sêtes qu'on donnoit pour le mariage du Czar. Il entre dans le palais, le sabre dans une main & une croix dans l'autre, & casse la tête à l'imposteur d'un coup de pistolet. Son corps, trainé sur la place qui étoit devant le château, demeura exposé pendant 3 jours à la vue du peuple. Le vaivode de Sandomir, fon fils & sa fille fureut mis en prison. Zuinski, chef de la conspiration, sut élu grand duc & couronné le 1er Juin 1606. On prétend que ce qui irrita le plus les Moscovites contre Demetrius, sut que ce prince ne demanda pas au patriarche la permission de coucher avec sa femme; qu'il ne se lavoit point dans certaines étuyes, après avoir couché avec elle, fuivant l'ufage du pays, & que la nouvelle mariée, & les autres dames Polonoifes, jouant au piquet, avoient marqué leurs points avec de la craie fur le revers d'une image de S. Nicolas... Voy. BORIS.

XI. DEMETRIUS, fils du précédent, & de la fille du vaivode de Sandomir. Sa mere accoucha de lui dans la prison. On la veilla de fort près, pour s'assurer de l'enfant; mais elle trouva moyen de le faire passer entre les mains d'un Cosaque, homme de confiance. Le prêtre qui le baptisa, lui imprima fur les épaules, avec de l'eauforte, des caracteres qui défignoient sa naissance. Le jeune homme vécut jusqu'à 26 ans dans une entiere ignorance de ce qu'il étoit.Un jour qu'il se lavoit dans un bain public, on apperçut les marques qu'il portoit sur ses épaules. Un prêtre Russe les déchiffra, & y lut : DEMETRIUS, fils du Czar Demetrius. Le bruit de cette aventure se répandit. Ladislas, roi de Pologne, appela Demetrius à sa cour, & le traita en fils de Czar. Après la mort de ce prince, les choses changerent de face. Demetrius fut obligé de se retirer en Suede, & de-la dans le Holstein; mais, malheureusement pour lui, le duc de Holstein avoit alors besoin des Moscovites. Un ambassadeur qu'il envoyoit en Perfe, ayant emprunté en son nom une somme considérable sur le trésor du grand duc, il s'acquitta de cette dette en livrant le malheureux *Demetrius*. Son arrêt de mort lui fut prononcé, & exécuté en 1635. Michel Fadorowitz lui fit couper la tête & les quatre membres, qu'on éleva sur des perches devant le château 'de Moscou. Le tronc du corps fut laissé sur la place & dévoré par les dogues.

DEMOCEDE, de Crotone, le

DEM

plus fameux médecin de son temps, étoit fils de Calliphron, & ami de Polycrates, tyran de Samos. Cet.oppresseur ayant été tué par Orontes, Darius, fils d'Hystaspes, fit mourir l'affaffin, & transporter à Suze toutes ses richesses avec ses esclaves. Démocède étoit confondu avec eux; mais ayant guéri le roi, qui s'étoit défait le pied en descendant de cheval, cette cure le mit en crédit. On lui donna à Suze une maison magnifique. Il eut l'honneur de manger à la table de Darius, & on ne pouvoit obtenir de grâce à la cour que par son canal. Democède ayant guéri Atosse, fille de Cyrus & femme de Darius, d'un ulcere à la mamelle, il obtint par le crédit de cette princesse d'être envoyé comme espion dans la Grece. A peine y fut - il arrivé, qu'il s'enfuit à Crotone & y épousa une fille du fameux lutteur Milon. vers l'an 520 avant J. C.

DEMOCHARE, orateur & hiftorien grec, neveu de Démosthène, fut envoyé avec d'autres en ambassade vers Philippe de Macédoine. Après lui avoir exposé les instructions dont ils étoient chargés, le roi leur demanda poliment ce qu'ils croyoient qu'il pût faire d'agréable aux Athéniens : C'est de vous pendre, répondit Démochare. Ses collegues indignés & confus de cette réponse, demeurerent dans le filence. Philippe fans s'émouvoir les congédia, en leur disant : Demandez aux Athéniens à qui il appartient de commander, ou à ceux qui tiennent de tels discours, ou à ceux qui les écoutent patiemment. Cicéron dit qu'outre plusieurs harangues, Démochare avoit écrit l'histoire de son temps, mais en orateur & non en historien. Voy. PHILIPPE no. I, vers la fin , & MOUCHY.

I. DEMOCRITE, naquit à Abdére dans la Thrace, d'un homme

qui logea chez lui Xercès dans 16 temps de son expédition en Greca-Ce prince lui laissa par reconnoisfance quelques mages qu'il chargea de l'éducation du jeune Abdéritain. Ils lui enfeignerent la théologie & l'aftrologie. Il étudia ensuite sous Leucippe, qui lui apprit le système des atômes & du vide. Son goût pour les sciences & pour la philosophie le porta à voyager dans tous les pays où il pourroit acquérir de nouvelles connoiffances. Il vit les prêtres d'Egypte. ceux de Chaldée, les sages de Perse, & on prétend même qu'il pénétra jusque dans les Indes, pour conférer avec les gymnofophistes. Ses voyages augmenterent fes lumieres; mais ils épuiserent son patrimoine, qui montoit à plus de cent talents. Il fut sur le point d'encourir une note d'infamie comme diffipateur. Le philosophe voulant prévenir cet opprobre. alla trouver les magistrats, & leur lut fon grand Diacosme, un de ses meilleurs ouvrages. Ils en furent fi charmés, qu'ils lui firent présent de 500 talents, lui érigerent des flatues, & ordonnerent qu'après sa mort le public se chargeroit de ses funérailles. S'étant trouvé un jour à la cour du roi Darius Ochus. & se pouvant réussir à le consoter de la mort de la plus chere de ses femmes, il promit de la faire revivre, pourvu qu'on lui trouvât le nom de trois perfonnes qui n'eussent point essuyé d'adversités dans la vie, pour les graver sur le tombeau de la reine : la chose étois impossible, & Darius se confola. Démocrite n'aimoit pas la triftesse. On prétend qu'il rioit toujours, & ce n'étoit pas sans raison: il ne pouvoit s'empêcher de se moquer des hommes, en les voyant si soibles & si vains, passant tour-à-tour de la crainte à

l'espérance, & d'une joie excessivé à des chagrins immodérés. Les Abdéritains, étonnés de ce rire continuel, & craignant que leur philosophe ne tombât en démence, crivirent à Hippocrate, pour lui recommander sa tête. Le médecin s'étant rendu auprès du fage, le vit occupé à lire, à difféquer, à étudier la nature. Il fut seulement us peu choquéde l'air railleur que prit Démocrite des la premiere conversation. Il lui en demanda la raison. Le philosophe lui répondit en lui faifant un tableau piquant des bizirreries & des disparates de l'espece humaine. Il fit voir que rien n'est plus comique, ni ples rifible que la vie. "On l'em-» ploie, dit-il, à chercher des » biens imaginaires & à former » des projets qui demanderoient » plusieurs vies. Qu'arrive-t-il? » c'est qu'elle échappe au moment » même où l'on compte plus fur » sa durée. Ce n'est enfin qu'une » illufion perpétuelle, qui séduit » d'autant plus aifément qu'on » porte en soi - même le principe » de la féduction. Si l'univers se » dévoiloit tout d'un coup à nos " yeux, qu'y verrions nous? » des hommes foibles, légers, in-» quiets, paffionnés pour des ba-» gatelles, courant après des grains " de sable; des inclinations baffes » & ridicules, qu'on masque du » nom de vertu; de petits intérêts, » des démêlés de famille, des né-» gociations pleines de tromperies » dont on se félicité en secret, & " qu'on n'oseroit produire au » grand jour : des liaisons formées » par hafard; des chofes que notre » forbleffe, notre extrême igno-" rance nous font regarder com-» me belles, héroïques, éclatantes, » quoiqu'au fond elles ne soient » dignes que de mépris ». Ce dis-

cours remplit Hippocrate de surprise & d'admiration. ll conçut tant de vénération pour son esprit & pour sa vertu, qu'il ne put s'empêcher de dire aux Abdéritains, qu'à son avis, ceux qui s'estimoient les plus sains, étoient les plus malades. Hippocrate avoit. dit-on, avec lui une fille, lorfqu'il rendit visite à Démocrite.Le philosophe la falua, comme vierge, la premiere fois qu'il la vit; mais le jour d'après il la traita de femme, parce qu'on en avoit abusé pendant la nuit. Ce conte est fort célebre; mais il n'en est pas plus vrai. « Croyons plutôt, dit un homme d'esprit, que l'on s'est plu à répandre, fur la vie des philosophes, autant d'a contures prodigieuses, que sur celle des baladins ». Il n'est pas moins faux qu'il se soit aveuglé, pour méditer plus profondément. Démocrite mourut à l'âge de 109 ans, 362 avant J. C. Il ne reste aucun des ouvrages qu'il avoit composés. Il croyoit que les atômes & le vide étoient les principes de toutes choses; qu'ils rouloient & étoient portés dans l'univers, & que de leur rencontre se formoient le feu. l'eau , l'air & la terre. Il penfoit, fuivant Lucien, que l'ame meurt avec le corps. Comme il ne croyoit point aux revenants, des jeunes gens se masquerent en spectres hideux, & vinrent le trouver la nuit dans sa retraite, qui étoit une espece de sépulcre hors de la ville. Le philosophe, sans se troubler de la vue de ces prétendus fantômes, leur dit tout en écrivant : Cessez donc de faire les foux. II. DEMOCRITE CHRÉTIEN(le)

Voyez DIPPEL.

DEMON ou DEMENETES, Athénien, fils de la fœur de Démofthènes, gouverna la république d'Athènes, pendant l'absence de son oncle, l'an 323 avant J. C. Il écrivit & parla en public pour procurer le retour de ce grand orateur. Il obtint enfia qu'on lui enverroit un vaisseau pour revenir, & que non-feulement les 30 talents auxquels il étoit condamné lui seroient remis, mais encore qu'on en tireroit 30 autres du trésor public pour ériger sur le port de Pirée une flatue à Jupiter Conservateur, en action de grâces de ce qu'il avoit confervé ce grand homme.

DEMONAX, philosophe Crétois, d'une maison illustre & opulente, méprifa ces avantages pour s'adonner à la philosophie.Il n'embraffa point de secte particuliere; mais il prit ce qu'il y avoit de bon dans chacune. Il se rapprochoit beaucoup de Socrate pour la facon de penser, & de Diogène pour celle de vivre. Il se laissa mourir de faim, fans rien perdre de sa gaieté, & fut enterré aux dépens du public. Il dit à ceux qui étoient autour de son lit : Vous pouvez vous retirer, la farce est jouée, (mot pareillement attribué à Auguste. ) Ce philosophe pratiqua la vertu fans trop d'ostentation, & reprit le vice sans aigreur. Il sut écouté, respecté & chéri pendant sa vie, & préconisé par Lucien même après sa mort. Il vivoit sous l'empereur Adrien, vers l'an 120 de J. C.

DEMOPHOON, fils de Thésée & de Phèdre, revenant du siège de Troie avec des vents contraires, aborda sur les côtes de Thrace, & se rendit chez le roi Lycurgue dont il épousa la fille appelée Philis. Après y être resté long-temps caché, la mort de son pere l'ayant rappelé à Athènes pour lui succèder, il oublia sa femme, à qui cependant il avoit juré en partant de revenir dans peu de temps,

DEM

Cette princesse, au désespoir de se voir si lachement abandonnée, se

pendit de futeur.

I. DEMOSTHÈNES, naquit à Athènes, l'an 381 avant J. C. non d'un forgéron, comme Juvenal veut le faire entendre, mais d'un homme affez riche, qui faifoit valoir des forges. Il n'avoit que 7 ans, lorsque la mort le lui enleva. Des tuteurs intéressés volerent à leur pupille une partie de son bien, & ` laifferent perdre l'autre. Son éducation fut entiérement négligée, & la nature fit presque tout en lui. It se porta de lui-même à l'étude de l'éloquence, & prit des leçons sous Isée & Platon, profitant des traités d'Isocrate qu'il avoit eus en secret. Son premier effai fut contre les tuteurs. Il plaida dès l'âge de 17 ans, & les obligea à lui restituer une grande partie de son bien. Une difficulté de prononcer très-remarquable, & une poitrine très-foible, étoient de puissants obstacles à ses progrès. Il vint à bout de les vaincre, en mettant dans sa bouche de perits cailloux, & en déclamant ainsi plusieurs vers de suite & à haute voix, sans s'interrompre, même dans les promenades les plus rudes & les plus escarpées. Pour donner encore plus de force à fa voix, il alloit fur le bord de la mer, dans le temps que les flots étoient le plus violemment agités, & y prononçoit des harangues. C'est ainsi qu'il s'accoutuma au bruit confus, pour n'être point deconcerté par les émeutes du peuple & les cris tumultueux des assemblées. Il fit plus : il s'enfermoit des mois entiers dans un cabiner fouterrain, se faisant raser exprès la moitié de la tête, pour se mettre hors d'état de sortir. C'est-là qu'à la lueur d'une petite lampe, il composa ces harangues, chefs - d'œu -

DEM vres d'éloquence, dont ses envieux disoient qu'elles sentoient l'huile; mais que la postérité a mises audessus de tout ce que nous a laissé l'ancienne Grece. Après avoir exercé son talent dans quelques causes particulieres, il se mit à traiter les affaires publiques. Les Athéniens par leur molleffe étoient, pour ainfi dire, devenus les complices de ceux qui vouloient les affervir; il ravima leur patriotisme. Il tonna, il éclata contre Philippe, toi de Macédoine, & inspira à ses concitoyens la haine dont il étoit pénétré. (Voyet Phocion..., I. CTÉsiphon... & Demon. ) If fe trouva même l'an 328 avant J. C. à la bataille de Chéronée, où il prit la fuite. Il voulut cependant prononcer l'éloge funebre des guerriers morts dans cette célebre journée. Mais Eschine fon rival, ne manqua pas de relever cette inconféquence dans le discours qu'il prononça contre lui. " Comment, s'écria-t-il, " comment avec ces mêmes pieds " qui ont fi lâchement quitté leur " poste dans le combat, as-tu ofé " monter fur la tribune, pour " y louer ces mêmes guerriers que , tu as conduits à la mort ,,? Car c'étoit par son conseil que la bataille avoit été livrée. Eschine représenta en même temps aux Athéniens que s'ils accordoient à Démosthènes une couronne d'or, les peres, les meres & les enfants de tous ceux qui étoient morts par sa faute à Chéronée, poufferoient des cris d'indignation de ce que tant de braves guerriers étoient morts fans vengeance, & de ce que Démosthènes, qu'on pouvoit regarder comme leur affassin, recevoit un honneur public devant toute la Grece assemblée. Ces désagréments ne ralentirent pas le zele patriotique de l'ennemi de Philippe. Après la mort de ce prince, Démosthenes se

déclara contre Alexandre son fils. avec non moins de véhémence; mais s'étant laissé corrompre par le présent d'une coupe d'or , il fut obligé de fordit de la ville. On avoit dit auparavant de lui, " que ., tout l'or de Philippe ne le tentoit " pas plus que celui de Perse n'a-,, voit tenté Aristide ,,. Sa vertu se démentit en cette occasion. Après la mort d'Alexandre le Grand, il revint à Athènes, & continua à haranguer contre les Macédoniens. Mais il fut bientôt contraint d'en fortir, parce que sa vie n'étoit plus en sûreté, sur-tout depuis qu'Antipater s'étoit rendu maître de la Grece. Il se retira à Calaurie dans un afile inviolable confacré à Neptune. Mais à peine y fut il arrivé qu'Antipater envoya un comédien pour se saisse de lui. Il voulut d'abord lui perfuader de le fuivre, & lui jura qu'il n'avoit rien à craindre: mais voyant que Démosthènes n'étoit pas disposé à le croire, il le menaça de l'enlever de force. Alors il fit semblant de céder à ses instances, & le pria d'attendre qu'il eût écrit un mot à ses domestiques; en même temps tirant de son écritoire une plume comme pour écrire, il avala le poison dont elle étoit remplie, & qu'il réservoit pour cet usage, l'an avant J. C. 322. Les Athéniens après sa mort lui éleverent une statue de bronze dans la place publique. On peut remarquer comme une chose finguliere, que les deux plus grands orateurs d'Athènes & de Rome ont fini leur vie par une mort funeste. Cet homme, qui eut le courage de se donner lui-même la mort, la craignoit fur le champ de bataille. (Voy. LAïs.) Les Athéniens lui érigerent une statue de bronze avec cette inscription : Démosthènes, si tu avois eu autant de force que d'éloquence, jamais Mars le

Macédonien n'auroit triomphé de la Grece. C'est ce qu'un poète latin a rendu par ce distique:

Si tibi par menti robur, Vir magne,

Gracia non Maceda succubuisset hero.

Démosthènes passe avec raison pour le prince des orateurs. C'est le rang que lui donnoit Cicéron, son rival de gloire. « Il remplit, » (dit - il, ) l'idée que j'ai de l'é-» loquence. Il atteint à ce degré » de perfection que j'imagine, » mais que je ne trouve qu'en lui » feul ». Son éloquence étoit rapide, forte, fublime, & d'autant plus frappante, qu'elle paroissoit sans art, & naître du sujet. A cette éloquence mâle & toute de choses, il joignoit une déclamation véhémente & pleine d'expression. Son génie tiroit encore une nouvelle force de son zele pour la patrie, de sa haine pour ses ennemis, & de son amour pour la gloire & la liberté. Son nom rappellera toujours de grandes idées, les idées de courage, de patrie & d'éloquence. On a souvent comparé Démosthènes avec Cicéron, & on ne sait pas encore lequel on doit préférer. Tout ce qu'on peut dire de plus sensé, c'est que ces deux grands hommes prirent des routes opposées pour parvenir av même but. La meilleure édition de ses Harangues, est celle de Francfort, 1604, in-folio, avec la Traduction latine de Wolfius. Toureil en a traduit quelques-unes en françois, & a orné sa version de deux préfaces excellentes sur l'état de la Grece. Cette version a été éclipfée par la Traduction complette que M. l'abbé Auger en a donnée avec celle d'Eschine, Paris 1777, 5 vol. in-8°. chez la Combe. M. Taylor, favant Angleis, publie à Londres une nouvelle édition

de Démosthènes, & il en a déja parts 3 vol.

II. DEMOSTHÈNES, vicaire du préfet du prétoire sous Valens, fauteur ardent des Ariens, persécuteur des Catholiques, étoit maitre-d'hôtel du même empereur. lorsqu'il s'avisa de critiquer quelques discours que S. Bafile faisoit à ce prince. Il lui échappa un barbarisme: Quoi! lui dit S. Bafile en souriant, un Démosthènes qui ne sait pas parler ! ... Démosthènes piqué'lui fit des menaces; & S. Bafile lui répondit: Mêlez-vous de bien servir la table de l'Empereur, & non pas de parler de théologie. Devenu vicaire du préfet, il bouleversa toutes les églises, assembla des conciles d'évêques Ariens, & exerça des vexations horribles contre les soutiens de la bonne cause... Il y a aussi eu un célebre médecin Marseillois du nom de *Démosthènes*.

111. DEMOSTHÈNES, Voyet NICIAS & GYLIPPE.

DEMPSTER, (Thomas) gentilhomme Ecossois, né au château de Cliftbog en 1579, s'expatriz durant les guerres civiles d'Ecoffe. Il vint à Paris; mais, comme il étoit extrêmement violent, il s'y fit des affaires, & fut obligé de paffer en Angleterre. Il revint bientôt à Paris, amenantavec lui une très-belle femme, que ses écoliers lui enleverent à Pise où il enseigna pendant quelque temps. De là il paffa à Bologne, où il professa avec applaudissement jusqu'en 1625, année de sa mort. Dempster étoit jurisconsulte, historien, poete, orateur. On a de lui des ouvrages dans ces différents genres. Le plus célebre est son Histoire Ecclésiastique d'Ecoffe en XIX livres, imprimée in-40. à Bologne, en 1627. Elle est littéraire autant qu'ecclésiastique. It crut honorer sa patrie, en frisant naître en Ecosse une foule d'écri-

DEN

Pains étrangers, & il s'honota trèspeu lui-même. On a encore de lui, De Etraria regali, à Forence, 1723, & 1724, 2 vol. in-fol.; & une édition des Antiquités Romaines de Rofa, in-fol., avec des notes, dans lesquelles il prodigue une érudition profonde, mais fatigante par le flyle & par les citations.

DENESLE, Voya Nesle.

DENHAM, (le chevalier John) natif de Dublin, montra dans sa jeuaesse plus d'inclination pour le jeu que pour l'étude. Son pere, imité coatre lui, le corrigea un peu de son penchant. Le fils écrivit même un Effai contre le Jeu, pour preuve de son changement; mais après la mort du pere, il fut plus joueur que jamais. En 1641 il publia une tragédie, intitulée le Sophi. Ces prémices de sa veine poétique surprirent d'autant plus, que personne ne s'attendoit à de pareils ouvrages de la part d'un pilier de brelan. Charles II., après son rétablissement sur le trône. le nomma fur-intendant des bâtiments royaux. Il mourut en 1668, & fut enterré dans l'abbaye de Westminfser, auprès de ses confreres Chauser, Spencer & Cowley. Outre sa tragédie de Sophi, on a de lui pluheurs autres Pieces de Poesse, Londres 1719, in - 12, qui lui acquirent beaucoup de réputation. Sa Montagne de Kooper est pleine d'ideer brillaures, & de descriptions faites d'après nature. La précision & la netteté sont les principales qualités qui lui manquent.

DENIS, Voyer DENYS.

DENISART, (Jean-Baptiste) procureur au châtelet de Paris, né près de Guise en Picardie, & mort à Paris le 4 février 1755, à 31 ans, étoit également recommandable par sa probité & par ses lumieres. On a de lui un ouvrage plusieurs sois réimprimé, sous le titre de:

Collection de Décisions nouvelles & de Notions relatives à la Jurisprudence aduelle; Paris 1771, 4 vol. in-4°. Ce recueil , dont on prépare une édition très-augmentée, peut fervir également de dictionnaire pour le droit civil & pour le canonique. Il est utile non seulement aux jurisconsultes, mais aux perfonnes dont l'étude des lois ne constitue point l'état. Denifart s'étoit proposé de réunir dans un feul livre, des notions précises sur chaque point, d'appuyer les principes par des exemples & fur-tout par les décisions nouvelles & importantes. Ce plan étoit très-bien vu; mais il se glissa dans l'exécution quantité de fausses citations, d'erreurs & de contradictions. Les nouveaux éditeurs se sont chargés de refaire la plupart des articles. de vérifier les passages, de redifier les méprifes; & l'obligation fera complette, s'ils ont la précision. la clarté & la méthode du premier auteur. On lui doit encore une édition des Actes de notoriété du Châtelet, 1769, in - 4°. avec des notes qui prouvent beaucoup de savoir. Denisart étoitextrêmement laborieux, & c'est sans doute son application continuelle qui a avancé fa mort.

DENNYS, (Jean) célebre critique, mort à Londres le 17 Décembre 1733, fut en Angleterre ce que Gacon étoit alors en France, le Zoile de tous les poëtes célebres. & fur-tout de Pope, qui ne manqua pas de le placer dans sa Dunciade; " Il est mort (dit l'abbé Prévot) » dans un âge fort avancé, & aussi " couvert de gloire & de blessu-» res, que peut l'être un critique » qui n'a fait que mordre & rece-» voir des morfures pendant tou-» te sa vie. Ceux qui ne conside-» rent que les atteintes qu'il a reu cues, le regardent comme l'hom-

" me du monde qui a été le plus à " plaindre & le plus maltraité. " Ceux au contraire qui ne jettent " les yeux que fur les coups ter-" ribles qu'il a portés, doivent le » regarder comme un champion " redoutable, avec lequel il n'y » avoit jamais d'avantage à com-» battre. On a fait quantité de vers » fur sa mort, dans lesquels on » lui donna le titre honorable de » dernier Critique & de dernier Esprit » classique du regne de Charles II, » à peu près dans le sens qu'on a » nommé Brutus le dernier des Ro-» mains. Son humeur caustique & » presque insociable lui avoit at-» tiré deux malheurs, qui ont dû " lui faire regarder la mort comme " un bien : il n'avoit point d'amis, » & il étoit réduit à la derniere » pauvreté ». Pour & Contre, T. 111. p. 68.

DENORES, Voyer Nores.

DENTRECOLLES, (François-Xavier ) Jésuite, né à Lyon en 1664, se confacra à la mission de la Chine avec le P. Parrennin. Il y fut employé autant d'années que lui, & mourut également en 1741, 'à 77 ans. Son caractere aimable, fon esprit infinuant, & ses manieres douces & affables, lui gagnerent l'estime & l'affection des lettrés & du peuple. Il fit imprimer un grand nombre d'ouvrages en langue Chinoise, soit pour persuader la vérité de la religion aux Gentils, foit pour maintenir les nouveaux fideles dans la piété. Outre ces écrits qui ne peuvent nous être conque, nous avons de lui plusieurs morceaux intéressants dans le recueil de Leures édifiantes & curieuses , & dans l'Histoire de la Chine de du Halde.

I. DENYS, (S.) dit l'Aréopagite, un des juges de l'Aréopage, fut établi évêque d'Athènes, après avoir été converti par S. Paul, Il finit fa vie dans cette ville par le martyté, vers l'an 95 de J. C. & Les Grecs " depuis le ixe fiecle, dit Baillet, » avoient cru qu'il àvoit passé de » la Grece dans les Gaules'& qu'il » avoit eu la tête coupée à Paris. » dont il étoit devenu évêque. » Mais cette opinion née du temps » de Louis le débonnaire, ne vivra » pas apparemment plus long-" temps depuis que tant de favants » en ont montré la fauffeté ». On lui attribua plusieurs ouvrages dans les fiecles d'ignorance; mais, aujourd'hui que l'on met les fauffes traditions dans la balance de la critique, on est revenu de ce préjugé. Le style de ces ouvrages & leur méthode sont fort éloignés de la maniere dont on écrivoit dans le 1er & le 11e fiecles, & paroisfent être du ve. On les a tous réimprimés en 2 vol. in-fol. grec & latin, à Anvers, en 1634, recueillis par le P. Balthafar Corder, Jésuire.Le 1er vol. contient les Prifaces de S. Maxime & de Georges Pachimére, le livre de la Hiérarchie céleste en 15 chapitres, celui de la Hiérarchie ecclésiastique en 7, & celui des Noms divins en 13. Le 114 volume renferme la Théologie myst.que en cinq chapitres, & quelques Epitres. On trouve fa Liturgie dans un petit volume in-8°. Cologne 1530, rare, intitulé: Ritus & Observationes antiquissima. Ses ouvrages sont aussi dans la Bibliothéque des Peres.

II. DENYS, (S.) célebre évêque de Corinthe au 2º fiecle, avoit écrit plufieurs Leures. Eusèbe en a conservé des fragments intéreffants.

III. DENYS, (S.) premier évêque de Paris fut envoyé dans les Gaules fous l'empire de Philipps vers l'an 245. Il fut honoré de la palme du martyre, & eut la tête tranchée avec fes compagnons, Ruf-

DEN

tique & Eleuthere, l'un prêtre & l'autre diacre, On a confondu très-malà - propos ce saint évêque avec Dezys l'Aréopagite. Hilduin, abbé de Saint-Denys, fut le premier qui entreprit de prouver dans le 1x°. secle, que l'évêque de Paris étoit le même que l'évêque d'Athènes. Ce fut lui qui avança que le faint martyr avoit porté sa tête entre ses mains. Cette opinion passa de Paris à Rome par Hilduin; des Romains chez les Grecs, par Methodias son concemporain; & de la Grece elle repassa en France, par la traduction que fit Anastase, de la Vie de S. Denys, composée par Methodius. Ce sentiment a été longtemps au nombre de ceux qu'il étoit dangereux d'attaquer; mais à présent il est entiérement réprouvé, même par les légendaires les plus crédules.

IV. DENYS, (S.) patriarche d'Alexandrie, fuccesseur d'Heraclas dans ce fiége l'an 247 de J. C., se convertit en lisant les Epitres de S. Paul. Son courage, fon zele, fa charité parurent avec éclat pendant les persécutions qui s'éleverent contre son église, sous l'empire de Philippe, & sous celui de Dece l'an 250. Ses vertus ne brillerent pas moins durant le schisme des Novatiens contre le pape Corneille, & dans les ravages que faisoit l'erreur de Sabellius, qui confondoit les trois personnes de la Trinité. Cette hérésie désoloit la Pentapole: Denys la foudroya par plufieurs lettres éloquentes. Il mourut en 164, après avoir gouverné l'église d'Alexandrie durant onze ans. De tous fes ouvrages, nous n'avons plus que des Fragments & Leure canonique inférée dans la :dion des Conciles. Son style et levé; il est pompeux dans ses riptions, & pathétique dans Exhortations, Il possédoit par-

faitement le dogme, la discipline & la morale. Aux arguments les plus forts contre les adversaires. il joignoit la modération & la douceur.

V. DENYS, (S.) Romain, fuccesseur de S. Sixte dans le souverain pontificat, gouverna l'église de Rome, l'édifia & l'instruisit pendant dix ans & quelques mois. Il fut placé sur la chaire de S. Pierre le 22 Juillet 259, & mourut le 26 décembre 269. Il tint un synode l'an 291, dans lequel il anathématisa l'hérésie de Sabellius, & l'erreur opposée, soutenue depuis par Arius. On trouve dans les Epistola Romanorum Pontificum de D. Coustant, infolio, des Leures de ce pape contre Sabellius.

VI. DENYS, (S.) évêque de Milan, défendit, au concile de certe ville en 355, la foi du concile de Nicée. Il eut enfuite la foiblesse de fouscrire à la condamnation de S. Athanafe; mais ayant réparé la faute, l'empereur Constance l'envoya en exil en Cappadoce. Il y mou-

rut quelque :emps après. VII. DENYS, surnommé le Petit à cause de sa talle, naquit en Scythie. Il passa à Rome, & sut abbé d'un monastere. C'est lui qui a introduit le premier la maniere de compter les années depuis la naissance de J. C., & qui l'a fixée suivant l'époque de l'ere vulgaire, qui n'est pourtant pas la véritable. (L'ere vulgaire précede de 4 ans l'ere chrétienne.) On a de lui un Code de Canons approuvé & reçu par l'église de Rome, suivant le témoignage de Cassiodore, & par l'église de France & les autres Latines, suivant celui d'Hincmar. (Justel a donné une édition de ce recueil en 1628. ) Denys l'augmenta d'une Collection des Décrétales des Papes, qui commence à celles de Sirice, & finit à celles d'Anastase. On a encore de lui la Version du Traité de S. Grégoire de Nisse, de la création de l'Homme. Le sens est rendu sidellement & intelligiblement, mais non pas en termes élégants & choiss. Cassiodore, qui l'a comblé d'éloges, assure qu'il favoit le grec si parsaitement, qu'en jetant les yeux sur un livre de cette langue, il le lisoit en latin, & un latin en grec. Denys mourut vers l'an 540.

VIII. DENYS le Chartreux, natif de Rikel dans le diocese de Liege, vécut 48 ans chez les Chartreux de Ruremonde, & mourut en 1471, à 69 ans, après avoir servi l'église par son savoir & ses vertus. Son attachement continuel à la contemplation, lui fit donner le nom de Docteur Extatique. « Ce titre ne me » paroît pas très-bien fondé (dit » l'abbé Goujet); ceux qui favent » quelle est la multitude de ses ou-» vrages, jugeront aiscment qu'il » ne s'est gueres donné le loisir de » méditer & de se laisser aller à » l'extafe pendant qu'il écrivoit ». Il envoya des lettres au pape & à plusieurs princes Chrétiens, pour leur apprendre que la perte de l'empire d'Orient étoit un effet de la colere de Dieu, justement irrité contre les fideles. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, pleins d'instructions salutaires, & d'une · onction touchante, mais écrits fans politesse & sans élévation. Eugene IV disoit que l'Eglise étoit heureuse d'avoir un tel fils ... Denys avoit beaucoup lu, & ne manquoit pas d'érudition dans les choses communes, & appliquoit heureusement les passages de l'Ecriture. Il étoit fobre & sage dans la spiritualité,& il n'y a gueres d'auteurs mystiques dont les ouvrages se lisent avec plus de plaisir & de fruit. Les siens ont été recueillis en 21 volumes in-folio, Cologne, 1549, en y

comprenant ses Commentaires. Son Traité contre l'Alcoran, en 5 livres, Cologne, 1533, in-8°., n'est pas commun. Le Traité De bello inftituendo adversus Turcas, compris au premier livre, sut supprimé pour certaines applications sorcées & pour quelques vissons singulieres.

IX. DENYS, tyran d'Héraclée dans le Pont, profita des conquêtes d'Alexandre le Grand sur les Perses, pour affermir sa tyrannie; mais il ne se maintint qu'à force de souplesse pendant la vie de ce héros. Après sa mort, il sut inquiété par Perdiccas, l'un de fes fuccesseurs. Celui-ci ayant été tué l'an 321 avant J. C., le tyran épousa Amestris, fille du frere de Darius, prit le titre de roi, & unit à ses états plusieurs places importantes qu'il conquit aux environs d'Héraclée. Le reste de sa vie ne fut rempli que par les plaifirs. Il étoit d'une si prodigieuse grosfeur, qu'il n'osoit produire en public sa lourde masse. Lorsqu'il donnoit audience, ou lorfqu'il rendoit justice, il s'enfermoit (dit-on) dans une armoire, de peur qu'on ne vit son visage. Quelques bannis d'Héraclée l'appellent le Gros Pourceau dans une comédie de Ménandre. Il dormoit presque toujours d'un fommeil fi profond, qu'on ne pouvoit l'eveiller qu'en lui enfonçant des aiguilles dans la chair. Cet homme monfirueux mourut à 55 ans ,l'an 304 avant J. C. , laissant deux fils & une fille sous la régence de sa femme. Ses sujets le regretterent beaucoup, parce qu'il les avoit traités avec douceur.

X. DENYS ler, tyran de Syracufe, fils d'Hermocrate, de fimple greffier devint général des Syracufains, & enfuite leur tyran. Il déclama avec force contre les anciens magistrats, les fit déposer, en

ficréer de nouveaux, & se mit à leur tête l'an 405 avant J. C. Pour établir sa tyrannie, il augmenta la paye des foldats, rappela les bannis, & se fit donner des gardes par le peuple. Il soutint presque toujours la guerre contre les Carthaginois, mais avec des fucca divers. La ville de Gela ayant eté prise par ceux-ci, les Sycurasins se souleverent contre lui. Le syran les réprima, ordonna le massacre des Carchaginois répandus dans la Sicile, & jura une haine ciernelle à Carthage. A la passion de commander, il joignit celle de vertifier. Il envoya à Olympie son frere Théodore, pour y disputer en son nom le prix de la poëse & celui de la course des chevaux. Ses ouvrages furent fifflés. Ne pouvant se venger des railleurs, il se vengea sur ses sujets. Tous les beaux esprits de Syracuse qui mangeoient à sa table, avoient attention de louer le guerrier, mais encore plus le poëte. (roy. ARISTIPPE). Il n'y eut qu'un certain Philoxène, cclebre par les Dithyrambes, qui ne se laissa point entraîner au torrent. Denys lui lut un jour une piece de vers, sur laquelle il le pressa de lui dire son sentiment: cet homme franc lui déclara sans héster qu'elle étoit mauvaise. Le prince ordonna qu'on le conduisit aux carrieres; mais, à la priere de sa cour, il le fit élargir. Le lendemain il choisit ce qu'il croyoit etre fon, chef - d'œuvre, pour le montrer à Philoxène. Le poëte, sans répondre un seul mot, se tourna vers le capitaine des gardes, & lui dit : Qu'on me remene anz carrieres. Le tyran fut jugé moins sévérement à Athenes. Il y fit représenter une de ses tragédies pour le concours du prix; on le déclara vainqueur. Ce triomphe le flatta plus que toutes ses vic-

toires. Il ordonna qu'on rendit aux Dieux de folemnelles actions de graces. Il y eut pendant plusieurs jours des fêtes somptueuses à Syracuse. L'excès de sa joie ne lui permit pas de se modérer à table, & il mourut d'une indigestion, après 38 ans de tyrannie, 386 ans avant J. C., dans sa 63º année. Denys avoit tous les vices d'un usurpateur ; il étoit ambitieux, cruel, vindicatif, foupçonneux. Il fit batir une maison souterraine. environnée d'un large fossé, où sa semme & ses fils n'entroiens qu'après avoir quitté leurs habits, de peur qu'ils n'eussent des armes cachées. Il portoit toujours une cuiraffe. Son barbier lui ayant die que sa vie étoit entre ses mains, il le fit mourir, & se vit réduit à fe brûler lui-même la barbe. Sa défiance tyrannique est consacrée par un monument qui subfiste encore en Sicile; c'est une caverne d'une grandeur énorme, nommée l'Oreille de Denys le syran. Elle eft creusée dans le roc, & a exaclement la forme d'une oreille humaine ; sa hauteur est de 80 pieds fur 250 de long. On dit qu'elle étoit construite de façon que tous les fons qui s'y produisoient, étoient raffemblés & réunis, comme dans un foyer, en un point qui s'appeloit le tympan. Le tyran avoit fait faire au bout du rympan un petit trou qui communiquoit à une chambre où il avoit coutume de se cacher : il appliquoit son oreille à ce trou, & il entendoit distinctement tout ce qui se disoit dans la caverne. Dès que cet ouvrage fut achevé, & qu'on en eut fait l'épreuve, il fit mettre à mort tous les ouvriers qui y avoient travaillé. Il y emprisonna ensuite toutes les personnes qu'il regardoit comme ses ennemis; & après avoir entendu leur conversation, il les R

condamnoit (dit-on) ou les renvoyoit absous. Son impieté n'est pas moins connue que sa méfiance. Ayant ôté un manteau d'or à la flatue de Jupiter, il en subflitua un de laine, disant: Qu'un manteau d'or étoit bien pesant en été, & bien froid en hiver, & que le bon fils de Saturne devoit se contenter d'un manteau plus fimple. Une autre fois, il arracha une barbe d'or à Esculape, en ajoutant, qu'il étoit indécent qu'il en portut une, tandis que son pere Apollon n'en avoit point. Il pilla le temple de Proserpine à Locres; & comme il eut un vent favorable pour s'en retourner: Vous voyez (dit-il en fe moquant de ceux qui l'avoient suivi dans cette expédition) que les Dieux immortels favorifent la navigazion des sacrileges. Il épousa deux femmes dans le même jour : Doris de Locres; & Aristomaque, fille d'un des principaux citoyens de Syracuse. Il eut de la premiere Denys, qui lui fucceda. Nous ajouterons, en finiffant cet article, que nous y avons peint Denys d'après l'idée commune. Mais la vérité de l'histoire exige que nous dissons, d'après Rollin, que ce tyran tempéroit les vices de son ambition & de son despotisme par de grandes qualités. Il souffrit souvent la contradiction fans marguer ni refsentiment, ni colere. Il eut en général pour le peuple de Syracuse, des manieres grâcieuses & populaires. « La familiarité avec la-" quelle il conversoit avec les » moindres bourgeois, & même " avec les ouvriers, l'égalité qu'il » gardoit entre ses deux semmes, " les égards & le respect qu'il avoit " pour elles; tout cela marque, » felon Rollin , que Denys avoit " plus d'équité, de modération, nde bonté, de générofité qu'on w ne le pense ordinairement ». Il ne fut point tyran ni comme Pha-

laris, ni comme Néron. Quant à sa manie poërique, Rallin dit encore qu'il valoit mieux que Days employat ses heures de loifir à faire des vers qu'à la bonne chere & à des plaifirs non moins pernicieux. Ce fut la réflexion de *Denys* le jeune, pendant qu'il étoit à Corinthe. Philippe de Macedoine lui demanda, d'un ton ironique : Es quel temps son pere avoit pu composer ses Odes & ses Tragédies? Vous voilà bien embarrassé, répondit Denys; il les composa aux heures que vous & moi passons à boire & à nous divertir. Voy. Damoclès & DAMON.

XI. DENYS II, surnommé le Jeune, successeur & fils du précédent, fit venir Platon à sa cour. par le conseil de Dion son beaufrere.Le philosophe n'adoucit point le tyran. Dinys, féduit par ses flatteurs, exila Dion, & fit épouser sa femme à un autre. Cet affront mit la vengeance dans le cœur de Dion. qui attaqua Denys, & l'obligea d'abandonner Syracuse l'an 343 avant J. C. Il rentra dix ans après, & en fut encore chaffe par Timoléon, général des Corinthiens. Denys le Vieux avoit prédit à son fils ce qui devoit lui arriver. Un jour il lui reprochoit la violence qu'il avoit faite à une dame de Syracuse, & lui demandoit en colere s'il avoit jamais entendu dire que dans sa jeunesse il eût commis de telles actions: Ceft, lui dit le jeune homme emporté, que vous n'étiez pas né fils de roi. - Et toi , tu n'en feras jamais pere! prédiction qui fut accomplie. En effet, Denis le Jeune, plus cruel encore que son pere, & moins politique, ayant été chassé de Syracuse, se résugia à Corinthe, où il ouvrit (dit - on ) une école, pour se conserver encore, dit Ciceron, une espece d'empire. On auroit pu faire cette plaifanterie à

Denys le Jeune lui-même; car il paroit qu'il entendoit alors rail!erie, & savoit y répondre. Un Corinthien entrant dans fa chambre, & voulant se moquer de lui, secouoit fon manteau, comme chez un tyran, pour faire voir qu'il n'avoit point d'armes cachées; mais Donys se sainssant du trait qu'on vouloit lui lancer, le fit rejaillir sur le railleur: Mon ami, lui dit-il, secoue plutôt ton manteau quand tu sortiras; pour lui faire entendre qu'il le croyoit très-capable d'emporter quelque chose. Un autre Corinthien cherchant à le railler sur le commerce qu'il avoit eu avec les philosophes, pendant qu'il étoit dans sa plus grande splendeur, lui demanda, comme par insulte, à quoi toute la sagesse de Platon lui avoit fervi : Trouvez-vous donc, répliqua t-il, que je n'aie tiré aucune utilité de Platon, en me voyant porter mon infortune comme je fais? Sa profession de maître d'école paroit une fable à Hewman, docteur d'Allemagne, qui a fait, fur ce fujet, un gros in-4°.

XII DENYS D'HALICARNASSE, naquit à Halicarnasse, (autrefois Zéphyre) ville de la Carie, la demeure ordinaire des rois de cette province; c'étoit aussi la partie d'Hérodots. Denys la quitta vers l'année 30° avant J. C., & vint à Rome, où il demeura 22 ans. Il y apprit la langue latine, pour se mettre en état de consulter les historiens du pays. Il se lia avec tous les savants de Rome, & eut, avec eux, de fréquents entretiens. Il fit une étude sérieuse de tous les auteurs, tant Grecs que Latins, qui avoient parlé du peuple Romain. C'est avec ces secours qu'il composa les Antiquités Romaines en XX livres, dont il ne nous reste que les x1 premiers qui vont jusqu'à l'an 312 de la fondation de Rome.

L'abbé Bellenger, docteur de Sorbonne, en a donné une Tradudion françoise, avec des notes, en 1723. à Paris, 2 vol. in 4°. Il y en a eu une austi vers le même temps par le P. le Jai, jésuite. Elles ont chacune leur mérite particulier, mais dans un genre différent. Les écrivains anciens & modernes qui ont fait mention de Denys, reconnoissent en lui, (suivant le P. le Jai) un génie facile, une érudition profonde, un discernement exact, & une critique judicieuse. Henri Etienne dit que l'Histoire Romaine ne pouvoit être mieux écrite, que l'a fait en grec Denys d'Halicarnasse. & Tite-Live en latin. Ce jugement n'eft pas exactement vrai, par rapport au style. Celui de l'historien Latin est bien autrement beau, noble, élevé, grand, vif, que celui de l'historien Grec, presque toujours foible, prolixe, languissant. Ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils sont quelquesois trop crédules; mais Denys est plutôt un compilateur d'antiquités, qu'un historien. On a encore de lui des Comparaisons de quelques anciens Historiens. Ces morceaux fe trouvent dans l'édition de ses Œuvres, publiée à Oxford en 1704, 2 vol. info, par Jean Hudson, en grec & en latin, la meilleure que nous avons jusqu'à présent. On estime aussi celle de Sylburge, à Franfort, 1586. in-fol. Son traité De structura Orationis, Londres, 1702, in-80, n'est pas commun.

XIII. DENYS DE CARAX, ou le Peridgète, géographe, né à Carax dans l'Açabic-heureuse, auquel on attribue une Description de la Terra en vers grecs. (Voy. GUIJON). Les uns le font vivre du temps d'Auguste; mais Scaliger & Saumais le reculent jusqu'au regne de Sévare ou de Marc-Aurele, & cette opinion paroît la mieux fondée. Son

Rij

ouvrage vit le jour à Oxford, 1697, 1704 & 1710, in-8°. L'édition de 1710 est plus ample; mais il y a des cartes dans celle de 1704, qui ne sont ni dans l'édition de 1697, ni dans celle de 1710. On en a une autre édition en grec & latin, par Tannegui le Fèvre; Saumur, 1676, in-8°.

XIV. DENYS, (Jean-Baptiste) médecia ordinaire du roi, mort l'au 1704, à Paris sa patrie, où il professa la philosophie & les mathématiques avec distinction. Il tonoit chez lui des Conférences sur toutes sortes de matieres, qui ont été imprimées in-4°. Ces conférences commencerent en 1664, & continuoient encore en 1672. On trouve dans ces Mémoires beaucoup de choses curiouses & intéressantes. Il donna encore, en 1668, deux Letsres in-8°, dont l'une a pour objet plusieurs expériences de la transfufion du lang, faites fur des hommes; l'autre roule sur une folie guérie par 4a transfusion. Il étoit grand partifan de cette pratique; mais elle fut défendue par un arrêt du parlement, informé des mauvais effets qu'elle avoit produits. Voyez DESCABETS.

XV. DENYS, ( Pierre ) né à Mons en 1658, manisesta, dès sa jeunesse, son gout pour les arts, & en particulier pour le travail du fer. Il se persectionna à Rome & à Paris jusqu'en 1690, année dans laquelle il fe confacra à Dieu dans l'ordre de St-Benoît, en qualité de Commis. (C'est ainsi qu'on nomme les laïques qui s'engagent par un contrat civil, à garder certaines regles, & à s'occuper, felon l'ordre des supérieurs, dans les arts & métiers dont ils sont capables). Il vécut pendant 43 ans dans l'abbaye de St-Benoît, avec beaucoup d'édification, & il y mourut en 1733, à 63 ans. On l'a regardé comme le plus habile ouvrier en fer qu'il y ait eu en France. Perfonne n'a encore approché de la délicatesse, de la beauté, de la perfection de ses ouvrages. C'est à lui qu'on doit la plupart des ornements en ser de l'abbaye de St-Denys, qui sont généralement estimés des connoisseurs, & admirés même de ceux qui n'en connoissent pas tout le prix.

DENYSART. Voyez DENI-

DENYSOT, (Nicolas) peintre & poète François, né au Mans en 1515, peignoit affez bien & verififioit affez mal. Il excella fur-tout dans le deffin. Il mourut à Paris l'an 1559. Ce poète se piquoit d'imiter Jodelle: mauvaise copie d'un mauvais modele. Il publia des Cantiques, 1552, in-8°, sous le nom de Conte d'Alfonois, qui est l'anagramme du sien. On, croit qu'il a eu part aux Contes de Despériers.

DEO-DATUS, Voyet DIEU-

DEO-GRATIAS, (Saint) étu évêque de Carthage, à la priere de l'empereur Valentinien III, vers 454, du temps du roi Genferie, fe distingua par sa charité envers les pauvres & les captiss, & mourut en 457.

DEPARCIEUX, V. PARCIEUX.

DERCETIS, ou ATERGATIS, jeune fille, qui s'étant repentie de s'être abandonnée à un jeune homme à la follicitation de Vénus, se précipita dans un étang, où son corps n'ayant pas été retrouvé, on présuma qu'elle avoit été changée en poisson; & on l'adora comme déesse chez les Sidoniens.

DERCYLLIDAS, général des Lacédémoniens, vers l'an 400 avant J. C., prit plusieurs villes aux Perses. Sur le point d'en venir à une bataille, il engagea adroitement Phamabaçe & Tiffaphame général d'Arasercès, de figner un traité par lequel les Perses s'obligeoient de laisser les villes Grecques en liberté, l'an 397.

DERHAM, (Guillaume) recteur d'Upminster dans le comté d'Effex, membre de la société royale de Londres, & chanoine de Vindfor, s'est fait un nom célebre par ses talents pour la physique, & fur-tout par l'usage qu'il en a fait. En 1711 & 1712, il remplit la fondation de Boyle avec le plus grand éclat. Il mourut à Londres en 1735, à 78 ans. On a de lui la Théologie Physique & la Théologie Astronomique; traduites en françois, l'une en 1729, & l'autre en 1730, toutes deux in-8. , & dignes de l'être dans toutes les langues. Le premier ouvrage lui mérita des lettres de docteur en théologie, que l'université d'Oxfort lui envoya, sans exiger de lui aucune des formalités accoutumées. Ces deux écrits sont le précis des sermons qu'il avoit prêchés en 1711 & en 1712. La religion y est prouvée par les merveilles de la nature. On a encore de lui plufieurs autres ouvrages dans les Transactions Philosophiques.

DES - ACCORDS, Voyer TA-

DES-ADRETS, Voy. ADRETS.

DESAGULIERS, (Jean Théophile) célebre phyficien, né à la Rochelle en 1683, étoit fils d'un ministre Protestant. A la révocation de l'édit de Nantes, son pere passa en Angleterre. Le jeune Desaguiers, après avoir étudié à Oxford sous les plus habiles maîtres, sur fait prêtre par l'évêque d'Ely, en 1717, & chargé de deux cures. La physique expérimentale l'occupa plus que la Théologie: il en sit à Londres, depuis 1710 jusqu'en 1740, dissérents cours, qui lui qu'en 1740, dissérents cours, qui lui qu'exitent

les portes de la société royale, & qui l'annoncerent à l'Europe comme l'un des premiers phyficiens de fon fiecle. La Hollande l'appela pour y aller faire des cours de phyfique. Il se rendit d'abord à Rotterdam, & enfuite à la Haie, où il eut le plus grand succès : c'étoit en 1730. La société royale dont il étoit membre, fâchée d'avoir perdu un tel homme, le rappela bientôt pour continuer ses expériences en Angleterre, avec un honoraire annuel de 30 livres sterlings. A la dextérité de la main & à la grande sagacité, Desaguliers joignoit l'esprit d'invention; & c'étoit tous les jours quelque nouvelle machine hydraulique ou aftronomique. Pour que le public jouft du fruit de ses lumieres, il mit ses leçons en ordre, & les publia sous le titre de Cours de physique expérimentale, en 2 vol. en anglois, enrichis d'un grand nombre de figures & d'observations importantes. Le P. Perenas l'a traduit en françois, Paris 1750, 2 vol. in-4°. La fin de sa vie fut malheureuse. Il perdit, dit - on, le jugement. Il s'habilloit tantôt en Arlequin, tantôt en Gilles; & c'est dans ces accès de folie qu'il mourut en 1743, âgé de 60 ans. Nous ne garantissons pourcant pas ces derniers faits.

DES-ARGUES, Voy. ARGUES.
DE-SAULT, (Pierre) docteur en médecine, très-versé dans la théorie & heureux dans la pratique, publia en 1733, in-12, à Bordeaux sa patrie, une Dissertation sur les maladies vénériennes, contenant une méthode de les guérir sans flux de bouche, sans risque & sans dépense. Ilavoit embrassé le système de DEIDIER, (Voy. cet article.)

DES-AUTELS, Voy. AUTELS.
DES-BARREAUX, Voyet BARBEAUX.

DESBOIS, (François-Alexandre Riij

DES

de la Chesnaie ) né à Ernée dans le Maine le 17 juin 1699, mort dans l'indigence à Paris en 1784, à 85 ans, avoit été quelque temps capucin. Étant rentré dans le monde, il travailla aux feuilles de l'abbé Desfontaines & de l'abbé Granet, ou plutôt il compila des extraits pour ces deux journalistes qui brodoient l'étoffe qu'il leur fournissoit. Ensuite il composa différents ouvrages, mais fur-tout des Dictionnaires ; car c'étoit alors la mode. Il publia fuccessivement le Distionnaire militaire, 1758, 3 vol. in-8°. Le Didionnaire d'agriculture, 1751, 2 vol. in-8°. Le Dictionnaire universel & raisonné des animaux, 1759, 4 vol. in-4°. Le Dictionnaire domestique, en 3 vol. in-8°, dont . il ne fit que les deux derniers. Le Dictionnaire historique des mours, usages & coutumes des François. 1767, 3 vol.in-8°. Mais l'ouvrage qui l'emporte sur tous ceux - là en inexactitudes, en défauts de vérité, parce qu'il a fallu la sacrifier à la vanité . c'est son Didionnaire de la Noblesse, contenant les généalogies, L'histoire de la chronologie des familles nobles de la France, 1773 & années fuivantes, 12 vol. in - 4°. L'histoire naturelle de Pline, avoit été appelée la Bibliothéque des pauyres ; le Dictionnaire généalogique put être nommé la Bibliothéque des riches; car la généalogie est plus ou moins longue, felon qu'on a payé plus ou moins le rédacteur. Un très-grand nombre de familles illustres ne s'y trouve point, ou ne s'y trouve que dans un très-petit espace; tandis que de faux nobles ou désanoblis; occupent un terrain immense. Il seroit à souhaiter qu'on fit disparoitre ces défauts dans une nouvelle édition; mais Le peut-on sans blesser l'orgueil des intéressés ? Le premier rédacteur donnoit aussi chaque année des

Etrennes à la Noblesse, in 12. DES-BOULMIERS, (Jean-Auguttin-Julien): C'est le nom sous lequel cet auteur s'est fait connoitre dans le monde, & qu'il préféra à celui de son pere. Il entra dans les troupes légeres, & n'y ayant pas fait fortune, il se tourna du côté des lettres. Il débuta par des Romans, donna ensuite quelques Opéra-comiques; & compila en 7 vol. in-12, l'Histoire de la Comédie Italienne, & celle de la Foire en 2 vol. Ce recueil prolixe est écrit avec gaieté, mais d'un style incorrect & néologique. Ses Opéra - Comiques sont le Bon-Seigneur, & Toinon-Toinette .... Des-Boulmiers mourut d'une maladie de poitrine en 1771, âgé d'environ 40 ans. C'étoit un homme de plaisir, & qui écrivoit facilement. On a encore de lui des Romans, où il y a des aventures plaisantes: le plus connu est intitulé, De tout un peu. C'est un faluigondis de contes, dont quelques-uns font agréables. Il y a auffi des vers, qui ne sont pas la partie brillante de ce recueil. Son Histoire du marquis de Solanges, & celle des Filles du XVIIIe fiecle, ont en quelques fuccès éphémeres.

DESBROSSES, Voy. BROSSES. 1. DESCARTES , ( Réné ) naquit le 31 mars 1596, àla Haye en Touraine, d'une famille noble & ancienne. Son pere, Joachim Defcartes, conseiller au parlement de Bretagne, lui donna le furnom de Du Perron, petite seigneurie dans le Poitou. Le jeune Réné fix ses études au collège de la Flèche. Le receur lui permettoit, tant à cause de la délicatesse de sa santé. que de fon penchant à la méditation, de demeurer long-temps au lie. Le jeune philosophe prit tellement certe habitude, qu'il s'en fit une maniere d'étudier pour toute se vie, C'est en partie aux matiDES

nees qu'il paffoit dans son lit, livré à la plus grande obscurité, que nous fommes redevables de ce que son génie a produit de plus important. Engagé par son inclination, autant que par sa naissance, à porter les armes, il servit en qualité de volontaire au siège de la Rochelle, & en Hollande sous le prince Maurice. Il étoit en garnison à Bréda, lorsque parut le fameux problème de mathématique d'Isaac Béecman, principal du college de Dort: il en donna la solution. Après s'être trouvé à différents fiéges, il vint à Paris pour s'adonner à la philosophie, à la morale & aux mathématiques. Il ne voulut plus lire que dans ce qu'il appeloit le grand livre du Monde, & s'occupa entiérement à ramasser des expériences & des réflexions. Descartes avoit fait auparavant un voyage à la capitale; mais il ne s'y étoit gueres fait connoitre dans le monde, que par une passion excessive pour le jeu. Cette passion s'étant éteinte, la philosophie en profita. Il avoit tout ce qu'il falloir pour en changer la face: une imagination brillante & force, qui en fit un homme fingulier dans sa vie privée ainsi que dans sa maniere de raisonner; un Esprit très-conséquent; des connoissances puisées dans lui-même plutôt que dans les livres; beaucoup de courage pour combattre les préjugés. La philosophie Peripatéticienne triomphoit alors en France : il étoit dangereux de l'attaquer. Descartes se remit à voyager. Le Jubilé de 1624 lui fournit une occasion de satisfaire l'envie qu'il avoit depuis long-temps de voir l'Italie. Après avoir demeuré quelques mois à Rome, il en partit au printemps, & parcourut les principales villes de la Toscane. Il Visitoit tous les savanss qui se trou-

voient sur son passage; & il est étonnant qu'il ne vit point à Florence le fameux Galille, dont il ne paroît pas avoir trop connu les ouvrages. Enfin, après différentes courses, il se retira l'an 1630, en Hollande, pour n'avoir aucune espece de dépendance qui le sorçât à ménager la vieille idole du Péripatéticisme. La fortune lui avoit été, de bonne heure, indifférence. Il n'eut qu'environ 7000 livres de patrimoine; mais il estimoit plus mille francs venant de sa famille, que dix mille qu'il auroit obtenus d'ailleurs. Jamais il ne voulut accepter de secours d'aucun particulier. Le comte d'Avaux lui envoya une somme confidérable en Hollande; il la refufa. Plusieurs personnes de marque lui firent les mêmes offres; il les remercia, & se chargea de la reconnoissance, sans se charger du bienfait. C'est au public, disoit-il, à payer ce que se fais pour le public. Il se faisoit riche en diminuant sa dépense : son habillement étoit très-philosophique, & sa table très-frugale. Du moment qu'il fut retiré en Hollande, il fut toujours vêtu d'un fimple drap noir. Il préféroit à table, comme le bon Plutarque, les légumes & les fruits, à la chair fanglante des animaux. Ses après-dinées étoient partagées entre la conversation de ses amis & la culture de son jardin: après avoir le matin rangé une plaacte, il alloit le foir cultiver une Acur. Sa santé étoit foible : mais il en prenoit soin, sans en être esclave. L'importance de conserver ce premier des biens temporels, étoit telle à ses yeux qu'il écrivoit au P. Mersenne: « Je n'ai jamais eu » tant de foin de me conferver que » maintenant;& au lieu que je pen-» sois autrefois qu'elle ne peut m'ô-" ter que 30 ou 40 ans tout au n plus, elle ne sauroit désormais

» me surprendre sans qu'elle m'ôte » l'espérance de plus d'un siecle; " car il me semble voir évidem-» ment que si nous nous gardions » seulement de certaines fautes, que » nous avons coutume de com-» mettre, au régime de notre vie, » nous pourrions, sans autre in-» vention, parvenir à une vieil-" lesse beaucoup plus longue & » plus heureuse ». On sait combien les passions influent sur la santé; Descartes qui le savoit, s'appliqua sans cesse à les régler. C'est ainsi que Fontenelle est parvenu à vivre près d'un siecle. Il faut avouer que ce régime ne réussit pas si bien à Descartes, parce qu'il s'en écartoit quelquefois; Mais . écrivoit-il un jour, au lieu de trouver le moyen de conserver la vie, j'en ai trouvé un autre bien plus sur . c'est celui de ne pas craindre la mort. Pendant un séjour de vingt ans qu'il fit dans différents endroits des Provinces Unies, il médita beaucoup, se fit quelques enthousiaftes & plufieurs ennemis. L'univerfité d'Utrecht fut Cartéfienne dès sa fondation, par le zele de Renneri & de Regius, tous deux disciples de Descartes, & dignes de l'être : le premier l'appeloit mea Lux, meus Sol, mihi semper Deus; le second le regardoit " comme extraordinaire-» ment suscité pour conduire la » raison des autres hommes ». Mais un nommé Voccius, brouillon orgueilleux, entêté des chimeres scholastiques, ayant été fait recteur de l'université d'Utrecht, y défendit d'enseigner les principes du philosophe François. En vain Descartes avoit épuisé son génie à raffembler les preuves de l'existence de Dieu, & à en chercher de nouvelles; il fut accusé de la nier par cet ennemi du fens commun. Sa philosophie ne trouva pas moins d'obstacles en Angle-

terre, & ce fut ce qui l'empêcha de s'y fixer dans un voyage qu'il y fir. Il vint quelque temps après a Paris. Louis XIII & le cardinal de Richelieu essayerent inutilement de l'attirer à la cour : sa philosophie n'étoit pas saite pour elle. On lui assigna pourtant une pension de 3000 livres, dont il ent le brevet, sans en rien toucher; ce qui lui fit dire en rient, que jamais parchemin ne lui avoit tant couvé. La reine Christine souhaitoit depuis long-temps de voir ce grand homme. Elle voulut l'approcher de fon trône. Chanut, ambassadeur de France en Suède, fut chargé de cette négociation, dans laquelle il eut d'abord de la peine à réussir. " Un homme né dans les jardins " de la Touraine, (écrivoit Def-» cartes au négociateur ) & retiré » dans une terre où il y a moins » de miel à la vérité, mais peut-» être plus de lait que dans la terre » promife aux liraclites, ne peut » pas aisément se résoudre à la » quitter pour aller vivre au pays » des ours, entre des rochers.& " des glaces ". Je mess, dir-il ailleurs, ma liberté à si haut prix, que tous les rois du monde ne pourroient me l'acheter. Il céda cependant aux sollicitations, & se rendit à Stockholm, résolu de ne rien déguiser de ses sentiments à cette princesse, ou de s'en retourner philosopher dans fa folitude. Christine lui fit un accueil tel qu'il le méritoit, & le dispensa de tous les assujétissements des courtisans. Elle le pria de l'entretenir tous les jours à 5 heures du matin dans sa bibliothéque. Elle voulut le faire directeur d'une académie qu'elle songeoit à établir. avec une pension de 3000 écus. Enfin, elle lui marqua tant de cosfidération, que, lorsqu'il mouruten 1630, on prétendit que les grammairiens de Stockholm, jalouz de

la préférence qu'elle donnoit à la philosophie sur les langues, avoient avancé, par le poison, la mort du philosophe. Le véritable poison éwit un mauvais régime, une maniere de vivre nouvelle, & un climat différent de celui de sa patrie. Descartes avoit dressé, au commencement de 1650, les flatues d'une académie qu'on devoit établir à Stockholm, & il les porta à la reine le 1er jour de février. Ce fut le dernier de sa vie qu'il vit cette princesse. Il sentit, à son retour du palais, des pressentiments d'une maladie qui devoit terminer ses jours, & il fut attaqué, le lendemain, d'une fievre continue avec inflammation de poumon. Channe, qui fortoit d'une maladie semblable, voulut le faire traiter comme lui; mais sa tête étoit si embarraffée, qu'on ne put lui faire encendre raison, & qu'il resusa opimatrément la faignée, difant, lorfqu'on lui en parloit : Messieurs , éparguez le sang François! Il consentit cependant, à la fin, qu'elle se fit; mais il étoit trop tard, & le mal augmentoit in sensiblement : il mourut le 11 février 1650, dans sa 54° année. La reine avoit deffein de le faire enterrer auprès des rois de Suède, avec une pompe convenable, & de lui dreffer un mausolée de marbre : mais Chanut Obtint d'elle qu'il fût enterré avec plus de simplicité dans le cimetiere de l'Hôpital des orphelins, fuivant l'ufage des catholiques. Son corps demeura à Stockholm jusqu'à l'année 1666. Il fut enlevé alors par les soins de Dalibert, tréforier de France, pour êtte porté à Paris, où il fut enterré de nouveau en grande pompe, le 24 juin 1667, dans l'église de Ste-Géoevieve-du-Mont. On mit, dans la même églife, fon bufte avec cette lascripcion en vers François, par Pierbe :

1

DESCARTES, dont tu vois ici la sépulture,

A desfillé les yeux des aveugles mortels,

Et, gardant le respect que l'on doit aux autels,

Leur a du Monde entier démontré la ftructure.

Son nom, par mille écrits, fe readit glorieux;

Son esprit, mesurent & la terre & les cieux,

En pénétra l'abyme, en perça les nuages.

Cependant, comme un autre, il cede aux lois du fort,

Lui qui vivroit autant que ses divins ouvrages,

Si le sage pouvoit s'affranchir de la mort.

Descartes étoit d'une taille un peu au-deffus de la médiocre, mais affez fine & bien proportionnée. Il avoit la tête groffe, le front large & avancé, le teint pâle, la bouche affez fendue, le nez bien fait, les cheveux noirs, les yeux grisnoirs, la vue agréable, le visage toujours serein & le ton de voix fort doux. Louis XVI a fait faire sa statue en marbre par M. Pajou, en 1777. Cet homme illustre méritoit bien un tel honneur. Si Descartes eut quelques foiblesses de l'humanité, il eut aussi les principales vertus du philosophe. Sobre, tempérant, ami de la liberté & de la retraite, reconnoisfant, libéral, sensible à l'amitié, tendre, compatifiant, il ne connoissoit que les passions douces, & savoit résister aux violentes. Quand on me fait offense, disoitil, je táche d'élever mon ame si haut, que l'offense ne parvienne pas jusqu'à elle. L'ambition ne l'agita pas plus que la vengeance. Il disoit, comme Ovide: Vivre caché, c'est vivre heureux. Il pensoit, avec Séneque le

tragique, qu'il est malheureux de mourir trop connu des autres, sans s'eere connu foi même. Dans un moment de dépit, occasionné par les tracasseries qu'on lui avoit suscitées, il avoit résolu de ne plus rien faire imprimer, pas même ses Méditations métaphyfiques, celui de tous ses ouvrages qu'il estimoit le plus. J'aurois, dit-il, une vingtaine d'approbaseurs & des milliers d'ennemis. Ne vaut-il pas mieux me taire & m'instruire en filence ? Cependant, il ne put résister à l'amour paternel; mais, avant que de produire fon ouvrage, il le communiqua aux plus favants hommes de l'Europe, & à plusieurs théologiens. Je veux, dit-il, m'appuyer de l'autorité, puisque la vérité est si peu de chose quand elle est seule. Quoique Descartes n'eût pas ce ton léger de la conversation du grand monde, il avoit, dans le commerce, une politesse douce, qui étoit encore plus dans ses sentiments que dans ses manieres. Son ame étoit très-senfible & très-humaine. Il traitoit ses domeftiques comme des amis malheureux, qu'il étoit chargé de confoler. Sa maison étoit pour eux une école de mœurs, & elle devint, pour plusieurs, une école de mathématiques & de science. (Voy. IF GILLON). On rapporte qu'il les inftruifoit avec la bontéd'un pere; & guand ils n'avoient plus besoin de son secours, il les rendoit à la société. Un jour un d'eux voulut le remercier : Que faites-vous, lui dit-il? rous étes mon égal, j'acquitte une dette... Ce philosophe laissa un grand nombre d'ouvrages. Les principaux font : fes Principes , in-12 ; fes Méditations, 2 vol. in-12; fa Méthode, 2 vol. in-12; le Traité des Passions, in-12; celui de la Géométrie, in-12; le Traité de l'Homme, in 12; & un grand Recueil de Leures, en 6 vol. in-12 : en tout,

13 vol. in 12. Descartes en avoit composé quelques uns en latin, & les autres en françois; mais ses amis les ont traduits réciproquement en chacune langue. L'édition latine. imprimée en Hollande, forme 6 vol. in-4°. On trouve, parmi ses Lettres, un petit ouvrage latin, intitulé: Censura quarumdam Epistolarum Balzacii: « Jugement fur quelques Letn tres de Balgac n. Cet écrit est un chef-d'œuvre de goût, ( fuivant l'abbé Trublet ). Descartes n'eût pas été moins capable qu'Aristote, de donner des regles d'éloquence & de poësie. Mais ce qui immortalife ce grand homme, c'est l'application qu'il a su faire de l'Algèbre à la Géométrie : idée qui fera toujours la clef des plus profondes recherches de la Géométrie sublime & de toutes les sciences physicomathématiques. C'est la partie la plus solide & la moins contestée de fa gloire. (Voy. HARIOT). Il n'a pas été aussi loin que ses sectateurs l'ont cru, dit un homme d'efprit; mais il s'en faut beaucoup que les sciences lui doivent aussi peu que le prétendent ses adversaires. Sa Méthode seule auroit suffi pour le rendre immortel. Les principes établis dans cet excellent livre, font ceux-ci : " Voulez-vous trou-» ver la vérité ? formez votre ef-» prit, rendez-le capable de bien » juger. Pour v parvenir, ne l'ap-" pliquez d'abord qu'à ce qu'il » peut bien connoître par lui-mê-» me. Pour bien connoître , ne » cherchez pas ce qu'on a écrit » ou pensé avant vous; mais sa-» chez vous en tenir à ce que vous » reconnoissez vous - mêmes pour » évident. Vous ne trouverez » point la vérité sans méthode. » La méthode confiste dans l'ordre. » L'ordre consiste à réduire les » propofitions complexes à des " propositions simples, & à vous

h elever par degrès des unes aux » autres. Pour vous perfectionner » dans une science, parcourez en » toutes les queftions, enchaînant n toujours vos penfées les unes » aux autres. Quand votre esprit » ne conçoit pas, fachez vous » arrêter. Examinez long-temps les » choses les plus faciles; vous » vous accourumerez ainfi à re-» garder fixement la vérité & à la » reconnoître. Voulez - vous ai-» guiler votre esprit, & le prépa-» reră découvrir un jour par lui-» même ? exercez-le d'abord fur » ce qui a été inventé par d'au-» tres. Suivez sur-tout les dé-» couvertes où il y a de l'or-» dre & un enchaînement d'idées; » & quand il aura examiné beau-» coup de propositions simples, » qu'il s'essaie peu à peu à em-» braffer diftinctement plufieurs » objets à la fois; bientôt il ac-» querra de la force & de l'éten-» due. Enfin, mettez à profit tous » les secours de l'entendement, » de l'imagination, de la mémoi-» re & des sens, pour comparer » œ qui est déjà connu avec ce » qui ne l'est pas, & de couvrir " l'un par l'autre ». La Dioperique de Descartes, non moins estimée que sa Méthode, est la plus grande & la plus belle application qu'on ent faire encore de la géométrie i la physique. Sa Métaphysique a jeté les fondements de la bonne Physique & de la faine morale. Par elle, il a folidement prouvé l'existence de Dieu, la distinction du torps & de l'ame, l'immatérialité des esprits. On voit, enfis, dans ses ouvrages, même les moins lus, briller par-tout le génie inventeur. Ceux qui ont traité les systèmes de Romans, n'en auroient pas fait d'auffi ingénieux. Il faut ( dit Fontenelle) admirer toujours Descarces, & le suivre quel-

quefois. Forcé de créer une physique nouvelle, il ne pouvoit la donner meilleure. L'édifice est vaste, noble & bien entendu; c'est dommage que le siecle où il vivoit ne lui ait pas fourni de meilleurs matériaux. Il osa du moins montrer aux bons esprits, à secouer le joug de la scolastique, de l'opinion, de l'autorité, des préjugés & de la barbarie. Avant lui, on n'avoit point de fil dans le labyrinthe de la philosophie: du moins il en donna un, dont on se servit après qu'il se fut égaré. S'il n'a pas payé en bonne monnoie, dit un écrivain, c'est beaucoup d'avoir décrié la fausse. Si l'on cherche, dit M. Thomas, les grands hommes modernes, avec qui on peut comparer Descartes, on en trouvera trois, Bacon, Leibnitz & Newton. En le rapprochant de ces trois philosophes célebres. " j'oserai dire, ajoute-t-il, qu'il " avoit des vues aussi nouvelles, » & bien plus étendues que Ba-'n con; qu'il a eu l'éclat & l'im-» menfité du génie de Leibnitz, » mais bien plus de confistance & » de réalité dans sa grandeur; » qu'enfin, il a mérité d'être mis » à côté de Newton, parce qu'il » a créé une partie de Newton, & » qu'il n'a été créé que par lui-» même; parce que, fi l'un; a dé-» couvert plus de vérités, l'autre » a ouvert la route de toutes les » vérités. Géometre aussi sublime, » quoiqu'il n'ait point fait un auffi grand usage de la géométrie; » plus original par fon génie, quoi-» que ce génie l'ait fouvent trom-» pé : plus universel dans ses con-» noissances comme dans ses ta-» lents, quoique moins sage & » moins affuré dans sa marche; » ayant peut-être en étendue ce " que Neuton avoit en profon-" deur; fait pour concevolr en " grand, mais peu fait pour sui-

» vre les détails, tandis que Newton » donnoit aux plus petits détails » l'empreinte du génie, &c. &c. ». (Voy. un autre parallele de Defcartes avec Newton, à l'art. IV. CAS-TEL ). La philosophie de Descartes, qui, durant sa vie, a voit eu une nuée d'antagonistes, essuya, après sa mort, les plus grandes contradictions en France. (Voy. GASSENDI & ROBERVAL). On mit tout en usage pour l'anéantir, où du moins pour la bannir des univerfités & des écoles. Il y eut une vive querelle dans celle d'Angers, pendant plufieurs années. Le célebre P. Lami de l'Oratoire, qui enseignoit alors dans cette villé, fut la victime de son attachement au Cartéfianisme : on l'exila à St-Martin-de-Miseré, au diocese de Grenoble. Le général de l'Oratoire défendit à tous les professeurs de sa congrégation, d'enfeigner cette nouvelle philosophie : tant celle d'Arifton , quoique ridicule & absurde, avoit jeté de profondes racines! Cette querelle fit nairre plusieurs écrits, oubliés à présent, à l'exception de la Requête de Nosseigneurs du Mont-Parnasse. Elle fut dreffée par Bernier, pour se moquer de celle que l'université de Paris vouloit présenter au parlement, pour empêcher qu'on n'enseignat la philosophie de Descartes, comme capable de bouleverser le royaume. On se souvient encore de l'Arrêt burlesque dressé en la grand'chambre du Parnasse, en faveur des maîtres-ès-arts, médecins & professeurs de l'université Stagire au pays des Chimeres, pour le maintien de la doctrine d'Aristote. Cette derniere piece, qui ne manque pas de sel, se trouve dans les Œuvres de Descartes, qui la composa de concert avec Dongeois fon neveu, Racine & Bernier. Malgré les contradictions qu'éprouva d'abord le Cartéfianisme en France, il eut des

fectateurs illustres. On peut metty à la tête le P. Mallebranche, qui ne l'a pas pourtant suivi en tout. Les autres ont été Rohault, Regius, Fou tenelle, Privat de Molieres, &c. dont on peut consulter les articles. A peine les universités s'étoient-elles soumises à la doctrine de Descare tes, auguel elles n'avoient pas vous lu d'abord facrifier Ariftote, qu'il & fallu l'abandonner pour Newton. Il: y a environ 40 ans qu'il s'élevaen France des partisans du philofophe Anglois, tels que Maupermis, Voltaire, &c. Ils eurent beaucous de peine à faire recevoir ses idées; mais, enfin, elles se firent jout dans toutes les académies, & tous les profesieurs des universités enseignest aujourd'hui la philosophie Angloise, soit que la mode influe fur les opinions de l'école, soit plutôt que le Newtoniani sme ait des fondements plus solides que le Cartésianisme. Le lecteur voudra bien que nous le renvoyons à l'Eloge de Réné Descartes par M. Thomas , discours éloquent qui a remporté le prix de l'académie françoise en 1765. (Voy. aussi sa Vie par Baillet, & l'article du même BAILLET dans ce dictionnaire.) On publia à Paris, en 1695, in-12, l'Histoire de la conjuration faite à Stockholm contre Descartes. Cette histoire n'est qu'un roman affez plaisant. Les Qualités, les Accidents & les Formes substantielles que Descartes avoittejetées de sa philosophie, sont les terribles ennemis qui conjurent sa perte. La Chaleur se charge d'exécuter leur projet contre ce novateur. Elle agit avec tant de violence dans le corps du philosophe, qu'elle y excite une fievre avec le transport au cerveau, qui le mit en peu de jours au cercueil. Quatre ansavant cette plaisanterie, le P. Daniel avoit mis au jour son Veyege au monde de Descartes; c'est una

tridate de ses opinions, qui eut heascoup de succès; mais qu'on lit peu depuis que les nombreux partisas de Descartes ont disparu, de qu'il n'y a presque aucun Cartésen à combattre.

II. DESCARTES, (Catherine)
morte à Rennes en [1706, niece
du célèbre philosophe, soutint digament la gloire de son oncle par
son esprit & son savoir. Un bei
spit a dit d'elle, que Pesprit du
grad Réné étois tombé en quenouille.
Elle écrivoit affez bien en vers &
en prose. On a d'elle l'Ombre de
Descartes; & la Relation de la mort
de Descartes; deux pieces, dont la
derniere, mélée de prose & de vers,
est écrite d'une maniere ingénieuse, nasurelle & délicare.

I. DESCHAMPS, (Franç.-Michel, & Etienne). Voyez CHAMPS, nº 1 & 11.

II. DESCHAMPS, (Jacques) docteur de Sorbonne, né à Virunmerville, diocese de Rouen, le 6 mars 1677, mort le 3 octobre 1759, à Dangu dans le même diocese, dont il étoit curé depuis 31 ans, eut les vertus & les connoissances de son état. On a de lui me Tradudion nouvelle du prophete Ifaie, qui eut un certain succhs, & qui effuya quelques critiques. Elle parut en 1760, in-12. L'abbé*Deschamps* laissa en mourant son mobilier à sa paroisse, à condicon qu'on entretiendroit une mitteffe d'école, & qu'on donneroit chaque année une fomme aux pauvres. Il avoit un soin extrême de l'éducation de la jeunesse; & les jeunes plantes, cultivées fous ses yeux, donnerent des fruits précieux à la religion & à la société.

DESESSARTS, Voyet ESSARS & HERSERAY.

. DESFONTAINES, (l'abbé) Voy. R. FONTAINES.

DESFORGES-MAHLARD. (Paul) né au Croific en Bretagne en 1699, resta parfaitement ignoré, quoiqu'il envoyât de temps en temps des pieces de poëfie à différents journaux. N'ayant pas pu réuffir fous fon nom, il s'avifa, vers l'an 1732, d'écrire des Leures, moitié prose & moitié vers, sous le nom de mademoiselle Malcrais de La Vigne, Tous les poêtes à l'envi célébrerent cette nouvelle muse. & lui firent même des déclarations très-galantes. Enfin Desforges quitta le masque, & il fut sifflé de ses admirateurs & de ses amants. L'aventure de ce trifte hermaphrodite du Parnaffe donna lieu au chef-d'œuvre de la Métromanie de Piron. Le poëte ridiculisé prit la chose en galant-homme, & ne laifsa pas de publier le recueil de ses Poësies, en 2 vol. in-12. Une verfification lâche & négligée, des détails longs & mal amenés, un flyle facile, mais diffus : tels font les défauts qui les ont précipitées dans l'oubli. L'auteur ne leur survécut gueres; il est mort en 1772. C'étois un homme doux, poli & de bonne compagnie.

DESGABETS, (Robert) né d'une famille noble à Dugni, village du diocese de Verdun, se fit Bénédictin de S. Vanne. Nommé procureur-général de sa congrégation, il fut un de ceux qui contribuerent le plus à mettre les sciences en honneur dans fon corps. Il effaya la transfusion du fang sur un de ses amis à Paris; mais cette découverte ayant été négligée pour lors, les Anglois se l'approprierent, quoique Desgabets en eût eu la premiere idée, & l'eût exécutée. (Voyez DE-MIS, nº. XIV. ) Ce savant Bénédictin mourut à Breuil proche Commerci 1678, dans un âge avancé. On a de lui plusieurs ouvrages, la plupart manuscrits. Il écrivit beaucoup sur l'Eucharistie. Il vouloit trouver quelque maniere d'expliquer ce mystere inessable, suivant les principes de la nouvelle philosophie. Il valoit mieux l'adorer humblement selon les principes de la soi. C'est ce qu'il sit, lorsque ses supérieurs lui eurent fait sentir, qu'ils craignoient qu'il ne donnât quelque atteinte à la croyance de l'église.

DESGODETS, (Antoine) architecte du roi, né à Paris en 1653, envoyé à Rome en 1674, par Col-Bert, fut pris enchemin & conduit à Alger. Après 16 mois de captivité supportés avec beaucoup de patience, il passa à Rome & v demeura 3 ans. Ce fut pendant ce féjour qu'il composa son livre des Edifices antiques de Rome, dessinés & mesurés très-exactement, I vol: infol. avec figures, imprimé à Paris en 1682. L'auteur avoit employé beaucoup de temps à dessiner les précieux restes des monuments qui décoroient l'ancienne capitale de l'empire Romain. Il en avoit levé les plans avec la plus grande précision, & dessiné les élévations, les coupes & les profils avec une justesse extrême. Colbert fut si fatisfait de fon travail, qu'il engageale roi à faire les frais de la gravure & de l'édition, qui fut toute au profit de l'auteur. Les planches de cet ouvrage important avoient été, depuis la mort de Desgodets, (arrivée en 1728, à 75 ans, ) entre les mains d'un curieux jaloux; mais ses héritiers ont consenti à les livrer, pour en donner une nouvelle édition qui a paru en 1779. On a imprimé, sur les leçons de Desgodets, depuis sa mort, Les Lois des Bâtiments, 1776, in-8°. le Traité du Toifé, in-8°. On trouva parmi ses papiers un Traité des Ordres d'Architecture ; un Traité de l'Ordre François; un des Dômes; un au-

tre fur la Coupe des Pierres, &c. &c. &c. mais ces manuscrits n'ont pas été mis au jour.

DESGROUAIS, (N...) morten 1766 à 63 ans, professeur an college royal de Toulouse, avoit enseigné avec distinction les belleslettres dans d'autres villes. Il étoit né à Thiers, près Choisi-le-Roi. de parents pauvres, en 1703. Il avoit la modeftie & la fimplicité de la Fontaine: il préféroit l'obscurité & l'étude à toutes les places. C'étoit d'ailleurs un homme trèsinstruit & un bon grammairien. On a de lui un ouvrage intitulé: Les Gasconismes corrigés, in-8°. dont on a donné en 1769 une nouvelle édition.Ce livre , destiné 🛊 corriger les Gascons, peut être utile aux étrangers, & sur-tout aux réfugiés. L'auteur avoit eu des disputes avec l'abbé des Fontaines. contre lequel il publia des brochures aujourd'hui oubliées.

DESHAYS , ( Jean · Baptifte-Henri ) peintre, né à Rouen en 1729, mort en 1765 à 36 ans, avoit reçu de la nature ces rares dispositions qui donnent les plus belles espérances, & il y répondit parfaitement. Ses principaux ouvrages sont : l'Histoire de S. André . en 4 grands tableaux, qu'il fit pour sa patrie; les Aventures d'Helene, en huit morceaux, pour la manufacture de Beauvais; la Mort de S. Benoit, pour Orléans; la Dilivrance de S. Pierre, pour Verfailles ; le Mariage de la Vierge ; 12 Résurrection du Lazare ; la Chasteré de Joseph; le Combat d'Achille contre le Xanthe & le Simois, &c. ouvrages dont la plupart ont été expofés & généralement applandis au fallon en 1761 & 1763. Les productions de cet habile artifle font marquées au coin d'un desfin admirable, d'une composition ingénieuse, d'un bon coloris, & d'une

ezécution facile. La mort prématurée de Deshays l'empêcha de fignaler ses talents sur plusieurs morceaux considérables dont il étoit chargé pour le roi, pour Paris & pour sa patrie. Il mourut dans le poste d'adjoint à prosesseur.

DESHOULIÉRES, Voyez Houuéres.

I. DESIDERIUS, Voy. DIDIER. II. DESIDERIUS, frere du tyran Magnence, obtint de ce prince le titre de César vers l'an 351. Il seconda fon frere dans sa bonne & sa mauvaise fortune, & le suivit à Lyon, où il s'étoit retiré après avoir été chasse d'Italie. Magnence, ne voulant pas survivre à ses défaites, se tua en août 353. Ce barbare usurpateur avoit, dit on, ôté auparavant la vie à sa mere, & il est certain qu'il perça Desiderius de plusieurs coups. Celui-ci étant guéri de ses blessures, alla se jeter aux pieds de Constance, qui, à ce qu'on croit, lui conserva la vie.

DESIRÉ, (Artus) mauvais écrivain & prêtre fanatique, étoit animé du zele le plus ardent contre le Calvinisme; mais, comme les talents lui manquoient, il tâcha d'y suppléer par des bouffonneries & des complots. Il entra dans toutes les fureurs de la Ligue, & couvrit, comme tous les autres furieux imbécilles de ce temps, la folie, du masque de la religion. On l'arrêta en 1561, comme il étoit fur la Loire pour se rendre auprès de Philippe II, roi d'Espagne. Quelques moines féditieux l'avoient chargé d'une requête à ce prince, pour le prier de venir au secours de la religion catholique, que l'on supposoit prête à périr en France.Le courrier fanatique fut condamné par le parlement à une amende honora-, ble, & à 5 ans de prison chez les Chartreux. Il en fortit peu de temps après, & il revint à Paris où il barbouilla du papier comme auparavant. On ignore l'année de sa mort, ainfi que celle de sa naissance. Ses ouvrages, qui foat en grand nombre, n'ont d'autre mérite que celui de l'absurdité, de la platitude & de l'enthousiasme. Les principaux font : I. Dispute de Guillot , le Porcher de la Bergere de Saint-Denys en France, contre Jean Calvin, in-16, 1568, en mauvais vers. II. Les Grands-Jours du Parlement de Dieu. publiés par St. Matthieu, 1574, in-16. III. Le ravage & le déluge des Chevaux de louage, avec le retour de Guillot le Porcher, sur les miseres & calamités de ce regne présent, &c. 1578, in · 8°. IV. Les Batailles du Chevalier céleste contre le Chevalier terrestre, Paris 1557, in-16. V. Comparaison de LII Chansons de Clément Marot, faussement intitulées par lui Psalmes de David, faite & composée de plusieurs bonnes doctrines & sexsences préservatives d'hérésies, par Artus DESIRE; Rouen, Jean Over, 1560 , in-16 ; & Paris, Pierre Gauluer 1561, & 1562, in-8°. Desiné, voyant le succès que les Pseaumes de Marot eurent d'abord, leur opposa des cantiques pieux, où il ne se pique pas de rendre ponctuellement le sens des Pseaumes; mais il songe seulement à contre-carrer la traduction de Marot. VI. La grande Source & fontaine de tous maux, procédante de la bouche des blasphémateurs du St. nom de Dieu, avec l'ingratitude des riches envers les pauvres ; à Paris, Pierre Gauleier, 1561, in-8°. en vers. VII. Ce fut lui qui dressa la requête, au roi d'Espagne, qu'on lui trouva lorsqu'il fut arrêté en 1561. Elle se trouve dans le ve. livre de l'Hiftoire Ecclésiastique de Théodore de Bèze, pag. 731 du 1er volume de l'édition in-8°. en 1580. VIII. L'origine. & source de tous les maux de ce monde par l'incorredion des veres

& dus meres envers leurs efaantes, & de l'inobédience d'iceux; eenemble de la trop grande familiarité & liberté donnée aux fervantes & fervantes: avec un petit Difcours de la Visteation de Dieu envers fon peuple Chrétien, par afflidion de guerre, peste & famine; Paris, Jean Daillies, 1571, in-8°, feuill. 50, en prosée.

DESLANDES, (André-François Boureau) né à Pondicheri en 1690, commissaire général de la marine à Rochefort & à Breft, de l'académie royale de Berlin, mourut en 1757 à 67 ans à Paris, où il s'étoit retiré après avoir quitté ses emplois. Cet homme, philosophe agréable, citoyen & littérateur, auroit été plus utile à la France, s'il avoit pu mettre un frein à fa liberté de penfer. Tous ses ouvrages font d'un homme d'esprit; mais tous ne sont pas d'un chrétien. On a prétendu très - faussement qu'il s'étoit rétracté, à sa mort, des sen- timents hardis qu'il avoit affichés pendant sa vie; la vérité historique force d'avouer qu'il mourut comme il avoit vécu. Très-peu de temps avant fa mort, il fit ces vers qui sont d'un matérialiste & d'un Epicurien décidé:

Dous sommeil, dernier terme, Que le Sage attend sans effroi; Je verrai d'un ail serme Tout passer, tout s'ensuir de moi.

Le P. Mallebranche avoir voulu le faire entrer dans sa congrégation. "Mais des considérations de , famille, dit-il, joint à un voyage indispensable que je devois , faire dans les pays étrangers , m'empêcherent de prendre ce , parti. Combien ai-je depuis eu , lieu de m'en repentir , lorsque , sur-tout livré aux hommes , & , engagé dans un tourbillon d'af, faires , j'ai soupiré après la vie , douce& tranquille de l'oratoire, ,!

Les principaux écrits sortis de se plume sont : I. L'Histoire erizique de la philosophie, 4 vol. in-12; dont les 3 premiers parurent à Amsterdam 1737. Les recherches qu'il lui fallut faire pour cet ouvrage, ne deffécherent point son imagination. On ne se plaindra pas que son style soit froid & pesant; & affurément ce n'est pas l'esprit, ou, pour ôter toute équivoque, le bel esprit, qui lui manque. On peut même lui reprocher de l'affectation, & Voltaire l'appeloit un vieux écolier précieux, un bel - esprit provincial. Les exposés de la doctrine des divers philosophes ne font pas toujours exacts, foit qu'il n'ait pas compris cette doctrine, soit qu'il voulût l'ajuster à ses opinions particulieres. Cependant il connoissoit les hommes & les livres. Ses portraits, quelquefois un peu chargés, sont en général ressemblants; & ses discussions, quoique savantes, ne sont point ennuyeuses. II. Esfai sur la Marine & le Commerce, in-8°; ouvrage qui manque un peu de dialectique, de justesse. & même de goût. Il n'y a presque point de suite dans ses idées, & elles naissent rarement l'une de l'autre. III. Recueil de différenes Traités de Phyfique & d'Hifsoire naturelle, propres à perfectionner ces deux sciences, en 3 vol. in-12. On y trouve quelques morceaux intéressants, IV. Histoire de Constance, ministre de Siam , 1755, in-12. Ce ministre n'y est pas peint en beau. V. Voyage d'Angleterre, 1717, in-12. Vl. Des Poefies I.atines, qui ne sont pas sans mérite, mais qui n'ont pas celui de la décence. Il faisoit aussi des vers françois; mais ils étoient médiocres ou mauvais. VII. On a encore de lui plusieurs ouvrages obscurs, done quelques - uns ont été flétris; Pygmalion, in-12; la Fortune  $oldsymbol{,}$ 

Forume, in - 12; la Comtesse de Monsserrat, in - 12; Réstexions sur les grands-hommes qui sont morts en plaisantant, perit in-12. Outre la manie du bel-esprit, nous avons dit que Deslandes avoit celle d'esprit-sort; & cette manie perce surtout dans cette derniere production, qui d'ailleurs n'est pas bien piquante. Les grands-hommes qu'il cite sont quelquesois très-petits, & plusieurs de leurs plaisanteries affez insipides. Voy. GASENDI.

DESLAURIERS, comédien de l'hôtel de Bourgogne, qui vivoit en 1634, est auteur des Fantaises de Bruseambille, souvent imprimées in-12. C'est un livre rempli des plus plates boussonneries.

DESLYONS (Jean), docteur de Sorbonne, doyen & théologal de Senlis, naquit à Pontoise en 1615, & mourue à Senlis, le 26 mars 1700, âgé de 85 ans. Cétoit un homme fingulier qui ordonna par son testament de l'enterrer dans un cercueil de plomb. Ce n'étoit pas par pompe, disoitil, mais pour s'élever contre l'abus presque universel d'ensevelir les morts les uns fur les autres, foit dans les églises, soit dans les cimerieres; ce qu'il croyoit être contre le xve canon du concile d'Auxerre, qui dit : Non licet mortuum super mortuum misti. On 2 de lui un grand nombre d'ouvrages, écrits d'un style dur, guindé, & encore plus diffus; mais l'érudition y est versée à pleines mains, &, pour l'ordinaire, accompagnée de beaucoup de solidiré. Les principaux font : I: Difeours Ecclifiaftiques contre le Paganisme du Roiboit, 1664, réimprimés en 1670, in-12, sous le titre de Traité singulier & nouveau contre le Paganisme de Roi-boit. Il s'éleve fortement contre la superfittion du gâteau

Barthélemi, avocat de Senlis, fit une longue & plate Apologie du Banquet des Rois, 1664, in-12. II. Lettre Ecclésiastique touchant la sépulture des Précres. L'auteur déclame avec non moins de force contre. ceux qui prétendent que les prêtres, comme les laïques, doivent être enterrés la face & les pieds tournés vers l'autel. III. Un Traisé de l'ancien droit de l'Evêché de Paris sur Pontoife, 1694, in-8°. IV. Defense de la véritable dévotion envers la Ste. Vierge, 1651, in.4. Au reste, Deflions, à ses singularités près, étoit un homme très estimable, savant. passionné pour les anciens usages de l'Eglife, ne destrant que de les voir rétablis, prêchant autant par fon exemple que par ses discours. & pratiquant la vertu avant que de l'enseigner.

I. DESMAHIS, Voyez GROSTESTE.

II. DESMAHIS (Joseph-Francois-Edouard de Corfembleu), né à Sualy-sur-Loire en 1722, mourut le 25 février 1761, dans la 38e. année de son âge. Il avoit infiniment d'esprit, & son cœur étoit digne de son esprit : le spectacle des souffrances d'autrui le déchiroit. Plus à ses amis qu'à lui-même, il prévenoit leurs desirs. Lorsque mon ami rit, disoit il, c'est à lui de m'apprendre le sujet de sa joie; lorsqu'il pleure, c'est à moi & découvrir la cause de son chagrin. Jamais il ne sollicita des grâces ni des récompenses. Il répétoit sou-

A peu de frais, en vérité, Les Dieux peuvent me satisfaire. Qu'ils me laissent le nécessaire, Et qu'ils m'accordent la santé, Je fais du reste mon affaire.

du Roi-boit, Il s'éleve fortement Il disoit ordinairement: Si l'union contre la superfittion du gâteau & l'harmonie régeoient parmi les gens-des rois & la sottise de la séve. de-leures, ila seroient, malgré leur

petis nombre, les maîtres du mondé. On lui lus un jour un écrit satyrique; il dit avec indignation: Abandonnez pour jamais ce malheureux genre, si vous voulez conserver avea moi quelque liaifan. Encore une sasyre, & neus rompons ensemble. Modeste au milieu des succès, il dit plusieurs fois à ses amis : Content de vivre avec les grands hommes de mon ficele dans le cercle de l'amité. je n'ambitionne point d'être placé auprès d'eux dans le Temple de mémoire. Il donna, dès sa plus tendre jeunesse, des preuves de la délicasesse de son esprit, & sut mêler aux plaisirs l'étude & la philosophie. On a de lui : la comédie de l'Impertinent, qui fut applaudie. Ce n'est pas, à la vérité, le ton de Molière; mais on y trouve de jolis portraits, des saillies heureuses, des pensées fines, & le caractere principal (fl affez bien peint. II. Des Euvres diverses. Une poesse donce & légere, une versification aisée & harmonieuse, un coloris frais, des pensées délicates, des éloges & des traits de saryre bien tournés: voilà les caracteres de ce recueil, où l'on distingue le Voyage de Saint-Germain. On fent que l'aureur s'étoit proposé de bonne heure Voltaire pour modele, & il l'imite affez heureusement. Il a paru en 1777 une édition complette de ses Queres d'après ses manuscrits, avec fon Eloge historique, Paris, 2 vol. in-12.

DESMAISEAUX (Pierre), de la fociété royale de Londres, étoir né en Auvergne d'un ministre Protestant. Il se retira de bonne heure en Angleterre; & y mourus en 1745, à 79 ans. Il avoit eu des linisons étroites avec Ss-Evremont & Bayle. Il donna une Edition des Euvres du premier, en 3 vol. in 4°. Londres, 1705, avec la Vie de l'auteur, exacte, curieus, mais-

trop pleine de petits détails & de discussions minurieuses, Il publis aush l'Histoire du second, & celle de fes ouvrages. Ce dernier écrit offre une idée de tous les livres de Bayle. Il se trouve à la tête de son Distionnaire, de l'édition de 1730; & il a été réimprimé en 1732 à la Haye, en 2 vol. in-12. Defmaifeaux est encore l'éditeur du Recueil des Euvres de Bayle, misau jour la même année, en 4 volin-fol. On a de lui d'autres édigions, que l'auceur a fouvent accompagnées de remarques, pleines d'anecdotes littéraires.

DESMASURES, Voy. MASURES. DESMARAIS, - 11. REGNIER. DESMARES, - CHAMPMESLÉ. DESMARES (Touffaint), prêtre de l'Oratoire, célebre par ses sermons, étoit de Vire en Normandie, On le députa à Rome pour défendre la doctrine de Jansénius : il prononça à ce sujet devant Innocent Xun Difcours, qu'on trouve dans le Journal de Saint-Amour. Som attachement aux opinions du célebre évêque d'Ypres, fut la cause ou le prétexte de plufieurs affaires qui lui furent suscitées. On le chercha pour le conduire à la Bastille : mais il échappa aux poursuites, & se retira, pour le reste de ses jours ... dans la maison du duc de Liancourz, au diocefe de Beauvais. Un jour que Louis XIV y étoit, ce fei-gneur présents le P. Desmares au roi. Le vieillard dit à ce monarque. avec un ton de candeur & de liberté : SIRE, je vous demande une grâce. — Demandez, répondit Louis XIV, & je vous l'accorderai. = SIRE. reprit l'Oratorien, permettez-moi de prendre mes lunettes, afin que je considere le visage de mon Roi. Ce compliment fit tant de plaifir à Louis XIV, qu'il avoua à ceux qui étoient au tour de lui, qu'il n'en avoit jamais entendu de plus agréable. Le

Pete Defmares mourut en 1687, à 87 ans, après avoir composé le Néveloge de Port-Royal, imprimé en 1723, in-4°.

I. DESMARETS de St - Sorlin, Voyet MARETS, nº II.

II. DESMARETS, (Henri) muficien François, né à Paris en 1662, fut page de la musique du roi. Il obine une pension de 900 livres dès l'âge de 20 ans ; ne pouvant occuper, à cause de sa jeunesse, une des places de maître de mufique de la chapelle du roi. Dans un voyage qu'il fit à Senlis, il épousa en secret la fille du président de l'élection. Le pere le poursuivit comme l'ayant séduite & enlevée, & le fit condamner à mort par sentence du châtelet. Le musicien passa en Espagne, & ensuite en Lorraine; enfin le parlement le déchargea de la condamnation portée contre lui. Il mourut à Lunéville en 1742, à 80 ans, laissant des Motets & des Opera qui ne font pas sans beauté. On estime surtout celui d'Iphigénie, retouché par Campra.

III. DESMARETS, (Nicolas) neveu de Colhert, & ministre d'etat fous le regne de Louis XIV, puis contrôleur - général des finances, mort en 1721, se montra digne de fon oncle par son intelligence & son zele. Il laissa un Mémoire trèsturieux sur son administration. Cet écrit, imprimé plusieurs sois, ne sauroit l'être trop souvent pour ceux qui veulent connoître le dédale des finances. On le trouve dans les Annales Politiques de l'abbé

de St.-Pierre

DESMARETTES, V. v. BRUN.
DESMARQUETS, (Charles)
protureur au Châtelet, mort à Parièle 21 mars 1760, âgé de 62 ans, eficonau par un ouvrageutilé aux praticiens. Il est intitulé: Siylo du DES 275 Châteles de Paris, 1770, in-4°. Voy.

aush MARQUETS.

DESMOLETS, (Pierre - Nicolas) bibliothécaire de la maison de l'oratoire, rue St. Honoré, mort le 26 avril 1760, dans la 83º année de son âge, à Paris sa patrie. s'attacha particuliérement à l'hiftoire littéraite, & eut un nom en ce genre. Ses mœurs rehauffoient l'éclat de son savoir. Il étoit d'une fociété aimable & douce. Il comptoit les premiers littérateurs de France parmi ses amis. Son principal ouvrage est une continuation des Mémoires de Littérature de Sallengre, en 11 vol. in-12. (L'abbé Goujet a en part à cet ouvrage, qui renferme quelques morceaux curieux). Il fut l'éditeur du traité De tabernaculo fæderis, du P. Lami & de divers autres livres. V. POUGET.

DESMOULINS, V. MOULINE: DESNOYERS, Voy. lettre N.

DESPAUTÉRE, (Jean) grammairien Flammand, natif de Ninove, mort à Comines en 1720, travailla conflamment & affidument, quoiqu'il n'eût qu'un œil. Il donna des Rudiments, une Grammaire, une Synsane, une Profodie, un Traité des figures & des tropes, imprimés en un volume in-fol. fous le titre de Commentarii Grammatici, chez Robert Etlenne, en 1537. Ces ouvrages étoient jadis dans tous les colleges; mais depuis qu'on en a fair de plus méthodiques, ils ne font plus confultés que par les favants. Ils sont excellents pour entendre le fonds de la latinité. Le Despautére de Robert Etienne eft bien différent des Despautéres châtrés & mutilés, tels qu'on les avoit accommodés pour les écoliers.

I. DESPÉISSES, (Antoine) né à Montpellier en 1595, exerça d'abord la profession d'avocat au parlement de Paris, & ensuite dans sa patrie, Il s'occupa pendant quel-

Sij

que temps de la plaidoirie; mais un petit accident la lui fit abandonner, Comme il étoit à l'audience, il se jeta dans les digresfions, fuivailt l'usage de son temps, & se mit à discourir longuement fur l'Ethiopie. Un procureur qui étoit derriere lui, se mit à dire: Le voilà dans l'Ethiopie, il n'en sortira jamais. Ces paroles le troublerent, & il ne voulut pas plaider davantage. Il mourut en 1658, à 64 ans. Ses Œuvres ont été imprimées plusieurs sois. La derniere édition est de Lyon, 1750, en 3 vol. in-fol. " Cet auteur, ( dit M-» Bretonnier,) est très-louable par " fon grand travail; mais il l'eft » très-peu par son exactitude. Ses » citations ne font ni fidelles, ni n justes; il ne laisse pas pourtant » d'être un bon répertoire,,. Voy. BAUVES.

II. DESPEISSES, (Jacques)

DESPENCE, Voyer ESPENCE. DESPERIERS, DESPINS, Voy. PINS & PERIERS.

I. DESPORTES, Voy. PORTES. II. DESPORTES, (François) né en Champagne en 1661, manifesta ses talents pour la peinture durant une maladie. Il étoit au lit, il s'ennuvoit; on lui donna une estampe qu'il s'amusa à dessiner, & cet effai indiqua fon goût. Le roi l'employa & le récompensa, & l'académie de peinture lui ouvrit ses portes. Il mourut à Paris en 1743. à 82 ans. Son caractere, doux & aimable étoit relevé par des manieres nobles & aifées. Il excelloit à peindre des grotesques, des animaux, des fleurs, des fruits, des légumes, des paysages, des chasses, & réussissoit dans le portrait. Son pinceau, vrai, léger & facile, rendoit la nature avec ses charmes. Il laiffa un fils & un neveu, qui fontingent la réputation.

III. DESPORTES, (Jean-Baptifte - fiené Pouppée) docteur en médeciale, naquit à Vitré en Bretagne le 28 septembre 1704. Sa famille, originaire de la Flêche en Anjou, avoit déjà produit plusieurs médecins: Desportes étoit le cinquieme de son nom. Son application constante aux études qui avoient distingué ses ancêtres, lui donna promptement une expérience que tant d'autres n'acquierent qu'à l'aide du temps. Ses talents le firent bientôt connoître. Il n'avoit que 28 ans lorsqu'il fut choifi, en 1732, pour remplir les fonctions de médecin du roi dans l'île Saint-Domingue; & en 1738 l'académie royale des sciences le nomma pour être un de ses correspondants. Arrivé au Cap-François, il vit qu'il n'existoit aucune description des maladies qui désolent cette île. A son arrivée il commença ses observations fur cette matiere, & il les continua jusqu'à sa mort, pendant l'espace de 14 ans. Nous avons de lui : 1. L'Histoire des Maladies de Saint-Domingue, à Paris 1771 . 2 vol. in-12. II. Un Traité des plantes usuelles de l'Amérique, avec une Pharmacopée ou Recueil de Formules de tous les Médicaments simples du pays. Il renferme la maniere dont on a cru, suivant les occasions. devoir les affocier à ceux d'Europe, & un catalogue de toutes les plantes que l'auteur a découvertes à Saint-Domingue, avec leurs noms François, Caraibes, Latins, & leurs différents usages; enfin des mémoires ou dissertations sur les principales plantations & manufactures des îles, le fucre, le café, le cacao, l'indigo, le coton, &c. Collection précieuse & intéressante . qui honore à la fois l'académicien & le médecin, & qui caractérist le vraicitoyen. Non nobis, sed reipublica nati sumus; c'est la devise qu'il

avoit adoptés. Il mourut au quarrier Morin, île & côte de Saint-Domingue, le 15 février 174!, âgé de 43 ans & 5 mois. Parmi les fervices qu'il rendit à l'humanité dans cene contrée, on doit compter le rétablissement de l'hôpital du Cap, qu'il augmenta de plus de 80 lits. Son zele lui obtint la confiance de M. le comte de Maurepas.

DESPREAUX , Voyet 111. BOI-

LEAU.

DESPRÉS, — MONTPEZAT.
DESPUNA, — III. THEODORA.
DESROCHES, — ROCHES.

D'ESSÉ, — MONTALEMBERT.
DESTIN, divinité allégorique qu'on fair naître du Chaos. On le représente tenant sous ses pieds le globe de la terre, & dans ses mains l'urae dans laquelle est le fort des hommes. On croyoit ses arrêts irrévocables, & son pouvoir si grand que tous les autres dieux lui étoient subordonnés.

L DESTOUCHES, (André cardinal) né à Paris en 1672, mort en 1749 à 77 ans , accompagna le P. Tachard, jéfuite, à Siam, avec le dessein d'entrer dans la société après ce voyage. De retour en France, sa vocation changea, & il prit le parti des armes. Ce fut au service qu'il sentit éclore ses talents pour la musique ; il le quitta pour s'y livrer tout entier. Il se fit bientôt une grande réputation par son opéra d'Isé. Le roi le goû-12 tellement, qu'il le gratifia d'une bourse de 200 louis, en ajoutant que ce n'étoit qu'en attendant, & qu'il tou le seul qui ne lui est point fait regresser Lulli. Ce qu'il y a de fingulier, c'est qu'il ignoroit la composition, lorsqu'il fit cette piece charmante; & il fut obligé d'avoir recours à des musiciens pour ses baffes & pour écrire ses chants; mais il avoit pour son art des talents supérieurs, &, par une suite

Ordinaire des talents, une forte passion. Son récitatif est excellent, par l'union du chant & de l'expression. Depuis Issé, il apprit les regles : mais olles refroidirent son génie; & ses autres ouvrages : Amadia de Grèce, Marthésie, Omphale, Télémaque, Sémiramis, tragédies; le Carnaval & la Folie, les Eléments, le Stratageme de l'Amour, ballets, n'égalerent point Iffé. Deftouches fit encore la musique d'Anone & de Sémélé, cantates. Il mourut surintendant de la musique du roi, & inspecteur-général de l'académie royale de mufique, avec, une pension de 4000 livres. On admire, dans ses ouvrages, un chant grâcieux & élégant; mais on lui reproche de la monotonie & un goût maniéré.

II. DESTOUCHES, (Philippe Nericault) né à Tours en 1680, élevé au collège des Quatre-Nations à Paris, volontaire dans un régiment d'infanterie, quitte le service pour s'attacher au marquis de Payficux, ambaffadeur aubrès du Corps Helvérique. Son talent pour le théâtre se développa en Suisse. Son Curieus impertinent y fut joué: avec applaudiffement, quoique cette piece, qui annonce du talent, foit trifte, froide & invraisemblable. Ses productions dramatiques le firent connoître au régent. Ce prince, fachant qu'il réunissoit au goût pour la littérature, la connoissace des intérêts des cours ; l'envoya . à Londres, en 1717, avec l'abbé du Bois, pour l'aider dans ses négociations. Il y passa sept années, fit les affaires de la France, se choisit une femme, & revint dans fa patrie, où le poëte & le négociateur furent très-bien accueillis. Le régent, sensible à ses services, lui dit: Personne n'a mieun servi le Roi que vous, personne ne le sait mieux que moi; je vous en donnerei des preuves

qui vous étonneront, ainfi que toute ia France. Le duc d'Orléans étant mort, Destouches n'eur que le foible plaisir de se figurer la fortune qu'il auroit pu faire, si ce prince avoit vécu. Il avoit été pendant quelque temps à la tête des bureaux; il devoit avoir le département des affaires étrangeres. Il perdit fon protecteur, fes espérances, ses embarras. Fortoisoau, proche Melun, lui parut une folirude propre à lui faire oublier la fortune & ses caprices. Il l'achera, & y cultiva, jusqu'à la fin de ses jours, l'agriculture, les Muses & la philosophie. Le cardinal de Fleury voulut l'en tirer, pour l'envoyer à Pétersbourg. Le poëte refusa cette ambaffade : il aima mieux émonder les arbres de sa campagne, corriger les ridicules de son pays, que d'aller étudier ceux des Boïards de Ruffie. Il mourut dans sa terre, le 4 juillet 1754, à 74 ans, membre de l'académie Françoise, laissant une fille mariée à un colonel, & : C'est l'Histoire de l'auseur mise au un fils mousquetzire. C'est lui qui théâtre. Cette piece est un chefa dirigé l'édition des Œuvres de : d'œuvre, par le bon comique, par fon pere, faite au Louvre, en 4 vol. in 4°, 1757, par ordre de Les Philosophes amoureux, qui ne va-Louis XV. Elles ont été depuis ré- lent pas, à beaucoup près, le Philosoimprimées en 10 vol. in-12. « On » ne trouve pas, dans les pieces de : actes, en vers, austi applaudi que le me-Destouches (dit un auteur qui l'a ! Philosophe marié. Cette piece est in-» beaucoup connu), la force & la » gaieté de Regnard; encore moins : naifs & touchants, bien condui-» les peintures naïves du cœur hu . . te, & bien verfifiée : on y rit & » main, ce naturel, cette vraie: on y pleure, avec un plaifir égal. » plaisanterie, cet excellent comi-c.) Plus de précision dans le caracte-» que qui fait le mérite de l'inimi-» rable Moliére: mais il n'a pas laif- : une comédie parfaire. (Voyez III. : » fé de fe faire de la réputation » après eux. Il a du moins évité » le genre de la Comédie Langoureuse, » de cette espece de tragédie bours. » - geoife qui n'eft ni tragique, ni co-» mique : monstre né de l'impuis-» fance des auteurs, & de la fatiété » du public, après les beauxjours " du fiecle de Louis XIV". Celles.

de les comédies qui ont eu le plus de succès, sont : I. Le Médisant, en 5 actes, en vers; piece un peu trop compliquée, & dénuée d'action, mais d'un comique vrai. IL Letriple Mariage, en un acte, & en profe; espece de petite farce, qui plut beaucoup; elle fut composée sur une aventure arrivée à Paris. Un vicillard avoit fait un mariage fe-. cret, qu'il rend public dans un repas où son fils & sa fille se trouvent. Tous les deux, enhardis par la déclaration du pere, avouent qu'ils ont imité son exemple; l'un montre son épouse, l'autre son mari: la surprise sait place à la joie, & dans une seule noce on est enchanté de rencontrer trois mariages. Se Aulaire, ce philosophe, ce poète charmant, avoit donné, dans sa maison, le sujet de cette piece, faire d'après ce qui lui étoit arrivé à luimême & à ses enfants. III. Le Philosophe marié, en 5 actes, & en vers. la conduite & le dénouement. IV. phe marié. V. Le Glorieux, en cinq génieuse, plaisante, semée de traits re du Glorioux, en auroit fait FRESNE). On connoît les vers de . Voltaire récrivant à l'auteur de cette piece:

Auteur, solide, ingénieux, Qui du Théâtre êtes le maître. Vous qui fices le Glorieux, Il ne tiendroit qu'à vous de l'étre.

VI. Le Diffipaceur, en 5 actes, 80.

en vers: ingénieuse, bien écrite; mais peu théâtrale, & dont le dénouement, quoique touchant, n'a pas été dicté par Thalie; ce n'est pas ainsi que Regnard a termine fon Joueur. VII. L'Homme fingulier, en 5 actes, & en vers: écrite d'un style noble, & semée d'agréments. VIII. La Force du naturel, en 5 actes, & en vers, peu intéressante, quoique les caraderes soient bien soutenus, l'intrigue bien développée, & le flyle d'une élégance propre au brodequin. IX. Le Mariage de Ragonde & de Colin, bagatelle charmante, faite pour Sceaux, & jouée depuis sur le chéâtre de l'Opéra, sous le titre des Amours de Ragonde. On trouve raffemblées en un vol. in-12, (fous le titre de Chef-d'auvres de Destouches) 4 pieces: le Glorieux, le Philosophe marié, le Dissipaseur, & le Curieux impertiment; un meilleur choix ausoit pu substituer à cette derniere une autre fœur. Un éloge propre aux Comédies de Destouches c'est qu'elles sont presque toutes morales; on y voit, presque toujours, le sage & le poëte. Il a la vorlification douce & coulante de Térence; mais il en a austi la froideur. la monotonie, & ce qu'on appelle penuria comica. Destouches est le premier des comiques dans l'esprie d'un homme vertueux; & il le seroit aux yeux d'un homme de goût, s'il excitoit plus fouvent le rire; s'il étoit plus gai, plus faillant, & 🚬 ce qui est le plus grand obstacle à la faillie, moins diffus. ( Voyez fon parallele avec du FRESNY, à l'article de ce dernier.) Les vices que ce poète a combattus dans ses comédies, sa conduire les décrioit encore davantage. Un homme qui envoya de Londres 40 mille livres d'épargne à son pere, chargé d'une nombreuse famille, pouvoit peindre l'Ingrat fans rougir. Un philo-

fophe qui avoit refusé des poses brillants, & qui en avoit perdu d'autres sans regret, étoit bien reçu lorsqu'il mettoit l'Ambitieus sur la scene. Pour acquérir les qualités d'un patriote, d'un pere, d'un parent, d'un époux, d'un ami, il falloit étudier son caractere, autant que ses ouvrages.

DETRIANUS, célebre architecte sous Adrien, rétablic le Panthéon, la basilique de Nepume, les bains d'Agrippine, &c. Son chesd'œuvre sut le Môle ou le Sépulere d'Adrien; & le Pons-Elien, que l'on nomme aujourd'hui le Pons

St-Ange.

DEVAUX, (Jean) chirurgien, né à Paris en 1649, mort en 1729. à 80 ans, enrichit le public d'un grand nombre d'ouvrages, écrits purement en françois, & affez élégamment en latin. I. Le Médecia de soi-même, ou l'Art de conserver la santé par l'instind, in-12; peu commun, quoique souvent imprimé. II. L'Art de faire les rapports en Chirurgie, 1703, in 12, réimprimé plusieurs sois. L'auteur enseigne la pratique, les formules & le style le plus en usage parmi les chirurgiens commis aux rapports. IU. Plusieurs Traductions du Traité de la Maladie Vénérienne de Musican; de l'Abrégé anatomique de Heister; des Aphorismes d'Hi, pocrate; de la Médecine de Jean Alleine. IV. Une édition de l'A-natomie de Dionis, 1728. V. Index funereus Chirurgicorum Parifienfium, ab anno 1315, ad annum 1714; même année, à Trevoux, in-12. Cet ouvrage, qui a fait le plus d'honneur à fon auteur, contient des recherches curieuses sur l'origine & l'établissement du college de chirurgie. Devaux ne manquoit ni d'esprit, ni de connoissances: mais il embrassa trop d'objets, & il ne connut pas fes forces en trai-

tant certaines matieres. C'étoit cependant un homme duquel on pouvoit apprendre bien des chofes fur son art, & qui avoit de bonne heure trouve tous ses plaisirs dans son cabinet.

DEU

DEUCALION, roi de Thessalie, fils de Prométhée & de Pandore, épousa Pyrrha, fille d'Epiméthée son oncle. Dans le temps qu'il régnoit en Thesfalie, un grand déluge inonda toute la terre & fit périr tous les hommes. Sa femme & lui furent sauvés dans une barque qui s'arrêta fur le mont Parnasse. Lorsque les eaux furent retirées, ils allerent consulter l'oracle de Thémis, pour favoir comment on pourroit réparer la perte du genre humain, ne le pouvant eux-mêmes à cause de leur grand âge. L'oracle leur ordonna de sortir du temple, de voiler leur visage, & de jeter derriere eux les os de leur grand'mere. Deucation, après avoir réfléchi mûrement sur les paroles de l'oracle, comprit que les pierres étoient les os de la terre, la mere commune de tous les hommes. Ils en ramafferent donc, & les ayant jetées derriere leur dos, ils apperçurent, dans le moment, que celles que jetoit Deucalion étoient changées en hommes, & celles de Py. rha en femmes. Cette fable est fondée sur l'histoire. Le cours du fleuve Pénée, sous le regne de Deucalion, roi de Thessalie, sut arrêté par un tremblement de terre, à l'endroit où ce fleuve. grossi des eaux de quatre autres, fe décharge dans la mer. Il tomba. cette année, une pluie fi abondante, que toute la Thesfalie sut inondée, vers l'an 1500 avant J. C. Les pierres myftérieuses qui repcuple- . rent le pays, font probablement les enfants de ceux qui se sauverent avec Deucation fur le mont Parnaffe.

DEVELLE, (Claude Jules) ne à Autun en 1692, fit profession chez les Théatins en 1625, & mourut au mois de juin 1765, âgé d'environ 74 ans. On a de lui, I. Traité de la simplicité de la Foi. II. Nouveau Traité sur l'autorité de l'Eglife, III. Leure à Mr. l'Abbé de B + \* + fur l'immortalisé de

DEVERT, voy. VERTH. DEVONIUS, - BALDWIN.

DEUSINGIUS, (Antoine) professeur de médecine à Groningue. mort dans cette ville en 1666, à 54 ans , est auteur d'un Traité fur le mouvement du Cour & du Sang, 1653. in-12. Il laissa plusieuts autres ouvrages fur fon art, dont Manget, auteur de la Bibliothéque des Ecrivains Médecins, a donné le catalogue. Ce bibliographe paroît en faire grand cas.

DEUTERIE fut la maitreffe de Théodebere, roi de Meiz. Ce prince. faifant la guerre dans le Languedoc, fut épris de ses charmes, & l'emmena avec lui l'an 535. Deuterie étoit mariée alors, & avoit une fille d'une beauté ravissante. La mere, craignant qu'elle ne lui enlevar le cœur de son amant, résolut de s'en défaire. Elles étoiens l'une & l'autre à Verdun. Un jour la fille alla se' promener, montée fur un char, trainé par deux taureaux. Le cocher, gagné ( dit-on ) par Deuterie, passant sur le pont de cette ville, piqua si vivement les deux animaux, qu'ils fe précipiterent dans la riviere, & entralnetent avec eux le char; & cette infortunée fille d'une mere barbare périrainfimiférablement. Dieut ne laissa pas ce crime impuni. Théodebert, touché des remontrances des seigneurs de sa cour, & des murmures qu'excitoit le commerce scandaleux qu'il entretenoit depuis sept ans avec . Deunis, la renvoya enfin pour toujours, après en avoir eu un

prince.

DEXTER, (Julius-Flavius) préfet du prétoire, sous Théodose le Grand, fils de Pacien, évêque de Bascelone, mérita, par sa vertu de foc savoir, que Se. Jérôme lui dédit son Traité des Ecrivains Eccléjussiques. Les Chroniques qu'on a publiées, sous le nom de Dezser, sons un ouvrage forgé par quelque moine ignorant, dans les fecles de la grossiéreté gothique.

DEZ, (Jean) jésuite, né à Ste-Mesehoud en Champagne l'an 1643, mourut à Strasbourg en 1712, dans la 70 année; après avoir été cinq fois provincial.' Il hissa quelques écrits, dont les principaux font : I. La réunion des Protestants de Strasbourg à l'Eglife Romaine, également néceffaire pour leur falut, & facile solon leurs principes, in - 8°, 1687; réimprimé en 1701, & traduit en alternand, quoiqu'il ne foit que médiocre. Cet ouvrage a pourtant un mérite peu commun, celui de la clarté & de la précision. C'est du moissainfi qu'en juge le P. Niceron. H. La Foi des Chrétiens & des Catholique's justifile, contre les Deiftes, les Juifs, les Mahométans, les Sociaises & les autres Héréciques, in-12, 4 v. Paris 1714. Il y a plusieurs points de critique à relever dans cet ouvrage. Le P. Det avoit été employe par Louis XIV, & le cardinal de Furstemberg, à l'établissement d'un college royal, d'un séminaire & d'une univerfité catholique, confiée aux jésuites Fransois à Strasbourg. Il fut recteur de cene univerfité, & suivit Monseigreut le Dauphin, par ordre du toi, en Allemagne & en Flandre, m qualité de confesseur de ce prine. Le pere Dez, (dit le Didionnain des auteurs eccléfinfliques). 6101t

un homme ardent, né pour la controverse, & qui auroit embrassée ce genre par tempérament, s'il ne l'avois pas choisi par état. Il se signala dans la querelle excitée au sujet des rits de la Chine.

DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Joseph) né a Paris, 📚 maître des comptes dans la même ville, fit sa principale étude de l'histoire naturelle. Il a fourni les articles d'Hydrographie & de Jardinage, qui sont dans le Dictionnaire Encyclopédique. On a de luis I. La Théorie & la pratique du Jars dinage, 1747, in-4°. II. La Conchyliologie, ou Traité sur la nature des Coquillages. Cet ouvrage intérestant est estimé, & on l'a réimprimé 1757, en 2 vol. in-4°. IIL D'Argenville a écrit en latin des Efsais de dénombrement de tous les Fosfiles qui se trouvent dans les différentes provinces de France. IV. L'Orythologie, ou Traité des Pierres, des Minéraux , des Métaux & autres Foffiles, Paris 1755, in-4°. Son goût pour l'histoire naturelle n'étois point exclusif. Il fut amateur óclairé de plusieurs arts. On en voit une prouve dans son Abrégé de la Vie de quelques Paintres célebres. 1745, 3 vol. in-4°, ou 1762, 4 vol. in-4°. Il n'épargna ni foins, ni dépônses, pour donner à ses ouvrages la perfection dont ils pouvoient être fusceptibles. On trouve son nom dans la liste des académiciens de Montpellier. Il mourut à Paris en 1764.

DIACETIUS, Voy. JACCETIUS. DIADOCHUS, évêque de Photique en Illyrie vers 460, laiffa un Traité de la perfection spirituelle, qu'on trouve dans la Bibliothéque des Peres.

DIADOCUS, V.III. PROGEUS: DIADUMÉNIEN, (Marius Opillius Antoninus) fils de l'empereur Macrin: & de Nonia Celfa, fut sur nommé Diadumenianus, parce qu'il vint au monde avec une coiffe . & mon couronné d'un diadême, comme le dit Moréri. L'armée ayant donné le trône impérial à son pere en 217, après la mort de Caracella, il fut fait César, quoiqu'il B'eût qu'environ 10 ans. Macrin le fit appeler Anconia, nom cher aux Romains, s'imaginant que ce sitre affureroit l'empire dans sa samille. Mais ces précautions furent invules : car le pere & le fils furent affassines. Diadumenien avoit parté le nom de César environ une année, & ceux d'Empereur & d'Auguste pendant un mois.Il étoit d'une figure aussi belle que noble & intéressante.

DIAGO, (Francisco) Dominicain, historiographe d'Aragon, composa plusieurs ouvrages, dont le meilleur est l'histoire des comes de Barcelone, faites sur tes titres originaus, 1603, in-solio; & celle du royaume de Valence, qu'il publia en 1613, in-sol. Il avoit promis la suite de cette dersiere; mais il mourut en 1613, avant que d'avoir pu remplis sa promesse.

- I. DIAGORAS, furnommel'Athis, natif de Mélos, fut plongé dans l'Athéilme par un entêtement d'auteur. On lui déroba un de ses ouvrages poeciques; il intenta un procès au voleur ; celuici jura que le poemo lui appartenoit, & en recueillit les fruits & la gioire. Diagoras avoit été juiqu'alors dévot, & même superstitieum; mais, qu'and il vit l'impunité du plagiaire, il fut Athée. Se trouvant, un jour dans un cabaret où le bois manquoit, il prit une Rame d'Hencule., & la jour dans le feu, en disant : il faut que en faffes. aujourd'hui bouillir norre marmite, ce fera le dernier de ses travaux... Un surre fois il se crouva dans un vaissean qui effuya une sude tempêto. Les paffagers se disoient les uns aux autres qu'ils l'avoient bien mérité, puisqu'ils s'étoient embarqués avec un impie : Regardez, leur dit l'athée, le grand nombre de vaisseux qui effuient la même tempétu; croyez - vous que je sois aust dans chaeun de ces bâtiments? Ces blasphèmes & plusieurs autres que ge monftre vomiffoit contre la divinité, de vive voix & par écrit, exciterent le zele de l'Arcopage. Sa rête fut mife à prix : on promit un talent à quiconque le meroit, & deux à qui l'ameneroit en vie. Ge malheureux, dont la mémoire fut déteffée des Athéniens, vivoit l'én 416 avant J. C.

II. DIAGORAS, athlete de l'ile de Rhodes, vers l'an 460 avant J. C., en l'honneur duquel Pindara fit une belle Ode qui nous est parvenue. Elle fut mife en lettres d'or dans le temple de Mi-

nerve. · i

DIANA, (Antonin) cafuiste fameux, clarc, régulier de Palerme, mort en 1663 à 77 ans, leissis divers duvrages de morale, 1667; Anvers, 9 vol. in-fol. Les principaux sont: L. Refolucionus moratium partes duodecim. H. Sunma refolutionum, &c. Sa morale est sort indulgente, & peut-être trop.

...I. DIANE déeffe de la chaffe; fille de Jupieer. & de Lazone, étoit foeur d'Apollon. La Fable: l'appeloit Lune ou Phabé dans le ciel, Diene fur la terre, & Hécase dans les enfers. L'est à cause, de ces différences: dénominations, qu'on la dépeignoit, avec trois têres & fous trois figures, & qu'on lut donnoit le nom de la triple Hécatt, On la représentoit ordinairement fur un char d'or traine par desbeches, armée d'un arc & d'un car: quois rempli de fleches, vême d'une robe velue de couleur de pour pre remonfice julqu'au geson.

avec un croissant sur la tête. On la regardoit comme la déeffe de la chafteté, parce qu'elle avoit changéen cerf le chasseur Adéon, qui avoit eu l'indiscrétion de la regarder dans le bain... ( Voy. DIG-TYPNE & ENDYMION. ) Un auteur dit qu'on a feint que Diane étoit la Lune dans le ciel, la déeffe de la chaffe sur la terre, & Proserpine dans les enfers : parce que " la " chafteté brille entre les vertus. " comme la lune entre les étoiles; n que la chasse est un exercice " qui éloigne l'amour; & enfin " que la chasteré fair triompher " des enfers ". Cette explication est digne d'un commentateur du xvº fiecle... Le plus célebre de tous les temples érigés à Diane, étoit à Ephese. Cet édifice, que Pine appelle le prodige de la magni-Scence Grecque, la merveille de l'unirers, paffoit pour une des sept merveilles du monde, On avoit employé 220 ans à mettre ce fameux ouvrage dans sa perfection, quoiqu'il se fit aux dépens de soute l'Asie mineure. Pline observe que l'usage de mettre des colonnes sur un piedestal, & de les orner de chapiteaux & de bases. commença dans ce temple. Il y avoit 227 colonnes, faites par auunt de rois. Sa longueur étoit de 425 pieds, & la largeur de 220. Ses portes étoient de bois de cyprès, toujours luisant & poli. La charpence étoit de bois de cedre. Ce magnifique remple étoit orné de statues & de tableaux d'un prix inestimable, & l'on y avoir épuisé l'industrie des meilleurs ouvriers pendant deux fiecles. Un fou. nommé Erostrace, le brûla pour immortaliser son nom, la même muit que naquit Alexandre le Grand, 336 ans avant J. C. On remarque que ce temple fut brûle fept fois, & autant de fois rétabli ; & qu'A-

lexandre offrit aux Ephésiens tout ce qu'ils voudroient, pour lui rendre son premier éclat, s'ils lui permettoient de mettre son nom dans l'inscription du frontispice. Ils le refuserent poliment. Néron, qui sembloit être né pour la ruine des plus belles choses, le dépouilla de ses richesses; & sous l'empire de Gallien, les Scythes le ruinerent entiérement. Plusieurs savants pensent que la Diane, à laquelle ce célebre édifice étoit consacré, n'étoit pas la Dians, déeffe de la chaffe; mais une autre, que les Grecs regardoient comme la mere nourrice de tous les animaux. Ils l'appeloient, à cause de cela, Multimamma; auffi la représentoient-ils avec des mamelles par tout le corps, comme nos Gaulois la décstes lfis.

II. DIANE, ou DIANE MAN-TUANA, de Volterre, fille de Jean-Baptiste Mantuan, s'acquit beaucoup de réputation dans le XVI<sup>e</sup>, fiecle par ses tailles-douces.

III. DIANE DE FRANCE, duchesse de Castro, puis de Monimorenci, étoit fille légitimée de Henri II, auquel elle ressembloit plus que tous ses autres enfants. Ce prince l'eut d'une demoiselle Piémontoise appelée, Philippe Duc. L'esprit, la vertu & la beauté de Diane plurent infiniment à François I & à Heari II. Elle fut élevée avec le plus grand soin; on lui apprit l'espagnol, l'italien,& même un peu de latin.Elle fut mariée, en 1553, avec Horace Farnèse, duc de Castro, tué six mois après en défendant la : citadelle d'Hesdin. Elle épousa en fecondes noces le maréchal de Montmorenci, fils du connétable, & n'en eut qu'un seul fils, mort peu de semps après sa naissance. La fermeté, la prudence & les autres vertus de Diane parurent surtout dans les guerres civiles. La

maison de Bourbon lui dut sa confervation, & l'Etat fon falut, par La réconciliation qu'elle ménagea entre Henri IV, alors roi de Nawarre, & Henri III fon beaufrere. Ce dernier lui donna le duché d'Angoulême & celui de Chatelleraut, le comté de Ponthieu & le gouvernement du Limoufin. Charles de Valois, fils de la belle Touchet & de Charles IX, lui dut fa forsune & ses érablissements, & peutêtre la vie. Il étoit prifonnier d'état, & il y avoit de violentes ptésomptions qu'il avoit eu part à la conspiration du maréchal de Biron. Diane de France ; sa tante, parla fortement à Henri IV en sa faveur, en lui remontrant que l'exemple qu'il donneroit; contre un fils d'un de ses prédécesseurs, pourroit être suivi, & serviroit de titre contre les propres enfants naturels. Ce raisonnement, la bonté du roi, & son amitie pour Charles de Valois le déciderent à lui accorder sa grace. Joachim du Bellai nous apprend, dans fes poëfies lazines, une anecdote finguliere. La première nuit des noces de la princesse avec François de Montmorenti, une flamme descendue du ciel, entra par une fenètre de l'appartement où les époux étoient couchés; après en avoir parcouru tous les coins, elle vint jufqu'au lit. brûla les coiffures, le linge & les ajustements de nuit de l'épouse, fans lui faire d'autre mal que celui de la peur. Elle mourut, agée de plus de 80 ans, le 3 janv. 1617?

DIANE de Poitsers, Foye

POITIERS.

DIANE d'Andouins, Voyer

GUICHE, no. II.

I. DIAZ, (Michel ) Aragonois, compagnon de Christophe Colomb; découvrit en 1495 les mines d'or de St. Christophe dans le Nouveau-Monde, Il contribua beaucoup à la

DIA

fondation de la nouvelle Isabelle; depuis appelée Saine - Domingue. Il fut, plusieurs années après, lieutenant du gouverneur de Porto-Rico, île célebre, & y essuya quelques disgraces. Il fut prisonnier en Espagne en 1509, & rétabli ensuite dans sa charge. Il mourut vers l'an 1512.

II. DIAZ, (Jean-Bernard) évêque de Calahorra, étoit bâtard d'une maison illustre d'Espagne. Il se trouva au concile de Trente en 1552, mourut en 1556. Il est auteur de divers ouvrages en latin & en espagnol: I. Prastica Criminalis Canonica, à Alcala, 1594, in-fol. II. Regula juris, &c.

III. DIAZ, (Jean) jeune Espagnol, qui vivoit au xv1e fiecle, mérite une place dans le catalogue des victimes d'un faux zele. Il fit sa théologie à Paris, & se laissa malheureusement infecter par le lecture des ouvrages de Luther & de ses disciples. Enivré de ce poison, il quitta Paris, " & alla trouver " Calvin à Geneve; mais n'ayant "pu s'accommoder d'un homme " fi haut & d'un esprit fi chagrin, " il partit pour Strasbourg, & , fympathifa mieux avec Bucer, " qui étoit d'une humeur plus " douce & plus liante. Celui - ci " trouvent dans ce disciple de " grandes dispositions, l'obtint du "-confeil de cette ville, pour l'ac-"compagner au colloque de Ra-i ", tisbonne. Diaz n'y fut pas plutôt "arrivé, qu'il alla trouver Mal-" vende qu'il avoit connu à Pa-" ris. Effrayé des erreurs de ce' " jeune homme fon compatriote, " Malvenda employa les raifons " les plus fortes & les exhorta-,, tions les plus vives pour lefaire " rentrer dans le sein de l'église; "-mais rien ne fit impression sur " l'esprit de Diaz, qui persevera ., dans son opiniarreté, & qui se

Tevit plus Malvenda. . . Le jeune " novateur étant allé à Neubourg " pour corriger un livre de Bucer " qu'on y imprimoit, y vit arri-" ver avec surprise un de ses frey res nommé Alfonse, avocat en " cour de Rome, qui, ayant ap-, pris son apostatie, s'étoit mis ,, auffi-tôt en chemin pour tâcher " de le ramener. Alfonse Diaz ne " fut pas plus heureux que Mal-", venda. Mais, au lieu de gémir " fur l'endurciffement de son fre-" re, & d'adorer les jugements " de Dieu, qui ouvre ou ferme les " yeux à qui il lui plait, il entre-,, prit sur la vie corporelle de ce-Jui pour qui seulement il devoit " demander la spirituelle. Il sei-" gnit de s'en retourner, & alla " en effet jusqu'à Ausbourg; mais n dès le lendemain il revint fur fes " pas, accompagné d'un guide, " & fut de retour à Neubourg au " point du jour. La premiere per-, sonne qu'il y chercha fut son " frere; il alla droit à son logis " avec son compagnon qui étoit " déguifé en messager, & demeu-., ra au bas de l'escalier pendant " que l'autre montoit à la chambre " de Diaz, à qui il feignoit d'a-" voir des lettres à remettre de la , part de son frere. On reveille " Diaz; le prétendu messager lui " rend les lettres, & pendant qu'il , les lit, le perfide lui décharge fur 💂 la tête un coup de hache qu'il te-, noit cachée fous fon manteau, le " tue, & se sauve avec son instiga-" teur Alfonse». Cet assassinat ayant fait beaucoup de bruit à Ausbourg & ailleurs, on poursuivit vivement les meurtriers, qui furent arzètés & mis en prison à Inspruck; mais l'empereur Charles - Quint arrêta les procédures, fous prétexte qu'il vouloit connoître lui-même de cette affaire à la diete prochaine. Cet événement atroce arriva le 17

mars 1546. [Cet article, fourni à l'imprimeur, & tiré de l'Histoire Ecclésiastique du Pere Fabre, livre 142, est de la même main que celui de BRIQUEMONT & CAVAGNES].

DICEARQUE, de Messine, philosophe, historien & mathématicien célebre, fut un des plus dignes disciples d'Aristote. Il profita beaucoup des leçons de ce grand maître dans les excellents ouvrages qu'il composa. Il n'en reste que des fragments. Le plus estimé étoit sa République de Sparte en trois livres ; que les magistrats faisoient lire tous les ans publiquement pour l'instruction des jeunes Spartiates. On trouve sa Descriptio montis Pelii, dans Geographia veteris Scriptores Graci minores, Oxford, 4 vol. in - 8°.

DICENÉE, philosophe Egyptien, passa par le pays des Scythes, plut à leur roi, lui enfeigna la philosophie morale, & adoucie fon naturel sauvage, ainsi que celui de ses sujets. Il lui apprit les premiers devoirs de l'homme, l'amour des Dieux, de la justice & de la paix. De peur que ses maximes & ses lois ne s'effaçassent de leur esprit, il en fit un Livre. Ce philosophe changes tellement ces barbares, qu'ils arracherent leurs vignes, & se priverent absolument de vin, pour ne pas tomber dans les désordres qu'il produit. Il vivoit sous Auguste.

DICTYNNE, nymphe de l'île de Crète, à laquelle on attribue l'invention des filets des chasseurs. On croit que c'est la même que Britomaris, fille de Jupiter, qui se jeta dans la mer pour éviter les poursuites de Minos, & qui su mise au nombre des immortelles à la priere de Diane. Cette déesse avoit aussi le surnom de Didyane.

DICTYS, de Crète, suivit Idoménée au siège de Troie, & composa, dit-on, l'Histoire de cette sameuse expédition. Un savant du xve. siecle composa une H. stoire de la guerre de Troie, qu'il mit sous le nom de Didys. Cet ouvrage supposé sut publié pour la premiere sois à Mayence, on ne sait en quelle année. Mad. Dacier en donna une nouvelle édition à l'usage du Dauphin, à Paris en 1680, in-8°, avec Dares Phrygius... Peritonius en mit au jour une autre en 2 volin-8°, 1702, qu'on joint aux auteurs cum notis Variorum. Elle ne vaut pas celle de Mad. Dacier, quoi-

qu'il y ait prodigué l'érudition. DIDEROT, (Denys) de l'académie de Berlin, naquit à Langres d'un coutelier en 1713. Les jésui-'tes, chez lesquels il fit ses études, voulurent l'attirer dans leur ordre; un de ses oncles, lui destinant un canonicat dont il étoit pourvu, lui fit prendre la tonsure. Mais son pere, voyant qu'il n'avoit aucun goût ni pour l'état de jésuite, ni pour celui de chanoine, l'envoya à Paris pour y continuer ses études. Il le plaça enfuite chez un procureur, où il s'occupa de littérature & point du tout de chicane. Ce goût vif pour les sciences & pour les belles-lettres ne répondant point aux vues que son pere avoit sur lui, il cessa de lui payer fa pension, & parut l'abandonner pendant quelque temps. Les talents du jeune Diderot pourvurent à sa sortune, & le tirerent de l'obscurité. Physique, géométrie, métaphyfique, morale, belles-lettres, il embraffa tout dès qu'il put lire avec réflexion. Son imagination ardente & élevée paroiffoit le porter à la poësie; mais il la négligea pour les sciences exactes. Il se fixa de bonne heure à Paris, & l'éloquence naturelle, qui animoit sa conversation, lui fit des partifans & des protecteurs.

commença sa grande réputation; fut malheureusement un petit recueil anti-chrétien de Pensies philosophiques : réimprimé depuis sous le titre d'Etrennes aux Esprits-forts. Ce livre parut en 1746, in-12. Les adeptes de la nouvelle philofophie le comparerent, pour le clarté, l'éloquence & la force du ftyle, aux Penfées de Pafeal. Mais le but des deux auteurs est bien différent. L'un sourient l'édifice du Christianisme, de tout ce que l'érudition, la logique & le génie peuvent lui fournir de décifif; l'autre emploie les reffources de son esprit à faper toutes les religions par le fondement. Il parle avec la même affurance que s'il ne se trompoit jamais. Ce ton ferme en impola aux demi - favants & aux femmes. Les Penfles philosophiques devinrent un livre de toilette. On crut que l'auteur avoit raison, parce qu'il affirmoit toujours. D'autres lecteurs, plus fages, fe méfierent de lui; & voyant son audace, ils comparerent Dideroe outrageant les livres saints, à Charles XII déchirant le feuillet où Boileau blâme les conquérants. Ils crurent fur-tout qu'il falloit se défier de ces idées iophistiques, qui, en bleffant la religion, attaquent la morale, & finiffent par corrompre les mœurs des nations. Diderots'00cupa plus utilement, lorsqu'il donna en 1746, avec MM. Eidous & Toussaint, un Didionnaire universel de Médecine, en 6 vol. in fol. Ce n'est pas que cette compilation ne soit défectueuse à bien des égards; qu'il n'y ait des articles superficiels, inexacts: mais il y en a de bien approfondis; & l'ouvrage fut bien reçu. Ce fuccès ayant encouragé l'auteur, il forma le projet d'une entreprise plus vaste, d'un Didionnaire Encyclopédique. Un pareil monument ne pouvant être élevé p#

un feul architecte, d'Alembert, ami de Dideror, partagea avec lui les honneurs & les périls de ce travail, dans lequel ils devoient être secondes par plufieurs favants & divers artifles. Diderot se chargea seul de la description des Arts & Métiers, l'une des parties les plus importantes & les plus defirées du publc. Audétail des procédés des ouvriers, il joignirquelquefois des réflexions, des vues, des principes propres à les éclairer. Indépendamment de la partie des Arts & Métiers, le chef des Encyclopédiftes suppléa, dans les différentes sciences, un nombre considérable d'Articles qui manquoient. Il eût été à fouhaiter que, dans un ouvrage auffi vafte & d'un suffi grand usage, il eut renfermé le plus d'instruction dans le moins d'espace possible, & qu'il ent été moins verbeux, moins differenteur, moins enclin aux digreffions. On lui a reproché encore d'employer un langage scientifique, sans trop de nécessiré; d'avoir recours à une néuphysique souvent inintelligible, qui l'a fait appeler le Lycoparon de la Philosophie; de s'être servi d'une foule de définitions qui n'éclairent point l'ignorant, & que le philosophe semble n'avoir imaginées que pour faire croire qu'il avoit de grandes idées, tandis que, réellement, il n'a pas eu l'art d'exprimer clairement & simplement les idées des autres. Quant au fonds de l'ouvrage, Dideroe convenoit que l'édifice avoit besoin d'être réparé à neuf. Deux libraires voulant donmer une nouvelle édition de l'Es-Gelopédie, voici ce que leur dit Péditeur de la premiere, au sujet des fautes dont elle fourmille: " L'imperfection de cet ouvrage a " pris sa source dans un grand » nombre de causes diverses. On n'eur pas le temps d'être scrus

» puleux fur le choix des travail-" leurs. Parmi quelques hommes n excellents dil y en eut de foi-" bles, de médiocres & de tout-à-" fait mauvais. De là cette bigar-" rure dans l'ouvrage, où l'on " trouve une ébauche d'écolier à " côté d'un morceau de main de. " maître; une fortife voifine d'une " chofe fublime. Les uns, travailn lant fans honoraires, perdirens " bientôt leur premiere ferveur; " d'autres, mal récompensés, nous " en donnerent pour notre argent. n. L'Encyclopédie fut un gouffre, où " ces especes de chiffonniers je-" terent pêle-mêle une infinisé de " chofes mal vues, mal digérées 🚅 » bonnes, manvailes, déteftables, " vraies, fauffes, incertaines, & tou-» jours incohétentes & disparates... » On négligea de remplir les ren-» vois qui appartenoient à la partie. » même, dont on étoit chargé... » On trouve souvent une réfu-» tation à l'endroit où l'on allois » chercher une preuve..... Il n'y » eut aucune correspondance rigoureufe entre les discours & » les figures. Pour remédier à ce. » défaut, on se jets dans de lon-» gues explications. Mais com-» bien de machines inintelligibles\_ » faute de lettes qui en défignent " les parties "! Diderot ajouta à cet aveu sincere des détails particuliers sur différentes parties; détails qui prouvoient qu'il y avoit dans l'Encyclopédie des objets nonseulement à refaire, mais à faire en entier: & c'est de quoi s'occupe aujourd'hui une nouvelle société de favants, de gens-de-lettres & d'artifles. La premiere édition de cet important ouvrage, qui avoit été livrée au public depuis 175% jusqu'en 1767, fut biontôt épuifée. parce que ses défauts étoient rachetés en partie par plusieurs, articles bien faits, & par différents mémoi-

res qui fournissoient de bons matériaux aux éditeurs à venir. Diderot, qui avoit travaillé pendant près de 20 ans à ce Dictionn., n'eut pas des honoraires proportionnés à sa peine & à son zele. Il se vit obligé, peu de temps après la publication des derniers volumes, d'exposer sa bibliothéque en vente. L'impératrice de Russie la fit acheter cinquante mille livres, & lui en laissa la jouissance, sans même exiger une de ces dédicaces, qui font pongir le protecteur & rire le public. Cependant l'Encyclopédie, qui attiroit en partie à son éditeur ces récompenses étrangeres, avoit été la cause d'un grand scandale dans fon pays. Des propositions hardies fur le gouvernement, des opinions très-hasardées sur la religion, en firent suspendre l'impression en 1752. On n'avoit alors que deux volumes de ceDictionnaire; on ne leva la défense d'imprimer les suivants, qu'à la fin de 1753. Il en parut successivement cing nouveaux tomes. Mais en 1757, il se forma un nouvel orage, & le livre sur supprimé. La suite ne parut qu'environ dix ans après; maiselle se distribua secrettement. On fit même arrêter quelques exemplaires, & les imprimeurs furent mis à la bastille. La source de ces traverses est affez évidente, quoique les Encyclopédiftes aient tâché de l'obscurcir. Ils s'en prennent tantôt aux Jésuites, tantôt aux Janfénistes : ici , à quelques gensde-lettres jaloux; là à des journaliftes chagrins, qui, n'ayant pas été au nombre des coopérateurs de l'Encyclopédie, se réunirent tous contre l'ouvrage & les auteurs. Mais fi ces auteurs avoient écrit avec une circonspection sage, s'ils n'avoient pas mis leurs opinions trop à découvert, les cris des antiencyclopédifies auroient été im-

puissants : l'utilité du livre & le mérite des rédacteurs auroient été un bouclier contre les traits de ceux qui vouloient renverser ce palais des sciences. Quoi qu'il en soit, Diderot ne laissa pas étouffer son génie par les épines que fes imprudences & celles de quelquesuns de ses collaborateurs avoient semées sur sa route. Tout-à-tout férieux & badin, solide & frivole, il donna, dans le temps même qu'il travailloit au Dictionnaire des sciences, quelques productions qui sembloient ne pouvoir gueres sortir d'une tête encyelopédique. Ses Bijoux indiferats, 2 vol. in-12, sont de ce nombre. L'idée en est indécente, & les détails obscènes, sans être piquants, même pour les jeunes gens, malheureusement avides de romans licencieux. Il a , rarement , tiré un parti avantageux des fcènes qu'il imagine. Il n'y a pas affez de chaleur dans l'exécution, de fine plaisanterie, de ces naïverés heureuses qui font l'ame d'un bon conte. Une certaine pédanterie philosophique se fait fentir, même dans les endroits où elle est entiérement déplacée; & jamais l'auteur n'est plus lourd, que lorfqu'il veut paroître léger. Le Fils naturel & le Pere de Famille, deux comédies en profe, qui parurent en 1757 & 1758, ne font point dans le genre des Bijoux indiscrees. Ce sont deux drames moraux & attendriffants. où il y a tout-à-la-fois du nerf dans le flyle & du pathétique dans les sentiments. La premiere piece est un tableau des épreuves de la vertu, un conflit d'intérêts & de passions, où l'amour & l'amité jouent des rôles intéreffants. On a prétendu que Diderot l'avoit imité des Goldoni : fi cela est, la copie fait honneur à l'original; &, à l'exception d'un petit nombre d'endrois

d'endroits où l'auteur mêle au feutiment fon jargon métaphyfique & quelques fentences déplacées, le flyle eft touchant & affez naturel. Dans la seconde comédie, on voit un pere tendre, vertueux, humain, dont la tranquillité est troublee par les sollicitudes paternelles que lui inspirent les passions vives & ardentes de ses enfants. One comédie philosophique, morale, & presque tragique a produit un affez grand effet fur divers théâtres de l'Europe. L'Epitre dédicatoire à Madame la princeffe de Naffau - Saarbruck, eft un petit traité de morale, d'un tour fingulier fans fortir du naturel. Ce morceau, écrit avec noblesse. prouve que l'auteur avoit dans la tête un grand fonds de penfées & d'idées morales & philosophiques. A la fuite de ces deux pieces, réunies sous le titre de THEA-TRE de M. Diderot, on trouve des Entretiens, qui offrent des réflexions profondes & des vues nouvelles fur l'art dramatique. Dans ses drames, il avoit tâché de réunir les caracteres d'Aristophane & de Platon; & dans ses réflexions, il montre quelquefois le génie d'Aristote. Cet esprit d'observation éclate, mais avec trop de hardiesse, dans deux autres ouvrages qui firent beaucoup de bruit. Le premier parut en 1740, in-12, fous le titre de : Lettres sur les Aveugles, à l'usage de ceux qui voient. Les pensées libres de l'auteur lui coûterent sa liberté. Il fut ensermé pendant fix mois à Vincennes. Né avec des passions ardentes & une tête fort exaltée, se voyant tout-à-coup privé de sa liberté & detoute relation avec les humains, il faillit à devenir fou. Le danger étoit grand; pour le détourner, on fut obligé de le laisser sortir de sa chambre, & de lui permettre de

fréquentes promenades, & la visite de quelques gens de lettros. J. J. Roufeau, alors fon ami, alla lui donner des confolations qu'il n'auroit pas dû omblier. La Lettre sur les Avengles fut suivie d'une autre, sur les Sourds & Muets, à l'usage de ceux qui entendent & qui parlent, 1751, 2 vol. in-12. L'auteur donna sous ce titre des réflexions sur la métaphysique, sur la poesse, sur l'éloquence, sur la musique, &c. &c. Il y a des choses bien vues dans cet essai, & d'autres qu'il ne montre qu'imparfaitement. Quoiqu'il tâche d'être clair, on ne l'entend pas toujours, & c'est sa faute plus que celle de ses lecteurs. On a dit de tout ce qu'il a écrit sur des matieres abstraites, que c'étoit un cahos où la lumiere ne brilloit que par intervalles. Les autres productions de Diderot se ressent de ce défaur de clarté & de précision, de cette emphase défordonnée, qu'on lui a presque toujours reprochés. Les principales sont : I. Principes de la Philosophie morale, 1745, in-12., dont l'abbé des Fousaines dit du bien dans ses feuilles, quoique cet ouvrage n'ait pas fait une grande fortune. C'étoit le fort de notre philosophe, de heaucop écrire, & de ne pas laisser un bon livre, ou du moins un livre bien fait. IL. Histoire de Grèce, traduite de l'Anglois de Stanyan, 3 vol. in 12, 1743; livre médiocre, & traduction médiocre. Ili. Mémoires sur différents sujets de Mathématiques, 1748, in-80. IV. Penfées sur l'interprétation de la Nature, 1754, in-12. Cet interpreceeft fort obfcur. Son livre, qui a été un des préludes du Systêmè de la Nature, est, (selon Clément de Genève) « tantôt un verbiage téné-" breux, austi frivole que favant; » tantôt une suite de téstexions à » bâtons rompus, & dont la dern niere va se perdre à cent lieues " de la premiere. Il n'est presque " intelligible que lorsqu'il devient " trivial. Mais qui aura le courage " de le suivre à tâtons dans sa ca-» verne, pourra s'éclairer de temps » en temps de quelques heureuses " lueuran, V. Le Code de la Nature, 1755, in-12. Ce n'eft point celui de la Religion. Les principes les plus folides y font quelquefois mis en problème. Son système de politique est peu praticable; & le style lourd, obscur, incorrect de cet ouvrage, ne fait pas regretter le petit nombre de bonnes idées qu'on pourroit y recueillir. VI. Le fixieme Sens , 1752, in 12. VII. De l'éducation publique: brochure qu'on diftingua parmi celles que l'apparition d'Emile & la destruction des Jésuites firent éclore. On ne peut pas, à la vérité, adopter toutes les idées de l'auteur; mais il y en a de très judicieuses, dont l'exécution seroit utile. VIII. Eloge de Richardson; plein de feu & de verve. 1X. Vie de Sénèque. (Vovez GRANGE, nº V; & SÉNEQUE, nº II). Ce fut fon dernier ouvrage, & c'est un de ceux de Diderot qu'on lit avec le plus de plaifir, même en improuvant les jugements qu'il porte sur Sénèque & sur d'autres hommes célebres. L'auteur mourut de mort subite, en sortant de table; le 31 juillet 1784, à 71 ans. Son caractere est plus difficile à peindre que ses ouvrages. Ses amis ont vanté sa franchise, sa candeur, son définieressement, sa droiture; tandis que ses ennemis le représentoient comme artificieux, intéressé, & cachant su finesse, fous un air vif & quelquefois brusque. Il se fit, sur la fin de ses jours, beaucoup de tort, en repoussant, par des diffamations, les prétendus outrages qu'il imaginoit exister contre lui dans les Confes.

fions de J. J. Rouffeau, son ancien ami. Il est malheureux qu'en gravant cet opprobre fur le tombeau du philosophe Genevois, il ait laisse des impressions facheuses de fon propre cœur, ou du moins de fon esprit. Ce Rouffeau qu'il décrie tant, le loue dans la feconde partie manuscrite de ses Confessions! mais il dit dans une de ses Leures, que, quoique né bon & avec une ame franche, Diderot avoit un malheureus penchant à mésinterpréter les discours & les actions de ses amis; & que les plus ingénues explications ne saisoient que fournir à son esprit subtil de nouvelles interprétations à leur charge. Quoi qu'il en foit, ce philosophe ne sentoit point foiblement. & il s'exprimoit comme il sentoit. L'enthousiasme qu'il montre dans quelques · unes de ses productions, il l'avoit dans un cercle, pour peu qu'il fût animé. Il parloit avec rapidité, avec véhémence, & sa tournure de phrase étoit souvent piquante & originale. On a dit que la nature s'étoit méprife en faisant de lui un métaphyficien, & non un poète: mais, quoiqu'il ait été souvent poëte en prose, il a laissé quelques vers qui prouvent peu de talent pour la poësie. La philosophie courageuse dont il se piquoit, affecta toujours de braver les traits de la critique; & ses nombreux censours ne purent le guérir ni de fon gout pour une metaphyfique peu intelligible, ni de son amout pour les exclamations & les apoftrophes qui dominoient dans fa conversation & dans ses écrits. Pour ne pas ressembler aux célibataires du fiecle, qui déclament fans cesse contre les célibataires de la religion, en demeurant eux-mêmes dans un célibat quelquefois scandaleux, il se maria. Il fut sensible & bon dans fon ménage; s'irritant facilement, mais se calmant austi facilement qu'il s'irritoit; cédant à des accès paffagers de colere, mais lachant dompter fon humeur. On a recueilli une partie de les Ouvrages de philosophie & de littérature, en 6 vol. in 8°.

I. DIDIER, (Saint) Desiderius, évêque de Langres, martyrisé vers 409, lorsque les Alains, les Suéves & les Vandales ravagerent les Gaules. Il yaeu un autre DIDIER, évêque de Nantes vers 451.

H. DIDIER, (Saint) natif d'Autun, fuccéda à Verus, en 596, dans l'archevêché de Vienne. Brunchaut, irritée de ce qu'il lui avoit reproché fes défordres, l'envoya en exil; le rappela, croyant le gagner; & le trouvant inflexible, le fit affaffiner l'an 607, sur les bords de la riviere de Chalarone, à sept lieues de Lyon. S. Grégoire le Grand lui avoir écrit 2 Lettres... Il est différent de S. DIDIER, évêque de Cahors, dont nous avons plusieurs Leures dans le Canifius de Bafnage & dans la Bibliothéque des PP. Il mourut le 15 novembre 654.

III. DIDIER, dernier roi des Lombards, fut élu par cette nation après la mort d'Aftolphe, en 756. Il étoit auparavant connétable de la couronne & duc de Toscane. Quelques uns des principaux leigneurs inviterent Rathis, qui avoit quitté le trône pour s'enfermer dans un cloître, à quitter son monastere. Il se laissa persuader. Pour écarter ce redoutable concurrent, Didier, offrit au pape de lui rendre les places envahies par Aftolphe, & d'y ajouter le duché de Ferrare. L'accord se fit, & le pontife ayant ordonné à Rachis de rentrer dans son convent, il promit d'appuyer l'élection de Didier par un corps de troupes Romaines. Aftolphe, jouant la reconnoissance, feignit d'abord de vouloir vivre en bonne intelligence avec les ponuies

de Rome; mais, peu de temps après, il commença les mêmes holtilirés que ces prédécesseurs. Il ravagea la Pentapole, fit prifonnier le duc de Spolète, & chassa celui de Bénévent, parce qu'ils étoient liés avec l'évêque de Rome, soutenu du roi de France. Il ne s'abstint d'en venir aux armes avec celui-ci, que par le sentiment de sa foiblesse. La reine Berthe, femme de Pepin, ayant voulu marier fon fils CHARLES, depuis furnommé 4 Grand, avec la fille du roi des Lombards, le pape Etienne III craignit que cente alllance ne fût contraire à ses intérêts temporels. Il fit tous fes efforts pour en détourner Chartes; il lui peignit les Lombards comme une nation infame, dont la race des lépreux avoit tiré son origine; il voulut lui prouver, par l'E. criture, qu'un tel mariage étoit illicite. Benhe, loin d'avoit égard à ces déclamations, alla demander elle-même la fille de Didier, & l'amena en France où les noces furene célébrées l'année d'après la mort de Pepin, en 769. Cette union ne fut pas heureuse. Charles, ennuyé d'avoir une femme toujours malade. & qui ne lui donnoit point d'enfants, la renvoya en Lombardie la seconde année de son mariage. Didier sentit vivement cet affront & commença à s'en venger fur le pape. Après avoir repris plusieurs villes de l'exarcat, il s'avança du côté de Rome , sous prétexte d'aller visiter le tombeau des Apôtres, & ravagea tous les environs. Adrien, qui étoit alors sur le siège de S. Pierre, eut recours au roi de France, qui vola à fon fecours. Didier, affiege dans Pavie, se rendit prisonnier l'an 774 à Charlemagne, qui le fit enfermer avec fa femme & fes enfants dans l'abbaye de Corbie. Il n'y eut qu'un seul de ses fils qui échappa aux malheurs de sa familie. Il se sauva à Conflaminople, où il fut revêtu de la dignité de patrice. C'est ainsique sur éteint, en Italie, le royaume des Lombards, après avoir duré 206 ans.

IV. DIDIER LOMBARD, docteur de Sorbonne au XIII° fiecle, écrivrit, avec Guillaume de Se-

Amour, contre les ordres Mendiants, qui, pour cette raifon, l'ont mis au rang des héré-

tiques.

V. DIDIER-JULIEN , Didius-Ju-L'anux, empereur Romain, naquit l'an 133 à Milan, d'une famille il-Juftre. Il étoit petit-fils de Salvius-Julius, habile jurisconsulte, qui fut deux fois consul & préset de Rome. Didier obtint à prix d'argent l'empire, mis à l'encan après la mort de Pertinax, l'an 193; mais. à la nouvelle de l'élection de Sévere, il fut mis à mort le 29 feptembre, par ordre du fénat, dans son palais, à 60 ans, après un regue de 66 jours. Telle fut la fin d'un vieillard ambitieux. qui, croyant acheter sa fortune, acheta sa mort. La plupart deshiftorieus n'en font pas un portrait avantageux. Il étoit d'une avarice si sordide, qu'il ne se nourrissoit. que d'herbes & de légumes. Cependant, fi Dion doit en être cru, cet empereur de quelques heures trouva trop chétif & trop mesquin le souper qui avoit été préparé pour Pertinas, & il y subftima un festin également somptueux & délicat; il y joua aux dés, selon le même historien, pendant que le cadavre de son prédécesseur étoit encore dans le palais, & il se donna le divertissement de la comédie. Spartien réfute ce récit, comme fondé uniquement sur des bruits malignement répandus par les ennemis de Didier. Il soutient que le nouveau prince ne mangea qu'après que le corps de Pertinax eut été en-

feveli; que son repassut sorttrifte, & qu'il paffa la nuit, non en veilles de divertiffements & de débauches, mais occupé des embarras de fa position. & des mesures qu'il devoit prendre. Il faut avouer que cette derniere façon de raconter les choses, dit Crevier, a bien plus de vraifemblance; & Dion parolt trop prévenu contre Didier-Julien, avec qui il avoit eu des démêlés; au lieu que Spartien, qui écrivoit cent ans après, n'avoit aucun intérêt à favoriser ce malheureux prince: enfin, la circonspection dont usa Didier à l'égard de la mémoire de Pertinan, ne porte pas à croire qu'il ait voulu lui infulter le jourde sa mort. Il se fit une loi de n'en parler jamais en public, foit en bien, soit en mal. La crainte des soldats ne lui permettoit pas les éloges. Les censures & les invectives leur auroient fait plaifir; & il s'en abstint, par respect pour sa vertu. Voyez Scan-TILLA.

VI. DIDIER, (Guillaume de SAINT) poète Provençal du XII<sup>e</sup> fiecle, mit les Fables d'Efope en rimes de son pays. Il se sit connoître par d'autres ouvrages, entr'autres par un Traité des Songes, dans lequel il donne des regles pour n'en avoir que d'agréables. Ces regles se bornent à celles de vivre sobrement, à ne point surcharger l'estomac d'aliments, pour qu'ils ne portent point à la tête des vapeurs grossières & des idées tristes.

VII. DIDIER (ST-). Voyez Limojon.

DIDIER DE LA COUR. Voyes Cour (Dom Didier de la).

DIDON, ou ELISE, reine & fondatrice de Carthage, étoit fille de Belus, roi des Tyriens. Elle fut mariée fort jeune à Sichée, prêtre

-D-I D d'Hercule, qui possédoit de grands biens, & que Pygmalion, frere de Didon, égorgea aux pieds des autels, pour s'emparer de ses tréfors. La princesse, avertie en songe par l'ombre de son mari de ce qui s'étoit passé, se saisit ellemême des tréfors de Sichée, & les fit porter dans un vaisseau où elle s'embarqua promptement avec tous ceux qui fuyoient la cruauté du tyran. Les vents la porterent sur la côte d'Afrique appelée Zeugitane, où régnoit Jarbas, roi de Gétulie, qui s'opposa à son établiffement fur ses terres. Mais Didonne lui ayant demandé à acheter qu'autant de terrain qu'elle pourroit en entourer avec la peau d'un bœuf, le roi y consentit, & le lui accorda. Alors la Princesse découpa ce cuir en bandes si déliées & si longues, qu'elle entoura un es. pace affez confidérable pour y batir la ville de Carthage, avec une citadelle appelée Byssa, qui signifie cuir ou peau. Quand la ville fut achevée, le roi Jarbas demanda Didon en mariage; mais elle le refusa si constamment, que ce prince, piqué de son refus, résolut de l'y sorcer par les armes. Il marcha donc à la tête d'une armée contre Carthage. Didon alma mieux se donner la mort que avoit faites à son premier mari. Virgile a inventé la fable de l'arrivée d'Enée à Carthage, où il lui fait épouser Didon, qu'il abandonne peu après par ordre de Jupiter; ce qui oblige cette reine infortunée à le poignarder de désespoir sur un Rien n'est plus fabuleux & plus l'aventure de Didon avec Enée, imaginée par Virgile. Il est certain

DID

Troyen. Peut être que le poëte Latin sentit cette erreur de chronologie; mais il aima mieux (e la permettre, que de priver son poëme d'un épisode si agréable & si intéressant pour les Romains. On y trouve l'origine de la haine qui se forma entre Rome & Carthage, des le berceau de ces deux 'villes.

DIDIUS - JULIANUS. Voyez Didier-Julien.

DIDYME. Voyez I. THO-MAS.

I. DIDYME d'Alexandrie, furinommé Chalcentrée ou Entrailles d'airain, à cause de son amour pour l'étude que rien ne fatiguoit, laifsa, suivant Sénèque, jusqu'à 4000 Traités. On juge bien qu'ils ne pouvoient pas être fort corrects, ni bien longs. Les anciens ont négligé de nous en donner le catalogue. C'auroit été pour eux un grand travail, qui, d'ailleurs, n'eût pas éré utile pour nous. L'auteur lui-même étoit souvent embarrassé à répondre fur quelle matiere il avoit travaillé. Ce compilateur infatigable étoit un terrible censeur. Le style de Cicéron, tout admirable qu'il est, ne sut pas à l'abri de sa critique; mais Ciceron a sublisté, & qui connoit Didyme?

II. DIDYME d'Alexandrie. de violer les promesses qu'elle quoique aveugle des l'age de cinq ans, ne laiffa pas d'acquerir de vaftes connoissances, en se faisant lire les écrivains facrés & profanes. On prétend même qu'il penetra dans les mathématiques, qui femblent demander l'usage de la vue. Il s'adonna particuliérement à la théobûcher, vers l'an 890 avant J. C. Togiè. La chaire de l'école d'Alexandrie lui fut confiée, comme contraire à la vérité historique, que , au plus digne. Se Jerôme, Ruffin, Pallade, Isidore, & plusieurs autres hommes célebres, futent ses que cette princesse ne vint au mon- disciples. Leur mastre mourut en de que 300 ans après le prince 395, à 85 ans. De tous ses ouvrages, il ne nous refle que fon Traité du St Esprit, traduit en latin par St Jerome. L'attachement de Didyme au sentiment d' Crigène, dont il avoit commenté le livre des Principes, le fit condamner après sa mort par le ve concile général, Cet attachement avoit indisposé St Jérôme contre lui, & il faut convenir que ce n'étoit pas tout-à-fait fans raison. Il paroît que c'est dans l'école d'Alexandrie que se sont formés ceux qui ont été les auteurs des grandes hérésies, qui ont causé de si terribles ébranlements à l'église Grecque pendant le Ive & le ve fiecles. Les ouvrages d'Origène, qui y étoient admités, y répandirent un poison subtil, dont plusieurs surent infectés. D'ailleurs, la poffeilion où étoit cette école, d'être regardée comme un oracle que l'on confultoit de tous côtés, engageoit ceux qui en étoient les docleurs, à beaucoup étudier Aristote & Platon; à creuser la méthaphysique, pour être en état de fatisfaire les philosophes & tous les savants qui proposoient des difficultés fur les vérités de la religion. On cût épargaé à l'Eglife une infinité de maux, fi l'on se sût persuadé que les véritables sources de la métaphysique sont dans l'Ecriture, & non dans Pla-

DIÉ, (Saint) Déodarus, eveque de Nevers en 655, qui ma fon siège; & le rétira dans les montagnes de Volges, pours'y confacter à la priere & à la méditation. Il mouruir vers 684. C'est sui qu'a donné fon nom à la ville de St. Dié en Lorraine.

DIEG:. Voyez Couto.

DIEMERBROEK, (Isbrand)
né à Montfort en Hollande l'an
1609, mort à Utrecht en 1674,
à 65 ans, professa l'anatomie
t la médecine dans cette ville

avec beacoup de distinction. Ses ouvrages font : I. Quatre livres fur la Peste, in-4°, inférés aussi dans un Recueil de Traités de Médecine, publiés à Genève en 1721, in-4°. L'auteur rapporté l'histoire de cette maladie funeste, confirme par lé raisonnement & l'expérience. II. Une Histoire des maladies & des blessures qui se rencontrent rarement. III. Divers autres Ouvrages d'Anatomie & de Médecine, recueillis à Utrecht, en 1685, in fo, par Timann Diemerbroek, apothicaire d'Utrecht, fils de ce médecin. Ces ouvrages sont pleins de digressions ennuyeuses. Les sigures des livres anatomiques ne font pas exactes, & les observations manquent quelquefois de justesse & de vérité. Son Anatomia, traduite en françois par Prest, Lyon, 1727, 2 vol. in-40, eft peu el-. timée.

DIEPENBECK, (Abraham) peintre, né à Bois le Duc, vers l'an 1607, étudia son art sous Rubens, & s'appliqua d'abord à travailler fur le verre. Il quitta ensuite ce genre, pour peindre à l'huile. Diépenbeck off moins count par les tableaux que par les desfins, qui font en très-grand nombre. On remarque dans ses ouvrages un génie heureux & facile : les compositions font gracientes. Il avoit beaucoup d'intelligence du clair obscur; son coloris est vigoureux. Le plus grand ouvrage qu'on ait publié d'après ce maître, est le Temple des Muses. Il a beaucoup travaille à des fujets de dévotion. C'est à lui que les graveurs de Flandre avoient recours pour des vignettes, des thefes, & de petites images à l'ufage des écoles & des congrégations. Il mourut à Anvers en 167% à 68 ans.

I. DIETERIC, (Jean-Conrad) né à Butzbach en Wétéravie, l'an 1612, mort professeur des langues à Giessen 1667, à 55 ans, se sit connoître par plusieurs ouvrages; entrautres, par ses Antiquisés du vicux & du nouveau Testament, 1671, in fo, semées d'une érudition profende; & par un Lexicon esymologicum Gracum, estimé.

II. DIETERIC, (Jean-Georges) favant d'Allemagne, a donné les Explications, dans la langue de son pays, & en latin, des plantes gravées dans l'ouvrage intitulé: Phyeamofa Iconographia. Ratisbonne, 1737, 1745, 4 vol. in-folio, contenant 1025 planches enluminées. Les exemplaires sur grand papier en sont fort recherchés.

DIEU, (Louis de) professeur Protestant dans le collège Wallon de Leyde, né à Flessingue en 1590, mort en 1642, à 52 ans, étoit un favant confommé dans les langués orientales, & qui possédoit beaucoup d'autres langues anciennes & modernes. Son grand pereavoit été domestique de Charles - Quint, qui lui accorda des lettres de nobleffe, & qui lui donna des marques de bienveillance, quoiqu'il eût embrassé la réformation. Il laissa de savantes observations sur l'Ecriture, sous le titre de Critica Sacra, Amsterdam 1693, in fol. On y trouve l'éclaiteiffement de plufieurs difficultés. II. Hiftoria Christi, persicè & latine, Leyde 1639, in-4°, curieuse & recherchée. Cet ouvrage est une traduction de la VIE de JESUS - CHRIST, écrite en persan par Jérôme Xavier, missionnaire jésuite. III. Grammatica linguarum Orientalium, Francfort 1683, in-4°; & d'autres ouvrages théologiques... On connoit encore de ce nom, Antoine DIEU, célebre graveur, qui a tra-Vaillé d'après le Brun. On remarque son estampe du Sauveur agonifest dans le jardin des Oliviers.

ID I G

I. DIEU - DONNÉ I , (DausDEDIT) pape après Boniface IV ,
le 13 novembre 614, se signala
par sa piété & par sa charité envers les malades. Il mourut en
617, après avoir sait éclater son
savoir & ses vertus. C'est le premier pape dont on ait des bulles

fcellées en plomb.

II. DIEU-DONNÉ II, (A-DIO-DATUS) pape vertueux & prudent, fuccéda au pape Vitalien, en avril 672, & moutur le 17 juin 676. Il est le premier qui air employé dans ses lettres la formule, Salutem & Apostolicam benedictionem.

DIGBY, (Kenelme) connu fous le nom de Chevalier Digby, étoit fils d'Everard Digby, qui entra dans la conspiration des poudres contre Jacques I, & qui eut la tête tranchée en punition de ce crime. Le fils, iostruit par les malheurs du pere, donna tant de marques de fidélité à son prince, qu'il fut rétabli dans la jouissance de ses biens. Charles I, qui ne l'aima pas moins que Jacques, le fit gentilhomme de fa chambre, intendant général de fes armées navales, & gouverneur de l'arsenal maritime de li-Sainte-Trinité. Il se signala contre les Vénitiens, & fit plusieurs prises sur eux proche le port de Scanderoue. Les armes ne lui firent pas négliger les lettres. Il s'appliqua aux langues, à la politique, aux mathématiques, & furtout à la chimie. Ses études ne furent pas infructueuses. Il trouva d'excellents remedes, qu'il donnoit gratuitement aux pauvres, & à toutes les autres personnes qui en avoient besoin. L'attachement de Digby à la famille royale ne se démentit point, même dans les malheurs qu'elle effuya. La reine veuve de *Charles I* , l'envoya deux fois en ambassade auprès du pape Innocene X. Il vit ses biens confis-

ques, sa personne bannie, saas se plaindre. Il se retira tranquillement en France, & ne retourna en Angleterre que lorsque Charles II eut été rétabli fur le trône. Il v mourut de la pierre le 11 mars 1665, à 60 ans. Il laissa trois fils; l'un d'eux eut deux filles. Les autres moururent sans postérité. On doit au chevalier Digby: I. Un Traité sur i'immortalité de l'ame, publie en anglois en 1661, in - 4°; traduit en latin & imprimé en 1664 à Francfort, in-8° L'auteur avoit eu de longues conférences sur ce sujet important avec Descartes . & en avoit profité. II. Dissertation sur la végétation des Plantes, traduit de l'anglois en latin par Dapper, Amfterdam 1663, in 12; en françois par Trehan, 1667, Paris in - 12. III. Discours sur la poudre de Sympathie pour la guérison des plaies; traduit en latin par Laurene Seraufius: imprimé à Paris en 1658, puis en 1661; enfin en 1730, avec la Differtation de Charles de Dionis, sur le Tænia ou Ver plat.

DIGNA ou DUGNA, femme courageuse d'Aquilée en Italie, aima mieux se donner la mort, que de confentir à la perte de son honpeur. Sa ville ayant été prise par Attila, voi des Huns, l'an de J. C. 452, ce prince voulut attenter à sa pudicité. Elle le pria de monter sur une galerie, seignant de lui vouloir communiquer quelque secret d'importance; mais aussi-tôt qu'elle fe vit dans cet endroit qui donnoit fur une riviere, elle se jeta dedans, en criant à ce barbare: Suis - moj,

fi tu veux me posséder!

DILLEN, (Jean-Jacques) natif. de Darmstadt en Allemagne, & professeur de botanique à Oxford, mourut en 1747. On a de lui: I. Catalogus Plantarum circa Giessam sponte nascentium, Francfort 1719, in-12. II. Horeus Elthamenfis, in-fol.

2 vol. Londres 1732, avecun grand nombre de figures. III. Historia Muscorum, in fol.

DIMITRONICIUS , (Bafile) général d'armée du grand duc de Moscovie, maltraita quelques officiers d'artillerie. Deux d'entr'eux prirent la fuite, & furent arrêtés fur les frontieres de Lithuanie, & menés au grand duc. Pour sauver leur vie, ils eurent recours à la calomnie, & dirent à ce prince que Basile avoit dessein de passer zu service du roi de Pologne, & qu'il les avoit envoyés pour cela en Lithuanie. Le grand duc, outré de colere, manda aussi tôt le général; & malgré les protestations qu'il fassoit de son innocence, il lui fit souffrir de cruels tourments. Ensuite il commanda qu'on le liât fur une jument aveugle, attachée à un chariot, & qu'on chassat cet animal dans la riviere. Le malheureux étant sur le bord de l'eau, le grand duc lui dit à haute voix: que puifqu'il avoit deffein d'aller trouver le Roi de Pologne, il y allat avec cet equipage. Ainfi perit Dimitronicius, quoique innocent. C'est. une leçon pour les hommes en place, qui se croient des dieux,& qui maltraitent leurs inférieurs comme des bêtes de somme.

DINA, fille de Jacob & de Lie, née vers l'an 1746 avant J. C., fut violée par Sichem, fils d'Hemor, roi de Salem, auquel sa beauté& sa grace à danser avoient inspiré une violente passion. Siméon & Lévi. freres de la belle outragée, pour venger sa honte, engagerent Sichem'à recevoir la circoncision avec son peuple, en lui faisant espérer de lui donner Dina en mariage. Ils profiterent du temps auquel les Sichimites s'étoient fait circoncire, & que la plaie étoit encore fraiche, les massacrerent tous & pille. rent leur ville.

DINARQUE, orateur Grec, fils de Sostrace & disciple de Théophraste, gagna beaucoup d'argent à compofer des harangees, dans un temps où la ville d'Athénes étoit sans orateur. Accusé de s'être laissé corrompre par les présents des ennemis de la république, il prit la fuite, & ne revint que 15 ans après, vers l'an 340 avant J. C. De 64 Harangues qu'il avoit composées, il n'enreste plus que 3, dans la collection des orateurs anciens d'Etienne, 1575, in-fol.; ou dans celle de Venise, ISI3, 3 tomes in-fol.

DINOCRATE ou DIOCLÈS, de Macédoine, architecte, qui propola à Alexandre le Grand de tailler le mont-Athos en la forme d'un homme tenant dans fa main gauche une ville, & dans la droite une coupe, qui recevroit les eaux de tous les fleuves qui découlent de cette montagne, pour les verser dans la mer. Alexandre ne crut pas qu'un pareil projet put être exécuté; mais il retint l'architecte auprès de lui, pour bâtir Alexandrie. Pline affure qu'il acheva de rétablir le temple de Diane à Ephese. Après avoir mis la derniere main à ce grand ouvrage, Peolombe - Philadelphelui ordonna d'élever un temple à la mémoire de sa semme Arfinoé. Dimerate se proposoit de mettre à la voute de ce monument une pierre d'aimant, à laquelle la flatue de cette princesse auroit été suspendue. Il vouloit étonner le peuple par cette merveille, & l'obliger à adorer Arfinoé comme une déesse; mais, Prolomée & son architede étant morts, ce dessein ne fut pas exécuté.

DINOSTRATE, géometre, ancien contemporain de Platon, fré quentoit l'école de ce philosophe, évole célebre par l'étude que l'on y faisoit de la géometrie. Il est un de ceux qui contribuerent le plus

DIN aux progrès confidérables qu'elle y fit. On le croit l'inventeur de la Quadratrice, ainfi nommée, parce que, si on pouvoit la décrire en entier, on auroit la quadrature du

DINOTH , ( Richard ) historien Protestant, né à Coutances, mort, vers 1580, a laissé un ouvrage intitulé : De bello civili Gallico, écrit fans partialité.

DINOUART, (Antoine-Joseph-Toussaint) prêtre, chanoine du chapitre de St. Benoît à Paris, de l'académie des Arcades de Rome, né d'une famille honnête à Amiens le 1 nov. 1715, mort à Paris le 23 avril 1786. Après avoir rempli les fonctions du ministere facré dans sa patrie, il vint habiter la capitale pour se livrer aux travaux du cabinet. M. Joly - de-Fleuri, alors avocat-général, lui accorda son estime, sa confiance & sa protection. Il travailla d'abord au Journal Chrétien, fous l'abbe Joannes; & le zele avec lequel il attaqua certains écrivains, & fur - tout M. de Saint · Foix , lui procura quelques défagréments; Il avoit dénoncé ce dernier comme un incrédule qui ne cherchoit que l'occasion de glisser son poifon dans fes ouvrages. L'auteur Breton, vif & bouillant, lui intenta un procès criminel, ainsi qu'à l'abbé Joannet. Cette petite querelle fint par une espece de réparation que les deux Journaliftes lui firent dans leur écrit périodique. L'abbé Dinouart travailla bientôt pour fon compte ; en octobre 1760 il commença son Journal eccléfiastique, ou Bibliothéque des sciences ecclésiastiques, qu'il a continué jusqu'à sa mort. Il avoit formé une correspondance étendue avec les curés de province, qui le consultoient sur les difficultés de leur ministere. Cette corresDIN

pondance servit à faire valoir son Journal, qui étoit rempli d'ailleurs de solides inftructions sur toutes les parcies de la discipline, de la morale & de l'histoire ecclésiastique. Le rédacteur puisoit à la vérité, sans scrupule, presque tous ses arricles dans des livres connus, fans y changer un seul mot; il a inséré, par exemple, dans son Journal, toute la partie ecclésiastique de l'Histoire universelle de M. Hardion; mais les curés de campagne qui n'avoient pas ce livre & quelques autres, étoient charmés de le retrouver dans la compilation périodique de l'abbé Dinouart. D'autres critiques lui ont reproché de faire un alliage peu convenable de matieres; d'annoncer, par exemple , dans la même feuille le Baume de Genevieve & des Sermons à vendre, pour les jeunes orateurs qui ne veulent pas se donner la peine d'en composer; mais en cela, l'abbé Dinouart ne cherchoit qu'à procurer des secours utiles, soit pour le corps, soit pour l'ame. Il avoitnaturellement l'ame bonne & le cœur sensible. La grande vivacité de son caractere qui le jetoit quelquefois dans des emportements passagers, qu'il condamnoit lui même, lui donnoit aussi de l'activité pour obliger, & il n'en laissoit pas échapper les occasions. On a de lui, l'Embryologie sacrée, traduite en latin, in-12. Le Manuel des Pafteurs, 3 vol. in - 12. Ouvrage très - utile pour l'exercice des fonctions pastotales. III. La Rhétorique du Prédicateur, ou Traité de l'éloquence du corps, in-12, dont le style n'est point le principal mérite. En général, il écrivoit d'une maniere diffuse, lache & incorrecte, en prose comme en vers ; car il se méloit d'être poëte françois & latin.

DINUS, natif de Mugello,

bourg de Toscane, jurisconsulte & professeur en droit à Bologne, floriffoit sur la fin du XIIIº fiecle. Il paffoit pour le premier jurisconsulte de son temps, par le talent de la parole, la vivacité de son esprit, & la netteté de son style. Le pape Boniface VIII le fit travailler à la compilation du vie livre des Décrétales, appelé le Sexu. Ce jurifconsulte mourut à Bologne en 2303, du chagrin de n'avoir pas été honoré de la pourpre Romaine. Il est auteur de plusieurs ouvrages fur le droit civil: I. D'un Commentarium in regulas Juris pontificii, in-8°. Cynos, son disciple, affure qu'il contient les principes choisis de cette science; &, si l'on en croit Alciat, c'est un livre qui mérite d'être appris mot à mot. Mais ceux qui savent que Charles du Moulin, en le commentant, y a corrigé une infinité de fautes, vertont que ces éloges ont besoid d'être réduits. II. De Gloffis conerariis, 2 vol. in-fo, dans lesquels il s'est glissé aussi beaucoup d'erreurs, &c.

I. DIOCLÈS, héros révéré ches les Mégariens, qui célébroient ca son honneur des jeux nommés Diselès ou Diocléides.

II. DIOCLÈS, géometre consu par la courbe, appelée Cycloice, qu'il imagina pour la folution du problème des deux moyennes proportionnelles, florissoit avant le ve siecle... Voyez Exicure.

III. DIOCLES. Voyez DINO-

DIOCLÉTIEN, (Casus Valerius Diocletianus) dont le nom primitif étoit Doclès, naquit à Dioclée dans la Dalmatie, l'an 245. Les uns difent qu'il étoit fils d'un geffier, d'autres, qu'il avoit été eclave. Ce qu'il y a de fur, c'el que

la famille étoit fort obscure. Il commença par être foldat, & parvint, par degrés, à la place de général. Il avoit le commandement des officiers du palais, lorsqu'il futélevé à l'empire l'an 284, après l'affaffinat de Numérien. On dit qu'il tua, de sa propre main, Aper, meurmer de ce prince, pour accomplir la prédiction qu'une Druide lui avoit faite, qu'il seroit empereur stor qu'il auroit lui-même immolé Aper. Comme ce mot fignifie en latin fanglier, il tuoit auparavant tous les sangliers qu'il rencontroit; mais lorsqu'il eut donné la mort à Aper, il dit à Maximien Hercule, à qui il avoit confié cette prophétie: Voilà la prédiction de la Druide accomplie! Ce Maximien Hercule étoit fon ami. Ils avoient été simples soldats dans la même compagnie; il partagea avec lui l'empire l'an 286. Ils avoient toujours été fort unis, avant de régner ensemble : ils le surent encore plus étroitement lorsqu'ils régnerent; & , quoiqu'ils no fullent pas parents, on les appeloit freres. L'an 292 fut marqué par la défaite d'Achillée : ( Voyez ce mot). Il créa, la même année, deux Bouveaux Césars, Conftance Chlore & Galere . Maximien. Cette multi-Pication d'empereurs ruina l'empire, parce que, chacun d'eux voulant ayoir autant d'officiers & de soldats que ses collegues, on fut obligé d'augmenter confidérablement les impots. Ce fut Galere qui inspira à Dioclétien sa haine pour le Christianisme. Il l'avoit aimé pendant plusieurs années, à ce qu'affure Eusebe; il changea tout-àcoup de sentiment. Ses collegues entent ordre de condamner aux sup-Plices, chacun dans leur département, tous ceux qui professoient la religion Chrétienne, & de faire démolir les églises, de brûler leurs livres, de vendre, comme des es-

DIO 299 claves les moindres d'entre eux, & d'exposer les plus distingués à des ignominies publiques. Cette perfécution, la derniere avant Conftantin, commença la 19ª année du regne de Dioclétien, (c'est-àdire, l'an 303 de J. C., &c 239 ans après la premiere sous Néron): elle dura 10 ans, tant fous cet empereur, que sous ses successeurs, Le nombre des martyrs fut fi grand, que les ennemis du Christianisme crurent lui avoir donné le coup mortel, & s'en vanterent dans une inscription qui portoit : Qu'ils avoient aboli le nom & la superstition des Chrétiens. & rétabli l'ancien culte des Dieux. Pour se vanter d'une pareille chose, il falloit qu'on eût fait périr bien des fideles. Comment donc un auteur célebre ofe-t-il dire : Qu'il n'est pas vrai que les provinces surent inondées de sang, comme on se l'imagine? Cela n'eft, malheureusement, que trop vrai. Mais, loin que la perfécution accélérat la ruine du Christianisme, elle ne servit qu'à faire triompher la religion. On peut certainement avouer que Diociétien fut un persécuteur, en rendant justice d'ailleurs à ses bonnes qualités. C'est ce qu'a fait Crevier, qui en trace ce portrait impartial & fidele: " A tout prendre, dit-il, ce fut un » grand prince; génie élevé, éten-» du , sachant se faire obeir & » même tespecter de ceux de qui " il ne pouvoit exiger une entiere » obéissance; ferme dans ses pro-" jets, & prenant les plus justes " mesures pour l'exécution; actif " & toujours en mouvement; soi-" gneux de placer le mérite, & d'é-" loigner de sa personne les hom-" mes vicieux; attentif à entrete-" nir l'abondance dans la capitale, » dans les armées, dans tout l'em-» pire. Mais, avec tant de qualités " dignes d'estime, il connut peu

» l'art de se rendre aimables & » quoiqu'il se sit une gloire d'i-» miter Marc-Aurele, il s'en fallut » beaucoup qu'il représentat sa » bonté. Outre la perfécution » cruelle qu'il ordonna contre » les Chrétiens, en général son » gouvernement fut dur & ten-» dant à fouler les peuples. Toute » l'histoire lui a reproché la hau-» teur, le faste, l'arrogance. Sa » prudence même dégénéroit en » finesse, & inspiroit la défiance » & les soupçons. On a remar-» qué que son commerce étoit » peu sûr, & que ceux qu'il ap-» peloit ses amis, ne pouvoient » pas compter fur une affection » véritable & fincere de sa part. » Son caractere ressembloit beau-» coup à celui d'Auguste : l'un & » l'autre, ils rapportoient tout à » eux-mêmes, & ils ne furent ver-» tueux que par intérêt. Mais la » modestie & la douceur établis-» sent une différence bien avanta-» geuse en faveur du fondateur de » la monarchie des Césars, par-» desfus le prince que je lui com-» pare. En ce qui regarde la guer-» re, le parallele ne se dément » point. Ils ne l'aimerent ni l'un, » ni l'autre; ils n'y excellerent » point, quoique l'on ne puisse » pas dire qu'ils y fussent igno-» rants, ni qu'ils manquaffent n de courage dans les occasions » qui en demandoient. Tous deux , » ils suppléerent à ce qu'ils sen-» toient que l'on pouvoit dep firer en eux à cet égard, par » le choix de bons & habiles lieu-» tenants ou affociés. Dioclétien » n'avoit l'esprit nullement cul-» tivé, & je ne vois rien qui nous » invite à croire qu'il ait favorisé » & protégé les lettres qu'il igno-» roit ». Tel fut ce prince jusqu'au temps de son abdication. Le 13 décembre 304, Dioclétien,

attaqué d'une maladie lente. tomba dans une fi grande foiblesse, qu'on le crut mort. Il revint; mais fon esprit, totalement affoibli, n'eut plus que des lueurs de raison. Cet affoiblissement, joint aux vexations de Maximien-Galere, l'obligea de se dépouiller de la pourpre impériale dans Nicomédie, l'an 305 de J. C. Ayant recouvré sa fanté, il vécut encore 9 ans, dans sa retraite de Salone, que quelques - uns ont cru être la patrie. Il s'amufoit à cultiver ses jardins & ses vergers, disant à ses amis «qu'il n'avoit commencé à vi-» vre que du jour de sa renoncia-» tion ». On ajoute même que Maximien ayant voulu l'engager à remonter sur son trône, il répondit : Le trone ne vaut pas la tranquillité de ma vie; je prends plus de plaisir à cultiver mon jardin, que je n'en ai eu autrefois à gouverner la terre. Les réflexions de sa retraite furent d'un homme sage. Un Roi, disoit-il, ne voit jamais la vérité de ses yeux. Il est obligé de se sier aux yeux des autres, & il est presque toujours trompé. On le porte à combler de faveurs ceux qui mériteroient des châtiments, & à punir ceux qu'il devroit récompenser. Il est vrai que cette vie dut être fort douce pour Iui, tant que les Céfars, qui lui devoient la pourpre, vécurent, parce qu'ils lui marquoient la plus grande déférence, Mais, lorsque Constanzin & Licinius furent seuls maîtres dans l'Occident, Diocléties ne dut pas trouver tant de plaisir à cultiver son jardin. Le premier venoit de faire mourir Maximien & Maxence fon fils, que Dioclétien avoit toujours aimés. Constantin lui écrivit même pour lui reprocher cette amitié, & le vieillard intimidé résolut (dit-on) 'de finir sa vie en se refusantles aliments. Il mourut en effet

DIO Pan 314 de J., à 68 ans. Son regne fut marqué par quelques lois intéressantes. & par les édifices superbes dont il embellit plufieurs villesde l'empire, sur-tout à Rome, Milan, Nicomédie & Carthage. Mais les dépenses en bâtiments furent un peu onéreuses au peuple, & sa magnificence fastueuse produisit des effets pernicieux. Ses successeurs Galere Maximien, Maximin Daïa & Mexence, imitant la vanité, fans avoir ses vertus, voulurent à son exemple qu'on les traitat d'Etermels, qu'on se prosternat devant les flatues de ces vers de terre comme devant celles des Dieux. C'est depuis Dioclétien que l'empire, epuisé de plus en plus, commença de comber dans une décadence trop réelle. Ecoutons sur ce sujet intéressant M.l'abbé de Condillac: «Depuis " Auguste jusqu'à Marc - Aurele, b (dit ce sage écrivain) les Ron mains se soutinrent sous les » bons empereurs, par leurs pro-» pres forces bien ménagées; & » sous les mauvais, par l'habitu-» de où l'on étoit de les craindre : » on les redoutoit, moins parce " qu'ils pouvoient vaincre, que " parce qu'on se souvenoit de n leurs victoires. Depuis Marc-D Aurele jusqu'à Dioclétien, tout » concouroit à leur ruine; les » plus grands fuccès furent sans » fruit; il ne leur refta que la gloi-» re de se désendre, & ils se rui-D noient par leurs victoires. Les » guerres civiles & les guerres » étrangeres concouroient à dé-» peupler les provinces; les dé-" vaftations des barbares les ap-» pauvrifioient ; les abus qu'on » pallioir par intervalles, & qui

» se reproduisoient avec plus de

» nuellement les défordres; & les

» impôts, qui se multiplioient

" d'autant plus qu'il restoit moins

DIO 301 » de reffources, achevoient de . » mettre le comble à la misere. » Sous Dioclétien, quatre princes » & quatre grandes armées furent » un furcroît de charges que l'état » ne pouvoit supporter qu'en s'é-» puisant. C'est néanmoins dans ces » circonflances que le faste Afiati-» que s'introduisit à la cour des » empereurs: fafte qui coûta quel-» quefois aux peuples autant que » l'entretien même des armées. » Alors Rome ceffa d'être le cen-» tre des richeffes de l'empire, » parce que les empereurs n'y vin-» rent presque plus ; elle s'appau-» vrissoit donc sensiblement, & » cependant on continua d'affujet-» tir l'Italie aux mêmes imposi-» tions qu'elle payoit auparavant. » Enfin l'empire dont les richeffes » s'épuisoient, manquoit encore » de bras pour le défendre. Com-» me avant Diocléties la condition » des foldats étoit la plus heureu-» fe, depuis que les armées dispo-» soient de la dignité impériale, » & que prendre le parti des ar-» mes, c'étoit changer (a qualité » d'esclave en celle d'oppresseur » & de tyran; l'empire trouvoit » toujours à sa disposition plus de » milice qu'il n'en avoit besoin. » Mais lorsque ce prince eut ac-» coutumé les légions à l'obéif-» fance, les armées n'étant plus » en état de déposer les empereurs, » de piller les peuples, & de se » faire donner arbitrairement des » gratifications, le fort des foldats » ne fut plus eqvié, & personne » ne voulut plus porter les ar-» mes...» Les empereurs ayant été réduits à prendre des Barbares à leur folde, ces Barbares sentirent bientôt qu'ils faisoient toute la » violence, augmentoient conti- e force de l'empire, &, de vils mercenaires qu'ils étoient d'abord, ils

> voulurent devenir maîtres ; & dèslors tout fut perdu. L'Ere de Dio

elleien ou des Martyre, qui a été long-temps en usage dans l'Eglise, & qui l'est encore chez les Cophtes & les Abyssins; commence le 29 août de l'an 284. On a gravé les Bains qu'il sit bàtir, en 1558, infol. On les trouve aussi dans le Tri-sor d'Antiquités de du Boulai, in-sol.

DIOCRE, (Raimond) nom d'un chanoine de Notre-Dame de Paris, qu'on crut mort en odeur de sainteté l'an 1084. On a conté sur lui un miracle, contredit avec raifon par les meilleurs critiques. Son corps ayant été apporté, dit-on, dans le chœur de son église, il leva la tête hors du cerçueil, à ces mots de la IVe leçon de l'Office des Morts: Responde mihi, &c. & cria sout hant, par 3 différences fois: Justo DEI judicio accusarus sum.... indicatus sum... sondemnatus sum. On ajoute que ce miraçle fut la caufe de la retraite de St BRUNO. Gerfon est le premier qui on aitfait mention, mais comme d'une histoire douteuse. Veyer la Differtation de Launoi : De vera causa secessus Sti BRUNONIS in Eremum.

DIODATI, (Jesn) ministre, professeur de théologie à Genève, natif de Lucques, mourut à Genève en 1652, à 73 ans. On a de lui : I. Une Traduction de la Bible en italien, publice, pour la 1re fois, en 1607, à Genève, avec des notes; & réimprimée en 1641, iafol., dans la même ville. C'est plutôt une paraphrase qu'une traduction. Ses noses approchens plus des méditations d'un théologien, que des réflexions d'un bon critique. II. Une Traducsion de la Bible en françois, in fo. à Genève, en 1664, écrite d'un Ayle barbare. III. Une Version fran- . coise de l'Histoire du Concile de Trenre, par Fra-Paolo; aussi mal écrite que sa Bible, mais affez exacte.

Diodati avoit été député au fameux fynode de Dordrecht, en 1618; & lorsqu'il apprit la malheureuse fin de Barasveldt, avocat-général de Hollande, il dit que les canons du fynode de Dordrecht avoient emporté la tête de l'Avocat de Hollande; & ce jeu-de-mots rensermoit une vérité.

I. DIODORE de SICILE, ainfi appelé, parce qu'il étoit d'Agyre, ville de Sicile, écrivoit fous Jules César & sous Auguste. On a de lui une bibliothèque historique, fruit de 30 ans de recherches. On affure qu'il avoit été lui-même voir les lieux dont il avoit à parler; & le long féjour qu'il fit à Rome, lui donna le moyen de faire des recherches utiles dans les bibliothéques. Son ouvrage étoit divisé en XL livres, dont il ne nous reste que XV. avec quelques fragments. Il comprenoit l'histoire de presque tous les peuples de la terre, Egyptiens, Syriens, Medes, Perfes, Grecs, Romains, Carthaginois. Son flyle n'est ni élégant, ni orné, mais simple, clair, intelligible; & cette simplicité n'a rien de bas ni de rampant. Prolixe dans les détails frivoles & fabuleux, il gliffe fur les affaires importantes. Mais, comme il avoit beaucoup compilé, for Histoire présente de temps en temps des faits curieux; & on doit beaucoup regretter la perte de ses autres livres, qui auroient jeté de la lumiere sur l'histoire ancienne. Diodore n'approuve pas qu'on interrompe le fil de l'histoire par de fréquences & de longues harangues. Il n'en rejette pourtant pas entiérement l'usage, & croit qu'on peut les employer fort à propos, quand l'importance de la matiere femble le demander. Après la défaite de Nicias, on délibéra dans l'affemblés de Syracuse quel traitement on devoit faire aux prisonniers Athé-

107

mens. Diedore rapporte les harangues des deux orateurs, qui sont longues & fort beiles, fur tout la premiere. On ne doit pas compter abiolument fur les dates de chronologie, ni fur les noms, foit des archontes d'Athenes, soit des tribuns & consuls de Rome, où il s'est glissé plusieurs fautes. Cette Histoire offre, de temps en temps. des réflexions fort sensées & fort judicieuses. Diodore a sur - tout grand soin de rapporter les succès des guerres & des autres entrepriles, non au hasard, ou à une fontane aveugle, comme le font plusieurs historiens; mais à une fagesse & à une providence qui prélide à tous les évenements. Cet historien a été traduit en latin, en partie, par le Pogge, & en françois, par l'abbé Terraffon. (Voyer TERRASSON). On prétend que celui-ci n'entreprit cette traduction, qui forme 7 vol. in-12, que pour prouver combien les admirateurs des anciens sont aveugles. Ce n'est pas plaider de bonne foi la cause des modernes, que de croire leur affurer la supériorité, en les oppofant à Diodore de Sicile, historien un peu crédule & écrivain du second ordre, mais cependant nécessaire pour l'histoire ancienne. Cest Homere qu'il faut comparer à Milson; Démosthene à Bossuet; Tacise à Guichardin, ou peut-être à personne; Séneque à Montagne; Archimede a Newton: Aristote à Descares; Platon & Lucrece au chancelier Bacon. Pour lors de procès des anciens & des modernes ne sera plus si facile à juger. Nous avons dit que Diodore de Sicile étoit crédule : en faut-il d'autre preuve que sa descripcion de l'île de Pancaie, où l'on voit des allées d'arbres odoriférants à perte de vue; des fontaines qui forment une infinité de canaux bordés de fleurs; des oifeaux

inconnus par-tout ailleurs, qui chantent fous d'éternels ombrages; un temple de marbre de 4000 pieds de longueur? &c. &c. La premiere édition latine de Diodore est de Milan, 1472, in-fol. Les meilleures du sexte sont celle de Henri Etienne, en grec, 1559, parfaitement imprimée; & celle de Weiffeling . Amfterdam , en grec & en latin, avec les remarques de différents auteurs, les variantes. & tous les fragments de l'historien Grec, 1746, 2 vol. in - fol. On estime ausii celle qui a été donnée par L. Rhodeman, Hanau, Wechel. in-fol. 2 volumes, 1604.

II. DIODORE d'Antioche, prêtre de cette églife, & ensuite évêque de Tharfe, fut disciple de Sylvain, & maître de S. Jean-Chryfoftůme, de S. Bafile, & de S. Athanafe. Ces l'aints donnent de grands éloges à ses vertus & à son zele pour la foi : éloges qui ont été confirmés par le premier concile de Conftantinople. S. Cyrille au contraire l'appelle l'ennemi de la gloire de J. C., & le regarde comme le précurfeur de Nestorius; mais ce jugement ne paroît pas fondé. Diodore fut un des premiers commentateurs qui s'attacherent à la lettre de l'Ecriture, sans s'amuser à l'allégorie; mais il ne nous reste de ses ouvrages que des fragments, dans les Chaines des Peres Grecs. C'est une petite perte, s'il est vrai, comme on l'a dit, qu'il pouffa l'amour pour le sens littéral, jusqu'à détruire les prophéties sur J. C.

DIODOTE, Voy. TRYPHON.

I. DIOGÉNE, d'Apollonie dans
l'ile de Crète, se distingua parmi
les philosophes qui fleurirent en
Ionie, avant que Socrate philosophat à Athènes. Il sut disciple &
successeur d'Anaximènes, dans l'école d'Ionie. Il recitia un peu le
sentiment de son maître touchant

la cause premiere. Il reconnut, comme lui, que l'air étoit la matiere de tous les êtres; mais il atgribua ce principe primitif à une vertu divine. On prétend qu'il obferva avant tout autre, que l'air fe condense & se raréfie. Il florissoit vers l'an 500 avant J. C. On dit que c'étoit un esprit souple & adroit, susceptible de toutes les formes. Il étoit fouvent appelé à la cour des princes qui régnoient dans l'Afie mineure, & qui profitoient de ses lumieres, soit pour établir de nouvelles lois, soit pour rédiger par écrit des traités de paix ou d'alliance.

II. DIOGENE le Cynique, né à Sinope ville du Pont, fut chassé de fa patrie pour crime de fausse monnoie. Son pere, qui étoit banquier, fut banni pour le même crime. De feux monnoyeur, il devint Cynique: fon chatiment fit naitre fa philosophie. En se retirant de Sinope, il écrivoit à ses compatriotes: Vous m'avez banni de votre ville. & moi je vous rélegue dans vos maisons. Vous rester à Sinope, & je m'en vais à Athenes; je m'entretiendrai tous les jours avec les plus honnêtes gens du monde, tandis que vous ferez dans la plus mauvaife compagnie. Il emmena avec lui un esclave, nommé Ménade, qui l'abandonna bientôt après. Comme on lui confeilloit de faire courir après lui, il répondit : Ne seroit - il pas ridivule que Ménade pût vivre sans Diogene, & que Diogene ne put vivre sans Ménade ? Arrivé à Athenes, il alla trouver Antisthène, chef des Cyniques; mais ce philosophe, qui avoit fermé son école, ne voulut pas le recevoir. Il revint de nouveau. Antisthène prit un bâton pour le chasser: Frappez, lui dit Diogene; tant que vous aurez quelque chose à m'apprendre, vous ne trouverez jamais de baton affez dur pour m'6-

loigner de vous. Le maître, vaincit par sa persévérance, lui permit d'être son disciple. Jamais il n'en eut de plus zélé. Diogène goûta beaucoup un genre de philosophie qui lui promettoit de la célébrité, & qui ne lui prescrivoit que le renoncement à des richesses qu'il n'avoit point. Il joignit aux pratiques rigoureuses du Cynisme, de nouveaux degrès d'auftérité. prit l'uniforme de la fecte; un baton, une beface, & n'avoit pour tout meuble qu'une écuelle. Ayant apperçu un jeune enfant qui buvoit dans le creux de sa main : il m'apprend, dit-il, que je conferve du superflu ; & il cassa son écuelle. Un tonneau lui servoit de demeure. & il promenoit par-tout sa maifon avec lui, comme les limaçons promenent la leur. Ou'on ne croie pas qu'avec son manteau rapiécé. sa besace & son tonneau, il fût plus modefte; il ésoit aussi vain sur son fumier, qu'un monarque Persan fur fon trône. Ce fophiste orgueilleux étant entré un jour chez Platon, dont la philosophie étoit douce & commode, se mit à deux pieds fur un beau tapis, en difant: Je foule aux pieds le faste de Platon. - Oui, répliqua celui-ci, mais par une autre sorte de faste...Platon ayant défini l'homme un animal à deux pieds sans plumes; Diogène pluma un coq, & le jetant dans fon école : Vollà, dit-il, voers homme. C'est apparemment alors que Platon dit, que Diogène écoie un Socrate fou... Alexandre le Grand étant à Corinthe, eut la curioficé de voir cet homme fingulier; il lui demanda ce qu'il pouvoit faire pour lui? Diogène le priade se détourner seulement tant soit peu, & de ne. pas lui ôter fon foleil. Le conquérant fut vaincu dans cette occafion par le philosophe. Cette réponse lui parutsi sublime, qu'il dit:

dit: a. Si je n'étojs pas Alexandre, n je vondrois être Diogenen.

Sensit Alexander, testa cum vidit in illa

Magnum habitatorem, quantò felicior hic, qui

Nil cuperet, quam qui totum sibi posceret orbem.

JUVEN, Sat. XIV.

A peine eut-on publié le décret qui ordonnoit d'adorer le vainqueur Macédoniea fous le nom de Bacchus de l'Inde, qu'il demanda, lui, à être adoré sous le nom de Sérapis de la Grece. Né avec un esprit plaifant, vif, ingénieux, & avec une ame fiere & élevée, il se jouz de toutes les folies & brava toutes les terreurs. Un jour le Cynique parut en plein midi dans une place publique, avec une lasterne à la main. Onlui demanda ce qu'il cherchoit. Un homme, répondit-il.... Une autre fois, il vis les juges qui menoient au supplice un homme. qui avoit volé une petite phiole dans le tréfor public : Voilà de grands volcurs, dit-il, qui en conduisent un petit... Une semme s'étant pendue à un olivier, il s'écriz qu'il seroit à souhaiter que tous les arbres pertaffent de semblables fruits.... U avoit été quelque temps captif. Comme on alloit le vendre, il cria: Qui veut acheter un maltre? On lui demanda : Que fais - tu faire? -Commander aux hommes, répondit notre Cynique. Un noble de Corinthe l'ayant acheté : Vous êtes mon matere , lui dit-il ; mais préparezvous à m'obéir comme les grands aux médecins. Ses amis voulurent le racheter: - Vous êtes des imbécilles, leur dit - il; les lions ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent, mais ceux-ci sont les valets des lions... Diogene s'acquitta si bien de ses emplois chez fon nouveau maître, que Xeniades (c'étoit son nom) lui

confiz ses fils & ses biens, en disant par-tout : Un bon Génie est eneré chez moi. On croit qu'il vieillit & mourut dans cette maison, l'an 320 avant J. C., à 96 ans. On le trouva sans vie enveloppé de son manteau. Il ordonna, dit-on, que son cadavre fût jeté dans un fossé, & qu'on se contentat de le couvrir d'un peu de pouffiere. Mais rous servirez de pâture aux bêtes, lui dirent ses amis. — Eh bien, répondit-il. qu'on me mette un bâton à la main, afin de chaffer les bêtes. - Et comment pourrez-vous le faire, répliquerent-ils, puisque vous ne sentirez rien. - Que m'importe donc, reprit Diogene, que les bêtes me déchirent? On n'eut point d'égard à son indifférence pour les honneurs fune, bres. Ses amis lui firent des obseques magnifiques à Corinthe. Les habitants de Sinope lui érigerent des statues. Son tombeau fut orné d'une colonne, sur laquelle on mit un chien de marbre. C'étoit à cet animal qu'on comparois les Cyniques, parce qu'ils aboyoient après tout le monde. On rapporte de lui plusieurs belies pensées. « IL y a » un exercice de l'ame, & un exer-» cice du corps. Le premier est » une fource féconde d'images » fublimes qui naissent dans l'ame. " qui l'enflamment & qui l'élevent. " Il ne faut pas négliger le second, » parce que l'homme n'est pas en " santé, si l'une des deux parties " dont il est composé est malade... » Tout s'acquiert par l'exercice: » il n'en faut pas même excepter la » vertu; mais les hommes ont tra-" vaillé à se rendre malheureux. » en se livrant à des exercices qui » font contraires à leur bonheur, » parce qu'ils ne sont pas confor-» mes à leur nature.... L'habitude » répand de la douceur jusque » dans le mégris de la volupté..., " On doit plus à la nature qu'à la

DIO

" loi ... Tout est commun entre le » fage & fes amis; il est au milieu »- d'eux comme l'Etre bienfaisant » & suprême au milieu de ses créa-» tures... Il n'y a pas de société » fans loi. C'est par la loi que le » citoyen jouit de sa ville, & le » républicain de sa république. " Mais fi les lois sont mauvaises; " l'homme ést plus maiheureux & » plus méchant dans la fociété que " dans la nature... Ce qu'on appelle » gloire est l'appat de la fortife; » & ce qu'on appelle noblesse en est » le masque..... Une république » bien ordonnée seroit l'image de n l'ancienne vie du monde... Quel » rapport effentiel y a-t-il-entre » l'astronomie, la musique, la » géométrié, & la connoissance » de son devoir, & l'amour de la » vertu?... Le triomphe de soi est » la confommation de toute philon sophie..... La prérogative du » philosophe est de n'être surpris » par aucun événement... Le com-» ble de la folie est d'enseigner la » vertu, d'en faire l'éloge & d'en » négliger la pratique... L'amour » est l'occupation des désœuvrés.. » L'homme dans l'état d'imbécilm lité, reffemble beaucoup à l'ani-» mal dans son état naturel... Le » médifant est la plus cruelle des » béres farouches, & le flatteur la » plus dangereuse des bêtes pri-» vées... Il faut réfifter à la for-» tune par le mépris, à la loi par » la nature, aux paffions par la » raifon... Tâche d'avoir les bons » pour amis, afin qu'ils t'encou-» ragent à faire le bien; & les » méchants pour ennemis, afin » qu'ils t'empêchent de faire le » mal... Tu demandes aux Dieux » ce qui te semble bon; & ils » t'exauceroient peut-être, s'ils » n'avoient pitié de ton imbéciln' lité... Traite les Grands comme n le seu, & n'en sois jamais ni trop

n éloigné, ni trop près.... Les » grammairiens s'amusent à gloser » fur les fautes des auteurs, & ne » pensent pas à corriger les leurs... » Les musiciens ont soin de meure » leurs inftruments d'accord, fans » fe foucier d'accorder leurs pas-» frons... Les orateurs s'étudient à » bien parler, & non pas à bien n faire... Les avares sont sans cesse » occupés à amasser des richesset, » & ne favent pas s'en servir ». Ces maximes sont excellentes; mais le Cynique en avoit aussi de pernicieuses. Il s'abandonnoit avec impudence à des excès indignes, qu'il excufoit en difant : qu'il voudroit pouvoir appaiser avec amant de facilisé les desirs de son estomat. Il se glorifioit de ces turpirudes, fur lesquelles on est forcé de tirer un voile, & qui ont fait dire qu'il ne falloit pas trop regarder au fond de fon tonneau. Son peu de respect pour l'honnêteré publique, son orgueil fous les haillons, sa mordante caufficité, & selon quelqueruns, fon: penchant à l'athéisme, ont fait penser à la postérité, que les vertus de Diogene étoient plutôt le fruit de l'orgueil que de la fagefie. Cependant, comme for earactere avoit un fonds d'enjouement, il est vraisemblable que le tempérament entroit pour beaucoup dans cette insensibilité tranquille & gaie qui lui faifoit mépriser les maux do la nature & les injures des hommes. Voyer l'art. t. ZENON.

111. DIOGENE le Babylonies, philosophe Stoicien, ainfi nommé, parce qu'il étoit de Séleucie, près Babylone. Il fur disciple de Chrisippe. Les Athénieus le députerent à Rome, avec Carnéades & Crisclais, l'an 155 avant Jesus-Christ. Diogene moustut à 88 ans, après avoir prêché la sagesse pendant le cours de sa vie, autant par sa

D I O 307 V. DIOGENE, Voyez v1. Ro-MAIN.

confinite que par ses discours. Un jour qu'il faisoit une leçon sur la colere, & qu'il déclamoit sortement contre cette passion, un jeune homme sui cracha au visage. Je ne me siche point, sui dit Diogene; je dotte manmoine si je devrote me

facher. IV. DIOGENE-LARRCE, né à Laëtte, petite ville de Cilicie. philosophe Epicurien, compose en grec la Vie des Philosophes, divisée en dix livres. Cet ouvrage est venu julqu'à nous. Quoiqu'il soit sans agrément, sans méthode, & même sass exactitude, il est précieux aux hommes qui pensent, parce qu'on peut y étudier le caractere à les mœurs des plus célebres philosophes de l'antiquité. historien manquoit d'esprit. Il se méloit cependant de faire des vers, & il en a surchargé ses Vies des Philosophes: ils sont encore plus plats que sa prose. Il avoit compolé un livre d'Epigrammes, auquel il renvoie fort souvent. Il vivoit vers l'an 193 de J. C. La 1º édi-

tion de ses Eurres est de Venife,

1475, in-folio; la meilleure est

celle d'Amflerdam, en 1692, avec

les observations de Ménage, 2 vol.

in-4°. Un écrivain étranger les a

traduites en françois, en flyle al-

lemand. Sa verston est imprimée

chez Schneider, à Amsterdam, & à

Rouen, fous le même nom, en 1761,

m-12,3 vol. On y a ajouté la Vie

de l'auteur, celles d'Epidece, de

Confucius, & un Abrégé Historique des

Femmes philosophés de l'antiquité. On

2 une édition de Diogène, impri-

péed Coire, avec les notes de Longuil, 2 vol. in-8°, qu'on joint aux

auteurs cum notis Variorum, Quel-

ques écrivains, entr'autres Voltaire,

nomment toujours l'historien des

philosophes , *Diogène* de *Laërce* ; il

faut écrire Diogene-Lairce, on Dio-

gine de Lagres,

DIOGENEN, d'Héraclée dans le Pont, célebre grammairien Grecdu II° fiecle, a laissé Proverbia Graca; Anvers, 1612, in-4°, grec & latin.

DIOGNÈTE, philosophe sous Marc-Aurèle, apprit à ce prince à aimer & pratiquer la philosophie. & à faire des Dialogues. L'éleve eut toujours beaucoup d'estime pour son maker. On croit que c'est le même à qui est adressée la Leurre à Diognète, qui se trouve parmi les ouvrages de St Justin. Il paroît certain que cette Lettre n'a pas été écrite à un Juif, comme quelques savants l'ont cru, mais à un Payen. La maniere dont l'auteur parle des faux Dieux à celui auquel il écrit, ne laisse presque aucun lieu d'en douter : Envisaget, (dit-il à Diognète) non - seulement des yeux du corps, mais encore de ceux de l'esprit, en quelle maniere & fous quelle forme existent ceux que yous regardes comme des Dieux. L'un aft de pierre, l'autre d'airain ; cependans vous les adorez, vous les serreg! Parleroit-on ainfi à un Juif? Cette Lettre à Diognète est un des plus précieux morceaux de l'antiquité eccléfiaftique. Rien n'est comparable au portrait que l'auseur y trace de la vie, des mœurs des premiers Chrétiens; & ce qu'il dit des myfteres de la religion, est plein de force & de grandeur.

1. DIOMEDE. Voyez HER-CULE.

II. DIOMEDE, fille de Phorbas, qu'Achille substitua à Brissis, pour en faire sa mattresse, lorsqu'Agamemnon lui enleva celle-ci.

III. DIOMEDE, fils de Tydle & de Dsiphile, fille d'Adraste, roi d'Argos, étoit roi d'Etolie, Il

partit avec les princes Grees pour la guerre de Troye, & y fit de fi grands exploits, qu'il étoit le plus brave de toute l'ar- & de Pergame par Macrin, & à celle mée, après Achille & Ajaz, fils de de gouverneur de l'Afrique, de la Télamon. Homère représente ce Dalmatie & de la Pannonie, par héros comme le favori de Pallas. Alexandre-Sévere. DION revint à Cette déesse le suit par-tout : c'est Rome, où il sut consul pour la 2º par son secours qu'il tue plusieurs : fois en 229, & retourna ensuite rois de sa main; qu'il fourient des dans son pays, où il finit ses jours. combats finguliers contre Hellor , D. Cassius étoit honnête homme, contre Ende & les autres princes autant qu'on peut l'être quand on Troyens; qu'il se saisse des che- , a fait le métier de courtisan. Lorsvaux de Rhesis; qu'il enleve le qu'il étoit à la cour, il se retiroit Palladium; enfin, qu'il bleffe le fouvent à Capoue, pour cultiver dieu Mars, & ensuite Vénus même les lettres & travailler en repos: qui s'étoit présentée pour secourir . Après avoir ramassé des mémoires son fils. La déesse en fut si outrée pendant dix ans, il composa une de dépit, que pour s'en venger, elle Histoire Romaine, en So livres. Elle inspira à sa femme Egiale une vio- commençoit à l'arrivée d'Enle en lente passion pour un autre. Dio- Italie, & finissoit au regne d'Amede, instruit de cet affront, ne vou- lexendre - Sévere. Il ne nous refte lut point retourner dans sa patrie; -qu'une partie de cet ouvrage. Les il alla aborder fur les côtes d'Apu- 34, premiers livres sont perdus. lie ou de la Pouille en kalie, où le roi Daunus lui ayant cédé une 35° jusqu'au 54° sont complets; pareie de ses états, il y batit des les 6 qui suivent sont tronques, villes, & y mourut. Voyez Do- & nous, n'avons que quelques LON & II. EGIALÉE.

IV. DIOMEDE, grammairien, plus ancien que Priscien, puisete celui-ci le cite fouvent. Nous avons de lui 3 livres, De orationie partibus, & vario Rhetorum genere. Il y en a plusseurs éditions. Celle -d'Elle" Pusschius, en 1605, in-49, paffe pour la meilleure. Voyez I. DONAT.

I. DION, do Syracuse, capitaine & gendre de Denys l'anties, tyran de Syracuse, engages ce prince a faire venir Platon a fa cour. Dion chaffa de Syracuse Dynya le jeune . & rendit de grands:fervices à sa patrie. Il fut affassiné par Callippe, un de ses amis, l'an 354 avant J. C.

II. DION-CASSIUS, de Nicée en Bithynie, fut élevé aux premieres dignités par différents em-

péreurs, au rang de l'énateur par Pertinax, au consulat par Sévere, à la place de gouverneur de Smyrne Les 20 suivants, depuis la fin du fragmens des, 20 derniers. Il y a un Abrégé de cette Histoise depuis le 35° livre, par Xyphilia, neveu du patriarche de Confrantinople, dans le x1º siecle. Dion avoit pris Thucydide pour fon modele: il lui est très-inférieur; mais il tache de l'imiter dans sa maniere de natrer, & fur-tout dans fes harangues. Son style est clair, ses maximes solides, sensées, judicieuses; ses termes nobles, sa narration contante, fes-tours heureux; mais on l'accuse d'avoir été crédule, superstitieux, bizarre, partial, également porté à la flatterie & à la satyre. Il prend parti pour Cefer contre Pomple. Il décrie Cicéron & Brutus. Il peint Sénèque comme un homme extrêmement déréglé dans ses mœurs. On peut juger du caractere de son esprit, par le compte

qu'il read lui-même, de l'occasion toire. Il avoit (dit-il) composé un petit ouvrage fur les songes & les présages, qui avoient annoncé l'empire à Sévere, & il envoya ce mêlange de flatterio & de superfiition à Sévere lui-même, qui fit fes remerciements à l'auteur par une lettrelongue & polie. Dion reçut cette lettre sur le soir, & pendant la nuit, il crut voir en songe une Divinité ou un Génie, qui lui ordonnoit: d'écrire l'Histoire. Il obéit, & il fit son essai par le regne de Commode. Le premier fruit de son travail historique ayant été bien reçu, le succès l'encouragea, & il conçut le deffein de faire un corps complet Chiftoire Romaine. Il employa dix ans à ramaffer les matériaux d'un fi grand ouvrage, & douze à le composer. Cet espace n'est pas trop long, vu les distractions que lui donnoient ses emplois. On annonça dans les journaux littéraires de 1751, les vingt-un premiers livres de l'Histoire de Dion, qu'on disoit être récemment découverts, restitués & mis en ordre. Mais cette prétendue découverte, faite à Naples en 1747, se réduisit à une compilation des quatre premieres Vies d'illustres Romains par Plutarque, avec un extrait de Zonare. Au reste, ce ne sont pas les commencements de Dion, qu'on doit regarder comme les plus précieux; nous sommes affez riches sur ce qui appartient aux premiers temps de Rome. Mais qui seroit affez heureux pour retrouver les derniers livres de cet historien, fur-tout depuis Vespafien, rempliroit ( dit Crevier ) un grand vide, & rendroit un grand service à la littérature. La meilleure édition de Dion est celle d'Herman-Samuel Reimarus, à Hambourg, 1750, in fol., 2 vol. en grec & en

qu'il read lui-même, de l'occasion latin, avec de savantes notes. On qui le détermina à écrire l'His-estime encore celle de Leunclavius; toire. Il avoit (divil) composé un petit ouvrage sur les songes & les l'a traduit en françois; Paris, 1674, présage, qui avoient annoncé l'em-2 vol. in-12.

III. DION-CHRYSOSTÔME, ain& appelé à cause de son éloquence. orateur & philosophe de Pruse en Bithynie, travailla en vain pour persuader à Vespasien de quitter l'empire. Il fut lui - même obligé d'abandonner Rome sous Domitien qui le haiffoit. Il déguisa son nom & sa naissance, & vécut plufieurs années inconnu, errant de ville en ville & de pays en pays, manquant de tout, réduit le plus. fouvent, pour subsister, à labourer la terre, où à cultiver les jardins, & honorant cet état par son courage. Il parcourut ainfi la Mœsie & la Thrace, & pénétra jusque chez les Scythes. Lotfque Domitien périt, Dion étoir en habit de mendiant, dans un camp de l'armée Romaine, prête à se révolter. Il se fait connoître, & appaise la fédition. Dion revint sous l'empereur Trajan. Ce prince, ami des talents, le faisoit mettre souvent dans sa litiere, pour s'entretenir avec lui, & le fit monter fur son char de triomphe. On dit que Dion parut fouvent en public vêtu d'une peau de lion. La premiere édition de ses Ouvrages est de Milan, en grec, 1476, in-fo: la meilleure, de Paris, 1604, in-fo. On y trouve 80 Oraifons qui offrent des morceaux éloquents; & un Traité en 4 livres Des devoirs des Rois, où la philofophie donne des leçons aux princes.

DIONIS, (Pierre) conseiller & premier chirurgien de Made la Dauphine & des Enfants de France, sur nommé démonstrateur des dissections anatomiques, & des opérations chirurgicales, à l'érection de cette chaire par Louis XIV dans le

fardin royal des plantes. Cet homme habile mourut à Paris sa patrie, le 11 décembre 1718, après avoir produit plufieurs ouvrages bien reçus en France & dans les pays étrangers. La folidité, la méthode, la justesse y sont jointes à la pureté du flyle. Les plus applaudis sont : I. Un Cours d'Opérations de Chirurgie, imprimé en 1707; réimprimé pour la troisieme fois en 1736, à Paris, in-8°, avec des remarques du célebre la Faye. II. L'Anatomie de l'Homme : Ouvrage traduit en langue Tartare, par le P. Parennin, jésuite; & dont la meilleure édition est de 1729, par Devaux. III. Un Traité de la maniere de secourir les Femmes dans leurs accouchements, in-8°, estimé, &c. Voyer DIGBY.

DIOPHANTE, mathématicien Grec, dont il nous reste vi livres des Questions Arithmétiques, imprimés, pour la 1re fois, en 1575, puis à Paris, 1621, in-f°. C'est le premier & le seul des écrits Grecs, où nous trouvions des traces d'Algebre : ce qui fait penser qu'il en est l'inventeur. Il y a beaucoup d'adresse dans la maniere dont il fait fes folutions, qui ont pour objet des questions d'un genre très-dissicile. Ces vI livres, reste d'un ou-Vrage en XIII, ont d'abord été traduits & commentés par Xylander; enfuite de nouveau & avec plus d'intelligence, par Meziriac; & enfin réimprimés avec les notes de Fermat, en 1670. Diophante naquit à Alexandrie vers le milieu du Ive fiecle.

I: DIOSCORE, patriarche d'Alexandrie, auparavant diacre & apocrifiaire de cette églife, exerçoit cette derniere charge lorsqu'il renouvela la vieille querelle pour la primatie, contre le patriarche d'Antioche, L'affaire ayant été portée dans un synode de Constantinople en 439, Théodores, suffragant d'Antioche, défendit si éloquemment les droits de cette église, que Dioscore ceda à la force de ses raifons; mais ce fut malgré lui, & il concut dès lors une haine implacable contre fon vainqueur. Elu patriarche après la mort de S. Cyrille. en 444, il prit l'hérétique Eusychès fous fa protection. Il foutint opiniltrement ses erreuts dans le faux concile d'Ephèse en 449, appelé, avec tant de raison, le brigandage d'Ephèse. Toutes les regles farent violées dans cette féditieuse affemblée. Cent trente évêques, gagnés par des careffes, ou intimidés par des menaces, souscrivirent au rétabliffement d'Encychès, & à la déposition de S. Flavier, qui ne survécut gueres à ce mauvais traitement. Après le concile, Dioscore ofa prononcer contre le pape S. Léon une excommunication, qu'il fit figner par dix évêques; mais, l'année fuivante, il fut déposé dans un concile de Conftantinople. Cité au concile général de Chalcédoine, il refufa d'y comparoltre. Cette affémblée, tenue en 451, le déposa, après trois citations, de l'épiscopat & du facerdoce, comme contumace. Plusieurs personnes présenterent contre lui des requêtes. où l'on devoiloit tous ses crimes. L'empereur l'exile à Gangres en Paphlagonie, où il mourut l'an 458.

II. DIOSCORE, diacre de Rome, élu antipape l'an 530, le même jour que Boaiface II fut placé fur la chaire pontificale, mourut environ 3 femaines après.

DIOSCORIDE, (Pedacias) médecin d'Anazarhe en Cilicie, on ne fait en quel temps. L'opinion la plus commune le fait vivre fous Néron. Il y a eu autrefois une

grande dispute entre Pandolfe Collenatins & Leonicus Thomaus, pour favoir si Pline, avoir suivi Dioseosida, comme le dernier le croyoir;
en si Dioseoride avoir siré son ouvrage de celui de Pline; ce qui
étoir le sentiment de Collemuius.
Quoi qu'il en soir, Dioseoride suivis d'abord le mérier des armes;
& il s'adonna ensuire à la connoissance des simples, sur lesquels
il donna un Ouvrage; (Venise,
1499, in-sol., en grec & en latin), suivi de fort près par ceux
qui ons traité après lui cette matiere, & commenté par Manthiole;
[Voyez ce mos],

. DIPPEL, (Jean-Conrad) écrivain célebre par des opinions extravagances, se nommoit dans ses onvrages Christianus Democritus, Ils'appliqua d'abord à des controverles anti-Piétifles, socte contre laquelle il déciama publiquement à Strasbourg. Sa vie fcandaleufe l'ayant obligé de quitter cette ville, il revint à Giessen. Il s'y montra austi zélé pour le Piétisme, qu'il lui avoit été contraire à Strasbourg. H vouloit une femme & une place de professeur; ayant manqué l'une & l'autre, il leva le masque, & attaqua vivement la religion Prétendue-Réformée, dans son Papismus Protestantium vapulans. Ce livre ayant soulevé contre lui les Proteffants, il quitta la théologie pour la chimie. Il fit exoire qu'il étoit pervenu, au bout de 8 mois, à faire affez d'or pour être en état de payer une maison de campagne, qu'il achera 50 mille florius. Le faiseur d'or étoit réellement alors dans la mifere; il ne trouva d'autre ressource contre les poursuites de ses créanciers, qu'en s'éclipsant. Après avoir parcouru différents pays, Berlin, Coppenhague, Francfort, Leyde , Amfterdam , Altena , Hambourg, & avoir, dans tous, estuyé les chatiments de la pri-

son, il sur appelé à Stockolm. en 1727, pour traiter le roi de Suede. Le clergé de ce royaume. charmé qu'on guérît le roi, mais faché que ce fût par un homme qui se moquoit ouvertement de leur religion, obtint que le médecin alchimiste quitteroit la capitale. Dippel retourna en Allemague. sans avoir changé ni de conduite. ni de sentiment. Le bruit de sa mort s'étant répandu plusieurs fois fauffement, cet extravagant publia en 1733 une espece de patente, dans laquelle il annonçoit qu'il ne mourroit pas avant l'an 1808; prophétie qui ne se vérifia pas: car on. le trouva mort dans fon lit au châmau de Widgenstein, le 25 avril 1734, à 62 ans. Dippel méritois une place dans l'Histoire de la Philosophie Hermétique, ainsi que dans celle des délires du genre humain. L'abbé Lengles l'a oublié. Ces article pourra y suppléer.

DIRCE, seconde semme de Lyau, roi de Thébes, voyant Ansiope enceinte, quoique répudiée. crut qu'elle vivoit toujours avec fon mari. Elle la fit enfermer dans une prison, d'où Jupiter l'ayant tirée, elle alla se cacher sur le mont Citheron, & y mit au monde deux jumeaux, Amphion & Zethus, qui dans la suite firent mourir Lycus, & attacherent Dirce à la queue d'un cheval indompté, qui l'emporta fur des rochers où elle fut mife en pieces. Les dieux toucliés de fon malheur, la changerent en fontaine de son nom... Il y eut une autre Dire , qui, avant ofé comparer sa beaute à celle de Pallas, fut changée en poisson.

DIRES, voy. EUMENIDES.

DIROIS, (François) doceur de Sorboane, fut d'abord précepteur de Thomas du Fossé, ami des solitaires du Port Royal. Son éleve le lia avec les cénobites de ce 712

monastere célebre; mais le Formu-Jaire, dont il se rendit l'apologifte, le brouilla avec eux. Il mourur chanoine d'Avranches, où il vivoit encore en 1691, fort confidéré de ses confreres & de son évêque. On a de lui: I. Preuves & préjugés pour la Religion Chrétienne & Catholique, contre les fausses Religions & l'Athéisme, in-4°; ouwrage affez bon. II. L'Histoire Ecelefiaftique de chaque fiecle, qu'on trouve dans l'Abrégé de l'Histoire de France par Mézerai, est de lui; & quoiqu'elle soit écrite avec plus de précision que d'élégance, ce n'est pas le moindre ornement de ce livre.

DIT

DISCORDE, déeffe que Jupiter chaffa du ciel, parce qu'elle brouilloit continuellement les dieux. Elle fut si piquée de n'avoir pas été invitée aux noces de Thétis & de Pélée, avec les autres Divinités. qu'elle résolut de s'en venger, en jetant fur la table une pomme d'or sur laquelle écoient écrits ces mots: A LA PLUS BELLE. Junon, Pallas, & Vénus disputerentcette pomme. On représentoit la Discorde coiffée de serpents, tenant une torche ardente d'une main, une couleuvre & un poignard de l'autre ; ayant le teint livide, les yeux égarés, la bouche écumante & les mains ensanglantées.

L DITHMAR, évêque de Merfbourg en 1018, mort en 1028 à 42 ans, étoit fils de Sigefroi comte de Saxe, & avoit été Bénédictin au monaftere de Magdebourg. Il ' laissa une Chronique pour servir à l'Histoire des Empereurs Henri I, Othon II & III, & Henri II fous. lequel il vivoit. Cette Chronique. écrite avec incérité, a été publiée plufieurs fois. La mellleure édition & la feule qui foit fans lacunes, est celle que le savant Leibnit; a donnée dans ses Ecrivains servant

à illustrer l'Histoire de Brunswick ? avec des variantes & des corrections, in-fol.

II. DITHMAR, Jufte - Chriftophe) membre de l'académie de Berlin, professeur d'histoire 2 Francfort, mort en cette ville en 1737, a publié plusieurs Ecrits sur l'Histoire d'Allemagne, qui prouvent son érudition & son amour pour le travail ... Voy. LACARRY.

DITTON, (Humfroi) de Salisburi, maître de l'école de mathématiques érigée dans l'hôpital de Christ à Londres, s'affocia au fameux Guillaume Whifton, son ami, pour chercher le secret des longitudes fur mer. Ils fe flatterent tous deux de l'avoir trouvé. Cette découverte étoit une chose plaisante. Ils avoient imaginé de placer des feux d'artifice à certaines distances, qui marqueroient les degrés de longitude aux vaisseaux. On ne vit pendant quelque temps, à Londres & aux environs, que de ces bluettes artificielles, pour donner des essais de leur invention. Tout cela leur réussit fort mal: ils en furent pour la honte & pour la grande dépense. Ditton s'occupa plus utilement des preuves de la religion , fur laquelle il a publié l'ouvrage fuivant: Démonftration de la Religion Chrétienne, 1712, à Londres, in-8°; traduite en françois par la Chapelle, théologien Protestant, sous ce titre: Le: Religion Chrétienne démontrée par la Résurrection de N. S. JESUS-CHRIST, en 3 parties, Amsterd. 1728, 2 vol. in-8°; réimprimée à Paris en 1729, in - 4°. L'auteur suit la méthode des géometres, & s'en sert avec succès contre les Déistes. Il mourut en 1715, à 40

DIVICON, chef & général des Helvétiens, (maintenant les Suifses,) se rendit célebre par la dé-

lite de Cassius, & par la fierté avec laquelle il parla à Jules César. Il svoit été député vers ce conquérant pour lui demander son alliance. Céfar ayant exigé des ôtages, ce brave capitaine lui répondit, que sa Nation n'avoit pas accontuné de donner des beages, mais d'en recevoir ; & se retira ensuite, vers l'an 58 avant J.C. Les Suiffes font encore aujourd'hui ce qu'ils étoient sous César. Cette république respectable par la liberté dont elle jouit, ne l'est pas moins par une fidélité in violable aux princes qui achetent ses troupes.

DIVINI, (Eustache) artiste Italien, excelloit dans l'art de faire des télescopes. Huyghens fut néanmoins plus habile ou plus heureux que lui ; car il découvrit, avec ceux de sa construction, l'anzeau de Saturne. Divini lui contesta la vérité de cette découverte, par un ouvrage publié l'an 1660, in 80, sous ce titre: Brevis annotatio in Systema Saturnium. Ses raisons étoient, qu'il ne voyoit pas cet anneau avec ses télescopes. Huyghens le pulvérisa dans une réponse, à laquelle *Divini* répliqua vainement. Cet auteur vivoit encore en 1663.

DIVITIAC, Druide & philosophe Gaulois, estimé & aimé par Cicéron & César, qui l'avoient connu, étoit l'un des chess de la république d'Autun. Il sut le premier qui introduisit les Romains dans cette partie des Gaules. Voy. DAM-NORIX.

DIVITIO, Voy. BIBIENA.
DIUS - FIDIUS, ancien Dieu
des Sabins, dont le culte paffa à
Rome. Ce Dius ou Deus - Fidius,
& quelquefois fimplement Fidius,
& tooit regardé comme le Dieu de
la bonne foi : d'où étoit venu chez
les anciens l'ufage si fréquent de

jurer par cette divinité. La formule

du ferment étoit Me Dius-Fidius; qu'on doit entendre dans le même fens que Me Hercules. On le croyoit, fils de Juptier, & quelques - uns l'ont confondu avec Hercule.

DLUGOSS, (Jean) Polonois, chanoine de Cracovie & de Sandomir, nommé à l'archevêché de. Léopol, mort en 1480 à 65 ans, après avoir éprouvé bien des perfécutions du roi Cafimir, est auteur d'une Histoire de Pologae en latin, Francfort 1711, in-fol. en 12 livres. Le 13° fut imprimé à Leipfick en 1712, in-fr. L'auteur, quoique exact & fidele, n'a pas été exempt, dit Lenglet, de la barbarie de son fiecle. Il commence son Histoire à l'origine de sa mation, & la conduit jusqu'en 1444.

DOBSON, (Guillaume) peintre Anglois, néà Londres en 1610, s'attacha à la maniere de Van-Dyck, & s'en fit un ami. Ce maître le préfenta à Charles I, qui le nomma fon premier peintre. Il fut fi recherché à la cour & à la ville, qu'il ne pouvoit suffire à tout ce qu'on lui demandoit. Sa maniere étoit à la fois douce & forte: ses têtes semblent animées. Sa vie fort peu réglée abrégea ses jours; il mourut à Londres en 1647, à 37 ans.

DOCETES, (Les) Voyeq I. CAS-

DOCTEUR ANGELIQUE, (Le)
Voye THOMAS D'AQUIN.... DOCTEUR AUTHENTIQUE, V. GREGOIRE de Rimini... DOCTEUR
EVANGELIQUE, VOYE I. CHARLIER... DOCTEUR ILLUMINÉ, V.
LULLE (Raimond), & TAULERE...
DOCTEUR IRRÉFRAGABLE, V.
ALEKANDRE dE Halès.... DOCTEUR TRÈS-FONDÉ, V. 111 COLONNE... DOCTEUR SÉRAPHIQUE, VOY. BONAVENTURE.....
DOCTEUR SUBTIL, VOY. DUNS...
DOCTEUR INVINCIBLE, VOYE

GCKAN... DOCTEUR TEES - RÉ-SOLU, Voy. DURAND de Szint-Pourçain... DOCTEUR UNIVER-SEL, Voy. ALAIW de Lifle,&c.&c.

DOCTEURS, (Les IV) de l'Eglife Latine, Voyet I. AUGUSTIN, I. AMBROISE, L. JÉRÔME, I. GRÉ-GOIRE.

DOCTEURS, (Les IV) de l'Eglife Grecque, Voy. ATHAMASE, III. BASILE, XVH. GRÉGOIRE de Natiante, & VII. JEAN Chryfof. DOCTRINE CHRÉTIENNE,

(Les Prêtres de la ) Voy. Bus. DODART, (Denys) confeiller, médecin du roi, & premier médecin du prince & de la princesse de Conti, & enfin du roi Louis XIV, membre de l'académie des sciences, naquir à Paris en 1634, & y mourut le 5 novembre 1707, à 73 ans, universellement regretté. Il étoit né d'un caractere férieux. dit Forcenelle; & l'attention chrétienne avec laquelle il veilloit perpétuellement sur lui-même, n'étoit pas propre à l'en faire fortir. Mais ce férieux, loin d'avoir rien d'auftere ni de sombre, laissoit assez à découvert cette joie sage & durable, fruit d'une raison épurée & d'une conscience tranquille. Gui-Patin, aussi avare d'éloges que prodigue de satyres, l'appeloit Monftrum fine vitio, un prodige de fageffe & de science, sans aucun défaut... On a de lui: I. Mémoires pour servir à l'Histoire des Plantes. Paris 1676, in-folio, ouvrage publié par l'académie, qu'il orna d'une belle préface. II. Mémoire sur la Voix de l'homme & ses différents Tons, avec a Suppléments, dans les Mémoires de l'académie des fciences. III. Statica Medicina Gal-Aca, dans un recueil sur cette matiere, en 2 vol. in-12. IV. Des Differtations manuscrites fur la faignée, sur la diete des anciens, sur ·leur hoisson. Il étudia pendant 33

ans la transpiration insensible, suivant les observations de Sandorine, illustre médecin de Padoue.Il trouva, le rer jour de carême 1667, qu'il pefoit I I 6 livres & une once. Il fit ensuite le carême comme il a été observé dans l'église jusqu'au XII fiecle, ne buvant & ne mangeant que sur les 6 heures du soir. Le famedi de Paques il ne pefoir plus que 107 liv. 12 onces; c'eftà-dire que par une vie austere il avoit perdu, en 46 jours, 8 liv. 5 onces, qui faisoient la 14º parcie de sa substance. Il reprit sa vie ordinaire, & au bout de quatre jours il eut regagné 4 liv. C'étoit lui encore qui avoit observé que 16 onces de sang se réparoient en moins de 5 jours, dans un homme bien constitué. Jean-Baptiste Claude Do-DART, fon fils, premier médecia du roi, comme lui, mort à Paris en 1730, laissa des Notes sur l'Hiftoire générale des Drogues de P. Pomey.

DODDRIDGE, (Pierre) théologien Anglois, mort en 1751 à Lisbonne, où il étoit allé pour changer d'air, est auteur de divers ouvrages estimés en Anglezerre. Les plus connus en France sont des Sermons, in-8°, écrits avec simplicité & avec onction.

DO DOENS, ou DODONÉE, (Rambert) de Malines, né en 1518, médecin des empereurs Maximilien II & Rodolphe II, mourut en 1585, à 67 ans. Il laissa plusieurs ouvrages sur son art, entr'autres une Histoire des Plantes, Anvers 1616, in-fol. 3 traduite en françois par PEcluse, Anvers 1557, in-fol. Elle est plus méthodique que toutes celles qui avoient paru avant elle.

DODWEL, (Henri) né à Dublin en 1641, d'une bonne famille, mais pauvre, fut réduit à une telle nécessité dans ses études, que sou-

vent il n'avoit pas d'argent pour acheter des plumes, du papier & de l'encre. Un de ses parents lui donna du secours, & il devint un savant consommé. Son érudition lui procura la place de professeur d'histoire à Oxford en 1688 : mais il fut privé de cet emploi en 1691, pour avoir refusé de prêter serment de fidélité au roi Guillaume & à la reine Marie. Il mourut à Shottesbroocke le 5 juin 1711, à 70 ans. Son amour pour le travail étoit extrême. Il voyageoit ordinairement à pied, afin de pouvoir lire en marchant. Les livres qu'il portoit alers dans ses poches, étoient la Bible Hebraique, le Nouveau-Testament en Grec, la Liturgie Anglicane, l'Imitation de J. C. Il jeunoit fort fouvent, & l'abstinence lui communiquoit une humeur chagrine, qui se fait quelquesois seatir dans ses livres. On a de lui plufieurs écrits; tout l'argent qu'il en retiroit, étoit destiné à soulager les pauvres. Il étoit si modefie, que, lorsqu'il publicit les lettres de ses amis, il en retranchoit les louanges. Il ne conservoit aucune rancune contre les ennemis; car ses opinions lui en firent plufieurs, qui le traiterent souvent d'hérétique. Ses principaux ouvrages font : I. Discours épistolaires, où il tâche de prouver par l'Ecriture & par les Peres que l'ame est naturellement mortelle, & qu'elle n'acquiert l'immortalité que par le baptême, conféré par des prêtres légitimement ordonnés par des évêques. Cet ouvrage fingulier, & done on pourroit tirer des conséquences dangereuses, parut à Londres en 1706, in-8°. Il prétend true les ames de ceux à qui l'on n'a pas prêché PEvangile, mourront avec leurs corps. Il conferve les ames des Chrétiens anti épifcopaux, pour

DOD 315 que Dieu les punisse; mais il tient les ames des épiscopaux immortelles. Le célebre Clarke & d'autres savants réfuterent une partie de ses reveries. II. Des Differtations Latines fur S. Cyprien, 1684, in-8°. Il y foutient que le nombre des martyrs n'a pas été aussi grand, que le disent les écrivains eccléfiastiques. D. Thierri Ruinart le réfuta avec beaucoup de solidité, dans la savante préface dont il enrichit son édition des Ades finceres des Martyrs. Un auteur qui a embrassé le sentiment de Dodwei, prétend que fon adverfaire n'a pas affez diftingué les martyrs, & les morts ordinaires; les persécutions pour cause de religion, & les persécutions politiques. Mais ce jugement n'eft pas exact, & il eft d'autant moins recevable, qu'il part d'un écrivain qui a travaillé aussi beaucoup de son côté à diminuer le nombre des martyrs. ( Voyez DIO-CLÉTIEN ). III. Un Traité sur la maniere d'écudier la Théologie, en anglois. IV. Geographia veceris Scripsores Graci minores, a Oxford, 1698 & 1712, 4 vol. in-8°, rares & estimés. L'auteur a orné cette édition de remarques & de differtations.  ${f V}.$  De veteribus Cyclis  ${f i}$  Oxford , 1701, in-4°. VI. Annales Thucydidis & Xenophontis, 1702, in-4°; ouvrage recherché. VII. De etate Phalaridis & Pythagora; Londres, 1704, in-8°. VIII. Plufieurs Editions d'Auteurs Classiques , qu'il a éclaircis par de savantes notes. Ceux qui voudront connoître plus en détail ses autres productions, peuvent consulter sa Vie en anglois, 2 vol. in-12, publiée par François Brokesby. Les ouvrages de Dodwel prouvent une grande connoissance de l'antiquité

profane & ecclésiastique. On a dit

de lui ce qu'on avoit dit de Joseph

Scaliger, qu'on peut profiter avec

agréables.

DOT ce favant, lors même qu'il fe erreurs ne peuvent pas séduire. beaucoup de lecteurs; car il rebute par l'obscurité & la prolixité de son flyle, & par la multitude de ses digressions. Ces défauts vemoient sans doute du peu d'attention qu'il avoit eu de se polir l'esprit par l'usage du monde & par la conversation des littérateurs

DOEG, Iduméen, écuyer de Saul. Ce fut lui qui rapporta à ce prince que David, paffant par. Nobé, avoit conspiré contre lui avec le grand - prêtre Achimelec. Cette calomnie mit Saul dans une telle colere, qu'il désola la ville de Nobé, & fit donner la mort, par la main du lâche Doëg, au grandpontife & à 85 prêtres, l'an 1061 avant J. C. C'est à cette occasion que David composa les Psaumes 51 & 108.

DOES. Voyet Douza & VAN-DER-Doès.

DOISSIN (Louis), Jéfuite, est connu par deux Poëmes latins; l'un fur la Sculpture, l'autre sur la Gravare, écrits d'un style noble, facile & élégant. L'un & l'autre poëmes parurent en 1752, I vol. in-12, & furent traduits. en 1757, in-12. Les préceptes de ces deux arts y font dictés & embellis par l'imagination. Mais où le poëte fur-tout est estimable, c'est dans la description des chefs-d'œuvres de la sculpture, soit ancienne, soit moderne : il fait respirer, dans ses peintures animées, la Vénus de Praxitele, le Laocoon du Vatican, la fameuse vache de Miron, les belles statues des Tuileries, de St-Cloud, de Marly, de Versailles, &c. Le P. Doissin mourut en 1753, à 32 ans, & laissa des regrets à ceux qui aiment les Muses Latines.

DOISY, (Pierre) directeur du trompe: Etiam cum errar, docet. Ses bureau des comptes des parties cafuelles, mort le 10 mars 1760, est auteur d'un ouvrage qui a eu quelque cours, quoiqu'il ne soit pas toujours: exact. Il parut fous ce titre : Le Royaume de France & les Etats de la Lorraine, en forme de Dictionnaire, in-40, 1745-1753. C'est la même édition sous deux dates différentes. Ce Dictionnaire a été plus utile aux directeurs des bureaux de poste, qu'à ceux qui veulent des détails instructifs sur la France.

DOLABELLA, (Publius-Cornelius) gendre de Cicéron, se diffingua, pendant les guerres civiles de Rome, par fon humeur fédirieuse, & par fon attachement au parti de Jules César. It se trouva avec ce grand homme aux batailles de Pharfale, d'Afrique & de Munda. Elu tribun du peuple, il voulut établir une loi très-préjudiciable aux créanciers. Marc-Antoine s'opposa ouvertement à un dessein qu'il n'avoit formé que pour frustrer ceux à qui il devoit, & pour gagner le peuple. Le retour de César à Rome mit fin à ces troubles. Quelques années après, ce héros étant sur le point de marcher contre les Parthes, fit nommer Dolabella conful à sa place, quoiqu'il n'eût pas l'âge prescrit par les lois. Marc-Antoine, fon collegue, traversa cette élection; mais César ayant été tué, il fut obligé de reconnoître Dolabella, qui eut en partage le gouvernement de Syrie. Cassius prévint ce nouveau gouverneur. Dolabella, désespérant de le chasser, s'arrêta à Smyrne, où il fit tuer en trahison Trebonius. gouverneur de l'Afie mineure, l'un des conjurés qui avoient eu part à la mort de César. Ce meurtre le fit . déclarer ennemi de la république. Enfin, après quelques succès dans ... DOL

l'Afie mineure, il fut réduit à se donner la mort dans Laodicée, où il étoit affiégé par Ceffine , l'an 43 avant J. C. Il n'avoit alors que 16 à 27 ans. C'étoit un petit homme, qui paroissoit plus propre à figurer dans un cercle de femmes, qu'à foutenir dans un camp les travaux de Mars. Cicéron, qui ne plaisantoit pas toujours finement, le voyant un jour entrer chez lui, avec une épée fort longue à son côté: Qui a donc, attaché ainsi mon gendré à cette épée ?

DOLCE, (Louis) né à Venise en 1508, mort dans la même ville en 1568, à 60 ans, fut mis dans le même tombeau qui avoit reçu Rufcelli, son Zoile, 3 ans auparavant. Il est plus connu par ses ouvrages poëtiques, & par différentes Tradudions des écrivains anciens, que par ses actions. C'étoit, dit Baillet, un des meilleurs écrivaiss de son fiecle. Son style a de fouvent à alonger ses ouvrages, & ne lui permit pas d'y mettre toute la correction qu'ils auroient exigée. On recherche les suivants: L. Dialogo della Pittura, intitolato l'Arctino, Venise 1557, in-8°. Cet ouvrage a été réimprimé avec le françois à côté, à Florence, 1735. IL Cinque primi Canti del Sacripante, Vinegia 1535, in 8°. III. Primaleone, 1562, in-4°. IV. L'Achille, de sa mort: & l'Enea, 1570, in-4°. V. La prima imprese del Conte Orlando, 1572, in-4°. VI. Des Poesies dans différents recueils, entr'autres dans celui du Berni.

DOLERA, (Clement) cardinal, de l'ordre de S. François, done il fut général, se distingua par sa science & par sa verm, & mourut à Rome le 5 janvier 1568, dans un âge affez avancé. Le principal de fes ouvrages a pour titre ; Compen-

dium Theologicarum Inflitutionum .... Dolera fut regardé comme la lumiere de son ordre; mais ce flambeau n'éclaire plus personne aujourd'hui.

DOLET, (Etienne) né à Orléans en 1509, étoit fils, dit-on, de François I, & d'une Orléanoise, nommée Cureas. On ajoute qu'il ne fut point reconnu par ce prince, à cause d'une intrigue de sa mere avec un feigneur de la cour; mais cette anecdote mérite confirmation. Quoi qu'il en foit, Dolet à la fois imprimeur, poète, orateur & humanife, étoit outré en tout : comblant les uns de louanges, déchirant les autres fans mefure; toujours attaquent, toujours attaqué; extrêmement aimé des uns, hai des autres jusqu'à la fureur; savant au-delà de son age, s'appliquang fans relache au travail : d'ailleurs orgueilleux, méprifant, vindicatif & inquier. Avec un tel caractere, la douceur, de la pureté & de il ne pouvoit que se faire des l'élégance; mais la faim l'obligea ennemis. On le mit en prison pour fon irréligion. Le savant Castellan lui obtint sa liberté, dans l'espérance que cette correction l'auroit rendu plus sage. Il promit beaucoup, il ne tint rien; & il fut brûlé comme athée à Paris, le 3 août 1546, à 37 ans. On a prétendu que lorsqu'on le menoit au supplice, il die, en jetant les yeux fur le peuple: qui paroifloit touché

> Non dolet ipfe Dolet; sed pia turba dolat :

> & que le docteur qui l'accompagnost lui répondit: ..

Non pia turba dolet; sed dolet ipse Dolet.

Mais c'est un conte peu vraisemblable. On fit cette épigramme sur sa mort:

Mortales animas gaudabas dicare pridem;

Nunc immortales effe, Dolete,

.On dit qu'avant de rendre l'ame. il protesta que » ses livres conte-» noient des choses qu'il n'avoit » jamais entendues ». Il étoit donc bien fou d'avoir perdu sa tranquillité pendant sa vie, pour des rêveries qu'il n'entendoit pas, & de s'être exposé à périr d'une mort fi cruelle! On a de lui , I. Commentarii Lingua Latina, 2 vol. in - fol. à Lyon, chez Grypke, 1536-1538, qui devoient être suivis d'un 3°. Cet ouvrage, chef-d'œuvre de typographie, est devenurare. C'est une espece de Dictionnaire de la langue Latine par lieux-communs. On avoue qu'il en connoiffoit bien les tours & les fineffes, sur-tout celles de Cicéron, fon auteur favori; cependant, il n'écrivoit pas naturellement en latin : sa prose fent l'écolier qui fait des thêmes; . c'est un tissu de phrases mendiées. IL. Carminum libri IV, 1538, in-4. ces Poësies sont pitoyables, sur-tout les lyriques. III. Formula Latinarum locutionum, à Lyon, 1539, in-fe: cet ouvrage est un Dictionnaire , qui devoit avoir 2 autres parties. -IV. De officio Legati , Lyon 1538, in-4°. V. Francisci primi fata, en vers, Lyon 1529; in-4°. VI. Les mêmes 1540, en profe françoife, sous le titre de Gestes de François I. in-4°. VII. De re nevali, Lyon 1537, in-4°. VIII. Second Enfer de Dolet, 1541, in-8°. IX. Un -recueil de Leures en vere françois, peu communes; dans lesquelles on trouve des choses singulieres sur son emprisonnement à Lyon. Le crime principal dont il avoit été -acculé, & dont il se justifie, étoit d'avoir envoyé à Paris un ballot de livres hérétiques.

## DOM

DOLON, Troyen, extrêmement léger à la course, qui ayant été envoyé comme espion au camp des Grecs, sur pris & tué par Dionede & Ulyse.

DOMAT ON DAUMAT, (Jeen) avocat du roi au fiége préfidial de Clermont en Auvergne, étoit né dans cette ville en 1625. Il deviat l'arbitre de sa province par son favoir, par son intégrité, par sa droiture. Les Solitzires de Port-Royal, avec lesquels il étoit beaucoup lié, prenoient ses avis, même sur les matieres de théologie. Domat étoit à Paris durant la derniere maladie du grand Pafeal. Il reçut ses derniers soupirs, & fut dépofitaire d'une partie de ses papiers les plus secrets, comme il l'avoit été des sentiments de son cœur. La confusion qui régnoit dans les lois, le détermina à en faire une étude particuliere. Il s'appliqua à ce travail, qui ne devoit d'abord être que pour lui, & pour ceux de les enfants qui prendroient le parti de la robe. Quelques-uns de ses amis, auxquels il découvrit ses idées, l'engagerent à les communiquer aux premiers magistrats. Domat fixé à Paris, après avoir recu ordre de Louis XIV d'en faire part au public, montroit fon ouvrage aux plus habiles à mefure qu'il l'écrivoit. D'Agueffeau, alors conseiller d'état, lui dit, en écoutane la lecture d'un cahier où il étoit traité de l'usure : Je savois que l'asure étoit désendue par l'Ecriture & par les lois; mais je ne la savois pas contraire an droit naturel... Les LOIS Civiles , dans leur ordre naturel, parurent enfin en 1689, in - 40, chez Coignard. Elles forment 6 vol. dans lesquels on voit, non seulement que l'auteur possédoit l'esprit des lois, mais qu'il étoit trèscapable d'y faire entrer les jeunes juriscensultes. C'est l'objet prince

pal de son ouvrage, & cet objet parut entiérement rempli. Le choix des principes, la méthode qu'il leur donne, l'art de les développer, rendent son livre digne de servir de modele aux hommes de génie pour la diffribution & l'arrangement de leurs idées. Aucun livre peut-être n'a jamais été mieux fait dans ancune (cience. "J'avois com-» paré (dit Boileau dans une lettre / » à Broffete) les lois du Digeste aux » dents du dragon que sema Cad-" mus, & dont il naissoit de gens » armés, qui se tuoient les uns » les autres. La lecture du livre - de M. Domas m'a fait changer » d'avis, & m'a fait voir, dans » cette science, une raison que " je n'y avois par vue jusque-" là. C'étoit un homme admira-" ble que ce M. Domat!... Vous " me faites trop d'honneur de » mettre en parallele un miféra-» ble faiseur de Satyres avec le » reflaurateur de la raison dans » la jurisprudeace ». Les 3 premiers vol. de son ouvrage in-4°, straitent des Lois civiles dans leur ordre naturel; les 4° & 5°, du Droit public; & le 6e est un choix de Lois. Cet habile homme mourut :peuvre à Paris le 14 mars 1696, à '70 ags. Il est criste qu'il n'ait pas joui de la fortune & des récompenses qu'il méritoit. Il avoit épousé Mile. Blondel, dont il ent 13 cerants. Fils, pere, époux - toute, sa famille. La religion étoit ·le fondement de fes versus. Il ordonna, par fon cestament, qu'il · seroit enterré avec les pauvres dans le cimetiere de St. Benoît, · la paroiffe. On fit, après la mort, une édition de fon ouvrage, in-fol., de Joey.

DOMENICHI, (Louis) natif de Plaisance, & mort en 1574, a donné beaucoup-d'Editions d'auteurs anciens, telles que: 1. Orlando inamorato rifatto; Venise, 1553, in-4°. II. Le due Cortigiane, comedia; Florence, 1563, in-8°. III. Dialoghi d'amore: Venise, 1562, in-8º. IV. Facetie, motti e burle; Venife, 1581, in-8°. V. Detti e fatti notabili . 1565, in-8°. VI. La nobilità delle Donne, 1551, in-8°. VII. La Donna di corte; Lucques, 1564, in-4º. VIII. Rime; Venise, 1544, in-8º. IX. La Progue, trag.; Florence, 1561, in-80, &c.

DOMIDUCUS, Dieu qu'on invoquoit quand on conduifoit la nouvelle mariée dans la maison de son mari. C'est pour la même raison que Junon est aussi surnommée Domiduca.

DOMINICA, (Albia) fille du patrice Pétrone, & épouse de l'empereur Valens, étoit d'un caractere violent, & d'un esprit des plus opiniatres. Elle persécuta cruellement les Catholiques, & engagea Valens à favoriser l'Ariamime. Quaere - vingts ecclésiafilques étant venus à la cour pour supplier l'empereur de priver un évêque Arien du fiége de Conftantinople, ce prince, irrité contre eux par fon épouse, ne leur répondit qu'en les faifantembarquer fur un vaiffeau, auquel on mit le vermeux, il mérita les regrets de feu en pleine mer. Après la most de Velons, arrivée en 378, Domisice sourint le fiége de Constantinople contre les Goths; & par les encouragements qu'elle donna aux troupes, ils furent chaffés de devant ses murailles. On croit que cette princesse fut envoyée peu de 1702, à Luxembourg. L'édition la temps après en exil; mais qu'elle · plus complette est celle de 1777, obtint ensuite de l'empereur Thépin-fol., avec un Supplément par M. dose, la liberté de venir terminer . Les jours à Constantinople.

I. DOMINICO, Voyez Bur-CRIELLO.

II. DOMINICO DE SANTIS. aventurier de Venise, se mit au fervice d'un feigneur Indien, qui s'étant rendu à Rome, avoit embraffé le Christianisme & l'état eccléfiastique. Le pape ayant renvoyé le nouveau converti à Goa, pour y être vicaire apostolique, Dominico le suivit, & passa quelques années dans les Indes. Lorsqu'il fut de retour à Venise, il fit croire qu'il entendoit parfaitement le commerce de l'Asie. & engagea quelques particuliers à lui confier des marchandises, qui furent perdues par un naufrage. Ce malheur l'obligea de retourner à Goz, où il reçut 800 écus de quelques contributions charitables. Il parcourut ensuite la Perse, séjourna quelque temps à Ispahan, & paffa de là en Pologne. Cet aventurier eut l'art de persuader à la cour de Dresde, qu'il connoissoit à fond l'état de l'Afie. Le roile choisit pour ambassadeur auprès du roi de Perse. L'empereur suivit l'exemple du roi de Pologne; la république de Venise imita l'empereur, & ces trois puissances y firent joindre le pape, pour rendre cette ambaffade plus solemnelle. Dominico etoit aush avare que fripon. Loin de prendre le train d'un ambassadeur de quatre grands potentats, il arriva en Perse avec un équipage si peu convenable à son caractere, qu'on le confidéra moins qu'un fimple envoyé. Le roi de Pologue, inftruit du peu de cas que l'on faisoit de fon ambaffadeur, en envoya un second, capable de cette importante fonction. Dominico, dépouillé honteusement de son emploi, n'osa retourner en Europe par la Turquie, parce qu'il avoit eu avis qu'on l'épioir à son passage. Le

premier ministre de Perse pria un ambaffadeur de Ruffie de le recevoir à sa suite; mais le Moscovite l'ayant mené jusqu'à la Mer-Cafpienne, s'en défit adroitement. Le Vénitien fut contraint de retourner à Ifpahan, & de-là à Gos, où les Portugais le firent embarquer pour Lisbonne. Enfin il se rendit à Venise vers l'an 1680; mais il y fut traité avec le mépris qu'il méritoit. Il s'en fallut peu que le fénat, mai satisfait de sa négociation, ne lui en témoign at son ressentiment par un châtiment severe. Cet aventurier mourut dans l'obscurité, après avoir eu le trifte plaifir de tromper des fouverains & de jouer de grands rôles.

I. DOMINIQUE, (Saint) l'Escuirassé, ainsi appelé parce qu'il portoit une chemise de mailles de fer, qu'il n'ôtoit que pour se donner la discipline, habitoit un hermirage dans l'Apennin. Ce n'éton pas feulement pour lui que Doninique se flagelloit; c'étoit pour expier les iniquités des autres. On croyoit alors que cent ans de pénitence pouvoient se racheter par vingt Pfeaumes, accompagnés de coups de fouet. Trois mille comps valoient un an de pénitence, & les 20 Pfeaumes faifoiest 300,000 mille coups, à raison de mille coups par dixaine de Pseausses. Dominique accomplissoit cette penitence de cent ans en fix jours. Il acquittoit ainfi les péchés du perple; mais certe flagellation cominuelle rendit sa peau aussi noire que celle d'un Negre. On est éloigné de blamer l'usage des pénisesces de ce temps - là ; mais eltes occationnerent l'aboliffement despénitences canoniques. Le principal avantage de celles-ci-étoit de detruire les mauvaifes habitudes, en faifant pratiquer long - temps les

vertus contraires; & non pas en faifant flageller un hermite qui n'éwit pas coupable. Un écrivain judicieux a très-bien dit à cette occation, « que le péché n'est pas comme une dette pécuniaire, que sout autre peut payer à la décharge du débiteur, en quelque mon-Boie que ce soit; c'est une maladie dangereuse, qu'il faut guérir dans la personne même du malade ». Dominique mourut le 14 ocsobre 1060. Il avoit été d'abord dans le clergé féculier, & élevé à la prêtrife; mais, comme les pasents avoient fait des présents à l'évêque pour l'ordination de leur fils, il crut devoir renoncer aux fonctions d'un ordre qu'il croyoit avoir acquis par une voie illégitime. L'auteur du trop fameux Dictionnaire Philosophique a confondu Se. Dominique l'Encuirassé avec le Inivant.

II. DOMINIQUE, (Saint) inftituteur de l'ordre des Freres Procheurs, naquit à Calarvega, bourg du diocese d'Olma, en 1170, de parents nobles & vertueux. A 14 ans il fut envoyé à Palentia, où étoit alors la plus célebre école de Caffille, Le roi Alphonse IX y avoit affemble les savants de France & d'Italie. & établi des professeurs de toutes les facultés. Dominique s'y distingua pendant neuf ans, par le double mérite de l'esprit & de la sagesse. Sorti de cette école, il fut fait chanoine régulier, & sous- prieur de la cathédrale d'Ofma. Son évêque ayant été envoyé en France par Alphonfe, pour accompagner la princesse promise à son fils. Dominique le suivit. La mort de cette princesse leur fit perdre le deffein de retourner en Espagne: ils se fixerent en France, avec des abbés de l'ordre de Citeaux, légats du pape, pour travailler à la conversion des hérétiques Vaudois & Albigeois, dons le Languedoc étoit infecté. La misfion prit dès-lors une nouvelle face. Les abbés de Citeaux ne paroiffoient qu'avec des équipages de princes. Dominique & son évêque les engagerent, par leur exemple, à renvoyer leurs valets 🕊 leurs chevaux, & tout cet attirail fastueux, qui scandalisoit les hérétiques au lieu de les convertir. Le principal théâtre du zele de Dominique fut la ville d'Albi, qui étoit comme la forteresse des ennemis de l'Eglise. Ses prédications n'ayant presque rien produit sur des cœurs endurcis, il s'adreffa à la Sainte Vierge & réclama fon interceffion. On croit que ce fut à cette occasion qu'il institua le Rosaire, où la mere de Dieu est invoquée cens cinquante fois, entre quinze répetitions du Pater. Les succès de Dominique furent bientot plus marqués. Les premiers fruits de ses Sermons parurent à la conférence de Pamiers, l'an 1206. Le chef des Vaudois y abjura ses érreurs entre les mains de l'évêque d'Ofma. Dominique, quoique confacré par goût aux auftérités du cloître, fit fouvent auprès du comte de Montfort, général de la Croisade contre les Albigeois, ce que Moise faisoit pour Josué, combattant les ennemis du peuple de Dieu. Il travailla à le rendre victorieux nonfeulement per ses prieres, mais par ses exhortations & l'exemple de son courage. Souvent on le vit dans les rangs de l'armée, le crucifix à la main, animant les foldats au mépris de la mort. Les travaux de Dominique lui mériterent la charge d'inquifiteur en Languedoc. Il jeta les premiers fondements de son ordre à Toulouse, approuvé en 1216 par Honorius III. Le faine fondateur, de concert avec ses compagnons, avoit embraffé la

regle de S. Augustin, pour le conformer au concile de Latran contre les religions nouvelles; mais il y ajouta quelques pratiques plus aufteres. Les Freres Prêcheurs, dans leur premiere institution, n'étoient ni mendiants, ni exempts de la juridiction des ordinaires, mais chanoines réguliers. L'année d'après la bulle d'Honorius III, en 1217, ils obtinrent de l'université de Paris l'églife de S. Jacques, d'où leur est venu le nom de Jacobins. Dominique fut le premier général de son ordre. Cente nouvelle famille se multiplia tellement, qu'actuellement elle est divisée en 45 provinces, dont il y en a 11 en Asie, en Afrique & en Amérique, sans compter 12 congrégations ou réformes particulieres, gouvernées par des vicaires généraux. Le maître du sacré palais à Rome est toujours un religieux de cet ordre. Ce fut St. Dominique qui perfuada à Honorius III d'établir un Ledeur du sacré palais : office peu confidérable dans le commencement; mais ceux qui en ont été pourvus depuis, ayant obtenu le tiere de Materes du facre Palais, sont devenus des officiers de distinction. C'est sur eux que le pape se décharge des discussions qui regardent l'interprétation des Ecritures & de la censure des livres. On a pris ausii pendant long-temps de cet ordre les inquisiteurs de la Poi , répandus dans différents pays. Leurs généraux mêmes les nommoient; mais actuellement les Doptinicains n'exercent cet office que dans 32 tribunaux d'Italie & du comté Venzissin, en qualité d'inquifiteurs provinciaux, délégués par la congrégation du faint office, ou nommés par le pape. Les Dominicains ont donné à l'Eglise trois papes, dont le plus célebre est Pie V, quarante huit

cardinaux , vingt '- trois patriate ches, quinze cents évêques, fix cents archevêques, quarante-trois nonces, ou légats, beaucoup de confesseurs des rois de France, d'Espagne, d'Angleterre & de Pologne. Ils ont produit des théologiens, recommandables par leur doctrine, tels que S. Thomas d'Aquin, Albert, dit le Grand, St. Raimond de Pennafort, St. Vincent Ferrier , St. Hyacinthe , St. Antonia , Louis de Grenade, &c. &c. L'ordre de St. Dominique avoit déjà fait de grands progrès à sa mort, arrivée le 6 août 1221. Il n'étoit âgé que de st ans; mais ses travaux & ses mortifications l'avoient vieilli. Il avoit fait élire peu auparavant, au chapitre général tenu cette année, huit provinciaux, pour gouverner ses freres répandus en Espagne, en France, en Lombardie, dans la Romagne, en Provence, en Allemagne, en Hongrie & en Angleterre. Le pape Gregoire IX, qui l'avoit connu pendant sa légation de Boulogne, le canonisa quatorze ans après sa mort, en 1235. Quoiqu'il fût mort le 6 20ût; (& non le 4, comme le disent quelques Dictionnaires), sa fête sut avancée de deux jours, à cause de Notre-Dame des Neiges, qui est le 5, & de la Transfiguration, qui est le 6. Ceux qui voudront connoître plus particuliérement ce fondateur diftingué, peuvent consulter la Vie de Saine Dominique, publice à Paris en 1739, in-40, par le P. Touron. Voy. aussi le Bullarium ordinis Pradicaterum, Rome 1740, 7 vol. in.fo; & l'Année Dominicaine, ou les Vies des Saints, des Bienheureux, des Martyrs de l'ordre des F. Precheurs par le P. Feuillet & Goucges, Paris 1678, in-4°, 3 vol.

- III. DOMINIQUE de San-Geminiano, célebre jurisconsulte du xv<sup>e</sup>. fiecle, composa des ComDOM

pateires sur le fixieme livre des Décrétales, 1471, in-folio, & d'autres ouvrages, dans lesquels - ni l'ordre ni la critique ne brillent guere.

IV. DOMINIQUE, voy. BIANcolelli... Castagno... & Col-

LANGE.

DOMINIQUIN, (Dominico Zampiéri, die le) peintre Bolonois, éleve des Caraches, donnoit beaucoup de temps & d'application à ce qu'il faisoit. Ses rivaux disoient que ses ouvrages étoient tomme labourés à la charrue. Antoine Carache même le comparoit à un boeuf. Annibal Carache, qui voyoit, sous cette lenteur d'esprit apparente, de grands talents, répondit que ce Bauf laboureroit un champ si fertile sous ses mains, qu'il nourriroit un jour la Peineure. Ses envieux, sachés de voir cette prophétie accomplie, semerent sa vie de chagrins. On prétend même qu'ils avancerent sa mort par le poison, le 15 avril 1641, à 60 ans. Le Dominiquin étoit modeste, retiré, croyant par-là désarmer l'envie. dont il connoissoit toute la sureur & tous les artifices. Un jour qu'on lui annonça que des peintres avoient wanté quelques - unes de ses figures, il en témoigne un véntable chagrin : J'ai bien peur, dit-il, qu'il ne soit échappé à mon pinceau quelque mauvais trait qui ait pla à ces ignorants. Le Pouffin disoit, qu'il ne connoissoit point d'autre peintre que lui pour l'expression. Le meme artiste regardoit la. Transfiguration de Raphaël, la Descente-4-Croix de Daniel de Volterre, & le S. Jérôme du Dominiquin, comme les trois chefs - d'œnvre de peinture de Rome. Cet illustre maitre excelloit fur-tout dans l'art d'exprimer les différentes passions. Ses attitudes sont bien choisies; sairs de tête sont d'une simplicité

DOM 323 & d'une variété admirables. Son pinceau ne manquoit pas de noblesse, & n'avoit pas affez de légéreté. Ses plus beaux tableaux sont à Naples, à Rome & aux environs.

DOMINIS, (Marc-Antoine de) ex-jésuite, étoit de la samille du pape Grégoire X. Ayant passé vingt ans dans la Société de Jesus, où il s'étoit distingué dans tous ses emplois, il fut tenté de devenir évêque, & il succomba à la tentation. L'empereur Rodolphe demanda pout lui l'évêché de Segui, & l'obtint. Diverses querelles qu'il eut avec fes diocéfains, l'obligerent de folliciter l'archevêché de Spalatro, capitale de la Dalmatie, où il fut un pen plus tranquille. N'ayant point d'affaires au-dedans, il s'en fit audehors. Il écrivit, en faveur des Vénitiens ses bienfaicleurs, contre le pape Paul V. L'inquisition cenfura fes écrits. Le reffentiment que lui inspira cette condamnation, les careffes des Protestants, & l'espérance d'un grand repos & de la liberté, l'attirerent en Angieterre en 1616. Ce voyage étoit, à ce qu'il disoit, pour travailler à la réunion des religions; mais réellement pour habiter un pays où il pût faire imprimer ses ouvrages, sans craindre les poursuites des inquisieurs. Il prêcha & écrivit contre la religion Catholique, & fut fait doyen de Windsor. Pendant son séjour en Angleterre, il publia l'Histoire du Concile de Trente, par Fra-Paolo; qui avoit àpeu-près les mêmes sentiments que lui. Cet archevêque ne fut pas inutile au roi Jacques I, dont la passion dominante étoit celle de paroître docteur. Au milieu des témoignages d'amirié, de respect & d'estime, dont le roi & le clergé Anglois le combloient, il sentit des remords: . Ils. augmenterent,

224 lorsque la présomption, sa Vanité & son avarice, qu'il avoit cachées d'abord, & qu'il développa trop ensuite, lui eurent fait perdre tout crédit en Angleterre. Grégoire XV. fon ami & fon condisciple. en ayant été averti, lui fit dire par l'ambassadeur d'Espagne qu'il pouvoit revenir à Rome, sans aucune crainte. Dominis, avant de partir, voulut fignaler son retour à la foi de l'Eglise, par une action d'éclat. propre à réparer le scandale de sa désertion. Il monta en chaire à Londres, & rétracta tout ce qu'il avoit dit ou écrit contre l'Eglise. Jacques I, irrité de ce coup d'éclat, lui ordonna de sortir de ses états sous trois jours. L'archevêque, arrivé à Rome, abjura publiquement ses erreurs, & demanda pardon, dans un confistoire public, de son apostafie. Son humeur inconstante & bizarre ne lui permit pas de jouir en paix des charmes de son nouveau séjour. Des lettres interceptées firent juger qu'il se repentoit de sa conversion des 1623, c'est-à-dire, fix mois après son retour. Urbain VIII le fit enfermer au château St-Ange, où il mourut de poison, selon quelques historiens, en 1625. à 64 ans. On a de lui : I. Un grand traité De Republica Ecclesiastica, en 2 vol. in-fo. Londres, 1617 & 1620; Francfort, 1658, censuré le 15 décembre 1617, par la faculté de théologie de Paris. Sous prétexte de donner des moyens de concilier les Protestants avec les Catholiques, il avanca plufieurs propofitions faverables à ceux-là. Les principales étoient : « Que l'Eglise, sous le pon-" tife Romain, n'est plus l'Eglise, " mais un état humain, sous la " monarchie temporelle du pape; " que l'Eglise n'a point une puis-" fance coactive, ni de contrainte " extérienre; que les prêtres n'offrent point, à proprement parDOM

» let, le sacrifice de J.C., mais qu'il » en célebrent seulement la com-" mémoraison; que l'inégalité de » puissance entre les Apôtres est " une invention humsine, qui n'a » aucun fondement dans l'Evag-" gile; que le Saint-Esprit eft le » véritable vicaire de Jasus-" CHRIST en terre; que Jean Hus » avoit été mal condamné par le » concile de Confrance; que Jasus-" CHRIST a promis fon St-Esprit à " toute l'Eglife, fans l'attacher aux » prêtres ou aux Evêques, & fans » en excepter les laïques ; que les » évêques succedent, chacun en » son particulier, à la puissance " univerfelle; que l'ordre n'eft pas " un sacrement; que l'Eglise Ro-» maine, à cause de la dignité de " la ville, est la premiere des égli-» ses en excellence, & non en » juridiction; que les ministres de " l'Eglise ne sont pas obligés au " célibat; que le vœu solemnel des " moines n'a point d'effet au-delà » du vœu fimple; que la papauté » est une fiction des hommes, &c. ». Le traité de Dominis fut brûlé avec le corps de fon auteur au champ de Flore, par sentence de l'inquifition. (Voy. vi. MARIUS.) II. De radiis visus & lucis in vieris perspectivis & Iride , Tradatus ; à Venise. 1611, in-4°. Jusqu'à lui l'arc-enciel avoit paru un prodige presque inexplicable: Dominis fut le premier qui développa avec sagacité la raison des couleurs de ce phénomene. Il parle, dans son traité. des lunettes à longue-vue, dont l'invention étoit alors très-nouvelle. Il mêla quelques erreurs à la vérité qu'il avoit trouvée; mais Descarres, qui le suivit, le reclifia & le furpaffa.

DOMITIA-LONGINA, file de célebre Corbulon, général sous Néron, femme de Domitien, se diffama par ses débauches, dont elle

missit gloire. Elle avoit été mariée d'abord à Lucius Ælius Lamia, auquel Domitien l'enleva. Son commerce avec le comédien Paris, & les autres défordres ayant éclaté, l'empereur la répudia; mais il ne put s'empêcher de la reprendre peu de temps après. Domitia, lasse de son époux, entra dans la conjuration de Parthenius & d'Etienne, dans laquelle Domitien perdit la vie. Ce sur ainsi qu'elle s'affranchit de la crainte où elle étoit tous les jours Qu'il ne la sacrifilt à son ressentiment & à sa jalousie. On l'avoit accufée d'incefte avec l'empereur Tiu, fon beau-frere; elle s'en purgez par serment, & l'effronterie avec laquelle elle avouoit ses autres crimes, la rendit croyable en cette occasion. Domitia mourut sous Trajaz. Elle avoit une beauté parfaire, des manieres engageantes, une grande envie de plaire, un esprit élevé & capable de tout entreprendre. Elle eut un fils de Domitien, qui mourut jeune, & qui fut mis au rang des Dieux.

L DOMITIEN, (Titus Flavius Domitianus) frere de Tite, fils de Vespasien & de Flavia Domitilla, né le 24 octobre l'an 51 de J. C., se fit proclamer empereur l'an 81, fans attendre que Tite fût mort; mais il s'en défit bientôt par le poison, fuivant quelques auteurs. Son avénement à l'empire promit d'abord des jours sereins au peuple Romain. Il affecta d'être doux, libéral, modéré, défintéreffé, ami de la justice, ennemi de la chicane, des délateurs & des satyriques. Il rétablit les bibliothéques confumées par le feu, & sit venir de divers lieux', particuliérement d'Alexandrie, des exemplaires de livres. Il embellit Rome de plusieurs beaux édifices. Mais ces commencoments heureux finirent par des

DOM 325 cruautés inouies. Il versa le sang des Chrétiens, & voulut en abolir le nom. Il fit enterrer toute vivante Cornélie, la premiere des Vestales, fous prétexte d'incontinence. Ce ne fut certainement pas par vertu qu'il fit porter un tel jugement; car il vécut long-temps avec fa propre niece, comme avec sa femme légitime. Non content de se souiller par cet horrible incesse, il se rendit infame par des amours contre nature. Rien n'égaloit sa lubricité. si ce n'étoit son orgueil. Il voulut qu'on lui donnât les noms de Dieu & de Seigneur dans toutes les requêtes qu'on lui présenteroit. Les savants & les gens-de-lettres furent persécutés à leur tour : les historiens fur - tout, parce qu'ils sont les justes dispensateurs de la gloire auprès de la posterité. Ce monftre, troublé par les remords de ses crimes, & par les différentes prédictions des aftrologues. étoit dans des transes continuelles. Ses appréhensions lui firent imaginer d'environner la galerie de fon palais, fur laquelle il fe promenoit ordinairement, de pierres polies, qui renvoyoient l'image àpeu près comme un miroir, afin que la réflexion de la lumiere lui découvrit si personne ne le suivoit. Pline le jeune peint éloquemment la vie sarouche & solitaire qu'il menoit: « Enfermé dans fon pan lais comme une bête féroce » dans fon antre, tantôts'y abreu-» vant, pour ainsi dire, du fang » de ses proches, tantôt médi-» tant la mort des plus illustres » citoyens, & s'élançant au de-» hors pour le carnage. L'horreur » & la menace gardoient les porn tes du palais; & l'on trembloit » également d'être admis & d'être » exclus. On n'esoit approcher, » on n'osoit même adresser la pa-» role à un prince toujouss caché Xiii

» dans l'ombre & fuyant les re-» gards, & qui ne sortoit de la » profonde solitude que pour saire » de Rome un défert. Cependant, » dans ses murs même, & dans » ces retraites profondes auxquelw les il avoit confié sa sûreté, il » enferma avec lui un Dieu venn geur des crimes ». En effet, toutes les précautions de Domitien ne lui servirent de rien. Il sut affasfiné le 18 feptembre de l'an 96 de J. C., par Euenne, affranchi de sa femme Domitia, étant âgé de 45 ans, après en avoir régné 15 & 5 jours. Le fénat le priva de tous les honneurs après sa mort, & même de la sépulture. Il avoit autrefois convoqué ce corps illustre, pour décider dans quel vase il devoit faire cuire un turbot. Une autre fois, il. l'assiégea dans les formes, & le sit environner de foldats. Ayant invité à manger, un autre jour, les principaux fénateurs, il les fit conduire en cérémonie dans une grande salle tendue de noir, & éclairée de quelques flambeaux funebres, qui ne servoient qu'à laisser voir différents cercueils, sur lesquels on lifoit les noms des convives. On vit, au même instant, entrer dans la falle des hommes tout nus, aussi noirs que la tapisserie, tenant une épée d'une main, & une torche allumée de l'autre. Ces especes de furies, après avoir quelque temps épouvanté les sénateurs, leur ouvrirent la porte. Domitien mêloit à ces scenes horribles des scenes ridicules. Il restoit des jours entiers dans son cabinet, occupé à prendre des mouches avec. un poinçon fort aigu. On demanda à un plaisant si l'Empereur étoit seul. - Si bien seul, répondit il, qu'il n'y a pas même une mouche. (Voyez. aussi l'art. ASCLÉTARION ). Il faut convenir que Domitien a'étoit ni auffi fou, ni auffi déréglé, que CaDO M

Egula & Néron. Tillemont dit qu'il avoit plus de reffemblance avec Tibere par l'humeur sombre, par la méchanceté réfléchie, par une politique auffi artificieuse que cruelle, Au milieu de toutes ses extravagances, il eut l'intention de maintenir la justice dans son empire. Il étoit grand, bien fait; son visage annonçoit la modestie, & il rougisfoit très aisément. Il s'en faisoit honneur, & dans un discours au sénat, il s'en vanta en ces termes: « Jusqu'ici, Messieurs, vous » avez approuvé mes fentiments, » & la pudeur qui regne sur mon » visage ». Mais l'intérieur démentoit bien cette modestie apparente. La rougeur habituelle de son visage étoit en lui, dit Tecite, un préservatif contre la honte, qui n'avoit plus de signe par où se manifester. Il devint chauve de bonne heure, & il en étoit trèsmortifié : il s'offensoit même fi l'on en faisoit devant lui le reproche à un autre, soit par raillerie, soit sérieusement. C'est pour cela que Juvenal, voulant le défigner d'une façon injurieuse & piquante, l'appelle Néron le Chauve. Néanmoins Domitien, dans un potit écrit qu'il composa sur le sois que demandent les cheveux, & qu'il adressa à un ami chauve comme lui, le consoloit & se consoloit lui-même avec affez de courage fur leur commune difgrace, « Ne voyez-vous pas », (lui difoit-il, en s'appliquant les paroles d'Achille dans Homere), a com-» bien je fuis avantagé du côté de » la figure & de la taille? cepen-» dant mes cheveux éprouvent le ~ » même fort que les vôtres, & je » supporte, avec constance, le dé-» fagrément de voir ma chevelure » vieillir pendant que je suis en-» core jeune. C'est une leçon qui » nous apprend, que rien n'eft

DOM

327

plus agréable, ni de plus course » durée, que toutce qui fert à l'or-» nement ». On voit, par ce mor-Teàu, qui ne manque ni de goût, ni Célégance, que Domitien étoit capable de bien écrire & de bien parler, s'il eût voulu s'en donner la peine. Il avoit d'abord paru aimer la littérature : mais il la négligea tellement enfuite, que, contre l'usage des premiers Césars, il se fer-Voit de la plume d'autrui pour écrire ses ordonnances, ses harangues, & même ses lettres. Il ne. lisoit que les Mémoires de Tibere, pour y étudier les maximes de la tyrannie. C'est le dernier des douze empereurs qu'on appelle Céfars,

II. DOMITIEN, (Domicias Domicianus) général de l'empereur Dioclétien en Egypte, prit la pourpre impériale dans Alexandrie, vers l'an 288. Il se soutint pendant environ deux ans, & remporta même quelques victoires. On ignore quelle sut sa fin; il y a apparence qu'elle sut tragique. Ses médailles le représentent agé d'environ 40 ans, avec une physionomie grave & des traits réguliers.

DOMITILLE, Flavia Domitilla), fille de Flavius Liberalis, greffier des finances, plut à Vespasium, qui l'épousa au commencement de l'an 40 de J. C. Elle mit Titus au monde vers la fin de décembre de la même année, & onze ans après, elle fut mere de Domitien. Les historiens parlent d'elle avec éloge.

Il ne faut pas la confondre avec PLAVIE DOMITILLE, épousé du consul Flavius Clemens, à méce de Domicien. Elle étoit chrétienne, ausa bien que son mari. Ils surent tous deux accusés: Flavius sut mis à mort par ordre de l'empercur, à sa femme reléguée dans

l'île Pandataire. L'histoire ne nous apprend rien davantage de Domitille; & ce qu'on ajoute de plus, est tiré d'actes apocryphes.

I. DOMITIUS, Dieu que les Payens invoquoient dans les mariages, pour que la nouvelle mariée pett foin de la maifon.

*II.* Domitius Ænobarbus, (Czeize) Conful Romain l'an 96 avent J. C., eut le commandement de la Gaule Transalpine, où il sut envoyé pour appaiser les troubles qui s'y étoient élevés. Bituit, roi ou chef des Auvergnacs, qui étendoient alors leur domination depuis Narbonne ju (qu'aux confins de Marfeille, & depuis les Pyrenées jusqu'à l'Océan & au Rhin, ayant paffé le Rhône avec une puissante armée, Domisius marcha contre lui. Les troupes s'étant rencontrées au confluent de la riviere de Sorgue dans le Rhône, en vinrent aux mains. Domitius fut victorieux: 20 mille hommes des troupes de Bituis furent taillés en pieces; 3000 furent faits prisonniers. La frayeur que caufa aux Gaulois la vue des éléphants, contribua beaucoup à leur défaite. Le vainqueur fit drefser un monument de sa victoire à l'endroit où il l'avoit remportée. Quelques auteurs prétendent que ce trophée fut érigé dans Carpentras, où l'on voit encore aujourd'hui une tour carrée, sur les flancs de laquelle paroiffent des captifs enchainés. Domitius étoit plein d'orgueil & d'ambition. On remarque qu'il se faifoit porter, comme en triomphe, fur un éléphant dans toute la province Romaine. Ce fut lui qui foumit l'Occitanie, ou le Languedoc, à la république. Le nom D'ENO-BARBUS qu'il porteit, étoit le surnom de sa famille à Rome; ce mot fignifie proprement barbe de quivre, & ce sobriquer sut donné à

quelqu'un de la famille qui avoit la barbe d'un roux tirant sur le rouge. Mais, pour y mettre du merveilleux, on débitoit à Rome que Castor & Pollus étant venus anmoncer une victoire à un certain C. Domitius, il ne voulut point les croire; l'un d'eux, pour l'en convaincre, lui passa la main sur les joues & sur le menton, & sa barbe, de noire qu'elle étoit auparavant, devint rousse dans le moment.

III. DOMITIUS, Voy. AFER. IV. DOMITIUS, grammairien qui flerissoit sous Adrien. C'étoit un homme vertueux, mais chagrin. Il souhaitoit que les hommes perdissant le don de la parole, afin que leurs vices ne pufent pas se communiquer.... Voy. Il. DOMITIEN; & l'art. Char, vers le milieu.

DOMNA JULIA. Voyez

I. DOMNE I, ou DOMNUS, Romain, élu pape après la mort de Dieu-donné, le 2 novembre 676, mourut le 11 avril 678. Anafiafe parle d'une comete qui parut pendant 3 mois fous fon pontificat. Il mit fin au schisme de l'église de Ravenne, qui se prétendoit exempte de la juridiction du faint-fiége.

II. DOMNE II, Romain, suctéda à Benoît VI, le 20 septembre 972. On ignore le temps précis de sa mort, qui arriva avant le 25 détembre 974.

I. DONAT, (Ælius) grammaitien de Rome au 1ve siecle, & un des précepteurs de Se Iérôme, écrivit des Commentaires sur Térence & sur Virgile, qui sont perdus; eeux qui portent le nom de cet auteur, sont supposés. On a de lui un traité De Barbaristo & odo paraibus Orationis, qui se trouve avec Diomède; Venise, in-se sans date; & séparément, 1522, in-fo. On attribut le Commencaire sur Térence à Evanthius.

II. DONAT, évêque de Casenoire en Numidie, est regardé comme le premier auteur du schisme des Donatistes. Ce schisme, qui affligea long-temps l'Eglife, commença l'an 311. Cleilien ayant été élu pour succéder à Mensurius dans la chaire épiscopale de Carthage, cette élection fut traversée par une brigue puissante, qu'avoient formée une femme nommée Lucile, & deux prêtres, Brotus & Céleftius, qui avoient eux-mêmes prétendu au fiége contesté. Ils firent élire Majoria, fous prétexte que l'ordination de Cécilies étoit nulle, ayant, (disoient-ils) été faite par Felix, évà que d'Aptonge, qu'ils accuserent d'être traditeur; c'est-à-dire, d'avoir livré aux Payens les livres & les vases sacrés pendant la persécution. Les évêques d'Afrique se partagerent pour & contre. Donat se fit le chef des partisans de Majoria. Cependant la contestation ayant été portée devant l'empereur, il en remit le jugement à trois évêques des Gaules, Masernus de Cologne, Reticius d'Autun, & Marin d'Arles, conjointement avec le pape Miltiade. Ces prélats, dans un concile tenu à Rome en 313, composé de quinze évêques d'Italie, & dens lequel comparurent Cécilien & Denat, chacun avec dix évêques de leur parti, déciderent en faveur de Cécilien; mais la division ayant bientôt recommencé, les Donatifles furent de nouveau condamnés par le concile d'Arles en 314; & enfin par un édit de Conftantin, du mois de novembre 316. Donat, qui étoit retourné en Afrique, y reçut la séntence de déposition & d'excommunication prononcée contre lui par le pape Militade: (Voyet L'article suivant).

MI. DONAT, évêque schismstique de Carthage, différent du précédent, mais du même parti, & même chef de ce parti, après la mort de Majoria, auquel il succéda vers l'an 316. C'étoit un homme habile, éloquent, savant, de bonnes mœurs; mais d'un orgueil fi infupportable, qu'il mettoit tout le monde au-dessous de lui. Il confirma le schisme en Afrique, tant par son autorité que par ses écrits. Certains furienz de sa secte, qui se disoient défenseurs de la justice, marchoient les armes à la main, mettant en liberté les esclaves, & obligeant les créanciers à décharger leurs débiteurs. On envoya contr'eux des foldats, qui en tuerent plufieurs; mais qui, en faifant des martyrs dans l'esprit des Donatistes, firent de nouveaux fanatiques. Ces sectaires, condamnés par différents conciles, furent confondus dans la célebre conférence tenue à Carthage, l'an 411, entre les évêques Catholiques & les Donatifies. Saint Augustia, chargé de parler pour les Catholiques, discuta à sond toutes les questions. Les 286 évêques, qui composoient cette affemblee, offrirent, à sa persussion, de quitter leurs fiéges en faveur des évêques Donatistes qui se seroient réunis, fi le peuple Cathoique paroiffoit souffrir avec peine wil y eut deux chefs affis fur le nême fiége. L'éloquence & la douour de St Augustin, jointes à la Inérofité de ces prélats, ne purent étiadre entiérement ce malheurex schisme, dont les partisans emiraffoient un grand nombre d'erreus monstrueuses. Ils soutenoient » que la véritable Eglise avoit pén tiber-tout, excepté dans le » pati qu'ils avoient en Afrique, " & rgardoient toutes les autres " églies comme prostituées, qui " étoint dans l'avétiglement ; que

» le baptème & les autres facre-» ments conférés hors de l'Eglife, » c'est-à-dire, hors de leur secte » étoient nuls ; en conséquence » ils rebaptifoient tous ceux qui » fortant de l'Eglife Catholique en-» troient dans leur parti ». Il a'y eut rien qu'ils n'employaffent pour répandre leur secte, ruses, infinuations , écrits captieux , violences ouvertes, cruautés, perfé-. cutions contre les Catholiques. Co schisme formidable à l'Eglise, par le grand nombre d'évêques qui la soutenoient, est peut-être subfisté plus long-temps, fi les Donatiftes ne se fuffent d'abord divisés eux-mêmes en plufieurs petites branches. connues fous le nom de Claudianistes, Rogatistes, Urbanistes; & enfin par le schisme qui s'éleva entre eux à l'occasion de la double élection de Priscien & de Maximien pour leur évêque, vers l'an 392 ou 393; ce qui fit donner aux uns le nom de Priscianistes, & aux autres celuide Mazimianistes. Ils subfisterent en Afrique jusqu'à la conquête qu'en firent les Vandales, & l'on en trouve aussi quelques refles dans l'Histoire ecclésiastique des vI & vII fiecles. Quelques auteurs ont accusé les Donatiftes d'avoir adopté les erreurs des Ariens, parce que Donat leur chef y avoit été attaché; mais St. Augustin les disculpe. Il convient cependant que quelques - uns d'entr'eux, pour se concilier les bonnes grâces des Goths, qui étoient Ariens, leur disoient qu'ils étoient dans les mêmes sentiments qu'eux sur la Trinité; mais en cela même, ils étoient convaincus de dissimulation, par l'autorité de leurs ancêtres; Donat leur chef n'ayant pas été Arien. Les Donatiftes sont encore connus dans l'histoire eccléfiaftique, fous les noms de Circontelliones, Montenfes, Campite . Bispase; dont le premier leur fut donné à cause de leurs brigandages; & les trois autres, parce qu'ils tenoient à Rome leurs assemblées dans une caverne, sous des rochers, ou en pleine campagne. Donat, l'objet de cet article, & à l'occasion duquel nous avons parlé des Donatistes, étoit mort en exil l'an 355.

L DONATO, architecte-sculpteur, natif de Florence, storissoit dans le xvie siecle. Il sut choisi par la république de Venise, pour ériger à Padoue la statue équestre de bronze que cet état décerna à Gatemellata, général des armées Vénitiennes. Cosme de Médicis l'employa à plusieurs ouvrages non moins importants. Il sit aussi pour le sénat de sa patrie une Judich coupant la tête d'Holoserne, qu'il regardoit comme son ches-d'œuvre.

II. DONATO, (Alexandre) Jéfuite de Sienne, mort à Rome en 1640, fit paroître dans cette ville en 1639, in-4°, une Description de Rome ancienne & nouvelle, Roma veus & recens. Elle est besucoup plus exacte & mieux travaillée que toutes celles qui avoient paru avant lui. Gravius lui a donné une place dans le 3° volume de ses Antiquités Romaines. On a encore de lui des Poésius, Cologne 1630, in-8°, & d'autres ouvrages.

III. DONATO, (Jérôme) natif de Venise, étoir habile dans les belles - lettres & dans les langues; il commandoit dans Bresse en 1496, & dans Ferrare en 1498. Il sut nommé ambassadeur, en 1510, auprès de Jules II, qu'il réconçilia avec la république de Venise. Il avec la république de Venise. Il bon politique. On a de lui : I. Cinq Leures remplies d'esprit, & imprimées, avec celles de Politien & de Pic de la Mirande, 1682, II, La Tra-

duction latine d'un Traité d'Alexandre d'Aphrodisse, en grec. III. Une Apologie pour la Primauté de l'Eglise Romaine, 1525... (Voy. un de ses bons mots, à l'article de Constantin, n° 111.)

IV. DONATO, (Marcel) comte de Pouzane, & chevalier de Saint-Etienne de Florence, eut des emplois confidérables à Mantoue, & mourut au commencement du xvII<sup>e</sup> fiecle. On a de lui des Scholies fur les Ecrivains Latias de l'Histoire Romaine, à Francfort, 1607, in-8°; ouvrage où il regne de l'érudition.

DONDUS, ou de D o N D IS. (Jacques) célebre médecin de Padoue, surnommé Aggregator, à cause du grand amas de remedes qu'il avoit fait, n'étoit pas moins versé dans les mathématiques que dans la médecine. Il inventa une horloge d'une construction nouvelle. On y voyoit non feulement les heures du jour & de la nuit, les jours du mois, & les fêtes de l'année, mais auffi le cours annuel du foleil & celui de la lune. Le fuccès de cette invention le fit appeler Jacques de l'Horloge, nom qui s'est toujours conservé depuis dans fa famille. Ce fut encore Dondus, qui trouva le premier le secret de faire du fel avec l'eau de la fontaine d'Albano dans le Padouan. Il mourut en 1350, laifant quelques ouvrages de phyique & de médecine. On a de lui, seul, Promptuarium Medicina, à Venise, 1481, in-fol.; & en iociété avec Jean de Dondis, son fils De fontibus calidis Passvini agri, dans un traité De Baheis, Venise 1553, in-fol.

DONDUCCI, Voyez MISTELLETA.

DONEAU (Hugue) Declius, de Châlons-fur-Saône, prefessur en droit à Bourges & à Criéans,

fut fauvé par ses disciples du masfacre de la Saint-Barthélemi. Son anachement au Calvinisme l'ayant obligé de passer en Allemagne, il y professa la jurisprudence avec le même succès qu'en France, & mourut à Altorf en 1591, à 64 ans. Ce jurisconsulte excella dans la belle littérature & dans la jurisprudence. Il mêla avec art l'utile & l'agréable dans ses ouvrages. On les a recueillis fous le titre de Commentaria de Jure civili, 9 vol. in fo, reimprimés à Lucques en 12 vol. m-fol. dont le dernier a paru en 7770. On a encore de lui: Opera Posthuma, in-8°. Ce qu'il a laissé de plus estimable, est ce qu'il composa fur les matieres des Testaments & des dernieres voloptés: on prétend qu'il a traité ce sujet avec autant de netteté que de savoir. On ne peut lui pardonner sa basse jaloufie contre Cujas, dont il ne parloit jamais qu'avec mépris.

DONI, (Antoine-François) Florentin, fut d'abord Servite, & enfuite prêtre séculier: il mourut en 1574, à 61 ans. Il étoit de l'académie des Peregrini, & y prit le nom académique de Bizzaro, paraitement convenable à fon ca-Beere qui étoit fatyrique & mordant. On a de lui des Leures italennes, in-8°. La Libraria, 1557, in 8°.` La Zucca , 1565 , 4 parties ; in 80, figures. I mondi celefti, terrefri ed infernali, in-4°: il y en a un ancienne traduction françoise. I parmi, cloè Raggionamenti fatti a i narmi di Fiorenza, Venise 1552, in - P.

D) NI D'ATTICHI, (Louis) d'unefamille noble originaire de Florere, se sit Minime. Le cardinal de Richelieu, qui l'avoit connu penant sa retraite à Avignon, avoit ét touché de sa modestie & de son se oir. Il lui sit donner l'évêché de Riez, diocese où il sit DON

beaucoup de bien. Il passa du siège de Riez à celui d'Autun, & moutut en 1664, à 68 ans. Il a donné: I Une Histoire des Minimes, in-4°. Il. La Vie de la reine Jeanne, fondarrice des Annonciades, in-8°. III. Celle du Cardinal de Berulle, en latin, in-8°. IV. L'Histoire des Cardinaus, en latin, 1660, 2 vol. in-fol. &c. Ses ouvrages latins font d'un style plus supportable que les françois, dont la diction a vieilli, & n'a d'ailleurs jamais été fort brillante.

DONNE, (Jean) né à Londres en 1574, d'un riche marchand. voyagea dans une partie de l'Europe, & se fit aimer dans sa patrie par des productions pleines d'esprit & de graces. Il sit tour-àtour des Poesses galantes, & des Satyres de son fiecle. Les biens & les honneurs furent les récompenses de ses talents. Il fut fait doyen de St-Paul. Ce bénéfice lui donna le moyen de se livrer à son caractere généreux. Il étoit marié; & lorfque fon beau - pere vint pour lui payer le quartier de sa pension, non-seulement il le refusa, mais il lui rendit le contrat qu'il lui avoirfait. Donne mourut en 1631, à 57 ans. Ce poëte étoit aussi controversiste, prédicateur & écrivain ascérique. On a de lui des ouvrages dans tous ces genres. Les plus connus sont : I. Un livre de controverse intitulé: PSEUDO-MAR-TYR, 1613, in - 4°. L'auteur le composa par ordre de Jacques I, pour servir de réponse aux objections de l'Eglise Romaine contre le ferment de suprématie & de fidélité. Il. BIOTHANATHOS, ouvrage où l'on fait voir, que l'homicide de soi-même n'est pas tellement un péché, qu'en certaines occasions, il ne puisse être permis; en anglois, Londres, 1648, in 40. Ibid. 1664, in-40. Ce livre est une espece d'apologie

du fuicide. L'auteur cite, pour appuyer ses dangereuses idées, l'exemple d'un grand nombre de héros payens, ensuite celui de quelques Saints de l'ancien testament, d'une foule de martyrs, de confeffeurs, de pénitents, &c. JESUS-CHRIST même est amené en preuve de son système. Ce livre fut funette à beaucoup de ses compatriotes, qui se livrant (dit Nicéron) à la mélancolie trop ordinaire de la nation, trouverent les raisons affez bonnes pour se donner la mort. Jean Watton publia la Vie de Donne, en anglois, Loudres 1658, in-12. Voyez en un extrait dans les Mémoires de Nicéron, Tomes VIII.

DOPPEL-MAIER (Jean-Gabriel) né à Nuremberg en 1677, quitta l'étude du droit auquel ses parents l'avoient destiné, pour les mathématiques, science pour laquelle la nature lui avoit donné un grand talent. Il les professa dans sa patrie, après s'être persectionné dans des voyages qu'il fit en Hollande & en Angleterre. Les académies de Petersbourg, de Londres & de Berlin se l'associerent. Il mourut en 1750, à 73 ans. Outre des Tra-. ductions allemandes de divers Livres françois & anglois d'Aftronomie & de Mécanique, on lui doit des Ouvrages de Géographie & de Phyfique, écrits en sa langue. Il en a aussi mis au jour quelques-uns en latin: I. Phyfica experimentis illuftrata, in-4°. II. ATLAS calestis, in quo 30 Tabula Astronomica ari incisa continentur, in-fo. 1742.

I. DORAT, (Jean) AURATUS, poète Grec, Latin, François, natif du Limoufin, s'appeloit Dinemandi ou Difnemann, & il prit celui de la ville de Dorat. C'étoit un bon littérateur, qui, avec l'extérieur d'un paysan, avoit un esprit délicat & une ame noble. Il s'acquit tant de réputation par ses vers,

que les poères ses contemporains lui donnerent le nom de Pindare François, surnom que la postérité ne lui laissera pas. Charles IX créa pour lui la place de Pcete Royal. Scaliger dit qu'il composa plus de 50 mille vers grees & latins. On ne publicit aucun livre, qu'il n'en ornât le frontispice de quelques vers. Il ne mouroit presque point de personne un peu connue, que sa muse n'en chantât la perte. 🛚 mourut en 1588, à 80 ans, prefque dans l'indigence, parce qu'il étoit fort libéral, & qu'il se faisoit un plaisir de traiter ses amis. Sue la fin de ses jours il perdit sa femme . & se remaria à une jeune fille de 22 ans. Il dit pour excuse à ses amis qui le plaisantoient, que c'étoit une licence poëtique, & que puisqu'il falloit mourir d'un coup d'épée, autant valoit - il en choistr une dont la lame fut neuve, que d'en prendre une gâtée par la rouille... Ses Poësies, imprimées à Paris, 1586, 2. vol. in-8°, font pour la plupart sans force, sans délicateffe. sans pureté. S'il eût su limer & polir ses vers lyriques, & sur-tous leur donner cette vigueur, cette force qui caractérisent ceux d'Herace & de Pindare, il auroit pa avoir quelque part à la gloire ce ces deux poëtes. Dorat fut le pxmier qui introduifit en France es anagrammes, jeux de college, qu'il faut laisser aux faiseurs d'acrestiches & de logogriphes. Le plus grand mérite de Dorat, c'est d'avoir beaucoup servi au rétabissement de la langue Grecque . qu'il avoit apprife fous d'excellents maîtres. Il eutà Paris une chaire de professeur royal en cese langue, dont il fut pourvu et 1560. & la remplit avec beaucosp de réputation.

II. DORAT, (Claud-Joseph) né à Paris le 31 déc, 1731, d'un aux

DOR 33

diteur des compres originaire du Limoufin, fit ses études avec distinction au college du cardinal & Moine. Il fut d'abord destiné à la magistrature; mais son esprit léger & agréable, ne pouvoit s'accommoder des études férieuses que cet état demande. Il entra dans les Mousquetaires en 1757, & en sortu bientot après, pour se consa-crer entièrement à la littérature & # la poësie. Il débuta par la tragédie de Zulica, piece très - foible; & par des Héroïdes, qui, malgré quelques beaux vers, ne font que de longs & fades monologues. Il zénsit mieux auprès des gens du monde par des pieces légeres, où, à l'imitation de Voltaire, il sut saisir à propos les fingularités du moment & l'esprit du jour. Il dit de lui-même dans ses Fantaisies:

Entre l'Amour & la Folie Ce pauvre globe est balotté : Sentir l'un, est ma volupté; Rire de l'autre, est mon génie.

Cette affectation de rire dans un homme qui tâchoit de paroître livré à la mollesse & à l'incurie, & qui, au milieu de cette indolence affectée, étoit inquietté par un amour propre trop sensible, ne parut que la grimace d'une coquette qui vouloit tromper le public, fans pouvoir se faire illusion à ellemême. Mais en relevant ce ridicule, affez commun aujourd'hui, nous rendrons justice au caractere doux & honnête de ce poëte, & aux sentiments de son cœur capable d'amitié. Il eut des amis, & sut les conserver. Quelques-uns d'entr'eux, fideles à sa mémoire, ne parlent de lui qu'avec la plus grande sensibilité. Il mourut d'une maladie de langueur, à Paris, le 29 avril 1780, après avoir diffipé une fortune affez considérable. Il avoit sétigé quelque temps le Journal des

Dames, Ses Euvres, ornées de gravures très-dispendieuses pour lui & pour ses lecteurs, sont en plusieurs volumes in 80, dont un homme de goût pourroit extraire 2 perits volumes in 12. On feroir grace à son poëme de la Déclamation en IV chants, rempli de préceptes sages & de vers très-bien faits; à celui du Mois de Mai, qui offre de la mollesse & de riches descriptions; à quelques Leures d'une Chanoinesse, pleines d'intérêt & de feu; enfin à quelques-unes de ses Fantaisies, dont les premieres, telles que le Déménagement, le Congé, &c. &c.; un coloris brillant, une peinture affez vraie des travers & des ridicules du jour. offrent un ton piquant, original & facile; mais qui ayant été trop multipliées, ont, dans leur variété même, une sorte de monotonie fatigante. Ses flatteurs le comparoient à Ovide: il en avoit la facilité, & il en a quelquefois imité la licence; mais le poête Latin, toujours pur, toujours correct, n'affectoit point ce jargon éphémere, ce perfiflage continuel, ce ton moitié pédant, moitié cavalier, qui peuvent être l'image du ftyle & des mœurs du temps, mais qui ne font pas fairs pour plaire à la postérité. Un homme d'esprit, en peignant ces héros de toilette, qui par leurs feux glacent tous leurs lecteurs. a dit:

Tel fue Dorat, ce fameus coryphée Des écrivains accueillis à Paphos. Il ne puifolt, dans sa tête échauffée, Qu'un vain jargon & des sentiments saus.

Sans cesse il eut la fureur de parotire Fin persisseur & léger petit-maître. Prompe à vanter les prétendus appas De cent Laus, qu'il ne connoissoit pas, Suivant la rime il varioit leur forme; Tout sut change suit les chants. La vieille Iris, malgré sa saille énor-

Entre dix doigts, dans ses vers, s'ajusta;

Et bien qu'elle eut un nez long & difforme,

D'un nez fripon sa Muse la dota.

Que toutes les beautés chantées par Dorat aient été laides ou imaginaires, c'est ce qu'on ne croit point; mais il est permis de penser que toutes n'étoient pas charmantes, comme l'assurent ses vers; & que parmi le nombre de cinq à fix que son Apollon adoroit en même-temps, il y en avoit quelqu'une qu'il ne connoissoit pas. Les Comédies de ce poète, dont les meilleures sont la Feinte par amour & le Célibataire, ne se firent remarquer que par quelques tirades bien verfifiées, par quelques rôles subalternes affez plaisants. Son grand défaut, comme celui de la plupart des comiques modernes, c'est que ses caracteres sont en paroles, & presque jamais en action. Ses Tragédies durent leur fuccès passager à des vers heureux, & à quelques scenes tendres; mais ce génie qui dispose le plan d'un ouvrage, & cette sensibilité vive qui échauffe la diction, lui manquoient presque absolument. Regulus est la plus estimée. Quelquesuns de ses Contes, tel que celui d'Alphonse, sont d'une tournure agréable; si une main habile les élaguoit, ils paroîtroient meilleurs. Ses Fables ont des grâces qui ne font pas celles de la Fontaine, & l'affectation du bel-esprit écarte presque toujours la simplicité & la naïveté du fabulifte. Ses ouvráges en prose, dénués de force & de naturel, n'ont que le mérite d'un flyle ingénieux, & qui a de l'harmonie. Une enluminure, composée dà néologisme de Marivaux & du

DOR

persistage de Crébillon le fils, mate que le vide des choses. L'auteur avoit plus d'agrément que de profondeur, plus de saillies que de lumieres, plus d'esprit que de jugement, plus de talent que de goût.

N. B. L'idée que nous avions donnée de réduire le Recueil volumineux des Ouvrages de Dorat, a été exécuté par un homme d'esprit, qui a publié ses Œurres choisies en 1786, en 3 vol. petit in-12. Il a très-bien fait de sacrifier les Tragédies de Zulika, de Théagene, de Pierre le Grand, de Zoramis; les Comédies du Malheureux imaginaire, des Prôneurs, du Chevalier François à Londres, du Chevalier François à Turin, de Rosèide, & un grand, nombre de petites productions qui ne méritoient pas d'être confervées dans la bibliothéque d'un homme de goût. Voy. DRYDEN, NEWTON. & QUINTE-CURCE.

DORBAY, (François) architecte François, éleve du célebre le Vas, donna le dessin de l'église du college des Quatre-Nations, & de plusieurs grands ouvrages au Louvre & aux Tuileries. Il mourut en 1697, à

Paris sa patrie.

DORE, (Pierre) Dominicain, docteur de Sorbonne, professeur de théologie dans son ordre, mort en 1566, a été défigné, à ce qu'on croit, par Rabalais, fous le nom de noure matere Doribus. Il n'est connu que par des ouvrages écrits bizarrement, & intitulés de même; c'étoit le goût de son siecle. Les plus burlesques sont : I. La Tourterelle de viduité, 1574, in-12. IL Le Passereau solitaire. III. Les neuf Médicaments du Chrétien malade. IV. Les Allumettes du Feu divin. V. Le Chef spirituel. VI. La Conferve de Grace, prise du Pseaume Conserva ME. On a encore de lui plufieurs autres écrits en latin.

DOR

DORFLING, célebre officier Prussien, parvint de l'état de tailleur au grade de Welt-maréchal, sous l'élécteur de Brandebourg Frideric - Guillaume. Il se signala fur - tout contre les Suédois en 1665. L'histoire de ce héros est finguliere. En sortant d'apprentisfage à Tangermunde, il eut l'ambiion de vouloir aller travailler à Berlin. Comme il falloit passer l'Elbe dans un bac, & qu'il n'avoit pas de quoi payer, le passage lui sut refusé. Piqué de cet affront, il dédaigna un métier qu'il en crut la caule, jeta son havresac dans le fleuve, & se sit soldat. Il marcha à pas de géant dans cette carriere. Il eut bientôt l'estime de ses camarades, ensuite de ses officiers, & tafia de l'électeur son maître. Ce grand prince qui aimoit la guerre, qui la savoit & qui étoit sorcé à la faire, avança rapidement un homme qui joignoit les vertus du citoyen à tous les talents du militaire. Dorfling fut fait welt-maréchal, & remplit l'idée qu'on doit se former d'un homme qui, de l'état de foldat, parvient au généraiat. Une fortune si considérable excita la jaloufie des cœpre sans élévation. Il y eut des hommes affez bas pour dire que Dorfling. pour être devenu grand seigneur. n'avoit pas perdu l'air de son premier état : Oui, dis-il à ceux qui hi rapporterent ce discours. l'ai tré tailleur, j'ai coupé du drap; ... muis maintenant, continua-t-il, en portant la main sur la garde de son épée, voici l'instrument avec lequel je coupe les oreilles à ceux qui perient mai de moi.

I. DORIA, (André) noble Génois, le plus grand homme de mer de son fiecle, naquis en 1468, à Oneille, petite ville de la côte de Gênes, dont Ceva Doria, son Pere, étoit co-s'eigneur, Il com-

mença par porter les armes sur terre, & se diftingua pendant plufieurs années au fervice de divers princes d'Italie. De retour dans sa patrie, il fut employé deux fois en Corfe, & fit la guerre avec fuccès contre les rebelles de cette ile, qui rentrerent sous l'obéissance de la république. La réputation de valeur & de prudence que Doria s'étoit acquise, le fit nommer, vers 1513, capitaine général des galeres de Genes; & il est à remarquer qu'il avoit plus de 24 ans. lorsqu'il commença le métier de la guerre maritime. Les pirates Africains, qui infectoient alors la Méditerranée, lui fournirent les premieres occasions de se signa-. ler. Il les poursuivit sans relâche, & s'enrichit en peu de temps de leurs dépouilles, dont le produir, joint au secours de ses amis, le mit en état d'acheter quatre galères. Des révolutions arrivées dans le gouvernement de Genes, déterminerent dans la fuite Doria d'entrer au fervice de François I. Après la prise de ce prince à Pavie. mécontent des ministres de France. & recherché par Clement VII, il s'attacha à ce pontife, qui le fit son amiral. Mais Rome ayant été prise par le connétable de Bourbon en 1527, le pape se trouva hors d'état d'entretenir Doria à sa solde, & lui persuada de rentrer au service de la France. François I le recut à bras ouverts, & le nomma général de ses galeres, avec 36,000 écus d'appointements, & y ajouta depuis le titre d'amiral des mers du Levant. Doria étoit alors propriétaire de huit galeres bien armées. C'est à lui que les François furent principalement redevables de la réduction de Genes, d'où les Adornes furent chassés cette même année 1527. L'année suivante, Philippin Deria, son neveu & son,

lieutenant, qu'il avoit envoyé avec huit galeres fur les côtes du royaume de Naples, pour y favorifer les opérations de l'armée Françoise, commandée par Lautrec, remporta une victoire complette fur l'armée navale de l'empereur à Capo-d'Orfo, près du golfe de Salerne. La flotte impériale détruite. Naples affiégé par Lautres, ne pouvoit plus être secouru par mer: il étoit prêt à succomber, & la prise de la capitale alloit entraîner la conquête de tout le royauma, lorsque tout-à-coup Doria abandonna la France pour servir l'empereur. Cette défection fit échouer · l'entreprise sur Naples, & causa la décadence entiere de nos affaires en Italie. Quant aux motifs qui le porterent à ce changement, il paroît que les ministres de Fransois I, jaloux du crédit de cet étranger, qui les traitoit d'ailleurs avec la hauteur d'un républicain & la franchise d'un homme de mez. avoient cherché à le perdre dans l'esprit du roi, & y avoient en partie réussi. Doria aigri & indigné, n'attendoit qu'un prétexte pour faire éclater son dépit ; ses ennemis le firent bientôt naître. Ils perfuaderent au roi de s'approprier la ville de Savonne, appartenante aux Génois; d'agrandir son port, & d'en faire une rivale de la métropole. En vain, pour l'empêcher, Doris fit des représentations au nom de la république; non seulement elles ne furent point écoutées, mais elles furent mal interprétées; & on le peignit au roi comme un homme qui s'opposoit ouvertement à ses volontés. On fit plus: on lui persuada de le faire arrêter; & douze galeres, sous la conduite de Barbezieus, eurent ordre d'aller d'abord à Genes, pour s'y affurer de sa personne, & de passer ensuite à Naples pour s'y emparer de ses

galeres, commandées par Philippia. fon neveu. Mais Doria avoit prévenu le coup, en se recirant à Lerice, dans le golfe de la Spezia, d'où il dépêcha un brigantin à Philippin, pour le rappeler promptement auprès de lui. Il se croyoit d'autant plus autorifé à se conduire ainfi, que le terme de fon engagement avec le roi venoit d'expirer. De ce moment, Doria ne penía plus qu'à conclure son engagement avec l'empereur, qui le recherchoit depuis long temps. On vit alors, par un retour affez ordinaire, mais dont tout l'honneur fut pour Doria, François I che. 1er à le regagner par toutes fortes d'avances; mais ni les promesses les plus magnifiques, ni la médiation même du pape Clément VII, ne purent changer sa résolution. Ce qui doit honorer à jamais la mémoire de Doria, c'est le refus qu'il fit, en cette occasion, de la souveraineté de Genes, qui lui fut offerte de la part de l'empereur. Préférant le titre de restaurateur à celui de. maître, il flipula que Genes resteroit libre fous la protection Impériale, au cas qu'elle vint à secouer le joug de la domination Françoise. Il ne manquoix plus à sa gloire que d'être lui-même le libérateur de sa patrie. Le malheureux fuccès de l'expédition de Naples l'enhardit, cette même année (1528), à tenter l'entreprise; & s'étant présenté devant Genes avec 13 galeres & environ 500. hommes, il s'en rendit maître en une seule nuit. & sans répandre une goutte de sang. Cette expédition lui mérita le titre de Pare & de Libérateur de la Patrie, qui lui fut décerné par un décret du fénat. Le même décret ordonna qu'il hui seroit érigé une statue, & qu'on lui acheteroit un palais des deniers publics. Un nouveau gouverne-

ment

ment fut formé alors à Gênes par ses conseils, & ce gouvernement est le même qui subfiste encore zujourd'hui; de forte qu'il fut non-seulement le libérateur, mais encore le législateur de sa patrie. Doria trouva auprès de l'empereur Charles-Quint tous les avantages qu'il pouvoit defirer : ce prince hi accorda toute fa confiance, & le créa général de la mer, avec une autorité entiere & absolue. Il avoit alors en propriété 12 galeres, qui par son traité devoient être entretenues au service de l'empeteur; & ce nombre fut porté depuis jusqu'à 22. Doria continua de se fignales par plufieurs expéditions maritimes, & rendit à l'empereur les services les plus importants. Il enieva aux Turcs, en 1532, les villes de Coron & de Patras, sur les côtes de la Grece. La conquête de Tunis & du fort de la Gouleure, où Charles Quint voulut se trouver en personne en 1535, fut principalement due à la valeur & à l'habileté de Doria. Ce fut malgré lui, & contre son avis, que l'empereur fit en 1541 la malheureuse expédition d'Alger, où il perdit une partie de sa flotte & de ses soldass, & Doria 11 de ses galeres. La fortune ne le favorisa pas plus à la rencontre de la Preveze en 1549. S'étant trouvé avec la flotte · impériale, jointe à celle des Vénitiens & aux galeres du pape, en présence de l'armée Turque, commandée par Barberousse, & beaucoup inférieure à la sienne, il évita d'engager le combat sous différents prétextes, & laissa échapper une victoire assurée. C'est le reproche que lui ont fait plufieurs historiens. Quelques-uns même ont prétendu (& c'étoit, dit Brancome, un bruit public en ce temps-là), qu'il y avoit un accord secret entre Barbezousse & lui, par lequel ils étoient Tom. III.

convenus d'éviter mutuellement entr'eux les occasions décisives. afin de prolonger la guerre qui les rendoir nécessaires, & qui leur fournissoit les moyens de s'enrichir ..... Les corsaires d'Afrique n'eurent jamais d'ennemi plus redoutable que Doria; il leur enleva des dépouilles immenses, tant par lui-même que par ses lieutenants. Le fameux Dragut, entr'autres, fut pris par Jeannetin Doria, fon neveu, avec 9 de ses bâtiments. Le zele & les fervices rendus par ce grand homme à Charles-Quint, lui méricerent l'ordre de la toifon d'or. l'investiture de la principauté de Melphes & du marquisat de Tursi au royaume de Naples, pour lui & ses héritiers, & la dignité de grandchancelier de ce royaume. Ce ne fut que vers 1556, à l'âge de près de 90 ans, qu'il cessa de monter ses galeres & de commander en personne. Accablé alors par le poids des années, Philippe II, roi d'E(par gné, lui permit de choisir Jean André Doria, son neveu, pour son ( Voyet DRAGUTlieutenant. RAIS & LOUCHALI). Il termina sa longue & glorieuse carriere le 25 novembre 1560, à 93 ans, sans postérité, quoiqu'il eut été marié, & fans laisser à beaucoup près d'aussi grands biens qu'on pourroit le présumer après les occasions qu'il avoit eues de s'enrichir; mais l'excès de sa magnificence, & fon peu d'assention pour ses affaires domestiques. avoient bien diminué sa fortune. Peu d'hommes, sans sortir d'une condition privée, out joué sur! la scene du monde un aussi grand rôle que Doria : dans Gênes, honoré par ses concitoyens, comme le libérateur & le génie tutélaire de sa patrie; au-dehors, tenant pour ainsi dire, avec ses seules galeres. le rang d'une puissance maritime.

Peu d'hommes de même, dans le cours d'une fi longue vie, ont joui d'une prospérité plus constante. Deux fois sa perce sut tramée: l'une en 1547, par la conjuration du comte Jean-Louis de Fiefque, dirigée principalement contre lui ; mais l'entreprise échoua par la mort du chef, au moment même de l'exécution : la 2º fois , peu de temps après, par celle de Jules Cibo, qui fut découverte, & qui coûta la tête à son auteur. Ces deux conjurations n'eurent d'autre effet, que d'accrostre encore à Gênes & dans toute l'Italie le crédit & la réputation de ce grand homme. Quelques auteurs l'accusent d'avoir été quelquesois trop cruel, & en rapportent cet exemple: le marquis de Marignan, qui prit Porto-Hercole en 1555, y ayant fait prisonnier Ouobon de Fiesque, frere de Louis, & complice de sa conspiration, le mit entre les mains de Doria, pour venger, comme il lui plairoit, la mort de Jeannetin Doria, qui avoit été tué dans cette conspiration. André, enflammé de colere, fit coudre Fiefque dans un fac, comme un parricide, & le fit jeter dans la mer. Ceux qui ont écrit pour louer Doria, ont paffé prudemment cette action fous filence, comme indigne de lui... Un jour un de ses pilotes, qui l'importunoit souvent, s'étant présenté devant lui, témoigna qu'il n'avoit que trois paroles à lui dire. Je le veux, répondit Doria; mais Souviens-toi que si tu en dis dayantage, je te ferai pendre. Le pilote, fans s'étonner, reprit la parole & lui dit: ARGENT ou CONGE. André Doria, satisfait de cette réponse, lui sit payer ce qui lui étoit dû, & le retint à son service.

II. DORIA, (Antoine) célebre capitaine Gênois, parent du précédent, se fignala dans le même temps. Nous avons de lui une Hiftoire abrigée des événements arrivits dans le monde fous Charles-Quint; à Gênes, 1571, in-4°.

I. DORIGNY, (Michel) peintre & graveur, natif de St - Quentin, disciple & gendre du sameux Vouet, suivit de fort près sa maniere. Il grava à l'eau forte la plus grande partie de ses ouvrages, & leur donna le véritable caractere de leur auteur. Cet artifte mourut professeur de l'académie de peinture à Paris en 1663, à 48 ans. Il laissa deux fils, Louis & Nicolas, quise sont diftingués aussi dans la peinture & la gravure. L'ainé mourut à Véronne en 1742, & le cadet en 1746 à Paris, membre de l'académie.

II. DORIGNY, Voya Ori-

DORING, ou DORINK, (Matthias) Franciscain Allemand, professeur de théologie dans son ordre, mourut à Kiritz sa patricen 1494. Il est auteur, à ce qu'on prétend, de l'Abrégé du Miroir Hiftorial de Vincent de Beauvais, contiaué jusqu'en 1493. On croit que c'est ce qu'on appelle communément la Chronique de Nuremberg parce que la premiere édition en fut faite en cette ville, in - 4°, en 1672. Quelques écrivains attribuent, peut - être avec plus de raifon, cette chronique à Haltman Scheder. L'auteur, quel qu'il soit, a été, à quelques égards, le précurfeur de Luther. Il s'éleve avec aigreur contre les vices des cardinaux, des évêques, des papes, & même contre les Jubilés & les indulgences.

DORIS, fille del'Océan & de Théis, épousa son frere Nérée, dont elle eut 50 Nymphes appelées les Néréides.

D'ORLÉANS, (le Pere) Voya VI. ORLÉANS.

L DORMANTS,(Les SEPT)fept

freres qu'on prétend avoir souffert le marryre à Ephèse, sous l'empereur Dèce en 250, & qu'on dit s'ètre endormis dans une caverne, dans laquelle ils s'étoient mis à l'abri de la persécution, pendant 155 ens. Mais tout ce qu'on dit d'eux paroit fabuleux. Grégoire de Tours est le premier qui en ait parlé, & l'on sait combien il aimoit les contes. Métaphraste, qui valoit bien Grégoire de Tours pour la crédulité, a brodé ce fait à sa maniere.

IL DORMANS, (Jean de) cardinal, évêque de Beauvais, chancelier de France sous Charles V, mort le 7 nov. 1373, dans un âge avancé, avoit fondé à Paris en 1370 le college de Dormans, dit de S. Jeande-Beauvais. Sa réputation d'homme habile & équitable, fut cause de sa fortune. Son pere n'étoit qu'un procureur, qui se fit appeler de Dormans, parce qu'il étoit de ce bourg. Ses fils acheterent ensuite la seigneurie de leur patrie. Ce cardinal eut pour neveu Milon de Dormans, successivement évêque d'Angers, de Bayeux, & de Beauvais, & chancelier en 1380.

DORNAVIUS, (Gaspard) médecin, orateur & poëte, né à Zigenrick dans le Voigtland, mourut en 1631, dans un âge avancé, conseiller & médecin des princes de Brieg & de Lignitz. On a de lui plufieurs ouvrages, qu'on a appelés de savantes fadaises. Les plus connus sont: I. Amphitheatrum sapientia Socratica, 2. vol. in-fol. Hanovre 1619. II. Homo diabolus; boc eft , Audorum veterum & recentiorum , de Calumnia natura & remediie, sua lingua editorum, Sylloge; à Francsort 1618, in-4°. III. De incremento dominationis Turcica, &c.

DORNEVAL, Parisien, mort en 1766, a paffé sa vie à travailler pour la Foire, seul, ou en société. Ses meilleures pieces le trou-

DO R vent dans le Théatre de la Foire qu'il a rédigé avec le Sage, 10 vol. in-12.

DORNKRELL, (Jacques) théologien & ministre Luthérien, né à Lunebourg en 1643, mort à Hambourg en 1704 à 61 ans, laissa un ouvrage estimé des savants, sous le titre de Biblia Historice - karmonica, &c.

DOROTHÉE, (Sainte) vierge & martyre à Célarée en Cappadoce, est, dit Baillet, incommue aux Grecs, mais célebre dans l'église Latine. On dit qu'ayant été livrés par fon juge à deux femmes perdues, elle les retira de la corruption & de l'idolâtrie. On ajoute qu'en allant au supplice, elle convertit auffiun jeune avocat nommé Théophile, qui lui avoit demandé, en raillant sur son divin époux, des fleurs & des fruits du jardin de cet époux. Il y a eu une autre Sie. Dorothée, vierge & martyre à Alexandrie vers l'an 311,

DOROTHÉE, (St.) disciple du moine Jean, surnommé le Prophete, & maître de Dosithée, fut à la tête d'un monastere en Palestine vers l'an 560. On a de lui des Sermons, ou instructions pour les moines, traduits en françois par l'abbé de Rance, 1686, in-80; & des Lettres en grec & en latin. Ces ouvrages se trouvent dans l'Auduarium de la Bibliothéque des Peres, de l'an 1623. Le style de Dorothée est affez fimple, mais plein d'onction.

DORPIUS, Voy. x. MARTIN.

DORSANE, (Antoine) natif d'Issoudun en Berri, docteur de Sorbonne, chantre de l'église de Paris, fut grand vicaire & official du même diocese, sous le cardinal de Nozilles. Il mourut en 1728, presque subitement, de la douleur que lui causa l'acceptation pure & simple que le cardinal de Noail-

les avoit faite de la Bulle Unigenitus. Nous avons de lui un Journal, contenant l'histoire & les anecdotes de ce qui s'est passé de plus intéressant à Rome & en France, dans l'affaire de la constitution Unigenieus, 2 vol. in-4°, ou 6 vol. in-12, en y comprenant le Supplément. Villefore, auteur des Ancedotes de la Conftitution Unigenitus. s'étoit beaucoup servi de ces Mémoires dans la composition de son ouvrage; aussi on retrouve dans le commencement du Journal, une bonne partie des faits rapportés dans les Anecdotes. Ceux qui ne demandent que les principaux faits bien rendus, & dépouillés des cir-.conftances minutieuses, aiment mieux ce dernier ouvrage. Geux qui veulent qu'on leur rende compte des plus perits détails, préferent l'autre. L'auteur des Ancedones ne conduit son histoire que jusqu'en 1718; le journaliste l'a continuée jusqu'en 1728. La narration du premier est vive & coulante; celle du fecond est simple & naturelle. Comme il écrivoit les événements à mefure qu'il les apprenoit, on y trouvera quelques négligences de style & quelques répétitions. La meilleure édition de ces Mémoires est la feconde, donnée en 1756. Elle a été corrigée sur le manuscrit original, & augmentée d'une Table des matieres. L'éditeur de ce Journal peint l'abbé Dorsane comme un homme pieux, instruit des regles, exact à les faire observer, prudent & circonspect, mais remplissant ses fonctions avec autant de fermeté que de dignité. Il ajoute qu'il étoir accommodant; mais son opposition constante à recevoir la constitution, sans des explications, prouve que fon caractere ne se plioit pas aussi facilement qu'on l'auroit voulu.

DORSET, (Thomas Sackville,

comte de) grand tréforier d'Angleterre, né en 1536, voyages en France & en Italie Il s'y perfectionna dans l'histoire, dans les langues & dans la politique. A son retour en Angleterre, il prit possession des grands biens que son pere, mort en 1556, lui avoit laissés. Il en dissipa en peu de temps la plus grande partie. Créé baron de Buckhurft, dans le comté de Dorset, il sut envoyé ambassadeur en France, vers Charles IX l'an 1571, & vers les Provinces-Unies en 1587. Les succès avec lesquels il s'acquirta de ces différentes commissions, le firent élire chevalier de l'ordre de la Jarretiere en 1589, & chancelier de l'université d'Oxford, en 1591; enfin, en 1598, grand trésorier d'Angleterre. Il remplit cette place avec honneur jusqu'à sa mort, arrivée le 19 avril 1608, à 72 ans. On a de lui : I. Le Miroir des Magistrats, en vers, avec une préface en prose. L'introduction qui suit cette préface, est pleine d'une poësie vraiment pittoresque. II. L'Histoire (en vers) de l'infortuné Duc de Buckingham, du temps de Richard III. Ses Poessies se trouvent avec celles de Rochester & de Roscommon, à Londres, 1731, in-12.

DCRVILLE. Voyez ORVILLE.

DOSA, (Georges) aventurier
Sicilien, fut couronné roi de Hongrie en 1513, par les payfans de
ce royaume, lorsqu'ils prirent les
armes contre le clergé & la noblesse. Jean, vaivode de Transple
vanie, désit les rebelles l'année
d'après, & prit leur roi. Pour le
punir de son usurpation & de ses
crimes, on le sit affeoir sur un
trône de ser rouge, une couronne
sur la tête, & un sceptre à la main,
l'un & l'autre du même métal &
aussi ardent. On lui euvrit ensuite

les veines, & l'on fit avaler un verre de son sang à son frere Lucas, qu'il avoit entraîné dans sa révolte. Trois paysans que l'on avoit laisses 3 jours sans nourriture, eurent ordre de se jeter sur ce misérable & de le déchirer avec les dents. Après ces cruelles opérations, il fut écartelé, cuit & distribué pour servir de nourriture à quelques-autres de ses complices. Le malheureux Dosa souffrit ces inhumanités sans se plaindre : tout ce qu'il demanda, fut qu'on épargnat son frere. Le reste des prisonniers fur empalé où écorché vif. excepté quelques uns qu'on laiffa mourir de faim.

DOSCHES, (François) disciple infenfé de l'infenfé Simon Morin. Les maladies de l'esprit seroient-elles épidémiques, comme celles des corps ? Oui : Dosches est une preuve que les fous, tels que Morin, peuvent en former d'autres. Celui-ci se crut illuminé; l'autre, en conversant avec lui, se crut illuminé comme lui. Les écrits où il a configné ses rèves extravagants, font de la plus extrême rareté, & ne méritent d'être recherchés que par les philosophes pécunieux, qui veulent favoir dans quels égarements l'esprit de l'homme peut donner. Ils trouveront dans un écrit très rare de Dosches, imprimé en 4 pages in . 4° seulement, sous ce titre: Abrégé de l'Arsenal de la Foi, jusqu'où ce sectaire avoit porté ses

I. DOSTTHÉE, officier Juif, fils de Bacénor, defit l'armée de Timothée, battit Gorgias & le fit prison. nier; mais comme il l'emmenoit, un cavalier des ennemis lui abattit l'épaule d'un coup de fabre. Dofichée mourut de cette blessure, l'an 163 avant J. C., après avoir sendu de grands services à sa pa-

dence. II. DOSITHEE, magicien de Samarie, qui se disoit le Messie, est regardé comme le premier héréfiarque. Il s'appliquoit toutes les prophéties qui regardent J. C. Il avoit à sa suite trente disciples, autant qu'il y avoit de jours au mois, & n'en vouloit pas da vantage. Il avoit admis, parmi eux, une femme qu'il appeloit la Lune. Il observoit la circoncision & jethnoit beaucoup. Pour persuader qu'il étoit monté au ciel, il se retira dans une caverne à & là, loin des yeux du monde, il se laiffa mourir de faim. La Secte des Dosithéens estimoit beaucoup la virginité. Entêtée de sa chasteré, elle regardoit le reste du genre humain avec mépris. Un Dofithéen ne vouloit approcher de quiconque pe pensoit & ne vivoit pas comme Iui. Us avoient des pratiques singulieres, auxquelles ils étoient fort attachés : telle étoit celle de demeurer, 24 heures, dans la même posture où ils étoient lorsque le sabbat commençoit. Cette in-. mobilité des Dosithéens étoit une consequence de la désense de travailler pendant le sabbat. Avec de semblables pratiques, les Dosithéens se croyoient supérieurs aux hommes les plus éclairés, aux citoyens les plus vertueux. aux ames les plus bienfaisantes; en restant pendant 24 heures debout, & la main droite ou la main gauche étendue, ils croyoiene plaire à Dieu bien autrement qu'un homme qui s'étoit donné beaucoup de mouvement pour confoler les affligés, ou pour soulager les malheureux. Cette Secte fublifia en Egypte julqu'au v1º fiecle. Un des disciples de Dosithée étant mort, il prit à sa place Simon, qui surpaffa bientôt son maitre, & devint chef de Secte; ce fut

342 D O U
Simon le Magicien. (Voyez son article).

DOSMA DELGADO, (Roderis) chanoine de Badajoz en Espagne, sa patrie, étois savant dans les langues Orientales:on a de lui plusieurs ouvrages sur l'Ecriture-sainte, entrautres un traité De audoritate sancas Scriptura, 1334, in-f°. Il mourut en 1607, dans sa 74° année.

DOUCIN. Voyet DULCIN.

DOUCIN, (Louis) Jésuite, né à Vernon, mort à Orléans le 21 septembre 1716, remplit différentes places dans sa société. Il fut, dit-on, l'auteur du fameux Problème Théologique, (Voyez l'asticle du cardinal de NOAILLES). Il fut admis dans ce que les Jansénistes appeloient la cabale des Normands, composée des PP. Tel-Lier, Lallemand & Daniel: son zele vif & actif servit bien ce triumvirat. Il fut envoyé à Rome, dans le temps des disputes sur la constitution Unigenitus, pour laquelle il montra beaucoup de zele. On a de lui : I. Histoire du Nestorianisme, in-4°, Paris, 1698; curieuse & affez estimée. Ce qui regarde cette fameuse héréfie, y est exactement discuté, & les allusions qu'il fait de temps en temps aux partifans, des erreurs du dernier fiecle, ser-Virent à la rendre plus piquante. II. Histoire de l'Origenisme, in-4°, où l'on trouve des recherches & de la critique. III. Mémorial abrégé touchant l'état & les progrès du Jansénisme en Hollande, composée par l'auteur, lorqu'il se rendit, en 1697, à la suite du comte de . Créci, au congrès de Ryswick. IV. Une foule de Brochures sur les affaires du temps, inconnues à présent, & qui auroient dû toujours l'être; elles font infectées de l'esprit du parti, & elles servirent à le répandre.

I. DOUGLAS, (Guillaume de)

seigneur Ecossois dans le XIV siecle, d'une des plus anciennes maisons de ce royaume, dont Buchasam
a écrit l'Histoire. Robert de Brus,
roi d'Ecosse, ayant fait vœu de se
croiser contre les Insideles, &
n'ayant pu l'accomplir pendant sa
vie, ordonna à Dauglas de porter
son cœur en Palestine après sa
mort, & de le présenter au S. Sépulcre. Le roi étant mort en 1327,
Douglas partit pour la Terre-sainte; mais il sut tué, dit-on, en chemin avec toute sa suite, composée
de la plus brillante noblesse du

pays. II. DOUGLAS, (Jacques) anatomiste Anglois, qui excella dans la pratique des accouchements. Il professoit la médecine à Londres au commencement de ce siecle. Nous lui sommes redevables des ouvrages suivants : I. Bibliographia Anatomica Specimen, imprimé, pour la 1<sup>re</sup> fois, à Londres; & dans la fuite, avec des augmentations, à Leyde, 1734, in-8°. II. Myographia comparate specimen; Londres, 1706. L'auteur y marque la différence des muscles dans l'homme & dans le chien, On l'a traduit en latin, & imprimé à Leyde en 1729. III. Description du Péritoine, en anglois; Londres, 1730.

DOUJAT, (Jean) né à Toulouse, d'une famille de distinction, mort à Paris, le 27 octobre 1688, à 79 ans, étoit doyen des docteurs-régents de la faculté de droit de Paris, premier professeur royal en droit canon, historiographe de sa majesté, & membre de l'académie Françoife. Il sut choisi par Périgni, premier précepteur du grand Dauphin, pour donner à ce prince la premiere teinture de l'histoire & de la fable. Ses ouvrages & ses services lui acquirent les éloges des

favants, & des pensions du trône.

Il fut encore plus estimable par sa modestie, sa probité & son défintéressement au milieu des écueils de la cour, que par ses livres. Les principaux font: L. Abrêgé de l'Hiftoire Grecque & Romaine, traduite de Velluius Paterculus, in - 12, Paris, 1679 & 1708. Cette verfion est très · foiblement écrite : le traducteur l'orna de suppléments, tirés des meilleurs auteurs de l'antiquité, & d'une chronologie. M. l'abbé Paul en a donné une meilleure en 1770, in-8° & in-12. II. Une bonne Edition de Tite-Live: ouvrage composé, comme le pré; cédent, pour l'usage du Dauphin, enrichi de notes savantes, 6 vol. in-4°. III. Pranotiones canonica & civiles; Paris, 1687, in-4°: c'est fon meilleur ouvrage. IV. L'Hiftoire du Droit Canonique, 1685, in-12. V. Celle du Droit Civil, Paris, 1678, in-12, en latin. VI. Une Edition Latine des Institutions du Droit Canonique de Lancelot; Paris, 1684, 2 vol. in-12, avec beaucoup de notes. VII. Dietionnaire de la langue Touloufaine.

DOUSA, (Janus) appelé vulgairement Vander-Dous, feigneur de Norwick sa patrie, naquit en 1545. Ayant été nommé gouverneur de Leyde, il désendit cette ville contre les Espagnols, l'an 1574, avec autant de courage que de prudence. Le général Espagnol follicitant les bourgeois par lettres à se rendre, Dousane répondit que par ce vers, qu'il mit au bas d'une de ces lettres.

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit Auceps.

Quand la fiûte aux doux fons leurre un crédule oiféau, Le perfide oifeleur le prend dans fon réfeau.

Les affiégés ayant été secourus à

temps, les Espagnols furent obligés de lever le siège. Le poète guerrier fut nommé, l'année fuivante, premier curateur de l'université de Leyde, qui venoit d'être fondée. Il étoit digne de cet emploi par son érudition, qui lui mérita le nom de Varron de Hollande. Il mourut à la Haye, en 1604, de la peste, à 59 ans. A beaucoup de courage & de favoir, il joignoit une douceur extrême. On a de lui : L. Les Annales de Hollande, en vers élégiatiques & en profe, in-4°, à Leyde, en 1601; cet ouvrage, commencé par Janus Doufa le fils, & continué, jusqu'en 1520, par Doufa le pere, fut réimprimé en 1617, avec un commentaire du favant Hugue Groeins. II. Des Notes fur Sallufte. sur Petrone, sur Catulle, Tibulle & Properce, fur Horace. III. ECHO. five Lusus imaginis jocosa; la Haye, 1603, in 40. IV. Poemata; Leyde, 1609. L'élégance, la pureté du flyle, la variété des images, ne doivent pas lui en faire pardonner plufieurs qui sont obscenes... DOUSA laissa quatre fils, qui soutinrent la réputation de leur pere. Les plus connus furent: JANUS, poëte, philosophe & mathématicien, garde de la bibliothéque de Leyde, où il mourut en 1597, à 26 ans. On a de lui des Poëfies latizes, 1607, in-8°. Et Geogee, favant dans les langues, qui voyagea à Constantinople, & publia une Relation de fon Voyage; Anvers, 1599, in-8°. On a encore de lui Georgii Codini selecta de originibus Constantinopolitanis, en grec & en latin; Genève, 1607, in-8°. Georges Dousa mourut en 1599. dans l'île de St-Thomas, en faisant route pour les Indes.

D'OULTREMAN. Voyet OUL-

DOUVILLE. Ver OUVILLE.
Y iv

J. DOUVRE, (Thomas de) trésorier de l'église de Bayeux, né en cette ville, d'une ancienne famille, est le premier Normand que Guillaume le Conquérant plaça fur le fiége d'Yorck en Augleterre. Il en étoit digne, par ses vertus & par sa science. Il rebatit son église cathédrale, inftruisit son peuple par ses discours & par ses exemples, fit de grands biens à fon clergé, & composa quelques Livres sur le chant ecclésiastique. Il mourut l'année 1100, après avoir fiégé 28 ans.

II. DOUVRE, (Thomas de) neveu du précédent, clerc d'Henri I, roi d'Angleterre, fut aussi archevêque d'Yorck en 1108. Son pere Samson de Douvre, avant de devenir chanoine de Bayeux, & ensuite évêque de Worshefter en Angleterre, avoit été engagé dans le mariage, & eutencore au moins un autre fils ( Richard II ), qui fut évêque de Bayeux. Thomas eut de grands débats avec S. Anselme, archevêque de Cantorberi, à l'occation de la primauté de leurs églises. On rapporte que, dans une grieve maladie, les médecias lui ayant indiqué un remede opposé à la pureté, il déclara qu'il aimoit mieux s'exposer à mourir, que de racheter sa vie à un tel prix. Dieu bénit sa constance & sa foi: il lui rendit fa premiere fanté. Ce pieux archevêque mourut en **III4.** 

III. DOUVRE, (Isabelle de) de la même famille que les précédents, fut mattreffe de Robert, comte de Glocester, bâtard de Henri I, roi d'Angleterre, & en eut un fils ( Richard ), que ce prince nomma à l'évêché de Bayeux, en 1133. Se voyant dans l'arrierefaison de l'âge, & dégoûtée du monde qui s'étoit dégoûté-d'elle,

Isabelle se retira à Bayeux potte y finir ses jours, & y mourut, vers l'an 1166, dans ûne extrême vicillesse. On croit que c'est sur son tombeau qu'a été placée cette Epitaphe originale, qu'on voit contre l'un des murs extérieurs de l'église cathédrale :

Quarta dies Pascha fuerat, cum clerus ad hujus Qua jacet hic vetula, venimus exequius : Latitiaque diem magis amifisse dolenus ,

Quam centum, tales, si caderent vemie.

On trouve une imitation de ce quatrain dans les Œuvres de Senecé.

DOW, (Gérard) né à Lèyde én 1613, fut éleve du célebre Rembrant, & fit beaucoup de progrès sous ce maître. Cet artiste ne s'est occupé qu'à de petits tableaux, qu'il faisoit payer à proportion du temps qu'il y mettoit. Sa coutume étoit de régler fon prix fur le taux de 20 fous du pays par heure : il n'y a rien de plus achevé que ses tableaux : il faut le secours des loupes pour en démêler tout le travail. Ses figures, quoique très-fines, oat un mouvement & une expression finguliere. Son coloris a beaucoup de fraicheur & de force. Down'épargnoît pas le temps à ce qu'il faifoit. Il fut 3 jours à représenter le manche d'un balai. & s à peindre la main d'une personne qui vouloit avoir fon portrait. Nous ignorons l'année de sa mort ; mais il mourut dans un âge avancé.

DOYAC, (Jean de) homme de neant, vassal du duc de Bourbon, gagna la confiance de Louis XI par le vil métier d'espion & de délateur. Il voulut se signaler, en attaquant les officiers & la personne DRA

nême du duc de Bourbon; mais ce prince fut absous des calomnies intentées contre lui. Son ennemi. loin d'être puni, fut fait gouverseur d'Auvergne & procureurgénéral du parlement, & il se rendit le tyran de ceux qui auroient dû être ses maltres. Louis XI le recommanda en mourant à Charles VIII. Son crédit l'aveugla; & il eut l'infolence d'entreprendre sur les biens & fur la personne de quelques princes. Ses attentats ne refterent pas impunis: en 1484, il eut la langue percée au pilori de Paris, & une oreille coupée, après avoir recu le fouet par la main du bourrezu ; enfuite on le conduifit à Montferrat en Auvergne, lieu de sa naissance, où l'on réitéra la flagellation & on lui coupa l'autre oreille. Il se rétablit dans la suite lorsque Charles VIII alla en Italie.

DRABICIUS, (Nicolas) miniftte Proteflant, né l'an 1587 en Moravie, fut chaffé de son paya, & se retira en Hongrie l'an 1628. Il renonça au ministere pour se livier à l'ivrognerie. Cette conduite le readant méprisable, il s'avisa, pour se remercre en estime, de feindre des révélations. Ses rêveries, toutes démenties par l'événement, n'avoient pour but que d'exciter la guerre contre la communion Romaine & contre la maifon d'Autriche, ennemie des Calvinistes. Les Impériaux se vengerent de ses écrits séditieux, en le faisant périt. D'autres prétendent qu'il mournt en Turquie, où il s'étoit réfugié. Son principal ouvrage est intitulé, Lux in tenebris: ( Voy. KOTTER.) titre bien peu convenable à l'obscurité de la matiere, & à la bizarrerie des idées de l'auteur. Le prince Regouski se servit de ses visions. comme d'une machine, pour remuer le peuple; mais il n'y ajoutoit pas la moindre soi.

DRACK, (François) l'un des plus grands hommes de mer de fon temps, naquit dans le comté de Devon en Angleterre, d'une famille affez obscure. Son pere, ministre d'un vaisseau Anglois, le remit à un pilote de sa connoissance, qui lui laissa en mourant son navire. Le jeune homme continua quelque temps le commerce de son bienfaicteur; mais ayant appris qu'on équipoit des vaisseaux à Plimouth pour l'Amérique, il vendit le sien en 1567, & vint offrir ses services à Jean Hawkins, capitaine de la flotte. On lui donna le commandement d'un navire, avec lequel il prit plufieurs vaisseaux für les Espagnols. En 1577, Drack partit encore avec ; batiments, fit en 3 ans le tour du monde, remporta des avantages confidérables fur les Espagnols, leur prit diverses places, & un grand nombre de navires chargés richement. La reine Elisabeth revêtit de la dignité de chevalier ce citoyen, qui rapportoit à sa patrie des matieres d'or & d'argent, & des richesses plus précieuses encore, des connoissances utiles. Cette princesse voulut diner à Derpfort. sur le vaisseau avec lequel il avoit fait le tour du monde . & fit faire des inscriptions qui transmettoient à la postérité un voyage si mémorable. Une nouvelle expédition en 1585, lui acquit une nouvelle gloire : il s'empara de quelques places dans les Canaries & dans les îles du Cap-Verd, dans celles de Saint - Domingue, dans la province de Carthagène, & dans plusieurs autres de l'Amérique. La reine Elisabeth ajouta à la dignité de chevalier, celle de vice-amiral. Elle l'envoya contre les Espagnols en 1588 & 1589. La premiere année, il coula à fond 23 vaisseaux dans le port de Cadize & la seconde, il se signala avec l'amiral Haward contre la flotte Espagnole. En 1595, Francois Drack se mit encore en mer avec une flotte de 28 vaisseaux, & il soutint l'honneur que lui avoient acquis ses expéditions précédentes. Il se rendit maître de Ste-Marthe en Amérique, de Rhio de la Hacha, & de plusieurs autres villes. Enfin, en revenant à Porto-Bello, il termina sa glorieuse carriere le 28 janv. 1596. Son corps n'eut d'autre tombeau que la mer, le théâtre de ses politis. C'est ce qui donna lieu à cette Epitaphe:

Quem-timuit favis etiam Nuptunus in undis,

Et rediit toto vidor ab Oceano.
Fadifragos pellens pelago proftravit Iberos

Drackius: huic sumulus aquoris unda fuit.

« Jadis craint de Nepune en ses grot-» tes profondes,

» Alors qu'il parcouroit l'Océan en » vainqueur,

» Le vengeur des traités sur l'Ibére » infracteur,

» DRACK a sa sépulture au vaste » sein des ondes ».

Nous avons ses Voyages traduits en françois, 1627, in-8°. L'abbé Longles en indique une édition, Paris 1641, in-4°.... Il y a eu un autre DRACK, (Edouard) sur lequel voy. l'article de BASSANO.

DRACON, législateur d'Athenes l'an 624 avant Jesus - Christ, se rendit recommandable dans sa république par sa probité, autant que par ses lumieres. Déclaré archonte, il sit, pour la résorme de ses qoncitoyens, des lois qui inspiroient une sévérité cruelle. L'assaffin, & le citoyen convaincu d'oisveté, étoient également punis de mort. Assez juste pour ne savoriser personne, il ne su pas affez philosophe, dis un homme d'es-

prit, pour savoir qu'il commandoit à des hommes. Lorsqu'on lui demandoit les motifs de sa rigueur. il répondit: « Que les plus petites, » transgressions lui avoient paru » mériter la mort, & qu'il n'an voit pu trouver d'autre puni-» tion pour les plus grandes ». Ses lois, écrites avec du fang, ( suivant l'expression de l'orateur Demades,) eurent le sort des choses violentes: elles furent d'abord adoucies, & ensuite négligées. Le sage Solon les abrogea toutes, à l'exception de celle qui regardoit les meurtres. La fin de Dracon fut aussi trifte que glorieuse. Ayant paru sur le théâtre, le peuple lui applaudit par des acclamations réitérées, & lui jeta tant de robes & de bonnets, selon la coutume de ce temps-là, qu'il sut étouffé fous les marques d'estime qu'il recut.

DRACONITES, (Jean) ministre Protestant, de Carlostadt en Franconie, entreprit une Polyglotte de la Bible, qu'il ne put achever, étant mort en 1566, à 70 ans. On a de lui des Commentaires fur les Evangiles des Dimanches, en latin, in-fol; & d'autres ouvrages, où l'on trouve quelques points de listérature affez bien discutés.

DRACONTIUS, poète Chrétien, Espagnol, vers le milieu du ve secle. Ona de lui: I. Un Poème sur l'ouvrage des six jours de la Création. II. Une Elégie adressée à l'empereur Théodose le jeune; Leipsich 1653, in-8°. Le pere Sirmond en avoit aussi donné une édition in-8°, en 1619, avec les Poèsses d'Engene évêque de Tolede.

DRAGUT-RAIS, c'est-à-dire, Capitaine, né de parents obscuss dans la Natolie, d'abord domestique d'un corfaire, devint ensuire favori de Barberouffe, & ensa son fon successeur. Il mena les com-

DRA

pagnons de ses vols maritimes au butin, avec autant de bonheur & de capacité que ce fameux pirate. li se fignala d'abord sur les côtes du royaume de Naples & de la Calabre. Mais en 1550 il fut surpris fur les côtes de la Corse, & fait prisonnier avec plufieurs de ses vaiffeaux par Jeannetin Doria, neveu &lieutenant du fameux André Dorie, qui ne lui rendit sa liberté qu'au bout de quelques années & moyennant une rançon. Cette longue détention ne corrigea point ce brigand. En 1560, il vint relacher dans le Havre de l'ile de Gerbes. André Doria vint l'y bloquer avec ses galeres, qui jeterent l'ancre à l'embouchure du Havre, pour lui couper toute retraite. Le corsaire se voyant enfermé, imagina, pour se tirer de-là, un moyen qui lui réussit. Il sit croire à Doria, par l'attention qu'il eut de fortifier les bords du Havre , qu'il avoit réfolu d'en défendre l'entrée jusqu'à l'extrémité. Il faisoit applanir dans le même temps un chemin, qui commençoit à l'endroit où ses galeres étoient mouillées, & sur lequel on éleva un exhauffement composé de plusieurs pièces de bois, qu'il fit couvrir de planches fronées de suif, pour faciliter le passage à tout ce qu'il voudroit faire glisser dessus. On guinda ensuite, par la force des cabeftans, ses galeres sur ces planchers; & avec des rouleaux de bois, on les fit avancer jusqu'à un endroit de l'île où le terrain étoit beaucoup plus bas. Il avoit fait creuser de ce côté un nouveau canal, opposé au canal de Cantara, (c'étoit celui où se trouvoient les Espagnols) par lequel fes galeres pafferent d'une mer i l'autre. Doria n'apprit cette nouvelle extraordinaire, que par la pene de la capitale de Sicile, que Dragut enleva presqu'à sa vue.

DRA 3

C'est ainsi que le corsaire se tira du danger : reffource qu'avoient employée long-temps auparavant les Tarentins conseillés par Annibal. Il s'étoit rendu maître de cette lle par une perfidie bien horrible. Ayant fait venir à Tripoli, sous prétexte d'amitié, un certain Soliman qui en étoit seigneur, il le fit pendre, & la lui enleva. Cinq ansaprès, en 1565, Soliman LI ordonna à Dragus de se trouver devant Malte qu'il venoit affiéger; le pirate y vint avec 15 galeres. Un jour qu'il reconnoissoit la breche, un coup de canon qui donna contre une muraille, en fit sauter un éclat de pierre, dont le corfaire fut frappé à l'oreille avec tant de violence, qu'il en mourut quelque temps après.

DRAHOMIRE, femme d'Uratislas, duc de Bohême. Irritée de ce que son mari avoit laissé en mourant le gouvernement de se pays à sa mere, elle la fit étrangler en 929. Une action fi noire fut fuivie de plusieurs autres crimes. Elle pouffa son fils Boleslas, qui étoit idolâtre & très-cruel, à tuer dans un festin son frere Venceslas, dont la vie sainte & innocente étoit insupportable à cette mere dénaturée. Mais de si grands forfaits ne demeurerent pas long-temps impunis: elle périt dans un précipice auprès de la ville de Prague, où il sembloit que la terre se fût entr'ouverte exprès pour l'engloutir.

DRAKENBERG, (Chrétien-Jacob) centenaire du Nord, dont on
a parlé fi fouvent dans les papiers
publics, mourut à Aarrhus en 1770,
dans la 146° année de son âge. Il
étoit né à Stavanger en Norwege,
en 1624. Il étoit resté garçon jufquà l'âge de 113 ans, & avoit
épousé alors une veuve âgée de
60 ans. Pendant les dernières apnées de sa vie, il reçut la visite

des personnes du plus haut rang, qui admiroient son bon sens, sa présence d'esprit & sasanté vigouseuse.

DRAKENBORCH', (Arnaud) professeur en histoire & en éloquence à Utrecht, mort en 1748, s'est fait connoître par quelquès euvrages, & fur-tout par sa belle édition de Tite-Live en 7 vol.in-4°, Leyde 1738. Les notes dont il l'a accompagnée, font beaucoup d'honneur à son favoir; mais elles en sont moins à son goût: la plipart manquent de précision. Il a donné aussi une édition de Silus Italicus, 1717, en 1 vol. in-4°. Elle est dans le même goût que la précédente, & assez estimée.

DRAN, (Henri-François le) voy.

LEDRAN.

DRAPIER, (Roch) avocat au parlement de Paris, né à Verdun en 1685, mort à Paris en 1734 à 49 ans, laissa quelques ouvrages de droir. I. Recueil de Décisions sur les matieres Bénésiciales, dont la meilleure edition est en 2 vol. in-12, 1732. II. Un autre Recueil de Décisions sur les Dêmes, réimprimé en 1748 in 12, augmenté par Bruzet d'un Traité du Champare.

DRAPPIER, (Gui) curé de la paroisse de S. Sauveur à Beauvais. mouraten 1716, à plus de 91 ans. après l'amoir gouvernée pendant 50. Les principaux ouvrages qui nous restent de lui sont: I. Un Traité des Oblations, in-12, Paris 1685. II. Tradition de l'Eglife touchant l'Extrême - Ondion , où l'on fait voir que les curés en sont les ministres ordinaires; à Lyon, 1699, in-12. III. Gouvernement des Dioceses en commun. Bale 1707, 2 vol. in-12. IV. Défenses des abbés commendataires & des curés primitifs, 1685, C'est une invective continuelle contre les uns & les autres, quoique le titre promette autre chose,

L'auteur combat le droit des curés primitifs, avec plus d'érudition que de folidité. Il réclame fur-tout la liberté de l'office du jour du Parton, objet pour lequel il eut des contestations toute sa vie avec le chapitre de St-Vaast, curé primitif de sa paroisse. Ces disputes sirent faire bien de la bile à Drappier, & elle s'évapore dans son ouvrage. V. Plusieurs Ecrits en faveur du P. Quessel, son ami.

DRAUDIUS, (Georges) auteur Allemand, a publié en deux gros vol. in-4°. une Bibliotheque Claffeque. Francfort 1625, dans laquelle il a ramassé le titre de toutes sortes de livres. C'est à peu près une compilation des ouvrages qui out paru aux foires de Francfort; mais elle n'est pas en affez bon ordre, & elle fourmille de fautes. On en a corrigé beaucoup dans les demieres éditions qu'on en a données; & cette Bibliothéque, quoique imparfaire, ne laisse pas d'être utile aux bibliographes, fur - tout pour la connoissance des productions germaniques.

DREBEL, (Corneille) philosophe alchimiste, né l'an 1572 à Alcmaër en Mollande, mort à Londres en 1634, à 62 ans, avoit une aptitude finguliere pour les machines; mais il ne faut pas croire tout ce qu'on a raconté de la fagacité de ce philosophe. Il faisoit, dit-on, certaines machines pour produire la pluie, le grêle & les éclairs, austi naturellement que fi ces effets venoient du ciel. Il produifoit, par d'autres machines, un froid pareil à celui de l'hiver. On prétend qu'il en fit l'expérience, à la priere du roi d'Angleterre, dans la salle de Westminster; & que le froid fut fi grand, qu'on ne put le supporter. Il avoit construit un verre, qui attiroit la lumiere d'une chandelle mise à l'autre bout d'une

DRB

falle, & qui donnoit affez de clarté, pour qu'à cette lueur on pût lire miement. Mais tous ces prodiges doivent être renvoyés dans le pays des chimeres. Ce philosophe laissa quelques ou vrages de physique; le principal est intitulé : De natura Elementorum, in 80. On prétend qu'il trouva le premier le secret de teindre en écarlate : secret qu'il qu'il confia à sa fille. Cuffler, qui l'épousa, en fit usage à Leyde. Quelques uns ont fait honneur à Drebel de l'invention du Télescope. On pense affez généralement qu'il fut l'inventeur du Microscope & du Ternometre, deux instruments trèsunles, dont le premier ne fut Cabord connu qu'en Allemagne. Il parut, pour la premiere fois, en 1621. Fontana s'en attribua mal-\*propos l'invention, environ 30 tos après.

DRELINCOURT, (Charles) ministre de l'Eglise prétendue réformée à Charanton, né à Sédan en 1595, mort à Paris en 1669, à 74 ans, s'acquit l'estime de ceux de sa communion par des mœurs exactes, par un caractere bienfaifant, & par divers ouvrages contre les Catholiques. Les principaux font, 1. Un Catéchisme, 1 vol. in-8°. H. Un Abrégé de Controverse, pleins l'un & l'autre des préjugés de sa secte. III. Consolations contre les frayeurs de la Mort. Amsterdam 1724, 2 vol. in-8°. IV. La Préparation à la Sainte Cene; ouvrage écrit avec onction, ainsi que le précèdent. V. 3 vol. in - 8°. de Sermons. VI. Le Hibou des Jésuites. &c. Ce dernier ouvrage est affez recherché par les ennemis de la Societé.... Charles DRELINCOURT, son fils, médecin de Montpellier, dont on a des Opuscules in 40. 1727, mourut à Leyde en 1697. Ce médecin avoit des connoissances & de la vertu. Il étoit modeste; il DRE

défendit, en mourant, qu'on fle fon oraison sunebre: il n'aimoir pas cet usage, qui souvent saix bàiller les vivants, sans rien apprendre sur les morts. Laurent DRELIN-COVRT, frere du médecia, mort à 56 ans en 1680, à Niort où il étoit ministre, laissa des Sermons, & un recueil de Sonnets Chrétiens, à Amsterdam 1766, in-12.

DREPANIUS FLORUS. Voye

FLORUS no. II.

DRESSER, (Matthieu) théologien Luthérien, né à Erford en 1536, étudia à Wittemberg sous Luther & Mélanchehon. Après avoir enseigné avec distinction le Grec & l'éloquence en diverfes académies... il fut, l'an 1581, professeur d'hamanités à Leipfick, où il mourat en 1607, à 71 ans. C'étoit un Luthérien rigide, & un homme d'un caractere souple & adroit. Lorsqu'il étoit à Oxford, il sur la bien tourner l'esprit de ses collegues, qu'ils confentirent qu'on enfeignat la confession d'Ausbourg & l'Hébreu dans l'académie. On a de lui divers ouvrages de littérature & de théologie. I. Rhaorica libri quatuor, in-8°. II. Tres libri Progymnasmatum Litteratura Grava. in-8°. III. Isagoge Historica, ca Allemand, in-folio : cet écrit a'est point estimé. IV. De festis & precipuis anni partibus Liber. V. De festis diebus Christianorum, Judaorum & Ethniconum Liber, in - 8°; il y discute savamment pluseurs sujets curieux.

DREVET, (Pierre) nom de deux graveurs célebres, pere & fils; ils ont gravé des portraits d'après le célebre Rigaud, qui fout des chefs d'œuvres de l'art. La délicareffe, l'agrément & la précision caractérisent leur burin. Pierre Drevet le fils, membre de l'académie de peinture, mourut à Paris en 1739 à 42 ans; & le pere la même

année, à 75 ans. Claude DREVET, leur parent, a foutenu leur réputation avec hondeur.

DREVETIERE, (La) V. LISLE, nº IV.

DREUX, Voy. PHILIPPE de.... nº. xxv.

DREUX DU RADIER, (Jean-François) avocat, né à Châteauneuf en Thimerais le 10 mai 1714, occupa pendant quelque temps la place de lieutenant - particulier de cette petite ville. Préférant de bonne heure la Littérature au Barreau, il quitta fa charge, & compofa un grand nombre d'écrits en vers & en prose. On peut se dispenser de donner la liste de ses productions poëtiques, parce qu'il n'y a point de poësie : c'est une versification láche, profaïque, trainante. Mais plufieurs de ses ouvrages en prose font curieux. Les principaux sont, Bibliothéque historique & politique du Poiton, 1754, 5 vol. in-12. Quoiqu'il annonce de la critique dans le titre, il loue plus qu'il ne censure; mais il releve les fautes des bibliographes qui l'avoient précédé. & presque toujours avec justesse. L'Europe Illustre, 1755 & années suivantes, 6 vol. in-4°. C'est le recueil des portraits des grands Hommes par Odieuvre. Du Radier s'étoit chargé des notices historiques, moyennant un écu par notice; & il y en a quelques-unes intéreffantes. Tablettes - anecdoses des Rois de France, 3 vol. in-12 : l'auteur a rassemblé dans ce recueil les paroles remarquables, les pensées ingénieuses, les bonsmots de nos rois, ou attribués à nos rois. Histoires - anecdotes des Reines & Régentes de France, 6 vol. in-12. Les femmes qui s'attendoient à lire cette histoire comme un roman, l'ont trouvée un peupesante. Récréations historiques, crisiques, morales & d'érudition, 2 vol.

in-12. Tous ces Ouvrages suppofent que l'auteur a fait des recherches dans des livres peu communs mais fon Ayle est diffus, négligé, familier, & il manque d'ordre dans la distribution des faits, & d'agrément dans la narration. Dress de Radier fit aussi quelques Mémoires pour le Barreau, entr'autres pour Jean-François Corneille; & il avoit précisément le fiyle des mauvais avocats : des traits injurieux, une profusion de maximes triviales; enfin, dit Fréron, en parlant de son mémoire pour Corneille, il entaffoit des phrases d'écolier qui ne renfermoient aucune idée. Cer auteur mourut le 1er. mars 1780. Quoique son esprit fut un peu caustique, son caractere étois offe cieux, & il se chargeoit avec plaisir de faire des recherches pour des familles, ou des littérateur qui avoient besoin du secours de sa plume ou de son érudition.

DREXELIUS, (Jérémie) Jélant d'Ausbourg, prédicateur de l'éso teur de Baviere, mourut à Munich en 1638, âgé de 57 ans. Il laist divers Ouvrages de pitté, imprimé à Anvers 1643, en 2 vol. in-fol, êt en plusieurs vol. in-24. Ils ost teur confirmoit par ses exemples ce qu'il enseignet par ses livres.

DRIDEN, Voye DRYDEN.
DRIEDO ou DRIDOENS, (Jean)
de Turnehout en Brabant, set
docteur & professeur de théologie
à Louvain, chanoine de S. Pierra,
curé de S. Jacques, dans la même
ville, & mourut en 1535. On 8
de lui divers Trairés de théologie,
en 4 vol. in-fol. & in-4°. Les plus
importants sont, L. De Eccl. Scripturis. II. De libertate Christiane. III.
De captivitate & redemptione gener
humani. IV. De concordia libri
árbitrii & Pradestinationis. V. De.
Gratia & libero arbitrio, &c.

## DRO

DRIESCHES, Voya DRUSIUS. DRIESSEN, (Antoine) theolopen Hollandois, ministre à Utrecht, puis à Groningue, mourut dans cene derniere ville en 1748, à 4 ans. Il est auteur d'un grand nombre d'Ouvrages de théologie & de controverse, où il y a plus d'éradition que de goût & de modération.

DRIMAQUE, brigand, qui, à h the d'une troupe d'esclaves fugitifs, ravageoit l'île de Chio. Ces infulzires ayant mis fa tête à prix, il perfuada a un jeune homme de fa saite de le tuer, & d'aller recevoir la somme promise. Les habitants de Chio firent de ce Drimaque une divinité, qu'ils avoient en grande vénération, sons le nom de Héros

pacifique.

DRIPETINE, fille de Michridate e Grand & de Laodice, avoit un souble rang de deats. Elle suivit son pere après sa désaite par Pom-🌬, l'an 66 avant J. C.; mais tant tombée malade, elle se fit donner la mort par un esclave, mui se tua lui-même après cerre chion qu'il n'avoit faite que mal-

Eré lui.

DRIVERE, (Jérémie) connu sous le nom de Triverius, né à Brackelle en Flandre, professeur de médecine à Louvain, mourut en 1554, âgé de 52 ans. Il a laissé planeurs ouvrages: I. De missione Janguinis in pleuritide, in-4°. II. Medicina methodus, in-8°. III. Des Commentaires fut Calfe & fur Hippocrate, in-P. IV. Paradona de vento, bere, aque & igne, in-80.

DROLINGER, (Charles-Fréeric) conseiller de la cour du margrave de Bade-Douriach, son archiviste privé & son bibliothécaire. Il ne se borna pas à ce que ses emplois pouvoient exiger de lui : il cultiva, avec grand foin, la langue Allemande & la poesse, & excella DRO

**351** 

dens l'une & dans l'autre. Ses Œuvres Poësiques, imprimées à Bale en 1743, in 8°, un an après sa mort. ont toute la pureté, l'élégance & la force que comporte sa langue: C'est du moins sintiqu'en ont jugé quelques connoiffeurs: car nous

ne les avons pas lues.

DROMEUS, fameux athlete, étoit de Symphale, ancienne ville du Péloponnèse. Pausanias, qui en parle dans la description de la Grece, (Liv. VI.) dit qu'il fut couronné 2 fois à Olympie, pour avoir doublé le flade avec succès ; autant de fois à Delphes, 3 fois à Corinthe, & 5 fois à Nemée. La même historien ajoute qu'il passe pour le premier qui commença à se nourrir de viandes. Avant lui, dit - il , les Athletes ne mangeoient que des fromages, que l'on faifoit égoutter dans des paniers. Paufanias parle encore d'une statue qu'on avoit érigée à Dromeus, & qui étoit un ouvrage de Pythagora le Statuaire.

DROU, Voy. LEDROU.

DROUALS, (Hubert) peintre né à la Roque en Normandie l'an 1699, mort à Paris le 9 février 1767 à 68 ans, fils d'un peintre, fut entraîné par son goût dans la même profession. Il n'étoit pas riche : il fut non-seulement l'artisan de sa fortune; mais il se vit obligé de créer jusqu'à l'instrumentdont il devoit se servir pour l'élever. Il vintà Paris, & paya son voyage de l'argent qu'il avoit gagné peuà-peu. A mesure qu'il faisoit des progrès, il alloit à Rouen; l'approbation paternelle & les encouragements de ses compatriotes étoient plus doux à son cœur, que tous les éloges qu'il a obtenus depuis n'ont flatté son amour propre. Il semble que le ciel se soit plu à récompenser son ancienne piété filiale. Ce respectable vicillard a

eu la fatisfaction de partager les justes applaudissements que toute la France accorde à M. Drouais son sils, & il sut comme assuré qu'après sa mort, leurs noms passezoient ensemble à la postérité.

DROUARD, Voy. II. BOUSSET. DROUET, (Etienne-François) Bibliothécaire des avocats de Paris sa patrie, naquit le 8 novemb. 1725, & mouruit eu 1779. Nous me le plaçons ici que parce qu'il a été l'éditeur du Moreri de 1759, & de la Méthode pour étudier l'Histoire de l'abbé Lenglet. (Voyez Lenguet & Moreri. C'étoit un homme laborieux plutôt qu'un bon écrivain. Il étoit savant en histoire & en Bibliographie.

· DROUIN, (Réné) neveu du célebre pere Serry, Jacobin, entra comme lui dans l'ordre de St. Dominique, & s'y acquit une haute réputation d'esprit & de vertu. Les affaires du temps, dans lesquelles il entra, l'obligerent de fortir de la France. Il professa la théologie à Chamberi & à Verceil, & mourut en 1742, à Yvrée en Piémont, dans la 60<sup>e</sup> année de son âge. On a de lui un Traité dogmatique & moral des Sacrements, imprimé à Venise en 1737, 2 vol. in - fol. Cet ouvrage décele une profonde érudition, & une grande connoissance du dogme & de la morale. On l'a réimprimé à Paris en 1775, 9 vol. in - 12.

I. DRUSILLE, fille d'Agrippa le vieux, & fœur d'Agrippa le jeune, rois de Judée, la plus belle femme de fon temps, fut promise par son pere à Epiphanès, fils du roi Antiochus, sur la parole qu'il lui donna de se faire circoncire. Ce prince n'ayant pas voulu tenir sa promesse, Agrippa le jeune la maria à Asse, roi des Eméséniens, qui embrassa le Judaïsme pour lui plaire. Drusille se dégoûta bientôt de son

époux; elle l'abandonna pour épouser Félix gouverneur de la Judée. L'envie qu'elle portoit à sa sœur Bérénice, la jeta dans ce travers, & lui fit même abjurer sa religion. C'est devant Drufille & Félix que S. Paul comparut, comme on peut le voir dans les Actes des Apôtres.

II. DRUSILLE, (Livie) fille de Germanious & d'Agrippine, & 21riere-petite fille d'Auguste, naquit a Treves l'an 15° de Jesus-Christ. Elle épousa Lucius Cassius en premieres noces, & en secondes son frere Mareus, Lepidus. Ses débauches la rendirent un objet de mépris pour les Romains. L'empereur Caligula son frere eut avec elle un commerce inceffueux. Il l'aima fi passionnément, qu'étant tombé dangereusement malade, il l'inftjtua héritiere de l'empire & de tous ses biens. La mort la lui ayant enlevée l'an 38 de J. C., il la fit mettre au rang des Déesses, malgré le nom infame que ses impudicités scandaleuses lui avoient mérité. Les Romains jusqu'alors n'avoient point connu des pareilles divinités, ausi leur fut elle autant odieuse dans fon ciel imaginaire, qu'elle l'avoit été sur la terre.

IILDRUSILLE, Voy. CESONIE & LIVIE.

I. DRUSIUS, ou DRIESCHES, car Drusius est son nom latinisé, (Jean) né à Oudenarde en 1550, professeur à Leyde en Hollande, puis à Francker dans la Frise, sur un des plus modérés Protestants du xviº siecle. Les enthousiastes lui firent un crime de sa modération; mais les sages ne l'en estimerent que plus. On a de lui: L D'excellentes Notes sur l'Ecrimus, données séparément, tant in-solqu'in-4°. II. Un Recueil des fragments des Hexaples. III. Une Grammaire Hébraïque, in-4°. (Voy. II.

Elie ).

DRU 3

MIE.) IV. Un Traité des trois sectes des Juifs, dans un recueil intitulé: Trium Scriptorum, de Tribus Judãorum Sedis, Syntagma; Delft 1703, 2 vol. in-40, & d'autres ouvrages. Driesches étoit très-versé dans la connoissance de la langue Hébraique. Richard - Simon parle de lui comme d'un interprete habile. Il n'étoit point de ces érudits, qui me favent que ce qui est dans les Dictionnaires ou les Grammaires ordinaires; mais il avoit consulté les anciens, & les meilleurs d'entre les auteurs modernes. Il ne se jeta point dans les questions de controverse, comme tant d'autres interpretes Protestants; il se borna à développer le sens litréral. Ses ouvrages sur l'Ecriture étoient rares, avant qu'on les réimprimat dans le recueil des Critiques sacrés, publié en Angleterre. Il mourut à Francker en 1616.

II. DRUSIUS, (Jean) fils du précédent, prodige d'érudition, dans un age où les autres enfants commencent à lire. A 5 ans, il avoit quelque teinture de la langue latine. A fept ans, il expliquoit le Pseautier Hébreu sans hésiter. A 9, il lisoit l'Hébreu sans points, & zjoutoit les points, qu'il falloit selon les regles. A 12, il écrivoit en vers & en prose à la maniere des Hébreux. A 17, il fit une Harangue Latine à Jucques I, roi d'Angleterre, laquelle surprit & charma toute sa cour. Ce génie prématuré monzut de la pierre, à 21 ans, en 1609, après avoir commencé de mettre d'hébreu en latin l'Itinéraire de Benjamin de Tudele, & la Chronique da fecond Temple.

I. DRUSUS, (Marcus Livius) étoit fils de ce Drufus, qui fut collegue de Caïus Gracchus dans le tribunet du peuple. Il naquit, comme fon pere, avec de grandes qualités, beaucoup d'éloquence, d'esprit &

de courage; mais fon ambition excessive les ternit. La faction du sénat & celle des chevaliers divifoient alors la ville. Drufus, natutellement porté à rendre au sénat ses premiers droits, étoit retenu par la grainte de s'attirer l'inimitié des chevaliers. Il proposa de remplacer les sénateurs qui manquoient, par autant de chevaliers; & d'accorder en même temps à ces nouveaux magistrats le droit de juger, tel que l'avoient les fénateurs anciens. Il vouloit concilier les deux partis, & il les irrita l'un & l'autre. Le mécontentement augmenta, lorsqu'il voulut faire revivre la loi des Gracques touchant la distribution des terres au peuple, & celle d'accorder au peuple Latin les privileges des citoyens de Rome. Drusus n'ayant pu faire paffer la loi du partage des terres, qui avoit trouvé les plus grandes oppositions, voulut au moins tenir la parole qu'il avoit donnée aux étrangers. Mais comme il retournoit chez lui, fuivi d'une multitude de Latins qui étoient venus pour le secourir, il sut affassiné à l'entrée de sa maison. Il tomba mort en proférant ces paroles très-belles, si elles étoient vraies : Je n'ai jamais eu d'autres intérêts que ceux de la République, &. personne ne lui sera plus sincérement. attaché que moi. C'étoit vers l'an 90 avant J. C. Il ne faut pas le confondre avec Julius Drusus Publicola, citoyen Romain, aussi recommandable par sa sagesse que par sa rare probité. Sa maison étoit bâtie de façon que ses voisins voyoient tout ce qui s'y faifoit. Un architecte croyant l'obliger. lui proposa de lui en confiruire une autre différemment disposée, pour une somme de 5 talents ou des 15,000 livres. Je vous en donnerai: din . lui dit Drusus ,. si vous voulez.

la bâtir de maniere que non-seulement mes voisins, mais tous les citoyens, puissent voir comment on s'y comporte.

Plut.

II. DRUSUS, (Nero Claudius) fils de Tibere-Néron & de Livie, qui épousa depuis Auguste, & frere de l'empereur Tibere, naquit l'an 38 avant J. C. Il fignala fon courage de bonne heure. Après avoir soumis les Grisons, il vainquit les Gaulois & les Germains, & fut. élevé à la charge de préteur. La même année qu'on lui conféra la préture, il retourna sur le Rhin, le passa, & acquit tant de gloire dans cette expédition, qu'on lui décerna les honneurs du triomphe, & qu'il fut nommé proconful dès qu'il eut cesse d'être prêteur. Les armées, toujours victorieuses sous lui, l'honorerent du titre d'Imperator; mais Auguste ne jugea pas à propos de le lui confirmer. Il se prépara à continuer ses conquêtes : il porta même, ses armes jusqu'au bord du fleuve de l'Elbe; mais ayant fait de vains efforts pour le traverser, il se contenta d'y élever des trophées, pour faire connoître qu'il avoit pénétré jusque - là. Dion prétend qu'il fut détourné du paffage de ce fleuve, par l'apparition d'une femme d'une taille gigantesque, qui lui dit : Drufus, ton ambition n'aura-t-elle point de bornes? Les destins ne te permettent pas d'aller plus loin; su souches au terme de tes exploits & de ta vie. Quoi qu'il en foit de ce conte, Drusus mourut bientôt après, d'une chute de cheval, à l'age de 30 ans, la 9e unnée avant J. C. Rome perdit en lui un prince plein de bravoure, de bonté & de vertu, digne de remplacer Auguste, & qui auroit préservé l'empire d'un monstre tel que Tibere. C'eft Drusus qui fit tirer le canal du Rhin à l'Issel. Il eut de la femme Antonia trois

Germanicus Livie & enfants, Claude.

III. DRUSUS, fils de Tibere & de Vipsanie, eut plusieurs des défauts de fon pere, la cruauté, l'emportement, l'amour des plaifirs; mais il ne les eut pas tous. Après avoir été questeur l'an 10e de J. C., on l'envoya au bout de cinq ans en Pannonie, pour appaiser les légions révoltées lors de la mort d'Auguste. La sagesse & la fermeté qu'il sit paroître en cette occasion, lui mériterent le consulat. Il ne se fignala pas moins dans l'Illyrie, d'où il fomenta adroitement les divisions qui déchiroient les Allemands. Le fénat lui décerna les honneurs de l'Ovation, pour le récompenser de fes fuccès. Drusus, revenu à Rome. fut fait conful avec l'empereur son pere. Il partagea enfuite avec lui la puissance tribunitienne. Ces dignités sembloient affurer l'empire à ce prince; mais Sejan, fourbe audacieux, à qui il avoit donné un foufflet, corrompit Livie, femme de. Drusus, &, de concert avec elle,le fit empoisonner par un eunuque. Le médecin de Livie, qui étoit aussi un. de ses amants, entra dans ce lâche complot. Le poison fut lent; mais il n'emporta pas moins Drusus, l'an 23 de J. C.

IV. DRUSUS, fils de Germanicus & d'Agrippine, jouit d'abord d'une grande faveur, & obtint des postes importants; mais l'artisicieux Sejan chercha à le perdre auprès de Tibere, & y réuffit. Cet empereur le fit rensermer, & défendit à tous ceux qui le gardoient dans sa prison, de laisser passer aucun aliment. On le trouva mort au bout de neuf jours, ayant mangé la bourre de ses matelas, l'an 24 de J. C. Tibere eut encore la làche cruauté de l'accuser dans le sé-

nat après sa mort.

DRUTMAR, (Chrétien,) nauf

DRY d'Aquitaine, moine de Corbie dans le ix' fiecle, enseigna au monastere de Malmedy, dans le diocese de Liége. Nous avons de ce favant religieux un Commentaire fur St Matthier, qui fit beaucoup de bruit dans le xvi' fiecle. Les novateurs de ce temps-là le firent imprimer à Strasbourg en 1314, in-fo, avec quelques additions. On prétend que les éditeurs y semerent habilement quelques propositions erronées sur la transfubstantiation. Le venin evant été découvert, le livre fut exactement supprimé; ce qui l'a rendu rare. En 1530, on en fit une autre édition à Haguenau, qui fut supprimée aussi, comme étant conforme à la précédente.

DRYADES, Nymphes qui préfidoient aux bois & aux forêts; mais elles n'étoient point attachées à certains arbres, comme les Ha-

madryades.

I. DRYANDER, (Jean) médecin & mathématicien de Wetteren dans le pays de Hesse, enseigna à Marpurg; & y mourut Protestant le 20 décembre 1560. On a de lui plusieurs ouvrages de médecine & de mathématique, qui étoient consultés avant les bons livres du dernier fiecle & de celui-ci. La plus grande obligation qu'on lui a, c'est qu'il fit des découvertes en aftronomie, qu'il inventa quelques instruments de mathématique, ou perfectionna ceux qui étoient inventés. Son Anatomia capitis, Marpurg, 1537, in-40, avec figures, a été estimée.

II. DRYANDER, (François) frere du précédent. Voyer En-

ZINAS.

DRYAS, fille de Faune, qu'on révéroit comme la Déeffe de la pudeur & de la modestie. Il n'étoit pas permis aux hommes de se trouver aux facrifices qu'on lui offroit.

DRYDEN, (Jean) ne à Oldiwinde dans le comté d'Huntington en 1631, d'une famille distinguée, montra, jeune encore, un génie fécond & facile, & des talents supérieurs pour la poësie. Il se sit Catholique en 1688, sous le regne de Jacques II, à la cour duquel il fut toujours très-bien ac cueilli. Les ennemis que ses talents, son caractere, ou son changement de religion, lui avoient suscités, firent des cabales pour le perdre. Le roi Guillaume lui retrancha fes pensions; & ce grand homme, qui a fait tant d'honneur à sa parrie, mourut dans la misere, le 1et mai 1701, à 70 ans, d'une inflammation au pied, caufée par la croissance d'un ongle sous la chair. Ses critiques, semblables, dit Pope, à ces moucherons qui ne font jamais si nombreux qu'au foleil couchant d'un beau jour d'été. harcelerent sa vieillesse. ( Voyet SHEFFIELD). Dryden s'est signalé dans tous les genres de poësie. Ses ouvrages sont pleins de détails naturels à la fois & brillants, animés, vigoureux, hardis, passionnés. Sa réputation seroit sans altération. s'il n'avoit fait que la dixieme partie de ses ouvrages. Il avoit une grande facilité, mais il en abusoit : delà des inégalités étonnantes, & ce mélange de bas & de noble, de puérilité & de raison. Ses principales productions font: I. Des Tragidies, qui offrent de grandes beautés femées çà & là; mais qui, dans le total, ne sont que des farces sublimes : ( Atterbury en traduisit deux en vers latins, Achitopel & Absalon.) II. Des comédies, d'une licence que le théâtre François ne supporteroit point. La nature paroit sans voile sur la scene Augloife, & Dryden ne s'est que trop conformé à l'usage de son pays. III, Des Opera, & pluficurs autres Zij

Pieces de Poësie (parmi lesquelles on diftingue la fameuse Ode sur le Pouvoir de l'Harmonie, traduite en vers françois par Dorat): elles ont été recueillies dans ses Euvres Drumatiques, en 3 vol. in-fo, à Londres, en 1721. On y trouve, à la tête, une longue Differtation en forme de dialogue sur la Poësie dramatique. Chaque piece est accompagnée d'une dédicace, & d'une préface favante & curieuse. IV. Des Fables, in-8°. V. Une Traduction de Virgile en vers anglois, qui lui a fait beaucoup d'honneur dans fa nation. VI. Une autre, des Satyres de Juvenal & de Perfe. VII. Une Version en profe du Poëme latin de l'Art de la Peinture, du célebre Alfonse du Fresnoy. Elle est enrichie. .des Remarques de de Piles sur cet ouvrage, & d'une belle Préface, dans laquelle il compare la poësie à la peinture.

DRYOPE, Nymphe d'Arcadie, aimée de Mercure. Tenant un jour fon fils entre ses bras, elle arracha unebranche de lotos pour l'amuser. Bacchus, à qui cette plante étoit consacrée, en sut si irrité, qu'il la métamorphosa en arbre. Elle n'eut que le temps d'appeler sa sœur pour prendre l'ensant, qui auroit été ensermé avec elle sous l'écorce.

DUAREN, (François) natif de St. Brieux en Bretagne, célebre professeur de droit à Bourges, mourut dans cette ville en 1559, à 50 ans. C'étoit, suivant de Thou, le plus savant furisconsulte de son temps après Alciat. Il sut le rival de Cujas dans l'université de Bourges; mais celui-ci rendant justice à son mérite, se retira à Valence. Il avouoit qu'il devoit une partie de son savoir à l'émulation que Duaren avoit excitée en lui. Ce jurissonsulte joinit à l'étude de la jurisprudence celle des belles-lettres, & une

exacte connoissance de l'antiquité. On a de lui : I. Pro libertate Ecclesie Gallica adversus Romanam, Defensio Parificufis Curia, II. De facris Ecclesia Ministeriis ac Beneficiis libri octo. III. Des Commentaires sur le Code & le Digeste. IV. Un Traisé des Plagiaires. On a deux éditions des Ouvrages de Duaren la premiere, de Lyon, 1578, 2 vol. info, est peu commune : la seconde, à Genève, 1603, in-fo, est moins recherchée. Il arriva aux écrits de Duaren, ce que Cujas craignoit pour les siens. Ses écoliers ajouterent aux ouvrages qu'il avoit composés, tout ce qu'ils lui avoient entendu dire dans ses explications; & ce mélange ne contribua pas à fa gloire.

DUBOIS, (le Cardinal) Voyeq Bois (Guillaume du) nº VII.

DUBOIS, ou plutôt Bosch, (Jérôme) peintre de Bois-le-Duc, florissoit au commencement du xvi fiecle. Il excelloit dans les grotesques, les figures bouffonnes & les fantômes. Il a peint un Enfer d'une maniere si vive, fi vraie & si terrible, que le spectateur est sais en le voyant, comme s'il étoit dans ce lieu d'horreur. L'expression, la force & la variété des caracteres, la magie de fon coloris, tout contribue à faire recherher ses ouvrages, & à en rendre le prix exceffif.

DUBOS, Voyer Bos & Bosc.

DUBOS, (Jean Baptiste) né à Beauvais en 1670, sit ses premieres études dans sa patrie / & vint les achever à Paris. Après avoir été reçu bachelier de Sorbonne en 1691, il entra dans le bureau des affaires étrangeres, sous Torcy. Coministre, juste appreciateur du mérite, reconnut & employa celui de l'abbé Dubos. Il sut chargé d'affaires importantes dans différentes

cours de l'Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Hollande, & il s'en acquitta en homme conformé dans les négociations. On fait la part qu'il eut aux trai-, tés conclus à Utrecht, à Bade & à Rastadt. Ses travaux surent récompensés par des bénéfices & des penfions, & enfin par l'abbaye de Notre-Dame de Ressons près de sa patrie. Il mourut à Paris le 23 mars 1742, à 72 ans, secrétaire perpéruel de l'académie Françoise. Il étoit d'une société douce, & d'un caractere poli & obligeant. Ses ouvrages sont une preuve de la variété & de l'étendue de ses connoissances. Les principaux sont: I. Réflexions Critiques sur la Poësse & fur la Peinture, 1719, in-12, 2 vol.; & réimprimé en 1740, in-12, 5 vol. C'est un des livres les plus utiles en ce genre, qu'on ait jamais écrits sur ces matieres chez aucune des nations de l'Europe. Ce qui fait la bonté de cet ouvrage, (dit l'auteur du Siecle de Louis XIV), c'est qu'il n'y a que peu d'erreurs, & beaucoup de réflexions vraies, nouvelles & profondes. Il manque cependant d'ordre, & sur-tout de précision; mais l'écrivain pense & fait penfer. Il ne savoit pourtant pas la mufique, il n'avoit jamais Pu faire des vers, & n'avoit pas un tableau; mais il a voit beaucoup lu. vu, entendu, ou réfléchi. La littérature ancienne lui étoit aussi connue que la moderne, & les langues savantes & étrangeres autant que la henne propre. II. L'Histoire des quatre Gordiens, prouvée & illustrée parles médailles ; Paris, 1695, in-12. On n'en admet ordinairement que trois: l'auteur foutient avec beaucoup d'érudition, mais en même temps avec beaucoup de modestie, qu'il y en a eu quatre. Son sentiment ne paroît pas avoir été adopté. M. Ristoire critique de l'établissement

de la Monarchie Françoise dans les Gaules, 1734, 3 vol. in-40, reimprimé en 1743, avec des augmentations & des corrections, en 2 vol. in-4° & 4 vol. in-12. Cet ouvrage a féduit beaucoup de gens, dit un auteur qui l'a réfuté, parce qu'il est écrit avec beaucoup d'art; parce qu'on y suppose éternellement ce qui est en question; parce que plus on y manque de preuves, plus on y multiplie les probabilités. Le lecteur oublie qu'il a douté, pour commencer à croire. Mais quand on examine bien, on trouve un colosse immense qui a des pieds d'argile; & c'est parce que les pieds sont d'argile, que le coloffe est immense. Si le système de l'abbé Dubos avoit eu de bons fondements, il n'auroit pas été obligé de faire trois mortels volumes pour le prouver. Il faut avouer pourtant, avec le' préfident Hesnault, qu'il a fort bien démêlé plusieurs points obscurs sur l'origine de notre nation. On peut voir ce qu'a dit cet illustre écrivain pour modifier son système. L'opinion de l'abbé Dubos, est que les peuples des Gaules ont appelé les Francs pour les gouverner. Il fait de Clovis un politique plutôt qu'un conquérant; &, fuivant de meilleurs écrivains, ce prince étoit encore plus conquérant que politique. IV. Histoire de la Ligue de Cambrai, faite en 1580, contre la république de Venise, dont la meilleure édition est de 1718, 2 vol. in-12. L'auteur y fait connoître les intérêts des princes, les intrigues des cours, les manœuvres des négociateurs, les usages & les mœurs du temps, & c'est un modele en ce genre. On lui a reproché, ainfi qu'à l'historien du Traité de Westphalie, d'être long & diffus; mais c'étoit un défaut nécessaire. Les événements se succedent lensement dans leurs récits, parce

DUC qu'il en faut développer les causes. C'est moins un précis qu'ils vouloient faire qu'un tableau détaillé qui pût férvir aux ambaffadeurs & aux secrétaires d'ambassade. V. Les intérêts de l'Angleterre mal-entendus dans la guerre presente; Amsterdam, 1704, in-12 : livre qui, suivant l'abbé Lenglet, fut fort goûté en France, mais qui ne fit pas beaucoup d'impression sur les Anglois. Cependant il annonçoit à ce peuple ce qui lui est arrivé 70 ans après, la féparation de ses colonies de la métropole.

DUBOULAY. Voyez BOULAY & FAVIER.

DUBRAW, ou DUBRAYIUS Scala, (Jean) évêque d'Olmutz en Moravie, dans le xv1e fiecle, naquit à Pilsen en Bohême, & mouraten 1553, avec la réputation d'un prélat pieux & éclairé. Les fonctions de l'épiscopat ne l'empêcherent pas d'être ambassadeur en Silésie, puis en Bohême, & président de la chambre établie pour faire le procès aux rebelles qui avoient eu part aux troubles de Smalkaide. On a de Dubraw divers ouvrages: entr'autres, une Histoire de Bohême, en 33 livres, fidelle & exacte. Les meilleures éditions sont celles de 1375, avec des tables chronologiques; & celle de 1688, à Francfort. augmentée de l'Histoire de Bohême, d'Æneas Sylvius.

DUBREUL. Voyer BREUL.

I. DUC, (Fronton du) Fronto Duceus, jésuite, né à Bordeaux, en 1558, d'un confeiller au parlement, professa dans différentes maisons de fon ordre, à Pont-à-Mousson, à Bordeaux, à Paris. Il mourue dans cette derniere ville le 27 septembre 1624, à 66 ans, des douleurs de la pierre : celle qu'il portoit dans la vessie, étoit du poids de 5 onces. Le pere du Duc

étoit versé dans tous les genres d'érudition; mais sa partie principale étoit la connoissance de la langue Grecque, & la critique des auteurs. On lui est redevable : I. D'une édition des Œuvres de St Jean-Chrysostóme, en 6 vol. in-fol. Richard Simon en a dit beaucoup de bien. Il feroit a fouhaiter, selon lui, que nous eustions un Se Chrysoftome entier de la main de ce jésuite. Pour compléter cette édition, il faut prendre ce que St. Chryfostome a fait fur le N. Testament, de l'édition de Morel ou de Commelin, 4 ou 2 vol. in-fo. Fr. du Duc a donné une édition toute latine de St Chryfoftome, 1613, 6 vol. in-fo: celle-là est complette. (Voyer SAVILL). II. Plusieurs autres Editions d'anciens auteurs, sur-tout des Peres, dont quelques - unes font accompagnées de notes, & dont la meilleure est celle de Nicéphore Califte. III. Trois vol. in-8º de Controverse contre Duplessis Mornai. IV. L'Histoire tragique de la Pucelle de Domremi, autrement d'Orléans, à Nanci, 1581, in-4°. C'est une tragédie qui fut pompeusement représentée devant Charles III, duc de Lorraine. Ce prince en fut fi content, qu'il fit donner une somme confidérable au poëte, pour s'acheter une robe neuve. A la vérité, l'auteur, homme habile & mortifié. en avoit une alors qui sentoit un peu trop la pauvreté évangélique. C'étoit une homme détaché de routes les douceurs de la vie; il aimoit encore plus ses devoirs de piété, que ses études. Il n'usa jamais de vin dans ses repas. & il se réduisit de bonne heure à n'en faire par jour qu'un feul, bien modique.

II. DUC, (Nicolas le) prêtre duc diocese de Rouen, sut d'abord curé de Trouville en Caux, béné-

fice qu'il quitta après y avoir fait beaucoup de bien, pour se retirer à Paris. Il fut, pendant 15 ans, vicaire de St-Paul; mais ayant été interdit en 1731, par l'archevêque (Vintimille), auprès duquel il avoit été accusé de Jansénisme, il se renserma dans son cabinet. Il contribua beaucoup à la traduction de l'Histoire du président de Thou, 16 vol. in 4°. Nous avons encore de lui : L'Année Eccléstastique, 15 vol. in-12; une Imitation avec des prieres & des réflexions, in-12; & la traduction du Chemin du Ciel, & du Plus court Chemin pour aller à Dieu, du cardinal Bona, in-12.

DUCANGE. Voyer CANGE.
DUCAS. Voyer VIII. ALEXIS,
& II. JEAN.

DUCAS, (Michel) historien Grec, sur la vie duquel on ne sait rien, sinon qu'il avoit été employé en différentes négociations. On a de lui une Histoire de l'empire Grec, depuis le regne du vieil Andronic, jusqu'à la ruine de cet empire. On préfere Ducas à Chalcondyle, quoiqu'il écrive d'un flyle barbare, parce qu'il raconte des faits qu'on ne trouve point ailleurs, & qu'il les raconte en homme sensé, qui a été un témoin sidele de la plupart. Son ouvrage su imprimé au Louvre en 1649, in l', par les foins d'Ismaël Bouilland, qui l'accompagna d'une version latine & de savantes notes. Le président Cousin la traduisit ensuite en françois, & elle termine le 8º vol. de son Histoire de Constaneisople, imprimée à Paris, in-4°, en 1672 & 1674; & réimprimée en Hollande, 1685, in-12.

DUCASSE, (François) célebre canonite, né dans le diocese de Leictoure, sur d'abord grand-vicaire et official de Carcassonne. Il dévint ensuite chanoine, archidiacre et official de Condom, où il termina ses jours en 1706, dans um âge avancé. On a de lui deux Traités estimés des jurisconsultes; l'un, de la Juridiction ecclésiastique contentieuse, à Agen, in-8°, 1695; & l'autre, de la Juridiction rolontaire, imprimé aussi à Agen, in-8°, 1697. L'auteur étoit prosondément versé dans l'Ecriture, les saints Peres, & les canonistes anciens & modernes. Ses mœurs étoient dignes d'un homme de son état.

DUCENE. Voya EUPHRO-

DUCERCEAU. Voyez CERCEAU & ANDROUET.

DUCHANGE (Gaspard) graveur, né à Paris en 1660, mort le 6 janvier 1757, à 96 ans, fit connoître ses talents par les estampes d'Io, Leda & Danae, qu'il grava d'après le Correge. L'indécence de ces sujets lui ayant caufé des remords, il eut le courage d'en mutiler les cuivres à grands traits de burin. Parmi plusieurs ouvrages de cet artiste, on compte les tableaux de St - Martin - deschamps à Paris, qu'il a supérieurement rendus, dans le Repas du Pharisien & les Vendeurs chassés du Temple. On y trouve ce bel empâtement de tailles, ces oppositions de travaux, cette fierté d'outil & cette finesse de touche, qui font passer sur le cuivre le moelleux, le caractere & l'esprit de Jouvenet. Duchange a gravé, avec le même succès, la Naissance de Marie de Médicis & l'Apothéose d'Henri IV, d'après Rubens.

DUCHAT, (Jacob le) né à Metz, en 1658, d'un commissaire des guerres. Sa famille étoit originaire de Troyes en Champagne, d'où elle avoit fui en 1572, avec plusieurs autres familles Protestantes. Un de ses ancêtres, Louise

François le Duchat, avoit cultivé, dans le xvie fiecle, la poëfie françoise & latine; mais ses ouvrages font peu connus aujourd'hui. Jacob le Duchat suivit le barreau jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Retiré à Berlin, il fut confeiller à la justice-supérieure Françoise de cette ville, & y mourut le .25 juillet 1735, à 77 rans, regardé comme un très - bon littérateur, fur - tout pour la partie qui regarde les anciens auteurs Gaulois. La lecture de ces écrivains avoit des charmes pour lui. Il nous a donné de nouvelles éditions de plufieurs, enrichies de remarques, Les principales sont: I. Celle de la Confession de Sancy, à la suite du Journal de Henri III, par Pierre de l'Etoile, de l'édition de 1720, en 2 vol. in-8°. II. Celle de la Satyre Menippée, en 3 vol. in-8°. 1714, augmentée de nouvelles remarques, & de plusieurs pieces qui servent à éclaireir les endroits les plus difficiles. III. Des Aventures du Baron de Fæneste par T. A. d'Aubigné, augmentées de plufieurs remarques, de la Vie de l'auteur, & de la Bibliothéque de Mattre Guillaume, 1729, 2 vol. in-12. IV. Une édition des Œuvres de Rabelais, avec un Commentaire, 1715, en 5 vol. in-8°. & en 3 vol. in-4°. ornée de figures gravées par le fameux Picart. Celle - ci eft la plus estimée. V. Une édition des Quinze joies du Mariage, ouvrage ancien, qu'il publia in 12 en 1734, & qu'il accompagna de remarques & de diverses leçons. VI. L'Apologie pour Hérodote, ouvrage de Henri Etienne, plein d'obscénités & d'indécences, 1735, 3 vol. in - 8°. avec des notes. On a publié après la mort de Duchat un Ducatiana, en 2 vol. in-8°. 1744: compilation de remarques, dont quelquesunes font curieuses, & la plupart très-indifférentes. L'auteur en avoit fourni plusieurs à Bayle, avec lequel il étoit en commerce de lettres. Il vécut dans le célibat. Exempt de tous soins, cultivant ses amis, & jouissant d'une fortune honnête & d'une santé ferme, il eut presque tout ce qui est nécessaire pour être heureux.

DUCHÉ DE VANCY, (Joseph-François) ne à Parisle 29 octobre 1668, d'un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Son pere le fit élever avec foin; mais ce fut tout son héritage. La médiocrité de sa fortune le sit poète. La marquise de Maintenon ayant vu quelques-uns de ses essais, le choisit, pour fournir des Poesses sacrées à ses éleves de St. Cyr. Cette dame le recommanda fi fortement à Pontchartrain, secrétaire d'état, que le ministre prenant le poète pour un homme confidérable, alla lui rendre visite. Duché, voyant entrer chez lui un secrétaire d'état, crut qu'on alloit le conduire à la Baftille; mais il fut bientôt raffuré par les politesses du ministre. Duché les méritoit. Il avoit autant de douceur dans le caractere, que d'agrément dans l'esprit. Il ne se permit jamais aucun trait fatyrique: éloge bien rare pour un poëte! Rousseau & lui faisoient ensemble les charmes des sociétés où ils se trouvoient; mais l'impression que faisoit Duché, quoique moins vive d'abord, étoit plus durable. Il plaifoit encore par le talent de la déclamation, qu'il poffédoit dans un degré peu commun. L'académie des inscriptions & des belles-lettres se fit un plaisir de l'admettre dans fon corps. Elle le perdit le 14 décembre 1704, à 37 ans. Duché donna au théâtre François trois tragédies, Jonathas, Abfalon & Débora, dont la seconde, qui offre plui

seurs scenes pathétiques, se joue encore; & au théatre de l'Opéra, les Fêtes galantes, les Amours de Momus, ballets; Théagène & Cariclée, Céphale & Procris, Scylla, Iphigé. zie, tragédies. Le dernier opéra est fon premier ouvrage; il est dans le grand goût, dit un homme d'esprit; & quoique ce ne soit qu'un opéra, il retrace ce que les tragédies Grecques avoient de meilleur. On a encore de cet auteur un recueil d'Hiftoires édifiances, qu'on lit à Saint-Cyr avec autant d'édification que de plaisir. On les a quelquefois confondues avec les Hiftoires de piété & de morale de l'abbé de Choifi. Ces deux ouvrages ont le même but, celui de détourner la jeunesse des lectures frivoles. Le recueil du poète est moins connu que celui de l'abbé; mais il ne lui est point inférieur, par l'élévation des sentiments, par la vérité des caracteres, & même par la douceur du flyle. On chante auffi à Saint - Cyr ses Hymnes, ses Cantiques facrés.

DUCHEMIN, DUCHESNE, Voy. CHEMIN, CHESNE.

DUCHOUL, Voy. CHOUL.

I. DUCLOS, (Marie - Anne) célebre actrice tragique du commencement de ce fiecle, naquit à Paris. Son nom de famille étoit Château-neuf: elle le cacha fous celui de *Duelos* , qu'avoit porté fon aïeul, acteur de l'hôtel de Bourgogne. Elle fut applaudie pendant plus de 40 ans à la comédie Françoise, quoiqu'elle n'eut pour tout mérite qu'une belle voix, avec peu d'ame & peu d'esprit. Ses rôles favoris étoient ceux de reine & de princeffe: elle excelloit fur - tout dans celui d'Ariane. On rapporte que, dans Inès de Caftro, la Duclos, piquée de voir rire les spectateurs à l'arrivée des enfants au cinquieme acte de cette tragédie, eut la hardiesse de les apostropher: Ris donc, s'écria-t-elle, sot Parterre, à l'endroit le plus touchant de la Piece! Cette brufque vivacité, qui auroit eu des fuites pour toute autre, ne produifit, heureusement pour cette actrice , d'autre effet , que d'apprêter à rire plus fort.

II. DUCLOS, (Charles-Dineau) né à Dinant en Bretagne sur la fin de 1705, d'un chapelier, reçut une éducation distinguée à Paris. Son goût pour les lettres lui ouvrit les . portes des plus célebres académies de la capitale, des provinces & des pays étrangers. Celle des inscriptions l'adopta en 1739, & l'académie Françoise en 1747. Elu, après la mort de Mirabaud, secrétaire perpétuel de cette derniere compagnie, il remplit cette place en homme qui aimoit la littérature & qui savoit la faire respecter. Quoique domicilié à Paris, il fut nommé, en 1744, maire de Dinant ; & en 1755. il fut ennobli par des lettres-patentes du roi, en récompense du zele que les états de Bretagne avoient montré pour le fervice de la patrie. Cette province ayant eu ordre de désigner les sujets les plus dignes des graces du fouverain. Duclos fut unanimement nommé par le tiers-état. Il mourut à Paris le 26 mars 1772, à 68 ans. avec le titre d'historiographe de France. Sa conversation étoit aussi agréable, qu'inftructive & gaie. Les vérités neuves & intéressantes lui échappoient comme des faillies. Il pensoit fortement & s'exprimoit de même. Ses maximes étoient souvent prouvées par des anecdores bien choifies. Naturellement vif & impétueux, il fut souvent le censeur sévere de tout ce qui avoit des prétentions, sans avoir des titres. Mais l'age, l'expérience, l'usage du monde, un grand fonds de bon-

té, lui apprirent qu'il faut ré-Server, pour les hommes en générai, ces vérités dures, qui déplaifent toujours aux particuliers, Son austere probité, principe de cette franchise un peu dure, qu'on lui reprochoit dans la société, (Voyez BOUGAINVILLE) sa bienfaisance, & ses autres vertus, lui acquirent des droits à l'estime publique. « Peu » de personnes, dit M. le prince de ' Beauvau, connoissoient mieux » les devoirs & le prix de l'ami-» tié. Il savoit servir courageusement ses amis & le mérite ou-» blié: il avoit alors un art dont » ou ne se défioit pas, & qu'on » n'auroit pas même attendu d'un » homme, qui aima mieux toute sa » vie montrer la vérité avec force, » que l'infinuer avec adresse ». Il avoit d'abord été du parti connu sous le nom de philosophique; mais les excès du chef principal de ce parti, & de quelques-uns de ses soldats, l'avoient rendu plus circonspect. Il blamoit, dans sa conversation comme dans ses écrits, ces écrivains téméraires qui, sous prétexte d'attaquer la superstition. cherchent à sapper les fondements de la morale, & donnent atteinte aux liens de la fociété; d'autant plus insensés, qu'il seroit dangereux pour eux-mêmes de faire des profélytes. " Le funefté effet (dit-il) » qu'ils produisent sur les lecteurs, » est d'en faire dans la jeunesse de » mauvais citoyens, des criminels » scandaleux, & des malheureux » dans l'âge avancé ». Il répétoit fouvent, en apprenant les abus que des enthousiastes impies faisoient de leur esprit : Ils en ferone tant, qu'à la fin ils me rendront dévot. Aimant d'ailleurs fon repos & fon bonheur, il n'avoit garde d'imiter leurs excès, même en tâchant de se ménager ou leur amitié, ou leurs suffra-

ges. Duclos est à la fois droit & adroit, disoit un philosophe, son ami, qui eut quelquefois de la droiture, mais qui manqua presque toujours d'adresse. C'est par une suite de cette adresse, ou plutôt de sa sagesse, qu'il he voulut rien publier de ce qu'il avoit écrit en qualité d'historiographe de France. On m'a souvent pressé (disoit - il) de donner quelques morceaux du regne présent. J'ai toujours répondu que je ne voulois ni me perdre par la vétité , ni m'avilir par l'adulation. Mais je n'en remplis pas moins mon emploi. Si je ne puis parler aux contenporains , j'apprendrai aux fils ce qu'étoient leurs peres. En effet, on prétend qu'il a fait l'Histoire du dernier regne, & qu'elle a été remise, après sa mort, dans les dépôts du ministere. On trouve la présace de cet ouvrage dans le tome I des Pieces intéressantes de M. de la Place. Ses ouvrages font : I. Des Romans piquants & ingénieux; les Confessions du Comte de\*\*\*, in-12; la Baronne de Luz; Mémoires sur les mœurs du XVIII fiecle, chacun en un vol. in-12. Acajou, in-4°. & in-12, avec figures. "Il a mis » en action dans les Confessions, » ce qui paroît sec & un peu dé-» coulu dans lés Confidérations sur » les maurs. A l'exception de deux » ou trois caracteres de fantailie, ». plus bizarres que vrais, ( dit M. n Palissot) le reste nous a paru » tracé de main de maître. Les » situations, à la vérité, n'y sont » pas aussi développées qu'elles » pourroient l'être; l'auteur a » négligé les gradations, les » nuances; le roman n'est point » affez dramatique. Mais l'hif-» toire intéressante de madame de » Selve, prouve que M. Duclos » favoit achever aussi bien qu'es-» quiffer». Ses autres romans font inférieurs aux Confessions. La be-

renne de Luz est l'histoire d'une femme qui succombe trois fois maigré elle. Les aventures en parurent peu vraisemblables, & la plupart des caracteres forcés ou odieux.... Les mémoires sur les mœurs du XVIII. siecle, sont remplis d'un grand nombre d'idées justes & fines fur les femmes, fur les hommes à la mode, sur l'amour; mais ils manquent d'imagination & d'intérêt, & le style est bien moins rapide que celui des Confessions.... Acajou n'est qu'un conte un peu grotesque, mais bien écrit, fait uniquement pour accompagner que ques estampes bizarres. II. L'Histoire de Louis XI, en 3 vol. in 12, 1745; & Pieces justificatives. 1746, I vol.: dont les recherches sont curieuses, & dont le style est concis & élégant, mais trop coupé & trop épigrammatique. Se proposant Tacite pour modele, dont il n'a cependant approché que de très-loin, il s'est moins occupé du détail exact & circonstancié des faits, que de leur ensemble & de leur influence sur les mœurs, fur les lois, les usages & les révolutions de l'Etat. Quoiqu'on ait critiqué sa façon d'écrire, il faut avouer que sa narration vive & précise, mais un peu seche, est plus supportable que l'emphase ridicule que presque tous nos auteurs ont employée dans un genre où la déclamation & l'exagération sont les plus grands défauts. III. Considérations sur les meurs de ce fiecle, in-12 : livre pleia de maximes vraies, de définitions exactes, de discussions ingénieuses, de pensées neuves & de caracteres bien saisis. Mais on y trouve, dit M. Paliffot, un style quelquefois obscur à force de vouloir être précis, & de temps en temps une affectation de néologifme, qu'un écrivain sévere sur

le goût ne se seroit point permise. Ce défaut est racheté par un zele ferme & raisonnable pour le vrai, pour le bien, pour la probité, pour la bienfaifance, pour toutes les vertus civiles & morales. Louis XV dit de ce livre: « C'est l'ou-» vrage d'un honnête homme ». IV. Remarques sur la Grammaire génerale de Port-Royal. (Voy. l'article d'Antoine ARNAULD, où nous donnons tout au long le titre de cet ouvrage, digne d'un grammairien philosophe). V. Plusieurs Difsertations dans les Mémoires de l'académie des belles-lettres. On y remarque beaucoup d'érudition, tempérée par les agréments de l'efprit, & ornée d'une diction claire, aifée, correcte, & toujours proportionnée à la matiere. VI. Il eut plus de part que personne à lédition de 1762 du Didionnaire de l'Académie Françoise, dans lequel on trouve toute la justesse & la précifion de fon esprit. VII. Il avoit commencé une suite à l'Histoire de cette compagnie. VIII. M. de la Place, dans les tomes I & II de les Pieces intéressantes, un Mémorial historique tiré des papiers de Duclos, où l'on trouve des anecdotes curieuses & quelques faits hasardés. Ce sont des matériaux pour l'histoire du regne de Louis XV; mais il ne s'étend guere sur les événements publics, ni fur le caractere du prince. ( Voyez la fin de l'article du cardinal Dubois.

DUCROS, Voyez CROS.

DUDITH (André), né à Bude en Hongrie, le 6 février 1533, d'une famille distinguée, montra, dès sa jeunesse, de l'esprit, de l'imagination, de la mémoire. Il cultiva le Latin, le Grec, la poésse d'éloquence avec succès. Cicéron étoit son auteur savori; son style lui plaisoit tant, qu'il écrivit trois sois toutes les Œuyres

de sa main. L'empereur Ferdinand II l'employa dans les affaires importantes. Il lui donna l'évêché de Tina en Dalmatie, l'an 1560. Le Clergé de Hongrie le députa au concile de Trente, 2 ans après, où il ne tint pas à lui qu'on n'accordât le mariage aux prêtres : c'est là sans doute qu'il connut le Cardinal Polus, qui le prit pour un de ses secrétaires. Son penchant pour les nouvelles erreurs scandalisa cette affemblée, & l'empereur fut obligé de le rappeler. Dudith, déjà protestant dans le cœur, épousa en secret à son retour une des filles d'honneur de la reine, se démit de son évêché, & professa publiquement la religion prétendue réformée. On prétend que de Protestant il devint Socinien; & qu'enfin il mourut le 23 février 1589, à 56 ans, sans avoir aucun sentiment fixe sur la . & II. Lenglet. religion. Il paffa à de secondes noces, après la mort de sa premiere femme, dont il eut un fils qui lui causa de cruels chagrins. On prétend que la nuit qu'il mourut, il laissa à son épouse les vers fuivants:

O cacas animi latebras, & nefcia corda Craflina vencuro quid ferat hora die!

Quis noctem me illam, convivia & illa putasset

Ultima, tam caro ducere cum capite?

On a de Dudith un grand nombre d'Ouvrages, de Controverse, de Physique, de Poèsie. On trouve ceuxci dans le 2<sup>e</sup>. vol. des Délices des Poètes Allemands. Les mœurs de Dudith étoient, dit-on, fort réglées: il haissoit les vicieux, mais il aimoit les hommes, & tâchoit de faire du bien à tous. (Voyez un article curieux sur cet homme cé-

lebre, dans le tome xVII des Mémoires de Nicéron.

DUDON, doyen de St-Quentin, envoyé en députation par Albert, comte de Vermandois, vers Richard I, duc de Normandie, en fut comblé de bienfaits. Ce fut par reconnoissance, que Dudon écrivit l'Histoire des premiers ducs de Normandie, en trois livres; mais les savants conviennent que cet ouvrage, écrit plutôt par un romancier que par un historien, ne mérite pas plus de croyance que la Théogonie d'Hésiode, ou l'Iliade d'Homere. Dudon vivoit encore en 1026.

DUELLIUS, Voy. DUILLIUS.
DUFAY, Voy. FAY (Du)
DUFOUR, DUFOURNY, Voy.
Four & Fourny.

DUFRESNE, Voy. Fresne.
DUFRESNOY, Voy. Fresnoy

DUFRESNY, Voy. FRESNY.
DU GUAY TROUIN, Voya
GUAY-TROUIN.

DUGDALE, (Guillaume) né à Shuftock dans le comté de Warwick en 1605, d'une famille noble, mourut le 10 février 1686, à 81 ans. Il passa une partie de sa vie à visiter des archives, à copier d'anciens monuments, & à chercher la vérité dans les décombres que le temps avoit épargnés. Le comte d'Arundel, instruit de son mérite, lui procura une place de héraultd'armes, & une penfion de 20 liv. flerlings, avec un logement dans le palais des héraults - d'armes. Dagdale étoit un homme laborieux & fage, qui cultiva les lettres au milieu des orages qui agiterent de son temps sa turbulente patrie; & à force de foins & de recherches, il vint à bout de donner les meilleurs ouvrages qu'on ait fur les antiquités d'Angleterre. Les principaux font : I. Monasticon Anglicanum, à

Londres en 3 vol. in-fol. Le 1er parut en 1655, le 2e en 1661, le 3° en 1673. ( Voy. MARSHAM ) Steres donna un supplément à ce livre, Londres, 1722 & 1723, 2 vol. in fol. en anglois, ainfi que tous les ouvrages suivants. II. Les Antiquités du comté de Warwick, illustrées par les actes publics, & enrichies de cartes. Londres, 1556, in-fol, III. Histoire de l'église de St. Paul de Londres, tirée des manuscrits, &c. Londres, 1658, in-fol. IV. Histoire des troubles d'Angleterre, depuis 1638 jusqu'en 1659; Oxford 1681, in-fol. V. L'Histoire de la Nobleffe d'Angleserre, Londres, 1675 & 1676, 2 vol. in-fol. VI. Mémoireshistoriques touchant les Lois d'Angleterre, les cours de justice, &cc. Londres 1672, in-fol.

DUGNA, V. DIGNA. DUGHET, Voy. GUASPRE.

DUGUESCLIN, V. GUESCLIN. DUGUET, (Jacques-Joseph) né à Montbrison le 9 décembre 1649, commença ses études chez les PP. de l'Oratoire de cette ville. Il les étonna par l'étendue de sa mémoire & la facilité de son esprit. Le jeune Daguer n'étoit qu'à la fin de satroifieme, & avoit à peine douze ans, lorsque l'Astrée de d'Ursé lui tomba entre les mains; il résolut de composer une Histoire dans le même goût. Il fuffit à un génie heureux de concevoir un dessein, pour l'exécuter. Le jeune homme remplit son projet, & montra ses essais à sa mere. Vous seriez bien malheureus, lui dit cette femme vraiment Chrétienne, si vous faissez un mauvais usage des talents que vous avez reçus. Cet enfant écouta cet avis fans murmurer, &, par un mouvement de vertu qui l'emporta fur l'amour propre, il jeta son petit roman au feu. Des études plus férieuses vinrent occuper son esprit. Devenu membre de la congréga-

tion à laquelle il devoit son éducation, il professa la philosophie à Troyes, & peu de temps après la théologie à S. Magloire à Paris. C'étoit en 1677. Au mois de sept. de cette année, il fut ordonné prêtre. Les conférences qu'il fit pendant les deux années suivantes 1678 & 1679, lui acquirent uné grande réputation. Tant d'esprit. de savoir, de lumieres & de piété, dans un âge si peu avancé, furprenoient & charmoient les personnes qui venoient l'entendre; & le nombre n'en étoit pas petit. Sa Santé, naturellement délicate, ne put soutenir long-temps le travail qu'exigeoient ces conférences: il demanda en 1680 d'être déchargé de tout emploi, & il l'obtint. Cirry ans après, en 1685, il sortit de l'Oratoire, pour se retirer à Bruxelles auprès du grand Arnauld, son ami. L'air de cette ville ne lui étant pas favorable, il revint en France à la fin de la même année. & vécut dans la plus grande retraite au milieu de Paris. Quelque temps après, en 1690, le président de Menars, desirant d'avoir chez lui un tel homme, lui offrit un appartement dans sa maison. L'abbé Duguet l'accepta, & en jouit jusqu'à la mort de ce magiftrat. Les années qui suivirent cette perce, furent moins heureuses pour cet illustre écrivain. Son opposition à la constitution Unigenitus, & fon attachement à la doctrine de Quesnel, son ami, l'obligerent de changer souvent de demeure, & même de pays. On le vit successivement en Hollande, à Troyes, à Paris; mais toujours conservant, dans ces endroits différents, le même esprit de douceur & de modéraration. Ces qualités brillerent en lui jusqu'à sa mort, arrivée à Paris le 23 actobre 1733, à 84 ans. De sa plume aussi ingénieuse que

chrétienne, font sortis un grand nombre d'ouvrages, écrits en général avec pureté, avec noblesse, avec élégance. C'est le caractere de fon style. Mais on y trouve quelques défauts. Duguet, solide & touchant, (dit l'abbé Trublet,) tient de Nicole & de Fénélon; mais il est inférieur à l'un & à l'autre. Dangereux peut-être, parce qu'il est brillant, ingénieux, trop coupé dans son style, inépuisable en tours heureux, mais pas affez variés, & qui d'ailleurs ne présentent souvent que le même fonds de penfées. Si sa grande piété étoit moins connue, on foupçonneroit de la recherche & de l'affectation dans sa maniere d'écrire, & peut-être y en avoit-il eu d'abord; mais dans la suite, cette maniere lui étoit devenue naturelle, & même si facile, qu'il dictoit la plus grande partie de ce qu'il composoit. L'abbé Bignon, qui l'avoit connu à l'Oratoire où ils avoient passé l'un & l'autre plusieurs années, disoit que dans fa jeunesse Dugues avoit beaucoup travaillé à se faire un flyle. C'est le moyen d'écrire peu naturel!ement; car, pour que la diction foit naturelle, il faut qu'elle naisse, sans effort, de la netteté & de la vivacité des idées. Au reste, nous ne fommes pas les seuls qui ayons fait à l'abbé Duguet le reproche de l'affectation du style. Quelques Jésuites ont prétendu que le docteur Antoine Arnauld disoit de lui : Cet homme à un clinquant qui m'éblouit les yeux. Certaines Leetres de Duguet prouvent, en effet, qu'il donnoit quelquefois dans les expressions recherchées, & sembleroient justifier le mot un peu dur qu'on attribue à Arnauld, & qu'il n'a vraisemblablement pas dit; mais ses ouvrages, n'en ont pas moins été recherchés. Les principaux sont : I. La conduite d'une ame chrétienne, in-

12, composée pour Made d'Agussfeau, vers l'an 1680, & imprimée en 1725. Il. Traité de la priere publique & des SS. Myfteres; deux traités féparés, & imprimés dans le même volume in-12. On ne peut trop les recommander à ceux qui approchent des autels. III. Traités dogmatiques sur l'Eucharistie, sur les Exorcifmes & fur l'Ufure; ouvrages pleins de lumiere, imprimés enfemble ex 1727, in - 12. IV. Commentaires fur l'Ouvrage des six jours & sur la Genèse, composés à la priere du célehre Rollin, en 6 vol. in-12. Le 1er volume, imprimé séparément fous le titre d'Explication de l'Ouvrage des fix jours, est un morceru excellent; l'utile y est par-tout agréable. V. Explication du Livre de Job , 4 vol. in-12. VI. Explication des 75 Pseaumes, 6 vol. in-12. VIL Explication du Prophête Isaïe, de Jonas & d'Habacuc, avec une analyse d'Isaie par l'abbé d'Asfeld, en 7 vol. in-12. Duguet s'attacha moins à lever les difficultés de la leure dans ces différents commentaires, qu'à faire connoître la lizison de l'ancien - Testament avec le nonveau. & à rendre attentif aux figures qui représentoient les mysleres de J. C. & de fon église. Ce dessein étoit sans doute très-louable; mais il l'entraîne fouvent dans des explications plus pieuses que solides. VIII. Explication des Rois, d'Esdras & de Néhémie, en 7 vol. in-12. IX. Explication du Cantique des Cantiques & de la Sagesse, 2 vol. in-12. X. Regles pour l'intelligence de l'Ecriture-Sainte, dont la préface seule est de l'abbé d'Asfeld, in-12. XI. Explication du mystere de la Passion de N. S.J. C. suivant la Comcorde, en 14 vol. in-12. XII. Jefas-Christ crucifie, 2 vol. in-12. XIII. Traité des Scrupules, in-12, estimé & estimable. XIV. Les Caraderes & la Charité, in-12. XV. Traisé des

DUI 367

principes de la Foi Chrétienne, 3 vol. in-12. L'auteur les met dans tout leur jour, avec autant d'élégance que de force. XVI. De l'éducation d'un Prince, in-4º & en 4 vol. in-12, réimprimé avec un abrégé de la Vie de l'aureur, par l'abbé Goujet. L'historien de Duguet prétend que ce livre, qu'on pourroit appeler le bréviaire des Souverains, s'il étoit plus court, fut composé pour le fils aîné du duc de Saroie. Voltaire dit le contraire, je ne sais sur quel fondement; il ajoute même qu'il a été achevé par une autre main. Nous croyons qu'il faut préférer le témoignage de l'abbe Goujet, profondément instruit des anecdotes bibliographiques, fur-tout de celles qui regardent les ouvrages de l'abbé Duguet, avec lequel il avoit été lié. XVII. Conférences Eceléfiastiques, 2 vol. in-4°, qui contiennent 67 Differtations fur les écrivains, les conciles, & la discipline des premiers fiecles de l'Eglise. XVIII. Deux écrits, où il donne des avis au fujet des Convulfions qui ont fait tant de tort au Jansénisme, & qui ont tant déshonoré la raison; & au sujet de la feuille hebdomadaire, intitulee : Nouvelles Ecclésiastiques. L'abbé Duguet penfoit, avec raison, qu'une religion ausi pure & ausi sainte que le Christianisme, ordonne de souffrir les persécutions, même injustes; & non pas d'employer la saryre & la médisance contre les perfécuteurs, ou contre ceux qu'on croit tels. Ce ne sont point là les armes des Chrétiens, ni même celles des véritables philosophes. XIX. Un Recueil de Lettres de piété & de morale, en 9 vol. in-12. &cc. &cc. On trouve dans le 3º volume de ce recueil une Lettre de controverse, imprimée d'abord séparément, sous le nom d'une Carmélite, qui l'adressoit à une dame Protestante de ses amies. Le grand Bossuer dit en la lisant: Ily a bien de la théologie sous la robe de cette Resigieuse!

DUHALDE, Voy. HALDE (DE).
DUHAMEL, voyet HAMEL.

DUHAN, (Laurent) licencise de Sorbonne, professa près de 38 ans, avec succès, la philosophise au college du Plessis. Il étois coriginaire de Chartres, & il smourat chanoine de Verdun vers 1730, agé de près de 70 ans. On a de lui un livre utile à ceux qui ven-lent briller par les subtilités scholastiques. Il est intitulé: Philosphus in utramque partem, in-12, C'est une arme à deux tranchants, dont les argumentants Hibernois font beaucoup d'usage.

DUILLIUS ou DUELLIUS, (Cažus) furnommė Nepos, comfut Romain, fut le premier de tous les capitaines de la république, qui remporta une victoire navale sur les Carthaginois, & leur prit 38 vaisseaux. Duillius après cette victoire fit lever le fiége de Ségefte, & prit d'affaut la ville de Macella dans la Calabre. Le fénat le récompensa de ses succès, en lui accordant l'honneur du premier triomphe naval, l'an 260 avant J. C.; & la permission particuliere d'avoir une mufique & des flambeaux, aux dépens du public, à l'heure de son souper. C'étoit par ces lègeres récompenses, dit un historien, que les Romains payoient la véritable gloire. La fausse, ajoute-t-il, se vend plus chérement aujourd'hui. On frappa des médailles en mémoire de l'expédition de Duillius, & l'on érigea une colonne roftrale, qui subsiste encore aujourd'hui. Dans sa vieillesse quelqu'un lui reprocha la puanteur de son haleine. Duillins, de retour dans sa maison, se plaignie à sa femme de ce qu'elle ne l'avoit jamajs averti de ce défaut : Je Panrois fait , lui dit-elle , fi je neuffe eru que tous les hommes avoient l'haleine puante. Plutarque rapporte la même chose de la semme d'Hieron roi de Sicile.

DUISBOURG, ou DUSBURG, (Pierre de) natif de Duisbourg, dans le duché de Clèves, publia en latin, dans le xv1e fiecle, une Chronique de Pruffe, depuis l'an 1226 jusqu'en 1325. *Harcknochius* , favant Allemand, publia cette Chronique à Francfort, in-4°, avec la Continuation d'un anonyme jusqu'en 1426; & XIX Differtations, où l'on trouve beaucoup d'érudition. Quoiqu'elles jettent un grand jour sur l'histoire de Prusse, on doit regarder cet écrivain comme un auteur laborieux, qui a compilé des faits, & dont l'ouvrageest plutôt un amas de morceaux hisporiques, qu'une histoire même.

DUJARDIN, (Carle) peintre Hollandois, né vers 1640 à Amst., mort à Venise en 1674, à 34 ans, excelloit dans les Bambochades. Il fut éleve de Berghem : on reconnoît dans ses tableaux la touche spirituelle, l'harmonie & le ton de couleur de son maître. Ses Marchés, ses Scènes de charlatans, de voleurs, fes Paysages, sont animes & peints d'une maniere ingénieuse & vraie. Il y a encore de lui une petite Œuvre d'environ so estampes, qu'il a gravées à l'eau-forte, avec autant de légéreté que d'esprit. Ses productions sont ausii recherchées, que difficiles à acquérir.

DULARD, (Paul-Alexandre) secrétaire de l'académie de Marfeille, sa patrie, succeda à la Vifclède dans cette place; mais il n'en jouit pas long-temps, étant mort Ic 7 Décembre 1760, à 64 ans. C'étoit un homme férieux & froid, qui ne connoissoit point les graces qui donnent du brillant dans la fociété; mais il avoit les qualités qui concilient l'estime & l'anitié. Nous avons de lui : L. Un Poeme des Grandeurs de Dieu dans les metveilles de la Nature, in-12, plusieurs fois réimprimé. Ce n'est, (ditl'abbé de la Porte), que le Specsacle de la Nature, mis en vers par le poëte Ronfard. 11 manque d'imagination, de vivacité & de chaleur, quoiqu'il ait été enfanté fous le soleil de Provence. C'est de la glace faite au feu. Il y a pourtant quelques détails bien rendus & même quelques beaux vers, & les notes font instructives. II. Expres diverses, 1758, 2 vol. in 12. On y trouve, comme dans l'ouvrage précédent, quélques tirades heureuses; mais on y cherche en vain ce beau génie qui fait les poèces.

DULCIN, ou DOUCIN, né à Novarre en Lombardie, adopta les opinions de Segarel, & après la mort de son maître, fut chef des Apostoliques ... Voy. SEGAREL.

DULLART, (Herman) peintre & poëte, né à Roterdam en 1636, montra de bonne heure beaucoup de vivacité & de jugement. Comme il étoit d'une complexion trèsdélicate, ses parents lui laisserent le choix de l'objet principal de son application; il choisit la peinture. Il fut envoyé à Amsterdam, sous le fameux Rembrant, dont il imita si bien la maniere, que l'on prit, dit-on, plusieurs fois les ouvrages du disciple pour ceux du maître. La foiblesse de sa santé ne lui permit pas de suivre son ardeur pour le travail, & l'on n'a de lui que peu de pieces. Il avoit joint, dès la premiere jeunesse, à l'étude de la peinture, celle des langues & des sciences; & il se délassoit par les exercices de la mufique & de la poësie. Il avoit une belle voix, & faisoit assez bien des vers. On le follicita, en 1672, d'entrer dans la magistrature à Roterdam; mais il

Me crut pas devoir se prêter aux inflances de ses amis. Il mourut en 1684, à 48 ans.

DULUC, Voy. II. Luc.

I. DUMAS, (LOUIS) Voy. MAS AYGUEBERE.

II. DUMAS, (Hilaire) docteur de la maison & société de Sorbonne, s'est fait connoître par une Histoire des cinq Propositions de Jansaius, Trevoux 1702, en 3 vol. in-12, assez bien écrite. On l'attribua au Pere le Tellier; mais ce Jénite n'écrivoit pas avec autant de modération. On a encore de l'abbé Dumas une Tradudion de l'Imitation de J. C., & d'autres écrits, moins connus que son Histoire.

DUM IY , Voy. MAY.

DUMÉE, (Jeanne) Parifienné, fut instruite dès son enfance dans les belles-lettres. On la maria fort jeune ; mais à peine avoit-elle atteint l'âge de 17 ans, que fon mari fut tué en Allemagne à la tête d'une compagnie qu'il commandoit. Elle profita de la liberté du veuvage, non pour s'abandonner à l'amour, comme tant d'autres femmes, mais pour se livrer avec plus d'ardeur à l'étude. Elle s'appliqua à l'astronomie. & donna en 1680 un vol. in-4°, à Paris, fous ce titre : Entretiens de COPERNIC touchant la mobililé de la terre, par Mile Jeanne Dumée de Paris. Elle explique avec netteté les trois mouvements qu'on donne à la Terre; & les raifons qui établiffent ou qui combattent le système de Copernic, y font exposées, avec impartialité.

DUMNORIX, V. DAMNOBIX.
1. DUMONT, Voyez XIV. ROBERT.

II. DUMONT, (Henri) maître de mufique de la chapelle du roi, touchoit supérieurement de l'orgue. Il étoit né dans le diocese de Liége en 1610; & il mourut à Paris, abbé de Silly, en 1684, à 74

Tom. III,

ans. L'abbé Dumont est le premier musicien François, qui aitemployé dans ses ouvrages la basse continue. Il nous reste de lui des Motess estimés, & cinq Grandes Messe dans un très-beau plain-chant, appelées Messes Royales, qu'on chante encore dans quesques couvents de Paris, & dans plusieurs églises de province.

III. DUMONT, (Jean) baron de Carelscroon, historiographe de sa majesté impériale & catholique. réfugié en Hollande après avoir servi sans beaucoup de fruit en France, est connu par divers écrits. Les principaux sont : I. Des Mimoires politiques, pour servir à l'intell gence de la paix de Ryswick; à la Haye, 1699, en 4 vol. in-12, dont les actes ont aussi 4 vol. in-12. 1705. Cet écrit, instructif & intéressant, contient en abrégé ce qui s'est passe de plus considérable dans les affaires , depuis la paix de Munster, jusqu'à la fin de l'an 1675. IL. Des Voyages en France, en Italie, en Allemagne, à Malte & en Turquie; 1699, 4 vol. in-12: recueil affez curieux, quoique peu exact. III. Corps universel diplomatique du drois des gens, comprenant les traités d'alliance, de paix & de commerce, depuis la paix de Munster jusqu'en 1709; Amsterdam 1726, & vol. in-fol. Cet ouvrage n'est pas exempt de fautes; mais il a fon utilité. En y ajoutant les Traités faits avant J. C., publiés par Barbeyrac, ceux de Saint - Prieft, ceux de Munster & d'Ofnabrug, cela forme une collection de 19 vol. in-fol. IV. Lettres historiques, depuis janvier 1652 jufqu'en 1710. Une autre main. moins habile que celle du Dumons\_ les a continuées. V. D'autres Recueils en assez grand nombre. Cet auteur écrivoit d'une maniere languissante & incorrecte; mais on trouve des recherches dans tout ce qu'il nous a laissé. Il mourut vers 1726, dans un âge avancé.

DUNAAN, Juif de nation, roi des Homerites, peuple de l'Arabieheureuse, vivoit au commencement du fixieme fiecle. On dit, qu'ayant été vaincu dans une grande bataille, il décharges fa colere sur les Chrétiens qui habitoient dans ses terres. Il y avoit une ville nommée Nagran , qui en étoit remplie; il y mit le fiége, & y exerça des cruautés incroyables contre les fideles qui ne voulurent pas renier J. C. Le martyre d'Aretas, & celui d'un enfant de ; ans, font des plus remarquables pour la barbarie : le Martyrologe Romain en fait mention le 240ctob. Elesbaan, roi d'Ethiopie, à la priere du patriarche d'Alexandrie, vint venger les Chrétiens, & fit mourir le Néron Juif, après avoir défait ses troupes.

I. DUNCAN, (Martin) né à Kampen en 1505, curé en Hollande, se sit une grande réputation par son zele contre les Protestants, dont il ramena un grand nombre dans le sein de l'église. Il mourut à Amersfort l'an 1590, à 85 ans. Il a laissé des Traités de l'Eglise, du Sacrifice de la Messe, du Culte des Images, &c. &c. Tous fes ouvrages font en latin, & prouvent le zele dont l'auteur étoit animé pour

la religion catholique.

II. DUNCAN, (Marc) gentilhomme Ecossois, s'établit à Saumur en Anjou, où il fut professeur de philosophie, & principal du college des Calvinistes. Il exerçoit en même temps la médecine, & avec tant de réputation, que Jacques I, roi d'Angleterre, voulut l'attirer auprès de lui; mais Duncan, marié à Saumur, sacrifia sa fortune à fon amour pour sa femme. Il mourut dans cette ville en 1640. On a de lui quelques ouvrages de philosophie, & un Livre

contre la possession des Religieuses Ursulines de Loudun. Cet écrit fit tant de bruit, que Laubardemont, commissaire pour l'examen de la possession démoniaque de ces filles, lui en auroit fait une grande affaire, sans le crédit de la maréchale de Brezé, dont il étoit médecin .... Voy. CERISANTES.

III. DUNCAN, (Daniel) autre médecin de la même famille que le précédent, membre de la faculté de médecine de Montpellier, se retira en 1690 à Geneve. Il en fut chaffé par l'envie des médecins de cette ville. Il passa à Berne, ensuite à la Haye, & enfin à Londres, où il mourut en 1735, à 86 ans. On a de lui : I. Explication nouvelle & méthodique des fonctions animales. IL. Chimie naturelle, qu'il traduisit en latin, & qu'il augmenta confidérablement sous ce titre : Chimiæ naturalis specimen. III. Avis salutaire conere l'abus des choses chaudes, & particulièrement du Café, du Chocolat & du The; Rotterdam 1685, in-8°: ouvrage traduit en anglois & rare, dans lequel on trouve d'excellents confeils a vec une théorie affez mauvaife. Tous ces écrits font estimés par les maîtres de l'art.

DUNGAL, écrivain du txe fiecle, étoit vraisemblablement Hibernois. Il vint en France, & l'on croit qu'il fut moine de St. Denys, ou du moins fort attaché à cette abbaye. Charlemagne le confulta, en 811, sur les deux éclipses de foleil qu'on difoit être arrivées l'année précédente. Dungal répondit à ce prince, dans une Leure affez longue, qui se trouve dans le tom. x in 4°. du Spicilège de Dom Luc d'Achéri. On a aussi imprimé, dans la Bibliothèque des Peres, un Traité de Dungal pour la défense du Cuite des Images, imprimé féparément, 1608, in-8°.

DUNOD de CHARNAGE, (Fran

tois-Ignace) professeur en droit à Besançon, sa patrie, mort dans cette ville en 1751, y jouit d'une estime générale par ses lumieres & sa probité. On a de lui : I. Histoire des Séquanois, ou Mémoires du C. de Bourgogne; 1735, 1737, 1740, 3 vol. in-4°. II. Histoire de l'église. ville & diocese de Besançon, 1750, 2 vol. in-4°. III. Traité des descriptions, 1730, in-4°. IV. Dela mainmorte, & des retraits, 1733, in-4°. Il justifie par d'affez mauvaises raisons l'usage des seigneurs qui ont le droit de main-morte sur leurs vaffaux. Son fils Joseph Dunod, avocat à Besauçon, mort en 1765, a laissé beaucoup d'Observations manuscrites sur les ouvrages de son pere. Pierre DUNOD, savant Jesuite, de la même famille, donna en 1697 un livre curieux , intitulé : Le découverte de la ville d'Antré en Franche-Comté, avec des Queftions sur l'histoire de cette province.

DUNOIS, (Jean d'ORLEANS, comte de) & de Longueville, fils naturel de Louis duc d'Orléans & de la Dame de Cany, affassiné par le duc de Bourgogne, naquit le 23 novembre 1407. Voyez VALEN-TINE. Le jeune héros commença la carriere par la défaite de Warwick & de Suffolk, qu'il poursuivit jusqu'à Paris. Orléans ayant été affiégé par les Anglois, il défendit courageusement cette ville, & donna le temps à Jeanne d'Arc de lui apporter du fecours. La levée du fiége fut suivie d'un grand nombre de succès. Le comte de Dunois eut presque tout l'honneur d'avoir chaffé les ennemis de la Normandie & de la Guienne. Il leur donna le coup mortel à Castillon, en 1451, après avoir pris sur eux Blaie, Fronfac, Bordeaux, Baionne. Charles VII dut son trône à son épée. Ce monarque ne fut pas ingratà l'égard de Dunois : il lui donna

le titre de Restaurateur de la Patrie, lui fit présent du comté de Longueville, & l'honora de la charge de grand-chambellan de France. Louis XI ne l'estima pas moins. Le comte de Dunois entra, sous le regne de ce prince, dans la ligue du Bien public. & en fut l'ame par sa conduite & son expérience. Le héros mourut, le 24 novembre 1468, à 61 ans, regardé comme un second du Guesclin, & redouté des ennemis de l'état, autant que respecté des bons citoyens, par sa bravoure accompagnée de prudence, par sa grandeur d'ame, sa biensaisance, & par toutes les vertus qui font le grand homme.

DUNOYER, Voye NOYER.

DUNS, (Jean) dit Scot, parce qu'il étoit natif de Donston en Écosse, entra dans l'ordre de saint François. Il s'y diftingua par fa subtilité à expliquer les plus grandes difficultés de la théologie & de la philosophie de son temps. C'est ce qui lui mérita le nom de Dodeur subtil: quoique quelques-uns penfent qu'on le lui donna, pour avoir défendu avec force l'opinion de l'immaculée Conception de la Ste. Vierge. Jean Seot, après avoir étudié & enfeigné la théologie à Oxford, vint en donner des leçons à Paris. Il se piqua de soutenir des sentiments opposés à ceux de Sa. Thomas. C'est ce qui produisi:, dans l'école, les deux sectes des Thomistes & des Scotistes: Duns, qui étoit à la tête de ceux-ci, foutint leur parti, par un merveilleux talent pour les chicanes scholastiques. Il mourut à Cologne où il étoir allé, le 8 novembre 1308. ágé d'environ 30, 33 ou 35 ans, regardé comme un grand homme, par tous ceux qui tenoient pour l'universel à parte rei; & comme un homme opiniatre & d'un caractere épineux, par ceux qui tengient

pour l'universel à parte mentis. C'étoit le sentiment d'Ockam, disciple de Scot, & son rival dans ces fottifes célebres. Le théologien Ecoffois, qui avoit une admirable facilité à pointiller sur tout, n'en avoit pas moins à barbouiller du papier. Ses Ouvrages, de l'édition de Lyon, 1639, renferment 12 grands volumes in folio. On y trouve la Vie de l'auteur, écrite par Vading, & les témoignages des auteurs qui ont parlé de ce prétendu grand homme. Plufieurs écrivains ont regardé Jean Duns comme l'auteur de l'opinion de la Conception immaculée de la Ste. Vierge, qui a fait depuis tant de progrès. Elle semble néanmoins avoir été proposée dès le milieu du XIIe fiecle. La Lettre de S. Bernard au chapitre de Lyon, peut en être une preuve. Il est vrai que Scot foutint ce sentiment avec plus d'éclat; mais il ne le donne point comme un dogme certain.

DUNSTAN, (Saint) né en 924, fous le regne d'Aldestan, roi d'Angleterre, dont il étoit parent, parut d'abord à la cour; les courtisans l'ayant desservi auprès du prince, il se batit une cellule, & se consola, avec le créateur, des perfidies des créatures. Edmond, succeffeur d'Aldestan, tira le saint homme de sa retraite, & se servit utilement de ses conseils pour gouverner fon royaume. Dunftan avoit rafsemblé, depuis quelque temps, un grand nombre de moines dans un monastere qu'il avoit fait bâtir à Glaston. Les vertus & les lumieres qui y brillerent sous ce saint abbé. firent de cette maison le séminaire des abbés & des évêques. Les sujets qui en fortirent, contribuerent beaucoup, par leur piété & leur doctrine, au rétablissement de la religion en Angleterre. Dunftan recucillit le fruit de ses travaux. Il

fut fait évêque de Worchester, ensuite archevêque de Cantorberi, reçut le Palium du pape, & fut legat du faint fiège dans toute l'Angleterre. Edwin étant monté fur le trône, & scandalisant ses sujets par fes déréglements, Dunstan lui parla plusieurs sois avec la liberté d'un homme apostolique. Il poussa un jour la fermeté juiqu'à entrer dans une chambre, où le roi s'étoit enfermé avec une de ses concubines. & le tira, par force, d'entre ses bras. Le roi, excité par cette malheureuse, envoya en exil le saint archevêque, qui passa en Flandre. Cet exil ne fut pas de longue duree, & il mourut dans fon archevêché en 988. Il fut le restaurateur des lettres en Angleterre, ainsi que de la vie monastique. Il reste de lui quelques Eerits. On place sa fète le 19 mai; ce fut apparemment le jour de sa mort.

DUPARC. Voyer II. SAUVAGE. DUPERRAY. Voy. PERRAY. DUPERRIER. — II. PERRIER. DUPERRON, - FERRON, no.

I & II .... & HAYER.

DUPIN, Voy. Tour - Dupiw. I. DUPIN (Jean), moine de Citeaux, dans l'abbaye de Notre-Dame du-Vaucelles, près Cambray, mort en 1372, agé d'environ 70 ans , eft auteur du Camp vertueux, in-4°., en vers françois, imprimé en lettres gothiques & écrit d'un flyle semblable.

II. DUPIN (Louis Ellies), né à Paris le 17 juin 1657, d'une famille ancienne originaire de Normandie, fut élevé avec foin par son pere. Il fit paroitre, dès son enfance, beaucoup d'inclination pour les belles-lettres & pour les fciences. Après avoir fait son cours d'humanités & de philosophie au college d'Harcourt, il embrassa l'état eccléfiastique, & reçut le bonnet de docteur de Sorbonne en

1684. Il avoit déjà préparé des matériaux pour sa Bibliothéque universelle des Auteurs Ecclésiaftiques, dont le premier volume parut in-8° a 1686. Les huit premiers fiecles étoient achevés, lorsque la liberté avec laquelle il portoit son jugement sur le style, la doctrine & les autres qualités des écrivains ecclesiaftiques, déplut à Bossuet, qui en porta ses plaintes à Harlay, archevêque de Paris. Ce Prélat obligea Dupin à donner une rétraffation d'un affez grand nombre de propositions, dont quelquesunes étoient susceptibles d'un sens favorable. L'auteur, en se soumettant à tout ce qu'on voulut, espéroit que son ouvrage ne seroit pas supprimé. Il le sut cependant le 16 avril 1693; mais on lui accorda la liberté de le continuer, en changeant seulement le titre. Cet ouvrage immense, capable d'occuper lui seul la vie de plufieurs hommes, ne l'empêcha point de donner au public plusieurs autres écrits sur des matieres importantes. L'activité de son génie suffisoit à tout. Il étoit commissaire dans la plupart des affaires de la faculté; il étoit obligé de remplir sa chaire de philosophie au college royal; il travailla pendant plufieurs années au Journal des Savants; il étoit le conseil de plufieurs écrivains, fournissant des mémoires aux uns, donnant des avis aux autres. Malgré cette multiplicité d'occupations, il trouvoit encore le moyen de se délaffer, une partie de la journée, avec ses amis. Né avec un caractere facile & sociable, il ne se refusoit à personne. La douceur de sa vie sur troublée par l'affaire du cas de conscience; il sut l'un des docteurs qui fignerent ce cas. Cette décision lui fit perdre sa chaire & le séjour de la capitale. Exilé à

Chatelleraut en 1703, il obtint son rappel en se rétractant; mais il ne put jamais obtenir sa place de professeur royal. Clément XI remercia Louis XIV de ce châtiment; & dans le bref qu'il adressa à ce monarque, il appela ce docteur un homme d'une très-mauvaise doctrine, & coupable de plusieurs excès envers le Siège Apostolique.... Dupin ne fut pas plus heureux fous la régence. Il étoit dans une étroite liaison avec l'archevêque de Cantorberi, & même dans une relation continuelle. On foupçonna du mystere dans ce commerce; &, le 10 février 1719, on fit enlever tous (es papiers. « Je » me trouvai au Palais-Royal au » moment qu'on les y apporta, (dit Laficeau, évêque de Sisteron, de qui nous empruntons ces anecdotes) " il y étoit dit que les prin-» cipes de notre Foi peuvent s'ac-» corder avec les principes de la » religion Anglicane. On y avan-» çoit que, sans altérer l'inté-» grité des dogmes, on peut abo-» lir la confession auriculaire, & » ne plus parler de la Transsub-» flantiation dans le sacrement de » l'Eucharistie; anéantir les vœux » de religion, retrancher le jeune » & l'abflinence du carême; se pas-» fer du pape, & permettre le ma-» riage des prêtres ». Les ennemis de Dupin prétendent que sa conduite étoit conforme à sa doctrine: qu'il étoit marié, & que sa veuve se présenta pour recueillir sa succeffion. Si ce célebre docteur étoit tel qu'ils nous le présentent, le pape devoit paroître modéré dans les qualifications dont il le charge; mais rien n'est plus faux que tous ces bruits scandaleux. Le projet de téunion de l'église Anglicane avec l'église Romaine, n'étoit point un mystere : c'étoit plutôt le fruit de l'esprit conciliant de Dupin, qu'une suite de son penchant pour Aa 111

l'erreur. Le cardinal de Noailles, & le procureur général du parlement de Paris, Joly de Fleury, l'avoient approuvé. Nous favons de très-bonne part, & par des personnes qui avoient lu les projets de Dupin avec des yeux moins fascinés que ceux de l'évêque de Sisteron, qu'il n'y avoit rien dans son écrit qui dut paroître suspect à un théologien judicieux & modéré. Ce fut par les mêmes vues de paix que, pendant le féjour du czar Pierre à Paris, il fut confulté sur quelques projets de réunion, qui malheureusement n'ont point eu d'effet. Enfin, quelque jugement qu'on porte de sa façon de penser & de sa conduite, on ne peut lui refuser un esprit net. précis, méthodique, une lecture immense, une mémoire heureuse, un style, à la vérité, peu correct, mais facile & affez noble, & un caractere moins ardent que celui qu'on attribue d'ordinaire aux écrivains du parti avec lequel il étoit lié. Cet homme célebre mourut à Paris le 6 juin 1719, à 62 ans, regretté de ses amis & du public. Vincent, fon libraire, honora fon tombeau d'une pierre de marbre, avec une épitaphe de la compofition du célebre Rollin. Les principaux ouvrages de ce laborieux écrivain sont : I. Bibliothéque des Auteurs Ecclésiastiques, contenant l'Hiszoire de leur vie, le Catalogue, la Critique, la Chronologie de leurs ouyrages, tant de ceux que nous avons, que de ceux qui se sont perdus; le sommaire de ce qu'ils contiennent; un jugement fur leur ftyle , leur doctrine. & le dénombrement des différentes éditions de leurs ouvrages, en 58 volumes in-8°; réimprimée en Hollande en 10 vol. in-40. Dom Cellier a donné dans le même genre un ouvrage qui est plus exact, mais qui se fait lire avec

moins de plaifir. L'abbé Dupin juge presque toujours sans partialité & sans prévention, & sa critique est ordinairement dégagée des préjugés du vulgaire : mais la viteffe avec laquelle il travailloit, lui a fait commettre un grand nombre de fautes. Les derniers volumes ne sont pas faits avec le même foin que les premiers. Les vies qu'il donne font trop abrégées; les faits ne sont ni affez développés, ni affez bien discutés. Les tables chronologiques font fouvent en contradiction avec l'ouvrage mê:ne. Les catalogues des livres ne font gueres plus exacts. Les principales erreurs qu'on lui reprocha, en flétriffant son ouvrage, étoient : 1. D'affoiblir le culte d'hyperdulie que l'églife rend à la mere de Die. 2. De favoriser le Nestorianisme. 3. D'asfoiblir les preuves de la primauté du St-Siége. 4. D'attribuer aux SS. Peres des erreurs fur l'immortalité de l'ame & sur l'éternité des peines de l'enfer. 5. De parler d'eux avec trop peu de respect, &c. &c. &e. II. Une Edition de Gerson, en 5 vol. in-fol. III. Traité de la Puissance Eeclésiastique & Temporelle, in-8°. IV. Hiftoire de l'Eglife en abrégé, en 4 vol. in-12. V. Hiftoire Profane, 6 vol. in-12.. Cet ouvrage & le précédent, faits à la hate, manquent d'exactitude. Dans l'abrégé de l'histoire de l'Eglise, il ne donne rien ni à la prévention, ni à la passion. Il raconte, & rien de plus. On fent bien pour qui est fon cœur; mais au moins fon cœur n'égare pas sa plume. C'est le jugement que porterent de cet ouvrage les Journalistes de Trévoux, qui d'ailleurs n'étoient pas favorables à Dupin. VI. Bibliothéque universelle des Historiens, en 2 vol. in-8°, suivant le plan de sa Bibliothéque Ecclésiastique, mais qui n'a pas été

schevée. VII. Histoire des Juifs depuis J. C. jusqu'à présent, 1710, en 7 vol. in-12. C'est l'ouvrage du miniftre Basnage, que Dupin s'appropria, en y faisant quelques changements: ( Voyez v. BASHAGE. ) VIII. De antiqua Ecclesia disciplina, in-40.IX. Liber Pfalmorum cum notis, in-8°. X. Traité de la Doctrine chrétienne & orthodoxe, I vol. in-80, qui étoit le commencement d'une théologie françoise qui n'a pas eu de suite. XI. Traité Historique des Excommunications, in-12. XII. Méthode pour étudier la Théologie, in-12: bon ouvrage, réimprimé en 1769, avec des augmentations & des corrections, par M. l'abbé Dinouare. XIII. Une Edition d'Optat de Mileve, Paris 1700, in-fol. estimée... Le continuateur de Ladrocat veut qu'on arrange ainfi la Bibliothéque de Dupin: Les trois 1ers siecles, 1698, 2 vol. — Ive fiecle, 1702, 3 vol. - ve fiecle, 1690, 2 vol.; & la 2º partie du ve siecle, 1702, 2 vol. - vie fiecle, 1 vol. - vit & viiie fiecles, i vol. - Supplément des 4° & 8° fiecles, 1 vol. -IX, X & XIes fiecles, chacun un vol. - x11° fiecle, 2 vol. - x111° & xive fiecles, chacun 1 vol. xve fiecle, 2 vol. - xvie fiecle, 5 vol. — xvII° fiecle, 7 vol. — Histoire Ecclésiastique du 18º fiecle, 4 vol. - & la Bibliothéque du même fiecle, 2 vol. - Discours préliminaires sur la Bible, 3 vol. — Table, 5 vol... On y ajoute: - La Dodrine Chrétienne, in-8°. - La Puissance Temporelle, in-8°. - La Bibliothéque des Auteurs séparés de la Communion Romaine, 4 vol. - Differtations fur la Bible, in-8°. — L'Amour de Dieu, in-8°. - Liber Psalmorum, in-8°. - Le Supplément de l'abbé Goujet, 3 vol. — Les Remarque fur la Bibliothéque de Dupin, Paris 1691, 5 vol. in-8°. La Critique de Dupin, par Simon, 1730,

4 vol. in-8°: alors il y à 62 vol. Mais cet entaffement de livres disparates est plus d'un libraire qui vent vendre des ouvrages qui l'embarraffent, à la faveur de ceux qui ont eu du succès, que d'un bibliographe homme de goût. Voy. le 2° vol. des Mémoires du P. Niceron, qui ne donne que 47 vol. à la Bibliothéque de Dupin.

III. DUPIN, (Pierre) avocat au parlement de Bourdeaux, moutut dans cette ville le 22 novembre 1745, à 64 ans. Il étoit né en 1681 d'un notaire de Tartas dans les Landes, & il avoit exercé pendant quelque temps l'office de procureur. On a de lui : I. Traisés des peines des secondes Noces , Paris , 1743 , in-4°: livre curieux & favant. II. Conférences de toutes les questions traitées par M. le Ferron . avec le Commentaire de Bernard Automne, Bourdeaux 1746, in-4°. III. Une édition de ce Commentaire: (Voy. AUTOM-ME. ) Dupin étoit souvent consulté par les magistrats & les avocats.

I. DUPLEIX, (Scipion) naguit à Condom en 1566, d'une famille noble originaire du Languedoc. Son pere avoit servi avec distinction sous le maréchal de Montluc. Scipion s'étant fait connoître à la cour de la reine Marguerite, alors à Nerac, vint à Paris en 1605, avec cette princesse, qui le sit depuis maîtredes-requêtes de son hôtel. Il devint ensuite historiographe de France, & travailla long-temps fur l'histoire de ce royaume. Il compila, dans sa vieillesse, sur les libertés de l'église Gallicane; mais le chancelier-Seguier ayant fait brûler en sa présence le manuscrit pour lequel il demandoit un privilege, il en mourut de chagrin peu de temps après à Condom, en 1661, à 92 ans. Dupleix étoit parvenu jusqu'à l'âge de 80 ans, sans avoir ni foiblesses, ni infirmités. « Je n'ai jamais ou (di276

n soit-il alors), les puissances de » l'ame plus entieres, ni les fonc-» tions des organes plus libres. Ma » vue, qui devroit être ufée par de D continuelles lectures & par de » longs écrits, est de tous mes sens » le moins altéré, & n'a besoin » d'aucun secours artificiel. J'en p pourrois dire autant de l'ouie » & des autres organes ». On a de lui plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. Les Mémoires des Gaules, 1650, in-fo, qui forment la premiere partie de son Histoire de France. Ils sont plus estimés que tout le reste : on voit que l'auteur avoit été aux fources. Cependant, ce livre étant mal écrit, est peu connu & encore moins lu. II. Histoire de France, en 5, puis en 6 vol. in-fo. La narration de Dupleix, quoique affez nette, est peu agréable, non-feulement par le langage qui a vieilli, mais encore par les platitudes ampoulées dont il l'a semée. Le cardinal de Richelieu y fut fort flatté, parce qu'il vivoit lorsque l'historien écrivit; & la reine Marguerite, quoique sa bienfai Arice, yest peinte comme une Messaline, parce qu'elle étoit morte, & que l'auteur n'avoit plus rien à en attendre. Il sacrifioit très-souvent la vérité à de mauvaises antitheses & à des pointes groffieres. La vile adulation, qui perce dans tous les endroits où il parle du cardinal de Richelieu, déplut beaucoup à Matthieu de Morques, & au maréchal de Bassompierre. Ils le convainquirent l'un & l'autre d'ignorance & de mauvaise soi. Dupleix leur répondit le moins mal qu'il put. Après la mort du cardinal, il voulut refondre une partie de son Histoire; mais sa vieillesse ne lui permit pas d'exécuter ce projet. III. Histoire Romaine, en 3 vol. in-fo, masse énorme, sans esprit & fans vie. IV. Un Cours de PhilosoDUP

phie, en françois, 3 vol. in-12. V. La Curiosité naturelle rédigée en queftions; Lyon, 1620, in-8°. Celivre, plein de questions obscènes, & tiré en partie des problèmes d'Aristote, d'Alexandre d'Aphrodisée, & des plus célebres médecins & naturalistes. renferme des choses curieuses & quelques · unes de dangereuses. VI. La liberté de la langue Françoise, contre Vaugelas : c'est Pradon qui veut donner des avis à Racine! Si quelqu'un (dit Sorel) a reproché à Vaugelas qu'étant Savoyard, il ne pauvoit nous enseigner les grâces de la langue Françoise, que ne devoit-on pas dire à Dupleix, qui étoit Gascon? D'ailleurs, Vaugelas parloit fort nettement dans la conversation, au lieu que Dupleix avoit les termes & l'accent de son pays. Au refte, Dupleix a presque toujours tort dans ses remarques; mais il a quelque raison de se plaindre qu'on avoit aboli une foule de termes énergiques, fans leur en substituer d'équivalents, & que, sous prétexte de polir la langue, on l'avoit quelquefois appauvrie ... Voyez, fur cet historien, la Bibliothéque des Historiens de France, par le Pere le Long, de la derniere édition.

II. DUPLEIX, (Joseph) célebre négociant François, le rival de la Bourdonnaye dans l'Inde, austi actif que lui & plus méditatif, fut envoyé dans ces contrées lointaines en 1730, pour y diriger la colonie de Chander-Nagor qui dépérissoit faute de fonds. Dupleis lui redonna la vie. Il étendit le commerce de cette colonie dans toutes les provinces du Mogol, & jusqu'au Tibet. Il expédia des vaisfeaux pour la Mer-Rouge, pour le golfe Perfique, pour Goa, pour les Maldives & pour Manifie. Il bâtit une ville & forma un vaste établissement. Son zèle & son in-

DUP telligence furent récompensés, en 1742, par le gouvernement de Pondichéri. En 1746, la Bourdonsaye s'empara de Madrass; la place capitula. Dupleix, secrettement jaloux du vainqueur de Madrass, cassa la capitulation, s'empara de fes vaisseaux, voulut même le faire arrêter, & ses délations à la cour de France fureat cause, qu'en arrivant à Paris, il fut enfermé à la Bastille. ( Voy. BOURDONNAYE ). Dupleix répara cette faute honteufe, en désendant en 1748 Pondichéri pendant 42 jours de tranchée ouverte contre deuxamiraux Anglois, sourenus de deux Nadabs du pays. Il servit de général, d'ingénieur, d'artilleur, de munitionnaire. Le cordon-rouge & le titre de Marquis furent le prix de cette belle défense, qui rendit le nom François respectable dans l'Inde. Il reçut deux ans après du grand-Mogol une patente de Nadab, après avoir mis en possession du Décan Salabet ingue. Ainsi, un simple négociant devint, pour ainsi dire, souverain, & les Indiens le traiterent souvent de Roi & sa semme de Reine. Cette prospériténe sut pas de longue durée. Il s'éleva en 1751 deux prétendants à la Nadabie d'Arcate. Les Anglois favoriferent le rival du Nadab foutenu par les François. Les deux compagnies Angloise & Françoise se firent une vémable guerre, dont le succés ne fut pas pour celle-ci. Pondichéri resta dans la diserce, dans l'abattement & dans la crainte. On en-Voya des mémoires contre Dupleix, comme il en avoit envoyé contre la Bourdonnaye : tant la providence tient la balance égale entre les hommes! Dupleix fut rappelé en 1753; il partit en 1754, & vint à Paris désespéré. Il intenta un procès contre sa com-

pegnie, à laquelle il demandoit

DUP

des millions qu'elle lui contestoit, & qu'elle n'auroit pu payer, si elle en avoit été débitrice. Il donna un long Mémoire, qui fut lu dans le temps avec empressement, & dont on ne se souvient presque plus aujourd'hui. Enfin, il mourut peu de temps après, du chagrin que lui causerent sa chute après tant de grandeur, & fur-tout la nécessité douloureuse de solliciter des juges après avoir régné. Ceux qui étoient, par leurs lumieres, en droit de décider du mérite de la Bourdonnaye & de Dupleix, disoient que l'un avoit les qualités d'un marin & d'un guerrier, & l'autre celles d'un prince entreprenant & politique. C'est ainfi qu'en parle un auteur Anglois, qui a écrit les Guerres des compagnies Angloise & Françoise; & c'est le jugement qu'a adopté l'auteur du Siecle de Louis

DUPLESSIS. Voyer PLESSIS. DUPONT, Voy. Bassan & Pon-

DUPORT. Voy. II. TERTRE. I. DUPRAT, (Antoine) d'une famille noble d'Issoire en Auvergne, parut d'abord au barreau de Paris. Il fut fait ensuite lieutenant-général au bailliage de Montferrant, puis avocat-général au parlement de Toulouse. Elevé de charge en charge, il devint premier président du parlement de Paris en 1507, & chancelier de France en 1515. Il avoit commencé, diton, par être folliciteur de procès à Cognac, pour la comteffe d'Angoulème, mere de François I. Cette princesse lui confia l'éducation de son fils, dont il gagna la confiance. Quelques historiens prétendent que Duprat dut sa fortune & son crédit à un trait hardi & singulier. Il s'apperçut que le comte d'Angoulême, fon éleve,

étoit amoureux de Marie, fœur de Henri VIII, roi d'Angleterre, épouse jeune. & belle de Louis XII, mari infirme qui étoit sans enfants. La reine avoit accordé un rendez-vous au jeune prince, qui se gliffa, pendant la nuit, par un escalier dérobé. Il étoit prêt d'entrer dans l'appartement de Marie, lorfqu'un homme robuste l'enleve tout-à-coup, & l'emporte interdit & furieux. Cet homme ne tarda pas à se faire connoître : c'étoit Duprat... Quoi! dit-il au comte avec vivacité, vous voulier vous donner vous-même un maître; & vous alliez sacrifier un trone à un instant de plaifir! Le comte d'Angoulème, loin de lui favoir mauvais gré de cette leçon, lui en marqua sa reconnoissance dès qu'il fut roi. Pour s'affermir dans les bonnes grâces de ce prince, qui cherchoit sans cesse de l'argent, & qui n'en trouvoit pas toujours, il lui persuada de vendre les charges de judicature. Ainsi, l'art si noble de juger les hommes, fut mis en vente comme une métririe. Ce fut encore lui qui lui fuggéra de créer une nouvelle chambre au parlement de Paris, qui n'en avoit déjà peut-être que trop. Cette chambre, composée de 20 conseillers, forma ce qu'on appelle la Tournelle. Les tailles furent augmentées, & de nouveaux impôts établis, sans attendre l'octroi des Etats, contre l'ordre ancien du royaume. Duprat, fort du crédit de Louise de Savoie, mere du roi, se permit tout, sans rien craindre. Ayant fuivi en Italie François I, il persuada à ce prince d'abolir la Pragmatique-Sandion, & de faire le Concordat, par lequel le Pape remit au roi le droit de nommer aux bénéfices de France, & le roi accorda au pape les annates des grands bénéfices sur le pied du revenu courant. ( Voyer FRANÇOIS I, &

LÉON X). Ce Concordat, figné le 19 décembre 1515, le rendit d'autant plus odieux aux magistrats & aux eccléfiaftiques, qu'on l'accusa de s'être vendu au pape. Il requeillit bientôt les fruits de son dévouement à la cour de Rome. Ayant embraffé l'état eccléfiaftique, il fur élevé succeffivement aux évêchés de Meaux, d'Albi, de Valence, de Die, de Gap, à l'archevêché de Sens, enfin à la pourpre en 1527. Nommé légat à latere en France, il couronna la reine Eléonore d'Autriche. Un auteur Italien prétend qu'il voulut se faire pape en 1534, après la mort de Gélément VII. Cet auteur ajoute qu'il le proposa au roi, auquel il promit de contribuer jusqu'à 400,000. écus; mais ce monarque se moqua de son ambition, & retint fon argent. Ce fait paroît pourtant peu vraisemblable : car, outre que Paul III obtint la tiare vingt jours après la mort de Clément VII, il n'y a pas apparence que Duprat, qui étoit âgé & incommodé, songeat à quitter la tranquillité de sa maison pour les agitations de la cour pontificale. D'ailleurs, il s'étoit fait tant d'ennemis, qu'il ne faut pas adopter tout ce qu'on a dit & écrit contre lui. Un des reproches qu'on lui a faits, c'est son défaut de science. Sadoles loue cependant la doctrine de ce cardinal; & les efforts que Dupras fit pour attacher l'évêque de Carpentras au fervice du roi, marquent qu'il se connoissoit en mérite littéraire. Duprat devint si gros sur la fin de ses jours, qu'on sut obligé d'échancrer sa table pour placer son ventre. La chair d'anon étoit pour lui un mets exquis, & tous ses courtisans & ses parasites la trouvoient par conféquent excellente. Mecène avoit le même goût. Duprat se retira, sur la fin de ses jours, au

DUP

379

château de Nantouillet, où il mourut le 9 juillet 1535, à 72 ans, confumé par les remords & par les maladies. Ses intérêts furent presque toujours sa seule loi. Il leur sacrifia tout ; il sépara l'intérêt du roi, du bien public; il mit la discorde entre le conseil & le parlement; il établit cette maxime si fausse, & si contraire à la liberté naturelle, qu'il n'est point de Terre sans Seigmur. Né avec un cœur bas & une ame avide, il employa les moyens les plus illégitimes pour s'enrichir. Le roi, las de ses demandes continuelles, lui répondit par ce demi-vers de Virgile: SAT PRATA BIBERE; allusion ingénieuse à son nom. On prétend, peut-être témérairement, qu'il irrita Louise de Savoie contre le connétable de Bourbon, dans l'espérance de profiter de sa dépouille. Ce prélat ne fit rien pour les dioceses confiés à ses foins. Il fut long temps archevêque de Sens, (dit le P. Bertier) & il ne s'y montra pas une seule fois. Aussi sa mort n'inspira aucun regret, pas même à ses courrisans. Il fit cependant batir, à l'Hôtel-Dieu de Paris, la salle qu'on nomme aujourd'hui la falle du légat. Elle sera bien grande, dit le roi, si elle peut contenir tous les pauvres qu'il a faits. Les grands événements arrivés pendant son ministere dans l'Etat & dans la Religion, la prise de François I, le fac de Rome, la détention du pape Clément VIII, les nouveautés introduites dans la Religion par Luther, le schisme d'Angleterre, ont donné lieu au proverbe : Il a autant d'affaires que le Légat.

II. DUPRAT, (Guillaume) fils naturel du précédent, évêque de Clermont, assista au concile de Trente, fous le pape Paul III; fonda le College de Clermont, à Paris, pour les Jésuites; & mourut en

1560, à 53 ans, avec la réputation d'un prélat zélé & éclairé. Il avoit une barbe des plus touffues. M. de la Place prétend que, s'étant présenté dans sa cathédrale pour faire l'office, le Doyen du chapitre voulut la lui couper a parce que les statuts de ce corps. portoient que, pour entrer au chœur, il falloit avoir le menton tondu. Le prélat s'agita en défendant sa barbe, & finit par prendre la fuite vers son château de Beauregard, où la fievre le prit. & l'emporta quelques jours après.

I. DUPRÉ DE GRUYER, (Jean) eft le nom d'un hermite, architecte, à qui l'on a attribué un talent qui tient du merveilleux. Il bâtit, diton, aidé par son seul valet, dans le roc, l'Hermitage de Fribourg en Suisse. Le clocher & la cheminée de la cuisine, sont ce qui excite le plus l'admiration des voyageurs: le canal de cette cheminée a 90 pieds de haut. Est-il croyable que deux hommes seuls aient pu faire, même en 20 ans, un si étonnant. ouvrage? Au refle, ce maçon Anachorete avoit peut-être le don des miracles, comme celui qui bâtit le pont d'Avignon.

II. DUPRÉ, (Claude) sieur de Vau-Plaisan, naquit à Lyon vers l'an 1543. Ses ancêtres y avoient été diftingués dans la robe & dans la littérature ; un autre Claude Du-PRÉ, mort en 1550, & enterré aux Jacobins de cette ville, a composé un Traité des connoissances générales du Droit. Celui-ci fit ces études dans sa patrie, & prit des grades dans l'université de Toulouse, en 1565, après avoir foutenu, avec fuccès, ses Theses publiques. Quatre-ans après, il fut pourvu d'une charge de conseiller, en la sénéchaussée & siège présidial de Lyon, qu'il exerça avec beaucoup d'honneur. C'est en considération de ses

services, que Marie de Médicis lui fit accorder, par le roi son fils, des Lettres patentes, qui lui permettoient de résigner son office, en conservant le titre, les honneurs & la préséance. Ces Lettres sont du 26 mai 1611 : il avoue avoir été redevable de cette grace aux foins du chancelier de Silleri, qui le protégeoit, & qui le présenta à la reine. Il a fait, en latin, Compendium vera Originis & Genealogia Franco-Gallorum; & un recueil intitulé: Pratum Claudii Prati , Parifiis, 1614, in-8°. C'est dans ce dernier ouvrage, divisé en 4 livres, qu'il établit la nécessité d'écrire fur les sciences & la philosophie en françois, & l'utilité de la philosophie pour étudier la jurisprudence. Il étoit neveu d'Anzone de Sève, avocat au parlement de Paris, dont la famille est connue à Lyon; & frere de Nicolas DUPRÉ, homme de lettres, mort l'an 1571, & enterré à St-Maurice en Roannois, où se voit son Epitaphe.

III DUPRÉ, (Marie) fille d'une sœur de des-Marêts de St-Sorlin. de l'académie Françoise, naquit à Paris, & fut élevée par son oncle. Elle avoit un génie facile & beaucoup de mémoire. Après avoir lu une partie des bons livres écrits en notre langue, elle apprit le latin, & lut Ciceron, Ovide, Quinte-Curce, Justin. Ces auteurs lui étoient devenus familiers. Son oncle lui enfeigna ensuite la langue grecque, la rhétorique, la poëtique & la philosophie; non cette philosophie de l'école, hérissée de chicanes & de mauvaises subtilités; mais une philosophie plus pure, plus solide. Elle étudia avec tant d'application celle de Descarses, qu'on la surnommoit la Cartesienne. Elle faifoit austi des vers françois très-agréables, & possédoit affez bien la langue italienne. Elle étoit en commerce d'amitié & de littérature, avec plusieurs hommes savants de son temps, de même qu'avec Miles de Scuderi & de la Vigne. Les Réponses d'Iris à Climène, c'est à dire, à Mile de la Vigne, qui se trouvent dans le Reçueil des Vers choisis, publié par le P. Bouhours, sont de cette fille ingénieuse & savante.

IV. DUPRÉ-D'AUNAY, (Louis) Parissen, de plusieurs académies, commissaire des guerres, directur général des vivres, & chevalier de l'ordre de Christ, mourut en 1758. Nous avons de lui: I. Leures sur la génération des Animaux. II. Traité des subsistances militaires, 1744, 2 vol. in-4°. III. Réception du docteur Hecquet aux Ensers, 1748, in-12. IV. Résexions sur la Transsusson du Sang, 1749, in-12. V. Aventures du faux chevalier de Warwick, 1750, 2 vol.

V. DUPRÉ DE ST-MAUR , (Nicolas-François) maître des comptes à Paris sa patrie, mort dans cette ville, le 1 décembre 1774, à 80 ans, jouit d'une grande confidération pour la maniere dont il remplit sa place, par l'usage qu'il faisoit de sa fortune, par les lumieres de son esprit & les agréments de fon commerce. L'académie Francoise le mit au nombre de ses membres en 1733. Nous avons de sa plume : I. La Traduction du Paradis perdu de Milton, en 4 vol. petit in 12, qui comprennent le Paradis reconquis, traduit par un Jéfuite, & les remarques d'Addiffon fur le Paradis perdu. Cette verfion, d'où l'on a fait disparoître les principaux défauts de l'original, en y faisant des changements & des retranchements, est écrite d'un style vif, énergique & brillant. II. Esfai sur les monnoies de France, 1746, in -4°; ouvrage

381

plein de recherches curieuses, & justement estimé. III. Recherches sur la valeur des Monnoies & le prix des Grains, 1761. in-12; estimables & utiles. IV. Table de la durée de la Vie des Hommes, dans PHistoire naturelle de M. de Busson. L'auteur, qui avoit cultivé dans sa jeunesse les signs de l'imagination, confacta sa vieillesse à des études relatives à l'économie, à l'agriculture & aux autres sciences qui intéressent l'humanité.

DUPREAU, Voy. PRATEOLUS. DUPUY, Voy. Puy.

DUQUESNAY, V. QUESNAY.

I. DURAND, né au Neubourg
dans le diocefe d'Evreux, moine
de Fécamp, puis abbé de Troarn,
au onzieme fiecle, est auteur d'une
savante Epttre sur l'Eucharistie contre Bérenger, qui est à la suite des
Euvres de Lanfranc, Paris 1648,
in-solio. Guillaume le Conquérant,
duc de Normandie, saisoit grand
cas de ses conseils, & lui donna
des marques públiques de son estime. Il mourut en 1089. Voyez
CALLY.

II. DURAND, (Guillaume) furnommé le Spéculateur, né à Puimoisson dans le diocese de Riez, disciple de Hençi de Suze, prit le bonner de docteur à Bologne, & passa de-là à Modene, pour y professer le droit-canon. Le pape Climent IV lui donna la charge de fon chapelain, & d'auditeur du palais. Il fur enfuire nommé légat de Grégoire X au concile de Lyon, tenu l'an 1274, & enfin évêque de Mende en 1286. Il refusa depuis l'évêché de Ravenne, que Nicolas IV lui offrit, & mourut en 1296, à 64 ans. On lui donna le surnom de Pere de la Pratique, à cause de son habileté dans les affaires. On a de lui différents ouvrages. I. Speculum Juis, a Rome 1474, in-fol. qui lui mérita le nom de Speculator. II,

DUR

Repertorium Juris, Venise 1496, infol. moins connu que le précédent. III. Rationale divinorum Officiorum, qui parut pour la premiere sois à Mayence en 1459. Cette édition est très-rare & fort recherchée des connoisseurs. Ce livre a été ensuite réimprimé en dissérents endroits.

III. DURAND, (Guillaume) neveu du précédent, & son successeur dans l'évêché de Mende, mourus en 1328. On a de lui un excellent traité De la maniere de célébrer le Concile général, divisé en trois parties, & imprimé à Paris en 1671, dans un Recueil de plusieurs ouvrages sur le même sujet, donné au public par Faure, docteur de Sorbonne. On le trouve plus facilement féparé. Il y en a une édition faite à Paris en 1545, in 80. Durand composa son ouvrage à l'occasion du concile de Vienne, auquel il fut appelé en 1310 par le pape Clémene V. Il a été très-utile dans le temps des affemblées convoquées pour réformer les mœurs des Chrétiens. particuliérement celles des premiers pontifes, des prélats, des ecclésiastiques & des religieux.

IV. DURAND DE ST-Pour-ÇAIN, né dans la ville de ce nom. au diocese de Clermont, sut Dominicain, docteur de Paris, maître du sacré palais, évêque du Puy en 1318, & enfin de Meaux en 1326. Il mourut l'an 1333. Son fiecle lui donna le nom de Dolleur très-résolutif, parce qu'il avança beaucoup de sentiments nouveaux, & que. sans s'assujettir à suivre en tout un écrivain, il prit des uns & des autres ce qui lui convint davantage. Il a laissé des Commentaires sur les IV Livres des Sentences, Paris 1550, 2 vol. in-fol. un Traité fur l'origine des Juridictions, in-4°; & d'autres Traités, où il montre plus de sagacité, que n'en avoient les théologiens de son temps. Le docteur

V. DURAND-BEDACIER , (C4therine, femme de Mr) vivoit au commencement de ce siecle. Elle avoit de l'esprit, & le génie romanesque. Nous avons d'elle plusieurs ouvrages dans ce dernier genre, qui n'est pas le meilleur de la littérature. Les principaux sont : I. La Comsesse de Mortagne, Paris 1699, 2 vol. in-8°. Les événements en sont finguliers, quoique naturels; les caracteres sont bien marqués & bien soutenus : mais le style est diffus & trop familier. II. Les Mémoires de la cour de Charles VIII. III. Le Comte de Cardonne, ou la Conftance victorieufe , in-12 , Paris 1702. IV. Les Belles Grecques, ou Histoire des plus fameuses Courtisanes de la Greco, in-12, Paris 1712. Toutes ces productions sont foibles, & aucune n'est placée au premier rang, ni même au second, Nous avons encore de cette dame, bel-esprit, des Comédies en prose, qui ne valent pas mieux que ses Romans; & des Vers françois, inférieurs aux unes & aux autres.

DURANT, (Gilles) sieur de la Bergerie, avocat au parlement de Paris, se distingua par son esprit & par son érudition. Il fut, à ce qu'on croit, un des 9 avocats commis par la cour pour travailler à la réformation de la coutume de Paris. Le temps que lui laissoit la jurisprudence, il le donnoit à la poëfie. Il faisoit des vers plaisants au milieu des horreurs de la Ligue. Les gens de goût, qui sont un peu versés dans la littérature Gauloise. connoissent ses vers à sa Commere, fur le trépas de l'ASNE Ligueur, qui mourut de mort violente durant le siége de Paris, en 1590. Cette lamentation a toute la naïveté & tout l'enjouement qu'i peuvent être dans une piece de ce genre. Cet ouvrage DUR

ingénieux se trouve dans le premier volume de la Satyre Ménippée, de l'édition de 1717, in-8°. On a de ce poëte aimable d'autres productions, qui ne manquent ni de sel, ni de facilité; mais quelquesunes sont d'une licence, qui en a interdit la lecture aux personnes fages .... Il y eut un DURANT rompu vif le 16 juillet 1618, avec deux freres Florentins de la maison des Pairices, pour un libelle qu'il avoit fait contre le roi; mais on a des raisons de penser que ce n'étoit pas notre poëte, quoique quelques savants l'aient prétendu. Ses ouvrages ont été imprimés en 1594. Ses Imitations tirées du Latin de Jean Bonnefons, &c. 1717, in-12, font recherchées des curieux. Voy. austi POGGE, no vi de ses ouvrages.

DURANTI, V. BONRECUEIL DURANTI, (Jean-Etienne) fils d'un conseiller au parlement de Toulouse, sut capitoul en 1563, ensuite avocat-général, enfin nommé premier président au parlement par Henri III, l'an 1581. C'étoit dans le temps des fureurs de la Ligue. Duranti y étoit fort opposé; mais il ne put arrêter les factieux, ni par les menaces, ni par les carestes. Après avoir échappé plufieurs fois à la mort, en voulant calmer la fédition du peuple mutiné, un des rebelles le tua d'un coup de mousquet le 10 février 1589. Pendant que Duranti levoit les mains au ciel, priant Dieu pour ses affasfins, le peuple se jeta sur lui comme sur une bête séroce, le perça de mille coups, & le traina par les pieds à la place de l'échafaud. Comme il n'y avoit point de potence dreffée, on le mit fur ses pieds attaché au pilori, & on cloua derriere lui le portrait du roi *Henri IIL*i Les uns lui arrachoient la barbe; les autres, le suspendant par le nez, lui disoient : Le Roi s'était

DUR 383

Prher! te voilà maintenant avec lui: Telle fut la récompense des soins qu'il s'étoit donnés l'année précédente pour garantir Toulouse de la peste. A ce service, on doit joindre la fondation du college de l'Esquille, magnifiquement construit par ses ordres; l'établissement de deux confréries, l'une pour marier les pauvres filles, & l'autre pour soulager les prisonniers; & enfin ses libéralités envers plusieurs jeunes gens qui donnoient des efpérances, &c. &c. L'Eglise ne lui devoit pas moins pour fon excellent livre De Ritibus Ecclesia, faussement attribué à Pierre Danès, & imprimé à Rome in-fol. en 1591. Sa Vie a été publiée par Martel, avocat, dans ses Mémoires. Le lendemain de la mort de Duranti, on l'enterra secrettement au grand couvent des Cordeliers, & on ne lui donna pour l'ensevelir d'autre drap qu'un tableau représentant Henri III, qui avoit été pendu auprès de fon cadavre. Ses héritiers lui firent élever un tombeau, quand les troubles furent appaifés, avec cette Epitaphe:

Conditus exigua magnus Durantus in urna,

Dormit soporem serreum.
Secla peremerunt hunc serrea : serreus
ille est

Qui novit ista, nec gemit.

Unà namque jacet patria decus omne,
suaque

Et crimen urbis & dolor.

DURAS, Voyer Fervesham... GARA... & JEANNE, no. v.

DURAS, (Jacques-Henri de Durfore, duc de) d'une famille illustre, originaire des provinces de Guienne & de Foix, servit dans les guerres de Louis XIV, terminées par la paix des Pyrenées; mais il se distingua tellement à la conquête de la Franche-Comté, que le roi l'en fit gouverneur. Il eut le bâton de maréchal de France en 1675, après la mort de son oncle le maréchal de Turenne, dont il étoit un des meilleurs éleves. Ses fervices & fon expérience lui firent donner le commandement de l'armée d'Allemagne, fous Monfeigneur le Dauphin, en 1688 & 168). Dans la premiere année, il prit Philisbourg & Manheim. Dans la seconde, se trouvant trop foible pour contraindre les Impériaux de lever le siège de Mayence, il pénétra dans le Wertemberg, harcela les ennemis, prit diverses Places, & revint à Philisbourg où il amena une grande quantité de prisonniers. Il ne fervit depuis que comme capitaine des Gardes du Corps, & mourut en 1704, à 74 ans. Sa terre de Duras avoit été érigée en duché en 1685. Voyer LORGES.

DURER ON DURE, (Albert) naquit à Nuremberg en 1471. Après avoir voyagé en Flandre, en Allemagne & à Venise, il mit en lumiere ses premieres Estampes. Il devint si habile dans le dessin, qu'il servit de modele aux peintres de fon temps, aux Italiens mêmes. L'empereur Maximilien I le combla de bienfaits. Il lui donna lui-même pour les armoiries de la peinture trois écussons, deux en chef & un en pointe. Ce prince dit un jour, en parlant à un gentilhomme : Je puis bien d'un Paysan faire un Noble; mais je ne puis changer un ignorant en un aussi habile homme qu'Albert DURER : (réponse attribuée autil à Henri VIII, roi d'Anglererre, au sujet de Holben). Les tracafferies de sa semme, véritable surie, le firent mourir de chagrin, à 57 ans, en 1528. Durer ne lui ressembloit en rien : il étoit plein de douceur, de modération, de fagesse. On a de lui un grand nombre d'Estampes

& de Tableaux, dans lesquels on admire une imagination vive & féconde, un génie élevé, une exécution ferme, & beaucoup de correction. On souhaiteroit qu'il eut fait un meilleur choix des objets que lui présentoit la nature; que fes expressions fusient plus nobles; que son goût de dessin fût moins roide & sa maniere plus gracieuse. Ce maître n'observoit guere le costume : il habilloit tous les peuples comme les Allemands. On a encore de lui quelques Ecrits sur la Géométrie, la Perspective, les Forsifications, les proportions des figures humaines, &c. Le roi a trois tentures de tapisseries d'après ses dessins. On voit plusieurs de ses tableaux au palais-royal. Son estampe de la Mélancolie est son chef - d'œuvre. Ses Vierges sontencore d'une beauté finguliere... Voy. MASO.

I. DURET, (Louis) né d'une famille noble à Beaugé-la-Ville, dans la Bresse, qui appartenoit alors au duc de Savoie, étoit un des plus célebres médecins de son temps, & exerça son art à Paris avec une grande réputation fous les regnes de Charles IX & de Henri III, dont il fut médecin ordinaire, & non premier médecin. comme l'a dit Teiffier, copie ensuite par beaucoup d'autres. Henri III. qui l'aimoit & l'estimoit singuliérement, le gratifia d'une pention de quatre cents écus d'or, réversible fur la tête de cinq fils qu'il avoit; & ce prince voulut affister au mariage de sa fille, à laquelle il fit des présents considérables. Dures mourut le 22 janvier 1586, à 59 ans. Il étoit fott attaché à la doctrine d'Hippocrate, & traitoit la médecine dans le goût des anciens. De plufieurs livres qu'il a laissés, le plus estimé est un Commentaire fur les Coaques d'Hippocrate, Paris 1621, in fol. grec & latin. If mourut fans avoir mis la derniere main à cet ouvrage. Jean Duret, fon fils, le revit, & le donna au public fous ce titre: H ppocratis magni COACE Pranctiones; opus admirabile in tres libros distributum, interprete & enarratore L. Dureto. Jean DURET, fils de Louis, exerça la profession de son pere avec succès, & mourut en 1629 à 66 ans.

II. DURET, (Edmond-Jean-Baptiste) Bénédictin de la congrégation de S. Maur, né à Paris le 18 novembre 1671, mourut le 23 mars 1758, à 87 ans. Il a traduit le 2°. volume des Entretiens d'une Ame avec Dieu, par Hamon; & la Differtation théologique d'Arnauld sur une proposition de St. Augustin. Il sur l'admiration de ses confreres, par son amour constant pour ses devoirs, & par la réunion des vertus chrétiennes & monastiques.

I. DUREUS on DUREUS, (Jean) Jésuite, écrivit au xvie. fiecle, contre la Réponse de Whitaker aux XVIII Raisins de Campian, Paris 1582, in-8°.

II. DUREUS, (Jean) théologien Protestant du xvii<sup>e</sup>. siecle, natif d'Écosse, travailla avec beaucoup de zele, mais en vain, à la réunion des Luthériens avec les Calvinisses: Il publia à ce sujet plusieurs ouvrages, depuis 1634 jusqu'en 1674, in-8° & in-4°; & mourut quelque temps après, avec la réputation d'un homme qui réunissoit un esprit éclairé & un caractere conciliant.

DURFORT, Voyet LORGES & DURAS.

.DURIER, - Ryer.

DURING, comte Allemand, celebre par une perfidie atroce, étoit gouverneur du fils d'Uladifias, prince de Lutzen en Misnie, vers le commencement du ixe. fiecle.

Neclam .

## DUR

Neclam, prince de Bohême, ayant vaincu & dépouillé Uladifias de fes états, le lâche During coupa la tête à fon éleve, & la porta au vainqueur. Neclam, plus généreux que lui, loin de le récompenfer comme il l'attendoit, le fit pendre à un arbre.

DURINGER, (Melchior) professeur en histoire ecclésiastique à
Berne, peut fournir un nouvel article au traité De infesicitate litteratorum. Il passa toute sa vie dans le
célibat, la folitude, la mclancolie,
& presque la misanthropie. Le seu
ayant pris à sa maison le premier
Janv. 1723, il tomba d'un troisseme étage, & mourut une heure
après, dans sa 76° année. L'auteur
de la Physique sacrée, imprimée à
Amsterdam en 1732, avoit beaucoup prosité des lumieres de Duringer.

DUROCHIER, (Agnès) fille unique & fort belle d'un riche marchand de Paris, se sit récluse, n'ayant encore que 18 ans, près de l'église Ste. Opportune, le 5 Octob. 1402. La cérémonie de sa réclusion se sit solemnellement par l'évêque de cette capitale, qui scella lui-même la porte de la petite chambre où elle se renserma. Cette pieuse solitaire y vécut 80 ans, & mourut

en odeur de sainteré.

DUROSIER, voya Rosier.

DURRIUS, (Jean Conrad) né à Nuremberg en 1625, fut successivement protesseur en morale, en poesse à en théologie à Altorf, où il mourut en 1667, à 42 ans. On a de lui: I. Une Leure curieuse, dans laquelle il apprend à un de ses amis que les premiers inventeurs de l'imprimerie surent accusés de magie par les moines, irrités de ce que l'invention de ce bel art leur enlevoit les gains qu'ils étoient accourumés de faire en copiant les manuscrits. II. Synopsis Theologie

-Tom. III.

moralis, III, D'autres ouvrages, &c.

DURSTUS, x1º roi d'Ecoffe, felon Buchanan. Quoiqu'il fût fils d'un pere très-vertueux, il sabandonna au vin, aux femmes, & chassa son épouse légitime, tille du roi des Bretons. Les nobles ayant conspiré contre lui, il seignit de changer de conduite, rappela sa femme, affembla les principaux de fes sajets, fit un serment solemnel pour la réforme de l'état, pardonna à des criminels publics, & promit qu'à l'avenir il ne feroit rien sans l'avis de la nobleffe. Cette réconciliation fut célébrée par des réjouissances publiques; il invita les nobles à souper, & les ayant tous assemblés dans un lieu, il envoya des scélérats qui les égorgerent. Cette trahison irrita tellement ceux qui ne s'étoient pas trouvés à cette fête, qu'ils leverent des troupes, lui livrerent bataille & le tuerent vers l'an 607 de J. C.

DURYER. Voy. RYER (Du). DUSABLE. — ARENA (De)

DUSMES, (Mustapha) autrement Mustapha Zelebis, fils de Bajazu I, empereur des Turcs, ou. selon d'autres, imposteur qui prit ce nom vers l'an 1425, sous le regne d'Amurat II. Les Turcs soutenoient que Mustapha Zelebis avoit été tué dans une bataille contre Tamerlan; les Grecs affuroient, au contraire, qu'il étoit véritablement fils de Bajazer. Ce prince, vrai ou prétendu, s'étant formé un parti, marchoit déjà vers Andrinople, la capitale de l'empire Ottoman. Le sultan Amuras envoya contre lui le bacha Bajaze, à la tête d'une puissante armée; mais ce traitre se rangea du côté de Mustapha, qui le fit son visir ou son premier ministre. Un faux bruit ayant répandu l'alarmé dans fon armée, il se vit abandonné tout à-coup, & obligé de prendre la fuite. Amurat le poursuivit sans relâche, le prit près d'Andrinople, & le fit pendre aux creneaux des murailles de la ville.

DUTILLET. Voy. TILLET (Du). DUVAIR. Voy. VAIR.

DUVAL DE MONDRAIN-VILLE, (Etienne) riche négociant de Caen, s'illustra fous Henri II, par un trait mémorable de patriotisme. Metz, menacé d'un siège par l'empereur Charles-Quint, étoit dépourvu de vivres, & il n'étoit pas aifé de l'approvisionner. Duval, fermant l'œil aux périls, & n'envisageant que le bien de l'état, se chargea de cette entreprise importante. Il eut l'adresse de ravitailler & fournir de toutes les provisions nécesfaires cette ville, regardée alors comme une des cless du royaume. Ce service signalé, qui contribua au salut de Metz, valut à son auteur des lettres de noblesse, que le roi lui donna gratuitement l'an 1558. Il moutut le 19 janvier 1578, agé de 71 ans, après avoir fondé le 1er prix du Palinod de Caen.

II. DUVAL, (André) de Pontoife, docteur de la maison & société de Sorbonne, fut pourvu le premier de la chaire de théologie, nouvellement établie par Henri IV en 1596. Il ne méritoit point cette place. C'étoit un théologien peu éclairé, & rempli des préjugés Ultramontains. Il fut un des plus grands perfécuteurs de Richer, qui valoit mieux que lui, & qui furtout avoit le cœur plus François. Duval fut choisi pour être un des trois visiteurs-généraux des Carmelites en France. Il étoit sénieur de Sorbonne, & doyen de la faculté de théologie, lorsqu'il moutut le 9 septembre 163g, à 16 ans. On a de lui plusieurs ouvrages: I. Un Commentaire fur la Somme de St Thomas, en 2 vol. info. II. Des Ecrits contre Richer. UL Un Ouvrage contre le Ministre du Moulin, avec ce titre fingulier: LE feu d'Elie pour tarit les caus de Siloé. IV. Les Vies de plusieurs Saints de France, & des pays voifins, pour servir de suite à celles de Ribadeneira. Il s'étoit occupé à traduire en françois ce jésuite Espagnol; il étoit bien digne d'un tel travail! V. De suprema Romani Pentificis in Ecclesiam potestate 1614, in 4°.

III. DUVAL, (Guillaume) docteur en médecine, doyen de la fæculté, & professeur de philosophia Grecque & Latine, étoit cousin du précédent. C'est lui qui commença à enseigner au college royal l'économique, la politique, & la science des plantes; celle-ci en 1610, & celles-là en 1607. Il introduifit auf dans les écoles de médecine, pendant son décanat, l'usage de réciter les courtes Litanies des Saints & Saintes qui ont exercé la médecine. On a de lui: I. une mauvaise Hiftoire du College Royal, in-40, 1644. Il y a quelques faits curieux; mais le flyle est au-dessous du médiocre-II. Une édition estimée, d'Aristote. en 2 vol. in fo, 1619. On y trouve un Synopsis analytica de tous les traités de cet auteur.

IV. DUVAL, (Pierre) géographe du roi, né à Abbeville, de Pierre Duval & de Marie Sanfon, fœur du célebre géographe de ce nom, enfeigna la fcience de fou oncle avec beaucoup de fuccès. Il mourur à Paris en 1683, à 65 ans. Il est auteur de plusieurs Traités & Cartes de Géographie, qui ne font presque plus d'aucun usage. La plus connue est celle qui porte ce titre: La Géogra-

phie Françoise, contenant les Deseriptions, les Cartes & les Blasons de France, avec les acquisitions faites fous Louis XIV. Elle manque

d'exactitude. V. DUVAL, (Valentin Jameray) bibliothécaire de l'emperenr François I, naquit en 1695, d'un pauvre laboureur, au petit village d'Artonay en Champagne. Orphelin à dix ans, chaffé de son pays à quatorze, faute d'y trouver à fervir , marchant au hafard , dans l'affreux hiver de 1709, en pleine campagne, couvert deneige, demimort de froid, sans pain, sans asile, sans espoir, il fut surpris par la perite vérole. La violence de ses douleurs & celles de la saison l'obligerent de s'arrêter devant une méchante ferme. Il n'y eut pour retraite qu'une étable & un tas de fumiet, fous lequel on l'ensevelit. La chaleur qu'il y trouva le dégourdie peu à peu, & facilita l'éraprion: il ne tarda pas à être couvert de boutons; mais il manquoir de secours. Tout étoit saisi dans la ferme; le maître n'avoit pas lui-même de quoi vivre, & ce fut un excès de compassion qui l'engagea à donner au moribond, pour toute boisson, de l'eau glacée; pour toute nourriture, un peu de bouillie à l'eau, à peine salée, & ensuite de mauvais pain desséché, qu'il faisoit dégeler dans son fumier. Les moutons dont il partageoit l'afile, sembloient touchés de sa peine, & vouloit le consoler en le léchant; mais, quoique la rudesse de leur langue ajoutât à fon supplice, il paroissoit plus occupé de la crainte de leur communiquer le venin dont il étoit hérif-Sé. Quelque foibles que fuffent les secours qu'il recevoit dans cette étable, il fut impossible au maître de les continuer. Il fallut le transporter, encore malade, couvert

de méchants haillons & de foin chez un curé du voifinage, où il fut prêt d'expirer du froid qu'il avoit effuyé dans la toute. Il guérit pourtant : mais la famine qui défoloit cette contrée lui fit perdre encore cet sfile, des que ses forces lui permirent de le quitter. Ne sachant où reposer sa tête, il s'informe s'il n'est pas quelque pays que ce fléau ait respecté; on lui parle du midi, de l'orient : c'étoit pour lui des idées nouvelles. Ces mots furent la source de ses premieres réflexions, sa premiere leçon de géographie. Il marche done vers le point où le foleil lui parois-Soit se lever. Il traverse la Champagne. De misérables huttes, à peine couvertes de chaume & d'argile. habitées par des payfans, pâles,languissants & livides, lui présentent tout ce que la misere a de plus effrayant. Il arrive enfin à Sénaïde. & une scene nouvelle s'ouvre à ses yeux. Des maisons spacieuses, bien couvertes, & dignes des hommes forts & vigoureux qui les habitoient; des femmes leftes & bien vêtues, des enfants nombreux & gais, le spectacle de l'aisance & du bonheur, l'avertirent qu'il avoit changé de domination. Il s'arrêta par hasard à l'hermitage de la Rochette, où le bon solitaire Palémon le reçut, lui fit partager son genre de vie, ses travaux, & lui apprit à lire. Duval, né avec une sensibilité sougueuse, entroit dans l'age où les passions se développent. Le besoin d'un attachement. la lecture des livres ascétiques qui composoient la bibliothéque de, l'hermite, tournerent ses premieres idées vers là dévotion, non pas celle qu'il appelle lui-même une piété solide & pure ; mais cette dévotion minutieuse & contemplative, qui confifte en vaines pratiques, s'allie très-bien avec les

passions, & devient elle-meme une passion condamnable. Peu à peu In enthousialme diminua, & il eut de la piété sans superstition. De la retraite de la Rochette, il passe dans celle de Sainte-Anne, auprès de Lunéville. Six vaches à garder. quatre hermites de la plus groffiere ignorance, & quelques bouquins de la Bibliothéque - bleue, furent les seules ressources que Duval y trouva pour fon éducation. Il parvint cependant à s'apprendre seul à écrire. Un abrégé d'Arithmétique devint le nouvel objet de ses études, auxquelles il se livra dans le filence des bois. Enfin il prit les premieres notions d'astronomie & de géographie, à l'aide de ses seules réflexions, de quelques Cartes, & d'un tube de roseau placé sur un chêne élevé, dont il avoit fait son observatoire. Plus il apprenoit, & plus il bruloit du desir d'apprendre (\*) encore; mais l'état de sa bourse ne répondoit pas à son desir. Pour y suppléer, il s'avisa de déclarer la guerre aux animaux des forêts, dans le dessein de vendre leurs fourrures. L'ardeur & le courage qu'il mettoit à cette chasse. ennoblie par son motif, sont véritablement incroyables. Il eut un jour une lutte violente à soutenir contre uu chat sauvage, dont la victoire lui coûta beaucoup de fang. Enfin, sa constance lui ayant procuré, au bout de quelques mois, une quarantaine d'écus, il les porta bien vite à Nanci pour avoir des livres. Une aventure heureuse augmenta son petit trésor. Il trouva un jour un cachet d'or, armoirié;

il le fait annoncer au prône. Un Anglois se présente : c'étoit M. Forfter, homme d'un mérité connu. Si ce cachet est à vous, ( lui dit Duval,) je vous prie de le blasonner. Tu te moques de moi, jeune homme! le blason n'est assurément pas de ton ressort. - Soit; mais je vous déclare, qu'à moins de blasonner votre cachet, yous ne l'aurez pas. Sutpris de ce ton ferme, M. Forfter obéit, récompensa le jeune pâtre, & l'invita à l'aller voir. Par sa générofité, la bibliothéque de Duval s'accrut jusqu'à 400 volumes, tandis que sa garderobe restoit toujours la même. Un farreau de toile ou de laine, & des sabots, compofoient tout fon ajustement. Pendant qu'il formoit ainsi son esprit par l'étude, le troupeau n'en alloit pas mieux. Les hermites s'en plaignirent; l'un d'eux le menaça même de brûler ses livres, & joignit un geste offensant à cette menace. Duval étoit né, comme nous l'avons dit, ardent & sensible. La fervitudé avoit plié son ame à la soumission, mais nullement aux insultes. Il faifit une pelle à feu, met le frere à la porte de sa propre demeure, en fait autant aux autres qui accourent au bruit, & s'enferme seul à double tour. Le supérieur arrive, & Duval ne lui ouvre la porte qu'après lui avoir fait accepter une capitulation. Les deux points principaux du traité furent, « l'oubli de tout le paffé, & deux » heures par jour à l'avenir pour » vaquer à ses études ». A ces conditions, il s'engagea « à fervir n l'hermitage pendant dix ans,

(\*) On jugera de la violence de ce desir, par le trait suivant. Tourmenté, dans sa jeunesse, de cette sievre des sens que la nature sait éprouver, de l'amour, qui nuisoit à ses études, le jeune philosophe sut bientôt y mettre hon ordre. Il se rappela d'avoir lu dans S. Jésôme, qu'on s'en guérit avec de la ciguë. Il en mangea une salade si copieuse, qu'il sait à en mourir, & que se sessir surent éteints pour jamais. Heureusement ce poison n'altera point la sensibilité de son ame.

DYN 3

h pour la nourziture & l'habit ». Cequ'il y a de plus plaisant, c'est que cet acte fut ratifié chez un notaire de Lunéville. Le bois où Duval menoit paître ses vaches, étoit son cabinet d'études le plus ordinaire. Un jour qu'il y étoit entouré, selon son usage, de ses Carres de géographie, il fut abordé par un homme de bonne mine, qui, surpris de cet appareil, lui demanda ce qu'il faisoit la : --J'áudie la Géographie. — Est ce que vous y entendez quelque chose? - Mais vraiment oui; je ne m'occupe que de ce que j'entends. -Où en êtes vous? - Je cherche la route de Québec, pour aller contianer mes études à l'Université de cette ville. (Il avoit lu dans fes livres que cette université étoit fameuse). - Il y a, reprit l'inconnu, des Universités plus à votre portée; je puis vous en indiquer. A l'instant il est investi par un grand cortege; c'étoit celui des jeunes princes de Lorraine. On finit par lui proposer d'achever ses études en forme, aux Jésuites de Pont-Mouffon. Dural hefita. L'étude lui étoit chere; mais sa liberté lui paroissoit plus précieuse encore, & il n'accepta qu'avec la condition formelle de la conferver. Ses progrès furent si rapides. qu'au bout de deux ans, le duc Léopold, qui vouloit se l'attacher, lui fit faire plusieurs voyages, entr'autres celui de Paris (\*). A fon retour, il le nomma son bibliothécaire & professeur d'histoire à l'Académie de Lunéville. Cette place, & les leçons particulieres qu'il donnoit à des Anglois, entr'autres au fameux lord Charam, lui procurerent les moyens de faire rebatir à neuf son ancien hérmitage de Sainte-Anne. Lorsque la Lorraine sut cédée à la France, il refufa toutes les propositions qui lui furent faites pour rester. & suivit la bibliothéque à Florence, où il demeura dix ans. Il fut appelé à Vienne par l'empereur François, pour lui former un cabinet de médailles. C'est là qu'il vécut aimé & confidéré de toute la famille impériale, & qu'il mourut en 1775, âgé de près de 80 ans. Les qualités de son cœur lui mériterent les respects des grands & du peuple. On a publié les Œuvres de Duval, précédées de Mémoires sur sa vie, 1784, 2 vol. in-8°. L'extrait qu'on en a donné dans le Mercure de France, 1785, nº 3, nous a fourni cette notice.

DYNAME, rhéteur du Ive fiecle, ami d'Aujone, étoit de Bourdeaux comme lui. Il fut obligé de quitter cette ville, où on l'avoit accufé d'adultere. Il fe retira à Lérida en Espagne vers l'an 360, y épousa une semme fort riche, & y mourus... Il ne faut pas le consondre avec un autre DYNAME, qui, à force de bassesses de sourberies, obtint de l'empereur Constance le gouvernement de la Toscane.

DYNARQUE, DYNOSTRATE.
Voyez DINARQUE, &c.

<sup>(\*) «</sup> Ce prince, voulant savoir l'impression que la vue de Paris & celle » de l'Opéra pourroient faire sur l'esprit & les sens de Duval, lui orn donna de se joindre à sa suite. Il obéit, & trouvant que tout ce qu'il » appercevoit, n'approchoit pas des grandes beautés que le lever & le » coucher du Soleil offrent à nos yeux, il s'en expliqua très-librement ».

(Lestres récr. & mor.)

## E

EA, Nymphe, qui implora le fecours des Deux, pour éviter les poursuites du fleuve Phasia. Ils la changerent en île.

EADMER. Voyer EDMER.

EUQUE, (Æacus) fils de Jupiter & d'Egine, régna dans l'île d'Énone, à laquelle il donna lemon de fa mere. La peste ayant dépenplé son pays, il obtint de son pere que les sourmis seroient changées en habitants, qu'on nomma Myrmidons. Son intégrité & sa prudence le rendirent si recommandable, que Pluton l'affocia à Minos & à Rhadamante pour juger les morts.

F EARDULFE, roi des Northumbrieus dans la Grande-Bretagne, fut chaffé de fon royaume par fes propes sujets. Il vint, l'an 808, implorer le secours de Charlemagne, qui le recommanda au pape. Le pontisée envoya des légats, qui se joignirent aux ambassadeurs de Charlemagne, pour le faire rétablir. Les Anglois, voyant deux souverains aussi respectables s'intéresser pour le roi détrôné, le reçurent avec joie. Ce n'étoit pas le premier monarque Anglois résugié en France, & ce ne sut pas le dernier.

ÉBED-JESU, auteur de plufieurs ouvrages en Syriaque, est le même qu'ABDISSI. Voye, cer arricle

EBERTUS, (Théodore) favant professeur à Francsort sur l'Oder, dans le XVII° siecle, s'est fait un nom par ses quvrages. Les principaux sont : I. Chronologia sandsoris Lingua Dodorum. II. Elogia surifeansultorum & Politicorum centum il-

lustrium, qui santam Hebream Linguam propagărun; Leiplick, 1628, in-8°. III. Poetica Hebraica, ibid. 1628, in-8°. Ces livres renferment beaucoup de choses savantes, & peu d'agréables, excepté pour les Hébraisants.

EBEYS, foudan d'Egypte, tua, en 1156, le calife son maître, qui fe reposoit sur ce perfide, du gouvernement de son royaume. Le meurtrier se saisse de ses trésors, en répandit une partie dans le palais, pour amuser les peuples, pendant qu'il se sauvoit l'épée à la main. Les Hospitaliers & les Templiers l'ayant arrêté sur le chemin de Damas, & l'ayant mis à mort, partagerent entr'eux ses tréfors & les prifonniers. Les Templiers eurent dans leur lot le fils de l'assassin, jeune homme de très-grande espérance, & qui avoit quelque teinture de la religion Chrétienne. Ces religieux auroient dû, ce semble, le conferver; ils aimerent mieux le vendre pour 70 mille écus aux Egyptiens, qui le firent cruellement mourir.

EBION, philosophe Storcien, disciple de Cerinthe, & auteur de la secte des Ebionites, commença à débiter ses rèvesies vers l'an 72 de J. C. Il soutenoit que le Sauveur étoit un pur homme, né par le concours ordinaire des deux sexes. Il ajoutoit que Dieu avoit donné l'empire de ce monde au Diable, & celui du monde suttre au Christ. Ses disciples méloiens les préceptes de la religion Chrétienne avec le judassme. Ils observers

voient également le samédi & le dimanche. Ils célébroient tous les ans leurs mysteres avec du pain azyme. Ils fe baignoient tous les jours, comme les Juifs, & adoroient Jérusalem comme la maison de Dieu. Ces hérétiques ne connoissoient point d'autre évangile que celui de S. Matthieu, qu'ils avoient en hébreu, mais corrompu & mutilé. Ils rejetoient le reste du Nouveau-Testament, & sur-tout les épitres de S. Paul, regardant cet apôtre comme un apostat de la loi. Ils honoroient les anciens patriarches; mais ils méprisoiens les prophètes. La vie des premiers Ebionites fut fort sage; celle des derniers fort déréglée. Ceux - ci permettoient la diffolution du mariage & la pluralité des femmes.

EBOLY (Ruy Gomès de Sylva, prince d'), duc de Pastrane, habile courtisan, sfut gagner les bonnes grâces de Philippe II. & les conserver jusqu'à sa mort, arrivée en 1578. Il étoit d'une famille Portugaile, & avoit époulé D. Anna de Mendoza y la Cerda, dame aussi ambitieuse qu'elle étoit belle. Son ambition lui fit écouter la passion de Philippe II pour elle; & plusieurs ont cru que c'étoit le nœud qui attachoit le roi an prince d'Eboli. Mais ce rusé politique étoit bien capable de se maintenir sans cela : il sut réunir deux choses très-opposées, la faveur du roi, & l'amour des grands & du peuple, ne s'étant jamais servi de son crédit que pour faire du bien.

EBROIN, maire du palais de Clotaire III & de Thierri I, homme ambitieux, fier, entreprenant, parvint à ce poste par ses intrigues & par son hypocrisie. Les espérances que ses vertus apparentes avoient données, se démenarent bientot. Demeuré seul mai-

tre, par la retraite de la reine Bathilde, il ne contraignit plus fon orgueil, fon avarice, fa perfidie. Il ravissoit les biens, il Otoit les charges : il chaffoit les grands qui étoient à la cour, & défendoit aux autres d'y venir sans sa permission. Après la mort de Clotaire, en 670, il mit Thierri sur le trône; mais la haine que les feigueurs avoient pour le ministre. rejaillit sur le roi. Ils donnerent la couronne à Childeric II, firent tondre Thierri & Ebroin, & les enfermerent dans des monafteres. Childeric étant mort l'an 673 Thierri fue replacé sur le trône, & prit Leudese pour maire du palais. Ebroin s'étant échappé de fon monaftere, fit affassiner Leudese. fupposa un Cloris, qu'il disoit être fils de Clotaire III, força les peuples de lui prêter serment de fidélité, & rayagea les terres de ceux qui lui réfisterent. S'étant avance avec les troupes jusqu'à Paris, le roi trop foible pour lui réfister, sut contraint de le créer maire du palais. Ebroin, qui ne cherchoit que la fortune, sacrifia fans peine son Clovis. « Mais ce » maire étoit si odieux & sa do-» mination si dure (dit M. l'abbé Millot), » que l'Auftrasse secoua » le joug : elle se donna des ducs »'ou des gouverneurs indépen-» dants. Les grandes qualités de » Pepin, surnommé Heristel, pa-» rurent dignes de cette place. » Son ambition le fit parvenir » bientôt à une plus vaste puis-» fance. Cependant Ebroin conti-» nuoit à se signaler par des su-» reurs. Lorsqu'il étoit enfermé » à Luxeu, fous l'habit de moine, » il avoit paru ami de S. Léger » d'Autun, alors disgracié comme " lui. Il devint son ennemi mortel. » parce que le vertueux prélat n avoit conseillé de choisir un au-

» tre maire. Non content de suf » faire couper la langue; il réso-D lut de lui enlever le respect des » peuples en le diffamant. Il le » fait citer dans un concile en » présence du roi, comme cou-» pable du meurtre de Childeric. » Les réponses fermes de l'accusé » & le défaut des preuves n'arrê-» tent point l'injustice. Les eve-» ques le déposent; on déchire sa » robe en figne de dégradation. » & Ebroin le livre aux bourreaux. » Sous un tel ministre, toujours D conduit par un crime à d'aum tres crimes, la religion & la n' patrie éprouvoient sans cesse » de nouveaux malheurs ». Les. plus faints personnages furent cruellement perfécutés; Dagobert II, qui régnoit en Austrasie, périt affassine par des rebelles, dont Ebroin avoit formé le complot. Enfin, un seigneur nomme Hermanfroi, qu'il menaçoit de la mort après l'avoir dépouillé de fes biens, ; tua le tyran en 681, les uns disent dans son lit, les autres à la sortie de son palais. Ce sut sous ce ministre que commença l'usage de donner, à titre de précaire, les biens eccléfiaftiques à des feigneurs laïques, fous l'obligation du fervice militaire.

ECCARD (Jean-Georges d'), né en 1674 à Duingen, dans le duché de Brunswick, fut ami de" Leibnitz. Il devint, par le crédit de cer homme célebre, professeur en histoire à Helmstadt. Après la mort de ce philosophe, il eut une chaire à Hanovre; mais les dettes qu'il contracta dans ce nouveau séjour, l'obligerent de le quitter en 1723. L'année d'après, il embraffa la religion Catholique à Cologne, & se retira à Wurthourg. Il y remplit avec distinction les charges de conseiller épiscopal,

de bibliothécaire. Il y mourut en 1730, à 56 ans, après avoir été anobli par l'empereur. On doit à Eccard : I. Corpus Historicum medii avi, à temporibus Caroli Magni Imperatoris, ad finem seculi XV. Leipfick, 1723, 2 vol. in-fol. Cette collection qui vient, dit l'abbé Lenglet, d'un des plus habiles & des plus honnêtes hommes qu'il y eut dans l'empire, est trèscurieuse & bien dirigée; chose rate dans les écrivains Allemands! & ce qui est encore plus rare. il ne répete point ce qui est dans les autres. Il. Leges Francorum & R puariorum; Leipfick, 1720, in-fo. recueil non moins estimé que le précédent. III. De origine Germanorum libri duo, publies en 17,0. in-4°. par les foins de I heidius, bibliothécaire d'Hanovre. IV. Hiftoria studii etymologici Lingua Germanica, &c. in . 3°., estimée. V. Historia Francia orientalis, Virceburgi, 1729, 2 vol. in folio. VI. Origines Austriaca, à Leipfick, 1721, in fol., & plufieurs aurres écrits en latin & en allemand. dans lesquels on remarque une vaste connoissance de l'histoire. ECCHELLENSIS (Abraham),

savant Maronite, professeur des langues syriaque & arabe au college royal à Paris, où le célebre le Jay l'avoit appelé. Cet homme illustre lui donnoit par an 600 écus d'or, pour préfider à l'impression de sa grande Bible Polyglone. La congrégation de propaganda fide l'agregea; vers l'an 1636, aux traducteurs de la Bible en arabe. Ecchellenfis paffa de Paris à Rome, après avoir obtenu en cette ville une chaire de langues orientales. Il y mourut en 1664, dans un âge avance. Ce favant étoit profondément versé dans la connoissance d'historiographe, d'archiviste & des livres écrits en Syriaque & ea

Arabe; & quoiqu'il ait eu des supérieurs dans la science de ces deux langues, il faut avouer qu'il les possédoit très bien. On a de sui, I. La traduction d'Arabe en Latin des F, VI & VIIe. livres des Coniques d'Apollonius. Ce fut par ordre du grand - duc Ferdinand II, qu'il entreprit cet ouvrage, dans lequel il fut side par Jean-Alphonfe Borelli, mathématicien célebre, qui l'orna de commentaires. Cette version sut imprimée à Florence avec le livre d'Archimede, DE Assumptis, en 1661, in-fol. II. Inflitutio lingua Syriace, Rome 1628, in-12. III. Synopsis philosophia Orientalium, Paris 1641, in - 4°. IV. Verfio Durrhamani de medicis virtutibus enimalium, plantarum & gummarum, Paris 1647, in-8°. V. Des Ouvrages de Controverse contre les Protestants, imprimés à Rome. Il tâche de concilier les sentiments des Orien. taux avec ceux de l'Eglise Romaine, & il y réussit quelquesois très-bien. VI. Encychius vindicatus, contre Silde, & contre Hottinger, auteur d'une Histoire Orientale, 1661, in-4°. VII. Des Remarques sur le Catalogue des Ecrivains Chaldéens, composé par Ebed-Jesu, publiées à Rome en 1653. Elles sont précieuses aux amateurs de la littérature orientale, VIII. Un petit livre intit. Semita Sapiensia, imprimé à Paris, & traduit de l'Arabe, dans lequel on trouve d'excellentes leçons de morale.

ECEBOLE, sophiste de Constantimople, maître de rhétorique de l'empereur Julien, fut toujours de la religion du fouverain. Sous Constance, il se mit à la mode, par les invectives contre les Dieux des Payens; il déclama depuis pour les mêmes Dieux, sons Julien son disciple. A la premiere nouvelle de la mort de ce prince, il joua le rôle de pénitent. Enfin il mourut,

sans reconnoltre d'autre religion que l'intérêt présent.

ECELIN, Voyer EZZELIN.

I. ECHARD, (Jacques) Dominicain, né à Rouen en 1644, d'un secrétaire du roi, mourut à paris le 15 mars 1724, à 60 ans. Il ne contribua pas peu à la gloire de fon ordre, par la Bibliothéque des Ecrivains qu'il a produits; 2 vol. in-fol. à Paris, le 1er. en 1719, le 2°. en 1721. Le P. Quétif avoit travaillé avant lui à cet ouvrage. qui parut fous ce titre : Seriptores ordinis Prædicatorum recensiti, notisque historicis & criticis illustrati; mais il en avoit à peine fait un quart. Cette Bibliothéque est fort estimée par tous les bibliographes. On y prend une idée juste de la vie & des ouvrages des écrivains Dominicains, de leurs différentes éditions, & des bibliothéques où on les gardeen manuscrit. Tour est appuyé sur de bonnes preuves. L'auteur donne le titre de grands hommes à des personnages très-médiocres; mais l'exagération est le défaut de tous les ouvrages de ce genre. Le P. Echard avoit toutes les qualités d'un favant vertueux.

II. ECHARD, (Laurent) historien Anglois, né à Bassam dans le comté de Suffolck, exerça successivement le pastorat dans diverses églises. Sa santé étoit fort foible. Les eaux de Scarborough lui ayant été ordonnées pour la rétablir, il résolut de s'y transporter; mais il mourut en chemin à Lincoln, le 6 août 1730. Il étoit membre de la société des Antiquaires de Londres. Ses ouvrages, tous écrits en Anglois, sont, I. Histoire d'Angleterre jusqu'à la mort de Jacques I; à Londres, in fol. 1707, très-estimée en Angleterre. II. Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la translation de l'Empire par Constantin, traduite en François par Daniel de

١,

Lerroque; revue pour le flyle, corrigée & publiée par l'abbé des Fontaines, à Paris 1728 & 1729, 6 vol. in 12. Cet abrege est tronqué & fautif, fuivant Voltaire; mais le défaut des bons ouvrages en ce genre lui a donné beaucoup de cours en France & en Angleserre. L'auteur y a transporté les principaux traits de l'histoire Romaine. Il y a fait entrer aussi de petites digressions sur les principaux écrivains de Rome, qu'il peint avec plus de vérité que de finesse. L'abbé Guyon a donné une Continuation de cette Histoire, en no volumes in-12. Les faits y font arrangés avec ordre; la narration est simple & naturelle, le flyle affez pur. Cette Histoire a été réimprimée en Hollande & à Avignon, en 12 vol. in-12. L'ouvrage d'Echard fit connoire son auteur au ministere d'Angleserre, qui l'employa dans plufieurs affaires. III. Histoire générale de l'Eglise avec des Tables chronologiques, à Londres, in-fol. Les ecclésiastiques d'Angleterre font autant de cas de cet Abrégé, que les gens du monde en font de son Histoire Romaine. IV. L'interprete des Nouvellistes & des Liseurs de Gazettes : ouvrage superficiel, qui donna à l'abbé Ladrocat l'idée de son Dictionnaire géographique portatif.... ECHARD composa aussi un Dictionnaire hifsorique, qui n'est qu'un squelette décharné. V. Traduction angloise des Comédies de Plaute & de Térence, &c.

III. ECHARD, Voy. COMMAN-VILLE.

ECHEMON, fils de Priam, & CHROMIUS son frere, furent précipités de dessus leur char par Diomede, qui, après les avoir tués, les dépouilla de leurs armes & prit **leurs** chevaux.

ECHIDNA, monstre moitié

ECH

femme & moitié serpent, fut meré: du chien Cerbere, de l'Hydre des Lerne, de la Chimére, du Lion de, Némée, & du Sphinz.

ECHIDNE, reine des Scythes, qu'Hercule épousa, & de laquelle il eut trois enfants, Agathyrse, Gelon & Scythe, de qui l'on dit que sont sortis les rois de Scythie.

ECHINADES, Nymphes qui furent métamorphosées en iles, pour n'avoir pas appelé Achelous à un sacrifice de 10 taureaux, auguel elles avoient invité tous les Dieux des bois & des fleuves.

I. ECHION, roi de Thebes. Ses deux filles se laisserent immoler, pour appaiser les Dieux qui affligeoient la contrée d'une sécheresse horrible. Il fortit de leurs cendres deux jeunes hommes couronnés, qui célébrerent la mort généreuse de ces princesses.... Il y a eu un autre ECHION, qui fut un de ceux qui aiderent Cadmus à bâtir Thebes; & c'est de son nom que les Thébains ont été appelés Echionides.

II. ECHION, peintre-sculpteur de la Grece, vers l'an 352 avant J. C., n'est connu que par ce qu'en dit Pline, qui en parle avec éloge.

ECHIUS ou ECRIUS, (Jean) né en Souabe l'an 1486, professeur de théologie dans l'univerfité d'Ingolftad, fignala fon favoir & fon zele en 1519 dans ses conférences contre Luther, Carloftad, Melanchthon, &c. où il remporta l'avantage, de l'aveu même de ses adversaires. mais non de celui de Luther, qui dans la suite dissimula ce qui étoit contre lui. Il se trouva en 1538 à la diete d'Ausbourg, & en 1541 à la conférence de Ratisbonne, & il brilla dans l'une & dans l'autre. Il jouz le rôle principal dans toutes les disputes publiques des Catholiques avec les Luthériens. Il avoit

de l'érudition, de la mémoire, de la facilité, de la pénétration. Ce favant théologien mourut à Ingolstad en 1543, à 57 ans. On a de lui deux Traités sur le Sacrifice de la Messe; un Commentaire sur le Prophete Aggée, 1638, in-8°; des Homélies , 4 vol in-8°, & des Ouvrages de Concroverse. (Voy, RICIUS)... Il ne faut pas le confondre avec Leomard ECKIUS, jurisconsulte célebre, mort à Munich en 1550. Charles-Quint, lui connoissant un esprit conciliant & fage, se servit de lui dans la guerre de Smalkalde : aussi disoit-on, que ce qui étoit conclu sans Pavis d'Eckius, étoit conclu envain. Et après sa mort, lorsqu'il étoit question de débrouiller le nœud des affaires de l'Empire, on disoit communément: Si Eckius étoit ici. il éclairciroit le fait en trois mots.

ECHO, fille de l'Air & de la Tere. Cette Nymphe habitoit les bords du fleuve Cephise. Junon la condamna à ne répéter que la derniere parole de ceux qui l'interrogeoient, parce qu'elle avoir parlé d'elle imprudemment, & qu'elle l'avoit amusée par des discours agréables, pendant que Jupiter étoit avec fes Nymphes. Echo voulut fe faire aimer de Narcisse; mais s'en voyant méprifée, elle se retira dans les grottes, dans les montagnes & dans les forêts, où elle fécha de douleur, & fut métamorphosée en rocher.

ECKOUT. Voyez VANDEN-ECROUT (Gerbrant).

ECLUSE, (Charles de l') Clusius médecin d'Arras, auquel les empereurs Maximilien II & Rodolphe II confierent leur jardin des fimples. Les affujertiffements de la vie de courtisan l'ayant dégoûté, il se retira à Francfort fur le Mein; ensuite à Leyde, où il mourut le 4 avril 1609, à 84 ans, professeur de botanique. Ses Ourrages ont été reEDE

cueillis en 2 vol. in-fol. à Anvers, 1601-1605. Ils roulent fur la scien-

ce qu'il avoit cultivée. ECLUSE DES LOGES, (Pierre-Mathurin de l') docteur de Sorbonne, né à Falaise, morten 177... remporta le prix d'éloquence à l'académie françoise, en 1743. Mais il est beaucoup plus connu par son édition des Mémoires de Sully. (Voy. II. SULLY). Nous ajouterons à ce que nous disons de ce livre, dans l'article de ce ministre, « qu'il » faut lire avec beaucoup de dé-» fiance tout ce qui regarde les Jé-» fuites dans les remarques de l'ab-» bé de l'Ecluse. Non-seulement de » l'Ecluse a falsifié les mémoires de » Sully en plufieurs endroits; mais » comme il imprimoit en 1740, & » que les Jéfuites étoient alors fort » puissants, il les flattoit lâche-» ment ». Hift. du Parlement de Paris, chap. 36.

EDELINCK, (Gérard) naquit à Anvers en 1641. Il y apprit les premiers éléments du dessin & de la gravure; mais ce fut en France qu'il déploya tous ses talents. Louis XIV I'y attira par fes bienfaits. Il fut choifi pour graver deux morceaux de la plus grande réputation, le tableau de la Sainte Famille; de Raphaël, & celui d'Alexandre visitant la famille de Darius; de le Brun... Edelinck se surpassa dans les estampes qu'il exécuta d'après ces chefs-d'œuvres; les copies furent aussi applaudies que les originaux. On y admire, comme dans toutes ses autres productions, une netteté du burin, une fonte & une couleur inimitables. Sa facilité & son assiduité au travail nous ont procuré un grand nombre de morceaux précieux. Il a réuffi également dans les Portraits qu'il a faits de la plupart des hommes illustres de fon fiecle, parmi lesquels il pouvoit se compter., Cet excellent

artiste mourut en 1707, à 66 ans; dans l'hôtel royal des Gobelins, où il avoit un logement, avec le titre de graveur ordinaire du roi, & de conseiller dans l'académie royale de peinture. On ne doit pas oublier dans la liste de ses Estampes, celle de la Magdeleine renonçant aux vanisés du monde, d'après un tableau de le Brun. Elle est rema quable, par la beauté de la gravure & la finesse de l'expression.

EDER, (Georges) né à Freisinghen, se sit un nom vers la fin du xvi siecle, par son habileté dans la jurisprudence. Il sut honoré par les empereurs Ferdinand I, Masimilien II & Rodolphe II, de la charge de leur conseiller, & laissa plusieurs écrits sur le droit, dont le meilleur est son Economia Bibliorum, seu Partitionum Biblicarum, libri V, in sol.

EDGAR, roi d'Angleterre, dit le Pacifique, fuccéda à fon frere Edwin en 959. Il vainquit les Ecofsois, imposa à la province de Galles un tribut annuel d'un certain nombre de têtes de loups, pour dépeupler l'île de ces animaux carnassiers. Il subjugua une partie de l'Irlande, poliça ses états, réforma les mœurs des ecclesiastiques, quoique les fiennes ne fussent pas toujours réglées; & mourut à 33 ans en 975, après un regne de 16 ans. Quelques auteurs l'appellent l'amour & les délices des Anglois. Sa modération lui mérita le furnom de Pacifique, & son courage égala son amour de la paix. Comme il avoit favorisé beaucoup de religieux, plusieurs critiques se sont élevés contre les éloges qu'on lui prodigue dans les Annales monaftiques. M. l'abbé Millot lui reproche des fautes, que l'histoire ne doit pas distimuler. « Il enleva une reli-» gieuse. Une des maîtresses d'Ed-» Zard, nommée Elflede, jouit de

> la plus grande faveur jusqu'au » mariage du roi avec Elfride, que » étoit la fille, & devoit être » l'héritiere du comte de Devon. » l'un des plus grands seigneurs » du royaume. Quoiqu'elle n'eût » jamais paru à la cour, le bruit » de sa beauté la rendoit célebre. n Edgar pensa sérieusement à l'é-» pouser; mais ne voulant rien » faire au hasard, il chargea " Athelwold fon favori d'aller vers » le comte sous quelque prétex-» te, & d'examiner si la réalité » répondoit au bruit public. Les » charmes d'Elfride frapperent si » vivement Athelwold qu'il réso-» lut de l'enlever à son maître. Il » revient : il la représente comme » une femme sans beauté, il dé-» goûte le prince par des rapports » infideles; il lui infinue enfuire » adroitement, que ce parti, in-» digne d'un roi, conviendroit af-" sez à la fortune d'un sujet, & » qu'un riche héritage le rendroit » moins difficile sur la désagrément » de la figure. Edgar consent vo-» lontiers aux projets de fon fa-» vori: le mariage se conclut. Le » nouvel époux a grand soin de » tenir sa femme cachée en pro-" vince; mais ses envieux, ou la » renommée, découvrirent bientes » la pertidie. Le roi, dissimulant » sa colere, dit à Athelwold qu'il » vouloit lui rendre vifite dans fon » château, & faire connoissance » avec fon épouse. Celui-ci prend » les devants, sous prétexte des » préparatifs néceffaires, révele » tout le fecret à Elfride, & la » conjure d'employer son esprit » & son adresse à paroitre telle » qu'il l'avoit dépeinte. C'étoit » lui demander un effort des plus » héroïques. Elfride, avec l'envie » de plaire, & peut être de se ven-» ger, ne manque pas d'étaler n toute la grace. L'amour, la fu-

s reur s'emparent du roi. Il enn gage Athelwold dans une partie n propre main, & épouse sa fem-» me bientôt après ». On ne pourtoit gueres concilier ces actions avec les vertus chrétiennes dont on fait honneur à Edgar, s'il n'avoit réparé ses fautes par la pénitence. Il se soumit avec humilité à celle que St Dunftan lui prescrivit pour l'enlevement de la religieuse; & Fleury, qui fait mention du scandale qu'Edgar donna à son peuple, parle aussi du repentir par lequel il l'expiz. On trouve dans la Collection des Conciles plusieurs lois, qui font honneur à la sagesse de fon gouvernement.

EDISSA. Voyer Esther.

EDMER on EADMER, moine Anglois de Cluni, dans le monaftere de Saint-Sauveur à Cantorberi, fut abbé de St-Albans, puis archevêque de St-André en Ecofse, & vivoit encore en 1120. On a de lui : I. Un Traité de la liberté de l'Eglise. II. Une Vie de St. Anfelme. III. Une Histoire de son temps, &c. qu'on trouve parmi les Euvres de St Anselme, édition du P. Gerberon. L'Histoire de son semps avoit déjà été donnée avec des notes de Selden; Londres, 1623, in fo.

I. EDMOND ou EDME, (St) naquitau bourg d'Abendon, d'un pere qui entra dans le cloître, & d'une mere qui vécut saintement dans le monde. Il fit ses études à Paris, & y enseigna ensuite les mathématiques & les belles-lettres. Son nom ayant pénétréjusqu'à Rome, le pape Innocent III lui donna vordre de prêcher la croifade. Le zele avec lequel il remplit cette fonction, lui mérita l'archevêché de Cantorberi. Il y avoit alors un légat Romain en Angleterre, qui exercoit une espece de tyrannie,

sous la protection de Hari III. prince pufillanime. Il demanda le » de chaffe, il le poignade de sa v5° de tous les revenus ecclésiastie que: Edme consentit de le lui accorder, dans l'espérance d'obtenir la liberté des élections. Mais le pape lui ayant ordonné, peu de temps après, de pourvoir 300 Romains des premiers bénéfices vacants, il crut les maux de l'église d'Angleterre sans remede. Il se retira en France, & y mourut en 1241, victime de son zele pour les prérogatives de son église. Les écrivains Anglois disent que Rome & les Italiens retiroient alors du royaume d'Angleterre plus de 70 mille marcs d'argent, & que rarement les revenus du roi excédoient le tiers de cette somme. Le pape Innocent IV canonifa-St Edmond en 1249. Il nous reste de lui un ouvrage intitulé : Speculum Ecclesia, dans la Bibliothéque des Peres.

II. EDMOND, (St) roi des Anglois Orientaux, fut illustre par sa piété, qui le fit mettre dans le catalogue des Saints. Ce prince, plus propre aux exercices de piété qu'à l'exercice des armes, ayant voulu, en 870, livrer bataille aux Danois, fut aisément vaincu & contraint de prendre la fuite. Il crut pouvoir fe cacher dans une église; mais ayant été découvert, il fut mené à Ivar, chef des Danois, qui étoit à Helisdon. Le vainqueur lui offrit d'abord de lui laisser son royaume. pourvu qu'il le reconnût pour son fouverain, & lui payat un tribut. Edmond ayant refusé ce parti, Ivar le fit attacher à un arbre, & percer d'une infinité de fleches : après quoi, il lui fit couper la tête. Le chef d'Edmond ayant été trouvé quelque temps après, fut enterré avec le corps à Saint Edmonbourg, ville qui a reçu son nom de ce roi. Tant que la religion

Catholique a fleuri en Angleterre, on a été persuadé qu'il se faisoit des miracles au tombeau de ce

prince.

III. EDMOND Ier, roi d'Angleterre, fils d'Edouard le Vieux, monta sur le trône l'an 940. Il n'avoitalors qu'environ 17 ans. Les Danois de Northumberland, s'imagimant qu'ils se soustrairoient facilement au pouvoir d'un prince fi jeune, se révolterent. Edmond leur livra une fanglante bataille, qui n'eut rien de décifif, mais qui les intimida. Il y eut un traité de paix, dont la principale condition fut que l'Angleterre seroit partagée entre les Anglois & les Danois. Edmond fut obligé, bientôt après, de tourner ses armes contre les Danois du royaume de Murcie, & contre le roi de Cumberland. Il vainquit les premiers en 945, s'empara du Cumberland, & le céda au roi d'Ecoffe, qu'il vouloit mettre dans ses intérêts: mais il s'en réserva la souveraineré. Il s'occupoit, à mettre l'ordre dans son royaume, lorsqu'il fut affassiné le 26 mai 946, par un voleur qu'il avoit arrêté dans ses appartements: il emporta avec lui les regrets de ses sujets, & sur-tout des eccléfiaftiques, auxquels il avoit accordé de grands privileges. Il laissa deux enfants, Edwin & Edgar, qui ne lui fuccéderent pas immédiatement à cause de leur bas-age.

IV. EDMOND II, dit Câte-defer, roi des Anglois après son pere Ethelred, commença de régner en 1016. Le royaume étoit alors extrêmement divisé par les conquêtes de Canut, roi de Danemarck. Le nouveau roi prit les armes, se rendit maître d'abord de Glocester & de Bristol, & mit ses ennemis en déroute. Il chassa ensuite Canut de devant Londres qu'il assiégeoit, EDM

& gagna deux fanglantes batailles. Mais avant laiffé à son ennemi le temps de remettre de nouvelles troupes fur pied, il perdit Londres, & fut défait en plusieurs rencontres. La mort de tant de bons sujets le toucha. Pour les épargner, ou pour ne plus se commettre à leur courage, il fit un défi à Canue, qui accepta ce parti. Ces cois se battirent avec chaleur & à forces égales. Ils terminerent leurs différents en partageant le royaume. Quelque temps après, Edrick, surnommé Seréon, corrompit deux valets-de chambre d'Edmond, qui lui pafferent un croc de fer au fondement, dans le temps qu'il étoit pressé de quelque nécessité naturelle, & porterent sa tête à Canut. Cela arriva

l'an 1017. V. EDMOND PLANTAGENET. de Woodflock, comte de Kent, étoit un fils cadet du roi d'Angleterre Edouard I. Le roi Edouard II. fon frereainé, l'envoya, l'an 1324, en France, pour y defendre, contre Charles VI, les pays qui appartenoient à l'Angleterre; mais il ne fut pas heureux dans cette expédition. Il foutint, en 1325, 26 & 27 le parti de ceux qui déposerent Edouard II fon frere, pour mettre fon fils Edouard III fur le trone. U se chargea du gouvernement du royaume, avec onze autres feigneurs, pendant la minorité de fon neveu; mais il s'apperçut bientôt que la mere du jeune roi, de concert avec fon amant Roger Mortimer, ne lui en laiffoit que le seul titre. Il travailla dès lors à faire remonter sur le trône son frere. Cette tentative ne lui réuffit pas: la reine fit fi bien, que, dans un parlement tenu à Winchester, il fut condamné à mort. On le conduifit fur l'échafaud; mais l'exécuteur s'étant évadé, il y demeu-

a depuis avant midi jufqu'au loir, sens qu'on pût trouver un homme qui voulût faire l'office de bourreau. Enfin, vers le foir, un garde de la maréchaussée se chargea de cette trifte exécution. Ainfi mourut ce prince, à l'âge de 28 ans... Il laiffa un fils, appelé ED-MOND comme lui. Celui-ci obtint du roi dans le parlement suivant, que la fentence, portée contre son pere, seroit annullée, comme dressée sur de fausses accusations. Il mourut sans enfants, ainfi que son frere cadet; & le comté de Kent paffa à Jeanne sa sœur, épouse de Thoma Holland.

I. EDOUARD le Vieux, où EDWARD, roi d'Angleterre, succéda à son pere Alfred l'an 900. Il désit Constant, roi d'Ecosse, vainquit les Bretons du pays de Galles, & remporta deux victoires sur les Damois, Il sit ériger cinq évechés dans fesétats, sonda l'université de Cambridge, protégea les savants, & mourut en 934, dans la 25° année de son regne. Aldesan, qu'il avoit eu de la fille d'un berger, qui n'étoir que sa concubine, lui succéda au préjudice de ses ensants légitimes.

II. EDOUARD le Jeune, (St) roi d'Angleterre, né en 962, parvint à la couronne dès l'âge de 13 ans, en 975. La plupart des grands du royaume le reconnurent pour leur roi. Quelques-uns s'y oppoferent. Enfin, Elfride sa belle mere, qui vouloit faire régner son fils Ethelred, le fit affassiner en 978.

Edouard, revenant de la chaffe, paffoit près d'un château où étoit Elfride. Il étoit fort akéré: il s'écarra de fa troupe, pour aller demander à boire à la porte du château. Elfride vint à lui avec de fausses démonstrations d'amitié; mais elle avoit donné ordre de le Poignarder par derrière tandis qu'il

EDO. 399

boiroit; & il tomba mort aux pieds de fa cruelle maratre. Il étoit agé de 15 ans. L'Eglife Romaine l'honore comme martyr, à caufe de l'innocence de fes mœurs & de fa mort violente, & en célebre la mémoire le jour de fa mort, le 18 mars.

III. EDOUARD, (Saint) die le Confesseur, ou le Débonnaire fut rappelé en Angleterre après la mort de son frere Elfred. Il étois alors en Normandie, où les incursions des Danois l'avoient obligé de se retirer. Il fut couronné l'an 1042. Ce prince, plus simple que politique, plus foible que généreux, plus indolent qu'appliqué, prépara (dit un historien) une révolution dans sa patrie par son caractere. Le comte Godwin, qui étoit allé le chercher en Normandie, lui donna sa fille en mariage, & gouverna fous fon nom. Ce général remporta d'affez grands avantages sur les ennemis de l'état: Le roi laiffa avilir le sceptre par sa foiblesse; mais il prit des arrangements pour le faire passer dans des mains plus dignes de le porter. It laissa en mourant sa couronne à Guillaume, duc de Normandie. fon-parent, qui lui rendit tout fon éclat. Edonard mousut le 5 janvier 1066, après un regne de 23 ans. Pour mettre le lecteur à portée de juger de la bonté ou plutôt de la foiblesse de ce prince, on ne rapportera que ce trait. Un jour se repofant fur son lit, il vit un page, qui trouvant un coffre de fer ouvert, & n'appercevant personne dans la chambre, remplit les poches de l'argent qui y étoit contenu: non content de ce premier enlevement, il revint une seconde fois à la charge. « Mon ami, (lui cria » alors Edouard par - derriere le » rideau, vous devez être content n de ce que vous avez emporsé; noit, il vous feroit tout rendre, noit, il vous feroit tout rendre, se vous feriez fouetté rigoureuse ment dans les places publiques n. Edouard fut canonisé par le pape Alexandre III; car, quoiqu'il n'eût pas les qualités d'un roi, il eut les vertus d'un particulier. Voyez EMMA.

IV. EDOUARD Ier, roi d'Angleterre, naquit à Winchester en : 1240, du roi Henri III & d'Eléonore de Provence. Il se croisa avec le roi S. Lauis contre les Infideles. Il partageoit les travaux ingrats de cette expédition malheureuse, - lorsque la mort du roi, son pere, le rappela en Europe l'an 1272. Au retour de l'Afie, il débarqua . en Sicile & vint en France, où il : fit hommage au roi Philippe III, des terres que les Anglois possédoient dans la Guienne. L'Angleterre changea deface fousce prince. . Il fut contenir l'humeur remuante . des Anglois, & animer leur induf-. trie. Il fit fleurir leur commerce, autant qu'on le pouvoit alors. Il s'empara du pays de Galles sur Léolin, après l'avoir tué les armes à la main en 1283. Il fit un traité l'an 1286 avec le roi Philippe IV, dit le Bel, successeur de Philippe III, par lequel il régla les différents qu'ils avoient pour la Sain-· tonge, le Limousin, le Querci & le Perigord. L'année fuivante, il se rendit à Amiens, où il fit au même prince hommage de toutes . les tetres qu'il possédoit en France. La mort d'Alexandre III, roi d'Ecosse, arrivée en 1286, ayant laissé, la couronne en proie à l'ambition de 12 compétiteurs, Edouard eut la gloire d'être choifi pour arbitre entre les prétendants. Il exigea d'abord l'hommage de cette couronne; ensuite, il nomma pour roi Jean Baillol, qu'il fit son vassal. Une querelle peu confidérable en-

tre deux mariniers, l'un François; l'autre Anglois, alluma la guerre, en 1293, entre les deux nations. Edouard entra en France avec deux armées, l'une destinée au siège de la Rochelle, & l'autre contre la Normandie. Cette guerre fut terminée par une double alliance en 1298, entre Edouard & Marguerite de France, & entre son fils Edouard & Isabelle, l'une sœur ·& l'autre fille de Philippe le Bel. Le souverain Anglois tourna enfuite ses armes contre l'Ecosse, qui avoit profité de son absence pour se rendre libre. ( Voyer WALLACE). Berwick fut la premiere place qu'il affiégea. Il la prit par ruse. Il seignit de lever le fiége, & fit répandre par les émissaires qu'il s'y étoit déterminé par la crainte des secours qu'attendoient les affiégés. Quand il se sut assez éloigné pour n'être pas apperçu, il arbora le drapeau d'Ecoffe, & s'avança vers la place. La garnison, séduite par ce stratageme, s'empressa d'aller au-devant de ceux qu'elle croyoit ses libérateurs. Elle étoit à peine fortie, qu'elle fut coupée par les Anglois, qui entrerent précipitamment dans la ville. Ce succès en amena d'autres. Le roi d'Ecoffe fut fait prisonnier en 1303, confiné dans la tour de Londres, & forcé à renoncer en faveur du vainqueur au droit qu'il avoit fur la couronne. Ce fut alors que commença certe antipathie entre les Anglois & les Ecoffois, qui dure encore aujourd'hui. Ceux ci armerent de nouveau en 1306, ayant à leur tête un héros. Robert de Brus, fils du compétiteur de Jean Baillol, chassa les Anglois, reçut la couronne de la main des peuples d'Ecosse & la conserva. Edouard furieux se préparoit à entrer lui-même dans ce royanme pour y mettre tout à feu & à fang, lorfqu'il mourut à Carlifle

le 5 juillet 1307, à 68 ans. Il ordonna à Edouard II son fils, en mourant, de subjuguer & de punit les Ecossois. Faites porter mes os devant vous, lui dit-il; les rebelles n'en foutiendront pas la vue. Les historiens de diverses nations ont parlé si différemment de ce prince, (dit l'auteut de l'Histoire du Parlemene d'Angleterre), qu'il est difficile de s'en former une juste idée. Les fatyres sont venues des Ecosfois; les éloges, des Anglois. On ne peut lui refuser beaucoup de courage, des mœurs pures, une équité exacte; mais ces qualités furent ternies par la cruauté & par la foif de la vengeance. On l'a nommé le Justinien Anglois; & ce beau titre doit couvrir quelques-unes des taches de sa vie. Ce fut sous ce prince que le parlement d'Angleterre prit une nouvelle forme, telle à-peu-près que celle d'aujourd'hui. Le titre de Pair & de Baron ne fut affecté qu'à ceux qui entroient dans la chambre haute. Il ordonna à tous les chérifs d'Angleterre, que chaque comté ou province députât au par-Tement deux chevaliers, chaque cité deux citoyens, & chaque bourg deux bourgeois. La chambre des Communes commença par-là à entrer dans ce qui tegardoit les subfides. Edouard lui donna du poids pour pouvoir balancer la puissance des barons. Ce prince, affez ferme pour ne les point craindre, & affez habile pour les ménager, forma tette espece de gouvernement, qui raffemble tous les avantages de la royanté, de l'aristocratie & de la démocratie; mais qui a aussi les divers inconvénients de tous les trois, & qui ne peut subfifter que sous un roi sage.

V. EDOUARD II, fils & fucceffeur d'Edouard I, couronné à l'âge de 23 ans, en 1307, aban-

Tom. III.

donna les projets de son pere sur ·l'Ecosse, pour se livrer à ses maitresses & à ses flatteurs. Le principal d'entr'eux étoit Gaverston (Voyez ce mot), gentilhomme Gascon, qui, à la fierré de sa nation, joignoit les caprices d'un favori & la dureté d'un ministre. Il maltraita fi cruellement les grands du royaume, qu'ils prirent les armes contre leur souverain, & ne quitterent qu'après avoir fait couper la tête à son indigne savori. Les Ecossois, profitant de ce trouble, secouerent le joug des Anglois. Edouard, malheureux audehors, ne fut pas plus heureux dans sa famille. Isabelle sa femme. irritée contre lui, se retira à la cour du roi de France, Charles le Bel, son frere. Ce prince encou; ragea sa sœur à lever l'étendard de la révolte contre son mari. La reine, secourue par le comte Philippe de Hainau, repassa la mer avec environ trois mille hommes, en 1326. Edouard, livré à l'incertitude dans laquelle il avoit flotté toute sa vie, se résugia avec son favori Spencer dans le pays de Galles, tandis que le vieux Spencer s'enfermoit dans Bristol pour couvrir sa fuite. Cette ville ne tint point contre les efforts des illustres aventuriers qui suivoient la reine. Les deux Spencer moururent par la main du bourreau, en 1326. On arracha au fils fur la potence les parties, dont on prétendoit qu'il avoit fait un ufage coupable avec le monarque. ( Vayez SPEN-CER, no. I.) Edouard fut condamné à une prison perpétuelle, & fon fils mis en sa place. Esclave fur le trône, pufillanime dans les fers, il finit comme il avoit commencé, en lâche. Après quelque temps de prison, on lui enfonça un fer chaud dans le fondement par un tuyau de corne, de

peur que la brûlure ne parût. Ce fut par ce cruel supplice qu'il perdit la vie, l'an 1327, âgé de 42 ans, après avoir occupé le trône pendant 20. On observe sous ce regne (dit M. l'abbé Millot) que le prix des grains étoit la moitié de leur valeur actuelle, au lieu que le bétail valoit huit fois moins qu'aujourd'hui. Cette remarque prouve que l'agriculture étoit alors très-peu florissante. Les seigneurs en général faisoient cultiver leurs terrès par des gens à eux; ils en confommoient le produit avec une foule de personnes qui trouvoient l'hospitalité dans leur maison. C'étoient autant de partisans attachés à leur fortune & à leur personne. C'est sous Edouard II que les templiers furent détruits; & ce qu'il y a de fingulier, c'est que l'Angleterre rendit des témoignages avantageux à ces chevallers qu'on traitoit fi rigoureusement en France. (Voyez v. ADAM.) Dans le temps que les Anglois faisoient la guerre à Edouard, fous la conduite d un nommé Guillaume Truffel, ils abuserent bien indignement de l'avantage qu'ils eurent fur leur souverain. On poussa l'inhumanité envers le malheureux Edouard, jusqu'à le faire raser en pleine campagne avec de l'eau froide, tirée d'un fossé bourbeux (dit Rapin de Thoiras). Il ne répondit à ce mauvais traitement, qu'en disant à ses persécuteurs : « Que quoi qu'ils pussent faire, " ils ne lui ôteroient point l'usage » de l'eau chaude pour se rafer »; & en même temps, ajoute cet historien, deux torrents de larmes coulerent de fes yeux : exemple cruel des jeux de la fortune! VI. EDOUARD III, fils du précedent, vitle jour en 1312 à Wind-

Cor. (Voy. CHARLES VI, no. 111.)

Mis fur le trône à la place de son

pere, par les intrigues de sa mere; en 1327, il ne lui fut pas pour cela plus favorable. Il fit enlever son favori Mortimer jusque dans le lit de cette princesse, & le sit périr ignominieusement. Isabells fut elle-même renfermée dans le château de Rising, & y mourut après 28 ans de prison. Edouard, maitre, & bientot maître absolu, commença par conquérir le royaume d'Ecosse disputé par Jean de Bailleul & David de Brus. Une nouvelle scène, & qui occupa davantage l'Europe, s'ouvrit alors. Edouard III voulut retirer les places de la Guienne, dont le roi Philippe de Valois étoit en posfellion. Les Flamands, l'empereur, & plusieurs autres ptinces, entrerent dans son parti. Les premiers exigerent feulement qu'Edouard prit le titre de roi de France. en conféquence de ses prétentions fur cette couronne, parce qu'alors, suivant le sens littéral des traités qu'ils avoient faits avec les François, ils ne faisoient que fuivre le roi de France. Edouard. dit Rapin de Thoiras, approuva ce moyen de les faire entrer dans la ligue. On voit, dit un autre hiftorien, que si ce prince avoit eu besoin des Juiss, il auroit pris de même le titre de Messie. Voilà l'époque de la jonction des fleurs-delis & des léopards. Edouard se qualifia, dans un manifeste, de roi de France, d'Angleterre & d'Irlande. (Voyez 15 Philippe & 5 ROBERT). Il commença la guerre par le siège de Cambrai, qu'il fut forcé de lever. La fortune lui fur enfuite plus favorable. Il remporta une victoire navale, connue sous le nom de Bataille de PEcluse. Ces avantages furent suivis de la bataille de Créci, en 1346. Les François y perdirent 30 mile hommes de pied, 1250 cavaliers

EDO

& 80 bannieres. On attribua en partie le succès de cette journée à six pièces de canon dont les Anglois se servoient pour la premiere fois, & dont l'usage étoit inconnu en France. Edouard se tint à l'écart pendant toute l'action. Il avoit pourtant envoyé un cartel à Philippe au commencement de la guerre, & son propos ordinaire étoit, qu'il ne fouhaitoit rien tant que de combattre seul à seul, on de le renconerer dans la mtlée. Le lendemain de cette vietoire, les troupes des Communes de France furent encore défaites. Edouard, après deux victoires remportées en deux jours, prit Calais, qui resta aux Anglois 210 années. ( Voy. RIBAUMONT & ST-PIERRE, nº. I.). La mort de Philippe de Valois, en 1350, ralluma la guerre. Edouard la continua contre le roi Jean fon fils , & gagna fur lui , en 1357, la bataille de Poitiers. Jean fut fait prisonnier dans cette journée, & mené en Angleterre, d'où il ne revint que quatre ans après. Edonard, prince de Galles, fils du roi d'Angleterre, qui commandoit les troupes dans cette bataille, donna des marques d'un courage invincible. Après la bataille, il fit préparer un repas ma. gnifique, servit lui-même le roi prisonnier, comme s'il eût été un de ses officiers, & dit modestement, en refusant de se placer à table à côté de lui, qu'étant sujet, il connoissoit trop la distance du tang de Sa Majesté au sien, pour prendre une pareille liberté. A son entrée dans Londres, il parut sur une petite haquenée noire, marchant à côté du roi Jean, qui montoit un beau cheval blanc superbement harnaché. Malgré la barbarie de son fiecle, il y avoit un orgueil bien rafiné dans cette mo-

destie du vainqueur; il y avoit en-

core plus de cruauté, d'exposer un roi malheureux à la vue d'une populace... (Voy. CHANDOZ. ) Après la mort de Jean, en 1364, Edouard fut moins heureux. Charles V confifqua les terres que les Anglois possédoient en France, après s'être préparé à soutenir l'arrêt des confiscations par les armes. Le roi de France Charles V remporta de grands avantages fur eux; & le monarque Anglois mourut le 23 juillet 1377, à 65 ans, avec la douleur de voir les victoires de sa jeunesse obscurcies par les pertes de ses vieux jours. Sa vieillesse fut encore ternie par le crédit de ses favoris, & fur-tout par fon amour pour une certaine Alix, qui l'empêcha même de recevoir les sacrements de l'Eglise dans sa derniere maladie. Son regne auroit eu un éclat infini, sans ces taches. L'Angleterre n'avoit point eu encore de fouverain, qui eût tenu dans le même temps deux rois prisonniers, Jean roi de France, & David roi d'Ecoffe. Sa politique eut bien des défauts. Dépourvu des vues générales, & entraîné par les circonstances, il n'étendit pas sa prévoyance plus loin que fon regne. Tout le crédit qu'il avoit dans son parlement, il le fit fervir à ses conquêtes; au lieu qu'un autre auroit fait servir ses conquêtes à se rendre maître de son parlement. Les entreprises de ce monarque coûterent beaucoup à l'Angleterre; mais elle s'en dédommagea par le commerce : elle vendit ses laines. Bruges les mit en œuvre. Ce fur Edouard qui institua l'ordre de la Jarretiere, vers l'an 1349. L'opinion vulgaire est qu'il fit cette institutionà l'occasion de la jarretiere que la comtesse de Salisburi, sa maîtreffe, laiffa tomber dans un bal. & que ce prince releva. Les courtisans s'étant mis à rire, & la

comtesse ayant rougi, le roi dit: HONNI foit qui mal y pense, pour montrer qu'il n'avoit point eu de mauvais dessein; & jura que tel qui s'étoit moqué de cette jarretiere, s'estimeroit heureux d'en porter une semblable. On peut rejeter ce fait, austi bien que l'admettre : quoique fort répandu dans les hiftoriens modernes, il n'est attesté par aucun auteur contemporain. Des favants, qui croient être mieux instruits, pensent que l'ordre de la Jarretiere prit son origine à la bataille de Créci; on avoit donné pour mot Garter, qui signisse Jarretiere en anglois. D'autres prétendent, qu'à cette même bataille Edouard avoit fait attacher sa iarretiere au bout d'une lance, pour servir de guide dans le combat. Voy. auffi RICHARD I.

EDO

VII. EDOUARD IV, fils de Richard duc d'Yorck, enleva en 1461 la couronne d'Angleterre à Henri IV. Il prétendoit qu'elle lui étoit due, parce que les filles en Angleterre ont droit de succéder au trone, & qu'il descendoit de Lionel de Clarence, 2e fils d'Edouard III, par sa mere Anne de Mortimer, femme de Richard; au lieu que Henri descendoit du 3º fils de Edouard III, qui étoit Jean de Lancastre, son bisaïeul paternel. Deux victoires remportées sur Henri, firent plus pour Edouard que tous ses droits. Il se fit couronner à Westminster, le 20 juin de la même année 1461. Ce fut la premiere étincelle des guerres civiles entre les maisons d'Yorck & de Lancastre, dont la premiere portoit la rose blanche, & la derniere la rouge. Ces deux partis firent de toute l'Angleterre un théâtre de carnage & de cruautés; les échafauds étoient dressés sur les champs de bataille, & chaque victoire fournissoit aux bourreaux quelques

victimes à immoler à la vengezza ce. Cependant Edouard IV s'affermit sur le trône par les soins du célebre comte de Warwick; mais dès qu'il fut tranquille, il fut ingrat. Il écarta ce général de ses conseils, & s'en fit un ennemi irréconciliable. Dans le temps que Warwick négocioit en France le mariage de ce prince avec Bonne de Savoie, sœur de la femme de Louis XI, Edouard voit Elisabeth Woodwill, fille du baron de Rivers, en devient amoureux, & ne peut jamais obtenir que ces paroles accablantes: Je n'ai pas affez de naifsance pour espérer d'être reine, & j'ai trop d'honneur pour m'abaisser à être maîtresse. ( Voy. ELISABETH, n°. VII.) Ne pouvant se guérir de sa passion, il couronne sa maîtresse, sans en faire part à Warwick. Le ministre outragé cherche à se venger. Il arme l'Angleterre; il féduit le duc de Clarence, frere du roi; enfin il lui ôta le trône fur lequel il l'avoit fait monter. Edouard, fait prisonnier en 1470, se sauva de prison; & l'année d'après, 1741, secondé par le duc de Bourgogne, il gagna deux batailles. Le comte de Warwick fut tué dans la premiere; Edouard, fils de ce Henri, qui lui disputoit encore le trône, ayant été pris dans la 24. perdit la vie; enfuite Henri luimême fut égorgé en prison. La faction d'Edouard lui ouvrit les portes de Londres. Ce prince, libre de toute inquiétude, se livra entiérement aux plaisirs; & ses plaifirs ne furent que légérement interrompus par la guerre contre le roi Louis XI, qui le renvoya en Augleterre à force d'argent, après avoir figné une treve de 9 ans. Ses dernieres années furent marquées par la mort de son frere Georges duc de Clarence, sur lequel il avoit conçu des soupçons. Il lui

permit de choisir le genre de mort qui lui paroîtroit le plus doux; & on le plongea la tête en bas dans un tonneau de malvoifie, où il finit ses jours comme il avoit defiré. On lui trancha ensuite la tête. Edouard le suivit de près. Il mourut le 9 avril 1483, à 41 aus, après 22 ans de regne, de regret (dit-on) d'avoir refusé sa fille, promise en mariage au dauphin fils de Louis XI. Ce monarque avoit commencé son regne en héros; il le finit en débauché. Son affabilité lui gagna tous les cœurs; mais la volupté corrompit le sien. Il aima trop le sexe, & en fut trop aimé. Il attaquoit toutes les femmes par esprit de débauche, & s'attachoit pourtant à quelques-unes par des pasfions suivies. Trois de ses maîtresfes le captiverent plus long-temps que les autres. « Il étoit charmé. (disoit-il,) « de la gaieté de l'une, » de l'esprit de l'autre, & de la » piété de la troisieme, qui ne sor-" toit gueres de l'église, que lors-» qu'il la faisoit appeler. » Voyer PERKINS.

VIII. EDOUARD V , roi d'Angleterre, fils d'Edouard IV, ne furvécut à son pere que deux mois. Il n'avoit qu'onze ans lorfqu'il monta fur le trône. Son oncle Richard, duc de Glocestre, tuteur d'Edouard & de Richard duc d'Yorck, son frere, & jaloux de la couronne du premier & des droits du second. résolut de les faire mourir tous deux pour régner. Il les fit enfermer dans la tour de Londres, & leur fit donner la mort l'an 1483. (Voy. HASTINGS.) Après s'être défait de ses deux neveux, il accusa leur mere de magie, & usurpa la couronne. Sous le regne d'Etifabah, la tour de Londres se trou-Vant extremement pleine, on fit ouvrir la porte d'une chambre murée depuis long-temps. On y trouva sur un lit deux petites carcasses avec deux licols au cou; c'étoient les squelettes d'Edouard V & de Richard son frere. La reine, pour ne pas renouveler la mémoire de ce sorsait, sit remurer la porte; mais sous Charles II, en 1678, elle sur r'ouverte, & les squelettes transportés à Westminster, sépulture des rois... Thomas Morus a écrit la Vie d'Edouard V.

IX. EDOUARD VI, fils de Henri VIII & de Jeanne de Seymour, monta fur le trône d'Angleterre à l'âge de 10 ans, en 1547, & ne régna que 6 ans. Le rôle qu'il joua fut court & fanglant, Il laiffa entrevoir du goût pour la vertu & l'humanité; mais ses ministres corrompirent cet heureux naturel. L'archevêque de Cantorbery, Crammer, le même qui périt par le feu, s'obstina à faire brûler deux pauvres femmes Anabapriftes qui doutoient de ce qu'il ne croyoit pas peutêtre lui-même. Ce fut encore par les infinuations de cet indigne archevêque, que la messe sur abolie, les images brifées, & la religion Romaine proscrite. On prit quelque chose des différentes sectes de Zuingle, de Luther & de Calvin, & l'on en composa un symbole qui forma la religion anglicane. Le regne d'Edouard fut flétri par une autre injustice, que le goût de la Réforme & les infinuations de ses ministres lui arracherent : il écarta du trône Marie & Elisabeth fes deux fœurs, & y appela Jeanne Gray, sa cousine. Il mourut en 1553, dans fa 16º année.

X. EDOUARD, prince de Galles, plus connu fous le nom de PRINCE NOIR, fils d'Edouard III roi d'Angleterre, remporta la victoire de Poitiers fur les François, & mourta avant fon percen 1376. Son fils monte fur le trône fous le nom de Richard II. (Voyeg

Cc iij

Edouard III.... Chandos.... & Jean, n°. lxi.)

XI. EDOUARD PLANTAGENET. le dernier de la race qui porte ce nom, comte de Varwick, eut pour pere Georges, duc de Clarence, frere d'Edouard IV & de Richard III. rois d'Angleterre. Henri VII étant monté sur le trône; & le regardant comme un homme dangereux qui pouvoit lui disputer la couronne, le fit enfermer très-étroitement à la tour de Londres. Le fameux Perkins. Vaërbeck, qui s'étoit fait paffer pour Richard, le dernier des fils de Richard III, étoit alors dans la même prison. Il concerta avec Varwick en 1490 les moyens d'en fortir, Leur complot fut découvert: & on crut que le roi le leur avoit fait insinuer, pour avoir un prétexte de les sacrifier à sa sureté. Ce qui confirma ce soupçon, fut que, dans le même temps, le fils d'un cordonnier, séduit par un moine Augustin, se donna pour le comte de Varwick. Henri VII vouloit faire penfer par cette rufe (fans doute concertée avec cereligieux, puisqu'il eut sa grace, ) que le comte de Varwick donnoit occafion à de nouveaux troubles. Ce fut sous ce prétexte qu'on le fit décapiter en 1499. Il étoit le seul male de la maison d'Yorck: voilà fon véritable crime. Pendant sa longue détention, un certain Lambert SIMNEL, différent du fils du cordonnier, ayant été dreffé par un pretre du comté d'Oxford, nommé Simondi, se fit aussi passer pour comte de Varwick, fous le nom d'Edouard Plantagenes : c'étoit le fils d'un boulanger, mais doué de tous les talents propres à jouer le rôle le plus difficile. Il fur proclamé roi à Dublin par une faction en 1487, & Simondi lui mit sur la tête une couronne enlevée à une statue de la Vierge.

Mais Lambert Simuel ayant ete battu quelques jours après & fait prisonnier, le roi, tranquille sur son compte, lui laissa la vie par pitié; cependant, pour ne pas perdre toute sa vengeance, il lui donna l'office ridicule de marmiton dans sa cuifine. Ainsi sa royauté, dit M. l'abbé Millot, aboutit à un emploi digne de sa naissance. Dans la suite on le fit sauconnier. Tel fut le dénouement d'une comédie. qui ne laissa pas de faire couler beaucoup de sang. Edouard voulant un jour se venger des Irlandois, par le ridicule, fit servir à table leurs députés par ce même garçon de cuifine qu'ils avoient salué roi. Pour Simondi, il sue enfermé dans une prison inconnue, où il passa le reste de ses jours.

EDRICK, surnommé Stréon, (c'est-à-dire, Acquisiteur) homme d'une naissance fort obscure, sut, par son éloquence & par toutes fortes de rufes & d'intrigues, s'infinuer fort avant dans les bonnes graces d'Etheired II, roi d'Angleterre. Ce prince le fit duc de Mercie, & lui donna sa file Edgithe en mariage. Par cette alliance il mit dans sa maison un perfide, vendu aux Danois, qui ne laiffa jamais passer aucune occasion de trahir les intérêts du roi & du royaume. Edmond, fon beau-frere. découvrit sa perfidie, & se sépara de lui. Edrick se voyant démasqué, quitta le parti d'Ethelred, pour prendre celui de Canut. Quelque temps après il .entra dans le parti d'Edmond, qui avoit succédé à Echelred, & qui eut la générolité de lui pardonner. Ce fourbe lui fit voir bientôt à la battille d'Affeldun, ce qu'il avoit dans l'ame. Pendant que les deux armées étoient aux mains, il quitta toutà-coup son poste, & alla se joindre aux Danois, qui remporterent la

EGB 407 1764, 3 parties in-4°. Ce sont des figures de quadrupedes, d'oiseaux, d'infectes, de plantes, avec des explications en anglois & en françois. Cet ouvrage n'est pas moins cherché que le précédent.

victoire. La paix s'étant faite entre Edmond & Canut, Edrick craignit que l'union des deux rois ne lui fût fatale. Il mit le comble à toutes ses persidies, en faisant asfaffiner Edmond par deux de ses propres domestiques, en 1717. Canut conferva à Edrick le titre de duc de Mercie; mais ce ne fut pas pour long-temps. Ce monstre eur un jour l'insolence de lui re-Procher publiquement, a qu'il n'a-» voit pas récompensé ses servi-» ces, & particuliérement celui » qu'il lui avoit rendu, en le dé-» livrant d'un concurrent aussi re-» doutable que l'étoit Edmond ». Canut lui répondit tout en colere, .« que puisqu'il avoit la hardiesse » d'avouer publiquement un cri-» me fi noir, dont jusqu'alors il » n'avoit été que soupçonné, il » devoit en porter la peine ». En même-temps, fans lui donner le loifir de répliquer, il commanda qu'on lui couple la tête sur le champ, & qu'on jetat son corps dans la Tamise. On dit qu'il fit mettre cette tête sur le lieu le plus élevé de la tour de Londres. On prétend que c'est ce scélérat qui introduifit le tribut que les Anglois furent obligés de payer aux Danois

EDWIN, Voy. Dunstan.

EEKHOUT, (Gerbrant Verden.) Voyer VANDEN-EEKHOUT.

Effen, Voy. VAN-Effen.

EFFIAT ( Antoine Coëffier-Ruzé, dit le maréchal d') petit - fils d'un maître-d'hôtel du toi, fut furintendant des finances, en 1626, général d'armée es Piémont l'an 1630, enfin maréchal de France le premier janvier 1641. Mécontent d'avoir été aublié dans la promotion précédente, il s'étoit retiré à sa terre de Chilli, à 4 lieues de Paris; mais le cardinal de Richelieu, de la maison duquel il étois comme iptendant, le rappela & lui donna le bâson. Ce maréchal mousus le 27 juillet 1632, à Luzzelstein, proche de Treves, en allant commander en Allemagne. En moins de 5 à 6 ans, il avoit acquis de la réputation dans les armes par sa valeur; au confeil, par son jugement; dans les ambassades, par sa dextérité; Voy. IV. BACON) & dans le maniement des finances, par son exactitude & sa vigilance. Il étoit pere du marquis de Cinq-Mars. ( Voyez ce mot.) Il mourut fort riche. Ses biens ont passé dans la maison de Mazarin, par la Meilleraye son gendre. Ils lui venoient en partie de son grand-oncle maternel, qui les lui laissa, à condision qu'il porteroit le nom & les armes de Ruzé. Cet oncie, nommé Martin Ruzé, fils de Guillaume Ruzé, receveur des finances à Tours, étoit un bomme de mérite, qui fut secrétaire d'état sous Henri III & Hen-

EUDSA, EDUCA, EDULIA OU EDULICA, divinité qui préfidoit à ce qu'on donnoit à manger aux enfants, comme Potina ou Potica à ce qu'on leur donnoit à boire.

sous le nom de Danegels.

EDWARTS, (Georges) a donné une Hiftoire Naturelle des Oifeaux. Animaux & Infectes, en 210 planches coloriées, avec la description en françois, Londres, 1745-48-50 & 51., Iv parties in-4°: ouvrage intéressant, très-souvent cité par les naturalifies, entr'autres par M. de Buffon. On a encore de lui, Clanures d'Histoire naturelle, 1758,

EGBERT, premier roi d'Angle-

Cc iv

terre, se distingua par ses vertus & son courage. Il étoit à Rome à la cour de Charlemagne, quand les députés Anglois vinrent lui apporter la couronne. Charlemagne le voyant préta partir, tira son épée, & la lui présentant : Prince , dit-il , après que votre épée m'a si utilement servi, il est juste que je vous prête la mienne... Il soumit tous les petits rois de l'Angleserre, & régna paifiblement & glorieusement jusqu'à sa mort arrivée en 837. Ce sut lui qui ordonna qu'on donneroit à l'avenir le nom d'Angleterre à cette partie de la Grande-Bretagne que les Saxons avoient occupée.

EGEE, roi de l'Attique, & mari d'Ethra, dont il eut Thesee. C'est fous fon regne que Minos, roi de Crete déclara la guerre aux Athéniens, au sujet du meurtre de son fils Andro, ée. Les ayant vaincus, il leur imposa un tribut qui consistoit à envoyer tous les neuf ans en Crete, sept jeunes garçons & autant de filles des plus nobles familles, pour y être exposés à la fureur du minotaure, renfermé dans le labyrinthe. La 4º fois, le fort tomba fur son fils Thésée, qui fut obligé de s'embarquer avec les autres. Comme c'éroit l'usage de des voiles noires au vaisseau qui portoit ces malheureuses victimes, Egée, pénétré de douleur & fondant en larmes, recommanda à son fils, s'iléchappoit au danger, d'en faire mettre de blanches, afin qu'il pût connoître fon fort de loin. Thésée, vainqueur du minotaure, oublia la priere que fon pere lui avoit faite, & revint avec des voiles noires. Dès que ce malheureux Prince les apperçut du haut du rocher où il étoit monté, croyant son fils mort, il se précipita dans la mer, qui fut appeléo de son nom.

EGEON ou BRIARÉE, fils de Titan & dela Terre. Ce fur un géant d'une force extraordinaire, qui avoit cinquante rêres & cent bras. Il vomiffoit des torrents de flammes, il lançoit contre le ciel des rochers entiers qu'il avoit déracionés. Junon, Pallas & Nepture ayant réfolu d'enchaîner Jupiter dans la guerre des dieux, Thétis gagna Egéon pour Jupiter, qui lui rendit fon amitié, & lui pardonna fa révolte avec les Géants.

EGERIE, nymphe d'une beauté finguliere, que Diane changea en fontaine. Les Romains l'adoroient comme une Divinité, & les dames lui faisoient des sacrifices pour obtenir des accouchements heureux. Numa Pompilius, second roi des Romains, pour donner plus d'autorité aux lois qu'il vouloit établir, faisoit croire à ses sujets qu'il avoit des conférences fecrettes avec elle, & qu'elle lui révéloit tout ce qu'il devoit faire. Ovide prétend que la douleur que cette Nympho ressentit de la mort de ce Prince, la fit changer en fontaine. En effet, il y en avoit une de son nom hors de Rome, près de la porte Capene.

EGERTON, (Thomas) gardedes-sceaux d'Angleterre sous la reine Elisabeth, & chancelier sous Jacques I, sut surnommé le Désenseur incorruptible des droits de la Couronne. Il ne sut pas moins estimé pour sa droiture & son équité, que pour son favoir. Il mourut en 1617, à 70 ans, après avoir publié quelques ouvrages de jurisprudence.

EGESTE, fille d'Hyppotès prince Troyen, fut exposée sur un vaisseau par son pere, de peur que le fort ne tombât sur elle pour être dévorée par un monstre marin, auquel les Troyens étoient obligés de donner tous les ans une fille

EGI 409

pour expier le crime de Laomédon. Eg.fle aborda en Sicile, où le fleuve Crinife, fous la figure d'un taureau, puis fous celle d'un ours, combattit pour l'époufer, & en eut Acche.

ÉSGELING, (Jean-Henri) né à Brème en 1539, parcourut la plupart des royaumes de l'Europe, dans la vue de perfectionner son goût pour les antiquités Grecques & Romaines. De retour dans sa patrie, il sur nommé secrétaire de la république : emploi qu'il exerça avec distinction jusqu'à sa mort, arrivée en 1713, à 74 ans. On a de lui des explications de plusieurs médailles, & de quelques monuments antiques.

I. EGIALÉE, fœur de Phaéton, à force de verser des larmes sur le malheur de son frere, sur métamorphosée avec ses sœurs en peuplier. On croit que c'est la mê-

me que Lampétie.

II. EGIALÉE ou EGIALE, fille d'Adraste, roi d'Argos, & semme de Diomède. Vénus sus si irritée de la blessure que lui sit Diomede au sége de Troye, que, pour s'en venger, elle inspira à Egialée l'infâme desir de se livrer à tout le monde. Voyes III. DIOMEDE.

EGINARD ou EGINHARD, seigneur Allemand, élevé à la cour de Charlemagne, fit des progrès si rapides dans les lettres, que ce prince le fit son secrétaire. Il lui donna sa fille Imma en mariage. A ces bienfaits, il joignit encore la charge de fur-intendant de ses bâtiments. Après la mort de Charlemagne, Eginard se consacra à la vie monastique. Il se sépara de sa semme, & ne la regarda plus que comme sa sœur. Louis le Débonnaire lui donna plusieurs abbayes, dont il se défit pour se fixer à Selgenflat, monastere qu'il avoit fon-

dé. Il en fut le premier abbé. Eginard mourut faintement dans fa retraite, l'an 839. Nous avons de cet homme célebre une Vie de Charlemagne très-détaillée; & des Annales de France, depuis 741 julqu'en 829. Dom Bouques a inféré ces deux ouvrages curieux dans fa grande Col-Jection des Historiens de France. On a encore de lui LXII Leures; Francfort, 1714, in - fo; importantes pour l'histoire de son siecle: on les trouve aussi dans le Recueil des Historiens de France, de Duchesne. Eginard étoit l'écrivain le plus poli de son temps; mais ce temps, moins barbare que les siecles qui l'avoient précédé, l'étoit encore beaucoup. Nous avons composé cet article d'après l'idée commune que le plus grand nombre des historiens donne d'Eginard. Le nouvel éditeur des Œuvres de Bossuer, dit, dans une note sur la défense de la Déclaration du Clerge de France, qu'il est difficile de croire qu'Eginard ait vécu du temps de Charlemagne. Eginard, dans la Vie de ce prince, s'excuse de ce qu'il ne parle point de sa naissance & de son ensance; « parce qu'il n'y » a plus, dit il, d'homme vivant » qui en ait connoissance ». Cela veut dire tout au plus, à ce qu'il paroît (& c'est le sentiment des savants auteurs de l'histoire littéraire de France ) qu'Eginard n'exécuta fon dessein que plusieurs années après la mort de son héros.

EGINE, fille d'Afope, roi de Béotie, fut si tendrement aimée de Jupiter, que ce dieu s'enveloppa plusieurs fois d'une slamme de seu pour la voir. Il eut d'elle Eague,

juge des enfers.

EGINETE, voy. Paul Egi-

NETE , nº. XII.

EGISTHE, fils de Thyeste & de Pelopée. Thyeste, à qui l'oracle

.avoit prédit que le fils qu'il auroit de sa propre fille Pélopée, vengeroit un jour les crimes d'Atrée, fit cette fille prêtresse de Minerve des sa tendre jeunesse, avec ordre de la transporter dans des lieux qu'il ne connoîtroit pas, & avec défense de l'instruire touchant sa naissance. Il crut, par cette précaution, éviter l'incesse dont il étoit menacé; mais quelques années après, l'ayant rencontrée dans un voyage, il la viola sans la connoître. Pélopée lui arracha son épée, & la garda. Quelque temps après que Thyeste eut quitté Pélople, elle eut un fils : elle le fit élever par des bergers, qui le nommerent Egifthe. Lorsqu'il fut en âge de porter les armes, elle lui fit présent de l'épée de Thyeste. Ce jeune prince 's'avança dans la cour d'Acrée, qui le choisit pour aller affassiner son frere, dont le perfide vouloit envahir les états. Thyeste reconnut son épée : cela lui donna lieu de faire plusieurs questions à Egisthe, qui répondit qu'il la tenoit de sa mere. On obtint de lui de la faire revenir; & après quelques recherches, Thyeste se souvint de l'oracle. Egyfthe, indigné d'avoir obéi à Atrée pour venir égorger son pere, retourna aussi-tôt à Mycenes, où il tua Atrée. Clytemnestre lui ayant plu, il affassina, par son conseil, Agamemnon son époux, & s'empara du trône de Mycènes. Orefte, fils d'Agamemnon, dia la vie au meurtrier de son pere.

ÉGLÉ, Nymphe, fille du Soleil, qui se plaisoit à faire des tours de malice aux bergers. Ayant un jour trouvé le vieux Silène ivre, elle se joignit aux deux satyres Chronis & Mnasile pour lui lier les mains avec des sleurs; après quoi, elle lui parbouilla le visage avec des

mûres.

EGLY, voyez Montenault.

EGMONT (§ Lamoral, comte d'), un des principaux seigneurs des Pays-Bas, né en 1522, d'une maison illustre de Hollande, se distingua dans les armées de l'empereur Charles V, qu'il suivit en Afrique l'an 1544. Nommé général de la cavalerie sous Philippe II, il se signala à la bataille de St-Quentin en 1557, & à celle de Gravelines en 1558. Mais, après le départ de Philippe pour l'Espagne, n'ayant pas voulu ; à ce qu'il disoit lui-même, se battre pour rétablir les lois pénales & l'inquisition, il prit parti dans les troubles qui s'éleverent dans les Pays-Bas. Il tâcha cependant de porter la gouvernante de ces provinces, & les seigneurs consédérés contr'elle, à la paix & à la modération. Il prêta même ferment entre les mains de cette princesse, de soutenir la religion Romaine, de punir les sacrileges, & d'excirper l'hérésie. Mais ses liaisons avec le prince d'Orange & les principaux nobles partifans de ce prince, le rendoient suspect à la cour d'Espagne. Le duc d'Albe ayant cté envoyé par Philippe II dans les Pays-Bas pour réprimer les rebelles, lui fit trancher la tête à Bruxelles, le ; juin 1568, auffi bien qu'à Philippe de Montmorency, comte de Horn. Le comte d'Egmont avoit 46 ans; il mourut avec réfignation & dans la communion de l'église Catholique. L'ambassadeur de France marqua à sa cour, qu'il avoit vu tomber cette tête qui avoit deu \* fois fait trembler la France. Le même jour que le comte d'Esmone fut exécuté, son épouse,

§ Et non pas l'Amiral, comme on le-lisoit dans les 2res édit. de la Henriade.

Sabine de Baviere, étoit venue à Bruxelles pour consoler la comtesse d'Aremberg sur la mort de son mari. Ce fut dans le temps qu'elle s'acquirto: t de ce devoir de charité. qu'on vint lui annoncer l'accablance nouvelle de la condamnation du comte son époux. Le comte d'Egmont avoit écrit à Philippe II, pour lui protester « qu'il » n'avoit jamais rien entrepris p contre la religion Catholique, " ni contre les devoirs d'un bon " fujet "; mais cette justification parut infufficante. On vouloit d'ailleurs faire un exemple: & Philippe II dit, à l'occasion de la mort des comtes d'Egmons & de Horn, qu'il faifoit tomber ces tites, parce que des têtes de Saumons valoient mieux que celles de plusieurs milliers de Grenouilles. La postérité du comte d'Egmone a été éteinte dans la personne de Procope - François, comte d'EG-MONT, général de la cavalerie & des dragons du roi d'Espagne, & brigadier des armées du roi de Françe, mort sans enfants à Fraga en Aragon, en 1707, âgé de 38 ans... Maximilien d'EGMONT, comte de Buren, général des armées de Charles-Quint, de la même famille que les précédents, mais d'une branche différente, montra sa valeur & son habileté dans les guerres contre François I. Mais il affiégea vainement Terouane, & mourut d'une esquinancie à Bruxelles en 1548. Le président de Thou dit qu'il étoit grand dans la guerre & dans la paix, & loue sa fidélité & sa magnificence. Son médecin, André Vefale, lui ayant, dit-on, prédit l'heure de sa mort, il fit un festin à ses amis, & leur distribua de riches présents. Après le repas, il se remit au lit, & mourut, à ce qu'on prétend, précisément au temps que Vesale lui avoit annoncé.

EGNACE, (Jean-Baptiste) dis-

ciple d'Ange Politien, maître de Lion X, fut élevé avec ce pontife, fous les yeux de cet habile homme. S'il y eut depuis une grande différence dans la fortune de ces deux disciples, il n'y en eut point dans leur goût pour les belles-lettres. Egnace les professa à Venise sa patrie, avec le plus grand éclat. La vieillesse l'avant mis hors d'état de continuer, la république lui accorda les mêmes apointements qu'il avoit eus lorsqu'il enseignoit, & affranchit ses biens de toutes fortes d'impositions. Egnace mourut au milieu de ses livres, ses seuls plaisirs, le 4 juillet 1553, à 80 ans. Ses écrits sont au dessous de la réputation qu'il s'étoit acquise par une heureuse facilité de parler, & par une mémoire toujours fidelle. Il étoit extremement sensible aux éloges & aux critiques. Robonel avant censuré ses ouvrages, il répondit (dit on) par un coup de bayonnette dans le ventre, qui pensa emporter le critique... Les principaux ouvrages d'Egnace sont: I. Un Abrigé de la vie des Empcreurs, depuis Cefar jusqu'à Maximilien; en latin, 1588, in-8°. Cet ouvrage, un des meilleurs que nous avons fur l'Histoire Romaine, a été traduit pitoyablement par le trop fécond abbé de Morelles, dans fon Addition à l'Histoire Romaine, 1664, 2 vol. im12. II. Traité de l'origine des Turcs, publié à la priere de Loon X. III. Un Panégyrique laein, de François I, en vers héroïques, (Venise, 1540), qui déplut a Charles-Quint, rival de ce prince. L'empereur s'en plaignit à Paul III, alors ennemi de la France. Ce pontife fit agir si fortement contre le panégyriste, qu'il pensa être accable. IV. De savantes Remarques fur Ovide. V. Des Notes fur les Epitres familieres de Cicéron, & sur Suctonc.

I. EGON, athlete fameux dans la fable. Il traîna par les pieds au haut d'une montagne un taureau furieux, pour en faire présent à la bergere Amaryllis. Il n'avoit pas moins d'appétit que de force; car, dons un seul repas, il mangea 80 gâteaux.

II. EGON, Voyez FURSTEM-

BERG, nos. III: & IV.

EGYPIUS, jeune homme de Thestalie, obtint à force d'argent Tymandre, la plus belle femme qui fût alors. Néophron, fils de Tymandre, indigné d'une convention aussi odieuse, obtint la même chose de Bulis, mire d'Egypius. S'étant informé enfuite de l'heure à laquelle il devoit venir trouver Tymandre, il la fit fortir, & mit adroitement Bulis à sa place. Egypius vint au rendez-vous, & eut ainsi commerce avec sa propre mere, qui ne le reconnut qu'après. Ils eurent tant d'horreur de cette action, qu'ils voulurent se tuer; mais Jupiter changea Egypius & Néophron en vautour, Bulis en plongeon, & Tymandre en épervier.

EGYPTUS, fils de Neptune & de Libye, & frere de Danaüs, avoit 50 fils, qui épouserent les 50 filles de son frere, appelées Danaïdes. (Voyez DANAÏDES). Ce prince mérita par sa fagesse, sa justice & sa bonté, que le pays dont il étoit souverain prît de lui le nom d'Egypte. Il régnoit environ 320 ans avant la guerre de Troie.

EGYS, (Richard) Jéfuite, né à Rhinsfeld en 1621, mort en 1659, s'est distingué par ses Poësies Latines. Les principales sont, l. Poemata facra. II. Epistola morales. III. Comica varii generis. La latinité en est assez pure; mais elles manquent quelquesois de génie.

EICK, (Hubert van-) peintre, né en 1366 à Mafeick au diocese de Liege, eut pour disciple son frere Jean Eick, plus connu fous le nom de Jean de Bruges: [Voyeq BRUGES]. Hubert fit divers tableaux pour Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui lui donna des marques publiques de fon estime. Il mourut en 1426, à 60 ans. Il y a eu du mêne nom un professeur d'humanités a Utrecht sa patrie, qui a laissé des Poésies latines ignorées, sur lesquelles on sit ce distique épigrammatique:

(Pour l'entendre, il faut favoir que Van-EICK, en Hollandois, fignifie de CHÈNE).

Cum tua duritie superent epigrammata quercum,

Jure tuum cingat querna corona caput,

EISÉE, (Charles) habile dessinateur, mort à Bruxelles le 4 janvier 1778, fut traité par la fortune comme presque tous les gens de mérite: il mourut dans la médiocrité. Ses dessins des figures des Contes de la Fontaine, 1762, 2 vol. in -8°. des Métamorphoses d'Ovide, 1767, 4 vol. in-4°. de la Henriade, en 2 vol. in-8°. sont estimés des connoisseurs.

EISENGREIN (Guillaume) chanoine de Spire sa patrie, est auteur
d'un ouvrage intitulé: Catalogus
testium veritatis, publié en 1565,
in-fol. C'est une liste sans choix &
sans discernement, des écrivains
eccléssastiques qui ont combattu
les erreurs de leur temps, & par
avance celles des siecles derniers.
Flaccus Illyricus a fait sous le
même titre, un Catalogue de ceux
qui ont combattu en faveur du
Calvinisme.

EISENSCHMID, (Jean-Gaspard) docteur en médecine, naquit à Strasbourg en 1656. Dans un voyage qu'il sit à Paris, il se lia avec plusieurs savants, & particulièrement avec du Verney & Tournefon. Il fut affocié à l'académie des sciences au rétablissement de cette société, & mourut en 1712, à 56 ans, à Strasbourg, où il s'étoit fixé au retour de ses voyages. On a de lui, l. Un Traité des Poids 6 des Mesures de plusieurs Nations, 6 de la valeur des Monnoies des Anciens. Il. Un Traité sur la figure de la Terre, intitulé Elliptico-Sphéroide. Il cultiva les mathématiques, sans négliger la médecine.

EKLES, (Salomon) Anglois, fit pendant plusieurs années les délices de l'Angleterre, par fa dextérité à toucher des instruments, & ensuite lui servit de jouet pendant plusieurs autres, par son soible pour les solies des Quakers. Séduit par cette sede, il brûla fon luth & ses violes, & imagina un expédient nouveau pour s'assurer de la véritable religion : c'étoit de rassembler sous un même toît les hommes les plus vertueux des différentes sociétés qui partagent le Christianisme; de vaquer là tous ensemble à la priere, & d'y passer 7 jours sans prendre de nourriture. Alors. disoit-il, ceux sur qui l'esprit de Dieu se manisestera d'une maniere sensible, c'est-à-dire par le tremblement des membres & par des illustrations intérieures, pourront obliger les autres à souscrire à leurs décisions. Personne ne voulut faire l'épreuve de ce bizarre projet. Ekles travailla en vain pour répandre sa démence; fes prédictions, ses invectives, fes prétendus miracles, ne servirent qu'à le faire passer de prison en prison. Enfin, l'insensé ayant reconnu la vanité de ses prophéues, finit sa vie dans le repos. mais fans religion. Il mourut vers la fin du dernier siecle.

ELA, roi d'Ifraël, fils de Baafa, fuccéda à fon pere, l'an 930 avant Jefus-Chrift; & la 2<sup>e</sup>. année de fon regne, il fut assainé dans un sestin par Zamri, un de ses officiers.... Il y a eu du même nom un prince Iduméen, successeur d'Olibama; un autre, pere de l'insolent Séméi; & quelques autres moins connus,

ELAD, fils de Suahala, s'étant rendu secrettement dans la ville de Geth, avec son frere, pour la surprendre, sut découvert par les habitants qui les égorgerent tous deux.

ELAM, fils de Sem, eut pour fon partage le pays qui étoit à l'Orient du Tygre & de l'Affyrie, Il fut pere des peuples connus sous le nom d'Elamites ou Elaméens. Chodorlahomor, qui vainquit les petits rois de la Pentapole, & qui fut défait par Abruham, étoit souverain de ces peuples. La capitale du pays étoit Elymaïde, où l'on voyoit le fameux Temple de Diane, qu'Antiochus voulut piller, & où il fut tué. L'Ecriture fait mention de quelques autres perfonnages de ce nom.

ELBENE, (Alphonfe d') favant évêque d'Albi, né à Florence d'une famille illuftre, gouverna fagement son église dans un temps trèsfacheux. Il mourut le 8 février 1608, dans un age avancé, laifsant plusieurs ouvrages. Les principaux font, I. De regno Burgundia & Arelatis, 1602, in . 4°. II. De familia Capeti, 1595, in-80, &cc. On n'en connoît guere aujourd'hui que les titres.... Il ne faut pas le confondre avec fon neveu Alphonfe d'ELBENE, qui lui succèda dans l'archevêché d'Albi, dont il étoit archidiacre. Ce prélat, zélé catholique, fut obligé de quitter son siège à cause des troubles qui agitoient le Languedoc. Il mourus à Paris, conseiller d'état, l'an

ELBŒUF, (Réné de Lorraine, marquis d') étoit 7°. fils de Claude

duc de Guise, qui vint s'établir en France; il fut la tige de la branche des ducs d'Elbauf, & mourut en 1566: ( Voyez BLARU. ) Charles II, fon petit-fils, mort en 1657, avoit épousé Catherine-Henriette fille de Henri IV & de Gabrielle d'Estrées. qui mourut en 1663. Ils eurent part l'un & l'autre aux intrigues de cour, sous les ministeres des cardinaux de Richelieu & Mazarin. Le cardinal de Reiz peint ainfi le duc d'Elbauf : " Il n'avoit du cœur, » que parce qu'il est impossible » qu'un prince de la maison de » Lorraine, n'en ait point. Il avoit » tout l'esprit qu'un homme qui a » plus d'art que de bon sens, peut » avoir: c'étoit le galimathias le » plus fleuri... » Sa postérité masculine finit dans for petit-fils Emmanuel - Maurice, duc d'Elboeuf, qui, après avoir fervi l'empereur dans le royaume de Naples, revint en France en 1719, & finit sa longue carriere en 1763, dans fa 86° année, sans postérité de deux fem-'mes qu'il avoit époufées.. Ce prince avoit fait bâtir près de Portici un palais ou château de plaisance. Comme il vouloit l'orner de marbres anciens, un paysan de Portici lui en apporta de très-beaux, qu'il avoit trouvés en creufant son puits. Le duc d'Elbauf achera le terrain du paysan & y sit travailler. Ses fouilles lui procurerent de nouveaux marbres, &, ce qui valoit beaucoup mieux, sept flatues de sculpture Grecque, dont il fit présent au roi de Naples: Ces excavations furent la premiere origine de la découverte de la fameuse ville d'Herculanum... Le titre de duc d'ELBŒUF a passé à la branche d'Harcourt & d'Armagnac, qui descendoit d'un frere de Charles II, dont nous avons parlé plus haut.

I. ELEAZAR, fils d'Aaron, son successeur dans la dignité de grand-

prètre, l'an 1452 avant J. C., suivit Josus dans la terre de Chanaan, & mourut après douze ans de pontificat.

II. ELEAZAR, fils d'Aod, frere d'Isai, un des trois braves qui traverserent avec impétuofité le camp des ennemis du peuple de Dieu, pout aller querir au roi David de l'eau de la citerne qui étoit proche la porte de Bethléem. Une autre fois, les Ifraëlites faifis d'une frayeur fubite, à la vue de l'armée nombreuse des Philistins, prirent lachement la fuite, & abandonnerent David. Eléazar seul arrêta la fureur des ennemis, & en fit un si grand carnage, que son épée se trouva collée à sa main, l'an 1047 avant Jefus-Christ.

III. ELÉAZAR, fils d'Onias, & frere de Simon le Juste, succéda à fon frere dans la souveraine sacrificature des Juiss. C'est lui qui envoya 72 savants de la nation à Ptolomée-Philadelphe, roi d'Egypte, pour traduire la Loi d'Hébreu en Grec, vers l'an 277 avant J. C. C'est la version qu'on nomme des Septante.... Eléazar mourut après 30

ans de pontificat.

IV. ELEAZAR, vénérable vieillard de Jérufalem, & un des principaux docteurs de la loi, fous le regne d'Antiochus Epiphanes roi de Syrie. Ce prince ayant voulu lui faire manger de chair de porc, il aima mieux perdre la vie que de

transgresser la loi.

V. ELEAZAR, le dernier des 5 fils de Matathias, & frere des Macchabées, les seconda dans les combats livrés pour la désense de leur religion. Dans la bataille que Judas Macchabée livra contre l'armée d'Autochus Eupator, is se fit jour à travers les ennemis pour tuer un éléphant, qu'il crut être celui du roi. Il se glissa sous le ventre de l'animal, & le perça à coups d'é-

ELE

415

bée; mais il fut accablé par son poids, & reçut la mort en la lui donpant.

VI. ELÉAZAR, magicien célebre fous l'empire de Vespasien, qui, par le moyen d'une herbe enfermée dans un anneau, délivroit les possédés, en leur metrant cet anneau sous le nez, Il commandoit au démon de renverser une cruche pleine d'eau, & le Démon obésisoit. L'historien Joseph, qui rapporte ce conte, montre beaucoup de crédulité & peu de discernement.

VII. ELÉAZAR, capitaine de l'armée de Simon fils de Gioras, fut chargé d'aller commander à la garnison du château d'Hérodion, de remettre certe forteresse au pouvoir de son maître. A peine eut-il déclaré le sujet de sa commission, qu'on ferma les portes pour le tuer; mais il se jeta en bas par une senètre, se brisa tout le corps, et mourut quelques moments après sa chute.

VIIL ELÉAZAR, capitaine Juif, se jeta dans le château de Macheron, & le défendit très-vigoureusement après le siège de Jérusalem. Cette place n'auroit pas été prise si aisément, sans le malheur qui arriva à Eléazar. Il s'étoit arrêté au pied des murailles, comme pour braver les Romains, quand un Egyptien l'enleva adroitement, & le porta au camp. Le général, après l'avoir fait battre de verges, fit élever une croix, comme pour le crucifier. Les assiégés avoient conçu pour lui une si haute estime, qu'ils aimerent mieux rendre la place, que de voir périr un homme digne d'être immortel par la vertu, son courage, & son zele patriotique.

IX. ELÉAZAR, autre officier Juif, voyant la ville de Masséda, dans laquelle il s'étoit jeté, réduite aux abois, persuada à ses compagnons de se tuer eux-mêmes, plutôt que de tomber entre les mains des Romains. Ils le crurent; & s'égorgerent les uns les autres.

\* ELECTE, fut une des premieres femmes qui se convertirent à Jesus-Christ. C'est elle à qui l'apôtre St Jean écrivit, pour la conjurer de s'éloigner de la compagnie des hérétiques Basilide & Cérinthe,

ELECTIQUE (la SECTE) Voy.

Potamon.

ELECTRE, fille d'Agamemnon & de Clysemnestre, & sour d'Oreste, porta son frere à venger la mort de leur pere, tué par Egisthe. (Voyez I. CREBILION vers le milieu) Il y eut aussi une Nymphe de ce nom, fille d'Atlas. Elle sut aimée de Jupiter, dont elle eut Dardanus, qui fonda le royaume de Troie.

I. ELEONOR d'AUTRICHE, reine de France & de Portugal, étoit fille de Philippe I, archiduc d'Autriche, roi d'Espagne, & de Jeanne de Castille, & sœur des deux empereurs Charles-Quint & Ferdinand I. Elle naquit à Louvain en 1498. A une figure touchante elle joignoit un port modeste & un son de voix agréable. Elle épousa en 1519 Emmanuel roi de Portugal, & après la mort de ce prince elle fut recherchée par François I. Le mariage se célébra à l'abbaye de Capfieux, entre Bordeaux & Baionne. au mois de Juin 1530. Sa bonté naturelle & fa douceur lui gagnerent pendant quelque temps le cœur de son époux, & lui attirerent les hommages des poëtes François. Comme elle ménagea une entrevue entre Charles-Quint & François 1. Beze lui adressa une perite piece latine, qu'on a rendue ainsi en francois:

D'Hélene on chanta les attraits;
Auguste Eléonor, vous n'êtes pas
moins belle.

ELE Mais bien plus estimable qu'elle: Elle causa la guerre, & vous donnez

la paix. Cependant le crédit de la duchesse d'Etampes, & de tous ceux qu'elle protégeoit auprès du roi, réduisit celuide la reine à fort peu de chose. Les exercices de piété & la lecture faisoient ses occupations, la chasse & la pêche ses amusements : elle y accompagnoit le roi, & servoit d'ornement aux parties qu'il faifoit à Fontainebleau ou à Saint-Germain. Quelques historiens l'ont accusée d'avoir engagé le connétable de Montmorenci à se contenter de la parole que donna l'empereur, à son passage en France, en 1540, de remettre au duc d'Orléans l'investiture du Milanès, sans en tirer d'acte par écrit, comme la prudence l'exigeoit. On va même jusqu'à dire que Montmorenci eut cette complaifance pour la reine, parce qu'il aimoit cette princesse. Cette faute eut des suites, puisque Charles-Quint ne tint pas sa promesse. Mais je ne vois pas (dit M. du Radier) que cette accusation soit bien prouvée, & il y a bien plus

d'apparence que la vanité du connétable, flattée par l'empereur, qui lui fit des honneurs extraordinaires, & peut-être les intrigues de l'empereur auprès de la ducheffe d'Etampes, furent la cause de la faute de Montmorenci : au moins est-il certain qu'Eléonor n'y contribua qu'en second, & peut-être fut-elle trompée elle-même par fon frere. Après la mort de François I, Eléonor qui n'en avoit pas

eu d'enfants, & qui n'eût pu te-

nir en France un rang qui eût ré-

pondu à celui qu'elle quittoit, se

retira d'abord dans les Pays-Bas auprès de l'empereur, & depuis

(en 1556) en Espagne. Elle mou-

rut à Talavera, à 3 lieues de Ba-

dajos, le 18 février 1558.

II. ÉLÉONOR DE CASTILLE reine de navarre, fille de Henri II, dit le magnifique, roi de Castille, fut mariée en 1375 à Charles III, dit le noble; roi de Navarre. S'étant brouillée avec fon époux, elle se retira en Castille, où elle excita quelques féditions contre le roi Henri III fon neveu. Ce prince fut contraint de l'affiéger dans le château de Roa, & la renvoya au roi Charles son mari, qui la reçut avec beaucoup de générofité, & en eut 8 enfants. Eléonor mourut à Pampelune en 1416, avec la réputation d'une femme d'esprit,

mais d'un caractere inquier. III. ÉLÉONOR TELLES, fille de Martin-Alphonse Telles, étoit femme de Laurent d'Acugna. Ferdinand I, roi de Portugal, touché de ses charmes, la demanda à son mari, qui la lui céda. Ce prince l'éponfa en 1371. Après la mort de Ferdinand, Eléonore fut maltraitée par Jean, grand-maître de l'Ordre d'Avis, qui se fit proclamer roi de Portugal; parce qu'elle avoit pris le parti de Jean II, roi de Castille, son gendre. Le grandmaître poignarda en sa présence Jean Fernandez d'Andeyero, comte de Uten, son favori. Cette princesse infortunée se retira à Santaren pour s'y défendre. Elle demanda du secours au roi de Castille fon gendre; mais ce prince, qui se défioit d'elle, la fit conduire à Tordesillas, où elle sut ensermée dans un monastere jusqu'à sa mort. Sa beauté étoit sans tache, mais sa vertu pe l'étoit pas: elle se déshonora par ses amours & par ses cabales.

1. ÉLÉONORE, duchesse de Guienne, fuccéda à fon pere Guillaume IX, en 1137, à l'âge de 15 ans, dans ce beau duché qui comprenoit alors la Gascogne, la Saintonge & le comté de Poitou. Elle

epoula

ELE Epousa, la même année, Louis VII (Voyez ce mos), roi de France, prince plus rempli de petiteffes que de vertus. Ce monarque raccourcit ses cheveux, & se fit rafer la barbe, fur les représentations du célebre Pierre Lombard. qui lui perfuada que Dieu haiffoit les longues chevelures. Eléonore, princesse vive, légere & badine, le railla fur ses cheveux courts & son menton rasé. Louis lui répondit gravement qu'il ne falloit point plaifanter fur de pareilles matieres. Une femme qui commence à trouver son mari ridicule, ne tarde guere à le trouver odieux, sursout fi eile a quelque penchant à la galanterie. Louis ayant mené son épouse à la terre sainte, elle Le dédommagea des ennuis que lui caufoit ce long voyage, avec Raissond fon oncle, prince d'Antioche; & un jeune Turc, nommé Saladin, d'une figure aimable. Le toi auroit du ignorer ces affronts, ou y remédier tout de fuite. A fon retour en France, il lui en fit des reproches très piquants. Eléonore y répondit avec beaucoup de hauteur, & finit par lui proposer le divorce. Elle en avoit un moyen; difoit-elle, en ce qu'elle avoit cru se marier à un Prince, & qu'elle n'avoit épousé qu'un Moine. Leurs querelles s'aigrirent de plus en plus; & enfin ils firent caffer leur mariage, sous prétexte de parenté, en 1152. Eléonore, dégagée de ses premiers liens, en contraete de feconds, fix semaines après, avec Hehri II, duc de Normandie, depuis roi d'Angleterre, à qui elle porta en dot le Poitou & la Guienne. De là vintent ces guerres qui ravagerent la France pendant 300 ans. Il périt plus de trois millions de François & presque autant d'Anglois, parce qu'un archevêque (dit un historien célebre) s'étoit faché

contre les longues chevelures, parce qu'un roifavoit fait raccourcir la tienne & couper fa barbe, & que sa semme l'avoit trouvé ridicule avec des cheveux courts & un menton rafé. Eléonore eut quatre fils & une fille de fon nouveau mariage. ( Voyet II. ROSEMONDE ). Dès l'année 1162, elle céda la Guienne à Richard, son second fils, qui en rendit hommage au roi de France. Elle mourut en 1204 avec une réputation d'esprit & de coquetterie. Mauhieu Paris dit que cette princesse écrivit au pape Céleftin III, & à l'empereur Henri IV, des lettres très-ingénieuses. Mais les lettres au pontife sont attribuées à Pierre de Blois, & se trouvent même dans ses Œuvres. Il y a apparence que cet écrivain composa les autres; mais c'est toujours beaucoup, qu'une reine fache connoître les gens d'esprit & les employer. Larrey publiz une Hiftoire curieuse de cette princesse celebre, à Rotterdam en 1691, in-12.

II. ELÉONORE de Gonzague. Voy. GONZÁGUE, nº III.

III. ELÉONORE de BAVIERE Voy. ULRIQUE.

I. ELEUTHERE, (St) natif de Nicopolis, d'abord diacre du pape Anice, fut ordonné prêtre, & enfuite élu pape le 1er mai 170, après la mort de Soter. Il combittit, avec beaucoup de zele, les erreurs des Valentiniens, pendant fon pontificat. Les choses qui rendent céleore ce pontificat, sont la more glorieuse des Martyrs de Lyon; & l'ambaffade qu'il reçut de Lucius, roi de la Grande-Bretagne, pour demander un missionnaire qui lui enseignat la religion Chrétienne. Se Eleuthere moutut le 25 mai 189 , après avoir gouverné l'Eglise pendant plus de 16 ans... ELEUTHERE

pagnon de St Denys.

II. ELEUTHERE, exarque d'Italie pour l'empereur Heraclius, ne fut pas plutôt arrivé à Ravenne, qu'il y fit le procès aux meurtriers de Jean son prédécesseur. Il se rendit ensuite à Naples, où, ayant affiégé Jean Conopfin, qui lui en avoit fermé les portes, il le contraignit de se rendre à sa discrétion. & le fit mourir; mais Eleuthere, après avoir puni les révoltés, tomba lui - même dans la rébellion. L'empire étoit agité au-dedans & au-dehors. Il profita de ces circonstances, pour se rendre maître de ce qui appartenoit à l'empereur dans l'I:al:e. Après la mort du pape Dieu-donné l'an 617, il crut que le faint - fiege feroit vacant longtemps; & que :andis que le peuple seroit occupé à élire un nouveau pontife, il lui seroit aisé de se saifir de la ville. Dans cette vue, il traita fon armée encore plus favorablement qu'il n'avoit fait, lui fit distribuer beaucoup d'argent, & lui promit de grands avantages; mais les foldats & les officiers, détestant sa rébellion, se jeterent fur lui, l'affemmerent & lui couperent la tête, qu'ils envoyerent à Héraclius vers la fin de décembre 617.

III. ELEUTHERE, (Augustin) favant Luthérien Allemand, dont on a un petit Traité rare & fingulier , De arbore scientia boni & mali, Mulhausen, 1560, in-8°.

ELFRED, Voyer Alfred.

ELFRIDE, ou Elfrede, femme d'Edgar, roi d'Angleterre, ( Voyez EDGAR) eut de ce prince un fils nommé Ethelred, lequel succéda à Edouard, son frere aîné, qu'Elfride avoitfait poignarder en 97 g. ( Voy. II. EDOUARD.) Cette cruelle princeffe, pour expier fon crime, fonda deux monasteres, dans l'un defquels elle termina ses jours. On dit qu'elle se couvroit souvent le corps de petites croix, afin d'écarter d'elle le Démon qu'elle n'avoit que trop sujet de craindre.

ELIAB, le troisseme de ces vaillants hommes qui se joignirent à David, quand il fuyoit la perfécution de Saul. Il rendit à ce prince affligé des services très-confidérables dans toutes fes guerres.

I. ELIACIM, grand-prêtre des Juiss sous le roi Manassès. Ce prince étant devenu un modele de pénitence depuis sa prison, ne s'appliquoit qu'à réparer les maux/qu'il avoit faits à la religion & à l'état; & pour cela il avoit mis toute la confiance dans Eliacim, & no faisoit rien sans son conseil. Celuici se trouvoit ainsi chef de la religion & ministre d'état. Il est quelquefois nommé Joachim: plufieurs favants croient qu'il est l'auteur du livre de Judith ... Il y avoit encore de ce nom un sacrificateur, qui revint de Babylone avec Zorobabel; & un fils d'Abiud, parent de J. C. felon la chair.

II. ELIACIM, roi de Juda, Voy.

JOACHIM, no. I.

I. ELIE, prophete d'Ifraël, originaire de Thesbé, vint à la cour du roi Achab, l'an 912 avant J. C. Il annonça à ce prince impie les menaces du Seigneur : il lui prédit le fléau de la féchereffe & de la famine. Dieu lui ayant ordonné de se cacher, il se retira dans un désert, où des corbeaux lui apportoient sa nourriture. Il passa de cerre folitude à Sarepta, ville des Sidoniens, & y multiplia l'huile de la veuve qui le reçut. Acha rendoit à l'idole de Baal un culte sacrilege : le prophète vint en sa présence pour le lui reprocher. Il affembla le peuple, donna le défi aux prêtres de Baal; & fa victime ayant été confumée par le feu, il

les fit mettre à mort. Menacé par Jésabel, femme d'Achab, irritée du châtiment des faux prophetes; il s'enfuit dans un désert : un ange l'y nourrit miraculeusement. Il se retira ensuite a Oreb, où Dieu lui apparut, & lui ordonna d'aller Tacrer Hazael, roi de Syrie, & Jehu, roi d'Ifraël. Les miracles d'Elie n'avoient pas changé Achab. Le prophete vint encore le trouver pour lui reprocher le meurire de Naboth, qu'il avoit fait mourir après s'être emparé de sa vigne. Il prédit peu-après à Ochosias, qu'il mourroit de la chute qu'il avoit eue, & sit tomber le seu du ciel sur les envoyés de ce prince. Le ciel l'envioit à la terre; il fut enlevé par un chariot de feu, vers l'an 895 avant J, C. Elisée, son disciple, reçut son esprit & son manteau. On fait la fête de l'enlevement d'Elie, dans l'Egiife Grecque. On croit qu'il fut transporté, non dans le séjour de la Divinité. mais dans quelque lieu au-dessus de la terre. Nous disons, on croit: car dans des questions aussi délicates, il n'est pas permis de décider : il est même hardi de conjecturer, & de vouloir pénétrer ce que Dieu s'eft plu à nous cacher.

L'Eglise honore, le 16 sévrier, cinq Chrétiens d'Egypte qui sous-frirent le martyre à Césarée en Palestine, lan 309 de J. C. & qui sont connus sous le nom de St. ELIE & ses compagnons. On croit que me voulant pas déclarer devant les persécuteurs leurs noms propres, qui étoient peut-être ceux des saux Dieux, ils prirent les noms d'Elie, Jérémie, Isaie, Samuel & Daniel, ELIE eut la tête tranchée; & ses compagnons subirent le même sup-

plice.

II. ELIE, ou ELI AS Levita, rabbin du feizieme fiecle, natif d'Allemagne, paffa la plus grande par-

tie de sa vie à Rome & à Venise, où il enseigna la langue Hébraïque à plufieurs savants de ces deux villes, & même à quelques cardinaux. C'est le critique le plus éclairé que les Juifs modernes, presque tous superstitieux, aient eu. Il a rejeté, comme des fables ridicules, la plupart de leurs traditions. On lui doit I. Lexicon Chaldaicum, Ina 1541, in-fol. II. Traditio Dodrina, en hébreu, Venise 1538, in-4°; avec la version de Munster; Bale, 1539. in 8°. III. Colledio locorum in quibus Chaldaus paraphrastes interjecit nomen Meffin CHRISTI ; lat. verfa à Genebrardo, Paris 1572, in-8°. 1V. Plusieurs Grammaires Hébraiques, in-8º, nécessaires à ceux qui veulent approfondir les difficultés de cette langue. V. Nomenclatura Hebraica. linæ 1542, in-4°. Eadem en hebreu & en latin, par Drufius, Francker 1681 , in-8°.

I. ELIEN, (A. Pomponius ÆLIA-NUS) Tyran dans les Gaules sous Dioselétien: Voy. son histoire dans l'art. AMAND, n°. III.

II. ELIEN, (Claudius ÆLIANUS) vit le jour à Preneste, aujourd'hui Palestrine. Quoique né en Italie, & n'en étant presque jamais sorti, il fit de fi grands progrès dans la langue Grecque, qu'il ne le cédoit pas aux écrivains Athéniens pour la pureté du langage. Il enseigna d'abord la rhétorique à Rome; mais dégoûté bientôt de cette profession, il se mit à composer plusieurs ouvrages. Ceux que nous avons de lui font : I. Quatorze livres intitulés Historia varia, qui ne sont pas venues entieres jusqu'à notre fiecle. La meilleure édition est celle qu'Abraham Gronovius publia à Leyde en 1731, 2 vol. in-40, avec de favants commentaires. Il n'est le plus fouvent, dans cet ouvrage, que le copiste ou l'abréviateur d'Athénée." II. Une Histore des Animaux, en

17 livres, Londres 1744, 2 vol. in-4°. L'auteur mête à quelques obfervations curieuses & vraies, p'ufieurs autres triviales ou fausses. Il est aussi menteur que Pline; mais Pline avoit une imagination qui embellissoit les fables, & qui les lui fait pardonner. Ces deux ouvrages font certainement d'Elien: on voit le même génie dans l'un & dans l'autre, & la même variété de lectu-'re. On lui a faussement attribué un · Traité fur la Tadique des Grees, Amsterdam 1750, in-80: ouvrage dui est d'un autre Elien, bien différent de Claude Elien, & plus ancien que ·lui. Celui - ci joignoit à tous les agréments de l'érudition, tous les avantages que procure la philosophie aux ames douces & tranquilles. Il fuyoit la cour, comme le séjour de la corruption & l'écueil de la sagesse. Il publia un Livre contre Héliogabale, dans lequel il fe déchaînoit vivement contre la tyrannie de ce prince, sans le nommer. Elien florissoit vers l'an 222 de J. C. Il étoit, selon Suidas, grand-prêtre d'une Divinité dont nous ignorons le nom. Ses mœurs répondoient à la gravité de fon ministere. Après une vie laborieuse & pure, il mourut âgé d'environ 60 ans, sans avoir été marié. On a publié à Paris, en 1772, in 80, une bonne Tradudion françoise de fes Histoires diverses, avec des notes utiles, par M. Dacier.

I. ELIEZER, originaire de la ville de Damas, étoit serviteur d'Abraham. Ce patriarche le prit tellement en affection, qu'il lui donna l'intendance de toute sa maison; il le destinoit même à être son héritier, avant la naissance d'Isasc. Ce sur lui qu'Abraham envoya en Mésopotamie, chercher une semme pour son fils.

II. ELIEZER, rabbin, que les Juiss croient être ancien, & font

remonter jusqu'au temps de J. C.; mais qui, selon le Pere Moria, n'est que du vist. ou du visst. secle. On a de lui un livre intiulé, les Chapitres ou Histoire facrée, que Vorstius a traduit en latia, avec des notes, 1644, in - 4°. Il est fameux parmi les Hébraïsants.

III. ELIEZER, fils de Bariça; aga des Janissaires, se battit en duel contre Biterès, Hongrois, dans le temps qu'Amurat, empereur des Turcs, marcha contre Jean Huniade en 1448. Ils sortirene tous deux du combat, sans se faire aucun mal, & chacun fe retira vers les siens. Elieger voulant faire connoître à l'empereur ce qui l'avoit excité à combattre fi vaillamment, lui apporta l'exemple d'un lievre contre lequel il avoit autrefois tiré jusqu'à 40 fleches sans l'épouvanter, & qui ne s'étoit enfui qu'au dernier coup. Il ajouta que, de-là, il avoit conclu qu'il y avoit une destinée qui présidois à la vie; & que, fortifié par cette pensée, il n'avoit point fait difficulté de s'exposer au combat contre un ennemi qui le furpafioit en age & en force.

## ELIMAS. Voye ELYMAS.

ELINAND ou HELINAND, moine Ciftercien de l'abbaye de Froidmont, sous le regne de Philippe-Auguste, est auteur d'une place Chronique, en 48 livres. Il n'est pas vrai qu'il ne nous en refte que quatre : cette Chronique eft en entier à l'abbaye de Froidmont. Ainfi. l'auteur du Dictionnaire Critique . en 6 vol., s'est trompé. li auroit du dire qu'on n'en a imprimé que 4. qui renferment les événements principaux, depuis l'an 934 jusqu'en 1209. Outre cette mauffade compilation, on a de lui de mauvais Vers françois, & de plus mauvais Sermons.

ELI ELIOGABALE. Voyer HELIO-

ELIOT. Voyer ELYOT & HE-LYOT.

ELIOT, (Jean) ministre de Boscon dans la Nouvelle-Angleterre, a fait paroître une Bible en langue Américaine, imprimée à Cambridge de la Nouvelle-Angleterre; le Noureau Testament, en 1661; l'Ancien, en 1663, in-4°; le tout, en 1685. auffi in-4°.

ELIPAND, archevêque de Tolede, ami de Félix d'Urgel, soutenoit avec lui que Jesus-Christ. en tant qu'homme, n'étoit que fils adoptif de Dieu. Il défendit ce sentiment de vive voix & par écrit. Cette erreur fut condamnée par plusieurs conciles, & leur jugement fut confirmé par le pape Adrien, qui fit retracter Félix. Elipand, moins foumis que son malere, écrivit contre lui en 799, & mourut pen après.

ELISA, premier fils de Javan, peris fils de Japhet, peupla l'Elide dans le Péloponnese; ou, selon d'autres, cette partie de l'Espagne proche Cadix, qui, à cause de fes agréments, fut appelée. les Champs Elisées, ou lles for-

tunées.

ELISABETH. Voyer ELIZA BETH.

ELISAPHAY, fils de Zechri, aida, de ses conseils & de ses ar-. mes, le fouverain-pontife Joiada à déposer l'impie Athalie, & à mettre Joas sur le trone. Il commandoit une compagnie de cent

I. ELISÉE, disciple d'Ette & prophete comme lui, étoit fils de Scaphat. Il conduisoit la charrue, lorfqu'Elie le l'affocia par ordre de Dieu. Son maître ayant été enlewé par un tourbillon de feu, Eliste reçut son manteau & son double esprit prophétique. Les prodiges

qu'il opéra, le firent reconnoître pour l'héritier des vertus du faint prophete. Il divisa les eaux du Jourdain, & le passa à pied sec : il corrigea les mauvaises qualités des eaux de la fontaine de Jéricho; il fit dévorer, par des ours, des enfants qui le tournoient en ridicule. ( Voyez II. HIRE); il foulagea l'armée de Josaphat & de Joram, qui manquoit d'eau; il leur prédit la victoire qu'ils remporterent sur les Moabites; il multiplia l'huile d'une pauvre veuve ; il reffuscita le fils d'une Sunamite; il guérit Haaman, général Syrien, de la lepre; & Giezi son disciple en sut frappé, pour avoir reçudes présents contre son ordre: il prédit les maux que Hazael feroit aux Israelites : il annonca à Joas. roi d'Israël, qu'il remporteroit autant de victoires sur les Syriens. qu'il frapperoit de fois la terre de son javelot. Elisée ne survécut pas beaucoup à cette prophétie : il mourus à Samarie, vers l'an 830 avant J. C. Un homme affaffiné par des voleurs ayant été jeté dans son tombeau, le cadavre n'eut pas plutôt touché les os de l'homme de Dieu, qu'il ressuscita.

II. ELISEE, (le Pere) Carme déchauffé, prédicateur du roi, mort en Franche-Comté en 1783, eut des fucces éphémeres dans les chairès de la capitale. Son plus grand mérite étoit de montrer beaucoup d'esprit. Son style étoit fleuri, ingénieux, recherché. Il semoit ses Sermons de portraits, dont la vérité étoit frapante, & d'un certain détail de mœurs qui plaît à l'auditeurmalin, parce qu'il fui fournit des applications à faire. Sa composition étoit d'ailleurs dépourvue de chaleur, d'images, de fentiment, & rien n'étoit plus froid que son débit. On a imprimé derniérement ses Sermons en 4 vol. in-12.

Dd iii

422 E L I

1. ELIZABETH, femme de Zacharie, mere de St Jean-Baptifte, qu'elle eut dans sa vieillesse, recut la visite de sa parente, la mere du Sauveur, dans le temps de leur grossesse. St Pierre d'Alexandrie dit que deux ans après qu'elle eut mis au monde Jean-Baptiste, elle sur obligée de fuir la persécution d'Hérode. Elle alla se cacher dans une caverne de la Judée, où elle mourut, laissant son sils dans le desert à la conduite de la Providence, jusqu'au temps qu'il devoit paroître devant le peuple d'Israël.

II. ELIZABETH ou ISABELLE d'Aragon, reine de France, femme du roi Philippe III, dit le Hardi, mariée en 1262, étoit fille de Jacques 1, roi d'Aragon. Elle suivit le prince son mari en Afrique, dans l'expédition que le roi St Louis entreprit contre les Barbares. Après la mort de ce prince, Philippe vint prendre possession de ses états. La reine, qui étoit grosse, se blessa en tombant de cheval, & mourut à Cozence en Calabre. en 1271, à 24 ans. Dans le même temps, Alfonse, tomte de Poitiers. frere de Sa Louis, sut emporté d'une fievre pestilentielle à Sienne, & sa femme Jeanne de Toulouse mourut 12 jours après lui. De sorte que le roi Philippe effuyant douleur fur douleur, après tant de dépenses & de travaux, ne remporta en France que des coffres vides & des offements.

III. ELIZABETH, (Sainte) fille C'André II, roi de Hongrie, née en 1207, mariée à Louis landgrave de Hesse, perdit son époux en 1227. Les seigneurs la priverent de la régence, que son rang & les dernieres yolontés du prince paroissoint lui avoir assurée. Elizabet, mere des pauvres, avoit employé, non-seulement sa dot, mais encore sa

ELI

vaisselte & ses pierreries à les nourrir dans une famine. Elle se vit réduite à mendier son pain de porte en porte. Tirée enfuite de cet état d'humiliation, elle prit l'habit du Tiers-ordre, & se retira dans un monastere. Son palais avoit été une espece de couvent. Elle y servoit les pauvres de ses propres mains. Les détails dans lefquels sa charité entroit, furent un jour traités devant elle de choses peu convenables à la dignité royale. Ce qui vous parote indigna de moi, répondit-elle, purifie mes fautes; gardons-nous bien de mépriser les moyens que Dieu a établis pour nous sandifier. Elle avoit eu sur le trône toutes les vertus du cloirre, & ses vertus n'eurent que plus de force lorfqu'elle se fut consacrée à Dieu. Elle mourut à Marpurg le 19 novembre 1231, à 24 ans, & canonisée 4 après, par Grigoire IX. Théodoric de Turinge, a écrit sa Vie.

ELIZABETH, reine de Hongrie, femme de Louis I. Voyez GARA.

IV. ELIZABETH; (Ste.) reine de Portugal, fille de Pierre III, roi d'Aragon, cpousa, en 1281, Denys le Libéral, roi de Portugal. Ce prince avoit plus recherché en elle la beauté & la naissance, que la vertu & la piété. Cépendant il lui laissa la liberté de se livrer à tous les exercices de la dévotion. Elizabet disoit qu'elle étoit d'autant plus néceffaire sur le trone, que les peffions y font plus vives & les dan gers plus grands. Après la mort de son mari en 1325, elle prit l'habit de Ste Claire, fit bâtir le monaftere de Coimbre, & mourut faintement en 1336, à 65 ans. Le pape Iéan X la béatifia en 1516, & Urbaia VIII la canonisa en 1625.

V. ELIZAPETH ou ISABEILE de Portugal, impératrice & reint ELI

d'Espagne, fille ainée d'Emmanuel, roi de Portugal, & de Marie de Castille sa seconde semme, naquit à Lisbonne en 1503. Elle fut mariée à Séville avec l'empereur Charles-Quint, qui lui donna pour devise les trois Graces, dont l'une portoit des roses, l'autre une branche de myrthe, & la troisieme une branche de chêne avec son fruit. Ce grouppe ingénieux étoit le symbole de sa beauté, de l'amour qu'on avoit pour elle, & de sa fécondité. On les orna de ces patoles, HEC HABET ET SUPE-RAT ... Elizabeth mourut en couches à Tolede, en 1538. François de Borgia, duc de Candie, qui ent ordre d'accompagner son corps de Tolede à Grenade, fut si touché de voir son visage, autrefois plein d'attraits, enciérement défiguré par la pâleur de la mort, qu'il quitta le monde pour se retirer dans la Compagnie de Jesus, où il mourut saintement.

VI. ELIZABETH d'Augiche, fille de l'empereur Maximilien II, & femme de Charles IX, roi de France, fut mariée à Meziéres, le 26 novembre 1570. C'étoit une des plus beiles personnes de son temps; mais sa vertu surpaffoit encore sa beauté. La suneste nuit de la St Barthéleni l'affligea extrêmement : elle n'en apprit pas plutôt la nouvelle à fon réveil, qu'elle se jeta, toute baigaée de pleurs. aux pieds de son crucifix, pour demander à Dieu miséricorde d'une action fi atroce. & qu'elle déteswit avec horreur. Elizabeth n'eut que très-peu de part à tout ce qui se passa en France, sous le regne. tumultueux de Charles IX. Elle n'étoit attentive qu'à régler se maison, & à y faire régner les principes de sagesse & d'honneur dont elle étoit pénétrée. Senfible aux égarts de son mari, qu'elle aimoit & honoroit extremement, jamais elle ne lui fit voir de ces chagrins jaloux, qui aigriffent fouvent le mal, & y remédient rarement. Elle étoit douce & patiente; Charles étoit vif & emporté;, le feu du roi étoit moderé par le flegme d'E-Lizabeth : aussi ne perdit - elle jamais son cœur & son estime, & il la recommanda en mourant à Henri IV. alors roi de Navarre, avec beaucoup de tendresse: Ayez soin de ma fille & de ma semme, lui dit-il, mon frere, ayez en soin, je vous les recommande. Pendant sa maladie, Elizabeth passoit, en prieres pour sa guérison, tout le temps qu'elle n'employoit pas auprès de lui. Lorfqu'elle l'alloit voir, elle ne se plaçoit pas auprès du chevet du lit, comme elle avoit droit de le faire; mais un peu à l'écart, & en perspective. A son silence modeste, à ses regards tendres & respectueux, on cut dit qu'elle le courroit, dans son cœur, de l'amour qu'elle lui portoit : u puis, ajou-» te Brantôme, on lui voyoit je-» ter des larmes si tendres & si se-\* crettes, que qui ne prenoit pas " bien garde, n'y eût rien connu; " effuyant fes yeux humides, » qu'elle en faisont pitié très-gran-» de à chacun : car, continue-t-il, n je l'ai vu n. Elle renfermoit sa douleur; elle n'osoit pas laisser paroitre sa tendresse; elle craignoit que le roi s'en apperçût. Le prince ne pouvoit s'empêcher de dire, en parlant d'olle : qu'il pouvoit se flatter d'avoir dans une épouse aimable. La femme la plus sage & la plus vertueuse, non de la France. non pas de l'Europe, mais du monde entier. Cependant il fut aussi réservé avec elle, que la reine-mere, qui, craignant qu'elle n'eût quelque pouvoir sur le roi, détourna sans doute ce prince d'avoir pour elle une confiance qui cût déran-Dd iv

ELI gé les projets. Tant qu'elle fut à la cour de France, elle honora d'une tendre affection Marguerite, reine de Navarre, fa belle fœur, quoique d'une conduite bien opposée à la sienne; & après son retour en Allemagne, Elizabeth entretint toujours avec elle commerce de leures. Elle lui envoya même, pour gage de son amitié, 2 Livres qu'elle avoit composés: l'un, fur la parole de Dieu; l'autre, sur les événements les plus confidérables qui arriverent en France de son temps. Cette vertueuse princesse, après la mort du roi son époux, s'étoit retirée à Vienne en Autriche, où elle mourut en 1592, âgée seulement de 38 ans, dans un monaftere qu'elle avoit fondé.

VII. ELIZABETH, femme d'Edouard IV, roi d'Angleterre, étoit fille du chevalier de Woodvill & de Jacqueline de Luxembourg, qui avoit époufé, en premieres noces, le duc de Bedfore. Eile fut d'abord damed'honneur de Marguerite, femme de Henri IV. Sa beauté étoit frappante, & sa sagesse égaloit sa beauté. Recherchée par plufieurs seigneurs distingués, elle sut mariée avec le chevalier Gray, qui, on 1455, pordit la vie à la basaille de St-Alban : Elizabesh devenue veuve, se retirachez sa mere à Grafron dans lecomté de Northampton. En 1464, Edouard IV, chaffant dans ces quartiers-là, fut frappé des attraits de la jeune veuve, qui vint implorer à genoux sa procession pour des enfants orphelins. Ce monarque passa bientôt de la pitié à la plus vive tendreffe, & la vertu d'Elizabeth étant inflexible à tous les efforts de sa passion & aux grâces de sa personne, Edouard lui offrit sa couronne. Un mariage secret les unit, tandis que le comte de Warwick négocioit, par les ordres mêmes du roi, une alliance plus digne

de lui avec Bonne de Savoie, fœur de la reine de France. Une princesse auroit peut-être fait son malheur; la fille d'un simple gentilhomme le rendit heureux. Eliqabeth eut fur l'esprit & le cœur de fon époux un empire qu'elle conferva jufqu'à sa mort. Elle en profita pour l'élévation de sa famille. Son pere fut fait comte de Rivers; ses freres & ses enfants du premier lit furent comblés de biens & d'honneurs. En 1470, Edouard ayant été obligé, par les troubles suscités dans son royaume, de se retirer en Flandre, la reine s'enferma dans l'asile de Westminster. où elle mit au monde Edouard son fils aîné. L'année d'après, la fortune fut plus favorable à son époux; & en remontant sur le trône, il donna de nouvelles preuves de tendresse à Elizabeth. Ce prince étant mort en 1483, le due de Glocestre, frere d'Edouard IV. s'empara de la personne d'Edonard V, pour régner sous son nom. Elizabeth, voulant se souftaire à la violence de fon beau-frere. s'enferma de nouveau à Westminster avec le duc d'Yorek son fils & les princesses ses filles. Le duc de Glocestre, qui avoit pris le nom de Protesteur du Royaume, acquéroit tous les jours plus de puissance en Angleterre. Il la cimenta par le fang: il se désit des trois fils d'Edouard IV, pour monter fans obftacle fur le trône, sous le nom de Richard III. Etizabeth, accablee par le spectacle de tant d'atrocités, fut tirée de don afile par le meuririer de ses entents, & forcée de distimuler. Elle fut depuis confinée dans le monaftere de Bermondsey par Henri VII, qui avoit époufé l'ainée des filles de cette reine inforcunée, nommée Elique beth, comme sa mere. Richard III. pour affermir fon usurpation .

avoit en vain voulu se marier avec cette jeune princesse, qui réfissa courageusement à toutes les propositions de l'affassin de ses freres. Elizabah sa mere mourut en 1486, & sut enterrée à Windfor auprès du corps d'Edouard IV son époux.

VIII. ELIZABETH , reine d'Angleterre, fille de Hanri VIII & d'Anne de Boulen, naquit le 8 septembre 1533. Sa fœur Marie, montée sur le trône, la retint longtemps en prison. Elizabeth profitz de sa disgrace pour cultiver son esprit : elle apprit les langues & l'histoire; mais de tous les arts, celui de se ménager avec sa sœur. avec les Catholiques & avec les Procestants, de distimuler & d'apprendre à régner, lui tint le plus au cœur. Après la mort de Marie, elle fortit de prison pour monter sur le trône d'Angleterre. T'le se fit couronner avec beaucoup de pompe en 1559 par un évêque Catholique, pour ne pas effaroucher les esprits; mais elle étoit Prozestante dans le cœur, & elle ne tarda pas d'établir cette religion. A peine la nouvelle reine étoit-elle proclamée, que Philippe II, roi d'Espagne, lui fit proposer sa main. Elizabeth avoit voulu dans ses malheurs épouser un simple gentilhomme; elle refusa ce monazque & d'autres rois & princes très-puilfants (Eric XIV , Philibere-Emma-.. nuel, François, duc d'Alençon. &c. ), dès qu'elle out la couronne. Les disputes se rallumerent de touses parts. La doctrine des Réformés avoit autant de partifans que celle des Catholiques. Eligabeth, profitant de la disposition des esprits, convoqua un parlement, qui rétablit la religion Anglicane telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un mélange de dogmes Calvinistes, avec quelques res-

tes de la discipline & des cérémonies de l'église Catholique. Les évêques, les chanoines, les curés, les ornements de l'Eglise, les orgues, la munque, furent confervés; les décimes, les annates, les privileges des églises, abolis ; la confession permise, & non ordonnée; la présence réelle admise, mais sans transflubstantiation. La politique d'Elizabeth lui faisant penser que la suprématie devoit rester à la couronne, elle sut ches de la religion, sous le nom de Some veraine gouvernante de l'église d'Angleterre, pour le spirituel & pour le temporel. Les prélats qui s'opposerent à ces nouveautés, surent chassés de leurs églises; mais la plupart obéirent. De 9400 bénéficiers que contenoit la Grande-Bretagne, il n'y eut que 14 évêques, 50 chanoines & 80 curés. qui, n'acceptant pas la réforme, perdirent leurs bénéfices. Elle fit un grand nombre de lois pour interdire l'exercice de la religion Catholique. Les premieres contraventions à ces lois étoient punies par de grosses amendes; ensuite on confifquoit les biens: enfin onfinit par plonger plusieurs Catholiques dans des prisons perpétuelles, où on les laissoit périr quelquefois de misere. Elle fit déclarer criminels de lèse-majesté tous les prêtres Anglois Catholiques qui reviendroient on Angleterre. Quelques-uns finirent leur vie dans des cachoss, quelques-autres dans les tourments; ( Voy. CAMPIAN ). Les partifans d'Eliqubeth disent que les supplices ne furent ordonnés qu'après que Pie V eut lancé une bulle. en 1570, par laquelle les Anglois étoient absous de tous leurs ser-. ments, & vivement exhortés à faire paffer la couronne sur une autre tête. Ces invitations, soutenues par les exhortations des jé-

426 ELI fuites, qu'on appeloit des-lors, fans doute calomnieusement, une épée nue, dont la poignée est toujours à Rome, firent penser que les Catholiques pourroient remuer; mais ilseuffent été accablés fous le nombre des Protestants, si leur zele eut voulu agir. Les membres de la fociété, qui voulurent faire des prosélytes, périrent par la main du bourreau. Le trone d'Elizabeth n'étoit pas encore affermi ; elle crut faussement qu'il falloit verfer un peu de sang, pour donner la paix à l'état. Mais des exécutions cruelles n'étoient pas (comme l'observe M. Hume) une excellente méthode pour réconcilier les esprits avec le gouvernement, mi avec la religion nationale. Quoi qu'il en foit, on ne fauroit trop être étonné du pouvoir qu'a sur un peuple aussi fier que les Anglois, & qui se prétend si libre, l'autorité d'un fouverain qui fait fe faire craindre. De Catholiques qu'ils étoient, Henri VIII en fit des hérétiques ; d'hérétiques , Marie, sa fille, en fit des Carholiques; de Catholiques, Elizabeth en refit des hérériques, & tout cela dans moins de 40 ans. Tandis qu' Elifabeth tâchoit de pacifier le dedans, elle fe rendoit redoutable au dehors. Marie Smart. reine d'Ecosse, épouse de François II, prenoit le titre de reine

d'Angleterre, comme descendante

de Henri VII. Elizabeth l'oblige

à y renoncer après la mort de fon mari. Elle réprime les Irlandois,

secrettement attachés à la cour de Rome, & pensionnaires de celle

de Madrid ( Voy. FITZ-MORITZ).

La maison royale de France étoit

poursuivie par les armes de la Ligue: elle la protege, & envoie

des troupes à Hen-i IV, pour

l'aider à conquérir son royaume.

La république de Hollande étoit

pressée par les troupes de Philippe II; elle l'empêche de fuccomber. Elle répond aux Ambassadeurs des Hollandois, qui lui offrirent la fouveraineté des Pays Bas : Il ne seroit ni beau, ni honnête, que je m'emparaffe du bien d'autrui. La haine contre l'église Romaine s'étoit encore fortifiée dans son cœur, depuis que Sixte-Quine, qui ne pouvoit s'empêcher de l'appeler en l'anathématifant, un grand cervello di Principessa, l'avoit excommuniée; & depuis que Philippe II & les partisans de Marie Stuart excitoient de concert les Catholiques en Angleterre. Marie, bien moins puisfance, bien moins maltreffe ches elle, plus foible & moins politique qu'Elizabeth, se préparoit de grands malheurs par cette conduite. Les Ecossois mécontents l'obligerent à quitter l'Ecosse, & à se réfugier en An . eterre. Elizabeth ne lui accorda un afile, qu'à condition qu'elle se justifieroit du meurtre du roi son époux, que la voix publique luiattribuoit; & en attendant cette justification, elle la fit mettre en prifon. Il se forma dans Londresdes partis en faveur de la reine prisonniere. Le duc de Norfolek, catholique, voulut l'éponser. comptant fur une révolution, & fur le droit de Marie à la fuccession d'Elizabath; il lui en coûta la têre: Les pairs le condamnerent pour avoir demandé au roi d'Espagne & au pape des fecours pour la maiheureuse princesse. Le supplice du duc ne ralentit pas l'ardeur des partifans de Marie, animés par Rome : l'Espagne , la Ligue & les Jésuites. Cinq scélérats, conseillés. par des prêtres, s'engagerent par ferment à affaffiner la reine d'Angleterre. On découvrit leur complot : on découvrit qu'ils écrivoient à Marie Stuare; mais on ne put pas prouver que cette princelle y

filt entrée. Elizabeth, après avoir fait mourir ces malheureux & leurs coupables affociés, pressa le jugement de la reine d'Ecosse, injustement mêlée à leurs confpirations. En vain l'ambaffadeur de France & celui d'Ecosse intercéderent pour elle : Marie eut la tête tranchée, après 18 ans de prison, le 18 sévrier 1587. Elizabeth, joignant la diffimulation à la cruauté, affecta de plaindre celle qu'elle avoit fait mourir, peut-être autant par jalousie que par politique. Elle prétendit qu'on avoit paffé ses ordres, & fit mettre en prison le secrétaire d'état, qui avoit, disoit-elle, fait exécuter trop tôt l'ordre figné par elle-même. Cette mascarade, dans une scene si tragique, ne la rendit que plus odieuse. Mais la distimulation étoit à ses yeux la principale qualité des fouverains. Un évêque ayant ofé lui rappeler que dans une certaine circonftance elle avoit agi plus en politique du'en chrétienne : Je vois bien , lui repondit-elle, que vous avez'lu tous les Livres de l'Ecrieure, excepté celui des ROIS ... Philippe II avoit préparé une invafion en Angleterre, du vivant de l'infortunée Ecossoise. Il mit en mer, un an après sa mort, en 1588, une puissante florte nommée l'Invincible ; mais les vents & les écueils combattirent pour Elizabeth : l'armée Espagnole périt presque toute par la tempete, ou fut la proie des Anglois. Leur reine triompha dans la ville de Londres. à la façon des anciens Romains. On frappa une medaille avec la legende emphatique, Venie, vidie, vicit, d'un cote; & ces mots de l'autre, Dux femina facti. On frappa une autre médaille, sur le revers de laquelle on voyoit une flotte fracassée par la tempéte avec cette légende : Afflavit Deus, &' offinan fune. Le chevalier Drack, grin. Sa profonde mélancolie lui

& quelques autres capitaines non moins heureux que lui, avoient conquis à peu près vers le même temps plusieurs provinces en Amérique. La marine, fous son regne, fut dans l'état le plus florissant. Les Irlandois, qui lui avoient tenu tête en faveur de la religion. Catholique, groffirent le nombre de ses conquêtes. Le comte d'Ess, son favori, nommé viceroi d'Irlande, tenta de faire révolter cette. province. Ce comte, le plus fier des hommes, vouloit se venger, diton, d'un sonfflet que la reine lui avoit donné dans la chaleur d'une dispute. Il sut convaincu de haute trahison, & périt, non pas la victime de la jalousie de la reme, comme on le croit communément; mais bien celle de son ambition, de son ingratitude, & de son humeur vindicative: ( Voyer Essex.) Elizabeth le pleura, dit-on, en le faifant punir; on prétend même que dans le temps de la faveur du comte, elle lui avoit donné une bague, en lui promettant que, dans quelque circonstance qu'il se trouvat, & quelques efforts que fiffent ses ennemis pour le perdre, elle seroit toujours prête à l'entendre, lorsqu'il lui produiroit ce gage précieux. Le favori, condamné à mort, pria la comtesse de Noulngham de porter la bague à Elizabeth; mais le comte de Notingham, fon ennemi, empêcha qu'elle ne' fut rendue. La reine attendoit dit-on, l'anneau fatal avec la plus vive impatience: ne le recevant! point, elle se crit méprisée, & figna l'ordre de l'exécution. Enfin la comtesse de Notingham, déchirée de remords dans une maladie mortelle, lui avoua tout. Elizabeth. furieuse & inconsolable, se livra d'abord à l'emportement de la colere , enfuite à l'amertume du cha-

Le dédaigner les soulagements & les remedes. Une affreuse langueur Le réduifit bientôt à l'extrémité. Le conseil lui demanda ses intentions au sujet de son successeur; elle indiqua le roi d'Ecosse, son plus proche parent. Elle mourut le 3 avril 1603, à 70 ans, après 44 de regne. Elle avoit eu dans tous les temps de l'aversion pour les médecins. On lui proposa d'en appeler quelqu'un dans ses derniers moments : Je n'ai point voulu, répondit elle , m'en fervir lorfque j'émis jeune; sans quoi, ils se serviene nantés d'avoir prolongé mes jours jusqu'à l'âge où je me trouve : pourquoi Kes appellerois-je aujourd'hui, que m'y ayant plus d'huile dans la lampe. an pourroit leur reprocher de m'avoir mée. Elle parla avec la même franchise à l'archevêque de Cantorheri, qui l'encourageoir à franchir, le dernier passage, en lui détaillant tout ce qu'elle avoit fait de louable. Mylord, lui dit-elle, la couronne que j'ai portée pendant longtemps, m'a donné affez de vanité pendani ma vie; ne l'augmentez pas quand je suis si près de la mort. Elle n'avoit jamais voulu se marier : la nature l'avoit, dit-on, conformée de façon à la mettre hors d'état de prendre un époux. Quelques historiens disent qu'elle craignoit de le donner un maître. Etant mariée, lui disoit l'ambaffadeur d'Ecoffe vous ne seriez que Reine; au Leu qu'à présent vous êtes Roi & Reine tout ensemble, Elle disoit à son parlement, que l'épitaphe la plus flatteuse pour elle seroit celle-ci: Ci gle ELIZABETH, qui vécut & mourut Vierge & Reine. Le regne d' Elizabeth eff un des plus beaux spectacles qu'ait eus l'Angleterre. Son commerce étendit ses branches aux quatre coins du monde. Ses manufactures principales furent établies, ses lois affermies, sa police per-

fectionnée. Elizabeth, ennemie in luxe, le plus cruel ennemi d'un état, proscrivit les carrosses, les larges fraifes, les longs manteaux, les longues épées, les longues pointes sur la boffe des boucliers, & généralement tout ce qui pouvoit être appelé superflu dans les armes & les vêtements. Les finances ne furent employées qu'à défendre la patrie. Elle eut des favoris; mais elle ne les enrichit point aux dépens de ses sujets. Sans accorder la liberté de conscience, elle sut se garantir des guerres de religion qui embrafoient toute l'Europe. Ce qu'on trouvera non moins fingulier, c'est que le pouvoir arbitraire, dont elle étoit & jaloufe, ne l'empêcha pas de pofséder l'affection de ses sujets. Elle leur donna plufieurs fois des preuves de sa confiance. Je ne croirai jamais d'eux, disoit-elle, ce que des peres & meres ne voudroient pas croire de leurs enfants. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas un portrait en grand de cette princesse. Pour être jugée comme il faur, dit un homme d'esprit, elle ne doit l'être que par des hommes d'état, des ministres & des rois. On se contentera de dire, que la gloire qu'elle s'acquit par la fermeté. la prudence & la s'agesse de son gouvernement, par la profonde politique, par fa vigilance infatigable, par son courage, par sa dextérité dans les affaires les plus épineuses, par fon économie exempte d'avarice, fut obscurcie par les artifices de comédienne que tant d'historiens lui ont reproches, & souillée par le fang de Maije Stuare. On pent encore sjeuter qu'elle pouffa quelquefois la féverité jufqu'à la cruauté. Le docteur Hayward ayant dédié un commencement d'Histoire au comie d'Essex dans le temps de sa difgrace, elle voulut faire punit

Pauteur comme coupable de haute trahison. Elle demanda son sentiment à Bacon, qui lui répondit qu'il n'y avoit point de hante trahison dans le livre, mais qu'on pouvoit convaincre l'auteur de crime capital : - Eh! quel? ditelle. - C'est , ajouta-t-il , que l'aumur a inféré dans son texte plufieurs pensées de Tacite, qu'il s'est approprites... Elizabeth s'imaginant ensuite que Hayward avoit prêté son nom à un autre, proposa de lui faire donner la question pour découvrir ce prétendu secret. Non, Madame, répartit fagement Bacon; ce n'est pas la personne, mais le fyle, qu'il fant mettre à la torture. Laiffez au Docteur, de l'encre, du papier & des livres; ordonnez - lui de continuer l'ouvrage, & je tâcherai, en comparant le style, de juger s'il est l'auteur ou s'il ne l'eft pas. Sans l'ingénieuse adresse de Bacon; un homme de lettres innocent auroit subi la torture, pour avoir donné à Ess, qui fut pendant quelque temps le Mécene d'Angleterre, un témoignage public de son respect ou de sa reconnoissance... Eliz abesh avoit une grande connoissance de la géographie & de l'histoire. Elle parloit ou du moins entendoit 5 à 6 langues différentes. Elle traduifit divers Traisés du Grec, du Latin & du François. Sa Version d'Horace fut long-temps estimée en Angleterre. La qualité d'auteur étoit une des plus flatteuses pour sa vaniré, ainfi que celle de belle femme. On la flattoit très-imparfaitement, même à l'age de 68 ans, si l'on parloit de ses talents sans vanter sa beauté... Sa Vie par Leti, traduite en françois, 2 vol. in-12, ne mériteroit guere d'être citée, s'il y en avoit une meilleure. Voy. Carcli & Lambrun.

IX. ELIZABETH FARNESE, Minimere de Parme, de Plaifance

& de la Toscane, née en 1692. épousa Philippe V en 1714, après la mort de Marie-Louife-Gabrielle de Savoie. Ce fut l'abbé Alberoni qui inspira ce mariage à la princesse des Urfins, favorite du monarque Espagnol. Il lui fit envisager la jeune princesse comme étant d'un caractere souple, d'un esprit fimple, fans ambition & fans talents. Elizabeth étoit précisement le coutraire de ce qu'elle avoit été depeinte : elle avoit le génie élevé, & l'esprit fin. La négociatrice, fachant qu'elle avoit été abufée par l'abbé Alberoni, voulut faire échouer ce projet; mais il n'étoit plus temps: Elizabeth étoit en chemin. Le roi, avec toute fa cour, alla an-devant d'elle à Guadalaxara. La princesse des Urfins s'avança pour la recevoir jusqu'à Zadraque; mais à peine fut elle arrivée, qu'ayant ofé censurer quelques unes des actions d'Elizabeth Farnese: - Qu'on me délivre de cette folle, dit la jeune reine. & qu'on la conduise hors du royaume. Ce qui fut fait sur le champ, d'accord fans doute avec le roi. Elizabeth partagea la gloire du regne de Philippe V. Elle cultiva les sciences, & les protégea. Le maréchal de Noailles en fait ce portrait dans une lettre à Louis XV. « Elle me paroît avoir de l'ef-» prit, de la vivacité; entend fi-» nement, répond juste : elle a » une politesse noble. Je n'ai pas » encore affez traité avec elle pour » avoir pu approfondir fon carecn tere; mais, en général, je crois qu'on peut avoir excédé dans » les portraits que l'on en a faits. » Elle est femme; elle a de l'am-» bition; elle afgint d'être trom-» pée; elle l'a été: ce qui lui dosne n de la défiance, qu'elle pouffe » peut-être un peu trop loin ». Lorsque Philippe V donna la toifon d'or au comte de Noailles, fils

du maréchal, la reine dit à celuici: « Il n'y a pas d'exemple qu'un » pere & un fils aient eu en mê-» me - temps la toifon d'or; mais » le maréchal de Noailles est bien » fait pour les exceptions ». Cette princesse mourut en 1766, à 74 ans. Voy. Juvara.

X. ELIZABETH, princeffe Palatine, fille ainée de Fréderic V, électeur Palatin du Rhin, élu roi de Bohême, naquit en 1618. Dès fon enfance, elle penfa à cultiver son esprit; elle apprit les langues; elle se passionna pour la philosephie, & fur-tout pour celle de Descartes. Elle saifit avec avidité ce que la géométrie a de plus abstrait, & la métaphysique de plus sublime. Ce célebre philosophe ne fit point difficulté d'avouer, en lui dédiant ses Principes, " qu'il n'a-» voit encore trouvé qu'elle, qui » fût parvenue à comprendre si » parfaitement ses ouvrages ». Elizabeth sacrifia tout au plaisir de philofopher en paix. Elle refusa la main de Ladislas VII, roi de Pologne. Ayant encouru la difgrace de sa mere, qui la soupçonnoit d'avoir eu part à la mort de d'Epinay, gentilhomme François, afsassiné à la Haye; elle se retira à Groffen, ensuite à Heidelberg, & de-là à Caffel. Sur la fin de ses jours, elle accepta la riche abbaye d'Hervorden, qui devint dès-lors une académie de philosophie, & une retraite pour tous les gens de lettres, de quelque nation, de quelque secte, de quelque religion qu'ils fussent. Cette abbaye fut une des premieres écoles Cartésiennes; mais cette école ne subfista que jusqu'à la mort de la princesse Palatine, arrivée en 1680. Quoiqu'elle est du penchant pour la religion Catholique, elle fit toujours proteff on du Calvinisme, dans lequel elle avoit été élevée.

XL ELIZABETH PETROWNA. impératrice de toutes les Russies, étoit fille du czar Pierre I. Elle naquit le 29 décembre 1710, & monta sur le trône impérial le 7 décembre 1741, par une révolution qui en fit descendre le czar Iwan, regardé comme imbécille. Elle avoit été fiancée en 1747 au duc de Holftein-Gottorp; mais ce prince étant mort onze jours après, le mariage n'eut point lieu , & Elizabeth paffa le reste de ses jours dans le célibat. Cette princeffe prit part aux deux dernieres guerres de la France, & montra toujours une conftante amitié pour ses alliés. La Russie la perdit le 5 janvier 1762, à 51 828. Sa mémoire est chere à ses sujets. Dans l'état le plus critique de & maladie, elle donna des ordres pour remettre en liberté 13 ou 14 mille malheureux, détenus en prifon pour contrebande. Elle voulue en même temps qu'on rendit toutes les confiscations faites pour raifon de fraudes, & que les droits fur le sel fussent modérés, au point qu'il en réfulta une diminution asnuelle de près de million & demide roubles dans l'étendue de l'empire. Sa bonté maternelle éclata encore envers les débiteurs, qui étoiest détenus en prison pour une somme au-dessous de 500 roubles ; elle en ordonna le payement de ses propres deniers. On fait monter à plus de 25,000, le nombre des infortunés qui furent relachés. Une chose non moins remarquable dans un pays comme la Russie, sujet à tant de révolutions, c'est que cette princesse avoit fait vœu de ne faise mourir personne tant qu'elle regue roit : vœu qu'elle remplie exactement, & qui lui mérita le beau titre de Clémence.

ELIZABETH de HANAU, Voy. HESSE-CASSEL.

ELIZABETH , Voy. fous le mos

ELO 431

BABELLE, les articles qui ne se trouvent pas ici.

ELLER DE BROOKUSEN, (Jean-Théodore) premier médecin du roi de Prusse, naquit en 1689 à Pletzkau, dans la principauté d'Anhalt - Bernbourg, & mourut à Berlin en 1760, à 71 206. Au titre de premier médecin que Fréderic - Guillaume lui avoit donné en 1735, Fréderic le Grand, son fils, joignit en 1755 celui de conseiller privé, & de directeur de l'académie royale de Prusse. Nous avons de lui un Traité de la connoissance & du traitement des Maladies, principalement des aigues, en latin; traduit en françois par M. le Roy, médecin, 1774, in-12. Le fonds de la doctrine enseignée dans cet ouvrage est bon, & établi fur des observations importantes de pratique. La moit de l'auteur a privé le public de celles qu'il avoit faites sur les Maladies Chroniques, & c'est une perte; car il joignoit à une longue pratique, la sagacité, la dextérité & la patience nécessaires à un observateur.

ELLIES, Voyer II. DUPIN.

EL-MACIN, (Georges) historien d'Egypte, mort en 1238, fut secrétaire des calises, quoiqu'il s'it profession du Christianisme. On a de lui une Histoire des Sarasins, écrite en arabe, qui a été traduite enlatin par Erpenius, à Leyde 1625, in-fol. On y trouve des choses curieuses.

LELMENHORST, (Geverhart) de Hambourg, mort en 1621, s'appliqua à la critique, & s'y rendit très-habile. On a de lui des Notes fur Minutius Félix, & fur plufieurs autres auteurs anciens. Il donna à Leyde, en 1618, le Tableau de Cebes, avec la verfion latine & les notes de Jean Cafel.

II. ELMENHORST, (Henri) auteur d'un Traité allemand fur les

Spedacles, imprimé à Hambourg en 1688, in-4°. Il tâche d'y prouver que les spectacles, tels qu'ils sont aujourd'hui, loin d'être contraires aux honnes mœurs, sont capables de les sormer. On peut voir cette matiere mieux discutée dans une Lettre du sameux Citoyen de Genere à M. d'Alembert, & dans la Réponse à cette Lettre.

ELOI, (Saint) né à Cadillac. près de Limoges, en 588, excella dès sa jeunesse dans les ouvrages d'orfévrerie. Closaire II employa ses talents, ainsi que Dagobert II. auquel il fit un trône d'or maffif. Ce dernier prince le fit son monétaire ou trésorier. On le tira de ce poste, pour le meure sur le siège de Noyon en 640. Il parut avec éclat dans un concile de Châlons en 644, & mourut saintement en 659, après avoir prêché le Christianisme à des peuples idolâtres. fondé grand nombre d'églises & de monasteres. Ce fut lui qui inspira à Dagobert le goût des fondations; goût qui régnoit depuis long temps dans la France, mais que personne ne porta plus loin que Dagobert. » Mon prince, (lui dit-il un n jour) donnez-moi la terre de » Solignac, afin que j'en fasse une 's échelle par laquelle vous & moi » nous méritions de monter au » ciel ». Cette échelle fut un grand monastere où il établit 150 moines. S. Ouen, fon ami, a écrit sa VIE. Lévesque en a donné une traduction, Paris, in-80, en 1693. Il l'a enrichie d'une verfion de xvI Homélies, qu'on croit être de S. Eloi. On voit par les instructions qu'il donne à son peuple, que les superstitions qui régnoient de son temps étoient à peu-près les mêmes que celles qui se pratiquent encore aujourd'hui. On confultoit les devins, les enchanteurs, les discurs de bonne - aventure; on agissoit

d'après ce qu'ils avoient prédit ou rêvé. On observoit les éternûments, les saignements de nez, le chant & le vol des oiseaux, les jours de la lune & de la semaine. On paffoit le premier jour de janvier dans des réjouissances. On chantoit & danfoit à la fête de S. Jean. On fautoit par deffus le feu de la veille, pour accoucher heureusement. On faisoit passer les hommes ou les bêtes par des arbres creux, ou dans la terre percée. S. Eloi tâcha de déraciner ces fuperstitions, restes d'une idolatrie groffiere, ou compagnes d'une dévotion ignorante & intéreffée.

EL - ROI, (David) imposseur Juif, Voy. DAVID-RL-DAVID.

ELSFBOURG, capitaine dans le régiment de Crentz, cavalerie Suédoise, mérite une place dans l'histoire par son intrépidité. Il sut attaqué en 1705, près des bords de la Vistule, par 28 compagnies Polonoises, & 200 dragons Allemands. Cet officier, qui n'avoit que sa compagnie, se retira dans un cimetiere, & s'y défendit avec tant de bravoure, que les assaillants furent contraints de jeter du monde dans les maisons voisines pour faire feu sur sa troupe. Elsfboug fortit alors du cimetiere, se fit jour à travers les Polonois, vint brûler les maisons d'où l'on tiroit fur lui; & rentrant ensuite dans fon poste, les força de le lui abandonner, après s'être battu contre eux depuis 7 heures du matin jusqu'à 4 heures après midi, fans autre perte de son côté que de deux caporaux & d'un cavalier.

ELSHAIMER, (Adam) peintre célebre, naquit à Francfort en 1574, d'un tailleur d'habits. Après s'ètre fortifié dans s'à profession par les leçons d'Uffembac; & s'ur-tour par l'exercice, il passa à Rome. Il chercha dans les ruines de cette

métropole de l'Europe, & dans les lieux écartés, où fon humeuf sombre & sauvage le conduisoit fouvent, de quoi exercer fost pinceau. Il dessinoit tout d'après nature. Sa mémoire étoit si fidélle, qu'il rendoit avec précision & un detail merveilleux, ce qu'il avoit perdu de vue depuis quelques jours. Il a extrémement fini fes tableaux. Sa composition est ingénieuse, sa touche gracieuse, ses figures rendues avec beaucoup de goût & de vérité. Il entendoit parfaitement le clair-obscur. Il réussissoit surtout à représenter des Effe:s de mit & des Clairs-de-Lune. Ce peintre mourut en 1620, à 46 ans, dans l'indigence & dans la plus fombre mélancolie, produite par son caractere & par son état. Ses tableaux se vendoient très-cher, mais il en faifoit peu; aussi sont - ils fort rares. Un de ses disciples, nommé Jacques Erneft-Thomas de Landeau. a fait des tableaux si approchants de ceux de fon maître, que plufigure connoiffeurs s'y font meprisi

ELSWICH, (Jean-Herman d')
Luthérien, naquit à Rensbourg
dans le Holftein, en 1684. Il
devint ministre à Stade, & y
mourut en 1721, à 37 ans. Il a
publié, l. Le livre de Simonius,
DE Litteris percuntibus, avec des
notes. Il. Launoius, De varia Arifatotellis fortuna; auquel il a ajouté,
Schediassma de varia Aristotellis in
scholis Protestantium fortuna; &
Joannis Josii Dissertatio de Historia
Peripatetica, &c. &c.

ELVIR, l'un des califes, ou fucceffeurs de Mahomer, étoit fils de Pifafire, dernier calife de Syrie ou de Babylone. S'étant fauvé en Egypte, il fut reçu comme fouverain pentife. Les Egyptiens raffemblerent toutes leurs forces pour détrôner le maître du pays, qu'ils segardoient comme un uturpateur.

Cè prince s'avisa d'un fitatagéme pour détourner l'orage qui le menaçoir, & envoya reconnoître Elvir pour souverain dans ce qui concernoit la religion, s'offrant à prendre de lui le cimeterre & les brodequins, qui étoient les marques du pouvoir absolu en ce qui regarde le temporel. La paix sur faite à ces conditions, vers l'an 990, & Elvir demeura calise.

ELXAI, Juif qui vivoit fous l'empire de Trajan, fut chef d'une lecte de fanatiques qui s'appeloient Elxaites. Ils étoient moitié Juis & moitié Chrétiens. Ils n'adoroient gu'un feul Dieu; ils s'imaginoient l'honorer beaucoup en se baignant plusieurs sois par jour. Ils reconnoissoient un Christ, un Mcsie, qu'ils appeloient le Grand-Roi. On ne sait s'ils croyoient que Jesus fat le Messie; ou s'ils en admettoient un autre, qui n'étoit pas encore venu. Ils lui donnoient une forme humaine, mais invisible, qui avoit environ 38 lieues de haut : ses mem-Bres étoient proportionnés à sa tail-1e. Ils croyoient que le St-Esprit étoit une femme, peut-être parce que le mot, qui en hébreu exprime le St-Efprit, est de genre féminin. Elxai étoit confidéré par ses sectateurs comme une puissance révélée & annoncée par les Prophètes, parceque fon nom fignifie. selon l'hébreu, qui est révélée. Ils révéroient même ceux de sa race jusqu'à l'adoration, & se faisoient un devoir demourir pour eux. Il y avoit encore sous Valence deux sœuts de la famille d'Elxai, ou de la race bénite, comme ils l'appeloient Elles se nommoient Marthe & Marthène, & étoient confidérées comme des Déeffes par les Elxaites. Quand elles fortoient en public, ces infensés les accompagnoient en foule, ramaffoient la poudre de leurs pieds & la falive qu'elles crachoient: on

gàrdoit ces salerés, & on les mettoit dans des boîtes qu'on portoit sur foi, & qu'on regardoit comme des préservatifs souverains.

ELYMAS ou BAR-JESU, fils de Jebas, de la province de Cypre, & de la viste de Paphos, mir en usage fon art magique, pour empêcher que le proconsul Sergius-Paulus n'embraffat la foi de J. C. Mais Paul, le regardant d'un œil menaçant, lui prédit que la main de Dieu allois s'appesantir sur lui, & qu'il seroit privé pour un certain temps de la lumiere. Alors ses yeux s'obscurtirent, & tournant de tous côtés, il cherchoit quelqu'un qui lui donnat la main. Ce miracle toucha le proconful, qui se rendit à la vérité. & se déclara hautement pour J. C.

ELYOT, gentilhomme Anglois, fut aimé & estimé de Henri VIII, qui le chargea de diverses négociations importantes. On a de lui un Traité de l'éducation des Enfants, en anglois, 1,80, in-8°. & d'autres ouvrages. Voyez ELIOT & HÉ-LIOT.

ELZEVIRS, imprimeurs d'Amsterdam & de Leyde, se sont fair un nom, par les belles éditions dont ils ont earichi la république des lettres. Louis, dont les presses travailloient dès 1595, Bonaventure, Abraham & Daniel, font les plus célebres. Il n'y a plus de libraires de cette famille, depuis la mort du dernier, arrivée à Amsterdam en 1680. Ce fut une perte pour la littérature. Les Elzevire ne valoient point les Etiennes, ni pour l'érudition, ni pour les éditions Grecques & Hébraïques; mais ils ne leur cédoient point dans le choix des bons livres, ni dans l'intelligence de la librairie. Ils ont même été au-deffus d'eux pour l'élégance & la délicatesse des petits caracteres. Leur Virgile, leur Térence, leur Nouveau-Testament grec, 1633, in 123 le

Tom. III.

Pfeautier, 1653; l'Imitation de J. C. fans date, le Corps du Droit, & quelques autres livres ornés de caracteres rouges, vrais chefs-d'œuvres de cypographie, satisfout également l'esprit & les yeux par l'agrément & la correction. Mais les gens honnêtes (ce qui ne fignifie pas toujours les honnétes-gens ) en Jouant le mérite de ces derniers ouwrages, ont blamé de concert les Elzevira d'avoie quelquefois proftitué leurs presses pour faire circuler d'infames productions ; ( Voyet 11. ARETIN.) Les Elgevirs ont publié plusieurs fois le catalogue de leurs éditions. Le dernier, mis au jour par Daniel, en 1674, in-12, en 7 parties, est grossi de beaucoup d'impressions étrangeres, qu'il vouloit vendre à la faveur de la réputation que les excellentes éditions de sa famille lui avoient acquise dans l'Europe favante.

EMADEDDIN ZENCHI, connu zusii sous le nom de SANGUIN, fut salué Sultan d'Alep l'an 1128. Il eut toujours les armes à la mais. & il s'en servit long temps avec fuccès. li remporta, en 1130, une victoire fur Boëmond, prince d'Antioche, qui périt dans l'action. Sept ans après, il en remporta encore une plus signalée sur Foulques roi de Jérusalem & sur Raymond, comte de Tripoli; il fit ce dernier prisonnier, & s'empara ensuice du château de Mont-Ferrand. L'an 1144, il prit d'affaut la ville d'Edesse après un siège de vingt-huit jours; mais à la fin il trouva le terme de ses victoires, ayant été affassiné l'année suivante dans sa tente devant un château qu'il affiégeoit. Les historiens Orientaux ont peint ce prince comme un des grands hommes de son siecle; & les François comme un des plus grands fléaux de l'humanité. Un mélange de bonnes & de mauvaises qualités qui EME

étoit en lui, a prêté également à la louange & à la fatyre.

EMANUEL, voy. Emmanuel...
Manuel... & Charles, no xxx,
xxxi & xxxii.

EMATHION, fils de Tithon, fameux brigand de Theffalie, qui égorgeoit tous ceux qui tomboient dans fes mains. Hercule le tua, & les campagnes que ce barbare parcouroit, furent appelées Emericanes ou Emathies.

EMBRY, voy. 1x Thomas.

EMERICH, - NICOLAS, nºXVI. EMERY , (N...) fils d'un paysan de Sienne, nommé Particelli, vint en France avec le cardinal Mazarin. Son ame étoit aussi basse que sa nailfance, mais son esprit étoit trèsdélie. Il parvint d'emploi en emploi au poste de surintendant des finances par le crédit de Mazarin, qui éloigna de cette place le président de Bailieul & le comte d'Avaux. Emery se prêta à toutes les vues de la cupidité infatiable de ce ministre. Il trouva des moyens austi onéreux que ridicules pour avoir de l'argent. Il créa des charges de contrôleurs de fagots, de jurésvendeurs de foin, de confeillerscrieurs de via, &c. Il vendit des lettres de noblesse ; il créa de nouveaux magificats, il rapconna les anciens. Ses exactions furent la principale fource des divisions entre la cour & le parlement, vers l'an 1647. Mazarin, voyant le foulevement général, lui ôta fon emploi, & l'exila dans ses terres. Nous ignorons en quelle année il mourut. Ce surintendant étoit laborieux, ferme dans fes réfolutions, intelligent dans les affaires; mais il ne connoissoit ni l'humanité, ni la pitié, ni la juftice, ni la probité. Il disoit ordinairement, que la bonne foi n'eseit que pour les Marchands; & que les

EMI 4

Mastres-des-Requêtes, qui vouloient qu'on y est égard dans les affaires du Roi, devoient être punis comme des prévaricateurs... Voyez LEMERY.

I. EMILE, (Paul) furnommé li Macedonique, général Romain, obting deux fois les honneurs du consulat. Dans le premier, il désit entiérement les Liguriens, l'au 182 avant J. C., avec une armée bien moins forte que la leur. Dans le 2e, auquel il parvint à l'âge de près de 60 ans, il vainquit Persée, roi de Macedoine. (Voy. I. Sul-Picius); réduifit son état en pro-Vince Romaine; démolit 70 places qui avoient sayorisé les ennemis, & retourna à Rome comblé de gloire. Le triomphe qu'on lui décerna, dura trois jours; Perfée en étoit le trifte ornement. Paul Emile, béros sensible, avoit pleuré sa défaite, & l'avoit consolé par des raisons & des caresses. capitaine faisoit profession d'une philosophie qui ne lui permettoit pas de s'enorgueillir de ses victoires. Il étoit de la secte des Stoiciens, qui attribuoient tout ce qui strive à une nécessité fatale. Austi défintéressé que philosophe, il remit aux quefteurs tous les tréfors de Perfee, (Voyez II. PERSÉE & HEGESTLOGUE), & ne conserva de tout le butin, que la bibliothéque de ce roi malheureux. Ce grand homme mourut l'an 168 avant J. C. On raconte de lui un trait fingulier. Il vouloit répudier Papiria sa femme. S'entretenant un jour de son dessein avec ses amis: Que voulez-vous faire, lui dirent-ils? Votre épouse est belle & sage; elle yous a donné des enfants le grande espérance. - Il est vrai, leur répondit froidement Emile; mais regarder ma chauffure; elle est neuve, belle & bien faite : il faut cependant que je la quitte; personne que moi ne fait où elle me bleffe... Il faut le

distinguer du collegue de Varron; nommé aussi Paul EMILE, qui fut enveloppé dans la défaite meurtriere de Cannes.

II. EMILE, (Paul) en italien Paolo EMILIO, célebre historien. étoit de Véronne. Le nom qu'il s'étoit fait en Italie, porta le cardinal de Bourbon à l'attirer en France. Il y vint sous le regne de Louis XII, & il obtint un canonicat de la cathédrale de Paris. Il mourus dans cette ville le 5 mai 1529. C'étoit un homme d'une piété exemplaire & d'un travail infatigable. On a de lui une Histoire de France en latin, 2 vol. in-8°. & ia-fol. 1543, chez Vascosan; ré- · imprimée en 1601 in-fo; traduite en françois par Jean Renard, 1644, in fol. Le style en est pur, mais trop laconique, & souvent obscue & embarcassé. Il y a trop de harangues pour un abrégé, qui eft d'ailleurs affez décharge. La plupare de ces harangues sont d'autant plus déplacées, qu'il fait parler des barbares élégamment & éloquemment, comme auroient pu pasier les anciens Romains. S'il est court en quelques endroiss, il est trop diffus dans d'autres, comme quand il parle de la premiere & de la seconde croisade. On lui reproche aussi de donner dans les fables. Il montre trop d'attachement aux Italiens; aussi Beaucaire disoit il qu'il étoit plutôt Italorum buccinatorem, quam Gallica historia scriptorem. Cependant , malgré ces défauts, il jouit de la gloire d'avoir le premier débrouilié le chaos de norre vieille histoire, & d'avoir défriche ses champs incultes. Cette Histoire, en dix livres, commence à Pharamond, & finit à la cinquieme année de Charles VIII, en 1498. Arnauld du Ferron ca a donné une mauvaile continuation.

I. EMILIEN, Caïus Julius Æmilianus) né l'an 207 d'une famille très-obscure de Mauritanie, se distingua dans l'armée Romaine par son courage, & s'avança de grade en grade jusqu'à celui de général. Il combattit avec tant de valeur contre les Perses, que les Coldats le proclamerent empereur en 254, après la mort de Dece, Gallus & Valérien étoient alors les légitimes maîtres de l'empire; il marcha contr'eux, les vainquit; & sandis qu'il se préparoit à les combattre de nouveau, il apprit que leur armée les avoit maffacrés & l'avoit reconnu empereur. Ce titre lui fut confirmé par le sénat; mais il ne jouit pas long-temps de la puissance souveraine. Volusien, qui avoit reçu de ses soldats le sceptre impérial, vint attaquer son rival près de Spolette. Les troupes d'Emilies, fatiguées d'avoir touiours les armes à la main, le maffacrerent sur un pont de cette derniere ville, appelé depuis lors le Pont sanglant. Il régna très-peu de temps. Ce n'étoit qu'un foldat de fortune, plein à la vérité de feu & de valeur, mais qui ignoroit la politique & les maximes du gouvernement.

II. EMILIEN, (Alexandre) l'un des XXIX Tyrans qui s'éleverent dans l'empire Romain vers le milieu du 111e. fiecle, étoit lieutenant du préfet d'Egypte. Il est connu dans les Martyrologes par le zele barbare avec lequel il perfécuta les Chrétiens dans cette province. Une premiere sédition qui s'éleva dans Alexandrie en 263, lui fournit l'occasion de prendre le titre d'empereur, que les Alexandrins naturellement inquiers, & ennemis du gouvernement de Gallien, lui confirmerent. Emilien parcourut la Thébaide & le reste de l'Egypte, où il affermit sa domination. Il en

chaffa les brigands, à la grande saissaction du peuple, qui sui donna le nom d'Alexandre. A l'exemple du héròs Macédonien, il se préparoit à porter les armes dans les Indes, lorsque Gallien envoya contre lui le général Théodote, à la tête d'une atmée. Il sut vaincu dans le premier combat, & contraint de se retirer à Alexandrie en septembre 263. Les habitants de cette ville le livrerent à Théodote, qui l'envoya à Gallien. Ce prince le sit étrangler dans sa prison, à la fin de la même année.

III. EMILIEN, (Jean) philosophe & médecin Italien du xv1º fiecle, se fit un nom dans la médecine qu'il exerça avec succès en qualité de Naturaliste. Il est connu principalement par un Traité imprimé à Venise, en 1584, in-4°, sous ce titre: Historia naturalis de Ruminas-

tibus, & ruminatione.

EMMA, fille de Richard II, due de Normandie, femme d'Ethelred. roi d'Angleterre, & mere de St. Edouard, eut beaucoup de part au gouvernement, sous le regne de son fils, vers l'an 1046. Le comme de Kene, qui avoit eu une grande autorité, fous plusieurs regnes, concut contr'elle une fi violente jalousie, qu'il l'accusa de plusieurs crimes. Il gagna quelques grands feigneurs, qui confirmerent fes accufations auprès du roi. Ce prince crut trop facilement que sa mere étoit criminelle, & l'alla trouver inopinément, pour lui ôter tout ce qu'elle avoit amassé. Emma eut recours, dans cette difgrace, à l'évêque de Winchester, son parent; mais ce fut une nouvelle mariere de calomnie pour ses ennemis. Le comte de Kent lui fit un crime des visites trop fréquentes qu'elle rendoit à cet évêque, & l'accufa d'avoir un mauvais commerce avec lui. Le roi continua à être crédule : il fallut que la princesse se

putilité par les moyens en usage en ce temps-là; c'est-à-dire, qu'elle marchat sur des sers ardents. On ne sait comment elle soutint cette rude épreuve: on sait seulement que le roi ayant reconnu son innocence, se soumit à la peine des pénitents... Voyez III. LOTHAIRE, à la fin.

EMMANUEL, dit le Grand, roi de Portugal, monta sur le trône en 1495, après Jean Il son cousin, mort sans enfants. Les prospérités de son regne, le bonheur de ses entreprises, lui firent donner le nom de Prince très fortuné, Vasco de Gama, Améric Vespuce, Alvarès Cabrera, & quelques-autres, découvrirent, fous fes auspices, plusieurs pays inconnus aux Européens. Son nom fut porté par ces navigateurs dans l'Afrique, dans l'Afie & dans cette partie du monde qu'on a depuis appelée Amérique. Le Bréfil fut découvert en 1500. Ce fut une source de trésors pour les Poraugais; auffi appellent-ils le regne d'Emmanuel, le Siecle d'or de Porregal. Ce prince mourut le 13 décembre 1521, à 53 ans, regretté de ses sujets, qu'il avoit enrichis; mais détefté des Maures, qu'il avoit chassés, & des Juiss, qu'il avoit forcés à se faire baptiser, En mémoire de ses heureuses découvertes, il fit bâtir le superbe monastere de Bellem, où il fut inhumé. On y lit fur son combeau cette épitaphe :

Littore ab occiduo, qui primum ad littora solis

Extendit cultum notitiamque Dei;
Tot Reges domiti cui submisere tiaras,
Conditur hoc tumulo Maximus EmMANUEL.

" Des bords du Tage, aux lieux pour ou l'aurore rayonne,

» Un apôtre étendit la loi de l'E-

EMM

n Un héros, à vingt rois fit don n de leur couronne:

" Ce marbre couvre, hélas! le " grand EMMANUEL "!

Emmanuel aimoit les lettres & ceux qui les cultivoient. Il laissa des Mémoires sur les Indes. Veus de sa premiere semme Isabelle, princesse, d'Espagne, il avoit épousé, avec une dispense du pape, Marie, sœur cadette de cette princesse; fœur cadette de cette princesse; fait dont il y a peu d'exemples dans l'histoire moderne. Il se maria en troissemes noces avec Eléonore d'Autriche. Voy. son article; voyez aussi III. ALVARES & GOEZ.

EMMANUEL-PHILIBERT, due de Savoie, né en 1528 de Charles III, fut d'abord destiné à l'église; mais après la mort de ses deux freres, on lui laiffa suivre fon inclination pour les armes. Son courage lui mérita le commandement de l'armée impériale au fiége de Metz. Il gagna, en 1557, la fameuse bataille de St-Quentin sur les François, & détruifit le vieil Hefdin. La paix ayant été conclue à Cateau-Cambrefis, il épousa en 1559 Marguerite de France, fille de François I, & fœur de Henri II. ( Voy. à l'article de ce dernier prince, des détails fur la victoire de Saint-Quentin), Ce mariage lui fit reconver tout ce que son pere avoit perdu de ses états : il les augmenta ensuite par sa dextérité & fa valeur. Il mourut le 30 août 1580, à 52 ans, ne laiffant qu'un file, Charles-Emmanuel, qui lui fuccéda, & qui fe montra digne de hui par son courage, par son activité & par son amour pour les fciences : qualités qui formoient le caractere de son pere.

EMMIUS (Ubbo), naquit à Gretha, village de la Frise orientale, en 1547. Ses talents lui mérriterent le rectorat du collège de

Ee iij

Norden, & de celui de Leer; enfin la place du premier recleur de l'académie de Groningue, & celle de professeur en histoire & en langue Grecque. Quoique plusiours princes & plusieurs villes cherrhaffent ale posséder, il ne vouinterioris quitter la chaîre de Gromingue; préférant une vie tranquille & une condicion médiocre, à la brillance folie de l'ambicion. Lorfque ses instruités ne lu permirent plus de travailler en public, it s'occupa dans fon cabinet à pluficurs ouvrages. Les plus estimables font : I. Vetus Grecia illustrata, en 3 vol. in 8º. Elzevir, 1626; très utile à ceux qui veulent connoître l'ancienne Grece. II. Decades rerum Frisicarum, in-fo. Elzevir, 1616. Cette histoire est estimoe. Emmius y réfute les fables dont les historiens qui l'avoient précédé avoient voulu orner les antiquités de leur nation. De fots critiques le blamerent; mais il fur approuvé par les gens sages. III. Chronologia rerum Romanarum, eum serie Conjulum, in fo. 1619, avec des prolégomenes sur la chronologie Romaine à la tôte de l'ouvrage. Ils sont ecrits avec autant de justesse que de précision. Ce savant homme mourut à Groningue, le 9 décembre 1625, à 79 ans.

EMI FDOCLE, d'Agrigente en Sicile, philosophe, poète, historien, étoit disciple de Telauges, qui l'avoit été de Pythagore. Il adopta l'opinion de ce philosophe fur la transmigration des ames, & la mit en vers dans un Poème que les anciens ont beaucoup loué. Le philosophe poète y faisoit l'histoire des différents changements de son ame. Il avoit commencé par être fille, ensuite garçon, puis arbrifeau, oiseau, poisson, ensin Empédocle. Il développoit dans le même ouvrage sa doctrine sur les Elé-

menes, Son système étoit, qu'il y » en avoit quatre qui faisoient en-» tr'eux une guerre continuelle, » mais sans pouvoir jamais se dé-» truire : de leur discorde même » naissoient tous les corps ». Le ffyle d'Empédocle ressembloit beaucoup (fi l'on en croit Aristote, cité par Diogene Laërce) à celui d'Homere : il étoit plein de force, & riche en métaphores & en figures poëtiques. Son mérite fixa sur lui les yeux de la Grece entiere : ses vers furent chantés aux jeux Olympiques, avec ceux d'Homere, d'Héfiode & des plus célebres poères. Empédocle n'étoit point de ces sous gui s'attribuent le nom de philolophes, il l'etoit dans l'esprit & dans le cœur : généreux, humain & modéré, il refusa la souveraineté de sa patrie. Il se montra toujours l'ennemi déclaré des tyrans; il poursuivit avec vigueur tous ceux qui sembloient vouloir afpirer au pouvoir fouverain. Un Agrigentin l'avoit invité à manger chez lui. L'heure du repas étant venue, il demanda pourquoi on ne servoit pas : C'ést, dir le maitre de la maison, qu'on attend le ministre du conseil. Cet officier asriva en effet quelque temps après, & on le fit roi du festin. Il prit des airs si insolents pondant le repas, qu'Empédoele soupçonna qu'il y avoit entre le roi du festin & celui qui l'avoit invité, quelque dessein secret de rétablir la tyrannie. Le soupcon étoit bien sondé. Le philosophe ayant cité le lendemain ces deux hommes devant le Confeil, ils furent condamnés à mort... Empédocle s'étoit samiliarisé avec toutes les sciences. A l'exemple de Pythagore, il se servit quelquesois de la mufique comme d'un remede fouverain contre les maladies de l'ame, & même contre celles du corps. Il étoit logé dans la ville

de Gela, chez son ami Anchitus lerfqu'on vint l'avertir qu'un jeune homme en fureur vouloit tuer cet ami, qui avoit condamné son pere zu dernier supplice. Empédocle tàcha de lui calmer l'esprit par ses discours. Son éloquence ne produifant aucun effet, il essaya d'unir les fons harmonieux de sa lyre au langage cadencé de la poëste. Il employa les modulations qui faisoiens le plus d'impression for le cœur du jeune homme, qu'il parvint peu à peu à amendrir, & qui devine un de ses plus fideles disciples. Ce philosophe donna dans la Sicile les premiers préceptes de la rhétorique, & il se servit utilement du talent de bien dire, pour réformer les moeurs licencieuses des Agrigentins. leur reprochoit de courir aux plaifics, comme s'ils eussent du mourir le même jour; & de se bâtir iles maifons, comme s'ils eussent cru toujours vivre. Certains auteurs prémendent que, dominé par la passion de la physique, il s'avisa de vifirer legrand Cratere du mont Ema; & que sa témérité curieuse sut punie par la chute involontaire qu'il fit dans les abymes du volcan; ou que voulant se faire passer pour dien, & perfuader aux hommes qu'il avoit été enlevé au ciel, il le précipita dans ce gouffre ardeat, croyant que sa mort feroit toujours cachée aux hommes; mais la perfide montagne revomit ses fandales, & démakqua l'infensé qui s'ennayoit d'ètre homme. Cependant, la plus commune opinion est que ce philosophe, extrêmement âgé, tomba dans la mer & fe noya vers l'an 440 avant J. C... Quelques écrivains distinguent Empédack le philosophe d'un autre qui étoit poëte.

EMPEREUR, (Confiantia l') d'Oppyek en Hollande, favant

conformé dans l'étude des langues Orientales, occupa avec honneur une chaire d'Hébreu à Leyde. Il mourut, en 1648, dans un âgé fort avancé. Tous les ouvrages qu'il a donnés au public, offrent des temarques utiles, & refpirent une profonde érudition Rabbinique & Hébraique. Ses Traduccions des hivres Judaïques & Talmadiques font les plus parfaires que l'on ait, quoiqu'elles ne foient pas toujours exactes. Son livre De mensuris Templi, Leyde, 1630, in-4°, est très savant.

EMPIRICUS. Voy. SEXTUS EM-

PIRICUS.

EMPORIUS, savant rhéteur, florissoit du temps de Cassiodore au vie fiecle. Il resté de lui quelques Estito suit son arts Paris, 1599, in-4°. Le style en est vis & nerveux,

faivant Gibere. ENCELADE.

ENCELADE, le plus puissant de Géants qui voulurent escalader le Ciel, étoit fils du Tartare & de la Terre. Jupiter renversa sur lui le Mont-Etna. Les poères ont seint que les éruptions de ce volcan ve-noient des efforts que faisoir ce Géant pour se retourner, & que, pour peu qu'il remuât, la montagne vomissoit des torrents de flammes.

ENCRATITES. Voyez TA-TIEN.

ENCYCLOPÉDISTES. Voyez Diderot & Alembert.

ENDYMION, berger d'une sere beauté, que Jupiser aima au point de lui donner une place dans le Ciel. Mais ayant attenté à l'honneur de Junon, le maître des Dieux, indigné de fon audace, le chassa honteusement, & le condamna à un fommeil continuel. Dans la suite, la lune, qui avoit conçu pour lui une violente passion, le transporta dans un antre du Mont-Latmus en Carie, où elle alloit

fouvent le visiter. Elle en eut Ethole & plusieurs autres enfants. Voilà ce que la Fable rapporte. Mais ceux qui, à travers ces voiles, cherchent les vérités qu'elles cachent quelquefois, prétendent qu'Endymion étoit un astrologue, qui, le premier, observa le cours de la Lune.

ENE

I. ENÉE, prince Troyen, fils de Vénus & d'Anchyse, & pere d'Aseagne. Les Grecs ayant pris Troie, il se fauva la nuit, chargé des Dieux de fon pays, de fon pere qu'il portoit fur ses épaules, & menant son fils par la main. ( Voy. I. CREUSE ). Après plusieurs aventures, il passa en Italie, où il obtint Lavinie, fille du roi Latinus. Turnus, roi des Rutules, à qui elle avoit été promife, fit la guerre au prince Troyen. fut vaincu & perdit la vie. Le vainqueur eut encore à combattre Mezence, roi des Toscans, allié des Rutules. La bataille se donna sur les bords de la riviere Numique. Enée disparut dans cette journée. Il se nova peut-être dans la riviere, où il fut tué par les Toscans. Ascagne lui succéda. Virgile, dans son Enéide, a inséré l'épisode des amours d'Enée avec Didon, reine de Carthage, par une licence poëtique, qui lui a fait rapprocher des temps féparés par un long espace. Au reste, l'article d'Enée appartient plus à la mythologie qu'à l'histoire. Divers auteurs, cités par Denys d'Halicarnasse, soutiennent qu'Enée n'aborda jamais en Italie. C'est ce qu'a taché de prouver le savant Bochard dans une Differtation particuliere; & fon opinion est celle de la plupart des gens-de-lettres, qui ont éclairé les recherches historiques avec le flambeau de la faine critique.

II. ENEE, ( Eneas Taditus ) un des plus anciens, mais non pas des meilleurs auteurs qui aient

écrit sur l'art militaire, floriffoit du temps d'Aristoce. Casaubon a publié un de ses Traités en grec, avec une Verfion latine, dans le Polybe, 1609, in-folio. M. de Beaufobre l'a donné en françois, in-4°, avec de savants commenteires.

III. ENÉE, (Æneas Gazeus) philosophe Platonicien, sous l'empire de Zenon, dans le ve fiecle, embraffa le Christianisme, & y trouvaune philosophie bien supérieurs à celle de Platon. On a de lui un Dialogue intimié, Théophrafte, du nom du principal interlocuteur. Il traite de l'immortalité de l'ame & de la résurrection des corps. Jean Bower le mit au jour à Leipfick, en 1655, in-4°, avec la traduction & les savantes notes de Gafpard Barthius. On le trouve auffi dans la Bibliothéque des PP.

IV. ENÉE, évêque de Paris, homme d'esprit & consommé dans les affaires, publia, à la priere de Charles le Chauve, un Livre contre les erreurs des Grecs. Il entreprend à la fois de répondre aux écrits du patriarche Photius contre l'église Latine, & de montrer la vérité de la doctrine & la fainteté des dogmes de cette église. Il mourue en 870.

ENFANT. Voy. LENFANT. ENFANCE, (Filles de l') Voy: JULIARD, & I. MONDONVILLE. ENGASTRIQUES. Voyer EU-

RICLÈS, nº. I.

ENGELBERGE oz Ingelberge. femme de l'empereur Louis II, fut accufée d'adultere par le prince d'Anhalt & le comte de Mansfeld, jaloux de son élévation. L'impératrice se défendie, autant qu'elle put, de cette imputation. Mais, maiheureusement pour elle, une contume barbare de ces temps fauvages autorifoit les accufations sans preuve. Il ne restoit à une

Refine calomniée d'autre moven de le justifier, que l'épreuve du feu & de l'eau, mise en usage par la superstition, & consacrée par l'autorité eccléfiaftique. Engelberge se diposoit à passer par ces épreuves, lorsque Boson, comte d'Arles, persuadé de son imocence, donna un cartel de défi aux calomniateurs, les terreffa Pun & l'autre, & leur fit rendre hommage, l'épée sur la gorge, à la vertu de l'impératrice. Le vainqueur eut pour prix de sa générofité le titre de roi d'Arles; & pour femme Ermengarde, fille unique de cette princesse. ( Voyez 111. Louis). Engelberge, deveaue veuve, se sie Bénédictine, & mourut faintement vers l'an **890.** 

ENGELBERT, (Corneille) peintre très-célebre du xvie fie-cle, natif de Leyde. Il eut deux fils, qui se distinguerent austi dans le même art, Cornelius Cornelli & Lucas Cornelli. Celui-ci su contraint, par la pauvreté, de se faire cusinier; mais il reprit bientôt le pinceau, passa en Anglettre & sut employé par Heari VIII.

ENGUERRAND de Coucy.

Voyez Coucy.

ENGUIEN, (Ducs d') Voyez FRANÇOIS, nº VI, & IBCONDÉ.

ENIEDIM, (Georges) un des plus subtils Unitaires qui aient fait des remarques sur l'Ecriture-sainse. On a de lui: Explicatio locorum Scriptura veteris & novi Testamenti, es quibus dogma Trinitatis stabiliri folte, in-4°; ouvrage pernicieux. Cet auteur, né en Hongrie, mourur en 1597.

ENIPÉE, berger de la Thessalie, se métamorphosa en sleuve pour jouir de Tyro. Cette nymphe Poyant les eaux d'Enipée extrêmement claires, eut envie de s'y baigner; alors Enipée la surprit, & eut d'elle Pélias & Nélés.

ENNIUS, (Quintus) poëte latin, naquit à Rudie en Calabre, l'an 239 avant J. C. Il vécut en Sardaigne jusqu'à l'âge de quarante ans: c'est là qu'il sit connoisfance avec Caton l'ancien, & qu'il lui enfeigna le grec, quoiqu'il fût Préteur, & qu'il commandat l'armée Romaine. Caton l'amena à Rome, & lui donna une maison sur le mont Aventin. Ennius obtint. par ses talents, le droit de bourgeoifie à Rome, honneur dont on faifoit alors beaucoup de cas. Il tira la poësie latine du sond des forêts, pour la transplanter dans les villes; mais il lui laiffa beaucoup de rudesse & de grossiéreté. Le même siecle vit naître & mourir sa réputation; ce siecle n'étoit pas celui de la belle latinité: on le fent en lifant Ennius; mais il compensa le désaut de pureté & d'élégance, par la force des expreffions & le feu de la poësie. L'élégant, le doux Virgile avoit beaucoup profité dans la lecture du dur & du groffier Ennius. Il en avoit pris des vers entiers, qu'il appeloit des perles tirées du fumier. Envius mourut de la goutte l'an 169 avant J. C., & il l'avoit bien méritée, car il aimoit à boire, & il se livroit à ce goût avec excès. Scipion, fon ami, voulut avoir un tombeau commun avec ce poëte, autant par amitié, que par confidération pour son mérite. Ennius avoit mis en vers héroïques les Annales de la République Romaine; il avoit fait aussi quelques Satyres; mais il ne nous reste que des fragments de ses ouvrages, Amsterd. 1707, in-4°, & dans le Corpus Poëtarum Latinorum de Maittaire. 1 ENNODIUS, né en Italie, &

originaire des Gaules, quitta sa

femme pour embraffer l'état ecclés siastique. Ses talents & ses vertus le firent élever sur le siège de Pavie. On le choifit ensuite pour travailler à la reunion de l'église Grecque avec la Latine. Il fit deux voyages en Orient, qui ne servirent qu'à faire connoître les artifices de l'empereur Anaftase, & la prudence d'Ennodius. Cet illustre prélat mourut saintement à Pavie. le 1er août 521, à 48 ans. Le Pere Sirmond donna au public, en 1612, une bonne édition de ses Œuvres in-8°. Elles renferment : I. Neuf livres d'Epteres; recueil édifiant & utile pour l'histoire de son temps. II. Des Recueils d'Œuvres diverses. III. La Défense du Concide de Rome, qui avoit absous le pape Symmaque. IV. XXVII Difcours ou Déclamations. V. Des Poesies.

I. ENOCH, fils aîné de Cain, naquit vers l'an 3769 avant J. C. Il bâtit avec son pere la premiere ville, qui fut appelée de son nom Enochie.

II. ENOCH ou HENOU, fils de Jared & pere de Mathujalem, né l'an 3412 avant J. C., fut enlevé du monde pour être placé dans le Paradis terrestre, après avoir vécu 365 ans avec les hommes. Il doit venir un jour, pour faire entrer les nations dans la pénitence. On lui attribua, dans les premiers fiecles de l'Eglise, un Ouvrage plein de fables & d'absurdités, sur les Astres, fur la descente des Anges sur la terre, sur leur mariage avec les filles des hommes; & même S. Jude le cite dans son Epitre catholique. Mais il y a apparence que cette production avoit été supposée par les hérétiques, qui, non contents de fallifier les faintes Ecritures, se jouoient, par des ouvrages supposés & fabuleux, de la

crédulité de leurs imbécilles fettal teurs.

ENOS, fils de Seth & pere de Cainan, né l'an 3799 avant J. C., mort àgé de 905 ans, établit les principales cérémonies du culte que les premiers hommes rendirent à l'Erre suprême.

ENSENADA, (Zeno Somo de Silva, marq. de la) l'un des minifires d'Espagne les plus habiles, sous le regne de Ferdinand VI, étoit né dans l'obscurité. Il avoit d'abord été teneur de livres chez un banquier de Cadix. Des talents fort supérieurs à son état, le firent bientôt connoître. Il s'éleva par degrés, & du poste d'intendant d'armée, il paffa dans le minifiere, & s'y momra avec l'éclat d'un homme qui s'est créé lui-même. Ayant reçu du roi le titre de marquis, il prit le nom de la Enfenada, (rien en foi) par modefie, ou plutôt per un amour-propre fort au-deffus de l'amour-propre ordinaire. Il y avoit en même-temps à la cour d'Espagne le célèbre Ferinelli, né comme la Ensenada dans une famille obscure. Ces deux hommes extraordinaires s'étoient connus dans un temps où le coeur, & non l'intérêt, forme les liaisons. S'étant retrouvés à la cour. l'un en plece, l'autre en faveur, ils continuerent d'être amis. La Ensenada ayant été disgracié, par les intrigues du duc d'Huesear, Ferinelli ofa montrer à la reine, la peine qu'il ressentoit de ce qu'elle ne s'y étoit pas opposée, & le seroit retiré fur le champ, fans les inflances réirérées de cerre princeffe. La Essenada ne se montra jamais fi supérieur à fa place, que lorsqu'il l'eut perdue. Comme on lui fit annoncer de la part du roi, qu'il lui étoit peimis d'emmener dans fon exil un cortain nombre de domefEOB 443 main, une hydre à fept têtes de l'autre, avec un ferpent qui lui

tiques, il répondit: « qu'il en avoit » eu besoin pendant son ministere;; » mais que dans l'état où il se trou- » voit, il sauroit bien se servir lui- » même ». Le roi qui le regrettoit, & qui ne s'étoit laisté entrainer que par une cabale de cout, disoit souvent: ce pauve la Ensemada! Il eut quelque temps après la permission de revenir; mais il ne sut pas rétabli dans sa place.

Il mourut en 175....

ENTINOPE de Candie, fameux architecte au commencement du ve siecle, a été un des principaux fondateurs de la ville de Venise. Radagaise, roi des Goths, étant entré en Italie, l'an 405, les ravages de ces barbares contraignirent les peuples à se sauver en différents endroits. Entinope fut le premier qui se retira dans des marais proche la mer Adriatique. La maison qu'il y bâtit étoit encore la seule qu'on y vît, lorsque, quelques années après, les habitants de Padoue se résugierent dans k même marais. Ils y éleverent en 413 les vingt-quatre maisons qui formerent d'abord la cité. Celle d'Entinope fut ensuite changée en église, & dédiée à Sr. Jacques. Elle subsiste, dit-on, encore, & est située dans le guarrier de Venise, appele Rialto, qui oft le plus ancien de la ville.

ENTRAGUES, (Catherine-Hennette de Balzac d') Voyez VER-MEUIL.

ENTRECOLLES, Voyez DEN-PRECOLLES.

ENVIE, Divinité allégorique. On la représente sous la figure d'une semme d'une maigreur hideuse, épiant, du fond d'un antre ténébreux, la Gloire & le Génie, avec des yeux louches & ensoncés. Son teint est hvide, & son visage plein de rides; coiffée de couleuvres, else porte trois fergents d'une

ronge le fein. ENZINAS, (François) né à Burgos en Espagne vers 1515, est également connu sous les noms de Dryander & de Duchesne en françois. Il quitta à Wittemberg, comme Jean Dryander fon frere, la religion Catholique, pour embrasser le Luthéranisme. Sa traduction espagnole du Nouveau Testament, Anvers 1542, in-8°, qu'il dédia à Charles-Quint, malgré les erreurs qu'elle renfermoit, le fit mettre en prison, où il fut dérenu pendant 15 mois; mais ayant trouvé le secret de se fauver en 1545, il se retira à Geneve auprès de Calvin. Il a laissé une Histoire de l'état des Pays-Bas & de la Religion d'Espagne, Geneve, in-8°. Cet ouvrage, qui est trèsrare, fait partie du Martyrologe Proteftant, imprimé en Allemagne. Enzinas avoit été disciple de Melanch-

EOBANUS, (Elius) fut furnommé Hessus, parce qu'il naquit en 1488, sur les confins de la Hesse, fous un arbre au milieu des champs. Il professa les belles-lettres à Herford, à Nuremberg & à Marpourg, où le Landgrave de Hesse l'avoit appelé. Il mourut dans cette ville le 5 octobre 1540, à 52 ans, avec la réputation d'un bon poëte & d'un honnête homme, ennemi de la satyre, quoique versificateur, du menfonge & de la duplicité. Le cabaret étoit son Parnasse. On raconte qu'il terraffa un des plus hardis buveurs de l'Allemagne, qui lui avoit fait défi de boire un seau de biere. Eobanus fat vainqueur, & le vaincu ayant fait de vains efforts pour épuiser le seau, tomba ivremort. Nous avons de ce poëte buveur un grand nombre de Poësies; les vers tomboient de sa plume. Il avoit la facilité d'Ovide, avec

moins d'esprit & moins d'imagination, mais avec plus de naturel. -- Les principaux fruits de fa muse font : I. Des Traductions en vers latins de Théoerite, à Bale 1531, m2-8°, & de l'Iliade d'Homere, Bale #540, in-8º. II. Des Elégies, dignes des siecles de la plus belle Latinité. III. Des Sylves, in 4°. IV. Des Bucoliques estimées, Halæ, 1539, in-8°. V. HESSI & Amicorum Epistola, in fo. Ses Poëses ont été publiées sous le titre de Poëmatum farragines due, à Hall, en 1539, in-8°, & à Francfort, 1564, dans le même format. Camerarius a écrit sa Vie, imprimée à Leipfick en 1696, in-EOLE, fils d'Hippotas, descendant

de Deucalion, vivoit du temps de la guerre de Troie, & régnoit dans les îles Eoliennes, fituées au nord de la Sicile, les mêmes que celles au Vulcain tenoit ses forges. C'étoit un prince affez habile, pour son temps, dans l'art de la navigation. Il s'étoit appliqué à connoître les vents,& a juger par l'inspection du ciel quel vent devoit souffler. L'imagination des poëtes fit valoir ce salent, qu'on trouve aujourd'hui dans prefque tous nos matelots,& tablit Eols dieu des vents & des cempêtes. Voy. DEIOPÉE.

EON DEL'ETOILE, gentilhomme Breton, homme fans leures, enais d'une extravagance & d'une opiniatreté telle qu'on en voit rarement. Ce fou se disoit le Fils de Dieu, & le juge des vivants & des mores, sur l'allusion grossiere de son nom avec le mot Eum dans cette conclusion des exorcismes, Per EUM qui judicaturus est vivos & mortuos. On ne doit pas s'étonner qu'un in-Lenfé ait pu trouver une telle abfurdité dans son imagination. On ne doit pas l'être non plus, qu'il ait fait un grand nombre de sectateurs; & que ces lectateurs, plus dignes des

petites maifons que dubû cher, aiené été, dans un fiecle barbare, condamnés au feu, & aient mieux aimé le laisser brûler, que de renoncer à leur délire. Quoi qu'il en foit, Eon donna des rangs à ses disciples ; les uns étoient des Anges; les autres étoient des Apôtres ; celui-ci s'appeloit le jugement, celui-là la sagesse, un autre la domination ou la science. Plusieurs seigneurs envoyerent du monde pour arrêter Eon de l'Esoile; mais il les traitoit bien, leur donnoit de l'argent, & perfonne ne vouloit l'arrêter. On publia qu'il enchantoit le monde. que c'étoit un magicien, qu'on ne pouvoit se saisir de sa personne: cette imposture fut crue généralement; cependant l'archevêque de Rheims le fit arrêter, & l'on crut alors que les démons l'avoient abandonné. Ayant été conduit au concile de Reims, assemblé par le pape Eugene III en 1148. Le pontife demanda à l'écervelé: Qui estu? Il lui répondit : Celui qui doit venir juger les vivants & les mores. Comme il se servoit, pour s'appuyer, d'un bâton fait en forme de fourche, le pape lui demanda ce que vouloit dire ce bûton ? C'est ici un grand mystere, répondie le fanatique. Tant que ce bacon eft dans la fituation où vous le voyez, les deux pointes tournées vers le ciel; Dieu est en possession des deux tiers du monde, & me laisse maltre de l'auere tiers. Mais si je sourne les deux pointes vers la terre, alors j'entre en posession des deux tiers du monde . & je n'en laisse qu'un tiers à Dien. Ce maître de l'univers fut enfermé dans une étroite prison, où il mourut misérablement peu temps après. Ses disciples surene traités plus sévérement que lui. quoique moins coupables. On leur donna le choix de l'abjuration, ou du feu; ils préférerent le feu.

En de ces extravagants qu'on appeloit le Jugement, crioit, en allant au fupplice : Terre , ouvre-toi, pour engloutir mes ennemis, comme Datan & Abiron! mais la terre ne s'ouvrit point, & il fut brûlé. Ceux d'entre les sectateurs d'Eon, qui demanderent à rentrer dans l'église, furent exorcisés comme des démoniaques.

EPAGATHE, officier de guerre fous l'empire d'Alexandre Sévere, affassina le célebre jurisconsulte Ulpien, l'an de J. C. 226. L'empereur fut extrêmement irrité de cet attentat; mais il ne put faire punit le meurtrier à Rome, de peur que les Toldats ne se soulevaffent Îl envoya Epagathe en Egypte, pour y être gouverneur; & peu de temps après, il lui commanda d'aller en Candie, où il le fit tuer par des gens qui lui étoient

affidés.

EPAMINONDAS, capitaine Thébain, d'une famille distinguée, descendoit des anciens rois de Béotie; mais le gouvernement populaïre, introduit à Thèbes, rendoit tous les citoyens égaux. Il ne dut son élévation qu'à ses qualités perfonnelles, que lui seul sembloit ignorer. Il s'appliqua, de bonne heure, aux beaux-arts, aux letares, à la philosophie; mais il posséda tout sans oftentation. Epaminondas passa, maigré lui, des écoles de la philosophie au gouverment de l'état. Il porta d'abord les armes pour les Lacédémoniens, alliés des Thébains. C'est alors qu'il lia une amitié étroite avec Pélopidas, qu'il défendit courageusement dans un combat. Il étoit naturel (dit M. l'abbé de Mably) que ces deux hommes fussent rivaux : mais leur vertu, égale à leurs talents, ne leur donna qu'un même intérêt. Pelopidas délivra, par le confeil de fon ami,

Thèbes du joug de Lacédémone. Co fut le fignal de la guerre entre ces deux peuples. Epaminandas, élu général des Thébains, gagna, l'an 371 avant J. C., la célebre bataille de Leuctres dans la Béorie. Cette journée dévoila la foiblesse des Lacédémoniens, qui y perdirent leurs meilleures troupes & leur roi Cléombrote. Le général Thébain fit éclater, dans cette action, toutes les reffources de son génie & toute la bonté de son cœur : Je ne me réjouis, dit-il, de ma victoire, qu'à cause de la joie qu'elle causera à mon pere & à ma mere. Pour conserver la supériorité que Thèbes venois d'acquérir par ses succès sur Lacédémone, il entra dans la Laconie, à la tête de 50 mille combattants, soumit la plupart des villes du Péloponnese, les traita plutôt en alliées qu'en ennemies, & par cette conduite, que la politique & l'humanité lui inspiroient, il s'associa ces différents peuples. Il fit rétablir les murs de Messène, & fue long-temps l'objet de la haine & de la colere de Lacédémone. C'écoir encore un ennemi implacable qu'il lui donnoit. Epaminondas méritoit des couronnes, par les fervices qu'il rendoit à sa patrie; lorsqu'il y rentra, il fut reçu en criminel d'état. Une loi de Thèbes défendoit, sous peine de vie, de garder le commandement des troupes plus d'un mois. Le héros avoit violé cette loi, mais c'étoit pour donner la liberté à ses concitoyens. Les juges alloient le condamner à mort, lorsqu'il demanda qu'on mit fur fon tombeau, "qu'il avoit » perdu la vie pour avoir fauvé » la république ». Ce reproche fit rentrer les Thébains en euxmêmes; ils lui rendirent l'autorité. Il en fit un usage utile & gloricux à sa patrie. Il porta ses armes en Theualie, & y fut toujours

vainqueur. La guerre s'étant allumée entre les Eléens & ceux de Mantinée, les Thébains voletent au secours des premiers : il y eut une bataille dans les plaines de Mantinée, à la vue même de cette ville. Le général Thébain y déploya tout son génie & son courage; mais s'étant jeté dans la mêlée pour faire déclarer la victoire en sa faveur, il reçut un coup mortel dans la poitrine, l'an 363 avant J. C., à l'age d'environ 48 ans. Etant prêt de mourir, il demanda qui étoit vainqueur; Ies Thébains, lui répondit-on. -J'ai donc affez vécu, répliqua-t-il, puisque je laisse ma patrie triom-. phante. Ses amis regrettant qu'il ne laissat point d'enfants : Vous vous erompez, leur répondit-il; je laisse dans les victoires de Leuctres & de Mantinée, deux filles qui me feront vivre éternellement. A la nouvelle de fa mort, l'armée, dit Xénophon, fe crut vaincue. Thèbes tomba avec le grand homme qui la foutenoit de fon bras & de sa tête, mais qui n'avoit pu l'établir sur des fondements folides. Epaminondas jugea « que tant qu'une république, (on peut ajouter, & une monarchie) « contente d'avoir la supériorité ou sur terre ou sur mer, ne réuniroit pas les deux empires, elle ne jouiroit que d'une fortune chancelante ». Il voulut donc engager les Thébains à se faire une marine puissante; mais ce peuple, long-temps esclave, étoit plongé dans la mollesse & l'indolence, fuite de l'esclavage. Il fallut que ce grand homme créat dans sa patrie la science & l'amour de la guerre, & qu'il commençât par vaincre les vices de ses compatriotes, avant de combattre leurs ennemis. Sévere à lui-même, également insensible au plaisir & à la douleur, étranger en quelque sorte aux passions, aussi indifférent pour

les richesses que pour la renomi mée, grand capitaine, homme de bien, il auroit pu changer sa nation par fon feul exemple. Il donna dans plus d'une occasion des leçons de vertu, dont elle auroit di profiter. Ayant été invité un jout par un de fes amis à un grand repas où un luxe délicat avoit tout ordonné, il se sit apporter des mets ordinaires. Son ami parut étonné & lui marqua sa surprise. « Je ne » veux pas (lui dit Epaminondas) » oublier comment on vit ches » moi». La ville de Thebes célébroit une fête publique, où chaque citoyen paroissoit revêtu des habits les plus somptueux : Epaminondas vêtu auffi simplement qu'à fon ordinaire, se promenoit dans la place publique. Un de ses amis lui reproche de se refuser à la joie commune : « Mais si je sais » comme les autres, (lui répondit » Epaminondas), qui restera pout » veiller à la fûreté de la ville. » lorfque vous ferez tous enfevelis » dans le vin & la débauche »? Lorsqu'il sut à la tête du gouvernement de sa patrie, Artaxercès lui envoya de riches présents pour obtenir l'alliance des Thébains; mais Epaminondas ne voulut pas même permettre que l'ambassadeur du roi de Perse les lui présentat. Si votre maître ne veut que des choses avanta geuses à ma patrie, il est inutile qu'il me sollicite; mais si ses intentions sont contraires à mes devoirs; il n'est pas assez riche pour achetet mon juffrage... Un de ses écuyers ayant reçu une fomme confidérable pour la rançon d'un prisonnier. il lui fit rendre son bouclier. Tes richeffes , lui dit - il , t'attacherons trop , pour que tu puisses t'exposer aux périls de la guerre, comme en faijois lorjque tu étois pauvre.... Le lavoir d'Epaminondas égaloit son patriotisme; mais il le cachoit, & l'on

EPH 447

à dit de lui, « que personne ne » savoit plus & ne parloit moins ».

I. EPAPHRODITE, apôtre ou évêque de Philippes en Macédoine. Les fideles de cette ville ayant appris que S. Paul étoit détenu prisonnier à Rome, envoyerent Epaphredite pour lui porter de l'argent & l'aider de ses services. Ce député exécuta sa commission avec beaucoup de zele, & tomba dangereusement malade à Rome. Quand il fut guéri, S. Paul le renvoya avec une lettre pour les fideles de Philippes, remplie de témoignages d'amitié pour eux & pour Epaphrodite, l'an 62 de J. C. IL EPAPHRODITE, maître

d'Epidete, Voyez ce dernier mot, EPAPHUS, fils de Jupiter &c d'Io, envieux du jeune Phaéton, lui reprocha qu'il étoit de meilleure origine que lui. Phaéton, piqué de ce propos, alla trouver la mere Clymene, qui le renvoya au Soleil, dont il fortoit, pour s'effurer de sa naissance; ce qui sut cause de sa perte: Voyez Phaéton.

EPERNON, (le Duc d') Voyez

VALETTE.

EPEUS, frere de Péon, & roi de la Phocide, régna après son pere Panopée. Il inventa, selon Pline, le Bélier pour l'attaque des places. On dit qu'il construisit le Cheval de Troie, & qu'il fonda la

ville de Métapont.

EPHESTION, ami & confident d'Alexandre le Grand, mort à Echatane en Médie l'an 325 avant J. C., fut pleuré par ce héros. Ephefion, suivant l'expression de ce prince, aimoit Alexandre, au lieu que Cratére aimoit le Roi. Le conquérant donna les marques de la plus vive douleur. Il interrompit les jeux, fit éteindre le seu facré comme à la mort des rois de Perse, & sit mourir en croix le médecin qui l'avoit

foigné dans sa derniere maladie, Perdiecas sut chargé de saire porter son corps à Babylone. Ephession méritoit ces regrets. Modeste avec un grand crédit, simple dans le sein de l'opulence, plus ami d'Alexandre d'esset que de nom, plein de courage avec beaucoup d'humanité, il étoit le modele des hommes, des courtisans, des guerriers... Voy. HEPHESTION.

EPHIALTE & OCHUS, enfants de Neptune & d'Iphimédie, étoient deux Géants, qui chaque année croiffoient de plufieurs coudées & groffiffoient à proportion. Ils n'avoient encore que 15 ans, lorfqu'ils voulurent efcalador le ciel. Ces deux freres se tuerent l'un l'autro par l'artifice de Diane, qui les

brouilla ensemble.

EPHORE, orateur & historien, vers l'an 352 avant J. C., de Cumes en Eolie, fut disciple d'Ifocrate. Il composa par son conseil une Histoire, dont les savants modernes regrettent la perte, parce que les

anciens en font l'éloge.

EPHRAIM, deuxieme fils du patriarche Joseph , & d'Afeneth . fille de Putiphar, naquit en Egypte vers l'an 1710 avant J. C. Jacob étant sur le point de mourir, Joseph lui mena ses deux sils. Ephraim & Manassès; le saint patriarche les adopta, & leur donna sa bénédiction, en disant que Manassès seroit chef d'un peuple; mais que son frere seroit plus grand que lui, & que sa postérité seroit la plénitude des nations; & mettant, par une action prophétique, la main droite sur Ephraim, le cadet, & la gauche sur Manassès. Ephraim eut plusieurs enfants en Egypte, qui se multiplierent tellement, qu'au fortir de ce pays, ils étoient au nombre de 40,500 hommes capables de porter les armes. Après qu'ils furent entrés dans la Terrepromife, Josus, qui étoit de leur tribu, les plaça entre la Méditerrance au couchant, & le Jourdain à l'orient. Cette tribu devint en effet, selon la prophétie de Jacob, beaucoup plus nombreuse que celle de Manasès.

EPHREM, (Saint) diacre d'Edesse, fils d'un laboureur, s'adonna dans sa jeunesse à tous les vices de cet âge. Il reconnut ses égarements, & se retira dans la solitude pour les pleurer. Il y pratiqua toutes les auftérités, mortifiant fon corps par les jeûnes & les veilles. Une proflituée vint tenter l'homme de Dieu. Ephrem lui promit de faire tout ce qu'elle voudroit, pourvu qu'elle le suivit; mais cette malheureuse, voyant que le Saint la menoit dans une place publique, lui dit qu'elle rougitoit de se donner en spectacle. Le solitaire lui répondit avec un faint emportement : Tu as honte de pécher devant les hommes, & tu n'as pas honte de pécher devant Dieu, qui voit tout & qui connoît tout! Ces paroles toucherent la proffituée, & dès-lors elle résolut de se sanchifier. Ephrem ne resta pas toujours dans la folirude; il alla à Edesse, où il fut élevé au diaconat. La confécration de l'ordination anima fon zele, & ce zele le rendit orateur. Quoiqu'il eût négligé ses études, il prêcha avec autant de facilité que d'éloquence. Comme les Apôtres, il enfeigna ce que jufqu'alors il avoit ignoré. Le clergé, les monasteres le choisirent pour leur guide, & les pauvres pour leur pere. Il fortit de sa retraite dans un temps de famine, pour les faire foulager. Il retourna enfin dans fon défert, où il mourut vers l'an 379. St Ephrem avoit composé plusieurs Ouvrages en Syriaque, pour l'infiruction des fideles, ou pour la défense de la vérité contre les hérétiques :

ils furent presque tous tradbits es Grec de son vivant. Il écrivit aves force contre les erreurs de Sabellius, d'Arius, d'Apollinaire & des Manichéens. On a une très-belle édition de ceux qui sont parvenus jusqu'à nous, en 6 vol. in-fo, publies, depuis 1732 jusqu'en 1746; fous les auspices du cardinal Quirini, par les foins de M. Affemanni. fous-bibliothécaire du Vatican, L'ilhuftre cardinal l'avoit chargé de cette entreprise, dont l'exécution a satisfait le public savant. Les trois premiers volumes comprennent les ouvrages du faint dizcre, écrits en grec; les trois derniers offrent ses écrits syriaques, avec une traduction, des prolégomes nes, des préfaces, des notes. Les Ouvrages de piete de St Ephrem ont été traduits en françois par M. l'abbé le Merre; Paris, 1744, 2 vol. in-12. Se Ephrem fut en telation avec les perfonnages les plus illustres de son temps, avec St Grégoire de Nysse, St Bafile, Théedoret. Le premier l'appelle le Doc-TEUR de l'univers; le dernier, la LTRE du St Esprit.

EPICHARIS, femme de basse naisance, mais d'un courage audessus de son sexe & de sa condition, fut convaincue, devant Niron, d'avoir eu part à une conjuration contre ce prince. Mais elle se montra si ferme dans les tourments, qu'on ne put jamais lus faire déclarer le nom des complices. Comme on la menoit pout l'appliquer une seconde sois à la torture, craignant de ne pouvoir la supporter, & de donner quelque marque de soiblesse, elle s'étrangla avec sa ceinture.

EPICHARME, fils de Tityre on de Charmus, berger de Sicile, étoit Poëte comique & Philosophe. Quelques-uns l'ont regardé comme l'inventeur de la Comédie.

EPICHARME,

EPICHARME, poète & philo-Sophe Pythagoricien, natif de Sicile, introduifit la comédie à Syracuse, fous le regne d'Hiéron I. Il fit repré-Senter, en cette ville, un grand nombre de Pieces, que Plance imita dans la fuite. Il avoit composé plusieurs Trairés de Philosophie & de Médecine, dont Placon fut profiter. Arifton & Pline lui actribuerent l'invention des lettres grecques () & X. Il vivoit vers l'an 440 avant J. C., & mourut âgé de 90 ans. Il disoit que les Dieux nous vendent cous les biens pout du travail. Comme il affuroit que toutes choses sont en un perpétuel flux & reflux, & qu'elles ne font plus aujourd'hui ce qu'elles étoient hier: Sur ce pied-la, lui dit quelqu'un, celui qui a emprunes de l'argent, ne le doit pas le lendemain, parce qu'ézant devenu un autre, il n'eft plus l'empranteur.

EPICIER. Voyez LEPICIER. EPICTETE, philosophe Stoicien, d'Hiérapolis en Phrygie, fut esclave d'Epaphrodite, affranchi de Néron, que Domitien fit mourir. Le philosophe parut libre dans sa servitude, & son maître esclave, ou du moins digne de l'être. Epidète, avec un corps petit & contrefait, avoir une ame grande & forte. Un jour Epaphrodite lui ayant donné un grand coup fur la jambe, Epidèce d'avertit froidement de ne la pas rompre. Le barbare redoubla de telle forte, qu'il lui cassa l'os; le fage lui répondit sans s'émouvoir : Ne vous l'avois je pas dit que vous me la cafferier?... Domitien chaffa Epidère de Rome; mais il revint sprès la mort de cet empereur, & s'y fit un nom respectable. Adrien l'aimoit & l'estimoit : Marc-Aurèle en faisoit beaucoup de cas. Arrim, son disciple, publia IV Livres de Difcours, qu'il avoit entendus prononcer à son maître. C'est ce que nous avons sous le nom d'Enchiridion ou de Manuel. La morale de ce livre est digne d'un Chrétien. Il n'étoit pas permis d'aller plus loin, avec les feules lumieres du Paganisme. Les plus grands Saints, St Augustin, St Charles-Borromée, l'ont lu avec plaifir, & les plus grands libertins avec fruit. Un ancien monaftere avoit adopté (fuivant le P. Mourgues) le Maanel d'Epidète pour sa regle, avec quelques petites modifications, Le poëre Rousseau a jugé le philosophe Epidète trop sévérement. lorsqu'il a dit en parlant de son livre :

Dans son slegme simulé, Je découvre sa colere:
J'y vois un homme accablé
Sous le poids de sa misere;
Et dans sous ces beaux discours
Fabriqués durant le cours
D'une foreune maudise,
Vous reconnoissez toujours
L'esclave d'Epaphrodise.

Cet esclave avoit l'ame d'un sage. toujours content dans l'esclavage même. Je suis, disoit-il, dans la place où la Providence vouloit que je fuffe : m'en plaindre, c'eft l'offenfer, Les deux pivots de sa morale étoient, SAFOIR SOUFFRIR, & S'ABSTENIR. Il trouvoit en luimême les ressources nécessaires pour pratiquer la premiere maxime. Il regardoit avec raison, comme la marque d'un cœur corrompu, dêtre consolé dès qu'on voit les autres fouffrir les mêmes maux que sous. Quoi! s'écria ce philosophe, si l'on vous condumnoit à perdre la tête, faudroit-il que tout le genre humain fils condamné au même jupplice?... L'étude de la philosophie exigeoit, felon lui, une ame pure. Un homme, perdu de débauche, defiroit acquérir les connoissances dont Epicne faifoir part à ses disciples: Infense (lui dit ce philosophe), que

n rends mille très-humbles graces n de ce que vous avez daigné m'y

n admettre pour me faire voir tous

» vos ouvrages, & pour étaler à

» mes yeux l'ordre admirable avet » lequel vous gouvernes cet unit n versn. Epidete mourus fous Mere Aurele, dans un âge fort avancé. La lampe de terre dont il éclairoit fes veilles philofophiques, fut vendue, quelque temps après sa mort, 2000 drachmes. Les meilleures éditions d'Epidees sont celles de Leyde, 1670, in-24, & in-8°, cum notis Variorum; d'Utred, 1711, in-4°; de Londres, 1739 & 1741, en 2 vol. in-4°. Le P. Mourguer & l'abbé de Bellegarde l'ont traduit en françois. Il y en a auffi une Traduction par M. Dacier , Paris, 1715, 2 vol. in-12.

EPICURE, naquit à Gargetium dans l'Attique, l'an 432 avant. J. C. de parents obscurs. La mere du philosophe étoit une de ces semmes qui couroient les maisons pout exorciser les lutins. Son fils, destiné à être le chef d'une sede de philosophie, la secondoit dans ses fonctions superstitieuses. Cependant, dès l'âge de 12 à 17 ans, il eut du goût pour le raisonnement. Le grammairien qui l'instruison, lui ayant récité ce vers d'Héfiode: Le Chaos fut produit le pre-MIER DE TOUS LES ETRES...... Eh! qui le produifit, lui demands Epicure, puisqu'il étoit le premier? - Je n'en sais rien, dit le grammairien; il n'y a que les philosophes qui le sachent. - Je vais dont cher eux pour m'instruire, reprit l'esfant; & dès-lors il cultiva la philofophie. Après avoir parcours différents pays pour perfectionner sa raison & augmenter la sphere de ses connoissances, Epicare se fixa à Athenes. Les Platoniciess occupoient l'académie; les Péripetéticiens, le Lycée; les Cyniques, le Cynosarge; les Stoïciens, le Portique. Epicure établit son école dans un beau jardin, où il philefophoit tranquillement avec 🖊

amis & ses disciples. Il charmoit les uns & les autres par des manieres pleines de grâces, & par une douceur accompagnée de gravité. On venoît à lui de toutes les villes de l'Afie & de la Grece; l'Egypte même envoyoit rendre hommage à son mérite. L'école d'Epicure étoit un modele de la plus parfaite société. Ses disciples vivoient en freres. Il ne voulut point qu'ils missent leurs biens en commun, comme ceux de Pythagore; il aima mieux que chacun contribuât de lui-même aux besoins des autres. La doctrine qu'Epicure leur enseignoit, étoit que LE BONHEUR DE L'HOMME EST DANS LA VOLUP-The, non des fens & du vice, mais de l'esprit & de la vertu. C'étoit fraichement affis à l'ombre des bois, on couché mollement sur des lits délicats avec ses éleves, qu'il tachoit de leur inspirer l'enthousissme de la sagesse, la tempérance, la frugalicé, l'éloignement des affaires publiques, la fermeté de l'ame, le goût des plaisirs honnêtes, & le mépris de la vie. Les Stoiciens chercherent à donner de mauvaises interprétations à ses sentiments, & en tirerent de pernicicules conféquences, Ils lui imputerent de ruiner le culte des dieux, & de plonger les hommes dans la plus horrible débauche. Il est certain que l'idée qu'il donnoit de la Divinité, n'étoit pas digne de dieu, & pouvoit être très-dangereuse aux hommes. Il en faisoit un être oifif, plongé dans un repos éternel, & indifférent sur tout ce qui se passoit av-dehors de lui. Epicure sentit combien une telle opinion pouvoit révolter, il s'expliqua; il fit des livres de piété; il fréquenta les temples, & il n'y parut jamais que dans la posture d'un suppliant. Un jour que Diotlès l'apperçue, il s'ecria: Quel spedacle pour moi! je ne sentis jamais mieux la grandeur de Jupiter; que depuis que j'ai vu Epicure à genoux. Joignant les leçons aux exemples, il exhorta les hommes à la religion, à la fobriété, à la continence. La sagesse de sa conduite n'empêcha pas que les ennemis nè répandissent des calomnies atroces contre ses mœurs. Les académies philosophiques étoient alors ouvertes aux femmes comme aux hommes. On publia que la courtifane Leontium, une de ses éleves. se prostituoit aux disciples après avoir affouvi les desirs du maître. Ces bruits passerent de la converlation dans les livres. On forgea des lettres lascives, qu'on fit courir fous le nom du philosophe; on fit alors ce qu'on fait encore tous les jours pour perdre les gens de lettres. Epicure n'opposa à toutes ces impostures que le filencé & une vie exemplaire. Il ruina fé fanté à force de travailler, & mourut à l'âge de 72 ans, l'an 270 avant Jesus-Christ, d'une rétention d'urine, après avoir souffert des douleurs incroyables fans se plaindre. Il affranchit par son testament les esclaves qu'il croyoit avoir mérité cette grace, & il recommanda à ses exécuteurs restamentaires de donner la liberté à ceux qui s'en rendroient dignes. Son école ne se divisa jamais. Tandis que les autres sectes philosophiques scandalisoient le monde par leurs querelles, celle d'Epicure vivoit dans l'union & dans la paix. La mémoire de son sondateur lui fut toujours chere. Le jour de sa naissance étoit célebre par-tout : cette sête duroit un mois entier ..... De tous les philosophes de l'antiquité, Epicure étoit celui qui avoit le plus écrit. Ses ouvrages, selon Diogene Laërce, montoient à plus de 300 volumes. Chrysippe étoit

si jaloux de sa sécondité, qu'aussitôt qu'il voyoit paroitre quelque nouveau livre d'Epicure, il en composoit un autre, pour n'être point furpaffe par le nombre des compositions; mais l'un tiroit tout de son propre fonds, & l'autre ne faisoit qu'entaffer ce que les autres avoient dit avant lui. Epicure donna beaucoup de cours au fystême des atômes. Il n'en étoit pas l'inventeur : cette gloire appartient en partie à Leucippe, & en partie à Démocrite. Le principe fondamental de ce système de physique, étoit, que rien n'a pu fortir du néant, & que rien n'y peut rentrer. Il n'admettoit que deux êtres, tous deux nécessaires, éternels, infinis; le vide, c'est-à-dire un espace pénétrable à tous les corps, & un amas de petits corps indivisibles, quoique étendus, simples & diversement figurés, qui, par leur pesanteur naturelle, se précipitoient dans le vide, & s'y mêloient. Comme leur mélange auroit été impossible, s'ils sussent tombés en lignes perpendiculaires. il leur fupposoit un mouvement de déclinaifon qui leur faifoit déerire des lignes courbes. Par le moyen de ce mouvement, ils se croisoient & s'entrechoqueient diversement, suivant la variété de leurs figures. Des combinaisons sans nombre de ces atômes, résultoient des corps de toute espece. Et quoiqu'en eux-mêmes ils n'euffent rien d'effentiel que la figure & la pefanteur, leur mélange produisoit dans les corps des qualites sensibles, telles que la couleur, le fon, l'odeur & toutes les modifications qui distinguent les êtres materiels. Ainfi, le concours de ces atômes eternels avoit tout fait eclore, & tout se détrusfoit par leur défunion. De là les mondes innombrables, ouvra-

ges d'un hasard aveugle, qui nail soient & périssoient sans cesse. Le monde a commencé, il doit finir; & de ses débris il s'en formera un autre. Il s'ensuivoit de ce système, qu'il n'y avoit point de distinction entre l'espece humaine & toutes les autres.L'homme n'étoit donc qu'une portion de matiere que le hasard avoit organisée. Son ame n'étoit distinguée du corps qu'en ce qu'elle étoit composée d'atômes plus déliés. L'esprit étoit par conséquent corporel & dans une entiere dépendance des sens, seuls juges de tous les objets, & dont le rapport étoit le seul moyen de découvrir la vérité. Mais les corps n'agissoient pas immédiatement sur les sens, & ne les frappoient que par des images intermédiaires, qui, se détachant continuellement des corps, voltigeoient dans l'air, v conservoient leurs formes & jusqu'au moindre trait des corps dont elles étoient des émanations. De là Epicure concluoit que nos sens ne font que des especes de réservoirs où les images des objets s'introduisent sans notre participation; que l'ame en est frappée même pendant le fommeil, d'où lui vient le fentiment qu'elle partage avec la matiere dont elle remue les organes. Ces différentes opinions trouverent beaucoup de contradiceurs. & Ciceron dit : In physicis Epicurus totus alienus est : « Epicure n'entend » rien en phyfique». Quant à la morale, on divifa les partifans d'Epicure en deux classes, les Rigides & les Relachés. La différence étoit auffi grande entr'eux, qu'entre un vrai sage, & un fou qui en usurpe le nom. Les Epicuriens libertins expliquoient très-mal les sentiments d'Epicure, & en faisoient le précepteur du vice & de la débauche. Les véritables Epicuriens n'admettoient aucun bonheur fans

la vertu, & croyoient, comme lui, que le juste seul peut vivre sans trouble. Les uns & les autres disoient que LE PLAISIR REND HEUREUX; proposition équivoque. qui mit aux prifes dans le dernier fiecle Arnauld & Malebranche. Ce n'est donc qu'en déterminant le sens que les disciples d'Epicure & Epicure lui-même attachoient à cette proposition, qu'on peut les absoudre ou les condamner. Il faut avouer cependant que partout où l'Epicurisme pénétra, soit qu'il fût mal interprété, foit qu'il entrat dans des têtes mal disposées. ou dans des cœurs corrompus, il fit beaucoup de mal. Cette doctrine ayant passé d'Athenes à Rome, & ayant été adoptée par les gens de lettres & par les hommes d'état, lorsque Lucrèce l'eut mise en beaux vers, elle gata l'esprit & le cœur des Romains, ainsi que l'observe Montesquieu. Elle éteignit parmi eux le courage, l'amour de la patrie, la grandeur d'ame. Le vil intérêt, la soif de l'or, le luxe, la débauche pénétrerent à sa suite dans tous les ordres de la république. Aussi Fabricius ayant entendu Cyneas dif-Courir en plein sénat sur la morale d'Epicure, demandoit aux Dieux. que tous les ennemis de Rome pussent adopter ses principes. L'Epicurisme contribua certainement à la décadence de l'empire; mais, négligé ou ignoré dans les fiecles de barbarie, il ne put faire ni bien ni mal. Il ne fortit de l'oubli que dans le dernier fiecle, par les foins du célebre Gassendi, qui, interprétant les sentiments d'Epicure d'une maniere favorable, illustra la doctrine du philosophe Grec par ses écrits & par ses mœurs. Il eut pour disciples, Chapelle, Moliere, Bernier, qui adopterent un Epicu-

rifme plus commode que celui de leur maître. Leurs exemples & leurs leçons soymirent à la philosophie d'Epicure plusieurs hommes distingués, qui unissoient l'héroisme avec la mollesse, & le goût de la philosophie avec celui du plaisir. Ces hommes singuliers formerent parmi nous différentes écoles d'Epicurisme moral ou littéraire. La plus ancienne tenoit ses assemblées dans la maison de Ninon de Lenclos. C'est là que cette nouvelle Leoneium raffembloit tout ce que la cour & la ville avoient d'hommes polis, éclairés & voluptueux. La comtesse de la Suze, la comteffe d'Olonne, Saint-Eyremont, qui porta l'Epicurisme à Londres (où il eut pour disciples le fameux comte de Gramont, le poète Waller, la duchesse de Mazarin), sont les noms les plus célebres de cette école.... A celle-ci fuccéda celle du Temple, qui compta au nombre de ceux qui la composoient, les princes de Vendôme, Chaulieu, le chevalier de Bouillon, le marquis de la Fare, Rousseau, l'abbé Courtin, Campistron, la Fosse, Palaprat, le baron de Breteuil, pere de l'illustre marquise du Chastelet, Ferrand, Périgni, le marquis de Dangeau, le duc de Nevers, le maréchal de Catinat, le comte de Fiefque, &c. &c. L'école de Sceaux. plus décente que celle du Temple, rassembla tout ce qui restoit de ces sectateurs du luxe, de la politesse & des lettres. Malezieu. l'abbé Genest, la Mothe, Fontenelle, Voltaire, donnerent de l'éclat à cet afile de la philosophie & des beaux arts.... Devons-nous parler d'une petite société épicurienne, moins fastuquie, mais aussi délicate que les deux précédentes, qui se forma vers 1730? Moitié littéraire moitié bachique, elle réunissoit Ff iii

EPI 454 les plaisirs du Parnasse & de la table, & s'appeloit le Caveau. du nom où s'affembloient ses membres, presque tous hommes de lettres. Elle étoit composée de Crébillon, pere & fils, de Greffet, de Piron, de la Bruere, du gentil Bernard, du comédien la Noue, du chansonnier Gallet, de MM. Saurin & Colle, de M. Jelyote, &c. &c. Chacun y lisoit les fruits de sa veine, ou faisoit contribuer à l'amusement général le talent par-ticulier qu'il possicioit. Cette société ne subsista qu'une dixaine d'années, parce que quelques seigneurs, en y cherchant l'amusement, y porterent la contrainte.... On peut consulter les articles des principaux Epicuriens que nous avons cités. On voit par la lifte même de leurs noms, que la vie voluptouse des sectateurs d'Epicure, dans tous les temps & dans tous les âges, a pu fournir un grand préjugé contre leur maître. Quoique plusieurs écrivains distingués aient justifié (comme le dit Ladvocat) Epicure sur l'article des maurs, on ne peut que condamner celles de presque tous ses partisans, anciens & modernes. La plupart des hommes & des femmes qui porterent parmi nous la banniere, se plongerent dans les délices, n'eurent d'autre but que la volupté, & contribuerent, par leur conduite ou par leurs écrits, à la corruption des mœurs. C'étoit sans doute ce que ne prévoyoit pas Gaffendi, l'un des plus grands admirateurs du philosophe Grec, lorsqu'il fit l'apologie de sa morale spéculative & de sa morale pratique dans le Recueil sur sa vie & ses Ecries , la Haie , 1656, in-8°. M. l'abbé Batteux lui est moins savorable dans sa Morale d'Epicure, sirée de ses propres ective, in-4°, 1758. On peut con-

fulter ces différents auteurs, & l'on est curieux de savoir ce qu'on a dit pour & contre le pere de l'Epicurisme.

EPIMENIDE, de Gnoffe dans la Crète, passe pour le 7°. Sage de la Grece, dans l'esprit de ceux qui ne mettent pas Périandre de ce. nombre. Il cultiva à la fois la poésie & la philosophie. Il faisoit accroire au peuple qu'il étoit en commerce avec les dieux. Son pere l'ayant envoyé garder ses troupeaux, il entra dans une caverne, où il dormit soixante-quinze ans, après lesquels s'étant éveillé, il trouva que tout ce qu'il avoit vu autrefois étoit change. Revenu à la maison paternelle, il reconnut son frere, qui vivoit encore, & apprit de lui ce qui s'étoit paffé pendant son absence. Les Athéniens, fur le bruit de cette aventure, étant allé le consulter dans une peste qui ravageoit Athenes, il leur confeilla de purifier leut ville, en immolant un certain nombre de brebis noires & blanches, devant le lieu où s'assembloit l'aréopage. Ce qui ayant été exécuté, la contagion cessa. Depuis ce temps-là les Athéniens le révérerent comme un dieu. Solon eut alors occasion de le connoître, & lui donna son amirié. Epiménide, de retour en Crète, composa plusieurs ouvrages en vers, & mourut dans un âge fort avancé, vers l'an 538 avant J. C. S. Paul a cité ce poète dans ses Epitres.

EPIMÉTHÉE, fils de Japhes, & frere de Prométhée. Celui-ci avoit formé les hommes prudents & ingénieux, & Epiméthée les imprudents & les flupides. Il épousa Pandore, flatue que Minerre anima, & à qui tous les dieux firent quelque don. Jupiter ayant donné à cette femme une bolte magnifique,

E P I

ville de Céphalonie; il eut des autels, & l'on érigea une Académie

en fon nom.

lui ordonna d'aller de sa part la présenter à Epiméthée. Celui ci, quoique averti par son frere de ne rien recevoir de la part de Jupiter, ébloui par la beauté de cette femme, non-seulement reçut la boîte, mais ayant eu l'imprudence de l'ouvrir, il en sortit un déluge de maux qui inonda tout l'univers. Il eut de son mariage Pyrrha, qui épousa Deucalion, fils de Prométhée. EPINAY, Voyer ESPINAY.

EPINE, Voy. GRAINVILLE & IV

SPINA.

I. EPIPHANE, fils de Carpocrate, fut instruit de la philosophie Platonnicienne, & crut y trouver des principes propres à expliquer l'origine du mal, & à justifier la morale de son pere. Il supposoit un principe éternel , infini , incompréhenfible, & allioit avec ce principe fondamental, le système de Valentin. Les hommes en formant des lois, étoient, fuivant lui, fortis de l'ordre naturel; & pour y rentrer, il falloit abolir ces lois, & rétablir l'état d'égalité, dans lequel le monde avoit été formé. « De là Epiphane concluoit (dit-M. Pluquet ) » que la communauté » des femmes étoit le rétablissement de l'ordre, comme la com-» munauté des fruits de la terre. » Les defirs que nous recevrons de » la nature, étoient nos droits, se-D lon Epiphane, & des titres con-» tre lesquels rien ne pouvoit pres-» crire. Il justifioit tous ses prin-» cipes par les passages de S. Paul, » qui disent qu'avant la loi on ne » connoissoit point de péché, & qu'il n'y auroit pas de péché, s'il » n'y avoit point de loi ». Avec ces principes, Epiphane justifioit toute la morale des Carpocratiens, & combattoit toute celle de l'Evangile. Epiphane mourut à l'âge de 17 ans: il fut révéré comme un Dieu; on lui confacta un remple à Samé,

II. EPIPHANE, (Saint) évêque de Salamine & pere de l'Eglise, naquit dans'le village de Bessanduc en Palestine, vers l'an 320. Dès sa plus tendre jeunesse, il se retira dans les déferts de sa province, & fut le témoin & l'imitateur des vertus des faints folitaires qui les habitoient. A 20 ans, il fonda un monastere, & eut un grand nombré de moines sous sa conduite. Il s'appliqua dans sa solitude à l'étude des écrivains facrés & profanes. Elevé à la prêtrise, il le fut bientôt à l'épiscopar, en 368, par les vœux unanimes du clergé & du peuple de Salamine, métropole de l'île de Chypre, Le schisme d'Anrioche l'ayant appelé à Rome, il logea chez l'illustre veuve Paule. De retour dans son diocese, il instruifit fon peuple par fes fermons, & l'édifia par ses austérités. Il le préferva de toutes les hérésies, & fur-tout de celles d'Arius & d'Apollinaire. Epiphane ne fut pas moins opposé à Origène, qu'il crovoit coupable des erreurs qu'on rencontre dans ses écrits. Il les anathématisa dans un concile en 401. & se joignit à Théodorer, pour engager S. Jean-Chrysoftome à souscrire à cette condamnation. Le faint patriarche l'ayant refuse, Ephiphane vint en 403 à Conflantinople, à la persuafion de Théophile d'Alexandrie, pour y faire exécuter les décrets de son concile. Cette démarche étoit fort imprudente. Celle d'ordonner un diacre à C. P., sans le consentement de S. Chrysoftome, ne le fut pas moins. S. Epiphane mourut en s'en retournant, en 403, âgé d'environ 80 ans; regardé comme un évêque charitable, zélé, pieux, mais peu prudent, & se laissant emporter trop loin par fon zele. De

Ff iv

tous les ouvrages qui nous restent de ce pere, les plus connus sont: I. Son Panarium, c'est-à-dire, l'Armoire aux remedes. C'est une exposition des vérités principales de la religion, & une réfutation des erreurs qu'on y a opposées. II. Son Anchora, ainsi appelé, parce qu'il le compare à l'ancre d'un vaisseau, & qu'il le composa pour fixer la foi des fideles. & les affermir dans la saine doctrine. III. Son Traité des Poids & des Mesures, plein d'une profonde érudition. IV. Son livre des douze Pierres précieuses, qui étoient sur le rational du grandprêtre, ouvrage savant, traduit en latin, Rome 1743, in-40, par les foins & avec les notes de François Fogini. Tous ces écrits décelent une vaste lecture; mais S. Epiphane ne la puisoit pas toujoursdans les bonnes sources. Il se trompe souvent sur des faits historiques très-importants; il adopte des fables ridicules & des bruits incertains, qu'il donne pour des vérités. Son style, loin d'avoir l'élévation & la beauté de celui des autres Peres Grecs, des Chrysoftóme, des Basile, est bas, rampant, dur, groffier, obscur, sans suite & fans liaison. St. Ephiphane étoit un compilateur plutôt qu'un écrivain; mais la postérité ne lui doit pas moins de reconnoiffance. Sans lui, nous n'aurions aucune idée de plusieurs auteurs profanes & eccléfiastiques, dont il nous a transmis des fragments. La meilleure édition des Œuvres de ce Pere, est celle du favant Petau, en grec & latin, 1622, avec des notes, 2 volin-fol.

III. EPIPHANE, patriarche de Constantinople en 520, prit avec zele la défense du concile de Calcédoine, & la condamnation d'Eusychès. Le pape Hormisdas lui donna le pouvoir de recevoir en son nom

tous les évêques qui voudroient se réunir à l'Eglise Romaine, à condition qu'ils souscriroient à la Formule qu'il svoit dressée. Il mourut en 935, avec la réputation d'un bon évêque.

IV. EPIPHANE, le Scholastique, ami du célebre Cassiodore, traduiti à sa priere les Histoires Ecclésiafiques de Sorrate, de Soromène, de Théodores. C'est sur cette version, plus sidelle qu'élégante, que Cassodore composa son Histoire Tripartite. On attribue à Epiphane pluseurs autres Tradustions de grec en latin. Il storissoit dans le viésecle.

EPISCOPIUS, (Simon) né à Amsterdam en 1583, professeur en théologie à Leyde en 1613, se fit beaucoup d'ennemis, pour avoir pris avec trop peu de ménagement le parti des Arminiens contre les Gomaristes. Ces deux sectes, toutes deux enthousiastes & factieuses, divisoient la Hollande. Episcopius plaida, pour la premiere, en théologien élevé dans la pouffiere & dans les cris de l'école. Il fut insulté en public & en particulier, & infulta à son tour. Les états de Hollande l'ayant invité de se trouver au synode de Dordrecht, il n'y put être admis, malgré les raifons qu'il fit valoir dans de belles harangues, que comme homme de parti, cité à comparoître, & non pas comme juge appelé pour donner des décisions. Le synode le chassa de ses assemblées, le déposa du ministere, & le bannit des terres de la république. Il se retira à Anvers, où ne trouvant pas des Gomaristes à combattre, il s'amusa à disputer avec les Jésuites. Son exil dura quelque temps; mais enfin, l'an 1626, il revint en Hollande, pour être ministre des Remontrants à Roterdam. Huit ans après, il fut appelé à Amster-

ERA 457

dam, pour veiller fur le college que ceux de sa sece venoient d'y ériger. Il y mourut en 1643, d'une rétention d'urine, après avoir profeffé publiquement la tolérance de toutes les fectes qui reconnoissoient l'autorité de l'Ecriture-sainte, de quelque maniere qu'elles l'expliquent. Cétoit ouvrir la porte à toutes les erreurs. Cette opinion l'avoit fait soupçonner de Socinianisme, & il n'avoit pas détruit ces soupçons en publiant ses Commentaires fur le Nouveau-Testament. On sent affez, à travers ses équivoques, qu'il pensoit que JESUS-CHRIST n'étoit pas Dieu. Ses Ouvrages de Théologie ont été publiés à la Haye en 1678, 2 vol. in-folio. Episcopius étoit fort diffus, mais clair & très-emporté, quoique apôtre du Tolérantisme. Il y a quelquesois plus de subtilité que de solidité dans ses raisonnements. La Vie de ce sectaire est à la tête de ses Œuvres, publiées par Courcelles, Philippe de Limborch, son arriere-neveu, l'a aufli écrite en 1702, in-8°.

EPIZELUS, foldat Athénien, fut frappé d'un aveuglement subit dans la bataille de Marathon, sans recevoir ni coup ni blessure. Il parut seulement devant lui, en combattant, un grand homme avec une longue barbe noire. Epizelus l'ayant tué, ou ayant cru le tuer, devint aveugle, & le sut le reste de ses jours. Voilà ce que rapporte le bon Hérodote, & voilà ce qu'il est permis aux gens sensés de révoquer en doute.

EPO, Voyet I. Boetius.

EPPONINE, Voyet Sabinus,

10. III.

ERARD, (Claude) avocat au parlement de Paris, mort en 1700 à 54 ans, laissa des *Plaidoyers* imprimés en 1734, in-8°. Le plus cé-

lebre est celul qu'il sit pour le duc de Mazarin, Contre Hortense Mancini, sa semme, qui l'avoit quitté pour passer en Angleterre.

ERASISTRATE, fameux médecin, petit fils d'Aristote, découvrit par l'agitation du pouls d'Antiochus-Soter, la passion que ce jeune prince avoit pour sa belle-mere: Seleucus-Nicanor, fon pere, donna cent talents à Erafistrate pour cette guérison. Ce médecin désapprouvoit l'usage de la saignée, des purgations & des temedes violents. Il réduisoit la médecine à des choses très-simples, à la diette, aux tisannes, aux purgatifs doux. Galien nous a conservé le titre de plusieurs de ses ouvrages, dont les injures du temps ont privé la

ERASME, (Didier) naquit à Roterdam le 28 octobre 1467, du commerce illégitime d'un bourgeois de Goude, nommé Pierre Gerard, avec la fille d'un médecin. La grande place de fa patrie a été ornée depuis de sa flatue, & les magistrats sirent mettre cette infeription sur le frontispice de la maison où l'on croit qu'il vit le jour:

postérité. Voy. CARPI.

Hae est parva domus, magnus que nacus ERASMUS.

α C'est fous cet humble toit qu'est » né le grand ERASME.

Il fut enfant-de-chœur jusqu'à l'âge de 9 ans, dans la cathédrale d'Utrecht. A 14, il perdit son pere & sa mere; à 17, il sur sorcé par ses tuteurs à se saire chanoine régulier de St. Augustin. Sa passion pour l'étude contribua beaucoup à calmer les poines d'un état embrassé par contrainte. Il se dissipa aussi en cultivant les arts. Il peignoit même assez bien; & il reste encore un crucifix dans le monaftere de Stein, au bas duquel on liet

ERA Ne méprisez pas tant ce Tablean; il e été peint par Erasme. Ou dit aussi (ajoute M. Saverien) qu'il divertisfoit son ennui par le commerce des femmes. En effet, Erasme ne fe défend pas d'avoir été sensible aux charmes de l'amour; mais il affure qu'il n'a jamais été esclave de Vénus, & qu'il sut modérer son sempérament, quoiqu'il ne le réprimat pas toujours. A 25 ans, il fut élevé au sacerdoce par l'évêque d'Utrecht. On connoissoit dès lors tout ce qu'on pouvoit attendre de lui : sa pénétration étoit très-vive, & sa mémoire très heureuse. Erafme voyagea, pour perfectionner fes talents, en France, en Angleterre, en Italie. Il féjourna près d'un an à Bologne, & y prit en 1506 le bonnet de docteur en théologie. Ce fut dans cette ville que, ayant été pris pour chirurgien des pestiférés à cause de son scapulaire blanc, il fut poursuivi à coups de pierres, & courut risque de sa vie. Cet accident lui donna occasion d'écrire à Lambers Brunius, secrétaire de Jules II, pour demander la dispense de ses vœux: il l'obtint. De Bologne il passa à Venise, ensuite à Padoue, ensin à Rome, où ses ouvrages l'avoient annoacé avantageusement. Le pape, les cardinaux, en particulier celui de Médicis, (depuis Léon X) le rechercherent. Erasme auroit pu se faire un sort heureux & brillant dans cette ville; mais les avantages

que ses amis d'Anglererre lui fai-

soient espérer de la part de Henri

VIII, admirateur zélé de ses ta-

lents, lui firent préférer le séjour

de Londres. Thomas Morus, grand-

chancelier du royaume, lui donna

un appartement chez lui. Erasme

s'étant présenté à lui sans se nom-

mer, Morus fut si agréablement

furpris des charmes de la conver-

fation de cet inconnu, qu'il lui dit:

ERÄ

Vous lees Erasme, ou un Demoni On lui offrit une cure pour le fixer en Angleterre; mais il la refula: cet emploi ne convencit point à un homme qui vouloit promener sa gioire par toute l'Europe. Il fit un fecond voyage en France, l'an 1510, & peu de temps après, il retourna encore en Angleterre. L'université d'Oxford lui donna une chaire de professeur en langue Grecque. Soit qu'Erasme fut naturellement inconstant, soit que cette place lui parût au-dessous de son mérite, il la quitta pour se retirer à Bale, d'où il alloit affer fouvent dans les Pays - Bas, & même en Angleterre, sans que les fréquentes courses l'empêchaffent de donner au public un grand nombre d'ouvrages. Léon X ayant été élevé sur le saint-fiège, Erasme lui demanda la permission de lui dédier son Edition grecque & latine du Noumeau-Testament, & en reçut la réponse la plus obligeante. Il ne fut pas moins estimé par le successeur de Léon, & par les autres fouverains pontifes. Climent VII & Henri VIII lui écrivirent de leur propre main pour se l'attacher. Le roi de France François I, Ferdinand, roi de Hongrie, Sigifmond, roi de Pologne, & plufieurs autres princes, effayerent en vain de l'attirer auprès d'eux. Erasme, ami de la liberté, autant qu'ennemi de la contrainte des cours, n'accepta que la charge de conseiller d'état, que Charles d'Autriche (depuis empereur fous le nom de Charles-Quint) lui-donna. Cette place lui acquit beaucoup de crédit, fans lui procurer beaucoup de gêne. L'héréfiarque Martin Lther tacha de l'engager dans son parti, mais inutilement: Erafac, prévenu d'abord en faveur des réformateurs, se dégoûte d'ens. quand il les eut mieux connus. Il

ERA

les regardoit comme une nouvelle espece d'hommes, obstinés, médifants, hypocrites, menteurs, trompeurs, sédicieux, forcenés, incommodes aux autres, divisés entr'eux... On a beau vouloir, disoit-il en plaifantant , que le Luthéranisme foit une me chose tragique; pour moi je suis persuadé que rien n'est plus comique: car le dénouement de la piece est toujours quelque mariage. Dans une réponse amicale à Melandhon, qui lai avoit écrit pour justifier son changement de religion, il lui dit: « Je ne veux point juger des mo-B tifs de Luther, ni vous obliger » à changer de fentiment; mais » j'aurois voula, qu'ayant un ef-» prit propre aux lettres, vous » vous y fussiez entiérement atta-» ché, sans vous mêler de cette » querelle de religion ». Il ajoute que plusieurs choses le choquent dans la doctrine & dans la conduite de Luther. Il se plaint principalement de ce qu'il défend ses opinions avec une véhémence extrême, de ce qu'il outre tout, & que, lorsqu'il est contredit, il va encore plus loin. Une liberté plus modérée eus été, dit-il, beaucoup plus propre à faire entrer les Evêques & les Princes dans la réforme. Il parle ensuite d'Acolampade, de Pelican & d'Hedion, qui avoient embraffé sa réforme, & qui croyoient avoir beaucoup fait, quand ils avoient défroqué quelques moines, ou marié quelques prêtres. Il dit encore que Lucher prend les choses de travers, & qu'en voulant corriger les abus, il caufe de beaucoup plus grands maux par les troubles & les féditions qu'il excite. « Est-ce une n chose conforme à la piété Chrén tienne, de prêcher au peuple D que le Pape eft l'Antechrift; que p les évêques & les prêtres font » des fantômes; que les consti-» tutions humaines sont des héré-

» fies; que la confession est une » peste; que parler d'œuvres, de » mérite, c'eft être hérétique, d'af-» furer qu'il n'y a point de libre-» arbitre ; que toutes choses arri-» vent par nécessité; qu'il n'im-» porte pas de quelle nature foient » nos bonnes œuvres. Enfin, (ditil,) » l'Evangile avoit autrefois » rendu les hommes meilleurs; » mais le nouvel Evangile préten-» du ne fait que les corrompre ». Les réformateurs devenant, tous les jours, plus nombreux à Bâle, où Erasme avoit fixé son séjour, il se retira à Fribourg, qu'il quieta 7 ans après pour revenir à Bale. En 1535, Paul III lui écrivit pour l'exhorter à défendre la Religion, attaquée par de nombreux & redoutables ennemis. Meuez le comble, lui disoit le pontise, par cette derniere action de piété à la vie religieuse que vous avez mente, & au grand nombre d'ouvrages que vous avez composés. Ce sera le moyen de fermer La bouche à vos adversaires, & de l'ouvrir à vos partisans.... Paul III lui destinoit la pourpre romaine, & pour le mettre en état de foutenir cette dignité, il lui conféra la prévôté de Déventer. Le bref, qui est du 1es août, renferme des témois guages avantageux à la probité, à l'innocence & à la foi d'Erasme. Mais cet écrivain trop vieux, trop infirme & naturellement peu ambitieux, refusa ce bénéfice. Il témoigna la même indifférence pour le cardinalat, quoique d'ailleurs mèssensible à la bienveillance du souverain Pontife, & à la trop bonne opinion qu'il avoit de lui. Cet homme illustre mourut à Bâle, d'une dyffenterie, le 12 juillet 1536, à 69 ans. Il avoit été, durant tout le cours de sa vie d'une complexion délicate; il fut, fur la fin de ses jours, tourmenté par la goutte & la gravelle. Sa mémoire est aussi chere à Bale,

au'il avoit illustrée en y fixant sa. demeure, qu'à Roterdam, qui jouit de la gloire de lui avoir donné le jour. Ses compatriotes (comme nous l'avons déjà dit) lui ont fait élever une statue au milieu de la grande place, avec des inscriptions honorables. Les ennemis mêmes d'Erajme ont avoué qu'il méritoit cette statue. Il fut le plus bel esprit & le savant le plus universel de son siecle. C'est à lui principalement qu'on doit la renaissance des belles - lettres, les premieres éditions de plusieurs Peres de l'Eglise, la faine critique. Jules Scaliger. ( dit le Pere Bereier , ) s'oublia beaucoup en l'attaquant du côté de la littérature; en lui reprochant d'être le corrupteur de la pure Laumité, le destrudeur de l'Eloquence, la nonte des Etudes, &c. &c. Il se repentit d'avoir traité si indignement un homme qui mérita bien de son fiecle & des fiecles suivants. En effet, Erasme ranima les illustres morts de l'antiquité, & inspira le goût de leurs écrits. Il avoit formé fon flyle fur eux. Le fien est pur, élégant, aifé; & quoiqu'un peu bigarré, il ne le cede en rien à celui des écrivains de son siecle, qui, par une pédanterie ridicule, affectoient de n'employer aucun terme qui ne fut de Ciceron. Il est un des premiers qui aient traité les matieres théologiques d'une maniere noble, & dégagée des vaines subtilités & des expressions barbares de l'école. Son mérite, l'indécisson qu'il montra quelquefois sur certains fujets dogmatiques, la liberté avec laquelle il reprenoit les vices de fon temps, (l'ignorance, la fuperstition, le mépris de la belle littérature, l'oifiveté de certains moines, la mollesse des riches ecclésiastiques,) lui firent une foule d'ennemis. La Sorbonne, poussée par fon syndic Noël Beda, homme

ausi ignorant que passionné, cenfura une partie de fes Ouvrages, & ne craignit point de charger (on anathême des qualifications de for, d'impie, d'ennemi de J. C., de la Vierge & des Saints, Erasme essuya d'autres orages, qu'il ne supporta pas avec trop de patience. Naturellement sensible a l'éloge & à la critique, il traitoit ses adversaires avec dédain & avec aigreur; mais ce grand homme se réconcilioit très facilement avec les petits écrivains, qui, après l'avoir attaqué, revenoient à lui sincérement. Nullement envieux de la gloire des autres, il ne faisoit jamais le premier acte d'hostilité. Il eut toute sa vie une passion extrême pour l'étude ; il préféra ses livres à tout. aux dignités & aux richesses. Lorsque les princes lui faisoient offrir quelque place pour se l'attacher à eux, il répondoit que les Gens-delettres étoient comme les tapisseries de Flandre à grands personnages, qui ne font leur effet que lor (qu'elles sont vues de loin. Il étoit ennemi du luxe, sobre, libre dans ses sentiments, fincere, ennemi de la flatterie. bon ami & conftant dans ses amitiés; en un mot, il n'étoit pas moins aimable homme, que grand homme: car, si notre siecle croit devoir lui refuser ce dernier titre, il le mérite par rapport au fiecle où il naquit.

Toutes ses Euvres surent recueillies à Bâle par le célebre Froben, son ami, en 9 vol. in-sol. Les deux premiers & le quatrieme sont confacrés uniquement aux ouvrages de grammaire, de rhétorique & de philosophie. On y trouve l'Eloge de la Folie & les Colloques, les deux productions d'Erasme les plus répandues. La premiere est une satyre de tous les états de la vie, depuis le simple moine jusqu'au souverain pontife. Le but de l'auteur est de prouver que la solie étend son em-

pire fur tous les hommes. Il y a quelques bonnes plaisanteries, mais beaucoup plus de froides & de forcées. L'ironie n'y est pas toujours fine; elle eft fouvent trop transparente. On doit porter le même jugement fur fes Colloques, qui ne valent ni ceux de Lucien, ni ceux de Fontenelle: on les lit plus pour la Latinité, que pour le fonds des choses. Lorsque Léon X lut l'Eloge de la Folie, il dit : l'Auteur aussi a la fienne. Ce pontife eut le bon efprit de rire de cette fatyre, où les papes ne sont pas épargnés: & un grand cardinal (Ximenès), quoique plus sévere que Léon X, ne put s'empêcher de répondre à un des censeurs d'Erasme: Ou faites mieux, ou laissez faire ceux à qui Dieu en a donné le talent. Le IIIe volume renferme les Epteres, dont plusieurs ont rapport aux affaires de l'Eglise: le flyle en est agréable, aisé & naturel. Il consentit avec peine qu'on les imprimat, de peur, disoit - il, que les ay ant écrites à ses amis, il ne fut échappe quelque chose qui put offenser quelqu'un. Le ve volume des Euvres d'Erasme contient ses Lires de piété, écrits avec une élégance qu'on ne trouve point dans les autres mystiques de son temps; le vie, la Version du Nouveau Testament, avec les notes; le VIIe, fes Paraphrases sur le Nouveau Testament ; le VIIIe, ses Tradudions des Ouvrages de quelques Peres Grecs; le dernier, ses Apologies. On a fait en 1703 une nouvelle édition de tous ces différents ouvrages, en XI vol. in fol. L'Eloge de la Folie a été imprimé féparément, cum notis Variorum, 1676, in-8°, & à Paris, Barbou, 1765, in-12. On en a une affez mauvaise traduction françoife, Amfterdam, 1728, in-8°; Paris, 1751, in-8° & in-4°, figures. Les Elzevirs ont donné une édition de ses Adages, en 1650, in-12; &

de ses Colloques, 1636, in 12. Il y en a une édition cum nons Variorum, 1664 ou 1693, in-80. Ils ont été platement traduits en françois par Gueudeville, Leyde, 1720, 6 vol. in 12. fig. Ceux qui voudront connoître Erusme plus en détail, doivent lire l'Histoire de sa Vie & de ses Ouvrages, mise au jour en 1757 par M. de Burigny, en 2 vol. in-12 : cet ouvrage intéreffant ek proprement l'histoire littéraire de ce temps-là. On voit encore à Bale, dans un cabinet qui excite la curiofité des étrangers, son auneau, fon cachet, fon épée, fon couteau, fon poinçon, fon Testament écrit de sa propre main; son portrait par le célebre Holben, avec une épigramme de Théodore de Beze... Voyez MARSOLIER.

ERASTE, (Thomas) médecin. né en 1524 à Bade en Suisse, enseigna avec réputation à Heidelberg, puis à Bâle, où il mourue en 1583, à 59 ans. On a de lui: I. Divers Ouvrages de Médecine, principalement contre Paracelse. à Bale, 1502, in-4°; il y a 4 parties. II. Des Thèses fameuses; Zurich, 1595, in-4º. III. Opuscula, 1590, in-fo. IV. Confilia; Francfort, 1508, in fo. V. De aure potabili, in-8. VI. De Putredine, in-4. VII. De Theriaca; Lyon, 1606. in-4°. VIII. Des Thèses contre l'excommunication, & l'autorité des Confiftoires; Amsterdam, 1649, in-8°. Le médecia étoit préférable chez lui au controversiste; mais ni l'un ni l'autre ne méritoient le premier rang.

ERATO, l'une des neuf Muses, préside aux poésses lyriques. On la représente sous la figure d'une jeune fille enjouée, couronnée de myrthes & de roses, tenant d'une main une lyre, un archet de l'autre, & ayant à côté d'elle un petit

Cupidon allé, avec son arc & son

carquois.

ERATOSTHENE, Grec Cyrénéen, bibliothécaire d'Alexandrie, mort 194 ans avant J. C., cultiva à la fois la poësie, la grammaire, la philosophie, les mathématiques, & excella dans le premier & le dernier genre. On lui donna les noms de Cosmographe, d'Arpenteur de l'Univers, de second Platon. Il trouva le premier la manière de mesurer la grandeur de la circonférence de la Terre. Ilforma le premier observatoire, & observa l'obliquité de l'écliptique. Il trouva encore une méthode pour connoître les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui n'ont point de mesure communes entr'eux : elle confifte à donner l'exclusion aux nombres qui n'ont pas cette propriété. On la nomma · le crible d'Eratosthème. Ce philosophe composa austi un Traité pour perfectionner l'analyse, & il résolut le problème de la duplication du cube, par le moyen d'un inftrument composé de plusieurs planchettes mobiles. Parveau à l'âge de 80 ans, & accablé d'infirmités, il se laissa mourir de faim. Le peu qui nous refte des ouvrages d'Eratofthène, a été imprimé à Oxforden 1672, 1 vol. in-8°. On en a 2 autres éditions: dans l'Uranologia du P. Petau, 1630; & à Amsterdam, même format, 1703.

ERATÖSTRATE. Voye EROS-

TRATE.

I. ERCHEMBAUD ou ARCHEM-BAUD, maire du palair, fous les rois Dagobert & Clovis II, gouverna (dit l'abbé de Velly) plus en fouverain qu'en ministre. Il fut un modele de fagesse & de sidélité. Dagobere au lit de la mort, lui avoit recommandé sa femme & son sils; il mérita cette marque de constance de son maître, & su le pere des peuples; il sit rendre, à différents

ÉŘČ

particuliers, ce que le fifc avoit con-

fifqué fur eux.

II. ERCHEMBAUD de Bur-BAN, comte Allemand, d'une févérité outrée, étoit extrêmement zélé pour la justice. Pendant qu'il étoit malade & en danger de mort, un de ses neveux, fils de sa sœur, atcenta à la chafteté de quelque femme. Dès qu'il en eur connoissance, il commanda qu'on se saisit de lui & qu'on le menat au supplice. Ceux qui reçurent cet ordre, eurent compassion de ce jeune feigneur. Cinq jours après, il parut dans la chambre de son oncle, qui lui donna lui-même là mort. L'évêque qui lui administra les derniers facrements, lui refufa l'absolution, & remporta le saint Viatique. Mais à peine étoit-il forti de la maison, que le malade le fit appeler, & le pria de voir A. la fainte hostie étoit dans le ciboire. L'évêque ne l'y trouva pas, & le comte ayant ouvert sa bouche. la lui montra fur fa langue. Ce fait arriva l'an 1220, à ce que rapporte Cufarius, & plusieurs autres historiens. Nous ne les copierions pas; s'il n'étoit bon de montrer de temps en temps de quelles abfurdirés on chargeoit l'histoire dans les fiecles d'ignorance.

ERCHEMBERT, Lombard, vivoit dans le 1xe siecle. Il porta les armes dès sa premiere jeunesse. & fut prisonnier de guerre. Il se retira au Mont-Cassin, où il embrassa la regle de St Benoît à l'âge d'environ 25 ans. On lui donna le gouvernement d'un monaftere voisin; mais il y fut exposé à tant de traverses, qu'il se vit encore contraint de se retirer. Ce fut duns le lieu de sa retraite qu'il écrivit une Chronique ou Histoire étendue des Lombards, que l'on croit perdue; & un Abrègé de la même Histoire, depuis l'an 774 jusqu'en 888. C'est

une espece de supplément à Paul, discre. Amoine Caraccioli, prêtre de l'ordre des Clercs-Réguliers, a publié cet Abrégé, qui offre quelques faits curieux, avec d'autres pieces, à Naples, en 1620, in-4°. Camille Peregrin l'a donné depuis au public dans son Hiszoire des Princes Lombards, 1643, in-4°.

ERCILL-YA-CUNIGA, (Don Alonzo d') fils d'un jurisconsulte célebre, étoit gentilhomme de la chambre de l'empereur Maximilien. Il fut élevé dans le palais de Philippe II, & combattit fous fes yeux à la célebre bataille de Saint-Quenun, en 1557. Le guerrier, entralné par le defit de connoître les pays & les hommes, parcourut la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Ayant appris à Londres que quelques provinces du Pérou & du Chily s'étoient révoltées contre les Espagnols, leurs vainqueurs & leurs tyrans, il brûla d'aller fignaler son courage sur ce nouveau théatre. Il passa sur les frontieres du Chily, dans une petite contrée montagneuse, où il foutint une guerre austi longue que pénible contre les rebelles, qu'il défit à la fin. C'est cette guerre qui fait le sujet de son Poëme de P'Araucana, ainfi appelé du nom de la contrée. On y remarque des penfées neuves & hardies. Le poëte conquérant a mis beaucoup de Chaleur dans ses batailles. Le seu de la plus belle poëfie éclate dans quelques endroits. Les descriptions font riches, quoique peu variées; mais nul plan, point d'unité dans le dessin, point de vraisemblance dans les épisodes, point de décence dans les caracteres. Ce Poime, composé de plus de 36 chants, est trop long de la moirié. L'auteur tombe dans des répétitions & dans des longueurs insupportables; enfin, il est quelquesois aussi barbare que la nacion qu'il avoit combactue. L'ouvrage de Cuaiga sut imprimé, pour la premiere sois, en 1597, in-12; mais la meilleure édition est celle de Madrid, 1632, 2 vol. in-12.

ERCKERN (Lazare), surintendant des mines de Hongrie, d'Allemagne & du Tirol, sous 3 empereurs, a écrit sur la Métallurgie avec beaucoup d'exactitude. Son livre est en allemand; mais on l'a traduit en latin avec des notes. Il parut pour la premiere sois en 1694 à Francsort, in sol. On y trouve presque tout ce qui regarde l'art d'essayer les métaux.

ERÉBE, fils du Chaos & des Tanebres, épousa la Nuis, & en eut l'Æther & le Jour. Il fut métamorphosé en fleuve & précipité dans le fond des ensers, pour avoir secouru les Titans.

I. ERECHTÉE ou ERICTHÉE, fut un chasseur que Minerve pris soin d'élever, & de faire proclamer roi des Athéniens. Il donna son nom à la ville d'Athenes. On dit qu'il savoit tirer de l'arc avec tant d'adresse, qu'Alcon son sils étant entouré d'un dragon, il perça le monstre d'un coup de sièche sans blesser son enfant.

II. ERECTHEE, roi d'Athenes, fuccéda à Pandion son pere vers l'an 1400 avant Jesus-Christ, Il partagea tous les habitants de son royaume en quatre classes (c'eftà-dire, en guerriers, artifans, laboureurs & patres), pour éviter la confusion qui pouvoit naître du mélange des conditions. Il fus pere de Cecrops, IIº du nom, qui, après avoir été détrôné par les neveux, fe retira chez Pylas fon beau-pere, roi de Mégare. Ce prince régna 50 ans. Après sa mort, il fut placé au rang des dieux , & on lui érigea un beau temple à Athenes, C'est sous fon regne, que les marbres d'Arundel placent l'enlevement de Proferpine, & l'institution des mysteres Eleusiniens. Trois ans avant ce dernier événement, Borée, natif de Thrace, avoit ravi sa fille Orithye.

ERENNIEN, Voyet HEREN-

ERESICTHON ou ERYSICTHON. Thessalien, fils de Tryopas. Cérès, pour le punir d'avoir ofé abantre une foret qui lui étoit confacrée, Ini envoya une faim si horrible, qu'il consuma tout son bien sans pouvoir la satisfaire. Réduit à la derniere misere, il vendit sa propre fille, nommée Metra. Neptune, qui avoit aimé certe fille, lui ayant accordé le pouvoir de se changer en ce qu'elle voudroit, elle échap: pa à son maître sous la forme d'un pêcheur. Rendue à sa figure naturelle, fon pere la vendit fucceffivement à plufieurs maîtres. Elle n'étoit pas plutôt livrée à ceux qui l'avoient achetée, qu'elle se déro-Boit à eux en se changeant à chaque vente, en bœuf, en cerf, en oiseau ou autrement. Malgré cette ressource pour avoir de l'argent, elle ne put jamais raffasier la faim de son pere, qui mourut enfin misérablement en dévorant fes' propres membres.

ERGINUS, roi d'Orchomène après son pere Clymenus, sur en guerre avec Hercule, qui le vainquit, le tua, & pilla ses états. Pindare fait un éloge magnissique d'Erginus dans une de ses Odes.

I. ERIC XIII, roi de Suède, de Danemarck & de Norwege, dut la premiere couronne à la reine Marguerite, appelée la Sémiranis du Nord, & obtint la seconde après la mort decente héroine, en 1412; (Véy. la Chronologie, art. SUEDE) mais il ne sut conserver ni l'une

ni l'autre. Il déplut aux Suédois; parce qu'au lieu de fuivre les conventions qu'il avoit confirmées par serment, il les opprimoit par set gouverneurs. Il mécontenta de même les Danois par ses longues absences, & parce qu'il voulut rendre héréditaire la couronne qui étoit élective. Les peuples, secondes par la nobleffe & le clergé. le deposerent. Enc voulut se soutenir sur le trône par les armes ; mais n'ayant pu s'y maintenir, il se retira l'an 1438 en Poméranie. où il passa les restes d'une vie obscure & languissante.

II. ERIC XIV, fils & fucceffeut de Gustave I dans le royaume de Suède, fut aussi foible & encore plus cruel qu'Eric XIII. Il auroit defiré de se marier avec Elizabeth. reine d'Angleterre, qui ne vouloit pas d'époux; mais n'espérant pas d'obtenir sa main, il partagea soe trone & son lit avec la fille d'un pay san. Cette alliance indigne aliéna le cœur de ses sujets. Sa conduite, dans le gouvernement de son royaume, étoit aussi folle que fes amours. Il prit pour son ministre & pour son savori Joran Pearson, l'un des plus grands fcélérau de la Suède, & qu'on fit mourir ensuite par le dernier supplice, Son frere Jean, duc de Finlande, ayant donné la main à Catherine Jageilen. fille du roi de Pologne, Eric fit enfesmer les deux époux dans une dure prison, où il se rendit plufieurs fois, les menaçant de les égorger de sa propre main. Il se tous les efforts pour enlever à los frere sa femme, & la faire épouser au duc de Moscovie. Il poignarda quelques seigneurs dons il étoit mécontent, & fit mourir ceux qui lui représentoient que de pareilles actions étoient indignes d'un roi. Enfin n'ayant pu réuffir à dépouiller ses freres de leur apanagè, il résolut de les faire affassiner dans un sessin. Les princes, avertis de son dessein, prirent les armes, affiégerent Brie dans Stockholm, le sirem prisonnier, & l'obligerent de renoncer à la couronne en 1568. Le monarque détrôné su ensermé à son tour, & sinifés jours dans les sers. Il n'avoit régné que 8 ans, & avoit encore occupé le trône trop long-temps.

III. ERIC ( Pierre ), navigateur hardi, mais cruel, obtint de la république Vénitienne le commandement d'une flotge fur la mer Adria-. tique. En 1584, il prit un vaisseau pouffé par la tempête, où étoit la veuve de Ramadan, bacha de Tripoli. Cette femme emportoit à Conflantinople pour 800 mille écus de bien. Lorfqu'Erie se fut rendu maître de ce navire, & de ceux qui étoient à la suise, il fit tuer 250 hommes qu'il y trouva, perça lui-même de son épée le fils de la veuve entre les bras de sa mere : & après avoir fait violer 40 femmes, qu'il fit couper par morceaux, il ordonna qu'on les jetat dans la mer. Cette barbarie atroce ne demoura pas impunie. Le fénat de Venife lui fit trancher la tête, & fit rendre à Ambrat IV, empereur des Turcs, tout le butin qu'Eric avoit fait.

ericthon, fils de Vulcain & de la Terre, fut le 4°. roi d'Athènes. Après fa naissance, Minerve l'enferma dans un panier, qu'elle donna à garder aux filles de Cócrops, Aglaure, Herfé & Pandroft, avec défensse de l'ouvrir; mais Aglaure & Herfé n'eurent aucun égard à la défense. Minerve les punir de leur curiosité, en leur infpirant une telle sureur, qu'elles se précipiterent. Eridhon devenu grand, & se trouvant les jambes fi tortues, qu'il n'osoit parostre en public, inventa les chars. Il se

fervitsi utilement de cette nouvelle invention, où la mojtié de son corps étoit cachée, qu'après sa mort il sut placé parmi les constellations, sous le nom du Chartier ou Bootés. Il succéda à Amphydion vers 1513 avant Jesus-Christ, & régna 50 ans. Il institua les joux panathénaïques en l'honneur de Minerve. Voy. MI-NERVE.

ERIGENE, Voy. Scot.

ERIGONE, fille d'Icare, se pendit à un arbre, lorsqu'elle sur la mort de son pere, que Mera, chienne d'Icare, lui apprit en allant aboyer continuellement sur le tombeau de son mastre. Elle sur aimée de Bacchus, qui, pour la séduire, se transforma en grappe de raissin. Les poètes ont seint qu'elle sur changée en cette constellation qu'on appelle la Vierge.

ER INNE, dame Grecque, contemporaine de Sapho, composa des poësies, dont on possede quelques fragments dans les Carmina novem Poetarum Feminarum; à Apvers, in-8°, 1568. On en trouve des imitations en vers françois dans le Parnasse des Dames, par M. Sauvigny.

EKIOCH ou ARIOCH, roi des Eliciens ou Elyméeus, le même que le roi d'Elassar, qui accompagna Chodorlahomor, lorsque ce prince vint châtier les souverains de Sodome & de Gomorrhe. Ses états étoient entre le Tigre & l'Euphrate. Ce sut sur ses que se donna cette sanglante bataille entre Arphaxad, roi de Médie, & Nabuchodonosor, roi des Chaldéens, où le premier sut tué.

ERIPHYLE, femme du devin Amphiaraus, & fœur d'Adraste, roi des Argiens, reçut de Polynice un collier d'or pour lui découvrir fon mari qui s'étoit caché de peur d'aller à la guerre de Thèbes, d'où

il savoit qu'il ne reviendroit pas. Amphiaraus, indigné de la perfidie de sa semme, partit malgré lui; mais il recommanda à fon fils Alcméon de tuer sa mere à la première nouvelle de sa mort; ce qu'il exécutà pour venger son

ERITHRÆUS (Janus Nitius). Poyer Rossi.

I. ERIZZO (Louis & Marc-Antoine), deux freres d'une des plus anciennes familles de Venise, firent affaffiner, en 1546, un fenateur de Ravenne, leur oncle, pour jouir plutôt de ses biens. Le sénat · ayant promis un pardon abfolu. avec 2000 écus de récompense à celui qui découvriroit cet affassinat, un soldat, leur complice, les dénonça. Louis fut décapité, & Mare-Antoine mourut en prison.... Paul ERIZZO, de la même famille. avoit perdu la vie d'une maniere plus glorieuse, en 1469. Il étoit gouverneur de Négrepont. Après avoir fait une vigoureuse résistance, il se rendit aux Turcs, sous promeffe qu'on lui conserveroit la vie. L'empereur Mahomet II, sans avoir aucun égard à la capitulation, le fit scier en deux, & trancha lui-même la tête à Anne, fille de cet illustre malheureux, parce qu'elle n'avoit pas voulu condefcendre à ses defirs.

II. ERIZZO (Sébaftien), noble Vénitien, mort en 1585, se fit un nom par plufieurs ouvrages de littérature. Il s'adonna aussi à la science numismatique, & a laissé un Traite en Italien sur les Médailles : la meilleure édition de cet ouvrage affez estimé, est celle de Venise. in-4°., dont les exemplaires, pour la plupart, font fans date, mais dont quelques uns portent celle de 1571. On a encore de lui : I. Des Nouvelles en six journées, Venise, 1567, in-4°. II. Trattate della via trée, succomba aux follicitations

Inventrice e dell' instrumento de gib Antichi, Venise, 1554, in-4°.

ERKIVINS de Sceinbach, architecte de la fameuse tour de Strabourg, mourut en 1305. Elle ne fut achevée qu'en 1449.

: ERLACH (Jean-Louis), sé à Berne, d'une maison de Suisse, très-diftinguée par l'ancienneté de la noblefie & par les grands hommes qu'elle a produits, & la premiere des fix familles nobles de Berne. Il porta les armés de bonne heure au service de la France, & le fignala en diverses occasions. Sa valeur & ses exploits furent récompensés par les titres de lieutenantgénéral des armées de France, de gouverneur de Brifach, de colonel de plusieurs régiments d'infanterie & de cavalerie Allemande, Louis XIII dut a sa bravoure l'acquisition de Brifach en 1639; & Louis. XIV, en partie, la victoire de Lens en 1648, & la conservation de son armée en 1649. Ce prince lui confix cette année le commandement général de ses troupes, lors de la défection du vicomte de Turente. D'Erlach mourut à Brifach l'année d'après, à 55 ans. Peu de temps avant sa mort, le roi l'avoit nommé son premier plénipotentiaire au congrès de Nuremberg, & il se préparoit à récompenser les services de ce général par les honneurs militaires les plus distingués, lorsqu'on apprit qu'une mort précipitée avoit abrégé ses jours. D'Erlech étoit un homme de tête & de main, également capable de conduire une armée & une négociation.

ERMENGARDE, Voyez ENGEL-BIRGE.

ERNEST, Voyer II. MARS-

I. EROPE, (Ærope) femme d'A-

de Thyese son beau-frere. Elle en ent deux ensants, qu'Arrie sit manger dans un festin à leur propre mere.

II. EROPE, (Æropas) fils de Philippe I, roi de Macédoine, monta fur le trône étant encore enfant. Les Illyriens, voulant profiter de cette minorité, attaquerent & défirent les Macédoniens; mais céux-ci ayant porté le jeuneroi à la tête de l'armée, ce fpectacle ranima tellement les foldats, qu'ils vainquirent à leur tour, vers l'an 598 avant J. C. Ce prince régua environ 35 ans, avec affez de gloire.

EROS, affranchi de Marc-Antoine le triumvir : Voyez, dans cet article, le trait de magnanimité & d'attachement par lequel il termi-

22 la vie.

EROSTRATE, ou ERATOSTRA-TE, homme obscur d'Ephese, voulant rendre son nom célebre dans la postérite, brûla le Temple de Diane, l'une des sopt merveilles du monde, l'an 356 avant J. C., la nuit même où naquit Alexandre le Grand. Les juges Ephésiens sirent une loi qui désendoir de prononcer son nom. Cette loi singuliere, loin de produire un tel esse, servit l'intention du scélérat : ce sur un moyen de répandre & de perpétuer sa mémoire.

ERPENIUS, on D'ERP, (Thomas) né à Gorcum en Hollande l'an 1584, mort professeur d'Arabe, dans l'université de Leyde, en 1624, à 40 ans, laissa plusieurs ouvrages sur l'Arabe & sur l'Hébreu, dans lesquels on remarque une profonde connoissance de ces deux langues. Sa Grammaire Arabe, Leyde, 1636, 1656, 1748, in 4°, est estimée. C'étoit un homme laborieux, d'un esprit vif, d'une mémoire étendue, attaché à ses livres & à sa patrie, qui resusa toutes les offres

qu'on lui fit pour l'attirer en Espagne & en Angleterre. V. ELMACIN.

I. ERYCEIRA, (Fernand de Menesès, comte d') naquit à Lis bonne en 1614. Après avoir puisé. dans ses premieres études, le goûe de la bonne littérature, il alla prendre des leçons de l'art militaire en Italie. De retour dans sa parrie, il fut successivement gouverneur de Péniche, de Tanger, confeiller de guerre, gentilhomme de la chambre de l'infant Don Pèdre & conseiller d'état. Au milieu des occupations de ces diverses places. le comte d'Eryceira trouvoit des moments à donner à la lecture & à la composition. On peut consulter le Journal teranger de 1757, fur fes nombreux ouvrages. Les principaux font ; I. L'Histoire de Tanger . imprimée in f°, en 1723. II. L'Hifsoire de Portugal, depuis 1640 jusqu'en 1657, en 2 vol. in fo. IIL La Vie de Jean I, roi de Portugal. Ces différents livres sont utiles pour la connoissance de l'histoire de son pays.

II. ERYCEIRA, (François-Xavier de Menesès, comte d') arrierepetit-fils du précédent & héritier de la fécondité de son bisaïeul, naquit à Lisbonne en 1673. Il porta les armes avec distinction, & obtint, en 1735, le titre de mestre-de-camp général & de conseiller de guerre. Il mourut en 1743, à 70 ans, membre de l'académie de Lisbonne, de celle des Asçades de Rome, & de la société royale de Londres. Il n'étoit pas grandseigneur avec les savants; il n'étoit qu'homme-de-lettres, aisé, poli, communicatif. Le pape Benote XIII l'honora d'un bref; le roi de France lui fit présent du Catalogue de sa Bibliothéque, & de 21 volumes d'estampes. L'académie de Pétersbourg lui adressoit ses Mémoires; une partie des écrivains

de France, d'Angleterre, d'Italie, &c. lui faisoient hommage de leurs écrits. Segancetres lui avoient laifse une bibliothèque choisie & nomhreuse, qu'il augmenta de 15,000 volumes & de 1000 manuscrits. Sacarriere littéraire a été remplie par plus de cent ouvrages différents. Les plus connus en France sont : L. Mémoires sur la valeur des monnoies; de Portugal, depuis le commencement. de la Monarchie, in 4°, 1738. U. Réflexions sur les Etudes Académi-. ques. III. 58 Paralleles d'Hommes . &. 12 de Femmes illustres. IV. La Henriade, Poeme héroique, avec des observations sut les regles du Poeme épique, in-4º, 1741. Parmi fes manufcrits, on trouve des éclair cissements sur le nombre de XXII, à l'occafion de 22 sortes de monnoies Romaines offertes au roi, & déterrées à Lisbonne le 22 octobre 1711. auquel jour ce prince avoit 22 ans accomplis. L'auteur, par autant de differtations, prouve que le nombre XXII est le plus parfait de tous. De pareilles puérilités se trouvent quelquefois dans les têtes les plus faines.

ERYPHILE. Voyer ERIPHYLE. ERYTROPHILE, (Rupert) théologien du XVIII fiecle, & minifire à Hanover, est auteur d'un Commencaire méthodique sur l'hiftoire de la Passion. On a encore de lui Catena aurea in Harmoniam Evangelicam, in-40.

ERYX, fils de Butès & de Vénus. Fier de sa force prodigieuse, il luttoit contre les passants, & les terraffoit; mais il fut tué par Hereule, & enterré dans le temple qu'il avoit dédié à Venus sa mere... Il y avoit une montagne de ce nom, aujourd'hui Catalfano, celebre par le plus ancien temple de Vénus Eryeine en Sicile.

ESAQUE, file de Prian & d'Alyzothoe, aima tellement la Nym-

phe Hespérie, qu'il quitta Trois pour la suivre. Sa maîtreffe ayant été mordue d'un serpent, mourut de sa blessure. Esaque, de désepoir, se précipita dans la mer : mais Thisis le métamorphofa en plongeon.

ESAU, fils d'Isaac & de Rebecca, nél'an 1836 avant J. C., vendit, pour un plat de lentilles, à Jacob son frere jumeau, son droit d'ainesse, à 40 ans, & se maria à des Cananéennes contre la volonté de son pere. Ce respectable vieillard lui ayant ordonné d'aller à la chasse pour lui apporter de quoi manger, il lui promit sa bénédiction; mais Jacob la recut à sa place, par l'adresse de sa mere. Les deux freres furent dès-lors brouillés irréconciliablement. Jacob se retira chez son oncle Laban, & après une longue absence, ils s'accommoderent. Esaŭ mourut à Seit en Idumée, l'an 1710 avant J. C. âgé de 127 ans . laiffant une postérité trèsnombreule.

ESCAILLE. Voy. LESCAILLE.

ESCALE, (Mastin de l') d'une famille que Villani fait descendre d'un faiseur d'échelles nommé Jacques Fico, fut élu, en 1259, podestat de Vérone, où ses parents tenoient un rang distingué. On lui donna ensuite le titre de capitaine perpétuel, & il fut des lors comme fouverain. Mais, quoiqu'il gouvernat ce petit état avec beaucoup de prudence, fon grand pouvoir fouleva contre lui les plus riches habitants. Il fut affaffiné en 1273. Ses descendants conferverent & augmenterent n'ême l'autorité qu'il avoit acquise dans Vérone. Mastin III de l'Escale , génie remuant & ambitieux, ajouta non-feulement Vicence & Bresse à son domaine de Vérone; il dépouilla les Carrares de Padoue, dont il fit Albert fon frere gouverneur. Celui-ci, livré

à la débauche, vexa ses sujets, & enleva la femme d'un des Carrares dépossédés, qui, sachant disfimuler à propos, flatterent l'orgueil de l'un & l'autre freres, Mastia, le plus entreprenant des deux, ne tarda pas de s'attirer la haine des Vénitiens, en faisant faire du sel dans les Lagunes. Ces fiers républicains, jaloux de ce droit qu'ils vouloient rendre exclusif, firent la guerre aux l'Escales, rendirent Padoue aux Carrares, s'emparerent de la Marche Trevisane, & enfermerent Mastin, en 1339, dans son petit état de Vérone & de Vicence. Ce tyran subalterne avoit commis, dans le cours de la guerre, des cruautés inouies. Barthélemi de l'Escale, évêque de Vérone, ayans été soupçonné de vouloir livrer cette ville aux Vénitiens, Mastin fon confin le tua fur la porte de fon palais épiscopal, le 28 août 1338. Le pape ayant appris ce meurire, soumit à une pénitence publique Maflin, qui, après l'avoir subie, jouit paisiblement du Véronois. Mais, en 1387, il fut enlevé à sa famille. Antoine de l'Escale. homme courageux, mais cruel, souillé du meurtre de son frere Banheleni, se ligua avec les Vénitiens pour faire la guerre aux Carrares. Son bonheur & fes succès alarmerent le duc de Milan, qui s'empara, en 1387, de Vérone & de Vicence. Antoine, réduit à l'état de fimple particulier, obting un asile & le titre de noble à Venise. Mastin III avoit eu un fils, appelé Can le Grand; & ce fils un hâtard, nommé Guillaume, hérigier de sa valeur & de son ambition. Celui-ci, secondé par François Carrare, seigneur de Padoue, se remit en possession de Vérone & de Vicence, en 1403. Son pou voir commençoit à être refpetté, lorfque le même Carrare, qui

l'avoit aidé à reprendre l'autorité de ses ancêtres, l'empoisonna pendant le cours d'une visite qu'il lui avoit faite, sous prétexte de lui aller faire compliment. Cette perfidie fut un crime inutile. Les Vicentins & les Véronois, ne voulant pas reconnoître ce scélérat, & las d'être disputés par de petits tyrans, se donnerent à la république de Venise en 1406. Brunoro de l'Escale. dernier rejeton de cette famille ambitieuse, tenta en vain, en 1410, de rentrer dans Vérone; il échoua contre les forces Véniciennes. Les Scaligers, qui porterent dans la république des lettres, le ton d'infolence & de hauteur que les l'Escales avoient à Vérone, prétendoient être descendus d'eux; mais on leur prouva que leur vanité se fondoit fur des chimeres.

ESCALIN. Voyez GARDE (Antoine Ifcalin, & non Escalin, baron de la).

ESCALOUENS. (Guillaume) capitoul de Toulouse en 1326, a rendu fon nom remarquable dans l'histoire par une pieuse comédie. Etant en parfaite fanté, il fe fit faire un service solemnel dans l'église des Dominicains de cette ville, où se trouverent les Capitouls fes collegues, avec un grand nombre d'autres invités à cette cérémonie extraordinaire. La représentation ne pouvoit être plus natureile; car il étoit lui-mème étendu dans un cercueil, les mains jointes, & environné de quarante torches allumées. La messe finie, on fit les encensements autour du faux mort. avec les prieres ordinaires. Il ne reftoit qu'à le mettre en terre; mais fon zele ne s'étendoit pas jusquelà. On l'alla donc poser derriere le grand-autel, d'où il se retira peu de temps après. Enfuite, ayant quitté c et habillement mortuaire pour reprendre la robe de capitoul, il retourna chez lui, accompagne de Tes collegues & des autres invités, qu'il retint à dîner. On porta divers jugements de cette action: les uns la traitoient de superstition: les autres la trouvoient pieuse. & capable d'exciter vivement dans l'ame le souvenir de la mort. L'archevêque étoit alors absent de Toulouse. A fon retour, il affembla un contile provincial dans fon palais. La question sut agitée pendant trois féances, par les évêques suffragants & les abbés de la province; & l'on y fit un décret qui défendoit à tous les fideles dans l'étendue de cet archevêché, d'imiter une semblable cérémonie, sous peine d'excommunication. Cependant Charles - Quint la renouvela en Espagne 200 ans après.

ESCARBOT, Voyer LESCAR-BOT.

ESCHASSIER, Voy. lettre L. I. ESCHINE, célebre orateur Grec, naquit à Athènes l'an 397 avant J. C., 3 ans après la mort de Socrate, & 16 avant la naissance de Démosthène. Si l'on ajoute foi à ce qu'il dit de lui-même, il étoit d'une naissance distinguée, & il avoit porté les armes avec éclat; & , fi l'on adopte le récit de Démos. thene, Eschine étoit le fils d'une courtisane: il aidoit sa mere à mitier les novices dans les mysteres de Bacchus, & couroit les rues avec eux : il fut enfuite greffier d'un petit juge de village; & depuis il joua les troisiemes rôles dans une bande de comodiens, qui le chafferent de leur troupe. Ces deux récits sont fort différents; mais ils servent à prouver que, dans tous les temps, les gens de lettres ont été jaloux les uns des autres, & que cette jalousie a produit, dans les fiecles passés, comme dans le fiecle présent, des injures & des personnalisés révoltantes. Quoi

qu'il en soit, Eschine ne fit éclater fes talents que dans un âge affer avancé. Ses déclamations contre Philippe, roi de Macédoine, commencerent à le faire connoître. On le députa à ce prince; & le déclamateur emporté, gagné par l'atgent du monarque, devint le plus doux des hommes. Démosthème le poursuivit comme prévaricateur, & Eschine auroit succombé sans le crédit d'Eubulus. Le peuple ayant voulu quelque temps après décerner une couronne d'or à son rival, Eschine s'y opposa, & accusa dans les formes Cessiphon, qui avoit le premier proposé de la lui donner. Les deux orateurs prononcerent en cette occasion deux discours, qu'on auroit pu appeler deux chessd'œuvres, s'ils ne les avoient encore plus chargés d'injures que de traits d'éloquence. Eschine succomba; il fut exilé. Le vainqueur usa bien de sa victoire. Au moment qu'Eschine fortit d'Athènes, Démosthène, la bourse à la main, courut après lui, & l'obligea d'accepter de l'argent. Eschine, sensible à ce procédé, s'écriz : Comment ne regresserois-je pas une patrie aù je laisse un ennemi si généroux, que je désespere de rencontrer ailleurs des amis qui bui ressembleat ? Eschine alla s'établir à Rhodes, & y ouvrit une école d'éloquence. Il commenca ses lecons par lire à ses auditeurs les deux harangues qui avoient causé son bannissement. On donne de grands éloges à la fienne ; mais quand il vint à celle de Démosthèm, les battements & les acclamations redoublerent; & ce fut alors qu'il dit ce mot, fi beau dans la bouche d'un ennemi: « Eh! que feroit-ce done, fi vous l'aviez entende comes bei-même? » Eschine se dégoûtes du métier de rhéteur, & passa à Samos, où il mourut peu de temp après, à 75 aus. Les Grece avoiess

donné le nom des Grâces à trois de fes harangues, & ceux des Muses à neuf de ses Epîtres. Ces prois discours font les seuls qui nous restent. Eschine, plus abondant, plus orné, plus fleuri, devoit plutôt plaire à ses auditeurs que les émouvoir; Démosthène, au contraire, précis, mâle, nerveux, plus occupé des choses que des mots, les étonnoit par un air de grandeur, & les terraffoit par un ton de force & de véhémence. Les Harangues d'Efchine ont été recueillies avec celles de Lyfias, d'Andocides, d'Isée, de Dinarche, d'Antiphon, de Lycurgue, ac. par les Aldes, 3 vol. in-folio, 1613: cette édition est estimée. Celle de Francfort, in folio, qui ne contient que les harangues de Démoffhène, celles d'Eschine, avec le commentaire d'Ulpian, & les annotations de Jérôme Wolf, 1604, l'est encore davantage. M l'abbé Auger a donné une Traduction d'Efchine avec celle de Démosthene, à Paris, 1777, 5 vol. in-8°.

II. ESCHINE, philosophe Grec. On ignore le temps auquel il vivoit. Nous avons de lui des Dialogues, avec des notes de le Clerc, Amfterdam, 1711, in-80, qui se joignent aux Auteurs cum notis Variorum.

III. ESCHINE, Voy. ÆSCHINES. ESCHYLE, né à Athènes d'une des plus illustres familles de l'Attique, fignala fon courage aux journées de Marathon, de Salamine & de Platée; mais il est moins célebre par ses combats; que par ses Poefies dramatiques. Il perfectionna la tragédie Grecque, que Thespis avoit inventée. Il donna aux acteurs un masque, un habit plus décent, une chauffure plus haute, appelée coshume, & les fit paroltre fur des planches raffem-" blées pour en former un théâtre."

fombereau ambulant, comme quelques-uns des nos comédiens de campagne. Eschyle régna sur le théatre, jusqu'à ce que Sophoele lui disputa le prix & l'emporta. Ce vieillard ne put soutenir l'affront d'avoir été vaincu par un jeune homme. Il se retira à la cour d'Hiéron, roi de Syracuse, le plus ardent protecteur qu'eussent alors les lettres. On raconte qu'il perdit la vie par un accident très-singulier. Un jour qu'il dormoit à la campagne, un aigle laiffa tomber, dit-on, une tortue fur sa tête chauve, qu'il prenoit pour la pointe d'un rocher. La poëte mourut du coup, vers l'an 477 avant J. C. C'est du moins ce que rapportent tous les historiens, & ce qu'on est forcé de répéter après eux, de peur que cet article parût tronqué à ceux qui se repaissent de petits contes, presque toujours fabuleux. Il nous paroît que l'aigle a la vue trop perçante, pour ne pas diffinguer la tête d'un homme, de la pointe d'un rocher. Elien rapporte que ce poëte avoit été cité en jugement, parce qu'il avoit, dans une de ses tragédies, lancé des traits envenimés contre les mysteres de Cérès, On alloit le condamner comme impie envers les Dieux, lorfqu'Aminias fon frere, qui avoit pris sa désense, retroussa sa manche pour découvrir un bras mutilé au service de la république, Il rappela en même temps les actions de bravoure d'Eschyle: la mémoire des journées où les deux freres s'étoient distingués, & la tendresse qu'ils se témoignoient, toucherent les juges, qui n'oserent prononcer un jugement. De 97 pieces qu'Eschyle avoit composées, il ne nous en reste plus que sept: Promethee, les Sept devant Thebes, les Perfer, Agamemnon , les Euménides, les Suppliances, les Caphores.... Ef-Auparavant ils joudient fur un' chyle a de l'élévation & de l'éner-

gie, mais elle dégenere souventen enflure & en rudesse. Ses tableaux offrent de grands traits, & des images trop peu choifies: ses fictions font hors de la nature, ses personnages monstrueux. Il écrivoit en énergument, en homme ivre: c'est ce qui sit penser qu'il puisoit moins à la fontaine du Dieu des vers, qu'à celle du Dieu du vin. La représentation de ses Euménides étoit si terrible, que l'effroi qu'elle causa sit mourir des enfants & bleffer des femmes enceintes. M. de la Harpe a mis en vers françois plusieurs morceaux choifis de ses pieces. Les meilleures éditions de les tragédies sont : celles de Henri Fsienne, 1557, in-40; & de Londres, in-folio, 1663, par Stanley, avec des scolies grecques, une version latine & des, commentaires pleins d'érudition. Celle de Paw, la Haye 1745, 2 vol. in-4°, est moins estimée; mais celle de Glascow, 1746, 2 vol. in-8°, est précieuse pour la beauté de l'exécution. On en a imprimé une traduction françoise, élégante & fidelle, Paris, 1770, in-8°, par M. le Franc de Pompignan, de l'académie françoise.

I. ESCOBAR, (Barthélemi) pieux & savant Jésuite, né à Séville en 1558, d'une famille noble & ancienne, avoit de grands biens,. qu'il employa tous en œuvres de charité. Son zele le conduisit aux Indes, où il prit l'habit de religieux. Il mourut à Lima en 1624, à 66 ans. On a de lui : I. Conciones Quadragesimales & de Adventu, infol. II. De festis Domini. III. Sermones de Historiis Sacra Scriptura. Ses ouvrages ne sont guere connus qu'en Espagne.

II. ESCOBAR, (Marine di) née tement le 9 juin 1633, à 79 ans , i tus épiscopales que pour la vie de

tion de su Brigitte en Espagne. Le Pi Dupont, son confesseur, laissa des Mémoires sur sa vie, qu'on fit imprimer avec un citre pompeux, in-fol. Ce livre est devenu trèsrare, & je ne sais si c'est un mal.

III. ESCOBAR, (Antoine) furnommé de Mendoza, Jésuite Espagnol, & fameux casuifte, mort le 4 juillet 1669 à 80 ans, est auteur de plusieurs ouvrages de théologie, dans lesquels il applanis le chemin du falut. Ses principes de morale ont été touraés en ridicule par l'ingénieux Pascal: ils font commodes; mais l'Evangile profcrit ce qui est commode. Ses livres les plus connus sont : La Théologie morale, Lyon 1663, 7 tom. infolio, & ses Commencaires sur l'Ecriture-fainte, Lyon 1667, 9 tom. in-folio.

ESCOT, Voy. LESCOT.

I. ESCOUBLEAU, (François d') cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, étoit fils de François d'Escoubleau , marquis d'Alluie, d'une maison noble &c ancienne. Il mérita la pourpre par les services que sa famille avoit rendus à Henri IV, & sur-tout par ses vertus & sa piété. Léon XI. Paul V. Climent VIII, Grigoire XV, Urbain VIII, lui donnerent des marques distinguées de leur amitié & de leur estime, dans les différents voyages qu'il fit à Rome. Le cardinal de Sourdis convoqua. en 1624 un concile provincial. Les ordonnances & les actes de ce fynode. Sont un témoignage du zele dont il étoit animé pour la discipline ecclésiastique. Il mourut le 8 février 1686, à 53 ans.

IL ESCOUBLEAU, (Henrid') frere du précédent, son successeur dans l'archevêché de Bordeaux. à Valladolid en 1554, morte sain q avoit moins de goût pour les verest la sondatrice de la Réconcilia, courtisan & de guerrier, Il suivie

Louis XIII au siège de la Rochelle, & le comte d'Harcourt à celui des îles de Lérins, qu'il reprit sur les Espagnols. Ce prélat étoit d'un caractere hautain & impérieux. Le duc d'Eperaon, gouverneur de Guienne, homme aussi fier que l'archevêque de Bordeaux, eut un différent très vif avec lui. Le duc s'emporta jusqu'à le frapper. Le cardinal de Richelieu, ennemi de d'Epernon, prit cette affaire fort à cœur; mais Cospian, évêque de Lifieux, ramena l'esprit du cardinal, en lui disant: Monseigneur, si le Diable étoit capable de faire à DIEU les satisfactions que le Duc d'Epernon offre à l'archevêque de Bordeaux, DIEU lui feroit miféricorde. Ce différent fut terminé bientôt après, mais d'une maniere bien humiliante pour l'orgueilleux d'Epernon, qui fut abligé d'écrire la leure la plus soumise à l'archevéque, & de se meure à genoux de vant lui, pour écouter avec grand respect la réprimande sévere qu'il lui fir avant de lever l'excommunication. ( Voy. I. V ALETTE.) Sourdis mourut en 1645, après avoir donné pluseurs scenes odienles ou ridicules. Voyeg aufi Hos-PITAL, nº. III.

ESCULAPE, fils d'Apollon & de la nymphe Coronis. Ovide dit que ce Dieu informé qu'elle aimoit le joune Iphys , en fac li outré, que sans confidérer sa grossesse, il la perca d'une fièche & la tua. Il s'en repentit zuffi-tot, mais il ne pue lui rendre la vie. Pendant qu'en se disposoit à la mettre sur le bûcher, il tira promptement de son fein le petit Esculape, & le donna à élever à Chiron le Centaure, qui lui apprit tous les secrets de la médecine. Il y fit de fi grands progres, que dans la fuite il fut honoré comme le Dieu de l'art médical. Impier irrité coutre lui de segu'il

ESD avoit rendu la vie au malheureux Hyppolite, par la force des semedes, le foudroya. Apollon pleura amérement la perte de fon fils : Jupiter, pour l'en consoler; plaça Esculape dans le ciel, où il forme la confiction du Serpentaire. Les plus habiles métlecins de l'antiquité ont paffé pour les fils d'Esculape. Ce Dieu fut principalement honoré à Epidaure, ville du Péloponese, où on lui éleve un temple magnifique. Ce fut sux habitants de cene ville que les Romains, dans une peste qui ravageoit Rome, envoyerent des députés pour leur demander la flame de ce Dieu, afin de l'apporter à Rome. N'ayant pu l'obeenir des Epidauriens, ils étoient fur le point de remettre à la voile. lorfqu'ils virent entrer dans leur vaisseau un grand serpent, qu'ils prirent pour Esculape, & qu'ils emmenerent avec eux. Quand ils furent asrivés à l'embouchure du Tibre, le serpent sortit du vaisseau & s'en alla dans l'île formée par les deux beas de ce fleuve, que l'on appela Sacrée, parce qu'on y bâtit un temple en l'honneur de ce Dieu, où il étoit représenté sous la figure d'un serpent. On lui offroit des œufs, & on lui immoloit des poules & des coqs. Esculape eut deux fils. Machaon & Podalire, qui se rendirent célebres dans l'art de guérie toutes les maladies. Il eut aussi trois filles, Hygile, Egile & Panacie.

ESDRAS, fils de Saraïas, fouversin pontife, que Nabuchodonosor fit mourir, exerça la grande prêtrife pendant la captivité de Babylone. Son crédit auprès d'Artazercès-Longuemain, fut utile à sa nation. Ce prince l'envoya à Jérusalem avec une colonie de Juiss. Il fut chargé de riches présents pour le Temple qu'on avoit commencé de rebutir sous Zorobabel. & qu'il E 5 D

se proposoit d'achever. Arrivé à Jérusalem, l'an 467 avant J. C., il y réforma plufieurs abus. Il profcrivit sur - tout les mariages des Israélites avec les femmes étrangeres, & se prépara à faire la dédicace de sa ville. Cette cérémonie ayant attiré les plus confidérables de la nation, Esdras leur lut la Loi de Moife. Les Juifs l'appellent le Prince des Docteurs de la Loi. C'est lui qui, suivant les coniectures communes, recueillit tous les livres canoniques, les purgea des fautes qui s'y étoient gliffées, & les distingua en 22 livres, selon le nombre des lettres hébraïques. On croit que dans cette révision changea l'ancienne écriture Hébraïque pour lui substituer le caractere Hébreu moderne, qui est le même que le Chaldéen. Les rabbins ajoutent qu'il inflitua une école à Jérufalem, & qu'il établit des interpretes des Ecritures pour en expliquer les difficultés, & pour empêcher qu'elles ne fussent altérées. Nous avons Ir Livres sons le nom d'Esdres; mais il n'y a que les deux premiers qui soient reconnus pour canoniques dans l'Eglise Latine. Le 1er. est constamment d'Esdras, qui y parle fouvent en premiere personne. Il contient l'histoire de la délivrance des Juifs, fortis de la captivité de Babylone, depuis la 1 re année de la monarchie de Cyrus, jusqu'à la 20° du regne d'Areasercès Longuemain, durant l'espace de 82 ans. Le second, dont Néhémie est l'anteur, en contient une suite, l'espace de trente-un ans. Parmi les livres apocryphes de l'Ancien-Testament, on trouve deux autres livres fous le nom d'Esdras. Le 1et qui porte le titre du 3º, n'est guere qu'une répétition des deux autres avec quelques additions. Dans le dernier, on trouve plu-

fieurs erreurs parmi beaucoup le fonges & de visions. L'auteur de ce quatrieme livre dit qu'au jout du jugement, il n'y aura ni premier ni dernier; que toutes les ames recevront enfemble la bestitude; que les ames des Saints sont détenues en enfer jusqu'à ce que le nombre des Elus soit rempli, &c. &c. Il raconte qu'au commeicement du monde, Dieu créa deux animaux d'une grandeur monftrueufe, l'un nommé Hesock & l'autre Leviathan. Comme ils ne pouvoient être enfemble dans la septieme partie de la terre, Dieu mit Henoch dans une grande contre où il y a sept milles montagnes; & il plaça Leviathan dans la mer, où il le garde pour en faire quelque jour un festin à ses Elus : conte puisé dans la tradition des rabbins. ESECHIAS, Voyer EXECUIAS.

ESON, pere de Jason, fils de Créshée, & frere de Pélias, roi d'Iolchos ou de Theffalie. Parvenu à une extrême vieillesse, il set rajeuni par Médée, à la priere de

Jason, fon mari.

L ESOPE, le plus ancien auteur des apologues, après Héfiode qui on fut l'inventeur, naquit à Amorium, bourg de Phrygie. Il fut d'abord esclave de deux philosophes, de Xanthus & d'Idmon. Ce dernier l'affranchit. Son esclave l'avoit charmé par une philosophie affaifonnée de gaieté, & par une ame libre dans la servitude. Les philosophes de la Grece s'écoiest fait un nom par de grandes fentesces enflées de grands mors; Efor prit un ton plus fimple, & ne fur pas moins célèbre qu'eux. Il prês un langage aux animaux & aux êtres inanimés, pour enseigner vertu aux hommes, & les corriges de leurs vices & de leurs sidicules. Il se mit à composer des Apologues qui ; sous le masque de l'allégons,

& fous les agréments de la fable, cachoient des moralités utiles & des leçons importantes. Le bruit de sa sagesse se répandit dans la Grece & dans les pays circonvoifins. Crajus, roi de Lydie, l'appela à sa cour, & se l'attacha par des bienfaits pour le reste de sa vie. Esope s'y trouva avec Solon, n'y brilla pas moins que lui, & y plut davantage. Solon, auftere au milieu d'une cour corrompue, philosophe avec des courtifans, choqua Crafus par une morale importune : il fut zenvoyé. Esope, qui connoissoit à fond les hommes & les grands, lui dit : Solon , n'approchons point des Rois, ou disont-leur des choses agréables. - Point du tout, répondit le févere philosophe, ne leur disons rien, ou difons-leur de bonnes choses... Esope quitta de temps en temps la cour de Lydie pour voyager dans la Grece. Athenes venoit d'être mile en esclavage par le tyran Pyfistrate, & ne supportoit le joug que fort impatienment. Le fabulife, témois des murmures des Athéniens, leur raconta la fable des Grenouilles qui demanderent un roi à Jupiter. Esope parcourut la Perfe, l'Egypte, & sema par-tout son ingénieuse morale. Les rois de ·Babylone & de Memphis se firent un honneur de l'accueillir d'une maniere distinguée. De retour à la cour de Crajus, ce prince l'envoya à Delphes pour y facrifier à Apolloa. Il déplut aux Delphiens par ses reproches, & fur-tout par 'sa fable des Bâtons flottams, qui de loin paroissent quelque chose, & qui de près ne sont rien. Cette comparation injuriente les irrita tellement, qu'ils le précipiterent d'un rochet. Esope, tout philosophe qu'il étoit, ne savoit pas que, s'il faut ménager les rois, il faut ·austi ne pas choquer les peuples. Toute la Grece prit part à cette

mort; Athenes rendit hommage au mérite de l'esclave Phrygien, en lui élevant une flatue magnifique. On rapporte une réponse fort senfée d'Esope à Chilon, l'un des sept sares de la Grece. Ce philosophe demandoit au fabulifie, quelle étoit l'occupation de Jupiter : - d'abaifser les choses élevées, (lui répondit Esope) & d'élever les choses basses. Cette réponse est l'abrégé de la vie humaine, & le tableau en petit de ce qui arrive aux hommes & aux empires... Le moine Planudes, auteur d'un mauvais toman fur Esope, le peint avec les traits les plus difformes; il lui refuse même le libre usage de la parole. Le savant Meziriac a affez bien prouvé, dans la Vie qu'il a donnée de ce philosophe, que ce portrait n'est point celui qu'ont fait les anciens, de notre fabulifte. Planudes auroit bien pu le copier sur lui-même: on aime à se consoler par des exomples illustres. C'est à ce moine Grec que nous devons le recueil des Fables d'Esope, tel que nous l'avons. Il est clair qu'il a entaffé fous le nom du fabulifte Phrygien, beaucoup d'Apologues plus anciens ou plus modernes que les fiens. Les meilleures éditions sont celles de Plantin, 1563, in - 16; des Aldes, avec d'autres Fabulifies, 1505, in-fol. & Francfore 1610, in-8°; enfin d'Oxford 1718, in-8% Esope avoit écrit set Fables en profe. Socrate en mit quelques-unes en vers pendant sa prison; mais cette version a'est pas venue jusqu'à nous. Ce philosophe faisoit un grand cas des productions de l'efclave de Xanthus. Platon, son disciple, qui a banni de sa république Homere & les autres poëtes, comme les corrupteurs du genre humain, y admet Esope comme leur précepteur. Quelques - uns croient que Lockman, fi célebre chez les Orientaux, est le même que notre fabulisse.

II. ESOPE, (Clodius) comédien célebre, vers l'an 84 avant J. C. Roscius & lui ont été les meilleurs acteurs qu'on ait was à Rome. Esope excelloit dans le tragique. & Roscius dans le comique. Ciséron prit des leçons de déclamation de l'un & de l'autre. Esope étoit d'une prodigalité si excessive, qu'il sit fervir dans un repas, au rapport de Pline, un plat de terre qui coûtoit dix mille francs. Il n'étoit rempli que d'oiseaux qui avoient appris à chanter & à parler, & qu'on avoit payés chacun sur le pied de 600 livres. Esope, malgré ses grandes dépenses, laissa un héritage qui valoit près de deux millions. (Voy. Roscius). Son fils, avec moins de talent, ne fut pas moins prodigue : on assure qu'il fit boire une fois à ses convives des perles diffillées : rafinement fomptueux, également attribué à Cléopâtre dans ses débauches avec Antoine.

ESPAGNAC, (Jean - Baptifte-Joseph de Sahuguet - Damarzil. Baron d') né à Brive-la-Gaillarde le 25 mars 1713, mort à Paris le 28 février 1783. Il porta les armes à l'age de 19 ans, se diffingua en Italie en 1734, & fut aide de camp dans les campagnes de Baviere en 1742. Le maréchal de Saxe, qui connut ses talents militaires, l'employa foit comme aide-major-général de l'armée, soit comme colonel de l'un des régiments des grenadiers, créés en 1745. Devenu en 2766 gouverneur de l'Hôtel-des-Invalides, il y maintint l'ordre & y fit des réformes utiles. Il obtint le grade de lieutenant-général en 1780, & ne cessa d'écrire sur l'art militaire. On a de lui : I. Campagnes da Roi en 1745, 46, 47 & 48, 4 vol. in-8°. II. Effai fur la science de la Guerre, 1751, 3 vol. in-8°. III. Essai sur les grandes Opérations de la Guerre, 1755, 4 vol. in-8°: ouvrages qui annoncent les vues saines d'un officier expérimenté. IV. Supplément aux Réveries du marichal de Saxe, Paris 1773, 2 vol. in-8°. V. Il a donné l'Histoire de ce même Maréchal en 3 vol. in-4°. & 2 vol. in - 12. Cet ouvrage est intéressent pour les militaires, à cause des plans de bataille & des marches qu'on trouve dans l'in-40. L'Auseur, après avoir raconté les exploits guerriers de fon Héros, finit comme Plutarque, par les anecdotes & les maies particuliers de sa vie; mais il n'a pas tout dit. Le baron d'Espagnac avoit épousé à Bruxelles : le 18 décembre 1748. Suzanne-Elizabeth baronne de Beyer, dont il a eu quatre garçons & une file.

ESPAGNANDEL, (Matthieu l') seulpteur célebre, florisson à la sia du dernier siecle. Quoique protestant, il embellit diverses églises de Paris. On cite, entr'autres, le retable de l'autel des Prémontrés, à celui de la chapelle de la grande salle du Palais. Le perc de Versalles lui doit plusieurs morceaux excellests: tels sont Tigrane, roi d'Arméniè; un Flegmatique; deux Termes, représentant, l'un Diagene, l'autre Socrate.

I. ESPAGNE, (Charles d') petit-fils de Ferdinand de la Cerda, gendre de St. Louis, ayant eu le malheur de perdre son grand-pere, fils ainé d'Alfonse X, roi de Castille, avant son bisaïeul, sut exclus de la couronne, à laquelle succéda Sanche, fils puiné d'Alfonse. Cette branche, déshéritée, vint s'établir en France, & Charles sut un des savoris du roi Jean; qui lui donna l'épée de connétable en 1350. Ce n'étoit pas pour récompenser ses services; il n'en avoit rendu aucua. Son mérite, pour cette charge, sut sa

ESP 47

traillance & sa faveur. Il étoit fi fier de l'un & l'autre, qu'il s'attira la haine de Charles le Manvais, comte d'Evreux & roi de Navarre. Ce cruel prince, indigné de ce que d'Espagne empêchoit qu'on ne lui sit justice au sujet de quelques terres qu'il réclamoit, résolut de le faire tuer. Il mena cent gendarmes l'investir dans le château de l'Aigle, petite ville de Normandie. Les meurrriers escaladerent le châreau, & massacrerent le connétable dans son lit. entre onze heures & minuit, le 6. janvier 1354. Le roi assassin en fut quitte pour quelques excuses, qu'il fallut encore folliciter longtemps.

II. ESPAGNE, (Louis d') nommé amiral de France en 1341, étoit frere du précédent. Il fervit sous Philippe IV, dans la guerre contre les Anglois; & fous Charles de Blois, à la conquête de la Bretagne. Il prit dans certe province, fur Jean de Montfort, concurrent de Charles de Blois, Guerande d'affaut, & Dinan par composition; mais, en affiégeant Quimperlé par mer, les Anglois dissiperent sa flotte, & il fut obligé de se sauver dans une barque de pêcheur. Il conçut un si violent dépit de sa désaite, qu'il obligea Charles de Blois, qui affiégeoit Hennebond, de lui livrer deux chevaliers Anglois pour leur faire trancher la téte à la vue des affiégés. & se venger ainsi sur ces deux malheureux de toute la nation. Charles de Blois fut forcé de le faire, quoiqu'à regret; mais les affiégés surent les délivrer. Ils firent une sortie sur un quartier éloigné du lieu où les prisonniers étoient gar. dés : chacun se porta à l'attaque, & pendant ce temps, une partie de la garnison enleva les prisonniers Sans peine. Peu après, Louis revint

en mer, toujours la vengeance dans le cœur; mais sa flotte sur de nouveau diffipée. Il vivoir encore en 1351. Son fils unique sut affassiné par ordre de Pierre le Cruel; & ne laissa point d'enfants.

ESPAGNE, (le Gardinal d') Voy. MENDOZA, nº I.

III. ESPAGNE, (Jean d') ministre de l'Eglise Françoise de Londres au XVIII siecle, a composé divers Opuscules, publiés en 1670 & 1674. On cite principalement celui qui a pour titre: Erreurs populaires sur les points généraux qui concernent l'intelligence de la Religion.

ESPAGNET, (Jean d') président au parlement de Bordesux, diftingué par ses lumieres & ses vertus, goûta la nouvelle philosophie. Il donna au public des marques du progrès qu'il y avoit fait. dans fon Enchiridion Phylica reftituta; Paris, 1623, in-80, & traduit en françois sous ce titre: La Philosophie des Anciens , rétablie en fa pureté, 1651, in-8°, livre anonyme. Le nom de l'auteur est défigné par ces mots: Spes mea eft in Agno. On y trouve un traité de la Pierre philosophale, intitulé: Areanum Mermetica Philosophia, (Voy. HER-MÉS ). Ce favant magistrat publia oncore à Paris, en 1616, un vieux manuscrit in 80, intitulé: Rosier des Guerres, qu'il accompagna d'un Traite sur l'institution d'un jeune Prince. Il croyoit que ce manuscrit n'avoit pas encore vu le jour; mais il y en avoit déjà une édition plus ample en 1523, in fo. Le public fit un accueil favorable à ces différents ouvrages, quoiqu'à dire le wai, on ne puisse pas en tirer de grandes lumieres.

ESPAGNOLET, (Joseph RIBEI-RA, die l') peintre, naquit en 1580, à Kativa, dans le royaume

de Valence en Espagne. Il étudia la maniere de Michel-Ange de Caravage, qu'il furpassa dans la correction du dessin; mais son pinceau étoit moins moelleux. Les fujets terribles & pleins d'horreur. étoient ceux qu'il rendeit avec le plus de vérité, mais peut-être avec trop de ferocité. Son goût n'étoit ni noble, ni gracieux. Il mettoit beaucoup d'expression dans ses tètes. L'Espagnolet; né dans la pauvreté, v vécut long-temps; un cardinal l'en tira, & le logea dans fon palais. Ce changement de fortune l'ayant rendu pareffeux, il rentra dans fa mifere pour reprendre le goût du travail. Naples, où il se fixa, le regardoit comme son premier peintre. Il obtint un appartement dans le palais du viceroi, & mourut dans cette ville en. 1656, à 76 ans, laissant de grands. biens & de beaux tableaux. Le. pape l'avoit fait chevalier de Christ... Ses principaux ouvrages sont à Naples & à l'Escurial en Espagne. Ce peintre a gravé à l'eau-forte, & on a gravé d'après lui.

ESPARBEZ. Voy. I. LUSSAN.

ESPARRON, (Charles-d'Arcuffia, vicomte d') feigneur Provençal, s'occupa de la fauconnerie vers le milieu du xv1º fiecle. Il fit part au public de fes amusements, dans un Traité assez estimé, in 4°; Rouen, 1644.

ESPEISSES. Voy. DESPEISSES... BAUVES... & I. FAYE.

ESPEN, (Zeger-Bernard van-) né à Louvain en 1646, docteur en droit en 1675, remplit, avec beaucoup de fuccès, une chaire du college du pape Adrien IV. Ami de la retraite &c de l'étude, il ne fut connu du public que par fes ouvrages. Ayant perdu la vue à 65 ans, par une cataracte levée deux ans après, il n'en fut ni moins gai, ni moins appliqué. Ses sentiments

fur le Formulaire & fur la bulle Unigenitus, l'espece d'approbation qu'il donna au sacre de Steenover, archevêque d'Utrecht, remplirent ses derniers jours d'amertume. Les traverses qu'il essuya, l'obligerent de se retirer à Mastricht, puis à Amersfort, où il mourut le 2 octobre 1728, à 83 ans, dans de grands sentiments de piété. Van-Espen est, sans contredit, un des plus savants canonistes de ce siecle. Son ouvrage le plus recherché par les jurisconsultes, est son Jus Ecolefiasticum universum, Les points les plus importants de la difcipline eccléfisftique, y font difcutés avec autant d'étendue que de fagacité. On a donné à Paris, sous le nom de Louvain, en 1753, un Retueil de tous les Ouvrages de Van-Espen, en 4 vol. in-fo. Cette édition, enrichie des observations de Gibert fur le Jus Ecclefiasticum . & des notes du Pere Barre, offre ce que la morale, le droit canonique & même le civil, ont de plus impor-

ESPENCE, (Claude d') mé à Chalons-fur Marne en 1512, de parents nobles, prit le bonnet doctoral de Sorbonne, & fut recleur de l'université de Paris. Il prêcha avec diffinction; mais ayant anpelé, dans un de ses sermons, la Legende Dorée, la Ligende Ferrie. on en inféra très-mal-à-propos qu'il ne croyoit pas au culte des Saints: il doutoit feulement de cortains faits rapportés par les légendaires. La faculté de Paris alloit le censurer; mais il s'expliqua dans. un autre discours, & le calme fuccéda à cet orage paffager. Le cardinal de Lorraine, qui connoissaix son mérite, se servit de lui dans, pluficurs affaires importantes. D'Espence le suivit en Flandre l'an 1544, dans le voyage que: cette Eminence y fit pour la raiESP

digressions sur la hiérarchie & la discipline ecclésiastique. III. Plufieurs Traisés de Controverse, les uns en latin, les autres en françois. Tous ses Ouvrages Latins ont été

recueillis à Paris en 1619, in-fol. ESPÉRANCE. Les Grecs en

avoient fait une Divinité, qu'ils honoroient sous le nom d'Elpis que les poètes font accompagner. les hommes pendant toute leur vie. & qui les foutient jusqu'à la mort. Ils lui donnent des aîles, parce que c'est le propre de l'espérance de fuir & de s'éloigner toujours. Sophocle l'appelle vagabonde, qui ne s'arrête jamais. Elle avoit pluficurs Temples à Rome. Voyes

l'article FOL ESPERIENTE, (Philippe Callimaque) né à San-Geminiano en Toscane, de l'illustre famille de Buonacorti, alla à Rome sous le pontificat de Pis II, & y forma avec Pomponius Latus une académie, dont tous les membres prirent des noms latins ou grecs. Le favant dont nous parlons changes son nom de Buonacorii en celui de Callimaco; mais son génie pour les affaires lui fit donner le surnom d'Esperiente. Paul II, successeur de Pie, s'étant imaginé que la nouvelle académie cachoit quelque mystere pernicieux, en poursuivit les membres avec la derniere rigueur. Espérience se vit obligé de se regirer en Pologne; le roi Casimir III lui confia l'éducation de ses enfants, & le fit quelque temps après son secrétaire. Ce prince l'envoya fuccessivement en ambassade à Constantinople, à Vienne, à Venise & à Rome. De retour en Pologne, le feu prit à sa maison, & confuma fes meubles, fa bibliothéque & plusieurs de ses écrits. Cette perte l'accabla de trifteffe. Il mourut peu de temps après à Cracovie, en 1496. On a de lui,

fitarion de la paix entre Charles-Quint & François I. Le cardinal de Lorraine le mena encore à Rome en 1555. D'Espence brilla tellement sur ce nouveau théatre, que Paul IV voulut l'honorer de la pourpre pour le retenir auprès de lui. Mais il survint un inconvénient (dit le P. Bertier, qui parut contraire aux intérêts de la France. Les Impériaux demanderent le chapeau pour trois religieux; & alors le cardinal de Lorraine, qui favorisoit le projet de faire entrer d'Espence dans le facré collège, renonça à cette idée. a J'ai mieux aimé (dit-il en écrivant au Roi) qu'il n'y fut point, que d'y mettre tant de moines, de façon que j'ai supplié S.S. de s'en déporter, & . par même moyen, ai chassé toute cette fraterie n. D'Espence, aimant bien moins le sejour de Rome que celui de Paris, revint en France, & narut avec éclat aux états d'Orléans en 1560, & au colloque de Poissy en 1561. Il mourut de la pierre à Paris le 5 octobre 1571, à 60 ans. C'étoit un des docteurs les plus indicieux & les plus modérés de son temps. Ennemi des voies violentes, il désapprouvoit les persécutions, quoique fort attaché à répandre la Foi catholique. Il étoit rrès-versé dans les sciences ecclé-Laftiques & profanes. Les ouvrages que nous a vons de lui, font presque zous écrits en latin, avec une dignité & une noblesse que les théologiens de son temps ne consoiffoient presque pas. Il se sent pourrant de l'école, suivant Richard Simon, qui rabaisse un peu le savoir de l'Espense. On a de lui, L. Un Traité des Mariages claudestins; il y prouve que les fils de famille me peuvent valablement contracter des mariages, sans le consentement de leurs parents. II. Des Commenteires fur les Epleres de S. Paul à Timothée & à Tite, pleins de longues

I. Commentarii rerum Persicarum, a Francfort 1601, in fol. II. H storia de iis que à Venetis tentata sunt, Perfis & Tartaris contra Turcas morandis, &c. Il y a des recherches' dans cet ouvrage, ainsi que dans le précédent, avec lequel il ne forme qu'un même volume: III. Auila, in-40, ou Histoire de ce roi des Huns. IV. Historia de rege Uladiflao, seu clade Vernenst, in 40? Ejpériente l'a emporté, dans cetouvrage, suivant Paul Jove, sur tous les historiens qui ont'écrit depuis Tacite: il·la compare à la Vie d'Agricola; mais ce jugement trop favorable prouve que Jore ne favoit pas tenir le milieu convenable, ni dans ses satyres, ni dans fes éloges. L'article fur Esperiente, qu'on trouve dans le Dictionnaire de Bayle, est fort inexact.

ESPERNON, Voy. VALETTE. ESPINASSE, (Philibert de 1') fire de la Clayette, chevaher, furnommé le grand Conseiller du Roi Charles V, étoit fils de Jean de l'Espinasse, chevalier, & de Marguerite de Sercey. Il fut un des plénipotentiaires envoyés à Bruges en 1475, pour la treve que l'on conclut avec le roi d'Angleterre, & fut attaché ensuite à l'éducation du Dauphin en 1380. Enfin, il accompagna en Angleterre le fire de la Tremouille, dans la descenté qu'y firent les François. Il est la tige des branches de la Clayette, de St. André, de Suity, de la Faye, & autres, qui toutes ont porté son nom.

ESPINE, Voy. GRAINVILLE.
ESPINAY, (Timoléon d') feigneur de St. Luc, fervit fur terre & fur mer; fur terre avec moins d'éclat, fur mer avec plus de dignité. Il commandoit la première escadre, avec rang de vice amiral, à la défaite des Rochelois en 1622. Ses fervices le firent estimer du

cardinal de Richelieu; cependant; comme ils n'étoient point affet grands pour élever St. Luc jusqu'au comble des honneurs, il n'y fût parvenu qu'avec peine, s'il ne s'étoit démis du gouvernement de Brouage, que ce ministre vouloit avoir. Se. Luc eut pour récompense le bâton de maréchal de France, & la lieuténance du roi en Guienne, l'an 1628. Il ne fonges, depuis, qu'à vivré dans le luxe & les plaisirs. Il mourut à Bordesux le 12 séptembre 1644. Son pere, François d'Espinar, dit le Breve St.-Luc, l'un des favoris d'Hani III, passoit pour le cavalier le plus accompli de la cour. Les hillotiens disent qu'il avoit peu de pareils en valeur, & aucun en genérosité, en esprit & en politesse, mais il ne savoit pas garder un secret, Henri III aimant tendrement une fille dé qualité, & n'en étant pas moins aimé, en fit confidence à St-Luc, & lui recommanda fortement de n'en jamais parler, Saint-Luc le lui promit; cependant quelques moments après, il alla tout dire à sa femme, qui s'en servit pour faire sa cour à la reine. Henri fut si irrité de l'indiscrétion de la femme & de la perfidie du mari, que Se-Luc eut couru grand rifque, s'il ne se fût ensui à propos. Ce fut lui que le comte de Briffac envoya en 1594, à Henri IV qui étoit à Senlis, pour traiter de la réduction de Paris, & pour aller ouvrir les portes de la capitale à son roi légirime. D'Espinay fut tué au fiége d'Amiens en 1597... Voy. NOSTRA-DAMUS, nº. IV.

ESPRIT, (Jacques) né à Beziers en 1611, entra, en 1629, dans l'Oratoire, qu'il quitta 5 ans après pour rentrer dans lemonde. Il avoit toutes les qualités propres pour y plaire, de l'esprit, de la figure. Le duc de la Rochesoucaule, le chancelier

Seguier

Zeguier & le prince de Conti, lui donnerent des témoignages non équivoques de leur estime & de leur amitié. Le premier le produifit dans le monde ; le second luiphint une pension de 2000 liv. & un brevet de confeiller d'état; le troiseme le combla de bienfaits, & le consulta dans toutes ses affaires. Esprit mourut en 1678, à 67. ans, dans la patrie. Il étoit membre de l'académie Françoise. Il fut un de ceux qui brillerent dans l'aurore de cette compagnie, mais qui auroient beaucoup moins de réputation à présent. Les ouvrages, d'Esprit sont : I. Des Paraphrases de quelques Pfeaumes , qu'on ne peut gueres lire avec plaifir, quand on connoît celles de Massillon, II. La Fauffeté des vertus humaines, Paris, 2 vol. in-12, 1678; & Amsterd. in-8b, 1716: livre médiocre. qui n'est qu'un commentaire des Penfées du duc de la Rochefoucauft. C'est, dans quelques endroits, l'ingénieux Horace commenté par le pelant Dacier. Mais du moins on ne peut pas lui reprocher que sa · morale tombe plus fur les personnes que fur les vices : défaut qu'on rencentre dans la plupart des moralifles modernes. D'ailleurs, Esprit, après avoir montré la fausseté des vertus purement humaines, finit tous ses chapitres par la démonstration de la réalité des vertus chrétiennes. Louis de Bans a tiré de ce livre. son Art de connoître les homme .

ESPRIT FCLLET, Voy. HUDE-KIN. & BODIN, no III. de cet ou-Yrage.

ESQUIVEL, Voy. ALBA.

I. ESSARS, (Pierre des) fut l'undes seigneurs François qui passezent en Ecosse au secours du roi contre les Anglois, & il fut fait prisonnier dans un combat en 1402. De retour en France, il s'attacha

Tom. III.

au duc de Bourgogne, & obtint par la protection de ce prince les places de prévôt de Paris, de grand-bouteiller, de grand-fauconnier, de grand-maître des eaux & forêts. de trésorier de l'épargne, & de furintendant des Finances. Outre ses charges, il étoit encore gouverneur de Nemours & de Cherbourg, où il se retira après avoir perdu les bonnes graces du duc de Bourgogne, parce qu'il avoit voulu s'attacher au dauphin, duc de Guienne. Il y demeura jusqu'aucommencement de l'année 1413, qu'il revint secrettement à Paris. Il se cacha à la Bastille; mais ilen fut tiré par la faction des Bouchers, & mis en prison au Louvre, puis au palais, où fon procès lui fut fait. Accusé d'avoit voulu enlever le roi & le duc de Guienne. il fut condamné à perdre la tête. & exécuté aux halles le 1er juilles 1413. Son corps fut porté à Montfaucon, où quatre ans auparavant il avoit fait mettre celui de Jean de Montagu, grand-maître de France. Il en fut depuis tiré, & porté à l'églife des Mathurins, où il fut folemnellement enterré, parce que sa veuve avoit obtenu la restitution de les biens confisqués, & fait purger sa mémoire. Le religieux de S. Denys, qui a écrit l'Histoire de-Charles VI, dit que u des Effars » étoit un homme fort emporté. » qui agissoit en tout ce qu'il fai-» foit, avec plus de chaleur & de » précipitation que de jugement; » qu'il s'embarrassa dans les fac-» tions, & s'engagea dans le pé-» rilleux maniement des finances » du royaume; qu'il se laissa aller » à la paffron aveugle d'élever sa » maifon; qu'il ne penfa qu'à en« » richir fon frere & fes amis, & » que pour ce fujet il porta le due » de Bourgogne à exiger de l'argent n des peuples, sous les ritres co-Ηh

» lorés de néformation, d'em» prunts de deniers, & fous d'au» tres prétextes». Peus 'en fallut que
fon frere Antoine des Effars n'effuyût le même fort que lui. Ce fut
cet Antoine qui fit placer la ftatue
colofic le de St. Christophe, qu'on
voit à la cathédrale de Paris, & cé
fut en action de grâces de sa délivrance: on peut juger de l'excès
de sa frayeur, (dit Villares) par
l'énormité de l'Ex-voto.

II. ESSARS, (Charlotte des) comtesse de Romorentin, fille de François des Esfars, lieutenant-général pour le roi en Champagne, étoit pleine d'esprit & d'agréments. Elle suivit dans sa jeunesse la comtesse de Beaumont-Hatlai, sa parente, en Angieterre, où elle plut beaucoup. Ayant paru à la cour, Henri IV en devint amoureux en 1590, & en eut deux filles, qui furent enfuite légitimées. Elle n'en fut pas moins sensible à l'amour de Louis de Lorraine, cardinal de Guise, avec qui elle vécut dans la plus grande intimité. ( Veyer Guise, no VI.) Après la mort de ce prélat, elle épousa en 1630 le maréchal de l'Hépital, connu alors sous le nom de du Hallier. Les intrigues politiques de cette femme ambitieuse lui attirerent bientôt une disgrace éclatante. « Elle avoit (dit Moréii) un fils au n service du duc de Lorraine, ap-» pelé le chevalier de Romorentin, » qu'elle avoit eu du cardinal de » Gui, e. Elle crut que le moyen » d'elever ce fils, étoit de travailn ler à la réconciliation du due " avec le roi, & de le faire réta-» blir dans fes états. M. du Hallier, » pressé par sa femme de s'em-» ployer pour cette négociation. » remontra au roi & au cardinal n de Richelieu, que dans la conn joncture où se rencontroient » les affaires de Sa Majesté, il lui

# sembloit qu'il seroit de son sers vice de retirer le duc d'avec les » Espagnols par quelque traité. " Madame du Hallier, de son côté, » joignant ses remontrances à cel-» les de fon mari, fit savoir à la s princesse de Cantecrois, que le » duc avoit époufée, quoiqu'il eût » encore une autre femme, que » son intérêt particulier étant de » se voir bientôt souveraine, elle » devoit employer toute fon adref-» le à persuader au duc de ne pas » refuser la paix, & le recouvre-» ment de ses états. On entra donc » en traité de part & d'autre, & la s paix fut conclue à Saint - Ger-\* main en 1641. Le duc se croyant » lélé par cet accord, & se trou-» vant trop foible pour réfifier aux » troupes du roi de France, se » retira avec les troupes entre » Sambre & Meufe. Pour coloret » cette retraite, il dépêcha un » courrier au cardinal de Richelieu. » par lequel il l'avertiffoit que ce » qui l'obligeoit à se retirer, n'étoit » pas qu'il eût dessein de violer son » traité; mais que la crainte que » Madame du Hallier lui avoit don-» née qu'il avoit dessein de le faire » arrêter, en étoit l'unique cause: " pour juftifier que cette crainte » n'étoit pas fondée en l'air, il lui » envoya un billet écrit de cette n dame à la mere supérieure des n filles de la Congrégation de » Nancy ». Le cardinal indigné . ordonna à du Hallier, qui faifoit alors le siège de la Charité, d'envoyer sa femme dans une de ses maisons. C'est dans cette retraite forcée qu'elle mourut en 1651, fans enfants de du Hallier, qui n'avoit point été enveloppé dans sa difgrace, parce qu'il n'avoit eu aucune part à ses imprudentes meøées.

ESSE, Voy. MONTALEMBERT.
ESSEX, (Robert d'Evreux com-

te d') fils d'un comte marechal d'Irlande, d'une famille originaire de Normandie, est sameux par ses aventures & par sa mort. S'étant un jour présenté devant la reine Elizabeth, lorsqu'elle alloit se promener dans un jardin, il se trouva un endroit rempli de fange sur le paffage. Effex détacha sur le champ un manteau broché d'or qu'il portoit, & l'étendit sous les pieds de la princesse, qui fut touchée de cerre galanterie. Celui qui la faisoit étoit d'une figure noble & aimable; il parut à la cour avec beaucoup d'éclat. La reine, quoique âgée de 58 ans, prit bientôt pour lui un goût affez vif. Effez obtint les premieres places & les plus grands honneurs. Il paroft que pendant quelque temps il se crut maître du cœur de sa souveraine. S'il étoit contredit dans quelques-uns de ses desirs, il s'éloignoit de la cour & faifoit acheter fon retour. Il en usoit si familiérement avec Elizabeth , que , sous prétexte d'indisposition, il eut l'insolence d'entrer chez elle en robe-de-chambre. Ce qui sembloit justifier le gout d'Elizabeth pour son favori, c'eft qu'il étoit aussi brillant par fon courage que par sa bonne mime. Il demanda la permission d'aller conquérir à ses dépens un canton de l'Irlande, & se fignala souvent comme volontaire. Il fit revivre l'ancien esprit de la chevalerie, portant toujours à son bonnet un gant de la reine Elizabeth. Cette princesse le sit grand-maître de l'artillerie, lui donna l'ordre de la Jarretiere, & enfin le mit de son conseil privé. Il eut quelque temps le premier crédit; mais il ne fit jamais rien de mémorable. En 1599, il alla en Irlande contre les rebelles, à la tête d'une armée de plus de 20 mille hommes, & il la laissa dépérir. La reine, qui avoit encore

pour lui quelques bontés, se contenta de lui ôter sa place au confeil, de suspendre l'exercice de ses autres dignités, & de lui défendre la cour. Cependant il espéroit toujours de fléchir cette princesse. Il lui éerivit un jour : « Qu'il baisoit la verge dont elle se servoit pour le corriger, & qu'il alloit s'enterrer dans une campagne pour y expier ses fautes, & pour déplorer le malheur d'être éloigné de sa présence ». Le comte ayant une épouse aimable & spirituelle, qui tâchoit de calmer fon ame agitée, en lui faifant lire les chefs d'œuvres de l'antiquité, ne put cependant le guérir, dans la solitude, des chimeres de l'ambition. Son ressentiment contre Elizabeth s'enflamma au lieu de s'éteindre. Il résolut de se venger d'elle. Pour augmenter le nombre de ses partisans, il flatta les Catholiques, il caressa les Puritains, dont la secte audacieuse s'étendoit de jour en jour. Sa maison. devenue une espece de prêche, fut le théatre de ces nouveaux enthoufiaftes. La reine n'étoit point épargnée dans les propos qu'on y tenoit. Effex la peignoit comme une vieille femme, d'un esprit aussi cassé que le corps. Elizabeth, qui avoit beaucoup des petitesses de son sexe, & qui étoit extrêmement délicate sur l'article de la beauté. fentit ces traits injurieux en femme & en souveraine. L'imprudent Essex s'attacha, dans le même temps à Jacques, roi d'Ecoffe, auquel il promettoit tous fes foins pour lui affurer le trône d'Angleterre. Il traça le plan d'une révolte; il réfolut avec ses partisans d'attaquer le palais, d'obliger la reine à convoquer un parlement, & de changer l'administration du royaume. Il ne doutoit pas que les habitants de Londres ne prissent les armes au premier fignal. Mais la cour, inftruite du complot, avoit pris de bonnes mesures. Effen parut dans la ville, accompagné de 200 hommes. Ses exhortations séditieu-Les furent sans effet. On le poursuivit; malgré sa bravoure il se rendit à discrétion. Loin de se défendre devant ses juges, il s'abandonna aux sentiments de religion qu'il avoit affectés par politique. Il se reconnut coupable, & dénonça les amis; démarche que, dans d'autres temps, il eut regardée comme une baffeffe. Elizabeth, cruellement agitée, balança entre la justice & la clémence. Elle fentit, dit-on, renaître une passion mal éteinte, & si le comteavoit voulu demander grâce, il est vraisemblable qu'elle lui auroit pardonné. Il fut exécuté en 1601 à la Tour, de peur que le fpectacle du supplice ne causat une émotion populaire. Il n'avoit que 34 ans. « Issu de la maison royale » par les femmes, doué de talents » supérieurs & de qualités héroï-» ques, il se perdit, (dit M. l'abbé Millot. » faute de favoir jouir » du bonheur avec la modération » nécessaire. Le peuple auquel il » étoit très-cher, fut indigné de n sa mort, & la reine n'entendit » plus les acclamations ordinaires » lorfqu'elle fe montra en public ». Le goût qu'Elizabah avoit eu autrefois pour lui, & dont il étoit en effet très - peu digne, a servi de canevas à des romans & à des tragédies ..... Voy. VIII. ELIZABETH, & vi. Corneille.

EST, Voy. xv. Alfonse d'Est, Clement viii, n° ix. & Estius.

I. ESTAMPES, (Léonor d') d'une illustre maison du Berri, sut placé sur le siège de Chartres, en 1620, & transféré à l'archevêché de Reims en 1641. Il signala son zele pour la France dans l'assemblée du c'ergé de 1626, en faisant condamner deux libelles, l'un intitule: Admonicio ad Regem Christie nissimum, par le Jésuite Eudemon; & l'autre intitulé : Mysterie politice, par le Jéfuite Keller. Ces deux ouvrages attaquoient l'autorité des rois. Ce fut l'occasion d'une des plus violentes tempêtes que les Jésuites aient jamais effuyées. D'Estampes dressa la censure des deux livres : elle fut adoptée pat toute l'assemblée; mais quelques évêques, partifans de la fociété, fignerent un désaveu de la censure, & firent évoquer l'affaire au conseil. L'évêque de Chartres leur opposa vainement, pour saire cesser les murmures qu'une telle conduite excitoit parmi le bons citoyens, de reconnoître les vérités que les deux Jéfuites avoient appuyées. Les esprits étoient si peu éclairés alors, que, dans les états généraux de 1614, le tiers-état ne put jamais obtenir la publication de la déclara tion, qu'aucune puissance, ni temporelle ni spirituelle, n'a droit de disposer du Royaume, & de dispenser les sujess de leur serment de fidélisé. Les choses ont tellement change depuis, que l'illustre pontife Benott XIV a imposé filence dans ces derniers temps à des religieux, qui vouloiem foutenir dans une thefe la propofition contre laquelle le tiers-état s'étoit élevéen 1614. Ce grand pape sentoit que de telles questions ne font qu'irriter les esprits, & diminuet la confiance des princes, sans augmenter l'autorité du pontife.

II. ESTAMPES - VALENÇAY, (Achilled') connu fous le nom de Cardinal de Valençay, naquit à Tours en 1593. Il fe fignala aux fiéges de Montauban & de la Rochelle. A près la réduction de certe ville, il fut fait maréchal-de-camp. Il paffa enfuite à Malte, où il avoit été reçu chevalier de minorité dès l'âge de 18 ans. La Religion lui sonfia la place de général des ga-

Teres. Son courage éclata dans toutes les occasions, & sur-tout à la prife de l'ile de Sainte-Maure dans l'Arch pel. Le pape Urbain VIII l'ayant appelé à Rome, pour se fervir de ton bras contre le duc de Pame, il mérita par ses services d'être creé cardinal en 1643, par preference au favant Hallier. Ce fut Vers le même temps qu'il soutint les intérêts de la France contre l'ambaffadeur d'Espagne, avec tant de vigueur, qu'il l'obligea de rendre vifite au cardinal protecteur de la France. Le cardinal de Valançay mourut le 15 juillet 1646, à 53 ans, avec la réputation d'un homme brave, sier, hardi, entreprenant. Les choses les plus difficiles ne lui coûtoient gueres plus à faire qu'à proposer.

III. ESTAMPES, (Jacques d') de la famille du précédent, plus connu sous le nom de Maréchal de la Ferié-Imbaut, chevalier des ordres du roi, lieutenant-général de l'Orléanois, &c. étoit fils de Claude d'Estampes, capitaine des gardesdu-corps de François de France, duc d'Alençon. Il porta les armes dès sa jeunesse, & se signala en divers fiéges & combats. Il fut envoyé ambaffadeur en Angleterre, d'an 1641, & rappelé quelque temps après, pour avoir révélé le secret du roi son maltre. La teine Anne d'Autriche lui procura le bâton de maréchal de France, en 1651: c'étoit une récomponse due à son exactitude, à sa vigilance & à sa bravoure. Il mourut dans fon châzeau de Mauny près de Rouen, le 20 mai 1668, à 78 ans.

IV. ESTAMPES. (la Duchesse d') Voy. PISSELEU.

ESTANG, (L') Voy Lestang....
Salee, no. 11... & Tende.

L ESTHER ou EDISSA, Juive de la tribu de Benjamin, fut cousine

germaine de Mardochée. Le roi Affuerus l'épousa, après avoir répudié Vasthi. Ce monarque avoit un favori nommé Aman, ennemi déclaré de la nation Juive. Ce favori, irrité de ce que Mardochée lui refusoit les respects que les autres courtifans lui rendoient, résolut de venger ce prétendu affront sus tous les Juifs. Il fit donner un édit pour les faire tous exterminer dans un temps marqué. Efther ayant imploré la clémence du roi en faveur de sa nation, obtint la révocation de l'édit, & la permission de tirer vengeance de leur ennemi. , le même jour qu'Aman avoit destiné à leur perte. C'est en mémoire de cette délivrance que les Juiss inftituerent la fête de Parim ou des Sorts, parce qu'Aman s'étoit servi du fort pour savoir quel jour seroit le plus malheureux aux Ifraëlites. Les historiens ne conviennent pas entre eux du temps auquel cet événement est arrivé, ni du roi de Perfe, que l'Ecriture appelle Ajfuerus. Cependant les circonstances marquées dans le livre d'Efther, paroiffent convenir à Darius, fils d'Hystaspes, & ne conviennent qu'à lui. On est encore plus partagé sur l'auteur de ce livre. Le fentiment le plus commun est, qu'on doit attribuer à Mardochée au moins les TX premiers chapitres: le reste no se trouve pas dans l'Hébreu: néanmoins, le concile de Trente l'a reconnu canonique en son entier.

II. ESTHER, autre belle Juive, brilla au XIVe fiecle, sous Casimir III, dit le Grand, roi de Pologne, qui en fit sa maltresse. Ce prince, trop adonné aux semmes, accorda de très-grands privileges en Pologne & en Lithuanie aux Juis, en considération de celle qu'il aimoit; & le peuple circoncis donna autant de bénédictions à la nouvelle Esther,

que les anciens Hébreux avoient fait, à leur reine.... Voyez l'article 1111. BARBE.

ESTIENNE, (François d') feigneur de S. Jean de la Salle & de Monifuron, fut confeiller au parlement d'Aix sa patrie, ensuite président aux enquêtes au parlement de Paris, & ensin président à mortier au parlement de Provence. Ce magistrat, l'un des plus savants jurisconsultes du XVI<sup>e</sup> siecle, a laissé un livre estimable sous le titre de Decisiones Stephani.

ESTIENNE, (les Imprimeurs) Voy. Etienne., 110. 114 à 21.

ESTIUS, (Guillaume) né vers l'an 1542, à Gorcum en Hollande, de l'ancienne famille d'EsT, prit le bonnet de docteur à Louvain en . 1580. Ses talents le firent appeler à Douai, où il fut à la fois profesfeur en théologie, supérieur du séminaire, prevot de l'eglise de St. Pierre & chancelier de l'université. Estius mourut dans cette ville le 20 septembre 1613, à 71 ans, avec la reputation d'un savant laborieux & modeste, & d'un prêtre vertueux. Tout le temps de sa vie fut employé à composer & à enseigner; & ce double travail ne l'empêchoit pas de rendre tous les services qu'on exigeoit de sa charité & de son zele. On doit à fes veilles: I. Un excellent Commentaire sur le Maître des Sentences, en 2 vol. in-fol. Paris, 1696. Cet ouvrage, nourri de passages de l'Ecriture & des Peres, est fort recommandé aux jeunes théologiens par Dupin. Le commentateur suit exactement son auteur, sans s'égarer dans des questions étrangeres. Il imite sa méthode, en établissant sa doctrine par l'écriture, les Peres & le raisonnement. Il est écrit avec netteté & facile à entendre. II. Un Commentaire jur les Epltres de St.

Paul, on 2 vol. Rouen 1709, in-f. \$ rempli d'une vaste & solide érudition, mais trop disfus. Il est vrai qu'avec ce commentaire on peut le passer facilement de tous les autres. Jean de Gorcum en a donné un abrégé dans sa Medulla Paulina, Lyon 1623, in-8°. Ill. Des Notes far les endroits difficiles de l'Ecriture-Sainte, Douai 1628, in-fol., dont Calmet fa soit peu de cas, mais que d'autres favants ont confeillé de lire pour la clarté & la folidité. Cet ouyrage est le fruit des conférences qu'Estius faisoit dans le séminaire de Douai: il n'est donc point étonnant qu'il ait mêlé quelquefois des questions theologiques aux interprétations littérales. IV. Un Difcours latin, prononcé en 1587, contre ceux qui font économes de leur savoir, & qui, renfermant leurs lumieres dans le cabinet, refusent de les communiquer au dehors, soit au public en général, par de hons ouvrages, soit aux particuliers, par des avis. Ce Difcours est à la fin du Tradatus triples de ordine amoris, Louvain 1685. Tous les écrits d'Estius sont en latin.

I. ESTOILE, (Pierre de l') grand-audiencier de la chancellerie de Paris, mort en 1611, laissa divers manuscrits dont on tira: I. Son Journal de Henri III; l'abbé Lengles du Fresnoy en a donné une édition en 1744, en 5 yol. in-8°. L'éditeur l'a enrichie de plusieurs pieces rares fur la Ligue, choifies dans la foule des libelles, des satyres & des ouvrages polémiques que ces temps orageux produifirent. Ce Journal commence au mois de mai 1574, & finit au mois d'août 1589. II. Journal du regne de Henri IV, avec des remarques historiques & politiques du chevalier C... B... A... (l'abbé Lenglet du Fresnoy) & plu-

Lieurs pieces historiques & politiques du même temps, la Haye 1741, 4 vol. in-8°. Il faut remarquer que les années, 1598, 1599, 1600, 1601, manquent dans le Journal de l'Estoile. On y a suppléé dans cette Édition par des suppléments donnés Pour la premiere sois en 1636, & dont l'auteur est anonyme. Les deux Journaux du grand audiencier avoient été publiés par Mrs. Godefroi à Cologne, (Bruselles): le premier, sous le titre de Journal de Henri III, 4 vol. in-8°; le second, sous celui de Mémoires pour servir à l'Histoire de France, 1719, 2 vol. in-8° avec figures. Ces Mémoires renfermant plusieurs choses retranchées dans l'édition de l'abbé du Fresnoi, les curieux les recherchent d'autant plus qu'ils sont devenus rares. L'Eftoile paroîs dans ses deux Journaux, attaché au parlement, bon citoyen, honnête homme, écrivain véridique, qui dit également le bien & le mal, le bien avec plaisir, le mal avec naïveté. Il étoit très-instruit de toutes les particularités du regae de Henri III, & de celui de Henri IV, & il entre dans les dérails les plus curieux. Les affaires de l'état y sont pêle - mêle avec celles de fa famille. Les morts, les naissances, le prix des deprées, les maladies dominantes, les événements plaisants on tristes, & tout ce qui fait le sujet des conversations, est l'objet de son Journal. Il se rétracte avec autent de bonnefoi qu'il avoir affirmé avec facilité. Ce repersoire présente un tableau fidele des bruits populaires, & de leur origine souvent si incertaine, de leur accroissement impéqueux, & de leur chute auffi rapide que leur naissance. L'auteur cache, sous un air fimple & franc, un caraftere caustique & malin : il n'est donc pas éronpant qu'il ait en heaucoup de ledeurs.

II. ESTOILE, (Claude de l') fils du précédent, a moins de célébrité que son pere, quoiqu'il sûc un des cinq auteurs que le cardinal de Richelieu employoit à faire ses mauvaises pieces dramatiques. U fut reçu à l'académie Françoife en 1632, & mourur en 1652, âgé d'environ 58 ans, fujvant les uns 5 & suivant d'autres, en 1651, à 54 ans. Peu accommodé des biens de la fortune, mais plein d'honneur, il aima mieux quitter la capitale avec une femme sans biens qu'il avoit époufée, que d'y mendier à la table d'un financier, ou d'être incommode à ses amis. Pelisson die de lui, « qu'il avoit plus de génie » que d'étude & de savoir ». It convoissoit pourtant assez bien les regles du théâtre. C'étoit un censeur difficile, & pour lui même, & pour les autres. Il fit (dit on) mourir de douleur uu jeune Languedocien, venu à Paris avec une Comédie qu'il croyoit un chef d'œuyre, & dans laquelle le sévere critique reprit mille défauts. On rapporte de Claude de l'Effoils, ce qu'on a conté de Malnerbe & de Moliere, qu'il lisoit ses ouvrages à sa servante. On a de lui deux Pieces de théâtre très médiocres, des Odes qui le sont un peu moins, & des Stances qui offrent quelquefois de la précision, de l'énergie, ou de la délicateste. Ses Odes se trouvent dans le Recueil des Poëtes François, 1692, 5 vol. in-12.

ESTOUTEVILLE, (Guillaume d') cardinal, archevêque de Roues, étoit fils de Jean d'Eftouseville, d'une ancienne & illustre famille de Normandie. Il fut chargé de commissions importantes sous les régnes de Charles VII & de Leuis XI, résorma l'université de Paris, & protégea les savants. C'étoit un homme intrépide, & exact observateur de la justice. On dit que le

Hh iv

Parigel de Rome ayant furpris un voleur, & voulant le faire mourir fur-le-champ, comme il ne trouvoit pas de bourreau, il obligea un prêtre François, qui passoit par ce même endroit, de faire cet office indigne de son caractere. Le cardinal l'ayant fu, & n'ayant pu en tirer raison, envoya chercher le Barigel, & le fit pendre auffi-tot à une fenêtre de sa maison. Partisan zélé de la Pragmatique fanction, il afsembla les évêques à Bourges, où l'on traita des moyens de bien observer ce réglement. On prit des mesures à cet égard, malgré les inftances que les députés de l'église de Bordeaux & Pierre leur arche-·vêque, firent en faveur du pape, à qui ils vouloient qu'on laissat une pleine puissance. D'Eftouseville mourut à Rome, étant doyen des cardinaux, le 22 décembre 1483, à 80 ans. Outre l'archevêché de Rouen, il possédoit 6 évêchés, tant en France qu'en Italie, 4 abbayes & 3 grands-prieurés; mais il en employoit la meilleure partie à la décoration des églifes dont il étoit chargé, & au soulagement des pauvres. C'est lui qui commença le beau château de Gaillon.

ESTRADES, (Godefroi, comte d') maréchal de France, & viceroi de l'Amérique, fervit longtemps en Hollande, fous le prince Maurice, auprès duquel il faifoit les fonctions d'agent de France. Il fe montra à la fois bon capitaine & grand négociateur. Nommé ambassadeur extraordinaire en Angleterre en 1661, il y fut infulté, le 10 octobre de cette année, par le baron de Vatteville, ambaffa-·deur d'Espagne, que son souverain défavous. Le roi d'Espagne fit plus, il donna ordre à tous ses ministres, dans les cours étrangeres, de ne point conçouris avec les ambassadeurs de France, dans les cérémonies publiques. Le comte d'Estrades ayant négocié, en 1662, la vente de Dunkerque, fut chargé de recevoir cette ville des mains des Anglois. Quoique Charles II eut signé le traité, le parlement s'y opposoit vivement, & la garnison Angloise resuson d'évi cuer la place. Mais le comre d'Eftrades répandit à propos des fommes confidérables; & le gouverneur & la garnison s'embarquerent pour Londres. Ils rencontrerent la barque qui portoit l'ordre du parlement de ne point remettre Dunkerque aux François; il étoit trop tard. Cette affaire étoit terminée, grace au zele actif & ingénieux de d'Eftrades. De retout à Paris, il fut envoyé, de nouveau, à Londres en 1666, avec la qualité d'ambaffadeur extraordinaire. Il y foutist, avec une vigoureuse fermeté, les précogatives de la couronne de France, contre le baron de Watteville, ambaffadeur d'Espagne, qui avoit voulu prendre le pas sur lui. Le comte d'Estrades passa l'année d'après en Hollande avec la même qualité, & y conclut le traité de Brada. Il ne se diffingua pas moins en 1673. iorsqu'il fut envoyé ambassadeur extraordinaire aux conférences de Nimègue pour la paix générale. Il mourut le 26 février 1686, à 79 ans. Il avoit été nommé, deux ans auparavant, gouverneur du duc de Chartres & surintendant de ses finances. Les Négociations du comte d'Estrades ont été imprimées à la Haye, 1742, en 9 vol. in-12. Ce n'est qu'un extrait des originaux, qui contient 22 vol. in-P. le moindre est de neus cents pages. Jean Aymon, prêtre apostat, en vola quelques - uns dans la bibliothéque du roi, & les publia à Amsterdam, 🖛

1709, in-12, après les avoir tron-

qués.

I. ESTRÉES, (Jean d') grandmaître de l'artillerie de France, né, en 1486, d'une famille distinguée & ancienne, mort en 1567, à 81 ans, fut d'abord page de la reine Anne de Bretagne. Il rendit de grands services aux rois François I & Henri II. C'est lui qui commença à mettre notre artillerie fur un meilleur pied. Il se signala à la prise de Calais en 1558, & donma, dans plutieurs autres occasions, des preuves d'intelligence & de courage. On dit que c'est le premier gentilhomme de Picardie, qui ait embraffé la religion Prétendueréformée.

Brantome dit, dans ses Capitaines François, " que M. d'Estrées » a été l'un des dignes hommes de » son état, sans faire tort aux au-» tres, & le plus affuré dans les » tranchées & batteries; car il v » alloit la tête levée, comme fi » c'eût été dans les champs, à la » chaffe; & la plupart du temps, il » alloit à cheval monté sur une m grande haquenée allezande, qui » avoit plus de vingt ans, & qui » étoit auffi affurée que le maître: » car pour les canonnades & arque-» busades qui se tirassent dans la » tranchée, ni l'un, ni l'autre ne » baissoient jamais la tête, & il se » montroit par deffus la tranchée » la moitié du corps, car il étoit » grand & elle auffi, C'étoit l'homn me du monde qui connoissoit le " mieux les endroits pour faire une » batterie de place, & qui l'ordon-» noit le mieux; ausi étoit-ce un » des confidents que M. de Guise » souhaitoit auprès de lui pour " faire conquête & prendre ville, » comme il fit à Calais. Ç'a été lui » qui, le premier, nous a donné ces » belles fontes d'artillerie, dont m nous nous fervons aujourd'hui;

» & même de nos canons, qui ne » craindront de tirer cent coups D l'un après l'autre, par maniere p de dire, fans rompre, ni fans » s'éclater, ni casser, comme il en » donna la preuve d'un au roi. » quand le premier essai s'en fit; » mais on ne les veut pas gourman-» der tous de cette façon, car oh » en ménage la bonté le plus qu'on » peut. Avant cette fonte, nos ca-» nons n'étoient du tout si bons, » mais cent fois plus fragiles, & » fujets à être fort fouvent rafral-» chis de vinaigre, où il y avoit » plus de peine. C'éroit un fore » grand homme, beau & véné-» rable vieillard, avec une barbe » qui lui descendoit très-bas, & » fentoit bien fon vieux aven-» turier de guerre du temps passé, n dont il avoit fait profession. » où il avoit appris d'être un peu. » cruel».

II. ESTRÉES, (François - Annibal d') duc, pair & maréchal de France, fils du précédent, né en 1 573, embrassa d'abord l'état eccléfiaftique, & le roi Henri IV le nomma à l'évêché de Laon; mais il quitta cet évêché, pour suivre le parti des armes. Il se signala en diverses occasions, secourut le duc de Mantoue en 1626, prit Trèves, & fe diftingua par son esprit autant que par sa valeur. Nommé, en 1636, ambassadeur extraordinaire à Rome, il foutint, avec honneur, la gloire & les intérêts de la couronne, mais non pas avec prudence. Ses brusqueries & son humeur violente le brouillerent avec Urbain VIII & avec fes neveux. On fut contraint de le rappeler. Il en eut si grand dépit, qu'il réfusa de venir à la cour rendre compte de sa conduite. Il mourut à Paris le 5 mai 1670, dans sa 98° année. Le maréchal d'Estrées étoit plus propre à fervir le roi à la

tête des armées, que dans une négociation épineuse. Non content de faire respecter son caractere, il vouloit faire craindre sa personne. Il étoit frere de la belle Gabrielle d'Eftrées, que Henri IV auroit (diton ) époufée, fi la mort ne l'eût enlevée. Nous avons de lui : I. Des Mémoires de la Régence de Marie de Médicis. Ils sont recherchés, de l'édition de Paris, 1666, in-12, où il y a une Lettre préliminaire de Pierre le Moine. II. Une Relation du fiége de Mantoue, en 1630, & une autre du Conc'ave, dans lequel le pape Grégoire XV fut élu en 1621. H regne, dans ces différents ouvrages, un air de vérité, qui fait favorablement augurer de la franchife de l'auteur; mais son flyle incorrect prouve que le maréchal ne savoit pas aussi bien écrire que combattre.

III. ESTRÉES, (Céfar d') cardinal, abbé de Saint-Germain-des-Prés, né en 1628, fils du précédent, fut élevé sur le siège de Laon en 1653, après avoir recu le bonnet de docteur de Sorbonne. Le roi le choifit, peu de temps après, pour médiateur entre le nonce du pape & les amis des 4 évêques d'Aleth, de Beauvais, de Pamiers & d'Angers. D'Estrées avoit l'art de ramener les esprits les plus opposés, de les persuader & de leur plaire. Ses foins procurerent un accommodement, qui donna à l'Eglise de France une paix passagere, parce que les esprits qui la recevoient, aimoient la guerre. Le cardinal d'Eftrées passa ensuite dans la Baviere, où Louis XIV l'envoya pour traiter le mariage du Dauphin avec la princesse électorale, & pour y ménager d'autres affaires importantes. Il se rendit quelque temps à Rome, y foutint les droits de la France pendant les disputes de la régale, & sur char-

gé de toutes les affaires après la mort du duc son frere en 1689. Il accommoda les affaires du clergé avec Rome, & eut beaucoup de part aux élections d'Alexandre VIII. d'Innocent XII & de Clément XI. Lorfque Philippe V partit pour aller occuper le trône d'Espagne, le cardinal d'Estrées eut ordre de le fuivre pour travailler avec les premiers ministres de ce prince. Il revint en France l'an 1703, & mourut dans son abbaye le 18 décembre 1714, a 87 ans. Le cardinal d'Estrées étoit très-versé dans les affaires de l'église & dans celles de l'état. A un génie vaste, il joignoit des manieres polies, une conversation aimable, un caractere égal, l'amour des lettres (Voyez GASSENDI), & la charité envers les pauvres. S'il ne fut pas toujours heureux dans ses négociations, ce ne fut ni la faute de fon esprit, ni celle de sa prudence.

IV. ESTRÉES, (Gabrielle d') fœur de François-Annihal d'Eftrées. ( Voy. le nº II. ) reçut de la nature tous les dons qui peuvent enchainer les cœurs. Henri IV, qui la vit pour la premiere fo s, en 1591, au château de Cœuvres, où elle demeuroit avec for pere, fut & touché de sa figure séduisante & des agréments de son esprit, qu'il résolut d'en faire sa maitresse savorite. Il se déguisa un jour en payfan pour l'aller trouver, paffa à travers les gardes ennemies, & courut risque de sa vie. Gebrielle, amoureuse du duc de Bellegarde, grand-écuyer, ne répondit pas d'abord aux empressements du roi : mais l'élévation de fon pere & de son frere, le sincere amachemene de Henri, ses manieres affables & pleines de bonté, l'obligerent à mieux traiter un amant si généreux & fi tendre. Dans use 00:

Cafion périlleuse, Henri lui écrivit ce billet: Si je suis vaincu, vous me connoissez assez pour croire que je ne fuirai point; mais ma derniere pensée fera à Dieu, & l'avant-derniere à vous. Pour pouvoir la voir plus librement, Henri lui fit époufer Nicolas d'Amerval, seigneur de Liancourt, avec lequel elle n'habita point. Henri l'aima si éperduement, que, quoiqu'il fûs marié, il résolut de l'épouser. Ce sut dans cette idée que la belle Gabrielle engagea son amant à se faire Catholique, pour pouvoir obtenir du pape une bulle qui cassat fon mariage avec Marguerise de Valois. Elle travailla ardemment avec Henri IV à lever les obstacles qui empêchoient leur union; mais la mort funefie de Gabrielle, le Samedi-saint 10 avril 1599, trancha le nœud de touses les difficultés. On prérend qu'elle fue empoisonnée par le riche financier Zames. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle mousut dans des convultions épouvantables. La têre de certe femme, une des plus belles de son secle, étoit toute touraée le londemaia de sa mort, & son visage si désiguré, qu'elle n'étoit plus reconnoissable. M. D. L. P. a fait les vers fuivants fur cet accident fumefte:

Après avoir vaincu le vainqueur de la ligue,

Le trûne scul pauvois couronner mes fuccès;

Es j'y croyois toucher, lorsqu'une fourde intrigue

Tranforma tout-à-coup mes lauriers en cyprès.

De toutes les maîtresses de Heari IF, c'est celle qu'il aima le plus. Il la sit duchesse de Beaufoir, & à sa mort il en porta le deuil, comme d'une princesse du sang soyal. Cependant elle ne l'avoir.

pas dominé affez pour l'indispoter. contre les ministres qu'elle n'aimoit point, encore moins pour les faire renvoyer. Elle lui disoit un jour au fujet de *Sull*y dont elle étois. mécontente: l'aime mieux mourir que de vivre avec cette vergogne, de voir foutenir un valet contre moi , qui porte le titre de maltreffe. - Pardien . Madame, lui répondit Henri, c'est trop, & vois bien qu'on vous a dreffee à ce badinage, pour essayer de me faire chasser un serviteur duquel je no. puis me passer. Mais je n'en serai rien, & afin qui vous en teniez votre cœur en repos & ne sassez plus l'accaridese contre ma volonté, je vous déclare que si j'étois réduit en cette nécessité de perdre l'un ou l'autre, je me passerois mieux de dix a rissesses comme vous que d'un serviseur comme lui.... Pendant une des fêres que Henri donnois queleuctois à Galrielle, on vint l'averur que les Espaguola s'étoient emparés d'Amiens. Ce coup of du ciel, dit-il! C'est affer faire le roi de France, il est temps de se monerar roi de Navarre; & se tournant du cosé de d'Eftrees, qui, comme lui, portoit les habits de la fère, & qui fondoit en larmes, il bui dit : Ma mattresse, il faut quitter noe armes. & monser à cheval pour faire une autre guerre. Le jour même il raffembla quelques troupes; & oubliant l'amour, il marcha en héros vers Amions..., Hanri IV eut d'ulle regis enfants: Céser, duc de Vendôme, Alemandre, & Henrieus qui épaula le masquis d'Elbauf.

V. ESTRÉRS (Victor-Marie d'), nó en 1660, fuceda à lean, comte d'Effrés, son pere, dans la charge de vice-amiral de France, qu'il exerça avec heaucomp de gloire dans les mess du levant. Il bomharda Barrelonne & Alicante en 1691, & commanda en 1697 la flotte au fiége de Barrelonne. Nommad en 1701 lieusenant-général des

armées navales d'Espagne par Phi-Lippe V; qualité qu'il joignoit à celle de vice-amiral de France, il réunit le commandement des flotzes Espagnole & Françoise. Deux ans après, en 1703, il fut fait mazéchal de France, & prit le nom de Maréchal des Cauvres. Cette dignité fut suivie de celles de Grandd'Espagne & de chevalier de la Toifon-d'or. Il les méritoit, par une valeur héroïque, mais prudente. Quoique l'abbé de Saint Pierre le peigne comme un homme d'humeur, il avoit les qualités du cœur, & favoit être ami. L'académie françoife, celle des sciences & celle des inscriptions, s'étoient fait un honneur de se l'associer. Au milieu des occupations bruyantes de la guerre, il avoit cultivé les lettres. Il mourut à Paris, le 28 décembre 1737, à 77 ans, également regretté par les citoyens, les favants & les philosophes. Il ne laissa point d'enfants de sa femme Lucie-Félicité de Noailles. Sa mort éteignie le titre de duché-pairie attaché à la terre de Cœuvres, sous le nom d'Estrées, depuis 1645. Ses hiens passerent dans la maison de Louvois, par sa sœur qui avoit épousé le marquis de Courtansaux. Voy. l'article fuiv.

VI. ESTRÉES (Louis-Célar. duc d'), maréchal de France, & ministre d'état, naquit à Paris le 1 Juillet 1695, de François-Michel le Tellier de Courtanvaux, capitaine-colonel des Cent-Suiffes, fils du marquis de Louvois, & de Marie-Anne-Catherine d'Estrées, fille de Jean, comte d'Estrées, vice-amiral & maréchal de France. Il fit ses premieres armes dans la guerre paffagere que le duc d'Orléans régent fit à l'Espagne, & servit sous les ordres du maréchal de Barwich. Parvenu par ses services au grade de maréchal-de-camp & d'inspeç-

teur-général de cavalerie, il @ fignala dans la guerre de 1741. On se souviendra long-temps du blocus d'Egra, du passage du Mein à Selingstadt, de la journée de Fontenoi, du fiége de Mons. de celui de Charleroi, &c. &c. Il eut la plus grande part à la victoire de Lawfeldt; & le marechai de Saxe. bon juge du mérite militaire, lui confia dans diverses occasions les manœuvres les plus délicates. Une nouvelle guerre ayant été allumée en 1756, Louis XV, qui l'avoit honoré du bâton de maréchal, le 24 Février 1757, lui donna le commandement de l'armée d'Allemagne, forte de plus de 100 mille hommes. Il partit au commencement du printemps, après avoir montré au monarque le plan des opérations. Aux premiers jours de Juillet, lui dit-il, j'aurai condzie l'ennemi au-delà du Wefer , & je ferai prêt à pénétrer dans le pays d'Hanovre. Non content de tenir sa parole, il livra bataille au duc de Cumberland à Hastembeck, le 26 Juillet, & remporta fur lui une victoire complette. Les Hanovriens ayant laiffé prendre Hanovre, se disposoient à abandonner l'électorat, lorsqu'il fut remplacé par M. le maréchal de Richelieu, qui profita des avantages pour obtenir la capitulation de Closterseven, par laquelle les Hanovriens promirent de refter neutres pendant le refte de la guerre. Le maréchal d'Eftrées, rappelé par des intrigues de cour & renvoyé à Giessen, après la défaite de Minden, ne prit point de commandement, & se conteuta de donner des conseils utiles à M. de Contades. Il obtint le brevet de duc en 1763, & l'état le perdit le 2 janvier 1771, à 76 ans. Toutes les dignités dont il fut reven. furent la récompense de la verus & le prix des services; & l'on a'ch

fima pas moins en lui le citoyen que le héros. Un anonyme lui fit cette épitaphe:

Soit qu'aux champs d'Hastembeck il fixit la vidoire,

Qu'il servit au conseil d'organe à la raifon,

Ci git qui doublement eut des droits à la gloire:

Il sue vaincre en César, & juger en Caton.

Le maréchal d'Estrées ne laissa pas d'enfants.

ESTURMEL, gentilhomme des environs de Peronne, s'est fait un nom par son zele pour la patrie. Le comte de Nassau, un des généraux de Charles-Quine, menaçoit certe ville en 1536. Les habitants voyant la place dépourvue de toutes choses, paroissoient résolus de l'abandonner. Esturmel prévit les fuites funeftes qu'entraineroit la perce de Péronne : il s'y transporta avec sa femme & ses enfants. & ranima le courage de ses concitoyens par fes discours & fon exemple. Cet homme aussi généreux que brave, fit conduire tous les grains qu'il avoit chez lui, y distribua fon argent, & montra une valeur, une activité, une intelligence, qui raffurerent les plus timides. Cette conduite déconcerta l'ennemi, & l'obligea de se retirer après un mois de siège. Le roi, voulant récompenser d'Esturmel, le fit son maître-d'hôtel, & lui donna nne charge considérable dans les finances.

ETAMPES, Voya Estampes & PISSELEU.

ETERNITE, divinité que les anciens adoroient, & qu'ils se représentoient à peu-près comme le Temps, fous l'image d'un vicillard, menant à sa maia un serpent qui forme un cercle de son corps en

493 le mordant la queue, embléme de l'Eternité.

ETHALIDE, fils de Mercure. On dit qu'il obtint de son pere la liberté de demander tout ce qu'il voudroit, excepté l'immortalité. Il demanda le pouvoir de se souvenir de tout ce qu'il auroit fait lorsque son ame passeroit dans d'autres corps. Diogene Laërce rapporte que Pithagore, pour prouver la métempfycole, disoit que lui-même avoit été cet Ethalide.

ETHELBERT, roi de Kent ea Angleterre l'an 560, époufa Berthe, fille de Caribert, roi de France. Cette princesse travailla à la conversion du roi, qui fut suivie de celle de plusieurs seigneurs Anglois, par le zele de S. Augustin, que le pape S. Grégoire envoya en Angleterre. Ethelbert régna heureusement, & mourut en 616, à ₹6 ans.

ETHELRED, V. ÆELREDE.

ETHELRED II, roi d'Angleterre, fils d'Edgar, fuccéda en 978 à son frere Edouard II. C'étoit un prince barbare; il fit tuer tous les Danois qui s'étoient établis en Angleterre. On ajoute qu'il fit enterrer leurs femmes jusqu'à la moitié du corps, afin d'avoir le plaisir de voir dévorer tout le refte par des dogues affamés. L'avarice & la débauche le rendirent l'horreur de tous ses sujets. (Voy. EDRIK.) Ils se révolterent; & Suénon, roi des Danois, s'étant rendu maître de ses états, l'obliges 'de se retirer chez Richard II, duc de Normandie, dont il avoit époulé la sœur. Après la mort de Suenon, Canut, son fils, lui succéda; mais étant mort en 1015, Ethelred fut rappelé en Angleterre, où il mourut bientôt après, l'an 1016.

ETHÉOCLE, roi de Thèbes. frere de Polynice, naquit de l'inceste d'Edipe & de Jocaste. Il par-

tagea le royaume de Thèbes avec son frere Polynice, après la mort de leur pere, qui ordonna qu'ils régneroient tour-à-tour. Ethéocle étant sur le trone, n'en voulut pas descendre; & Polynice lui fit cette guerre qu'on appela l'Entreprife des jept Preux, ou des jept Braves devant Thèbes. Ces deux freres se haissoient si fort, qu'ils Le battoient dans le centre de leur mere. Ils fe tuerent l'un l'autre en même temps, dans un combat fingulier. La mort même ne put éteindre cette inimitié horrible: car leurs corps ayant été mis sur un bacher, on vit, disent les poëtes, tandis qu'ils brûloient, les flammes se séparer, & sormer jusqu'à la sin une espece de combat... Voyez TYDÉF.

ETHETA, femme de Laodicée, ville de Syrie, aima fi tendrement fon mari, qu'elle obtint des Dieux le pouvoir de devenir homme, pour l'accompagner par-tout fans crainte. Elle fut alors nommée

Eshetus.

I. ETHODE, premier de ce com, roi d'Ecofie dans le 4e fiecle, monta sur le trône après Conar. li eut tant de reconnoissance pour Argard, qui avoit gouverné l'état sous le regne de son prédécesseur, & que les grands du royaume avoient mis en prison, qu'il le fit grand-administrateur de la justice. Argard fut tué dans l'exercice de fon emploi. Ethode, irrité, fit mourir plus de 300 de ceux qui avoient eu part à ce meurtre. Il fut malheureusement affassine luimême par un Hibernois, joueur de flûte, qui couchoit dans sa chambre. On prétend que ce sut vers l'an 194. Tous ces faits sont afiez mal appuvés, & les commencements de l'histoire d'Ecosse sont un chaos, ainsi que ceux de presque toutes les histoires.

II. ETHODE II, fils du précédent, connoissoit si peu le pénible art de regner, que les grands furent obligés d'envoyer dans toutes les provinces de fages lieutenants pour l'administration des affaires. Ce prince mena une vie fainéante l'espace de 30 ans ou environ, & & fut tué par ses gardes l'an 31

I. ETHRA, fille de Puhée, roi de Trezêne, ayant époufé *Egé*e, roi d'Athenes, qui avoit logé chez son pere, elle devint groffe de Théfée. Egée étant obligé de s'est retourner l'ans elle, lui laiffa une épée & des souliers, que l'ensant qu'elle mettroit au monde devoit lui apporter lorsqu'il seroit grand, afin de se faire connoître. These, dans la fuite, alla voir fon perea qui le reçut & le nomma fon héritier.

II. ETHRA, fille de l'Océan & Thétis, femme d'Atlas, fut mere d'Hyas & de sept filles. Hyas avant été dévoré par un lion, ses sœurs en moururent de douleur; mais Jupiter les métamorphosa en étoiles, qu'on nomme pluvieuses; ce sont les Hyades chez les Grecs, & les Sucules chez les Latins.

ETHULPHE OR ETHELWOLPH. fut le second roi de la 3º dynastie d'Angleterre, & fuccéda l'an 8374 son pere Lgbert. C'étoit un prince pacifique : il ne se réserva d'abord que le royaume de Westsex, & céda à Aldestan, son fils naturel. les royaumes de Kent, d'Essex & de Susiex, que son pere avois conquis. Il les remit depuis en fa possession par la mort de ce fiis. Il y avoit peu d'années qu'il régnoit. quand les Danois firent des courses en Angleterre, & prirent même Londres; mais il les défit entiérement. Ethulphe fe voyant fans ennemis, offrit à Dieu la dixieme partie de les états, & alla à reme

lous le pontificat de Léon IV. Il rendit tous ses royaumes tributaires envers le saint - siège, d'un flerling ou d'un fol pour chaque famille, au lieu qu'auparavant il n'y avoit que ceux de Westex & de Suffex qui le payoient. Ce tribut, établi (dit-on) dès l'an 726 par Ina, roi des Saxons, s'est payé jusqu'au temps de Henri VIII: & c'est proprement ce qu'on appelle le Romescot, ou le denier de S. Pierre. Quoi qu'il en soit, Ethulphe, de retour de son pélerinage, épousa, l'an 856, en fecondes noces, Judith de France, fille du roi Charles le Chauve. Son fils Ethelbald profita de son absence pour se révolter contre lui; mais il dissipa, les factions par fon retour, & mourut en 857, après avoir partagé le royaume entre les quatre fils qu'il avoit eus d'Osburge, sa premiere semme.

I. ETIENNE, (Saint) premier martyr du Christianisme, l'un des Sept Diacres, avoit été disciple de Gamaliel. Il fut lapidé l'an 33 par les Juifs, qui l'accusoient d'avoir blasphêmé contre Moise & contre Dieu, & d'avoir dit que Jesus de Nazareth détruiroit le lieu faint & changeroit les traditions. Le supplice qu'on lui fit fouffrir, fut celui que la loi ordonnoit contre les blasphémateurs, la lapidation. Etienne pria Dieu, en mourant, pour fes ennemis. On trouva dans la fuite ses reliques, & Dieu fit plufieurs miracles en faveur de ceux qui l'invoquoient.

Il y a eu un autre martyr de ce nom, St. ETIENNE dit le Jeure, né à Constantinople en 714, & martyrisé par les Iconoclasses en 766. Il avoir embrassé l'état monastique; & après avoir été supérieur du monastere de St. Auxence, dans la Bithinie, il s'étoit ensermé dans une cellule qui n'avoit que deux soudées de long, sur une & demie delarge. L'odeur de fa vertu attiroit auprès de lui un grand concours de peuples. L'empereur Constantin Copronyme voulant le rendre favorable au parti des Iconoclasses, lui avoit envoyé des dattes & des figues en présent; mais il le refusa, en répondant au messaget de ce prince: L'huile du pécheur ne parsumera pas ma tête.

PAPES. 7 II. ETIENNE Ier (S.) monta fue la chaire pontificale de Rome en 253, après le martyre du pape Lucius. Son pontificat est célebre par la question sur la validité du Baptême donné par les hérétiques. Etienne décida qu'il ne falloit rien innover. La tradition de la plupart des églises prescrivoit de recevoir tous les hérétiques par une seule imposition des mains, sans les rebaptiser, pourvu qu'ils eussent reçu le baptême avec de l'eau & au nom des trois personnes de la Trinité. Se. Cyprien & Firmilien affemblerent des conciles pour s'oppofer à cette décision, contraire a la pratique de leurs églises. Le pape irrité refusa la communion & même l'hospitalité aux députés des évêques Africains. St. Cyprien ne déféra pourtant point à son décret, qu'il ne res gardoit pas comme une décision de l'Eglise univers. Cette décision ne fut folemnellement donnée qu'au concile de Nicée. Etienne mourue martyr le 2 août 257, durant laperfécution de Valérien. Il étoit le modele des évêques de son siecle. Il s'opposa avec sorce aux hérétiques, & traita avec douceur ceux qui revenoient au bercail.

III. ETTENNEII, Romain, succéda en 752 à un autre Etiènne, que plusieurs écrivains n'ont pas compté parmi les papes, parce que son pontificatene sut que de 3 ou 4 jours. Affolphe, roi des Lombards, menagoit la ville de Rome, après s'être 496

emparé de l'exarcat de Ravenne. Etienne implora le secours de Conssantin Copronyme, empereur d'Orient, son légitime souverain. La guerre d'Arménie empêchant celuici de sauver l'Italie, il renvoie le pontife au roi Pepin. Etienne passe en France, absout Pepin du crime qu'il avoit commisen manquant de fidélité à son prince légitime, & s'assure par-là un appui contre les Lombards. Aftolphe, intimidé-par les François, promet de restituer Ravenne, & refuse ensuite de tenir sa parole. Pepin passe en Italie, dépouille le roi Lombard de son exarcat, & lui enleve 22 villes, dont il fit présent au pape. Cette donation est le premier fondement de la feigneurie temporelle de l'églife Romaine; car, pour la donation de Constantin, on sait qu'elle n'a jamais existé. Le pape s'étoit servi d'une espece de prosopopée pour hâter l'arrivée du roi François en Italie. Il lui avoit écrit une lettre au nom de St. Pierre, où il faisoit parler cet apôtre comme s'il eut été encore vivant; & avec St. Pierre, la Ste Vierge, les Anges, les Martyrs, les Saints & les Saintes. Je vous conjure, (discit Saint Pierre) par le Dieu vivant, de ne pas permettre que ma ville de Rome soit plus long-temps affiégée par les Lombards, afin que vos corps & vos ames ne soient point livrés aux flammes éternelles. C'est ainsi que dans des temps ténébreux, durant le ville fiecle, on a employé, comme dans les fiecles les plus éclairés, les motifs sacrés de la religion pour des affaires d'état. Etienne mourut le 26 avril 757, après cinq ans de pontificat. Il laissa cinq Leures, & un recueil de quelques Conftitutions canoniques.

IV. ETIENNE III, Romain, originaire de Sicile, fut élu pape en août 768. Un seigneur, nommé

Constantin, s'étoit emparé du posttificat : (c'est le premier exemple d'une pareille usurpation du faintfiége; ) on lui arracha les yeux, ainsi qu'à quelques-uns de ses partifans, & on intronifa Ecienne, Le pape affembla un concile l'année d'après, pour condamner l'usurpateur. Dans la troisieme session . on statua que les évêques ordonnés. par Constantin retourneroient ches eux pour y être élus de nouvern. & reviendroient ensuite à Rome pour être confacrés par le pape. Ecienne, paifible possesseut du faintsiège, en jouit pendant trois ans & demi, & mouruten 772. Rome fut dans l'anarchie avant & après fon pontificat; mais on ne valoit pas mieux ailleurs. Des yeux & des langues arrachés, font les évenements les plus ordinaires de ces fiecles malheureux.

V. ETIENNE IV, Romain, monta sur la chairede S. Pierre après le pape Léon III, le 22 juin 816. Aussirôt qu'il sut ordonné, il vint en France, & y sacra de nouveau l'empereur Louis le Débonnaire. Il mourut le 25 janvier 817 à Rome, trois mois après son retour.

VI. ETIENNE V, Romain, pape après Adrien III, fut intronifé à la fin de seprembre 885. Il écrivit avec force à Bafile le Macédonien, empereur d'Orient, pour défendre les papes ses prédécesseurs contre Pactius. Il mourut en 891.

VII. ETIENNE VI, fut mis fur le siège pontifical en 896, après l'antipape Boniface VI. Ce pontife fanatique & factieux sit déterrer. l'année d'après, 897, le corps de Formose, son prédécesseux & son ennemi. Il sit comparotire ce cadavre, revêtu des habits pontificaux, dans un concile assemblé pour juger sa mémoire. On lui donna un avocat; on lui sit son procès en sorme; le mort sut dé-

claré

Elaté compable d'avoir quitté l'és vêché de Porto pour celui de Rome; translation inquie alors, mais qui ne méritoit pourtant pas qu'Étienne donnat à la Chrétiente la farce, au fii horrible que vidicule, de faire décerter un souverain pontise son prédécesseur. La faute de Formose, qui aujourd'hui n'est plus une faute, fut punie par le concile comme un forfait assoce. On sie trancher la tête au cadavre par la main du bourreau; on lui coupattois doigts & on le jeta dans le Tibre. Le pape Etieme fo rendit fi odieux par cette vengeance, que les amis de Formoje ayant foulevé les citoyens, le chargement de fers, & l'étranglerent en prison quelques mois eprès. (Voga l'aracle FORMOSE.) Jean IX affembla un concile, qui .condamna tout ce qui s'étoit fait en 897 contre la mémoire & le corps de Formose, lequel, selon les Peres de corre affemblée, avoir été ·manféré par nécessité du liège de -Porto à celui de Rome.

VIII. ETIENNE VII, fuccesseur de Lon VI, mouruten 931, après

rien de remarquable,

IX. ETIENNE VIII, Allemand, parent de l'empereur Othon, fut élevé fur le faint-fiége après Lon VII en 939. Les Romains, alors aufi fédicieux que barbares, coneurent contre lui tant d'aversion. qu'ils eurent, (dit-on) la cruauté de lui découper le visage : il en . fue fi défiguré, qu'il n'osoit plus parofere en public. Il mourut en - 942.

X. ETIENNE IX, étoit frere de Godefroi le Barba, duc de la baffe-Lorraine. Il se sit religieux au Mont-Caffin, en devint abbé, & fur élu pape le 2 août 1057, après la mort de Vidor. Il mourut à Florence, en odeur de sainteté, le 29

mars 1058.

Tom. III.

ETTENNE, Voyet DOMITIA. XI. ETIENNE DE MURET, (St) Als du comte de Thiers en Auvergne, suivit son pere en Italie, où des hermites Calabrois lui inspires rent du goût pour la vie cénobitique. De retour en France, il se retira sur la montagne de Muret, dans le Limousin, & véeut ço ans dans ce défort, entiérement confaicré à la mortification, au jeune & à la priere. En 1073, il obnat une bulle de Grégoire VII, pour la fondation d'un nouvel ordre monaftique suivant la regle de St Benott. La réputation de sa vertu lui attira une foule de disciples, & de visites honorables. Sur la fin de les jours . deux cardinaux vinrent le voir dans son hermitage. Ils demanderent au faint homme, s'il étoit chanoine, ou moine ou hermite: Etienne leuc tépondit : Nous sommes des pécheurs. conduits dans ce défert par la miféricorde divine pour y faire pénitence. Ga n'est pas répondre trop nettemeilt à la question des cardinaux; & l'on a été aflez embarraffé, long-temps aorès, à déterminer à quel ordre n ans de pontificat, sans avoir sait sa famille appartenoit. Litienne l'édifia jusqu'à sa morr, arrivée le 8 février 1124, à 78 ans. Ses eufants, inquiétés après la mort de leur pere, par les moines d'Ambasar, qui précendoient que Muret leur appartenoit, emporterent le corps de leur fondateur, qui étoit leur seul bien, & se transporverent à un lieu nommé Grundmont. 'dont l'ordre a pris le nom. Les Annales de cet ordre furent imprimees à Troyes en 1662. Il a été fupprimé en 1769, & les religieux ont été penfionnés. On a de S. Etienne de Muret, sa Regle, 1045, in-12. & un Recueil de Manimes, 1704, in-12, en latin & en françois. XIL ETIENNE, (St) 3° abbé

de Cîreaux, ne en Anglerer e d'une famille distinguée, passa en 108

France, & se fit religioux dans le monaftere de Molesme. En 1058, le defir d'une plus grande perfection l'obligea de se retirer dans la forêt de Citeaux, où il travailla beaucoup pour l'accroissement de son ordre, fouidé depuis peu par Robert abbé de Molesme. Citeaux étoit alors une vafte folitude, habitée par des bêtes sauvages. Etienne y fit baur, du bois de la foset, un monastere, qui avoit plus l'air d'un amas de cabanes que d'un monaftere. Tout y respiroit la pauvreté. Les croix étoient de bois, les encenfoirs de cuivre, les chandeliers de fer. Tous les ornements furent de laime ou de fil. Le travail étoit le feul moven que les solitaires de Cicaux eussent pour fubvenir à leurs befoins ; & , Etienne ne voulant recevoir des secours .ni des prêtres fimoniaques, ni des -féculiers débauchés, les aumônes · ne pouvoientêtre abondantes. Auf-· fi le pain matériel leur manqua ·quelquefois; il y suppléa par le · pain spirituel de la parole divine. Il encourages, il infirmifit. Un grand nombre de disciples se mit : sujoss par le bonheur de ses armes, · fous fa conduire, entr'autres St. - Bernard, l'homme le plus illustre foiss paternels. Il fit la remise d'une que Clusux ait produit. Parmi le grand nombre de monasteres qu'E- il bâtit des hôpitaux, & pourvet tienne bant, on compte ceux de la à la subfissance des pauvres, des Ferté, de Pontigny, de Clairvaux veuves, des orphelins. Gifele, fon & de Morimond, qui furent les 4 épouse, sœur de Se Henri, roi · filles de Citeaux, & filles qui s'é- d'Allemagne, le seconda dans rouloignerent bientôt de la simplicité; tes ses bonnes œuvres. Enfin. pour de leurs premiers peres. Etione mettre le comble à ses biensairs, leur donna des flatuts, approuvés . il fit publier un corps de lois en - en 1119 par Calliste II. Cet ordre oft le premier qui ait établi des chapitres généraux. St. Etienne mourut le 28 mars 1134.

y XIII. ÉTIENNE D'ORLEANS. d'abord abbé de Ste Genevieve en 1177; ensuite évêque de Tournai en 1191, eut part aux affaires les plus confidérables de son temps. Il mourat le 10 septembre 1202. Ob. a de lui des Sermons, des Epttres curieuses, in-8°, 1682, ( Voyez IL MOLINET) & d'autres ouvra-

XIV. ETIENNE Ier, (St) toi de Hongrie, succéda en 997 à son pere Geisa, premier roi Chrétien de Hongrie, & mourut à Bude le 15 noût 1038. Son premier foin en montant sur le trône, fue de réformer les moeurs barbares de fes peuples. La religion chrétienne lui parut propre à produire ce chasgement; mais il eut à combattre le fameux Cup, comte de Zegzard, chef des idolatres, qu'il vainquit on bataille rangée. Alors il fit venir des missionaires, qui prêcherent l'évangile dans tout fou royanme. Il le divisa en onze dioceses. dont Strigonie fut la métropele. Le prince de Transylvanie, son coufin, lui suscita une guerre, qu'il termina heuroufement par une victoire.L'ayant fait prisonnier il ne lui impofa d'autre loi, que d'abattre les idoles dans ses états. · Etienne ayant obtenu la paix à ses leur procura l'abondance par ses partie des impositions publiques: 55 chapitres, dans lequel les crimes sont punis avec une sévérité justifiée par les mœurs atroces qui avoient régné jusqu'alors dans son pays. La mémoire de ce pieux roi est en grande vénération chez les Hongrois. Ils se servent encore de sa couronne pour le sacre de leurs rois, & ils regarderoient comme

une omission essentielle, le tesus ou l'oubli du prince qui ne la porteroit pas dans cette cérémonie. Cette couronne lui fut donnée par. le pape Sylvestre II, qui lui laissa la libre disposition des évêchés qu'il avoit créés.

ETIENNE BATAORI, Voyez

BATTORI.

XV. ETIENNE DE BYZANCE, grammairien du ve ficcle, auteur d'un Dictionnaire Géographique, dont nous n'avons qu'un mauvais Abrége, fait par Hermolaus, fous l'empereur Justinien, & publié à Leyde en 1694, in-folio, en grec & en latin, par Gronovius, avec les savants commentaires de Berkelius. Il y en a une autre édition de 1678, qu'on jointe à celle de 1694, à cause des changements; on y joint encore les notes d'Holftenias, à Leyde, 1684, in-folio. L'Abrégé d'Hermolans nous a fans doute fait perdre l'original, qui ent été d'un grand prix pour la connoissance des dérivés & des noms des villes & des provinces.

XVI. ETIENNE, vaivode de Moldavie, dans le xv1e fiecle, se mit fur le trône par les armes des Turcs, après en avoir chassé le légitime possesseur, qu'il sit mourir. Il régna en tyran. Les Boïatds ne pouvant plus supporter le joug, le maffacrerent dans sa tente, avec 2000 hommes, partie Turcs, partie Tartares, qui composoient sa

garde.

[ IMPRIMEURS. ] XVII. ETIENNE, Ier du nom, (Henri) Imprimeur de Paris, mort à Lyon en 1520, est la fouche de sous les autres favants de ce nom qui ont tant illustré la presse & la littérature. Il est connu par l'édirion de quelques livres, & fur-tout par un Pfeautier à cinq colonnes, publié en 1509. Le Fevre d'Etapes,

qui dirigea cette édition, diffin-

ETI: gua les versets par des chiffres. C'est le premier livre de l'Ecriture où l'on ait suivi cet usage. Rebere Etienne , fils de Henri , se fervit de la même méthode dans la Bible, qu'il donna deux aus avant fa mort.

XVIII. ETIENNE, (Robert) 2º fils du précédent, & Paritien comme lui, surpassa son pere par la beauté & l'exactitude de ses éditions. Il travailla d'abord sous Simon de Colines, qui avoit épousé. sa mere; mais depuis il travailla, feul. Robert ennoblit fon art par. une connoissance parfaite des lan-. gues & des belles lettres. Il est le premier qui ait imprimé les Bibles distinguées par versets. Les services qu'il rendoit aux lettres, n'empêcherent pas qu'il ne fat perfécuté dans sa patrie. Il avoit publié une 🕡 Bible, avec une Version par Léon. de Juda, & des notes alterées par Calvin. Pour donner plus de cours à cet ouyrage, il l'attribua à Vasable, qui s'en défendit comme d'un crime. Les docteurs de Sorbonne ayant entrepris l'examen de, sette Bible, il fut conclu le 5 mai 1548, d'un avis unanime, qu'elle devoit être supprimée & mise au rang des livres condamnés. « Il faut » avouer cependant, (dit le Pere Berthier) » que, dans ce jugement. » doctrinal, Robert Etienne fut trai-» téà la rigueur. Car, quoique plu-» fieurs endroits de fon ouvrage » enseignent évidemment l'errour, » il y en a d'autres qui peuvent ». être pris dans un sens favorable. » Mais on craignoit alors jus-» qu'aux apparences même de l'hé-» réfie. L'évêque de Macon, Pierre w du Châtel, foutint quelque temps » la cause de l'habile imprimeur: » il craignoit que la flétrissure d'un » tel homme, ne décréditat les let-» tres. Malheureusement Robers » Etjenne ne put dissimuler le fond

ΈΤΙ » d'hérésie qu'il entretenoit dans » fon cœur ». Il feretira à Geneve, où il publia une Apologie pleine d'invectives contre la religion Catholique & les docteurs de Paris. Il finit ses jours dans cette ville en 1559, âgé de 56 ans. Par son testament,il laiffa tous ses biens à celui de ses enfants qui resteroit à Geneve ; & c'est ainsi qu'il crut se venger de sa patrie, qui ne l'oubliera jamais. " La France (dit de Thou) doit » plus à Robert Etienne pour avoit » perfectionné l'imprimerie, qu'aux » plus grands capitaines pour avoir » étendu ses frontieres». Cet éloge est un peu fort; mais Etienne le méritoit à certains égards. On dit que, pour rendre ses éditions plus correctes, il en faisoit expofer les feuilles dans les places publiques, & qu'il donnoit des sommes confidérables à ceux qui y trouvoient quelque faute. Parmi ses belles éditions, on distingue 12 Bible Hébraïque, 1544, 8 vol. in-16; l'in-4° est moins estimé: & le Nouveau-Testament Gree, 1546, en 2 vol. in-16. Outre les éditions dont il a enrichi la république des lettres, nous lui devons son Thefaurus lingue Latine, chef-d'œuvre en ce genre, publié en 1536 & en 1543, réimprimé plusieurs fois depuis à Lyon, à Leiplick, à Bale & à Londres. L'édition de Londres, 1734, 4 vol. in-fo, est magnifique; & celle de Bâle, 1740, 4 vol. in-fo, a quelques augmentations. Ce Dictionnaire est veritablement un trefor; maisil eft plus fait pour les maîtres que pour les écoliers. Les uns & les autres y trouveront tout ce qu'on peut defirer pour l'intelligence de la lan-

gue Latine. On a accusé Robert

Etienne d'avoir emporté à Genève

les matrices de toutes les lettres qui avoient fervi aux éditions qu'il

avoit publiées en France, C'étoit

un bien dont François I l'avell fait dépositaire, & qu'on ne put recouvrer (dit-on) que sous Louis XIII, en dédommageant la ville de Genève, qui avoit acheté ce fonds de Paul Etienne, petit-fils de Robert. Ce fait est douteux; & il est à souhaiter pour l'honneur de l'un des plus illustres imprimeurs du XVI e siecle , qu'on venge sa mémoire de ce larcin. Voye EVAGRE.

XIX. ETIENNE, (Charles) 3° fils de Henri I, imprimeur, joignit à l'art de son pere la science médicale; il mourut en 1564, à 60 ans, laiffant une fille, mariée au médecin Jean Liebaut, & qui étoit fort savante. On a de ce typographe médecin : I. De re rustica, in-8°; maintenant en 2 vol. in-4°. II. De Vasculis, in 8. III. Une Maison rustique, in - 40. IV. Un Didicanaire Historique, Géographique & Poetique, à Londres, 1686, in fo; corrigé & augmenté par Nicolas LLOYD: (VCY. ce mot). V. La Traduction de la corrédie Italienne, intitulée : Le Sacrifice, par les Académiciens de Sienne, Intronati, 1543, in-16; & fous le titre des Abuses, 1556, in-16.

XX. ETIENNE, ( Henri ) fils de Robert, né à Paris en 1528, acquit dès l'enfance une connoiffance étendue du grec. Ses premiers essais furent de déclamer, sous les yeux d'un maître, les Tragédies d'Euripide. Dès qu'il eut acquis l'érudition nécessaire, il ouvrit aux savants les trésors de la langue Grecque, comme son pere avoit fouillé ceux de la Latine. Son ouvrage, en ce genre, est en 4 vol. in f, 1573 Il n'eut pas le débit qu'il auroit mérité, parce que Jean Scapula, fon corredeur, en fit imprimer ·fecretement un abrégé qui nuifit au grand ouvrage. Henri Eitem

s'en plaignit dans ces vers ingé-

The fauri momento alii ditantque beant-

Et faciunt Crasum, qui prior Irus

At Thefaurus me hie ex divite fecit egenum,

Et facit ut Juvenem ruga senilis

Sed mihi opum levis est, levis & jadura Juventa.

Judicio haud levis est si labor iste tuo.

( Voyez SCAPULA ). ( Voy. l'art. CONSTANTIN, Robert, nº XI). On doit joindre, au tréfor de la langue Grecque, deux Glof-Saires imprimés en 1573, & un Appendix par Daniel Schott, Londres, 1745, 2 vol. in-fo. On doit encore, à Henri Etienne, plusieurs Auteurs qu'il mit en lumiere & qu'il corrigea avec beaucoup de foin: ces éditions lui ont fait un grand nom parmi les savants. Mais ce qui l'a fait le plus connoître à ceux qui ne se piquent que d'une littérature légere, c'est sa Version d'Anacréon, en vers latins. Nous n'en avons pas à lui comparer en françois; elle est digne de l'original, & Catalle ne l'eût pas désavouée. Henri étoit Calviniste, & Osoit en faire profession à Paris. dans un temps où ceux de cette secte étoient vivement poursuivis. Une Satyre qu'il publia contre les moines, sous le titre de Préparation à l'Apologie pour Hérodote, & qui le fit condamner à être brûlé en effigie, l'obligea de s'enfuir de sa patrie. Il passa à Genève & delà à Lyon, où il mourut à l'hôpital en 1598, à 70 ans, presque imbécille. Il laissa plusieurs enlants, entr'autres Paul Etienne, & Florence la fœut, qu'Isaac Cajau-· bon épousa. Outre les ouvrages dont nous ayons parlé, on a de

ΕTΙ lui : I. Des Corrections sur Ciciron, en latin, la plupart très judicieuses. II. De origine mendorum. III. Juris civilis fontes & rivi, in-8°. L'objet de cet ouvrage est de montrer que la plupart des lois d'Egypte ayant été tirées de celles de Moise, & ayant donné lieu à celles des Grecs, c'étoit dans la même fource qu'on devoit puiser les principes des lois Romaines, IV. L'Apologie pour Herodote, publiée par le Duchat, en 3 vol. in-80, 1735: rapfodie infame d'invectives contre la religion Catholique, & de contes sur les prêtres & sur les moines, recherchée par quelques favants d'un goût bizarre, qui aiment mieux les décombres de la littérature Gauloise, que les bons livres des beaux jours de Louis XIV. Henri Etienne intitula son fatras, Apologie pour Hérodote, parce que son but étoit de justifier les fables de cet historien, par celles qu'il prétendoit que les Catholiques avoient débitées sur les Seints, &c. V. Poaa Graci Principes, 1566, in fo. VI. Medica artis principes poft Hippocratem & Galenums collection rare & chere, imprimée à Paris, 1577, 2 vol. in f°. La version qu'il fit de ces auteurs, & qu'il joignit au texte, est estimée. VII. Traité de la prééminence des Rois de France. VIII. Les Prémices. ou le premier Livre des Proverbes épigrammatijés, ou des Epigrammes proverbialifées, 1594, in - 8° : recueil indigefte, où, parmi quelques bonnes pointes, on en trouve une foule de triviales. IX. Narrationes cadis Ludovici Borbonii, in-8°, 1569. La famille des ETIEN-NES a produit plufieurs autres imprimeurs célebres. Le dernier de tous fut Antoine, petit-fils du précédent. Il mourut aveugle, à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1674, à 80 ans. Telle fut la fin malheureuse d'une

famille, qui, ayant illustré la France, méritoit un meilleur sort. Les Etiennes se sont placés à la tête des premiers imprimeurs du monde, par la beauté & la correction de leurs éditions. Les hommes les plus favants & même les plus illustres de leur temps, ne dédaignoient pas de corriger leurs épreuves. Leur Histoire a été donnée en latin par Maittaire, Londres, 1709, in-8°.

EVA

ETIENNE, (François d') Voyez ESTIENNE.

ETOILE, Voyez EON & Es-TOILE.

ETOLE, fils de Diane & d'Endymion, obligé de quitter le Péloponnèse où il régnoit, s'empara de cette partie de la Grèce, qu'on appela depuis Etolie. Etle se nommoit auparavant Curdis & Hyantis.

I. ETTMULLER, (Michel) né à Leipsick en 1646, mort dans cette ville en 1683, à 37 ans, y professa long-temps, & avec un succès distingué, la botanique, la chimie & l'anatomie. Il est auteur de plusieurs ouvrages de médecine, recueillis à Naples, en 5 vol. in fo, 1728. Sa Chirurgie médicale a été traduite en françois à Lyon en 1698, in-12. On a aussi des traductions de presque tous ses autres ouvrages. in-8° & in-12. Etemuller, savant dans la théorie, & heureux dans la pratique, offre. dans tous ses écrits, des recherches curieuses & des observations utiles.

II. ETTMULLER, ( Michel-Erneft) fils du précédent, aussi célebre que lui, donna au public · la Vie & les Ouvrages de son pere. Il professa & exerça la médecine avec réputation, & mourut à Leipsic le 25 septembre 1732, laissant plusieurs Differtations sur les différents objets de son art.

EVADNE, fille de Mars & de

Hyphie, fut infensible aux pour fuites d'Apollon. Elle époufa Canspée, tué d'un coup de tonnerre au siège de Thebes. Fradaé se jeta sur le bûcher de son mari, pour ne pas lui furvivre.

I. EVAGORAS, Ier roide Chypre, reprit la ville de Salamine, qui avoit été enlevée àffon pere, & se prépara à se défendre contre Artaxerces roi de Perfe, qui lui avoit déclaré la guerre. Il arma fur terre & fur mer. Secouru par les Tyriens, les Egyptiens & les Arabes, il fut d'abord vainqueur. Il fe rendit maître des vaisseaux qui apportoient des vivres à l'ennemi. & fit beaucoup de ravage parmi les Perfes. Le fort des armes changea: Goas, général Persan, fit périr une partie de sa flotte, mit le refle en fuite, pénétra dans l'île & affiégea Salamine par mer & par terre. Evagoras n'obtint la paix, qu'à condition qu'il se contenteroit de la seule ville de Salamine, que les autres places de l'île appartiendroient au roi de Perse, qu'il lui payeroit un tribut, & qu'il ne traiteroit avec lui que comme un vaffal avec son seigneur. Evagoras fut affaffiné peu de temps après, l'an 375 avant Jesus-Christ par un eunuque. Ce prince avoit quelques défauts, & ces défauts attirerent sur ses états les armes des Perfes, Il voulut, contre la bonne foi des ferments, employer la force & la politique pour rentrer dans les états que son pere avoit possédés, & dont une partie appartenoit aux Perses par droit de conquête. Son ambition fut maladroite. Cette tache fut entiérement effacée par la lagefie, par la fobriété, & par une gandeur d'ame digne du trône. Il eut deux fils, Nicoclès, qui fut roi après lui, & Protagoras, qui dépouilla son neweu Evagoras II. Voy. l'article fue vant.

M. EVAGORAS II . petit-fils du précédent, & fils de Nicoclès, fut dépouillé du royaume de Salamine par fon oncle paternel Protagoras. Il eut recours au roi Artaxercès-Ochus, qui lui donna un gouvernement en Afie, plus étendu que le royaume qu'il avoit perdu. Ce prince fut accusé auprès de son bienfaicteur de vexer les peuples confiés à ses soins; ce qui l'obligea de s'enfuir dans l'île de Chypre, où il fut mis à mort. Evagoras n'avoit ni le courage ni les vertus de fon grand-pere. Les injustices criantes qu'il avoit commises à Salamine, furent cause en partie de la perte qu'il fit de la couronne. Il ne se conduisit pas mieux dans fon gouvernement, & ce fut ce qui décida Ochus à le faire mourir. L EVAGRE, patriarche de Confuntinople, élu en 370 par les orthodoxes, après la mort de l'Arien Eudone, fut chassé de son siège & exilé par l'empereur Valens. Son élection fue l'origine d'une perfécution contre les Catholiques. Se. Gregoire de Nazianze l'a décrite éloquemment dans un de ses dis-Cours.

II. EVAGRE, patriarche d'Antioche, fut mis à la place de Paulin en 380. Flavien avoit succédé, dès 381 à Mélece, de façon qu'Evagre ne fut reconnu évêque, que par ceux qui étoient restés du parti de Paulin. Cette scission continua le schisme dans l'église d'Antioche. Le pape Sirice fit confirmer l'élection d'Evagre dans le concile de Capoue, en 390. Ce patriarche mourut deux ans après. St Jérûme, son ami, assure que c'étoit un esprit vif. Il composa quelques ouvrages. On ne lui donna point de fuccesseur, & ceux de son parti se réunirent, après quelques difficultés, à ceux du parti de Flavien.

III. EVAGRE, né à Epiphanie

· 404, vers l'an 536, fut appelé le Scolaftique; c'étoit le nom qu'on donnoit alors aux avocats plaidants, Evagre exerça cette profession. Après avoir brillé quelque temps dans le barreau d'Antioche, il fut fait questeur, & garde des dépêches du préset. L'Eglise lui doit une Hiftoire Ecclésiastique, en 16 livres, qui commence où Socrate & Théodorer finissent la leur, c'est-à-dire, vers l'an 431. Eragre a pouffé la fienne jusqu'en 594. Elle est fort étendue, & appuyée ordinairement fur les actes originaux & les historiens du tamps. Son flyle, un peu diffus, n'est pas pourtant désagréable : il a affez d'élégance & de politeffe. Evagre paroît plus verfé dans l'histoire profane, que dans l'eccléfiastique; mais il a un avantage fur les historiens qui l'avoient précédé dans cette carriere: il est plus impartial. Le célebre Robers Etienne avoit donné l'original Grec de cet historien, sur un seul manuscrit de la bibliothéque du roi. Son édition a été éclipfée en 1679. par celle du savant Valois, qui avoit eu sous les yeux deux manuscrits. Celle-ci est enrichie d'une nouvelle version & de savantes notes. Elle a été réimprimée à Cambridge en 1720, avec Eusèbe,

EVANDRE, Arcadien d'origine, passoit pour le fils de Mercure, à cause de son éloquence. Il aborda en Italie, selon la Fable, environ 60 ans avant la prise de Troie. Faune: qui régnoit alors sur les Aborigenes, lui donna une grande étendue de pays, où il s'établie avec ses amis. Il bâtit sur les bords du Tibre une ville à laquelle il donna le nom de Pallanteum, & & qui dans la suite fit partie de celle de Rome. Ce fut lui qui enseigna aux Latins l'usage des lettres & l'art du labourage.

EVANS, (Corneille) imposeur

EVA 504 natif de Marseille, voulut jouer un rôle pendant les guerres civiles d'Angleterre. Il étoit fils d'un Anglois de la principauté de Galles, & d'une Provençale. Sur quelque air de ressemblance qu'il avoit avec le fils aine de Charles I, il fut affez hardi pour se dire le Prince de Galles. Ce fourbe fit accroire au peuple qu'il s'étoit fauvé de France, parce que la reine sa mere avoit eu dessein de l'empoisonner. Il arriva, le 13 mai 1648, dans une hôtellerie de Sandwick, d'où le maire le fit conduire dans une des maisons les plus distinguées de la ville, pour y être servi & nourri en prince. Sa fourberie fut dévoilée. Le chevalier Thomas Difhingthon, que la reine & le véritable prince de Galles avoient envoyé en Angleterre, voulut voir le prétendu roi. Il l'interrogea, & ses reponfes découvrirent son imposzure. Cet impudent ne laissa pas de soutenir effrontément son personnage. Comme les royalistes alloient le faire saisir, il prit la fuite. On l'atteignit, & il fut conduit à Cantorbers, & enfin dans la prison de Newgate à Londres, d'où il trouva encore le moyen de s'évader, & ne parut plus. On ne sait pas ce qu'il devint.

EVARIC, roi des Goths en Espagne, fils de Théodoric I. & frere de Théodoric II, auquel il succéda en 466 ou 467. Théodorie avoit ôté la vie à Thorismond fon frere, pour avoir sa couronne. Il fut tué luimême par Evaric, qui devint un nouveau fléau pour les peuples, par les guerres qu'il fit à l'état & à l'église. Il ravagea la Lusitanie, la haute Espagne & la Navarre; prit Arles & Marfeille; mit le fiége devant Clermont; desit l'empereur Anthemius, secouru des Bretons; pilla l'Auvergne, le Berri, la Touraine & la Proyence; & mourut à Arles en 485. Ce prince Arien fit beaucoup de mai aux Catholiques. Il exiloit les évêques, ou les faisoit mourir: il désendoit d'en ordonner d'autres à leur place. Plufieurs églises épiscopales tomboient en ruine ; on en avoit arraché les portes, & l'on avoit bouché avec des épines l'entrée de plufieurs. Les bestiaux couchoient dans les vestibules des lieux saints, & ils alloient quelquefois brouter l'herbe qui croiffon autour des autels abandonnés. C'est Sidoise Apollinaire, témoin de ces maux, qui nous en a transmis la trife peinture.

EVARISTE, pape & fucceffeur de S. Clément, l'an 100 de J. C., marcha sur les traces de son prédécesseur, & mourut faintement le 26 ou 27 octobre 109. Sous for pontificat, l'eglise fut attaquée audehors par la perfécution de Trajan, & déchirée au-dedans par di-

vers hérétiques.

EUBULIDE, Voy. 1. EUCLIDE. EUBULIUS, Voyez 1. METHO-

EUCHARISTIE , ( Attentats publics contre la SAINTE)

Voye: 1. RIZZO, & 11. SARRAZIN. EUCHER, (Saint) archevêque de Lyon, d'une naissance illustre & d'une piété éminente, fe recira avec fes fils Salone & Veran dans la solitude de Lérins (après avoir distribué une partie de ses biens aux pauvres, & l'autre partie à ses filles, qui ne le fuivirent pas dans sa retraite. Il quitta l'île de Lérins, où ses vertus lui attiroient trop d'applaudissements, & passa dans celle de Léro, aujourd'hui Sainte-Marguerite. Ce no fut qu'à force d'inflances qu'on le tira de ce défert, pour le placer fur le siège de Lyon, vers 434. Il assista en certe qualité au premier concile d'Orange en 441, & y signala la scienco

autant que la lageffe. Il mourutvers l'an 454. L'histoire ne nous a point confervé les événemens de son épiscopat. Mais Claudien Mamert nous apprend qu'Eucher tenoit souvent des conférences à Lyon, dans lesquelles il donnoit des preuves de son savoir, de son esprit & de son jugement. Il ajonte qu'il prêchoit fouvent, & toujours avec fruit. Enfin, il l'appelle le plus grand des prélats de son fiecle. Eucher fut inviolablement attaché à la doctrine de S. Augustia sur la Grâce. L'Eglise lui est redevable: I. D'un Eloge du Désert, adressé à Se. Hilaire. Celui de Lérins y est peint avec des couleurs bien propres à le faire aimer. Le Ayle de cet ouvrage est aussi noble qu'élégant. Il. D'un Traité du mép.is du monde, traduit en françois par Arnaud d'Andilly, ainfi que le précédent, 1672, in-12: Tous les deux sont en forme de lettres; celui-ci est adressé à Valérien, son parent. Les raisonnements en sont pleins de force, (dit l'abbé Racins d'après les bibliographes eccléfiaftiques, ) les penfées nobles, les expressions vives, les comparaisons belles & bien choisies. S. Encher montre dans le monde un gouffre affreux, fous une superficie brillante. III. D'un Traité des formules Spirituelles, pour l'usage de Veran, un de ses fils. IV. De l'Histoire de S. Maurice & des Martyrs de la lézion Thébéène. Ces derniers ouvrages ne valent pas les précédents. Les différents écrits de S. Eucher Lont dans la Bibliothéque des Peres, Ses deux fils fils, Salone & Veran furent évêques, du vivant même de leur pere.

L EUCLIDE, né à Mégare, & disciple de Socrate, étoit passionné pour les leçons de son maître. Les Athéniens ayant désendu sous peime de mort aux Mégariens d'en-

trer dans leur ville, Euclide s'y gliffoit la nuit en habit de femme pour entendre Socrate, Malgré fon attachement pour ce philosophe, il s'éloigna de sa maniere de penfer. Le philosophe Athénien s'attachoit principalement à la science des mœurs ; le Mégarien s'appliqua à exercer l'esprit de ses disciples par les vaines subtilités de la logique. Sa secte sut appelée Disputante, Contentieuse & Mégarienne. Le philosophe Euclide ne méritoit pas moins ces épithetes : il disputoit en énergumene. Ses disciples hériterent de son impétuosité. La rage de la chicane les posséda tellement, qu'Eubulide , l'un d'entre eux, réduisir en système, non pas l'art de raisonner, mais l'art d'obscurcir la raison par des subtilités aussi vaines que barbares. Ce sophiste (car de tels hommes ne font pas dignes du nom de philosophes) fut l'inventeur de diverses arguties, si captieuses & si embarrassantes pour les fots qui s'en occupoient, que plufieurs de ses disciples moururent du déplaifir de n'avoir pu les résoudre. Ces travers, l'opprobre de l'esprit humain, passerent, dans les siecles d'ignorance, des livres des philosophes Payens, dans quelques écoles Chrétiennes. Le dialecticien Abailard les y introduisit avec éclat. Quel fruit en a-t-on tiré, demande un homme d'esprit? Quels font les dogmes philosophiques que les Nominaux & les Réaux. les Thomistes & les Scotistes ont éclaircis? Ces graves raisonneurs n'ont fait autre chose que multiplier les doutes, affembler des nuages, & cacher la vérité fous un tas d'expressions problématiques. Les écoles ont été souvent des champs de bataille; &, ce qui est encore plus déplorable, des sophistes sortis de ces écoles, se sont

fervi de cette malheureuse dialectique pour ébranler les sondements de la morale.

II. EUCLIDE, le Mathématicien, bien différent du Sophiste-dialecticien, étoit d'Alexandrie, où il professoit la géométrie sous Ptolomée, fils de Lagus, Il a laissé des Eléments de cette science en xv livres, dont les deux derniers sont attribués à Hypficle, mathématicien d'Alexandrie. C'est un enchaînement de plufieurs problèmes & théorèmes, tirés les uns des autres, & démontrés par les premiers principes. L'antiquité ne nous a pas transmis d'ouvrages plus importans sur cette matiere ; il a été long-temps le seul livre dans lequel les modernes ont puisé les connoissances mathématiques. Les meilleures éditions des Eléments d'Euclide sont celles de Barrow, in-8°. Londres 1678; de David Gregory, in-fol. Oxford, 1703. Celle-ci est la plus estimée; elle est en grec & en latin. Nous en avons une traduction françoise par le Pere de Chales, in-12. On a encore quelques Fragmentsid'Euclide, dans les anciens Auteurs qui ont traité de la musique, Amsterdam, 1652, en 2 vol. in-4º. Euclide étoit doux, modeste. Il accueillit favorablement tous ceux qui cultivoient les sciences exactes. Le roi Ptolomée voulut être son disciple; mais rebuté par les premieres difficultés, il demanda s'il n'y avoit point de voie plus aifée pour apprendre la géométrie : Non ( répondit Euclide .) il n'y en a point de particuliere pour les Rois.

EUCHRITE, Voyer EVEPHE-

EUD EMON-JEAN, (André) né dans l'île de Candie, Jéfuite à Rome, mort dans cette ville en 1625, composa divers ouvrages. Le plus connu est un libelle sous ce titre: Admonitio ad Regem Later vicum XIII, 1625, in-4°, & en françois 1627, in-4°. censurée par la Sorbonne & par l'assemblée du clergé en 1626; & résutée par Garass, qui dans cette occasion se montra bon citoyen. Voyez Estampes, (Léonor d')

EUDEMONIE, Voyez Felici-

TÉ.

I. EUDES, Duc d'Aquitaine, qu'on croit fils de Bertrand, duc de la même province, régnoit en fouverain fur toute cette partie de la France qui est entre la Loire, l'Océan, les Pyrenées, la Septimanie & le Rhône. Le roi Chilperie It l'ayant appelé à son secours contre Cherles Marsel, en 717, le reconque pour souverain de toute l'Aquitaine. Eudes marcha avec lui contre Charles, qui ayant eu tout l'avantage, lui demanda de lui livrer Chilpéric avec ses trésors. Le duc d'Aquitaine, foit par crainte, soit par soiblesse, abandonna le vaincu au vainqueur, & fit un traité d'alliance avec lui. C'étoit en 719. Deux ans après, en 721. il défit Zama, général des Sarrafins, qui avoit mis le siège devant Touloufe. Les Infideles, malgré cerre défaite, se rendirent de jour en jour plus formidables. Endes, pour arrêter leurs progrès, sit sa paix en 730, avec Munuza leur général, & lui donna fa fille en mariage. La guerre recommença en 732. Abderame, général des Sarrafins, passa la Garonne pour le combattre. ( Voyer II. ABDERAME. ) Le duc d'Aquitaine, pressé de tous côtés, après avoir perdu beaucoup de foldats & de places, implora le secours de Charles Mercel. Les deux princes réunis remporterent une victoire fignalée prés de Poitiers. Les Sarrafins y perdirent, à ce qu'out raconté quelques histori ens exagéra-teurs, plus de 375 mille hommes. Eudes fit main baffe fur tout ce qui se rencontra dans le camp des Sarrafins, fans épargner ni les femmes, ni les enfants qu'Abdérame trainoit à sa suite. Le duc d'Aquitaine, débarraffé de cet ennemi formidable. fe battit avec le prince qui l'avoit . aidé à les vaincre. La guerre se ralluma entre lui & Charles Mariel, & . ne finit que par la mort d'Eudes, en 735. Ce prince avoit de grandes qualités, qui auroient pu immortalifer sa mémoire, s'il ne les avoit ternies par une vile politique qui facrifioit tout à l'intérêt. Il avoit partagé en mourant ses états à ses deux fils. Il avoit donné le comté de Poitiers à Habson, & toute la premiere & la seconde Aquitaine à Hunaud, à qui Charles Martel fit la guerre, afin de l'obliger de lui rendre hommage pour le duché d'Aquitaine.

II. EUDES, comte de Paris, duc de France, & l'un des plus vaillants princes de son secle, étoit fils de Robert le Fort. En 887, il contraignit les Normands de lever le siège de devant Paris. L'année suivante, il sur proclamé roi de la France Occidentale, & désit peu de temps après l'armée des Normands, qu'il poursuivit jusque sur la frontiere. Il obligea Charles le Simple de se retirer dans la Neuftrie, prit Laon, & mouçut à la Fere en Picardie le 5 de janvier

898.

III. EUDES DE MONTREUIL, architecte du XIII ficele, fut fort estimé du roi S. Louis, qui le conduifit avec lui dans son expédition de la Terre-sainte, où il lui sit sortisier la ville & le port de Jassa. De retour à Paris, il bâtit plusieurs églises, celle de Ste Catherine du Val-des-Ecoliers, de l'Hôtel Dieu, de Ste Croix de la Bretonnerie, des Biancs-Manteaux, des Mathurins,

des Cordeliers & des Chartreux. Il mourut en 1289.

IV. EUDES, (Jean) frere du célebre historien Mezerai, né à Rye dans le diocese de Seès en 1601, forma son esprit & régla ses mœurs dans la congrégation de l'Oratoire, sous les yeux du cardinal de Berulle. Après y avoir demeuré 18 ans, il en fortit en 1643, pour fonder la congrégation des Eudifies. Ses anciens confreres s'étant opposés à l'établissement de cette société, Eudes cacha une partie de son projet. Il se horna à demander une maison à Caen pour yformer des prêtres à l'esprit eccléfiaftique; mais sans aucun deffein. dit-il, de former un nouvel Institut. Le sien se répandit à la faveur de cette pieuse ruse. Eudes prêchoit affez bien pour son temps, où l'éloquence de la chaire n'avoit pas été portée si loin que dans le nôtre; ce talent le fit rechercher, & sa congrégation y gagna. Elle s'est principalement étendue en Normandie & en Bretagne. Son but eft d'élever les jeunes gens dans la piété & les sciences eccléfiastiques. Eudes mourut à Caen le 19 août 1680, à 79 ans, laissant des ouvrages qui ont plus fait d'honneur à sa dévotion qu'à son esprit. Ceux qui ont fait le plus de bruit, font: I. Le traité De la dévotion & de l' Qffice du Cœur de la Vierge, in-12, 1650. Eudes y adopte plusieurs pratiques nouvelles, inspirées par une piété mal réglée, & par un zele plus ardent qu'éclairé. II. Le Contrat de l'Homme avec Dieu, petit in-12, souvent réimprimé. On a encore de lui une Vie de Marie des Vallées, manuscrite, en 3 vol. in-. o. Elle vaut bien, dit on, celle de Marie Alacoque.

La congrégation des Eudiftes compte déjà huir supérieurs généraux: I. Jean EUDES, son instituteur. II. Jacques Blouet de Camilly, mort à Coutances, le 11 20ût 1711. III. Guy de Fontaine de Neuilly, mort à Bayeux le 19 janvier 1727. IV. Pierre Cousin. mort à Caen le 14 mars 1751, âgé de 86 ars. V. Jean-Profper Auvray de St-André, mort à Caen le 20 janvier 1770. VI. Michel le Févre, mort à Rennes le 6 septembre 1775. VII. Pierre le Coq, mort à Caen le aer seprembre 1777. VIII. Pierre Dumont, supérieur du séminaire de Coutances, vicaire-général de ce diocese, élu le 3 octobre 1777. ( Article fourni à l'Imprimeur ).

I. EUDOXE, de Gnide, fils d'Esthine, sur à la fois astronome, géometre, médecin, législateur; mais il est principalement connu comme astronome. Bipparque & lui donnerent un nouveau jeur au système du monde d'Anaximandre. Eudoxe mourut l'an 350 avant J. C., après avoir donné des lois à sa patrie. C'étoit un géometre très-laborieux. Il persectionna la théorie des sections coniques.

II. EUDOXE, fils de St Céfaire, martyr, né à Arabisse ville d'Arménie, embrassa l'Ari nisme, & fut un des principaux défenseurs de cette hérésie. Il fut fait évêque de Germanicie dans la Syrie, par ceux de sa communion; il assista au concile de Sardique & à plusieurs aures. En 358, Eudoxe usurpa le siège d'Antioche. Deux ans après l'empereur Constance l'éleva au patriarchat de Constantinople. Il persecuta les Catholiques avec fureur, & mourut l'an 370 à Nicée, en facrant Eugène, évêque de cette ville, & Arien comme lui.

I. EUDOXIE, (Ælia) fille du comte Bauton, célebre général fous le grand Théodose, étoit Françoise; elle joignoit les agréments de l'esprit aux graces de la figure. L'ennuque Lautope la fit épouser à Ara

EUD

eade, & partagea d'abord avec elle la confiance de ce foible empereur; mais ayant voulu enfuite s'oppofer à fes desseins, elle chercha les movens de perdre ce rival, & elle les trouva. Maîtreffe de l'état & de la religion, cette femme régna en roi despotique: son man n'étoit empereur que de nom. Pour avoir encore plus de credit que ne lui en donnoit le trone, elle amaffa des richeffes immenses par les injustices les plus criantes. Se Jean Chrysoftome fut le seul qui ofa lui résister : Endoxie s'en vengez, en le faisant chasser de son siège par un conciliabule, l'an 403. La caufe de la haine de l'impératrice contre le faint prélat, étoit un fermon contre le luxe & la vanité des femmes, que les courtifans envenimerent. Endosie rappela Chrysoftime après quelques mois d'exil; mais le Saint s'étant élevé avec force contre les profanations occasionnées par les jeux & les festins donnés au peuple à la dédicace d'une statue de l'impératrice, elle l'exila de nouveau en 404. Cette femme, implacable dans fes vengeances & infatiable dans fon ambition, mourut d'une fausse couche quelques mois après. Ses médailles sont très-rares.

II. EUDOXIE oz Eudocie. (Ælia) fille de Léozce, philosophe Athenien, s'appeloit Athenais avant son baptême & son mariage avec l'empereur Théodoje le Jeune. Elle avoit toutes les grâces de son sexe. avec la solidité du nôtre. Son pere l'instruisit dans les belles-lettres & dans les sciences : il en sit un philosophe, un grammairien & un rhéteur. Le vicillard crut qu'avec tant de talents joints à la beaute, fa fille n'avoit pas besoin de biens, & la déshérita. Après sa mort, elle voulut rentrer dans fes droits; mais ses freres les lui contesterent.

Heureuse ingratitude, puisqu'elle la fit impératrice! Eudonie se Voyant sans reflources, alla à Constantinople porter fa plainte à Pulchérie, sœur de Théodose II. Cette princesse, étonnée de son esprit, autant que charmée de sa beauté, la fit épouser à son frere en 421. Les freres d'Athenais, instruits de sa fortune, se cacherent pour échapper à sa vengeance. Eudozie les fit chercher, & les éleva aux premieres dignités de l'empire : générolité qui rend sa mémoire plus chere aux ames bien nées, que sa fortune même. Son trône fut toujours environné de favants. Pauliam, un d'entr'eux plus aimable ou plus ingénieux que les autres, fut le plus en faveur auprès d'elle. L'empereur en conçut de la jalousie; elle éclata au fujet d'un fruit que l'impératrice donna à cet homme-de-lettres. Ce fruit fut une pomme de discorde: Théodoje crut sa femme coupable, fit tuer Paulin, congédia tous les officiers d'Eudozie, & la réduisit l'état de fimple particuliere. Cette princesse, aussi illustre qu'infortunée, se retira dans la Palestine. & embrassa les erreurs d'Entichès. Touchée ensuite par les lettres de S. Simeon Stylite & par les raisons . de l'abbé Emhimins, elle retourna à la foi de l'église, & passa le reste de ses jours à Jérusalem dans la piéce & dans les lettres. Elle mourut l'an 460, après avoir juré qu'elle étoit innocente des crimes dont son époux l'avoit soupçonnée. Eudoxie avoit composé beaucoup d'ouvrages sur le trône, & après qu'elle en fut descendue. Photius cite avec éloge une Traduction en vers héxamerres des huit premiers livres de PAncien Testament. Il lui donne un rang parmi les poëmes héroïques, quoique les regles a'y fuffent pas suivies, & qu'on n'y trouve

pas les grâces de l'imagination ; parce que le fujet ne lui permettoit pas d'user de fables, ni des autres omements de la poésie. On attribue encore à cette princesse un ouvrage appelé le Centon d'Homere, qu'on trouve dans la Bibliothéque des Peres. C'est la VIB de J. C. composée de vers pris de ce pere de la poésie Grecque. Du Cange pense que cet écrit est tout ce qui nous reste de ses ouvrages; mais la plupart des critiques conviennent qu'il n'est ni d'elle, ni digne d'elle, Villesore a écrit sa Vie.

IIL EUDOXIE, (Licinia) la Leune, naquit à Constantinople en 422. Elle étoit fille de Théodose II & d'Eudosie, & femme de Valentinien III, que Pétrone-Maxime, usurpateur de l'empire. fit affassiner. Le meuririer força la femme de l'empereur tué à accepter sa main, & osa lui avouer que fon amour jaloux avoit feul été la cause de la mort de son mari. Eudoxie, outrée de colere, appela à son secours Genseie, roi des Vandales. Ce prince passa en Italie. à la tôte d'une nombreuse armée. mit tout à seu & à sang, saccagea Rome & emmena Eudoxie en Afrique. Après sept ans de captivité. elle fut renvoyée à Constantinople en 462, & y finit sa vie dans les exercices de la piéré. (Voy. EUTY-CHÈS, vers la fin.) Ses médailles sont très-rares, & les vertus qui la fignalerent font plus rares eqcore. Elle ne fit usage de son pouvoir que pour soulager les malheureux, qui furent en grand nombre fous fon regne. Elle fugporta les vices de Valentinien avec un courage tranquille, & ne lui fut pas moins attachée, que si cet époux infidele, & livré à une vie infame . eût été un homme de bien.

IV. EUDOXIE, veuve de Conf.

éro ÉUD

fantin Ducas, se fit proclamer impératrice avec ses trois fils, aussi-tôt après la mort de son époux, en 1067. Romain Diogene, un des plus grands capitaines de l'empire, avoit voulu lui enlever la couronne : Eudoxie le fit condamner à mort. Mais l'ayant vu avant l'exécution, elle fut fi touchée de sa bonne mine, qu'elle lui accorda sa grâce, & le fit même général des troupes de l'Orient. Romain Diogene effaça par sa valeur fes anciennes fautes. Eudoxie resolut de l'épouser, afin qu'il l'aidat à réparer les malheurs de l'empire. & à conserver le sceptre à ses fils: Pour exécuter ce projet, il falloit regirer des mains du patriarche Xyphilin un écrit, par lequel elle avoit promis à Conftantin Ducas de ne jamais se remarier. Un eunuque de confiance, d'un esprit délié, va trouver le patriarche, lui détlare que l'impératrice veut passer à de secondes noces; mais que son dessein est d'épouser le frere du patriarche. Xyphilin ne trouva dèslors aucune difficulté, rendit ce papier, & Eudoxie épousa Romain en 1068. Trois ans après, Michel, fon fils, s'étant fait proclamer Empereur, la renferma dans un monastere. Elle avoit eu fur le trône les qualités d'un grand prince; elle eut dans le couvent les vertus d'une religieuse. Elle cultiva la littérature avec fuccès. Nous avons d'elle un Manuscrit qui est dans la bibliothéque du roi : c'est un recueil sur les généalogies des Dieux, des Héros & des Héroines. On trouve 'dans cet ouvrage tout ce qu'on a dit de plus curieux fur les délires du Paganisme : il décele une vaste lecture.

V. EUDOXIE FŒDEROUNA, premiere femme de Pierre I, czar de Russie, étoit fille du boyard Fædor-Lapuchin, Pierre l'épousa en

EVE

1691, & l'année fuivante, il en eut un fils. L'histoire de cette princesse est affez finguliere. Le czar Pierre, dit le marquis de Luchet, fit annoncer dans toute l'étendue de son empire, qu'il deftinoit sa couronne & fon cœur à la femme Qui réuniroit à ses yeux le plus de perfections. « Cent jeunes filles » apporterent à Moscou leurs ti-» mides prétentions & leurs es-» pérances. Eudosis décida le » choix du czar. Sa joie dara » peu. Quelques années après. » elle descendit du trône sans » murmure, pleura un amant in-» fidele, changes le bandeau des » rois contre un voile de reli-» gieuse, & partagea les longs » jours de la folitude entre quel-» ques réflexions fur l'inconftance » de la fortune & la perte d'un » époux injuste & toujours aimé. » Dans la fuire, elle est soupçon-» née d'avoir eu quelque part au » projet d'une conspiration. Elle eft condamnée à vingt coups de » discipline qu'elle reçur des mains » de deux religieuses, rensermée » dans un cachot, lorsqu'une ré-» volution, inattendue, porte un » de ses fils sur le trône, & ini » rend, à elle-même, les honneurs » dus à fon rang. Nous n'entre-» rons pas dans les détails de cette » finguliere anecdote; elle eft ra-» contée dans les Mémoires de » Mile Deon : on la trouve aufi » dans plus d'un hiftorien Allemand ». Hift. litter. de Voltaire, T. IV , pag. 118 & 119. EVE, la premiere des femmes,

ÉVE, la premiere des femmes, fut ainsi nonmée par Adam, senépoux, le premier des hommes. Son nom fignisse la Mere des vivants. Dieu la forma lui-même d'une des côtes d'Adam, & la plaça dans le jardin de délices, d'où elle fut chassée pour avoir mangé as fruit désendu. (Yoy. l'art. ADAE

ent conté mille fables fur la mere du genre humain; elles ne méritent que le mépris. Ceux qui feront curieux de lire leurs extravagantes rêveries, n'ont qu'à confulter le Dictionnaire de Bayle, à l'article EVE. Les peres de l'Eglise ont fontenu contre Galien qu'Adam & Eve étoient sauvés.

EVEILLON, (Jacques) favant & pieux chanoine, & grand-vicaire d'Angers sa patrie, sous quatre évêques différents, né en 1572, mourut en 1651, à 79 ans, amerement pleuré des pauvres dont il étoit le pere. Il léguz sa bibliothéque aux Jésuites de la Fleche; c'étoit toute sa richesse. Sa charité l'a-Voit porté à se priver des commodités les plus ordinaires de la vie. Comme on lui reprochoit un jour qu'il n'avoit point de tapisseries: Quand en hiver j'entre dans ma maison, répondit-il, les murs ne me disent pas qu'ils ont froid; mais les pauvres qui se trouvent à ma porte, tout eremblants, me disent qu'ils ont besoin de vêtement. Malgré la multitude des affaires, & une rigoureuse exactitude au chœur, il donnoit beaucoup de moments à son cabimet. Les principaux fruits de ses travaux sont : I. De Processionibus Ecclesiafticis, in-8°, à Paris, 1645. L'auteur remonte, dans ce savant traité, à l'origine des processions; il en examine ensuite le but, l'ordre & les cérémonies. IL De reda pfallendi ratione, in-4°, à la Flèche 1646. Ce devroit être le manuel des chanoines. L'auteur dit que, quoique la musique soit nécessaire à ceux qui souffrent, il a composé ce traité dans le temps qu'il étoit courmenté d'une cruelle sciatique. III. Traité des Excommunications & des Monitoires, in-4°, à Angers en 1651, & réimprimé à Paris en 2672, dans le même format, Le

docte écrivain y réfute l'opinion affez communément établie, que l'excommunication ne s'encourt qu'après la fulmination de l'aggrave. Son sujet y est traité à sond; mais il a trop négligé ce qui regarde l'ancien droit & l'usage de l'Eglise des premiers siecles.

EVELIN, (Jean) né à Wotton en Surrey. l'an 1620, mort en 1706 à 86 ans, partagea fon temps entre les voyages & l'étude. Il obtint pour l'université d'Oxford. les Marbres d'Arundel; & ensuite. pour la société royale, la bibliothéque même de ce seigneur. Evelia avoit plus d'une connoissance; la peinture, la gravure, les antiquités, le commerce, &c. lui étoient familiers. Les livres que nous avons de lui en sont une pieuvre. I. Sculptura. Cet ouvrage concernant la gravure en cuivre, contient les procédés & l'historique de cet art: il mériteroit d'être traduit. II. Sylva. Il y traite de la culture des arbres. III. L'origine & les progrès de la Navigation & du Commerce, en anglois, in-8°. IV. Numismate, in-fol. 1667. C'est un discours sur les médailles des auciens & des modernes. Sa nation lui doit la traduction de quelques bons ouvrages françois, tels que le Parfait Jardinier de la Quintinie. & des Traités de l'Architedure de Chambray.

EVENE, roi d'Etolie, fils de Mars & de Sterope, fut si piqué d'avoir été vaincu à la course par Idas, qui lui avoir promis Marpesse sa fille, s'il remportoit la victoire, qu'il se précipita dans un sleuve, qu'on appela depuis Evene.

EVENSSON, (David) savant théologien Suédois, né l'au 1699, se passeur à Koping dans la Westmanie, & chapelain du roi de Suede. Il mourut en 1750, âgé de 31 ans, laissant plusieurs Dissertations

estimées, entr'autres : I. De portione pauperibus relinquenda. II. De aquis suprà calestibus, III. De pra-

EUG

destinatione, &c.

EVENUSIII, roi d'Ecosse, après Eder son pere, étoit si vicieux, que, pour autoriser son libertinage, il ordonna par une loi expreffe, qu'un homme auroit autant de femmes qu'il en pourroit nourrir; que les rois auroient droit sur les femmes des nobles, & que les gentilshommes feroient maîtres des femmes du peuple. Ce prince cruel, avere & sanguinaire, aliéna tous les cœurs. Les grands du royaume s'étant foulevés contre lui, le mirent dans une prison, où il fut étranglé quelque temps après. Son regne ne fut que de 7 ans.

EVEPHENE, philosophe Pythagoricien, condemné à mort par Denys, tyran de Syracuse, pour avoir détourné les Métapontains de fon alliance. Il demanda permission, avant que de mourir, d'aller à fon pays pour marier une fœur. Le tyran lui demanda quelle caution il donneroit. Il offrit Eucrite, son ami, qui demeura à sa place. On admira l'action d'Eucrite; mais on fut beaucoup plus furpris du retour d'Evephene, qui se préfenta à Denys au bout de six mois, comme il en étoit convenu. Alors le ryran, charmé de la vertu de . ces deux amis, leur rendit la liberté, & les pria de l'admettre pour troisieme dans leur amitié. On raconte la même chose de Damon & de Pythias. Il se peut faire que les mêmes sentiments aient inspiré les mêmes vertus à des personnes dif-· férentes.

EVERARD, Voyez GRUDIUS & SECOND.

EUFÉMIE, Voyez EUPPEMI I. EUGENE Ier, (Saint) Romain, fut vicaire général de l'Eglife, durant la captivité du pape

S. Martin, & fon successeur dats la chaire pontificale en 654. Il mourut le tet juin 657.

II. EUGENE II, Romain, pape, après Pascal I, le 5 juillet 824, fut recommandable par fon humilité & sa simplicité. On ne doie pas avoir une grande idée de for esprit, s'il est vrai, comme plufieurs auteurs l'afforent, qu'il établit l'épreuve de l'eau froide. Lorfque quelqu'un étoit accusé, on le foumentoit à cette épreuve, and des plus déplorables folies des fire cles d'ignorance. On béniffoit l'eau, оя l'exorcifoit, enfuite on y jetok l'accufé, après l'avoir garoné. S'il tomboit au fond, il étoit réputé innocent; s'il surnageoit, il étoit déclaré coupable. Cette malheureuse coutume fit périr beaucoup de personnes innocentes, & en fauva beaucoup de criminelles. Il ne falloit, pour être jugé coupable, qu'une poitrine affes large & des poumons affez légers pour ne point enfoncer. Engene II mourest le 27 octobre 827.

III. EUGENE III, religieux de Cîteaux fous St. Bernard, enfuit abbé de St Anastase, sut élevé sur la chaire pontificale de Rome le 27 avril 1145. Il étoit de Pife, & s'appeloit Bernard, Les Romains étoiene animés de l'esprit de révolte, lorsqu'il monta sur le saint-siège. Il avoient rétabli le fénat & élu me patrice: ( Voye; I. ARNAUD. ) & voulurent qu'Eugene III approsvât tous ces changements. Le pase aima mieux fortir de Rome. Ny rentra à la fin de l'année, après avoir foumis les rebelles par les armes des Tiburtins, anciens entemis des Romains. Le feu de la zéc bellion n'étoit pas éteint; les féditieux le souffloient de tous coets. Eugene, fatigué du féjour oragent de Rome, se retira à Pise, & de la à Paris en 1147. Il assembla 🛥

concile

EUG

concile à Reims l'année d'après, & an autre à Trèves, où il permit à Saince Hildegarde, religiouse, d'écrire ses Visions. De retour en France, il vinta Clairvaux. Il y avoit été simple moine; il y parut en pape, mais en pape qui n'avoit pas oublié son ancien état : il portoit fous les ornements pontificaux ane aunique de laine. Sur la fin de cette année il repriz le chemin d'Italie, & mourut à Tivoli le 7 juillet 1153. Quoique son tombeau ait été illustre de plusieurs miracles, l'Eglise ne l'a pas mis folemnellement au nombre des Saints. C'eft à lui que saint Bernard adressa ses livres de la Consideration. Ce sont des instructions qu'Eugene lui-même avoit demandées, afin qu'il ne fût pas accablé sous le poids & la multitude des peines du pontificat, & de peur que les illusions de la grandeur & de la fouveraineté n'affoibliffent fa vigilance. On a d'Eugene III des Déeuts, des Epteres, des Conftitutions. On peut consulter sur les actions & les vertus de ce pape, l'Histoire de son Ponsificat, écrite avec beaucoup de netteté par Dom Jean de Lanes, bibliothécaire de l'abbaye de Clairvaux; à Nancy, 1737, & vol. in-12.

IV. EUGENE IV, (Gabriel Condolmero) Vénitien, d'une famille roturiere, est une preuve de ce que peuvent le talent, & sur-tout l'esprit des affaires & le defir de s'avancer. Il fut d'abord chanoine régulier de la congrégation de St. Grégoire en Alga, ensuite évêque de Sienne. Grégoire XII, fon oncle, le fit cardinal Jous le titre de St. Clément. Enfin I fut élu pape le 3 mars 1431, près Martin V, la même année le l'ouverture du concile de Bâle. y eur beaucoup de méfintellience entre ce pontife & les peres e cette affemblée. Eugene lança une bulle pour la dissoudre. Le concile n'y répondit qu'en donnant un décret pour établir son autorné, & en confirmant les deux décress de la Ive. & de la ve. fession du concile de Constance : qui foumettent le pape au concile. Le pontife Romain, après deux ans de délai & des fommations réitérées, se rendit enfin à Bale, & confirma tout ce qu'on y avoit fait. L'empereur Sigismond avoit été le lien de l'union d'Eugene avec les Peres de Bâle : cette union finie à la mort de ce prince. Le pape assembla un nouveau concile à Ferrare, après avoir dissous une seconde fois celui de Bale, qui brava ses foudres. La 1re session se tint le 10 février 1438. L'objet de cette affemblée étoit l'union de l'église Grecque avec la Latine. Jean Paléologue, empereur d'Orient, vouloit réconcilier les deux églises, parce qu'il avoit alors besoin des Occidentaux contre les Turcs. 11 arriva à Ferrare au mois de mars. avec Joseph, patriarche de Conftantinople, 21 évêques & une nombreuse suite. Les premieres féances du concile se passerent en vaines contestations sur le cérémonial. Le pape disputa la premiere place à l'empereur Grec & l'obtict. On attendoit des députés de tous les états; mais il ne vint presque personne. Les potentats de l'Europe voulant réconcilier le concile de Bale avec le pape. n'envoyerent point à celui de Ferrare. La pefte se mit dans cette ville; on transféra le concile à Florence. Après bien des disputes sur la procession du Saint-Esprit. fur la primauté du Pape, sur le Purgatoire , la réunion tant defirée fut terminée dans la fixieme & derniere fession, tenue le 6 juillet 1439. Le décret dressé en grec & en latin, fut souscrit de part &

Tom. III.

EUG ۲Т4 d'autre. L'empereur & les prélats Grecs partirent fort contents de la générolité du pape : Eugene leur donna beaucoup plus qu'il n'avoit promis par son traité. Il est certain qu'il se prêta, avec autant d'adresse que de zele, à rétablir l'intelligence entre l'église d'Orient & celle d'Occident; mais, malgré tous ses foins, l'union ne fut pas durable. Les Grecs s'éleverent contr'elle, des que Paléologue leur en eut montré le décret. Ils recommencerent le schisme; &. depuis ce temps, il n'a pas pu être éteint. Eugene fut mal récompensé, à Bale, des fervices qu'il venoit de rendre à l'église Latine. Le concile le déposa du pontificat, comme percurbateur de la paix, de l'union de l'Eglise, simoniaque, parjure, incorrigible, Schismatique & hérétique. Les rois de France & d'Angleterre, l'empereur & les princes d'Allemagne, qui gardoient une espece de neutralité, & qui craignoient que l'esprit de patti n'eût dicté le décret de déposition, s'en plaignirent au concile. Ce décret étoit trop outrageant pour que le pape ne s'en offensat pas. Il y répondit par un autre décret, dans lequel il annulle tous le actes de l'affemblée de Bâle. Il l'appelle un Brigandage, où les Démons de tout l'univers se sont assemblés pour mettre le comble à l'iniquité, & pour placer l'abomination de la désolation dans l'Eglise de Dieu. Il déclare tous ceux qui sont restés à Bâle depuis la révocation du concile, excommuniés, privés de toute dignité, & réservés au jugement éternel de Dieu, avec Coré, Dathan & Abiron. C'étoit le style du temps, plutôt que celui de ce pontife, affez éclairé, & plus prudent, ce femble, que certains historiens n'ont voulu le peindre. Le concile, après avoir déposé Eugene, lui opposa Amédée

VIII, duc de Savoie, qui fut élu

pape sous le nom de Felix V. L'E. glise sut encore une sois déchirés par le schisme. Les uns étoient pour Félix, le plus grand nombre pour Eugene; & quelques-uns, se jouant également des deux papes, n'en reconnoissoient aucun. Eugena étoit toujours à Florence, renvoyant les foudres que Bâle lançoit contre lui. En 1442, il transféra le concile à Rome, & mourut 5 ans après en 1447, laffé & détrompé de tout, dans la 64° année de son âge & la 16° de son pontificat. Il s'écria en mourant: O GABRIEL! qu'il eux été bien plus à propos pour toi de n'être ni Cardinal, ni Pape; mais de vivre & de mourir dans ton clostre, occupé des exercices de ta regle! Il fut d'autant plus regretté, qu'il donna des marques non équivoques de son amour fincere pour la paix, dans un difcours qu'il adreffa aux cardinaux un instant avant sa mort... Ce sut Eugene qui excita les rois de Pologne & de Hongrie contre les Turcs, & qui les força à violer la paix jurée fur l'Evangile, fous prétexte qu'elle avoit été faite sans la participation du pape. Ce n'est pas la moindre des fautes qu'on a reprochées à ce pontife. Le continuateur de Fleury le peint ainfi dans le livre 109e de son Histoire.

livre 109° de son Histoire.

a Si Eugene eut des désauts, il eut paussi de grandes qualités. Son pontificat sut dans une contime de la grande qualités. Son pontificat sut dans une contime de la grande sur de la grande sur de la grande de l

Duoigu'il ne fût pas en réputa-» -cion d'être savant, il n'a pas » laissé de composer quelques » écrits contre les Hussites. Il ai-» most les personnes doctes, fonn da plusieurs églises, & sut très-> charitable envers les pauvres. » Il perdit la Marche d'Ancône; » mais il la recouvra peu de temps » après. S'il fut déposé dans le » concile de Bâle, il ne s'y fou-» mit pas cependant; il ôta mê:ne » la pourpre à ceux qui avoient » contribué à sa déposition... On > ne peut nier qu'il n'ait eu beau-> coup d'ambition. La faute qu'il » fit en agrandissant son neveu, » qu'il avoit élevé au cardinalat, >> & en se reposant sur lui du gou-» vernement, lui attira une grande » disgrace. Ce neveu, qui ne sonm geoit qu'à s'enrichir & à se divern tir, en usa si mal avec les Romains, que ceux-ci, ne pouvant plus fouffrir fa conduite, & fu-» rieusement irrités d'un outrage » fignalé qu'il leur avoit fait, priment les armes contre le pape, n qui eut bien de la peine à fe » fauver par le Tibre, travesti en moine ».

V. EUGENE, évêque de Carthage, fut élevé sur ce siège l'an 481. Il gouvernoit cette église en paix, lorsque le roi Hunnerie ordonna que tous les évêques Catholiques se trouvassent à Carthage, pour y disputer avec les prélats Ariens. La conférence se tint en 484; mais les Ariens la rompirent, sous de mauvais prétextes. Hunneric, leur partisan, persécuta leurs adversaires, sous des prétextes encore plus mauvais. Il ordonna aux évêques de jurer, « que leur desir >> étoit qu'après sa mort son fils » eût le trône ». La plupart des Évêques crurent qu'ils pouvoient faire ce serment; les autres le refuscerent. Hunneric les condamna tous également : les premiers, comme réfractaires aux préceptes de l'Evangile qui défend de jurer; les autres, comme infideles à leur prince. Il donna, peu de temps après, des ordres pour rendre la perfécution générale. A Carthage, on fit souffrir le tourment des coups de fouet & des coups de bâton à tout le clergé, composé de plus de 500 personnes; après quoi on les bannit. Eugene fut du nombre des exilés. Le faint évaque fut appelé fous le regne de Gombaud, & exilé encore par Thrasamond fon succeffeur. On l'envoya dans les Gaules. Eugene, retiré à Albi, couronne par une more fainte en 505, une vie auffi glorieuse que traversée. On a de lui une Lettre dans Grégoire de Tours.

VI. EUGENE, évêque de Tolède, gouverna cette église pendant onze ans, & mourut en 646. Il possiédoit asses, bien, pour son temps, cette partie des mathématiques qui sert aux calculs astronomiques.

VII. EUGENE, évêque de Tolède, fuccesseur du precédent, est auteur de quelques Traités de Théologie, & de quelques Opuscules en vers & en prose, publiés par le P. Sirmond, en 1619, in 8°, avec les Poësies de Draconce. Le style d'Eugene manque de politesse; mais les pensées en sont justes & les sentiments pieux:

EUGENE. Voya MARINE (STE).

VIII. EUGENE, homme obsecur, qui avoit commencé par enfeigner la grammaire & la rhétorique, fut salué empereur à Vienne en Dauphiné, par lecomte Arbogases, Gaulois de naissance, après la mort du jeune Valcatinien, l'an 392. Il se déclara pour le Paganisme, conduisis son armée sur le Rhin, se

La paix avec les petits rois des Francs & des Allemands, & ayant paffé les Alpes, s'empara de Milan. Enfin, ce ridicule ufurpateur fut vaincu & tué le 6 septembre 394, par ordre de l'empereur Théodose, qui le fit décapiter sur le champ de bataille. Eugene avoit régné plutôt en esclave qu'en prince. Arbogaste ne l'avoit tiré de la place de maître du palais qu'il occupoit, pour le placer sur le trône, que dans l'efpérance de régner sous son nom. En effet, Eugene lui abandonna entiérement le foin du gouvernement & le commandement des troupes, & il ne fut qu'un fantôme d'empe-

IX. EUGENE, François de SAvoie, plus connu fous le nom de Prince) généralissime des armées de l'empereur, naquit à Paris le 18 ellobre 1663, d'Eugene-Maurice, comte de Soissons, & d'Olimpe Mancini, niece du cardinal Mazarin. Il étoit arriere - petit - fils de Charles- Emmanuel, duc de Savoie. Il porta quelque temps le petitcollet, sous le nem de l'Abbé de Carignan, & le quitta enfuite pour le fervice militaire. Ces homme, fi dangereux depuis à Louis XIV, ne parut pas pouvoir l'être dans sa jeunesse. Le roi, qui le jugeoit plus propre au plaisir qu'à la guerre, lui refufa un régiment, après lui avoir refusé une abbaye. Eugene, sans espérance en France, alla fervir en Allemagne, contre les Turcs, en qualité de volontaire, avec les princes de Conti, difgraciés comme lui. Louvois écrivit qu'il ne rentreroit plus dans sa patrie. J'y rentrerai un jour (dit le prince Eugene en apprenant ces paroles ) en dépit de Louvois. Les prodiges de valeur qu'il fit dans cette campagne, lui mériterent un régiment de dragons. L'empereur se félicitoit d'avoir acguis un tel homme. Le prince Eu-

gene avoit toutes les qualités pro pres à le faire devenir ce qu'il devint : il joignoit à une grande profondeur de desseins, une vivacité prompte dans l'exécution. Ses talents parurent avec beaucoup plus d'éclat après la levée du fiége de Vienne. L'empereur l'employa ea Hongrie, sous les ordres de Charles V, duc de Lorraine, & de Mazinilien-Emmanuel, duc de Baviere. Es 1691, il parut fur un nouveau theitre. Il délivra Coni, que le marquis de Bulonde, subalterne du maréchal de Catinat, tenoit affiégé depuis onze jours. Il investit ensuite Carmagnole, & le prit après quinze jours de tranchée. Sa valeur fut récompensée en 1697, par le commandement de l'armée impériale. Le 11 septembre de cette année, il remporta la victoire de Zentha, fameuse par la mort d'un grandvifir, de 17 bachas, de plus de 20 mille Turcs, & par la présence du grand seigneur. Cette journée abaissa l'orgueil Ottoman, & procura la paix de Carlowirz, cà les Turcs recurent la loi. Toute l'Europe applaudit à cette viccire, excepté les ennemis personnels d'Eugene. Il en avoit plufieurs à la cour de Vienne. Jaloux de la gloire qu'il alloit acquérir, ils lui avoient fait envoyer une défense formelle d'engager une action générale. Ses succès augmenterent leur fureur; & il ne fut pas plutôt arrivé à Vienne, qu'on le mit aux arrêts, & qu'on lui demanda son épée. La voilà (dit ce héros) puisque l'Empereur la demande; elle eft encore fumanse du sang de ses ennemis. Je consens de ne la plus represdre , si je ne puis continuer à l'employet pour son service. Cette genéronte toucha tellement Léopold, qu'il donna à Eugene un écrit qui l'autorifoit à se conduire comme il le jugeroit à propos, lans qu'il pis

Januais être recherché. La Chrétienté fut tranquille & heureuse. après la paix de Carlowitz; mais ce ne fut que pour quelques années. La fuccession à la monarchie d'Espagne alluma bientôt une nouvelle guerre. Eugène pénétra en Itahe par les gorges du Tirol, avec 30 mille hommes, & la liberté enciere de s'en servir comme il voudroit. Il amusa les généraux Francois par des feintes, & força, le 9 Juillet 1701, le poste de Carpi. après cinq heures d'un combat sanglant. Ce fuccès rendit l'armée Allemande maîtreffe du pays entre l'Adige & l'Adda; elle pénétra mans le Breffan, & le maréchal de Catinat, qui commandoit l'armée Françoise, recula jusque derciere l'Oglio. Le maréchal de Vilderoi vint lui ôter le bâton de commandement, & fut encore moins beureux: il paffa l'Oglio, pour attaquer Chiari dans le duché de Modène. Le prince Eugene, retranché devant ce poste rempli d'in-Canterie, battit le général Francois, & le contraignit d'abandonmer presque tout le Mantouan. La campagne finit par la prise de la Mirandole, le 22 décembre 1701. Au cœur de l'hiver de l'année suiwante, tandis que Villeroi dormoit granquillement dans Crémone, Eu. gène pénetre dans cette ville par un égout, & le fait prisonnier. Son 2Ctivité & sa prudence, jointes à La négligence du gouverneur, lui avoient donné cette place; le ha-Tard, & la valeur des François & des Irlandois la lui ôterent. Il fut contraint de se retirer le soir du yer janvier, après avoir combattu tout le jour en héros. Le duc de Vendôme, petit-fils de Henri IV, mis à la place de Villeroi, répara Les fauces. Il battit les Impériaux à la journée de Santa-Vittoria; il Les obligea à lever le siège de Mo-

dene, & le vainquit le 15 20ût à Luzzara. Cette bataille, douteuse dans les premiers instants, & pour laquelle on chanta le Te Deum & Vienne & à Paris, se déclara pour la France, par la prise de Guastalle & de quelques villes voisines. Le prince Eugene quitta l'Italie pour paffer en Allamagne; il n'avoit pas remporté de grandes victoires, mais il laissoit les troupes en bon ordre. L'empereur se l'attacha par de nouvelles graces; il le nomma président du conseil de guerre, & administrateur de la caisse militaire, Le commandement des armées d'Allemagne lui fut confié. Eugene. Marleborough & Heinfius, maîtres en quelque sorte de l'empire, de l'Angleterre & de la Hollande, étroitement unis par l'esprit & par le cœur, formerent une espece de trium virat fatal à la France & à l'Espagne. Les deux premiers gagnerent en 1704 la bataille de Hochstet, livrée assez mal - à - propos par l'électeur de Baviere, secondé du maréchal de Talard, Cette victoire fut décifive & changea la face des affaires. Plus de la moitié de l'armée Françoise & Bavaroise sut démuite; le reste regagna avec peine les bords du Rhin, abandonnant toutes les villes de la Baviere & de la Souabe. On prétend qu'Eugene, après cette bataille, invita les prisonniers François à un opéra, & au lieu d'une piece fuivie, il fit chanter cinq monologues de Quinault à la louange de Louis XIV. - Vous veyez, Mefsieurs, leur dit-il, que j'aime à entendre les louanges de votre Mattre, Mais ce trait, qui auroit été une dérifion cruelle, peu digne d'un héros, paroit une anecdote hafardée. De retour en Italie l'an 1705, Eugène effuya des échecs. Le duc de Vendôme le repoussa avec gloire à la journée de Cassano près de l'Adda : journée sanglante & moins inc

EUG **448** décise que ne le dit un historien François, puisqu'elle empêcha le prince Lugene de passer l'Adda. L'armie Françoise ayant affiégé Turin l'année d'après; Eugène vola à fon secours. Il passe le Tanaro aux yeux du duc d'Orléans, après avoir paffé le Pô à la vue de Vondome. Il prend Correggio, Reggio; il derobe une marche auxfrançois; les force dans leurs lignes, & leur fait lever le siège le 7 septembre 1706. Après avoir délivré Turin & battu les François, il fit rentrer le Milanès fous l'obéiffance de l'empereur, qui lui en donna le gouvernement. Comme ce général avoit tiré des marchands merciers de Londres les secours nécessaires pour cette expédition, il leur en annonça le fuccès. Je me flatte, leur disoit-il dans sa lettre , d'avoir employé votre argent à votre satisfaction. La fortune continua de lui être favorable en 1707. Les troupes Françoises & Espagaoles évacuerent la Lombardie. Le général Daun s'empara du royaume de Naples. Eugene pénétra peu de temps après en Proyence & en Dauphiné par le Col de Tende. Cette invasion heureuse au commencement, finit comme toutes les invasions faites dans ces provinces. On avoit mis le fiége devant Toulon, on fut obligé de le lever. La Provence fut bientôt délivrée, & le Dauphiné fans danger. La prise de Suze fut tout le fruit de cette campagne. Le prince Eugène, ayant passé en 1708 des bords du Var aux bords du Rhin, mit en déroute les François au sanglant combat d'Oudenarde. Ce n'étoit pas une grande bataille, dit

l'auteur du Siecle de Louis XIV;

mais ce fut pour les François une

fatale retraite. Le vainqueur, maî-

tre du terrain, mit le fiége devant

Lille, défendu par Bouflers : ( Voy.

fon article, ) Cette ville, fi bien for-

E U G

tifiée, se rendit après une défense de quatre mois. Il dut en partie son fuccès au découragement des généraux François; austi, dans un âge plus avancé, il rejetoit les louanges qu'on lui donnoit fur cette entreprise, trop téméraire dans le projet, pour être glorieuse dans l'execution. Cette conquête fit concevoir aux alliés les plus hautes espérances: un de leurs officiers poussa la présomption jusqu'à dire, " qu'il ne désespéroit point de voir » l'armée pénétrer jusqu'à Bayon-» ne ». Le prince Eugène, modeffe au milieu de ses triomphes, lui répondit; Oui, pourvu que le Roi de France nous donne un paffe-port pour aller, & un passe port pour revenir. Les Etats-généraux voulurent célébrer la prise de Lille par de vaines réjouissances. Mais le prince Eugène, de concert avec Marleborough, demanda que l'argent definé à des feux d'artifice & à des folies passageres, dont il ne restoit rien au bout de quelques heures, fat employé au foulagement des foidats de la république, bleffés pendant la campagne. La conquête de Lille fut suivie de la bataille de Malplaquet, gagnée le 10 septemb. 1709, fur les maréchaux de Villers & de Bouflers, qui lui disputerent ! long-temps la victoire. Engène fut dangereusement bleffé dans la plus grande chaleur de l'action. Les offciers qui combattoient à côté de lui, voyant son sang ruiffeler, le presserent de se retirer au moies pour quelques moments. On inporte, leur répondit-il, de se faire panser, si nous devons mourir ici 🕈 Ez si nous en revenons, il y aura affez 📥 temps pour cela ce foir. Cette grandeur d'ame fit tant d'impression fur les foldats, qu'ils parvinrent à fe rendre maîtres du champ de 🜬saille. Marleborough ayant été disgracié, Eugène passa à London

E U G

pour seconder sa faction; mais ce voyage fur inutile, il retourna seul achever la guerre. C'étoit un nou-Vel aiguillon pour lui d'espérer de nouvelles victoires, fans compagnon qui en partageat l'honneur. Il prit la ville du Quesnoy en 1712, & étendit dans le pays une armée d'environ cent mille combattants. Quoique privé des Anglois, il étoit supérieur de 20 mille hommes aux François; il l'étoit sur - sout per fa position, par l'abondance des magasins, & par neuf ans de victoires. La France & l'Espagne étoient dans l'alarme. Une faute qu'il fit à Landrecie qu'il affiégeoit, les délivra de leurs inquiétudes. Il avoir choisi Marchiennes pour l'entrepôt de ses magasins, afin de voir plus souvent, dit on, une Italienne fort belle qui étoit dans cette ville, & qu'il entretenoit alors. Le dépôt des magafins étant trop éloigné, le général Albemarle, posté à Denain, n'étoit pas a porzée d'être secouru assez tôt, s'il étoit attaqué. Il le fut. Le maréchal de Villars, après avoir donné le change au prince Eugène, tomba sur Albemarle, & remporta une victoire fignalée. Eugène arrivé trop tard, se retira, après avoir été témoin de la défaite de ses groupes. Cette victoire amena la paix. Eugène & Villars, héros au champ de bataille, excellents négociateurs dans le cabinet, la conclurent le 6 mai 1714, à Rastadt, & elle fut suivie du traité de Baden en Argaw, signé le 7 sepzembre de la même année. La puisfance Ottomane, qui auroit pu attaquer l'Allemagne, pendant la longue guerre de 1701, attendit la conclution de la paix générale. Le grand visit Ali parut sur les fronrieres de l'Empire avec 150 mille Turcs. Eugène le battit en 1716, à Temeswar & à Petervaradin. Il en-

reprit ensuite le siège de Belgrade; les ennemis vinrent l'affieger dans fon camp, &, non contents de le bloquer, ils avancerent à lui par des approches & des tranchées. Le prince Eugène, après leur avoir laissé passer un ruisseau qui les séparoit de son camp, sortit de ses retranchements, les défit entiérement, leur tua plus de 20 mille hommes, & s'empara de leurs canons & de leurs bagages. Belgrade n'ayant plus de secours à espérer. se rendit au vainqueur. Une paix avantageuse fut le fruit de ses victoires. Couvert de gloire, il retourna à Vienne, où ses ennemis vouloient lui faire faire fon procès. pour avoir hasardé l'état qu'il avoir sauvé, & dont il avoit reculé les frontieres. La double élection faite en Pologne ayant rallumé la guerre en 1733, le prince Eugène eut le commandement de l'armée sur le Rhin. Les François prirent Philis. bourg à sa vue. Il n'y avoit plus dans l'armée impériale que l'ombre du prince Eugène : il avoit survécu à lui-même, & il craignoit d'exposer sa réputation, si solidement établie, au hasard d'une 18° bataille. Il mourut subitement à Vienneen 1736, à 73 ans, regretté de l'empereur & des soldats. Les malheurs de l'année fuivante ne justifierent que trop ces regrets. L'empereur, qui lui devois la gloire de son regne, disoit, au milieu des pertes qui suivirent sa mort: La fortune de l'état est-elle morte avec ce héros? Le prince Eugène fut le plus heureux général & le plus habile ministre que la maifon d'Autriche est eu depuis plufieurs fiecles.

Au milieu de la paix, au milieu des hasards, La vertu, la sagesse & Pamour des beaux arts, Firent le fondement de sa glotre suprême;

Et modeste vainqueur de cent rivaux foumis,

Ce fue en apprenant à se vaincre lui-même,

Qu'il apprit à dompter ses plus fiers ennemis.

## J. B. Rousseau.

Le prince Eugène avoit un esprit plein de justesse & d'élévation, les qualités & le courage nécelsaires pour triompher des capitaines les plus expérimentés. S'il échoua quelquefois dans ses entreprises, les circonstances qui les lui firent manquer, lui valurent de nouveaux éloges. Il n'étoit pas toujours le maître de faire ce qu'il vouloit. Un de ses amis lui demanda un jour, pendant la longue guerre pour la succession d'Espagne, la cause de la prosonde rêverie où il le voyoit plongé. Je fais réflexion, dit-il, que si Alexandre le Grand eut été obligé d'avoir l'approbation des Députés de Hollande. pour exécuter ses projets, ses conquêses n'auroient pas éte à beaucoup près si rapides... Le courage n'étoit pas la feule qualité du prince Eugene. Les traités de Rastadt & de Passarowitz ont autant immortalisé son nom que ses victoires. Il étoit le pere des soldats & le modele des ministres: philosophe doux, humain, tolérant, fans orgueil, fans dédain, lans faste, & d'une générosité peu commune. Quoique froid & réservé, il étoit sensible aux charmes de l'amitié. Il cultiva les lettrés dans le cours de ses victoires, & les protégea pendant son ministere. ( Voyez l'article II. Rousseau ) Tous les beaux arts avoient des attraits pour lui. Il ne voulut jamais se marier. Une semme lui paroissoit un fardeau embarrassant pour un heros, qui ou-

blie souvent son devoir pour pens ser à sa fortune, & qui ménage ses jours pour les conserver à une épouse. Il ne voyoit dans l'amour qu'un paffion folle, qui étend l'empire des femmes, & restreint celui des hommes. Les Amoureux, disoitil , sont dans la societé te que les Fanatiques font dans la Religion ... " De » trois empereurs qu'il avoit ser-» vis, le premier, Léopold, avoit » été (disoit-il) son spere, parce » qu'il avoit eu foin de sa fortune » comme de celle de son propre » fils; le second, Joseph, son fre-» re, parce qu'il l'avoit aimé comn me un frere; le troifieme, Char-» les VI, son maître, parce qu'il » l'avoit récompensé en roi ». Ce qui met le dernier trait à fou éloge, c'est qu'il connoissoit le Christianisme, le respectoit & l'aimoit. Il portoit, dans fes expéditions militaires. l'Imitation de Jesus Christ; livre plus propre à faire sentir le néant de la gloire humaine, & à ramener à l'auteur de la véritable gloire. Ses Batailles ont été imprimées en 1729, 2 vol. in-fol., auxquels on a joint un Supplément. On peut voir austi l'Histoire du Prince Eugène, imprimée à Vienne depuis quelques années en 5 vol. in-12: elle offre quelques particularités curieuses, quoiqu'elle ne soit trèsfouvent qu'une compilation de Gazettes.

EUGIPPIUS, originaire de la Norique, suivit sa nation lorsque Odoacre la transsèra en Italie, l'an 488: il se fixa au royaume de Naples, & y sut abbé de Lucullano ou de St-Severin. Il est auteur du Thefanus ex Augustino, in-sol, Eile, 1542; & d'une Vie de S. Augustin de Favianes, insérice dans Bollmdus.

EUGUBINUS, Voy. STEUCUS. EVILMERODAC, roi de Bahylone, fuccéda à fon pere Nebuche,

ilonofor, vers l'an 562 avant J. C. Ce jeune prince avoit gouverné despotiquement le royaume pendant les sept années de la démence de son pere. Nabuchodonosor étant remonté fur le trôae après avoir recouvré la raison, arrêta toutes les entreprises de son fils contre lui, & le tint enfermé. Celui-ci, dans la prison, lia une étroite amitié avec Jechonias, roi du Juda. que Nabuchodono for tenoit auffi dans les fers. Ce prince étant mort, Evilmérodac monta sur le trône, tira Jéchonias de prison, & le combla de faveurs. On dit qu'il eut la cruzuté de priver de la fépulture le corps de son pere, & même. qu'il le fit hacher en morceaux. Il fut affaffiné par son beau-frere Nériglissor, après un regne de deux

EVITERNE. Les anciens adoroient sous ce nom un Dieu, de la puissance duquel ils se formoient une très-grande idée, & qu'ils paroissionent mettre au-dessus de celle de Jupiter. Quelques mythologistes croient que ce dieu étoit Jupiter même. E v I T B R N E signisse immortel, & l'on appeloit quelque-fois les Dieux Evitemi & Evintegi, pour marquer leur immortalité.

EULALIE, (Ste) vierge & martyre de Barcelone, fous l'empire de Dioclétien. Son nom est plus connu, que le détail de ses sousfrances.

EULALIUS, antipape, qu'une cabale opposa au pape Boniface I en 418, & que l'empereur Honorius sit chasser comme un intrus.

EULER, (Léonard) membre des académies de Paris, de Pétersbourg & de Londres, naquit à Bâle en 1707 d'un ministre Protestant. Après avoir fait ses premieres études, il se consacra à la théologie & aux

langues orientales pour complaire à son pere: mais un goût irrésiftible, qui l'avoit porté de bonne heure à s'appliquer aux mathématiques, l'y ramena bientôt. Ses liaifons avec Nicolas & Daniel Bernouilli accélérerent ses progrès dans la carriere des sciences. Ces deux célebres géometres ayant été appelés à Pétersbourg en 1725, l'engagerent deux ans après de quitter sa patrie pour se rendre auprès d'eux. Il ne tarda pas d'enrichir les recueils de l'académie de cette ville de plusieurs Mémoires, qui exciterent entre Daniel Bernouilli & lui une émulation qui ne dégénéra point en envie. Non content de perfectionner le calcul intégral, Euler inventa le calcul des finus, & fimplifia les opérations analytiques. La réputation qu'il acquit de génie transcendant & inépuisable, alla jusqu'aux oreilles des souverains. Le roi de Prusse l'invita en 1741 de se rendre à Berlin, pour donner de l'éclat à l'académie qui alloit naître sous les auspices de ce prince philosophe. En arrivant, il fut présenté à la reine mere, femme d'esprit, qui cependant ne put obtenir de lui que des monofyllabes. Elle reprocha au géomemetre cette timidité, set embarras qu'elle croyoit ne pas mériter d'infpirer.. Pourquoi ne voulez-vous donc pas me parler? lui dit-elle : Madame lui répondit-il, parce que je viens d'un pays où quand on parle on est pendu. En effet, à l'époque où Euler fe trouva en Russie, ce grand empire, gouverné par un étranger, gémiffoit fous un despotisme trop souvent arbitraire. La Pruffe fut un féjour plus agréable pour ce philosophe, malgré quelques chagrins pafsagers qu'il y éprouva. Les Russes ayant pénétré dans la Marche, en 1760, pillerent une métairie qu'il avoit auprès de Charlottembourg. Le général Totteleben répara ce dommage, en lui accordant une indemnité confidérable, à laquelle l'impératrice Elizabeth ajouta un don de quatre mille florins. Euler passa 25 ans à Berlin, & n'obtint que difficilement la permission de retourner à l'étersbourg. A peine y fut il arrivé, qu'il fut attaqué d'une maladie violente, qui le Jaissa aveugle. Son activité, sa fécondité même ne furent point ralenties par la perte de la vue. La force singuliere de son intelligence servit de supplément à ses yeux. Il ne cessa de travailler jusqu'à sa mort, arrivée le 7 septembre 1783, dans la 77e année de fon âge. Il avoit été marié deux fois, & avoit eu treize enfants, dont l'aîné marche depuis long-temps sur les traces de son illustre pere. Une humeur toujours égale, une gaieté douce & naturelle, une certaine causticité mêlée de bonhomie, une maniere de raconter naïve & plaifante, & un grand fond d'érudition, rendoient fa conversation agréable & title. Son extrême vivacité l'entraînoit quelquefois; mais sa colere étoit aussitôt éteinte qu'enflammée. Il étoit d'ailleurs hon époux, pere tendre, ami fenfible, citoyen zélé, & fidele à tous les devoirs de la fociété, ainsi qu'à ceux de la religion. On a de lui un grand nombre d'Ouvrages, où il paroît à la fois original & profond, élégant & clair. Il n'est presque aucun de ses écrits qui ne renserme quelque découverte nouvelle, ou quelque vue ingénieuse qui pourra y conduire. On y trouve les intégrations les plus heureuses, de profondes recherches fur la nature & la propriété des nombres, la démonstration de plusieurs théorêmes de Fermat, la solution de divers problèmes sur l'équilibre & le mouvement des corps solides, fle-

xibles & élastiques, enfin tout ce que la théorie du mouvement des corps céleftes a de plus épineux. Ses principaux écrits sont : I. Une Differtation sur la nature & la propagation du fon. II... fur la nature des vaisseaux, que l'academie de Paris honora de l'Accessit en 1727. III. Mémoire sur la nature & les propriétés du feu, couronné par l'académie de Paris en 1738. IV....fur le flux & le reflux de la mer, couronné par la même académie en 1740. Il y explique l'action du foleil & de la lune sur la mer, & appuie fon explication de beaucoup de géométrie & de calculs; ce qui n'a point empêché plusieurs savants de la regarder comme peu fatisfaifante. V. Cinq Mémoires fur différentes questions de mathématiques, dans les Mélanges de Berlin; c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans cette collection. VI. Plufieurs Differtations dans les Mémoires des académies de Pétersbourg & de Berlin, VII. Eléments d'Algebre, Cet ouvrage qu'il fit étant aveugle, a été traduit en françois & en ruffe; il est écrit avec clarté & méthode. VIII. Trois Mémoires sur les Inégalités dans les mouvements des Planètes, couronnés à Paris. 1X. Deux Mémoires sur la perfedion de la Théorie de la Lune, couronnés à Paris en 1770 & 1772. X. Opujcules analytiques, 1783. Ce font des Mémoires réunis, qui avoient d'abord paru séparément. Son Introduction à l'analyse des infiniment petits, a ézé traduite du latin par MM. Petzv & Kramp, 1786, 3 vol. in 40. Euler avoit cultivé non-seulement toutes les sciences mathématiques, mais la littérature ancienne & les langues favantes. Il favoit par cœur l'Enéide. On a prétendu qu'il aveit porté sa curiosité jusqu'à s'inftruire des procédés & des regles de l'Astrologie. La plupart des prin-

523

cés du Nord lui donnerent des marques d'estime. Dans le voyage que le Prince-Royal de Prusse si à Pétersbourg, il prévint la visite d'Euler, & passa quelques heures à côté de cet illustre vieillard, ayant ses mains dans les siennes. L'académie de Pétersbourg porta solemnellement son deuil, & lui décerna à ses frais un buste de marbre, qui a été placé dans les salles d'assemblée.

I. EULOGE, pieux & favant patriarche d'Alexandrie, mort en 607, laissa divers Ouvrages contre les Novatiens & contre d'autres hérétiques de son temps. Il su uni d'une étroite amitié avec St. Gré-

goire le Grand.

II. EULOGE DE CORDOUR. né dans cette ville vors l'an 800; fut élevé au sacerdoce, & en remplit tous les devoirs avez zèle. Les Sarrasins d'Espagne, qui étoient Mahométans, ayant excité une persécution, il fortifia par ses écrits & ses discours les fideles. Il fut élu archevêque de Tolède; mais les infideles lui firent trancher la tête en 859, avant qu'il pût recevoir la confécration épiscopale. Les ouvrages qui nous restent de lui, font: I. Memoriale Sandorum; c'eft une histoire de quelques marryrs. II. Apologie pour les Martyrs, contre ceux qui disoient qu'ils nuisoient plus qu'ils ne profitoient à l'Espagne. III. Exhortation au Martyre. Ces ouvrages se trouvent dans le Ive vol. de l'Hispania illustrata, & dans la Bibliothéque des Peres.

EUMÉE, favori d'Ulysse, à qui ce prince confia le soin de ses états, lorqu'il partit pour Troie. Ce sut aussi celui auquel ce héros se sit connoître le premier à son retour,

après 20 ans d'absence.

I. EUMENE, capitaine Grec, l'un des plus dignes successeurs d'Alexandre le Grand, étoit fils d'un

voiturier. Il avoit les qualités qui font le héros dans la guerre & l'homme estimable dans la paix, & il dut fon élévation à ces qualités. Alexandre lui fit épouser la fœur de Barfine, l'une de ses femmes. Après la mort de ce conquérant, Eumene acheva la conquête de la Cappadoce & de la Paphlagonie, & fut gouverneur de ces deux provinces; mais Antigone ne voulut point l'y laisser établir. Se voyant sans ressource, il se rendit auprès de Perdiecas, qui le charges de porter la guerre fur les bords de l'Hellespont, contre les princes ligués contre lui. Il défit Cratere & Néoptoleme. Le premier périt dans la mêlée; & il tua le second de sa propre main. Eumene pleura Cratere, son ancien ami, lui rendit les derniers devoirs, & fit porter fes cendres en Macédoine, à sa famille: action de générosité, dont un historien philosophe se charge avec plus de plaisir, que du détail fatigant de tant de meurtres inutiles. Eumene marcha ensuite contre Antipater, le vainquit & s'empara de plusieurs provinces. Après la mort de l'ambitieux Perdiceas, il eut à combattre Antigone. Ce général tácha de corrompre les principaux officiers d'Eumene, en leur faifant des offres magnifiques qu'ils rejetterent. Eumene les louz de leur fidélité, & leur raconta l'hiftoire du lion amoureux, qui, pour époufer une fille d'une grande beauté, consentit que le pere de la fille lui fit rogner les dents & les ongles. « L'opération faite, le » pere, se mésiant de cette bête » féroce, prit un bâton & chassa » un ennemi qui l'auroit bientôt » dévoré. Voilà, ajouta Eumene, » ce que feroit Antigone; il vous » fait à présent de grandes pro-» messes pour se rendre maître de n toutes vos forces: mais, des qu'il

» vous tiendroit, il vous feroit » sentir ses ongles & ses dents ». Les deux généraux se livrerent bataille à Orcinium en Cappadoce, l'an 320 avant J. C. Eumene y fut vaincu par la trahifon d'Apollonide, commandant de la cavalerie. Le traitre fut pris & pendu fur-le-champ. Eumene, obligé d'erger & de fuir fans cesse, congédia une partie de ses troupes, & ne retint que cinq hommes, avec lesquels il s'enferma dans le château de Nora sur les frontieres de la Cappadoce & de la Lycaonie. Il y soutint un siège d'un an. Après difsérents succès, mêlés de revers. Antigone tailla en pieces l'arrieregarde de son ennemi, & prit le bagage de son armée; c'est ce qui décida la victoire en safaveur. Avant la bataille, Eumene avoit fait son testament & brûié toutes les lettres qu'on lui avoit écrites, ne voulant pas qu'après sa mort, ceux qui lui avoient donné des avis secrets, sussent exposés à des recherches dangereuses. Le vainqueur fit dire aux officiers & aux Argyraspides, phalange de Macédoniens, qu'il leur rendroit tout ce qui leur appartenoit, s'ils Iui livroient Eumene. Ils eurent la lacheté de recouvrer à ce prix leur bagage. Quand cet illustre prisonnier fut arrivé au camp ennemi, Antigone n'eut pas le courage de le Voir, parce que sa présence étoit un sanglant reproche contre lui. Ceux à qui il l'avoit donné en garde, lui ayant demandé comment il vouloit qu'on le gardat : Comme un Eléphant (leur dit Antigone) ou comme un Lion. Mais que ques jours après, attendri & touché de compassion, il ordonna qu'on lui ô:at fes fers les plus pefants, & qu'on lui donnat un de ses domestiques pour le servir; & il permit à ses amis de le voir, de passer avec lui

les journées entieres, & de lui porter tous les rafraichements dont il pourroit avoir befoin. Antigone fut quelque temps en balance fur ce qu'il devoit faire de son prisonnier. Ils avoient été amis intimes en servant sous Alexandre : le souvenir de cette ancienne amitié, réveilla en lui quelques sentiments de bonté. Son fils Demetrius follicita fortement aussi en sa faveur : mais l'intérêt de se délivrer d'un ennemi dangereux, combattant dans Antigone les fentiments généreux que son fils lui inspiroit, il ordonna qu'on le defle d'Eumene dans la prison : ce qui fut exécuté l'an 315 avant J. C. Telle fut la fin d'un des hommes les plus accomplis de son fiecle en tout genre, & peut-être le plus digne de succéder à Alexandre. Il posfédoit toutes les qualités de l'homme de guerre & du grand capitaine. Mais je mets au-deffus de tout cela, fon attachement inviolable pour fon prince, sa rigoureuse probité, & les fentiments d'honneur qui régnoient en lui. Il ne manqua pas cependant d'adresse dans l'occasion. Voyant que plusieurs de ses officiers n'épioient qu'un moment favorable pour se défaire de lui, il emprunta de grosses sommes de ceux qui lui étoient les plus fufpects, afin que la crainte de perdre leur argent les engagelt à veiller fur la vie de celui à qui ils avoient prêté. Ainu, dit Plutarque, au lieu de donner fon propre argent pour conserver ses jours, il ne les garantit qu'en prenant celui des autres. Antigone & toute l'armée célébrerent les funérailles d'Eumene avec magnificence, & lui rendirent les plus grands honneurs. Sa mort avant éteint l'envie & toute crainte, ils envoyerent fes os & fes cendres dans une urne d'argent, à la femme & à ses enfants en Cappadoce: foible dédommagement pour une

EUN

veuve & pour des orphelins défolés! L'armée du vaincu étant fans chef, fut bientôt dissipée. Antigone se désiant des traitres, les sit exterminer.

II. EUMENE I<sup>er</sup>, roi de Pergame, succéda à Philetère, son oncie, l'an 264 avant J. C. Il remporta une victoire sur Antiochus, fils de Seleucus, & augmenta ses états de plusieurs villes, qu'il prit sur les rois de Syrie. Ce prince aimoit les lettres, & encore plus le vin. Il périt d'un excès en ce geure, après 21 ans de regne.

III. EUMENE II, neveu du précédent, monta sur le trône après Actale, son pere, l'an 198 avant J. C. Le royaume de Pergame, quand il le reçut de son pere, se réduisoit à un très perit nombre de villes. Eumene se rendit h puissant, qu'il pouvoit le disputer à plus d'un empire. Il dut tout à son affiduité au travail, à son activité, à sa prudence. Les Romains dont il cultiva l'amirié, augmenterent ses états, après leur victoire sur Antiochus le Grand. Eumme vainquit Prufias & Antigone, & mourut l'an 168 avant J. C. Ce prince protégeoit & cultivoit les lettres : il augmenta confidérablement la fameuse bibliothèque de Pergame, qui avoit été fondée par ses prédécesseurs sur le modele. de celle d'Alexandrie. Ses freres, Aualo, Philetere & Athenée, lui furent si attachés, qu'ils voulurent être du nombre de ses gardes. Eumene, (dit Polybe), avoit l'ame noble & grande dans un corps foible & délicat. A vide d'une belle réputation, il l'acheta par des bienfaits, & enrichit plus de particuliers qu'aucun des princes de fon fiecle.

IV. EUMENE, orareur originaire d'Athenes, professa la rhétorique avec beaucoup d'éclat à

Autun, fa patrie. Il y ramena le goût des arts & de l'éloquence. Constance-Chlore, & Constantin fon fils, lui donnerent des marques de leur estime. Il prononça, l'an 309, le Panégyrique de ces deux princes. Son Discours le plus célebre est celui dans lequel il tâcha d'engager Riccius Varus, préfet de la Gaule Lyonnoise, à rétablir les écoles publiques, ruinées par les barbares qui avoient inondé les Gaules. Eumene offrit de contribuer à ce rétablissement; if cédoit une année des appoistements qu'il avoit en qualité d'un des premiers secrétaires des empereurs; ce qui faisoit une somme confidérable. Ce rhéteur mournt vers le milieu du Iv<sup>e</sup>. siecle. Le P. de la Baune, Jésuise, a recueille ce qui nous reste de ses Harangues. dans fes Panegirici veteres ad ufma Delphini, 1676, in-4°. Son Ayle se sent un peu de la décadence de la latinité; & il y a plus de lieuxcommuns que de penfées.

EUMENIDES ou FURIES, files de l'Achéron & de la Nuit, étoient trois; Aledon, Mégere & Tifiphone. Les Dieux leur avoient donné la commission de tourmenter les ingpies & les scélérats sur la rerre & dans les enfors. Servius écrit qu'on appeloir ces Déesses, Dires au ciel, Furies fur la terre & Eumenides dans les enfers. Eiles châtioient dans le Tartare, & flagelloient avec des ferpents & des flambeaux ardents, ceux qui avoient mal vécu. On les représente coissées de couleuvres, tenant des ferpents & des torches dans leurs mains.

EUMENIUS, Voyez EUMENE. EUNAPE, natif de Sardes en Lydie, sophiste, médecin & historien, sous les regnes de Valentinien, de Valens & de Gratien, écrivit l'Histoire des Césars, dont Suidas nous a conservé quelques

fragments. Nous n'avons de lui que les Vies des Philosophes de son semps, écrites avec précision, & avec affez de netteté & d'élégance. A. Junius en a donné une Tradudion latine avec le texte grec, 1596, in-8°. On en trouve un extrait dans les Excerpta de Lagationibus, Paris 1648, In-fo, qui font partie de la Byzantine. Cette Histoire des philosophes est pleine d'injures, indignes de la saine philosophie, Le but de l'auteur paroit être de relever l'idolâtrie & de rabaisser le Christianisme. Il exagere les vertus des philosophes Payens, & atténue celles des folitaires Chrétiens. Il infulte même à leurs martyrs : &, autant qu'on peut en juger par cet ouvrage, Lunape étoit un de ces hommes paffionnés qui couvrent leurs emportements du manteau de la sagesse, & qui ont sans ceffe le mot de philosophie dans la bouche, parce qu'ils sentent qu'ils ne l'ont point dans le cœur.

I. EUNOME, célebre musicien de Locres en Italie. Comme il disputoit le prix de son art à un autre musicien, une cigale vint, suivant la fable, se poser sur son luth, pour suppléer à une corde

qui s'étoit rompue.

II. EUNOME, Eunomius, hé-réfiarque, natif de Cappadoce, d'abord maître d'école à Constantinople, ensuite disciple d'Aëtius, parvint à l'épiscopat par la protection d'Eudoxe, patriarche de Constantinople; ce prélat, en l'ordonnant, lui conseilla de cacher les erreurs qu'il avoit sucées auprès d'Aëtius. Eunome ayant négligé cet avis, fut déposé & exilé en divers endroits : il mourut dans sa patrie à la fin du Iv. siecle. C'étoit un Arien outré; &, pour défendre l'Arianisme, (dit M. Pluquet) « il retomba dans le » Sabellianisme, dont Arius avoit

» cru qu'on ne pouvoit se garastif » qu'en niant la divinité du Verbe. w Arius, pour ne pas tomber dans » l'héréste de Sabellius, qui con-» fondoit les personnes de la Tri-» nité, fit du Pere & du Fils deux personnes différentes, & sou-» tint que le Fils étoit une créa-» ture. La divinité de J. C. étoit > donc devenue comme le pivot » de soutes les disputes des Ca-» tholiques & des Ariens. Les » Catholiques admentoient dans » la substance divine, un Pere » qui n'étoit pas engendré, & un » Fils qui l'étoit; qui cependant » étoit consubstantiel & co-éternel » à fon Pere. La divinité de J. C. » étoitévidemmentenseignéedzas » l'Ecriture, & les Ariens ne » pouvoient éluder la force des » passages que les Catholiques » leur opposoient. Eunome crut » qu'il falloit examiner ce dogme » en lui-même, & voir si effectia vement on pouvoit admettre » dans la substance divine deux » principes, dont l'un étoit en-» gendré & l'autre ne l'étoit pas. » Pour décider cette question, il » partit d'un principe reconnu par » les Catholiques & par les Ariens; » savoir, la simplicité de Dieu. Il » crut qu'on ne pouvoit supposer » dans une chose simple deux » principes, dont l'un étoit en-» gendré & l'autre engendrant. » Une chose simple pouvoit, » suivant Eunome, avoir différents » rapports; mais elle ne pouvoit » contenir des principes différents. » De ce principe, Arius, pour » éviter le Sabellianisme, qui » confondoit les personnes de la » Trinité, avoit conclu que le » Pere & le Fils étoient deux » substances distinguées. Comme » d'ailleurs on ne pouvoit admet-» tre plusieurs Dieux, il avoit » jugé que le Verbe ou le Fis

n'actoit pas un Dieu, mais une » créature. De ce même principe, » Eunome conclut, non seulement » qu'on ne pouvoit supposer dans » l'effence divine un Pere & un » Fils, mais qu'on ne pouvoit y » admettre plusieurs attributs; & » que la sagesse, la vérité, la » justice, n'étoient que l'Essence » divine, confidérée sous diffé-» rents rapports, & n'étoient que » des noms différents, donnés à » la même chose, selon les rap-» ports qu'elles avoient avec les » objets extérieurs ». Il rebaptifoit ceux qui l'avoient été dans la foi de la Trinité, & croyoit que la foi pouvoit fauver fans les œuvres. Ses impiétés étoient d'autant plus dangereuses, qu'il réunissoit à quelque talent beaucoup d'artifice. Il sentit que pour se concilier des sectateurs, il falloit joindre à fon opinion quelque principe de morale commode. Il enseigna que ceux qui conserveroient fidellement sa doctrine, ne pourroient perdre la grâce, quelque péché qu'ils commissent. Cette adresse, employée souvent par les Chess de felte, ne réussit pas toujours; celle d'Eunome fut absolument steinte sous Théodose. S. Grégoire de Nyffe & S. Basile fignalerent ieur éloquence & leur zele contre ce fectaire.

EUNUS, esclave Syrien, ne pouvant supporter les malheurs de sa condition, fit d'abord l'enrhousiaste & l'inspiré de la Déesse de Syrie. Il se disoit envoyé des Dieux, pour procurer la liberté aux esclaves. Pour s'infinuer dans l'esprit des peuples, il mettoit dans sa bouche une noix remplie de soufre en poudse : il y glifsoit adroitement le feu, & en foufflant, il paroissoit vomir des stammes. Ce prétendu prodige le fit regarder comme un Dieu. Deux mille esclaves, pressés par leur misere, se joignirent à lui, & bientôt il se vit à la tête de 50 mille hommes, avec lesquels il défit les préteurs Romains. Perpenna, envoyé contre ces rébelles, les réduisit par la faim, & fit mettre en croix tous ceux qui tomberent entre fes mains.

EVODE, l'un des LXXIZ Disciples de J. C., succéda à Se. Pierre dans le siège d'Antioche. & y souffrit le martyre sur la fin du premier fiecle.

I. EUPHEMIE, (Ste.) vierge de Chalcédoine, fouffrit le mattire fous Dioclética, vers l'an 3-7 de Jefus-Christ.

II. EUPHEMIE, (Ælia Maciana Euphomia) femme de l'empereur Justin I, étoit née lans une des provinces barbares de l'empire. Elle étoit esclave, lorsque Justin, qui n'étoit encore qu'un particulier, en devint amoureux. Son caractere doux, complaifant, fa fidélité inviolable, plurent tellement à fon amant, qu'il l'époufa & la fit monter avec lui sur le trône. Son mariage fut stérile. L'esclavage lui avoit fait contracter des manieres groffieres, dont elle ne put se défaire sous la pourpre. Mais elle se distingua d'ailleurs par des qualités; &, tant qu'elle vécut, elle empêcha à Justinien d'épouser sa maîtresse Théodora. Elle mourut avant l'empereur, fon époux.

EUPHEMIUS, patriarche de Constantinople l'an 490, illustre par sa science & par ses vertus. effaça des dyptiques le nom de l'hérétique Monge, ouvertement déclaré contre le concile de Chalcédoine. Il y rétablit celui du pape Félix III, qui en avoit été ôté. Ce pontife lui refula néanmoins la communion, parce qu'il conservoit les noms de quelques prélats hérétiques ou soupçonné de l'être, Euphemius s'obstina à y laisser celui d'Acace, dont il ne vouloit pas outrager la mémoire. La pape Gélase, successeur de Félix, l'excommunia peut-être trop précipitamment, & le sit exiler à Ancyre par l'empereur Asastase, en 495. Ce patriarche mourt dans son exil en 515, martyr de son opiniatreté: c'étoit son seul désaut... Voyez aussi Michell, n° 111.

FUPHORBE, illustre Troyen, fut tué par Ménélas à la guerre de Troie. Pythagore affuroit que son eme étoit celle d'Euphorbe, & qu'elle avoit passé dans son corps par la métempsycose... Il y eut un géometre Phrygien qui portoit ce nom. Ce mathématicien trouva la description du triangle, & rechercha le premier les propriétés de quelques figures.

EUPHORION, de Chalcis en Eubée, hibliothécaire d'Antiochus le Grand, réufit dans la poéfie & dans l'hiftoire. Ses ouvrages ne font point parvenus jufqu'à nous. Quelques anciens le louent: d'autres lui reprochent de l'obscurité & un style énigmatique. L'empereur Tibere, qui l'avoit pris pour modèle dans la composition de ses poésies Grecques, sit placer son portrait & ses ouvrages dans les bibliothéques publiques. Euphorion étoit né vers l'an 274 avant J. C.

EUPHRANOR, sculpteur célebre de Corinthe, qui avoit composé plusieurs volumes sur la Symétrie & sur les Couleurs. Il storissoit vers l'an 340 avant J. C. Pline écrit qu'il avoit sait un grand nombre de belies statues de bronze. Plin., L. 34, c. 8. Il y eut aussi un peintre habile de ce nom.

EUPHRASIE, (Ste) illustre solitaire & religieuse de la Thébaïde, Lycie, & parente de l'empereur Lycie, & parente de l'empereur Théodofe l'Ancien, naquit vers l'an 380, & mourut à l'àge de 30 ans, dans l'un des monaferes de la Thébaïde, où elle avoir donné des exemples admirables de vertus.

I. EUPRHATE, l'un des disciples de Platon, gouverna la Macédoine avec une autorité abfolue sous le regne de Perdiceas. Il poufa l'amour pour la philosophie à un excès indigne d'un philosophe: il n'admetroit à la table du roi que ceux qui avoient cultivé, comme lui, les sciences & les mathématiques. Paménion le tua, après la mort de Perdiceas.

II. EUPHRATE, philosophe Stoicien sous l'empereur Adries, demanda à ce prince la permission de s'ôter la vie, qui n'étoit plus qu'un sardeau pour sui. Il étoit alors dans une vieillesse très avaecée, & peut-être dans l'ensace. Adrien le lui permit, & il et donna la mort l'an 118 do J. C.

IIL EUPHRATE, bérétique, de la ville de Pera en Cilicie, admettoit trois Dieux, trois Verbes, trois SS. Esprits. « Parmi les philosophes » qui avoient recherché la namre » du monde (dit M. l'abbé Pru-» QUET ) quelques-uns l'avoient » regardé comme un grand tout, » dont les parties étoient liées. » & ne supposoient dans la natu-» re qu'un seul monde, comme » Ocelus de Lucanie l'avoit en-» seigné; & non pas plusieurs, » comme Leucippe, Epicure, & d'an-» tres philosophes le soutenoient » Euphrate adopta le fond de ce » système, & n'admit pas cent » fuite de mondes différents, à la-» quelle des chefs de fectes avoient » recours pour concilier la philo-» fophie avec la religion, ou pour v expliquer les dogmes. Il suppolost

posoit un seul monde, & distinpuoit dans ce monde trois parties qui rensermoient trois ordres d'êtres absolument différents. La re partie rensermoit

l'être absolument & jaceté qu'il

\*\* rents. La 1<sup>re</sup> partie renfermoit \*\* l'Etre nécessaire & incréé, qu'il \*\* concevoit comme une grande \*\* source qui faisoit sortir de son \*\* sein trois Peres, trois Fils, trois \*\* SS. Esprits. Euphrate croyoit \*\* apparemment que l'Etre né-\*\* cessaire étant déterminé par sa

"apparemment que l'Etre ne"cessaire étant déterminé par sa
"ature à produire trois êtres
" dissernts, le nombre rois étoit,
" en quelque sorte, le terme de
" toutes les productions de l'Être
" nécessaire, & qu'il falloit ad" mettre en Dieu trois Perès,
" trois Fils, trois SS. Esprits.
" Comme Irsus - Christ, qui

\* trois Fils, trois SS. Elprits.

\* Comme Jesus - Christ, qui

\* étoit fils de Dieu, étoit homme,

\* Euphrate croyoit que les trois

\* Fils étoient trois hommes. La 2\*

\* partie du monde renfermoit un

\* nombre infini de puissances dif
\* férentes. Enfin, la 3\* partie de

\* l'univers renfermoit ce que les

\* hommes appellent communé
\* ment le monde. Toutes ces par
\* ties du monde étoient absolu-

» ment féparées, & devoient être
» fans commerce; mais les puif» fances de la 3°. partie avoient
» attiré dans leur sphere les es» se les avoient enchaînées. Vers
» le temps d'Hérode, le sils de Dieu
» étoir descendu du séjour de la
» Trinité, pour délivrer les puis-

"Trinité, pour délivrer les puismentes qui étoient tombées dans les pièges des puissances de la 3º. partie du monde. Le fils de l'Dieu, qui étoit descendu du ciel sur la terre, étoit un homme qui avoit trois natures, toois

" corps & trois puissances ".

M. l'abbé Pluquet, de qui nous 
empruntons cet article, ne dit 
point en quel siecle vivoit Ea-

Tom. III.

phrate.

EUPHROSYNE, l'une des trois Graces. Voy. GRACES.

EUPHROSYNE-DUCENE, femme d'Alexis III, empereur d'Orient, gouverna entiérement son foible époux, & disposa de tout dans l'empire. Cette princesse avoit du courage, de l'éloquence, de l'efprit, de la pénétration; mais ses mœurs étoient infames & elle affichoit sa honte. Son orgueil étoit ausii grand que sa dissolution. Elle faifoit porter sa chaise par les parents d'Alexis; & lorfqu'il donnoit audience aux ambassadeurs, elle avoit à côté de lui un trône aussi élevé que le fien, où elle se montroit couverte de diamants & de pierreries. Elle eut un palais féparé de celui de l'empereur; ce qui n'avoit jamais été permis à aucune impératrice. Alexis avoit voulu supprimer la vénalité des charges; Euphrosyne s'y opposa. & confia la recette de cet odieux impôt à un de ses favoris. Enfin. on vint à bout de la rendre suspecte à l'empereur, à cause de ses liaifons avec un certain Vatace. accusé de vouloir usurper la couronne impériale. Euphrosyne fut chaffée du palais en 1178, couverte des habits d'une femme du peuple, & enfermée dans un monaftere à l'embouchure du Pont. n'ayant pour la fervir que deux femmes étrangeres, qui à peine savoient le grec. Mais elle vint à bout par ses intrigues de sortir de sa solitude, & de rentrer en grace. Après la prise de Constantinople par les François en 1204. elle prit la fuite; & l'histoire depuis cette époque ne fait plus mention d'elle... Il y a une fainte de ce nom, qu'on croit être née à Alexandrie, dans le ve fiecle. Son histoire est très-fabuleuse. On prétend qu'elle déguisa son sexe, & qu'elle entra dans un monastere

EUR d'hommes, où elle vécut 38 ans fous le nom de Smaragde; mais tout ce qui concerne cette fainte

est rejeté des savants.

EUPOLIS, poëte comique de l'ancienne comédie, étoit d'Athenes, & florissoit vers l'an 440 avant J. C. Il monta fur le théàtre dès l'âge de 17 ans, & fut couronné plusieurs fois. On dit qu'Alcibiade le fit mourir pour avoir fait des vers contre lui : d'autres prétendent, avec plus de raifon, qu'il périt dans un combat naval contre les Lacédémoniens; puisque les Athéniens, touchés de sa mort, firent un décret pour défendre aux poètes de porter les armes. Il nous reste de lui un ouvrage intitulé: Sententia, imprimé à Bale en 1560, in-80.

EVREUX (Robert, comte d'), Voyer ROBERT, no. XI; vous v trouverez les différentes mutations

du comte d'Evreux.

EURICLÉE, Voy. EURYCLÉE. EURIPIDE, poëte tragique, Grec, né à Salamine, l'an 480 avant J. C. fut disciple de Prodieus pour l'éloquence; de Socrate pour la morale, & d'Anexagore pour la physique. Les persécutions que ce dernier s'attira par ses rêveries philosophiques, l'ayant dégoûté de la philosophie, il s'adonna à la poësie dramatique, pour laquelle la nature lui avoit donné beaucoup de talent. Il s'enfermoit dans une caverne pour composer ses tragédies, & n'en fortoit qu'avec des chefs-d'œuvres. Elles firent l'admiration de la Grece & des pays étrangers. L'armée des Athéniens, commandée par Nicias, avant été vaincue en Sicile, la plupart des foldats racheterent leur. vie & leur liberté en récitant des vers du poëte Grec. Euripide florissoit à Athenes, dans le même temps que Sophosle. L'émulation

qui s'éleva entre lui & ce redoutable concurrent, dégénéra en inimitié. Ariftophane l'immola à la rifée publique dans fes comédies. Euripide médisoit sans cesse des femmes, & dans la converfation. & sur le théâtre : il se maria pourtant deux fois, & deux fois il fut obligé de répudier ses épouses. Cette conduite fournissoit beaucoup à la plaisanterie du comique Grec. Euripide lutta d'abord contre le critique avec ce noble courage qui fied fi bien au génie. Les spectateurs demandant qu'il retranchât quelques vers de l'une de ses piéces, il s'avarça fur le bord du théatre, & leur dit : « Je ne n compose point mes ouvrages afin » d'apprendre de vous, mais afin de » vous enseigner ». Une autre fois ils le blamerent de ce qu'il avoit appelé les richesses le souverais bien & l'admiration des Dieux & des hommes. Mais Euripide les pria d'attendre la fin de la piece. où l'admirateur des richesses recevoit le châtiment qu'il méritoit. Enfin sa fermeté l'abandonna. Né très senfible, & ne pouvant soutenir plus long-temps les railleries des auteurs & du public, il quitta Athenes, & sé retira à la cour d'Archelaüs, roi de Macédoine. Ce prince, protecteur des gens de lettres, le fit son premier miniftre, si l'on en croit Solin, Euripide eut, fuivant quelques-uns, une fin tragique. On prétend qu'il se promenoit dans un bois, & qu'il révoit profondément, suivant sa coutume, lorsqu'il fut rencontré un peu à l'écart par les chiens du prince, qui le mirent en pieces. De quelque façon qu'il ait terminé sa glorieuse carrière, les chronologistes placent sa mort l'an 407 avant J. C. Ses os ayant été recueillis par l'ordre d'Archelaus, roi de Macédoine. & portés

531.

à Pella; ce prince qui l'avoit toujours beaucoup aimé, refusa de les rendre aux Athénieus, lorsqu'ils les lui firent demander par leurs ambaffadeurs. Eurspide joignoit les avantages extérieurs à ceux de l'esprit & du génie. Ses traits annoncoient la force. Sa phyfionomie, a en juger par un bufte antique, étoit noble, sérieuse & prononcée: elle portoit l'empreinte de son esprit, naturellement grave & profond, aimant le grand & le fublime. Il travailloit difficilement. Le poëte Alcestis, qui avoit la facilité des mauvais écrivains, se vantoit qu'il avoit fait cent vers dans trois jours, tandis qu'Euripide n'en avoit fait que trois : « Il y n a encore cette différence entre vos n écries & les miens, dit le poète " au verfificateur, que les votres n dureront trois jours, & les miens n perceront l'étendue des siecles ». De 75 tragédies qu'il avoit composées, il ne nous en reste que 19. Les principales sont : Les Phéniciennes, Oreste, Médée, Andromaque, Iphigénie en Aulide, Iphigénie en Tauride, les Troades, Electro, Hercule, Hippolyte. Ces deux dernieres pieces semblent avoir remporté le prix fur toutes les autres. Euripide excelle à exprimer l'amour, & fur-tout l'amour furieux & passionné, tel qu'il doit être sur le théâtre. Il est tendre, touchant, pathétique. Racine l'a fait revivre dans le dernier fiecle : il hérita de son esprit; mais il lui prêta plus de charmes, & l'accompagna de plus de goût. Il faudroit être bien aveugle, ou bien prévenu en saveur de l'antiquité, pour préférer le poëte Grec au poëte François. Mais son mérite n'en est pas moins grand. L'art du théâtre ne faisoit que de naître: auffi Euripide & Sophocle, tout imparfaits qu'ils étoient, réussirent

autant chez les Athéniens, que Corneille & Racine parmi nous. Leurs fautes, dit un homme d'esprit, sont sur le compte de leur fiecle; leurs beautés n'appartiennenc qu'à eux. Il y en a certainement dans Euripide. Son Andromaque fit une impression si vive sur les Abdérites, qu'ils furent tous atteints d'une espece de folie, causée par le trouble que la représentation de cette piece avoit jeté dans leur imagination. Quoique Euripide fûr moins élevé que Sophocle, le Corneille des Grecs, il savoit être grand quand le sujet l'exigeoit. Les penfées les plus communes recevoient en paffant par fon imagination, ce tour heureux qui les rend fublimes. Ce qui intéresse sur-tout le genrehumain, c'est que ses pieces respirent la plus belle morale. Il l'avoit puisée à l'école de Socrate : auffi ce philosophe n'alloit au théâtre que pour entendre les pieces de son disciple. On n'auroit qu'à louer Euripide, s'il avoit toujours placé ses sentences avec art... Les meilleures éditions d'Euripide sont celles de Alde, 1503, in-80; de Planein. en 1571, in-16; de Commelin, en 1597, in-8°; de Paul Etienne, en 1604, in-4°; enfin de Josul Barnes, 1694, in-fol. à Cambridge. qui a éclipsé toutes les autres. L'éditeur y a joint les diverses scolies, & tous les fragments qu'il a pu trouver, & l'a enrichie de savantes . notes, & d'une vie du dramatique Grec. Voyez le Théhere des Grecs, du Pere Brumoi, qui a traduit les plus beaux morceaux d'Euripide. M. Prévost en a donné une Tradudion complette, Paris, 1783, 3 vol. in-12, avec des notes inftructives & curieuses.

EUROPE, fille d'Agénor roi de Phénicie, & fœur de Cadmus. Cette princesse étoit si belle, qu'on prétend qu'une des compagnes de Ju-

non avoit dérobé un petit pot de fard fur la toilette de la Déeffe, pour le donner à Europe. Elle fut aimée de Jupiter, qui ayant pris la forme d'un taureau pour l'enlever, paffa la mer, la tenant fur fon dos, & l'emporta dans cette partie du monde à laquelle elle donna fon nom.

EURYALE, ( Euryalus ) héros Troyen, suivit Enée après la ruine de Troie, & fut celebre par sa tendre amitie pour Nisus. Ces deux jeunes guerriers étant entrés de nuit dans le camp des Rutules, y firent un grand carnage; mais Euryale fut investi par les ennemis, en retournant à la ville. Nisus courus au secours de son ami, & offrit même sa vie pour lui : mais voyant qu'il ne pouvoit rien obtenir, & qu'Euryale venoit d'expirer à ses yeux, il se perça de son épée, & mourut sur le corps de fon ami.

EURYALÉ, (Euryale) fille de Minos & mere d'Orion, fut aimée de Neptine. Il y a eu une autre EURYALÉ, reine des Amazones, qui fecourut Eeres, roi de Colchide, contre Persée; une troisieme, fille de Pratus, roi des Argiens; enfin sune des Gorgones portoit

auffi ce nom.

EURYCLÉE, fille de la déeffe Ops ou Gybelle, étoit d'une rare beauté. Laerte, roi d'Iraque, l'acheta fort jeune pour le prix de vingt bœufs; mais il ne la traita point en efclave, il eut pour elle les mêmes égards que pour fa femme, & lui confia l'enfance d'Ulyffe. Ce fut elle qui la premiere reconnut ce Prince au retour de ses lones voyages.

I. EURYCLES, celebre devin d'Athènes. On croyoit qu'il portoit dans son ventre le génie qui l'inspiroit, ce qui le fit surnomater Engastrimathe, Il eut des disciples, qui furent appelés de son nom Eurfclaudes & Engastrides.

II. EURYCLÉS, fourbe de Lacédémone, qui s'étant rendu à Jérufalem; & ayant gagné les bonnes grâces du roi Hérode & de ses enfants, découvroit aux uns les secrets des autres pour en avoir de l'argent. Il fut cause par ce moyen de la mort d'Alexandre & d'Aistobale. Ce perside étant retourné dans son pays, en sur chassé par ses

propres concitoyens.

I. EURYDICE, femme d' Orphée. En fuyant les poursuites d'Ariftée, elle fut piquée par un ferpent, de la morfure duquel elle mourut le jour même de ses noces. Orphée, inconfolable de cette mort, l'alla chercher jusque dans les enfers, & toucha, par les charmes de sa voix & de sa lyre, les Divinités infernales. Pluton & Proferpine la lui rendirent, à condition qu'il ne regarderoit point derriere lui, jusqu'à ce qu'il fût sorti des sombres royaumes. Orphée ne put maitriser fes regards, & il perdit sa femme pour toujours. Vey. le Ive livre des Géorgiques.

II. EURYDICE, dame illyrienne, que Plutarque propose comme un modele. Quoiqu'elle sit dans un pays barbare & qu'elle se trouvât avancée en âge, elle se livra à l'étude, pour être en état d'instruire

elle même ses enfants.

III. EURYDICE, femme d'Amyntas roi de Macédoine, donna 4 enfants à fon époux; trois fils, Alexandre, Perdiccas & Philippe, & une fille nommée Euryone. La reine, amoureuse de son gendre, lui promit l'empire & sa main; mais ces dons funestes devoient ètre le prix de la mort de son mari. Euryone préserva son pere de ce malheur, en lui découvrant les détestables complots de sa mere. Amyntas eut la soiblesse de lui par

donner. Après sa mort, Eurydice Sacrifia a sa fureur ambitieuse Alezandre, fon fils aîné, qui avoit succédé à son pere. Perdiccas, son autre fils, placé fur le trône, après Alexandre, périt comme lui. Les historiens ne nous disent point si ce monftre fur puni de ses exécrables forfaits. Philippe, fon 3e fils, pere d'Alexandre le Grand, se mit en garde contre ses embuches, & régna paifiblement.

IV. EURYDICE, fille d'Amynes, fut mariée à son oncle Aridée, fils naturel du roi Philippe. Aridée, monta sur le trône de Macédoine. après Alexandre le Conquérant; mais la reine tint seule le sceptre. Cette femme ambitieuse, qui gouvernoit despotiquement sous un roi titulaire, écrivit à Cassandre de se joindre à elle contre Polyperchon, qui ramenoit Olympias de l'Epire avec son petit-fils Alexandre; & Rosane, mere du jeune roi Caffandre, vole à la tête de l'élite de ses troupes en Macédoine: mais, lorsque les deux armées furent en présenco, les Macédoniens abandonnerent le parti d'Eurydice, pour se ranger du côté du jeune Alexandre, qu'ils regardoient comme leur prince légitime. Olympias fit percer de fleches Aridée, & obligea sa femme de s'ôter elle-même la vie, lui donnant à choisir du poison, du poignard, ou du cordeau. Elle s'étrangla, l'an 318 avant J. C.

EURY LOQUE, compagnon d'Ulysse. Il fut le seul qui ne but point de la liqueur que Circé fit prendre aux autres, pour les chan-

ger en bêtes.

EURYSTHÉE, étoit fils de Stelénus, roi de Micène. Son pere ayant usurpé la couronne qui appartenoit à Hercule, ce Héros en fut si irrité, que dans un de ces accès de fureur auxquels il étoit sujet, il tua le fils que ce prince

E U 5 avoit eu de Mégare. Lorsqu'il fut guéri de cette maladie par Médée . il alla confulter l'oracle, qui lui ordonna, pour expier son crime, de se soumettre à Eurysthée, & de faire tout ce qu'il lui ordonneroit, Celui-ci, secondant la haine de Junon contre Hercule, manda ce héros à sa cour, & dans l'espérance de le faire périr, il lui imposa plufieurs travaux qui paroiffoient impossibles. Mais il fut trompé; car Hercule, après avoir exécuté ses ordres, sortit victorieux de tous les dangers auxquels il l'avoit exposé, & s'acquit une gloire immortelle.

EURYTHE, roi d'Œchalie & pere d'Iole. Ayant promis sa fille à celui qui remporteroit sur lui la victoire à la lutte, Hercule se préfenta, & le vainquit; mais Eurythe ne voulut pas la lui donner. Alors Hercule le tua d'un coup de massue,

& lui enleva sa conquête.

I. EUSEBE (St) Grec de naisfance, fuccéda au pape S. Marcel, le 5 février 310. & mourut le 21 juin de la même année. Voy. sur

ces dates le P. Pagi.

II. EUSÉBE PAMPHYLE, évêque de Césarée, naquit vers la fin de l'empire Gallien. On ne sait rien de sa famille; on ignore même le lieu de sa naissance. Il s'unit de la plus étroite amitié avec Pamphyle, prêtre de Césarée. Son ami ayant été martyrifé en 309, il prit fon nom pour éterniser sa mémoire dans son cœur. Eusèbe s'étoit adonné de bonne heure aux lettres sacrées & profanes. On disoit de lul, qu'il savoit tout ce qui avoit été écrit avant lui. Il établit une école à Céfarée, qui fut une pépiniere de savants. Son mérite le fit élever sur le fiégé de cette ville en 313. L'Arianisme infectoit alors l'Eglise & l'empire; Eusèbe fut une des colonnes secrettes de cette

EUS héréfie. Les Ariens, flattés d'avoir dans leur parti un homme tel que lui, le firent nommer à l'évêché d'Antioche, afin que fon élévation rejaillit indirectement fur leur , secte. Eusèbe refusa ce siége, soit pour augmenter son crédit par son défintéressement, soit qu'il fût intérieurement soumis aux décrets de l'Eglise qui condamnoit ces changements. Constantin lui sut bon gré de son refus, & depuis l'honora de son estime & de sa consiance. Au concile de Nicée, en 325, il avoit été placé à la droite de ce prince. Il y anathématifa les erreurs d'Arius: mais il eut quelque peine à souscrire au mot de Consubstantiel que les Peres ajouterent à sa formule. Il assista, en 331, avec les évêques Ariens, au concile d'Antioche, où St Eustache sut déposé; ce fut alors qu'il refusa ce siège. Quatre ans après, il condamna Se Athanase, de concert avec les évêques des conciles de Césarée & de Tyr. Le saint évêque resusa de se trouver dans ces affemblées, parce qu'il déteftoit les artifices d'Eusèbe, & qu'il redoutoit son crédit. Les prélats affemblés à Jérusalem, le députerent à l'empereur Conftantin, pour défendre le jugement inique qu'ils avoient rendu contre l'illustre défenseur de la divinité de J. C. Cet évêque courtifan furprit la religion du prince, & abusa de sa confiance. Il noircit les innocents & blanchit les coupables. Il obtint le rappel de l'héréfiarque Arius & l'exil d'Athanase. Il connut le foible de Constantin, & fit quelquefois, de ce fondateur du Christianisme dans l'empire, le perfécuteur des vrais Chrétiens. On croit qu'il furvécut peu à ce prince; il mourut vers l'an 338. Eusèbe laissa beaucoup d'ouvrages dignes de paffer à la postérité, qui en a une par-

tie. Les principaux font: L L'His-TOIRE Ecclésiastique, en 10 livres, depuis l'avenement du Messie, jusqu'à la défaite de Licinius. C'est le plus confidérable de tous fes écrits; il lui a mérité le titre de Pere de l'Histoire Ecclésiastique. Il peut tenir lieu des historiens originaux des trois premiers fiecles. Eusèbe reiette les narrations fabuleuses avec plus de soin que n'ont fait Se Epiphane & tant d'autres anciens. Son style, sans agrément & sans beauté, est plutôt celui d'un compilateur que d'un historien. Il avoit plus de finesse dans le caractere que dans l'esprit. Ce qu'on ne peut lui pardonner, c'est le coupable filence qu'il garde fur l'Arianisme dans fon Histoire; nouvelle preuve contre ceux qui forcent les sess de ses mauvaises expressions, pour faire un homme orthodoxe d'un intrigant , reconnu par toute l'antiquité pour Arien d'esprit & de faction. Quelques auteurs lui avoient donné la qualité de Saint, & Usuard le plaça même dans son Martyrologe. Mais, malgre fes apologistes, sa sainteré est demeurée aussi équivoque que les pénitences qu'on suppose qu'il a faites. Beronius l'ôta du Martytologe somain, & y mit Eusèbe de Samofate...

De toutes les éditions de l'HIS-TOIRE Ecclésiastique d'Eusèbe, la plus correcte est celle de Hemi de Valois, dans la Collection des Historiens ecclésiastiques Grecs, 3 vol. in-se, à Paris, en 1669; puis en 1677, avec une Version en latin, qui a mérité l'estime du public savant; ensuite augmentée & revue à Cambridge, 1720, 3 vol. inse. Le président Consin en adonné une excellente Tradudion en francois, 4 vol. in-4°, ou 5 vol. in-12. II. La Vie de Constantia, en 4 livres. C'est un panégyrique sous

le titre d'histoire. Elle forme la ae partie du tome 1er de l'Histoire de l'Eglise, de Cousin, in 12, qui man que quelquefois; & quand elle y est, il y a 6 vol. III. Une Chronique, qui renfermoit les événements depuis le commencement du monde jusqu'à la 20° année du regne de Constantin. La Traduction qu'en fit St Jerome nous a fait perdre une partie de l'original, d'autant plus précieux, qu'Eusèbe entaffoit dans tous ses ouvrages les passages des auteurs les plus anciens. Joseph Scaliger a prétendu nous donner toute la Chronique d'Eusèbe, dont il avoit ramaffé les fragments épars dans différents écrivains. On trouve, en effet, que son édition, imprimée à Amfterdam, chez Janson, 1658, info, est presque toute conforme à la Traduction de Se Jérôme. 1V. Les livres De la Préparation & de la Démonstration évangélique. C'est le traité le plus favant que l'antiquité nous fournisse, pour démontrer la vérité de la religion Chrétienne & la fauffeté du Paganisme. De 20 livres, dont la Démonstration évangélique étoit composée, il ne nous en refte que 10. Le commencement & la fin du 1et livre & du Xe manquent dans toutes les éditions; mais Fabricius les publia, en 1725, dans Sa Bibliothéque des Auteurs qui traisent de la Religion. Les meilleures éditions de la Préparation & de la Démonstration sont celle de Paris, en 1628, en 2 vol. in-f., avec une Verfion nouvelle des xv livres de la Préparation par le jéfuite Vigier; & celle de Donat, jointe aux livres de la Démonstration. V. Des Commentaires sur les Pseaumes & sur Isaie, publiés par Dom de Montfaucon, dans les 2 premiers tomes de la Collection des Peres Grecs, à Paris, 1706, in-f. Il n'y a du Commentaire fur les Pseaumes, que ce que le

savant éditeur en a pu trouver dans les anciens manuscrits, c'està dire, ce qu'Eusèbe a fait sur les 119 premiers Pseaumes. On trouvera, dans cet ouvrage, des preuves de son Arianisme. Le Pere de Montfaucon, contre la coutume des éditeurs, presque tous enthousiastes de leur original, a employé plusieurs autorités pour prouver qu'il étoit Arien, & ces autorités font convaincantes. VI. Des Opufcules qui portent son nom, & que le Pere Sirmond fit imprimer en latin l'an 1643, à Paris, in-8°. On peut voir les passages des anciens pour & contre Eusèbe, recueillis fort exactement par Valois, à la tête de l'édition de son Histoire Eccléfiaftique. On a auffi d'Eusène, Onomasticon urbium & locorum Sacra-Seriptura, imprimé avec les notes de Bonfrerius & de le Clerc, Amfterdam, 1707, in-fol.

III. EUSEBE, évêque de Beryte. puis de Nicomédie, enfin de Conf. tantinople, favorifa le parti d'Arius, dont il avoit embrassé les erreurs. Il les abjura au concile de Nicée; mais cette abjuration forcée ne l'empêcha pas de convoquer. quelque temps après, un concile en Bithynie, où Arius fut rétabli avec pompe. Les troubles qu'il excitoit dans l'église, forcerent Constantin à l'envoyer en exil. Il peignit Arius auprès de l'empereur commme le plus orthodoxe des hommes, & Athanase comme le plus remuant. Il l'accusa d'avoir mis un tribut fur les Egyptiens, d'avoir favorisé la rebellion d'un certain Philumeme; & , pour accabler plus sûrement le saint prélat, il affembla des conciles, le fit déposer, exiler, & sit recevoir Arius. Il fut élu par force évêque de Constantinople, l'an 338, après l'injuste déposition de Paul dont il ambitionnoit la place. Eusebe de Césarée répandoit sourdement l'Arianisme; Eusebe de Nicomédie en tiroit vanisé. Il sus ches de parti, & voulut l'être. Ses sectateurs surent nommés Eusebiens. Quelques mois avant sa mort, en 341, il sit admettre dans un concile d'Antioche, les impiétés Ariennes comme des points de soi. Eusebe de Césarée l'a voulu saire passer pour un Saint : il loue jusqu'é ses désauts; mais ce sont les éloges d'un hemme de parti, qui veut caponiser son ches.

IV. EUSEBE EMISSENE, ainsi nommé parce qu'il étoit évêque d'Emese, sur disciple d'Eusebe de Césarée, & mourut vers 459. On lui attribue plusieurs Ouvrages, qui paroissent être d'auteurs plus récents. Voy. III. HILAIRE.

V. EUSEBE, (St.) évêque de Verceil, au Ive. fiecle, mérita ce fiége par des mœurs douces & une piété tendre. Il fignala fon zele pour la foi au concile de Milan, en 355. Il proposa d'abord de faire souscrire tous les évêques à celui de Nicée, avant que de traiter aucune affaire; mais l'empereur Constance se rendit maître de l'asfemblée. Il fit souscrire la plupart des évêques à la condamnation d'Athanase, par menaces ou par surprise. Ceux qui eurent la force de refister furent bannis. Eujebe fut de ce nombre. Après la mort de l'empereur, ce saint homme retourna à son église. Il parcourut la Grece, l'Illirie, l'Italie; & par-tout il opposa une digue aux ravages de l'Arianisme. Il finit faintement ses jours en 370. Divers martyrologes lui donnent le titre de Confesseur & de Marryr; & il mérite l'un & l'autre, puisqu'il souffrit tant pour la soi. On croit que c'est le premier qui joignit la vie monastique à la vie cléricale. Au milieu de la ville, il vivoit

avec fes clercs comme les moli nes du désert; ses ecclésiaftiques avoient toujours l'esprit appliqué à la lecture ou au travail : jamais troublés par les foins temporels, ni distraits par les visites des gens oififs, ni attiédis par le commerce des gens du monde. (C'est Saint Ambroise qui peint ainfi la vie des disciples de St. Eusche). Les églises s'emprefloient de lui demander det évêques... On lui attribue une Version latine des Evangélistes, que Jean-André Irici a fait imprimer à Milan en 1748, in-4°. Quand cette version ne seroit pas de St. Ensebe de Verceil, elle ne laisseroit pas d'être précieuse. On trouve deux de ses Leures dans la Bibliothéque des PP.

VI. EUSEBE (St.) évêque de Samofate, illustre par sa foi & par son amour pour l'église. il fut d'abord lié avec les Ariens. Le siège d'Antioche étant venu à vaquer, ils convintent avec les orthodoxes de choisir Mélece pour le remplir. Ils confierent à Eufebe le décret de cette élection; mais St. Mélece s'étant auffi-tôt déclaré pour la foi catholique, les Ariens, appuyés par l'empereur Valens résolurent de le déposer. Eusebe, averti de leur pernicieux dessein. fe retira dans fon diocefe avec l'acte qu'on lui avoit confié. On fit courir après lui, & l'envoyé de l'empereur le menaça de lui faire couper la main droite, s'il ne rendoit l'acte d'élection; mais Eusebe présentant ses deux mains, dit avec fermeté, Qu'il se les laisserois couper, plutôt que de se dessaisir de cet acte, à moins que ce ne fût en présence de tous ceux qui le lui avoient mis en dépôt. Ce digne évêque souscrivit à la foi de Nices dans le concile d'Antioche, en 353, & se rrouva à Césarée en Cappadoce, l'an 371, pour élire St. Bafile

évêque de cette ville, à la priere de St. Grégoire de Nazianze le pere. La fermeté avec laquelle il s'opposa aux Ariens, lui attira une foule de traverses. Valens l'exila en 373. Durant cet exil, il se déguisoit en soldat pour aller confoler les orthodoxes persécutés, fortifiant les foibles & animant les forts. Après la mort de son persésuteur, Eusebe se trouva au concile d'Antioche en 378, & y parla en digne défenseur de la divinité de J. C. Il parcourut enfuise diverses églises d'Orient. Ayant voulu mettre Maris en possession de l'évêché de Dolique en Syrie, une femme Arienne lui jeta sur la tête une mile qui le blessa à mort. Le digne prélat, avant d'expirer, demanda la grace de cette malheureuse & de les complices.

VII. EUSEBE, avocat à Conftantinople, s'éleva, n'étant que simple laïque, contre l'hérésie de Neftorius, & fit une protestation au nom des Catholiques. Devenu évêque de Dorylée, il se signala avec le même zele contre les erreurs d'Eutichès. Cet hérétique étoit son ami : il tacha de le ramener par la douceur hais le trouvant toujours plus obstiné, il se rendit fon accusateur dans un concile de 30 évêques, affemblé à Constantinople. Ces sectaires s'en vengerent en le faifant déposer dans cette assemblée, qui fut si bien nommée le Brigandage d'Ephese. Eusebe se trouva encore au concile. général de Chalcédoine en 451, & mourut peu de temps après.

L EUSEBIE, (FLAVIE) femme de l'empereur Constance, dans le Ive. fiecle, étoit née à Thestalonique, d'un homme consulaire. Elle avoit de la beauté, des grâces, des verrus, de l'esprit, & du goût pour tous les arts. Ces qualités furent ternies par fon attachement EUS

à l'Arianisme. Le dépit qu'elle eut de n'avoir point d'enfants, la porta à faire donner une potion à Hélene, fœur de Conftance & femme de Julien, afin de la rendre stérile, On dit même qu'elle corrompit la sage-femme de cette princesse, & que dès qu'elle fut accouchée, cette malheureuse fit périr le fruit. Eusebis mourut vers 361, emportant les regrets de son époux qui l'aimoit avec ardeur, & ceux de ses sujets dont elle étoit la bienfaictrice. Ce fut elle qui engagea Constance à donner à Julien le titre de César. Ce prince fit son Panegyrique, & nous l'avons parmi ses ouvrages.

II. EUSEBIE, abbeste du monaftere de St-Cyr, ou St-Sauveur, à Marseille. Lorsque les Sarrasins firent une invasion en Provence l'an 731, pour conserver sa virginité, elle se coupa elle-même le nez; & ses religieuses, animées par cet exemple, eurent le courage de l'imiter. Les Sarrafins étant entrés dans le monastere & se voyant frustrés dans leur brutale passion, massacrerent Eusébie & ses saintes compagnes, qui étoient au nom-

bre de 40.

EUSTACHE de ST-PIERRE Voy. I. ST-PIERRE.

EUSTACHE de RIBAUMONT, Voy. RIBAUMONT.

EUSTACHE (Barthélemi), professeur d'anatomie & de médecine à Rome vers l'an 1550, laissa des Planches anatomiques, publices & Rome en 1728. in-fol. Elles font très propres à faire connoître la Aructure du corps humain. On les trouve aussi dans le Theatrum anatomicum de Manges. Albin les a publiées de nouveau à Leyde, 1744, in-fol. avec des explications latines. Nous avons encore d'Eustache: I. Opuscula, Delft 1726, in-80. II. Erotiani colledio vocum que sunt

EUS apud Hippocratem, Venise, 1566, in-4°.

I. EUSTATHE (St.), né à Side en Pamphylie, d'abord évêque de Bérée, ensuite d'Antioche en 325. Il se distingua au concile de Nicée par son zele & par son éloquence. Les Ariens, excités par Eusebe de Nicomédie, prélat intrigant & vindicatif, conspirerent sa perte. On suborna une femme publique, qui soutint avec serment au saint homme qu'elle avoit eu un enfant de lui. Sur cette fausse accusation, il fut déposé, & exilé par Constance à Trajanopolis, où il mourut vers 337. Euftathe fut un des premiers qui combanirent l'Arianisme; il le fit avec autant de clarté que de force. Les anciens wantent beaucoup fes ouvrages; nous ne les avons plus, & c'est une véritable perte, s'il est vrai que le flyle en fût auffi pur, les penfées aussi nobles, les expresfions aussi élégantes que Zozomene le dit. On lui attribue un Traité sur la Pythonisse, mis au jour en 1629, in-4°, par le savant Allatius, avec un autre Traité sur l'ouvrage des six jours, qu'il donne aussi à Eustathe. Ce dernier écrit, qu'on croit être d'un auteur plus recent, parut à Lyon en 1624, in-4°. On le trouve aussi dans la Libliothéque des Peres.

II. EUSTATHE, moine Grec du Ive siecle, étoit si follement entêté de son état, qu'il condamnoit tous les autres états de la vie : il joignoit à cette prétention d'autres erreurs, qui furent déférées au concile de Gangres: 1°. il condamnoit le mariage, & féparoit les femmes de leurs maris, soutenant que les personnes mariées ne pouvoient se sauver. 2°. Il défendoit à ses Sectateurs de prier dans les maisons. 3º. Il. les obligeoit à quitter leurs biens,

comme incompatibles avec l'espérance du paradis. 4°. Il les renroit des assemblées des autres fideles, pour en tenir de secrettes avec eux, & leur faisoit porter un habillement particulier. 5°. Il vouloit qu'on jeunat les dimanches, & disoit que les jeunes ordinaires de l'Eglise étoient inutiles, après qu'on avoit atteint un certain degré de pureté qu'il imaginoit. 6°. Il avoit en horreur les chapelles bâties en l'honneur des martyrs, & les assemblées qui s'y faisoient. Plusieurs femmes, séduites par ses discours, quitterent leurs maris, & beaucoup d'esclaves s'enfuirent de la maison de leurs maîtres. Ou déféra la doctrine d'Eustathe au concile de Gangres, & elle y for condamnée l'an 342.

III. EUSTATHE, evêque de Theffalonique dans le XIIe. fiecle, étoit un habile grammairien. U laiffa des Commentaires sur Homere & fur Denys le Géographe. Son travail sur le poëte Grec est fort étendu & très-estimable; il a sais la force & l'énergie de fon original, & la fait sentir à ses lecteurs, Outre les notes, on trouve dans son ou rage des dissertations historiques & philosophiques, écrites avec beaucoup de sagacité. On lui attribue auffi, mais fans aucun fondement, le roman d'Ifmene & Ismenias, publié par Gentmin, à Paris, 1618, in-8°.; traduit en françois par Beauchamps, Paris, 1743, in-8°, figures. Colletet en avoit donné une en 1625, in 8°. La meilleure édition des Commentaires d'Euftathe sur Homere, est celle de Rome, 1542 à 1550, en grec, 4 vol. in-fol. Celle de Froben , 1559 & 1560 , 2 vol. infolio, est moins estimée. Il en a paru à Florence (en 1730, 32 & 35) 3 vol. d'une nouvelle édition, avec les notes & les traductions d'Alexandre Politi & d'Ansoine-Marie Salvini, qui n'est pas achevée. A l'égard des Commentaires sur Denys, ils ont été souvent réimprimés depuis 1547, qu'ils furent publiés par Robert Etienne avec le seul texte.

EUSTOCHIE ou Eustochium, (Ste.) vierge Romaine, de la famille des Scipion & des Emile, illustre par sa piété & par la connoissance des langues, fut disciple de S. Jérôme dès l'an 382. Elle fuivit son maître en Orient, & se renferma ensuite, avec Ste. Paule sa mere, dans un monastere de · Bechléem, dont elle fut supérieure. Une troupe de forcenés, suscités par les Pélagiens, allerent dans cette ville où ils maltrajterent les vierges, & brûlerent leurs maifons. Euftochie eut beaucoup de peine à se délivrer du feu & des armes qui l'environnoient. Elle mourut trois ans après, c'est-àdire en 419. Elle savoit l'hébreu, le gree, & employoit la plus grande partie de son temps à méditer les saintes écritures.

EUSTRATE, célebre archévéque de Nicée au XIIe siécle, souzint avec force le sentiment des Grecs fur la proceffion du St-Efprit, dans un Traité qui se trouvé manuscrit dans plusieurs bibliothéques. Leo Allatius fait mention de Cinq autres Traités du même auteur; mais nous n'avons rien d'imprimé de lui, que quelques Commentaires sur Aristote: In Analytica, grace, Venise, 1534, in-fol. In Ethica, grace, Venise, 1536, infol. & latine, Paris, 1543, in fol. . EUTERPE, l'une des neuf muses. Elle inventa la flûte, & c'est elle qui préfide à la musique. On la représente ordinairement sous la figure d'une jeune fille couronnée de fleurs, tenint des papiers de musique, une flute, des hautbois, & ayant d'autres infiruments de son art auprès d'elle.

EUTHYCRATE, fculpteur de Sicyone, fils & disciple de Lysippe, s'appliqua principalement à observer les proportions. Les statues d'Hercule & d'Alexandre lui acquirent une grande réputation, aussi bien que sa Médée, qui étoit traînée dans un char à quatre chevaux.

EUTHYME, fameux athlete. Il combattit long-temps, fuivant la fable, contre un fantôme, qui, se voyant vaincu, s'évanouit. Les Téméssens donnoient chaque année à ce fantôme une fille pour se nourriture, afin qu'il ne tuât plus ceux qu'il rencontroit. Voyez LYBAS.

I. EUTHYME, dit le Grand (St.), d'abord supérieur général de tous les monasteres de Melitene en Arménie , devint abbé d'une multitude de solitaires en Palestine, & ne se borna pas aux exercices monastiques. Il convertit un grand nombre de Sarrafins, combattit les Nestoriens & les Eutychiens, fit abjurer leurs efreurs à beaucoup de Manichéens, ramena l'impératrice Eudoxie à la foi orthodoxe, & devint l'oracle de l'église d'Orient. Il mourut le 20 janvier 473 , dans sa 96°. année. Son culte, établi d'abord en Palestine, passa dans les autres églifes d'Orient.

I. EUTHYMIUS, furnommé le Syncelle, parriarche de Constantinople, natif d'Isaurie, sut mis l'an 906 à la place de Nicolas le Myssique, que l'empereur Léon VI avoit chassé de son siège. Il avoit été moine. Ses vertus & son mérite lui acquirent l'estime de ce prince, qui le choisit pour son consesseur; mais Alexandre II, successeur de Léon, bannit Euthymius & rétablit Nicolas. Il mourut en exil l'an 920.

IL EUTHYMIUS ZIGABENUS. moine Bafilien du treiziéme siecle, composa, par ordre de l'empereur d'Orient, un traité contre toutes les héréfies. Cet ouvrage, imitulé: Panoplie, ell une exposition & une zéfutation de toutes les erreurs, même de celles des Mahométans. Il fut traduit en latin par un chanoine de Vérone, en 1586, & depuis il a été inféré dans la grande Bibliothéque des Peres. On a encore de ce savant moine des Commentaires sur les Pseaumes, for les Cansiques, sur les Frangiles, littéraux, moraux & allégoriques; mais ses allégories sont moins déraisonnables que celles des commentateurs de fon temps.

EUTICHE, Eutichius, savant patriarche d'Alexandrie depuis 933 jusqu'en 940, a laissé des Annales en Arabe, peu exactes pour l'histoire & la chronologie, ainsi que la plupart des autres histoires Arabes. Pocock les publia à Oxford, en 1619, avec une version latine, en 2 vol. in-4°. Selnen prétend prouver par ces Annales, que dans les premiers siecles de l'église, il n'yavoit point de différence véritable entre les prètres & les évêques; mais le savant Assemanti lui a démontré le contraire.

## EUTICHES. Voy, EUTYCHES.

EUTOCIUS, d'Afcalon, commentateur d'Apollonius & d'Archimède, fous l'empire de Justinien, est un des mathématiciens les plus intelligents qui aient sleuri dans la décadence des sciences chez les Grecs. Ses deux Commentaires sont très-bons, & on leur doit bien des traits sur l'histoire des mathématiques. Le premier se trouve dans l'édition d'Apollonius, par Halley; le deuxieme a été publié à Bâle, grec & latin, en 1544, in-se.

## EUT

L EUTROPE, historien Latin; On ignore d'où il étoit, & qui ! étoit. On conjecture qu'il avoit vu le jour dans l'Aquitaine, & l'on sait qu'il exerça de grandes charges. Il dit lui-même qu'il porta les armes fous Julien, dans fa malheureuse expédition contre les Perses; mais le rang qu'il obtint dans les armées, nous est inconnu. Plusieurs croient qu'il fut sénateur, parce qu'ils trouvent à la tête de son ouvrage le titre de Clarissime, qui ne se donnoit qu'aux sénateurs. Nous avons de lui un Abrégé de l'Histoire Romaine, en dix livres, depuis la fondation de Rome jusqu'à l'empire de Valens, auquel il le dédia. Eutrope avoit composé divers écrits sur la médecine, sans être médecin. Son Histoire est le seul de ses ouvrages qui nous refle-Cet abrégé, quoique court, est affez bien fait; les événements principaux y font exposés avec netteté, mais sans élégance. L'abbé Lezeau en a publié une Traduction françoise avec des notes. en 1717, in-12. La premiere édition de cet auteur est de Rome, 1471, in-fo; celle ad nsum Delphini, in-4°, est de 1683. Il e**s**t imprimé, avec une Verfion gree-, que, à Oxford, 1703, in-80; å Leyde, 1729, in-12, & en 1762, in-8°, M. Dellin en donna une édition latine en 1746, à Paris, ches Barbou, avec les observations 🕹 Tanneguy le Fèvre, Elle est très-bien exécutée, comme la plupart des livres fortis des presses de cet artifte. II. EUTROPE, fameux eunu-

II. EUTROPE, fameux cunteque fous l'empire d'Arcadius, & fon plus cher favori, parvint aux premieres charges, & fut même élevé au consulat. Cette dignité, zutrofois fi éminente, avoit, à la vérité, été donnée à un cheval, sous l'inbécille Caligula; mais cette fois cite

par un eunuque. Son infolence, fa cruanté & sa lubricité souleverent tout le monde contre lui. Gainas, Goth, général Romain, fit révolter les troupes, & ne promit de les appaiser qu'à condition qu'on lui livteroit la tête d'Eutrope, Arcadius, pressé, d'un côté, par la crainte, de l'autre, par les prieres de sa femme Eudoxie, que l'eunuque avoit menacée de faire répudier, le dépouilla de soutes ses dignités, & le chassa du palais. Eustope, livré à la vengeance du public, se sauva dans une église. On voulut l'en arracher; mais St Jean-Chrysoftome appaisa la populace par n fermon, qui paffe pour un chefd'œuvre d'éloquence. Au bout de quelques jours, il en fortit : on lui fit son procès; & cet homme qui avoit ofé aspirer au trône impérial, perdit la tête sur un échafaud l'an 399.

EUTYCHE. Voyez EUTICHE.

EUTYCHÈS, héréfiarque, se retira, dès sa premiere jeunesse, dans un monastere, près Constantinople. Ses vertus & ses lumieres charmerent tous ses confreres, qui le choifirent d'une voix unanime pour leur abbé. Il passa toute sa vie dans les exercices de la pénitence la plus auftere. Il ne sortit de sa solitude, que pour aller combattre les erreurs de Neftorius; mais, craignant de tomber dans le Nekorianisme, qui admettoit deux personnes en J. C., parce qu'il y a deux natures, il supposa que les deux natures étoient tellement unies, qu'elles n'en faifoient qu'une. Il confondit ainsi les deux natures en une seule, afin d'être plus sûr de ne pas admettre en J. C. deux personnes comme Nestorius. « La passion jointe à l'ip guorance (dit M. l'abbé Pluquet) ne voit que les extrêmes; les mi-

» lieux qui les féparent, & où ré-» fide la vérité, ne sont apperçus » que par les esprits éclaires, atn tentifs & modérés. Eutychès en-» leignoit donc à ses moines, qu'il » n'y avoit qu'une seule nature en » Jefus-Chrift. Il ne voulut pas » que l'on dît que J. C. étoit con-» substantiel à son Pere selon la » nature divine, & à nous selon » la nature humaine. Il croyoit que » la nature humaine avoit été ab-» sorbée par la nature divine, com-» me une goutte d'eau par la mer, » ou comme la matiere combusti-» ble jetée dans une fournaise est » absorbée par le feu; ensorte qu'il » n'y avoit plus en J. C. rien d'hu-» main, & que la nature humaine » s'étoit, en quelque forte, conver-» tie en nature divine. L'erreur » d'Eutychès n'est donc pas (com-» me le prétend M. de la Croze) une » question de nom : car Eutychès, » en supposant que la nature hu-» maine avoit été absorbée par la » nature divine, & confondue » avec elle, de maniere qu'elle » ne faifoit avec elle qu'une seule » nature, dépouilloit J. C. de la » qualité de médiateur, & détrui-» soit la vérité des souffrances, » de la mort & de la résurrec-» tion de J. C., puisque toutes » ces choses appartiennent à la » nature humaine, & à la réa-» lité d'une ame humaine & d'un » corps humain, unis à la per-» fonne du Verbe, & n'appar-» tiennent pas au Verbe ». Eusèbe, évêque de Dorylée, ami d'Eutychès & fon admirateur, ayant tenté vainement de le ramener à la vérité, se rendit son accusateur auprès du concile de C. P., convoqué en 448, par Flavien, évêque de cette ville. L'hérésiarque ayant perfisté dans ses sentiments, y fut condamné, déposé du sacerdoce & du gouvernement

de son monastere, & excommunié. L'austérité de ses mœurs lui avoit fait des partifans; l'eunuque Chrysaphius, favori de l'empereur Théodose le Jeune, étoit son ami. Il obtint de ce prince, qu'on assembleroit un autre concile pour revoir les actes de celui de C. P.; & que Dioscore, évêque d'Alexandrie, autre partisan d'Eutychès, en auroit la présidence. C'est cette assemblée qu'on a nommée le Brigandage d'Ephèse. Eutychès y fut absous, sans autre explication qu'une requête équivoque, dans laquelle il déclaroit en général qu'il anathématisoit toutes les hérésies. Flavien & Eusèbe, ses adversaires, surent nonseulement déposés, mais cruellement maltraités. Marcien, succes-Leur de Théodose, fut plus favorable à la doctrine catholique. Il fit affembler, en 451, le concile de Chalcédoine, le Ive général. L'Eutychianisme y fut proscrit, Dioscore deposé, & la paix rendue à l'Eglise. Cependant un moine nomme Théodose, esprit ardent & facticux, fouleva plusieurs de ses confreres contre le concile de Chalcédoine. Il mit dans son parti l'imperatrice Eudoxie, veuve de l'empercur Théodose II, qui lui donna une retraite dans son palais en Palestine. Théodose, appuyé par cette princesse, se fit déclarer évêque de Jérusalem, après avoir chassé Juvenal le légitime évêque. Une foule de moines qui vivoient des libéralités de l'impératrice, se répandant dans toutes les maisons, publicient que l'empereur vouloit rétablir le Nestorianisme, & par cet artifice, excitoient des féditions. On alloit mettre le feu aux maifons des partifans du concile de Chalcédoine; la province étoit livrée au tumulte & au brigandage : il fallut que Marcien envoyat des foldats pour contenir

ces théologiens turburlents. Théodose sut chasse. Marcien, connoisfant l'esprit querelleur & pointilleux des Grecs, fit plufieurs lois pour défendre de disputer publiquement fur la religion. Ses sages édits ne purent arrêter la futeur dogmatique des Eurychiens, Cette héréfie, qui fit de grands ravages dans tout l'Orient, se divisa à la longue en plusieurs branches. Nicéphore n'en compte pas moins de douze. Les uns étoient appelés Schematici ou Apparentes, parce qu'ils attribuoient à J. C. un corps fantastique; d'autres Théodossens, du nom de Théodose, évêque d'Alexandrie; d'autres Jacobises, du nom d'un certain Jacob ou Jacques : cette branche s'établit ellemême en Arménie, où elle subsiste encore, & d'où elle se répandit en Egypte & en Syrie. Les autres sectes principales nées de l'Eutychianisme, sont les Théopaschites, qui prétendoiem que dans la passion de J. C. c'étoit la divinité qui avoit souffert; les Acéphales, c'est à dire sans chef : les Sévérins, ainsi nommés d'un moine appelé Sévere, qui monta fur le fiége d'Antioche l'an 513: on les appela encore Corrapticoles & Incorrupticoles. Les Sévérins se partagerent encore en cinq factions : savoir, les Agnoeies ou Agnoites, les partisans de Paul ou les Mélanès, c'est-à-dire les Noirs; les Angélites; enfin les Adriates & les Canonites.

EUTYCHEN, pape & martyr, fuccéda à Félix, en janvier 275. Il ordonna que l'on enseveliroit les corps des martyrs dans des tuniques de pourpre. Il fut martyrisé lui-même le 8 décembre 283.

EUTYME. Voyez EUTHYME.
EUTYQUE, (Eutychius) patriarche de Constantinople, préfida au concile occuménique de

EXU 5

cette ville en 533. Il avoit été d'abord moine d'Amafée dans le Pont; il fut élevé sur le siège de Constantinople par Justinien à qui il avoit plu. Cet empereur étant tombé dans l'erreur des Incorruptibles, (qui soutenoient que le corps de J. C. n'avoit été fufceptible d'aucune altération, & n'avoit jamais enduré la faim, la foif, ni aucun autre besoin naturel ) , confacra cette rêverie dans un édit. Eutyque refusa de le signer, & fut disgracié & exilé l'an 565, après avoir été dépofé dans un fynode. A la mort de Justinien, il fut rétabli fur fon fiége. Ce fut alors qu'il composa un Traité de la Résurrection, dans lequel il soutemoit que le corps des ressuscités feroit si délié, qu'il ne pourroit plus être palpable. La fureur des Grecs dans ce fiecle & dans les fuivants, fut de disputer, sans relâche, fur des questions, que l'ignorance humaine ne pouvoit réfoudre, & sur lesquelles la Divinité n'a rien révélé. St Grégoire, député du pape Pélage II, détrompa Eutyque de son erreur. Ce patriarche mourut peu de temps après, en 582, à l'âge de 70 ans.

EUZOIUS, diacre d'Alexandrie, fut déposé en même temps qu'Arius, par St Alexandre, évêque de cette ville, & condamné au concile de Nicée; mais, ayant présenté, en 355, à l'empereur Constantin une consession de foi orthodoxe en apparence, il sur nommé évêque d'Antioche l'an 361; ce qui fut cause que les Catholiques commencerent à tenir leurs assembles à part: c'est lui qui baptisa l'empereur Constance. Il mourut en 376.

EXPILLI, (Claude d') président u parlement de Grenoble, ami & lisciple des plus célebres jurisconultes de son temps, naquit à Voi-

ron en Dauphiné l'an 1561, & mourut à Grenoble en 1636, âgé de 75 ans. Henri IV & Louis XIII se servirent utilement de lui dans le comté Vénaissin, en Piémont & en Savoie. C'étoit un homme trèsestimable, l'ami & le protecteur des gens de lettres. Qui méritoit son amitié (dit Chorier, historien du Dauphiné) l'avoit infailliblement: & c'étoit la mériter, que d'avoir du savoir & de la vertu. Le préfident d'Expilli étoit orateur, historien & poëte; mais il ne remplie bien aucun de ces titres, du moins si l'on compare les ouvrages qui nous restent de lui, à ceux de nos bons écrivains. Ses Plaidoyers, imprimés à Paris, in-4°, en 1612, no font plus lus. Ses Poesies, publiées in-4º en 1624, & la Vie de Baïard . in-12, 1650, ne méritent gueres davantage de l'être. Son Traité de l'Orthographe Françoise, à Lyon. in-fo, 1618, ne renferme qu'une théorie peu judicieuse, & une pratique bizarre & hors d'usage. Le magistrat valoit mieux en lui que l'écrivain. Voyez sa Vie, Grenoble, 1660, in-40, par Boniel de Châtillon, avocat-général à la chambre des comptes de Dauphiné.

EXUPÉRANCE, préfet des Gaules & parent du poëte Rutilius. étoit de Poitiers. Son frere Quintilien, retiré à Bethléem, y menoit une vie d'anachorete. Ce fut, à ce qu'on croit, à la priere de celuici, que St Jérôme écrivit à Exupérance la Lettre que nous avons encore, pour l'exhorter à renoncer aux espérances du fiecle, & à se confacrer uniquement au service de Dieu. Cette lettre resta sans effet. Exupérance, occupé à retablir les lois dans l'Aquitaine, fue tué vers l'an 424, à Arles, dans une fédition militaire.

I. EXUPÉRE, célebre rhéteur

de Bordesux, enfeigna l'éloquence avec applaudissement à Toulouse & à Narbonne. Dans cette derniere ville, il eut pour disciple Dalmace & Hannibalien, neveux de l'empereur Constantin. Ces deux princes procurerent à leur maitre, l'an 335, la préfecture d'une province d'Espagne, qu'il gouverna long - temps. Exupere, après avoir amaffé de grandes richesses dans ce poste, revint dans les Gaules & mourut à Cahors. Voyez I. MAURICE.

II. EXUPERE, (Saint) évêque de Toulouse, illustre par sa charité durant une grande famine. Après avoir distribué tous ses biens, il vendit encore les vases sacrés d'or & d'argent, pour assister les pauvres. Il fut réduit à porter le corps de Jesus-Christ dans un panier d'osier, & son sang dans un catice de verre. Se Jérôme le compare à la veuve de Sarepta, & lui a dédié son Commentaire sur le prophete Zacharie. St Exupére mourut vers 417, plein de jours & de vertus... Il ne faut pas le confondre avec St Exupere, évêque de Bayeux au Ive siecle. Celbici, honore encore sous le nom de St Spire, est un des premiers évêques qui apporterent le flambeau de l'évangile en Neustrie, (aujourd'hui Normandie).

EYBEN, (Hulderic) favant jurifconfulte, ne à Norden, l'an 1629. d'une famille noble, devint confeiller & intécesseur à Helmstadt, puis juge dans la chambre impériale de Spire, enfin conseiller au confeil aulique de l'empereur Léopold. Il mourut en 1699, laiffant des Ouvrages imprimés à Strasboutg en 1708, in fo. On ne les connoît gueres en France, quoique estimés de leur temps.

EYCK, Voyer EICK.

EYMERICK, Voy. NICOLAS, no. xvi.

EYSEN, - EISEN.

ÉZÉCHIAS, roi de Juda, successeur d'Achaz son pere , l'an 727 avant J. C., imita en tout la piété de David. Il détruisit les autels élévés aux faux Dieux , brisa les idoles, & mit en pieces le setpent d'airain que les I fraëlites adoroient. Il fit ouvrir ensuite les portes du temple, & assembla les prêtres & les Lévites pour le purifier. Après cette cérémonie, le saint roi y monta avec les principaux de Jérusalem, y immola des victimes & rétablit le culté du Seigneur. Son zèle sur récompensé; il reprit les villes dont les Philistins s'écoient emparés sous le fegne d'Achaz son pere. Vainqueur des Philistins, il voulut secouer le joug des Affyriens, & leur refusa le tribut ordinaire : Sennacherib, outré de ce refus, porta la guerre dans le royaume de Juda. Il y étoit entré , lorsqu'Ezéchias fut attaque d'une maladle pestilentielle. Le Prophete Ifaie vint lui annoncer la mort prochane. Dieu, touché de ses prieres, lui renvoya le prophete pour lui annoncer sa guérison miraculeuse Isaie confirma la certitude de sa promesse par un prodige nouveau: il fit reculer de dix degrés l'ombre du foleil fur le cadran d'Achag... Mérodac Baladan, roi de Babylone, ayant fules différences merveilles opérées en faveur d'Erchias, lui envoya des ambassadeus pour l'en féliciter. Le monarque, sensible à cet hommage, leur étals tous ses trésors. Ijaie le reprend 40 ce mouvement de vanité, & la prédit que tout sera transporté à Babylone. Ezéchias, repentant, s'étant humilié sous la main qui le menaçoit, obtint qu'il ne verroit point ce malheur. Cependant Sennacherib s'étoit rendu maitre

des

des plus forces places. & menapoit Jérusalem. La paix ne se fit qu'aux conditions les plus dures. Le vainqueur exigea du vaincu, qu'on lui payeroit une fomme mmense. Ezéchias épuisa ses trésors & dépouilla le temple pour fatisfaire à ses engagements; mais à peine avoit-il compté l'argent, que Sennathérib rompit le traité & rèvint ravager la Judée, blasphémant contre le Dieu qui le protégeoit. Il s'avançoit vers Jérufalem; mais l'Ange du Seigneur ayant maffacré dans une feule nuit 185 mille. bommes de son armée, il fut obligé de prendre la fuite. Ezéchias, délivré de ce redoutable ennemi, thertha Dieu de tout son cœur, le trouva, & mourut l'an 698 avant J. C., à 53 ans. Génébrard affure, d'après les Hébreux, qu'il étoit savant dans les mathématiques, & qu'il fit une réformation de l'année des Juiss, par l'intercalation du mois de Nisan, au bout de chaque ttoifieme année.

I. EZECHIEL, l'un des IV grands Prophetes, fils du facrificateur Buti, fut emmené captif à Babylone avec Jéchonias. Il commença à prophétifer l'an 595 avant J. C. Il fut transporté en esprit dans le temple de Jérusalem, où Dieu lui montra les abominations qui s'y commettoient. Il eut ensuite plusieurs viflons miraculeuses sur le rétablisfement du peuple Juif & du temple, sur le regne du Messie & la vocation des Gentils. Il continua de prophétifer pendant 20 ans, & fut tué, à ce que l'on croit, par un prince de sa nation, à qui il zvoit reproché son idolatrie. Dieu lui ordonna plufieurs actions fymboliques, qui ont fourni des plaisanteries bien déplacées aux incrédules modernes. Ces symboles exprimoient dans sa personne les miferes du peuple, ou les fentiments

de Dieu à l'égard de ce peuple. Vous deviendrez muet, lui dit le Seigneur, pour marquer le silence de Dieu à l'égard des Juifs obstinés qui avoient tant de fois méprifé les reproches. Il recut ordre de se faire charger de chaînes dans la maison, pour figurer la captivité des Juifs. L'emblème des cheveux & de la barbe qu'il devoit se couper, annonçoit les différents malheurs dont Dieu affligeroit Jérusalem & la Judée. Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de couvrir le pain qu'il mange, de l'ordure qui fort de l'homme. Sur ce que le prophete lui représente. que rien d'impur n'est entré dans sa bouche; Dieu lui ordonne de p. endre de la fiente de bœuf, & d'y cuite fon pain. Cette nourriture allégorique significit ce qui arriveroit un jour aux dix tribus, qui devoient être réduites aux dernieres extrémités, fouffrir non-feulemene la disene la plus affreuse, mais manger leur pain souillé; c'est-àdire, prendre part aux mœurs profanes & honteuses des nations, en vivant avec elles. Ces fymboles ne furent pas particuliers à Exéchiel. Souvent les Prophetes exprimoient par des actions ce qu'ils vouloient dire. Ofte, pour marquer l'infidélité d'Ifraël, épousa une femme proftituée, & donna aux enfants qui en naquirent des noms figuratifs des malheurs qui devoient arriver au peuple. Jérémis parut en public chargé de chaines, pour prédire la captivité des Juifs. & envoya aux rois voifins de la Palestine, pour leur annoncer qu'ils seroient affujettis au roi de Babylone. Isaic alla nu & déchauffé dans la ville de Jérusalem, pour annoncer la captivité de l'Egypte & de l'Ethiopie. Malgré les explications qu'on peut donner à quelques unes des actions symboliques d'Ezéchiel, nous convenons

que les Prophécies sont fort obscurec, fur-tout au commencement & à la fin. C'est sans doute la raison pour laquelle les Juifs ne vouloient pas qu'on les lût avant l'âge de 30 ans. Elles sont au nombre de XXII, & disposées suivant l'ordre des semps qu'il les a eues. Prado & Villalpande, Jésuites, ont fait de longs . & favants commentaires pour les éclaireir. Son style, suivant Se Jérôme, tient un milieu. eatre l'éloquent & le groffier. Il est rempli de fentences, de comparaifons, de visions émigmatiques. Ce prophete paroît très-verfé dans les chofes profanes.

II. E Z É C H I E L Juif, poète Grec, florifioit après le milieu du 1<sup>er</sup> fiecle de l'ère, Chrétienne; ou felon Huet, un fiecle, & felon Sixte de Sienne, 40 ans avent J. C. D'une Tragddie qu'il avoit faite fur la fortie des Hébreux hors de l'Egypte, il ne refte plus que des fragments, que Frédéric Morel a traduits en profe & en vers latins. Ils parurent à Paris, en 15,98, in-8°. On les trouve aufindans le Corpus Poetarum Gracorum, Genève. 1606 & 1614, 2 vol. in-f°.

Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in-fo. EZZELIN ou ECELIN, tyran originaire d'Allemagne, mais né à Onéra dans la Marche Trévisane en Italie, se montra fi pervera dès son enfance, qu'on disoit de son temps qu'il avoit été engendré par le démon. Après avoir été quelque temps à la tôte des Gibelins, il quitta ce parti pour régner despotiquement sur Vérone, Padoue & sur quelques autres villes d'Italie dont il s'étoit emparé. Les papes Grégoire IX, Innocent IV & Alexandre IV, lancerent inutilement sur ce scélérat les foudres du Vatican. On prêcha la croifade contre lui. Toutes les villes de la Marché Trévisane, & les princes de Lombardie, fe liguerent pour en délivrer l'Italie. Il fut puis devant Milan qu'il alloit atta-

quer. On le mena à Sociato, et il mourut désespéré en 1259, après avoir exercé pendant 40 ans la tyrannie la plus barbare & la plus odieuse. La ville de Padone ayant tenté plusieurs fois de secouer le jour, Ezzelin fit mourir plus d'onze mille citoyens de toute condition. Ce monstre étoit superfitieux, malgré sa cruauté : il n'entreprenoit rien, sans avoir consulté quatre aftrologues. Il avoit mis dans son parti le frere Jean de Vicence, Dominicain, célebre enthoufizée, qui se vantoit dans ses sermons de parler familiérement avec J. C., la Ste Vierge & les Anges, & qui s'attribuoit le don des miracles. Le peuple étoit si persuadé de ses vertus & de ses prodiges, que lorsqu'il paroissoit en public, il étoit suivi d'une multitude infinie, avec des croix, des bannieres & des encensoirs. Grégoire IX, informé de ses fuccès, le pria de pacifier les villes d'Italie, qui étoient en guerre les unes contre les autres. Il indiqua une affemblée générale dans une plaine auprès de Vérone, & fit jurer la paix aux comtes, évêques, podeftais & députés des villes. Ensuite on le déclara maître de Vicence, de Vérone & de plusieurs autres forterefles. Il commença son administration par faire brûler soixante hérétiques, hommes & femmes. choifis parmi les personnes les plus diftinguées, Cet enthoufiafte perdir bientot son crédit; il sut chasse par les Vicentins, & se retira à Bologne, où il mourut dans l'obfcurire. Ce fut lui qui ordonna anx Padouans d'admettre Ezzelin parmi leurs concitoyens, & qui par là, dit M. Landi, leur fit présent d'un des plus affreux tyrans dont parle l'histoire. Voyet sa Vie ecrite ca italien par le pere Gérard, 1650, in-8°; & traduite en françois par Fr. Cortand, Paris, 1644, in-12.

F

ABER, (Gilles) Carme, mort à Bruxelles en 1506, prêcha avec distinction dans un temps où le ministere de la parole étoit avili par le ridicule & le burlesque que les prédicateurs méloient aux mysteres sacrés. On a de lui une Chronique de son Ordre, une Histoire da Brabant, des Commentaires & d'austres ouvrages.

II. FABER, (Jean) Dominicain, docteur en théologie à Cologne, prêcha & écrivit avec succès contre les hérétiques. Il mourut vers le milieu du XVI\* fiecle. On a de luit 1. Enchiridion Bibliorum, Ausboung 1549, in-4°. II. Frustus quibus dignofeuntur Havetici: traité curieux, où il y a beaucoup de choses fingulaires touchant Luther. III. Et d'au-

tres ouvrages.

III. FABER, ( Jean ) appelé, zinfi qu'un de ses livres, le Marzeau des Hérétiques; furnom qui le diffingue des autres FABER, naquit en Souabe, & brilla dans les universités d'Allemagne. L'évêque de Constance le fit son vicaire-géméral en 1519; & Ferdinand, roi des Romains, depuis empereur, le choisit pour son confesseur en 2526. Ce prince le nomma en 1531 à l'évêché de Vienne, que son zele contre les hérétiques lui avoit mérité. C'est de lui qu'Erasme a dit, à l'occation de son élévation à l'épiscopat, que Luther, malgré sa pauvreté, trouvoit le moyen d'enrichir ses ennemis. C'étoit un homme impétueux dans la dispute. Comme on lui alléguoit l'Evangile dans la conférence de Zurich, il s'échappa, dir-on , jusqu'à répondre qu'on auroit bien pu vivre en paix sans l'Evangile. Ses ennemis lui attribuerent quelques autres propos austi blamables; mais on ne doir pas croire légérement les bruits femés par les gens de parri. Il moutut à Vienne, le 12 juin 1541, dans un âge affez avancé, laissant plusieurs Ouvrages d'histoire, de controverse & de piété, en 3 vol. in-fol; Cologne, 1537-1541. Celui de ses écrits qui lui fit le plus d'honneur, eft son Malleus Haretieorum, dans lequel les questons controversées sont traitées ayec beaucoup de chaleur.

IV. FABER, (Basile) né en Silésie en 1520, fut recleur du college Augustinien à Erfort, & s'est fait councitre par fon Thesaurus eruditionis scholastica, qu'il publia en 1571, & dont la derniere édition est de la Haie 1735, 2 vol. infol. On y trouve les additions que Buchner, Cellarius & Gravius firent successivement à ce Dictionnaire, dont les citations sont abondantes & exactes. Basile Faber donna aussi une Tradudion allemande des Remarques latines de Luther sur la Genese, & fut un des disciples les plus zélés de cet béréfiarque.

FABER, Voy. FAVRE & FEVRE. FABERT, (Abraham) maréchal de France, naquit à Merz. Son pere, maire-échevin de cette ville, & fils d'un riche libraire de Nancy, avoit été anobli per Hani IV. Il destina son sils au barreau, ou à l'église; mais le jeune Faber, né pour la guerre, voulut suivre son penchant. Dès l'âge le plus tendre, il s'occupeit à différents exercices

Mm ij

d'infanterie avec des figures de carton, qu'il faisoit mouvoir suivant le commandement. Il servit sous le duc d'Epernon dans plusieurs occafions importantes. Il fe fignala furtout en 1635. On commenca dèslors à conter mille particularités fabuleuses sur la cause de ses succès. On les attribua au diable, quoiqu'il ne les dût qu'à son courage héroïque, à son jugement solide & profond, & à un sens droit & étendu. Il fauva l'armée du roi à la retraite de Mayence, comparée par quelques écrivains à celle des Dix mille de Xénophon. Sa valeur ne parut pas avec moins d'éclat en Italie qu'en Allemagne. Bleffé à la cuisse au siège de Turin, en 1640, il ne voulut jamais souffrir qu'on la lui coupât. Il ne faut pas mourir par pieces, dit-il à Turenne, & au cardinal de la Valene qui l'exhortoit à cette opération : la mort m'aura tout entier, ou elle n'aura rien. En 1643 les François affiégerent Collioure dans le Roussillon. Trois mille Espagnols occupoient une colline, d'où il falloit les chaffer pour faire les approches de la place. Fabert, qui commandoit le premier bataillon des troupes Françoifes à la tête de l'armée, reçut ordre du maréchal de la Meilleraie de venir lui parler. Fabere, qui étoit capitaine aux Gardes, & qui avoit entendu le maréchal appeler sa compagnie les chanoines de Fabert, parce qu'elle avoit été deux ans à la cour, avoit senti vivement cette raillerie amere. Il refusa de quitter son poste. Il répondit à un fecond aide-de-camp : Avez - vous des ordres pour le bataillon? je les exécuterai, je ne marchepas autrement. La Meilleraie vint lui-même, M. de Fabert, (lui dit-il) oublions le passé; donnez-moi votre avis : que ferensnous? - Voilà le premier bataillon des Gardes prêt à exécuser vos ordres,

( tépond Fabert ) nous ne savons qu'obéir. - Point de rancune, répliqua le maréchal, je viens demander votre fentiment. - C'eft d'attaquer , , répliqua Fabert. - Marche, cria le maréchal!.... A ces mots le premier bataillon des Gardes avança. les autres suivirent : Fabert joignit les Espagnols, les attaqua, les poursuivit l'épée dans les reins jusqu'aux portes de Collioure, & leur fit des prisonniers. Les François ayant entrepris, la même année 1642, de se rendre mairres de Perpignan, Fabert rendit compte tous les matins à Louis XIII des opérarations du siège. Un jour le grand écuyer Cing Mars of a critiquer les détails qu'il entendoit. Vous avez passe sans doute la nuit à la tranchée, puisque vous en parlez si savamment, lui dit le roi. - Sire, répondit le grand-écuyer, vous favez le contraire. - Allez, réplique Louis, vous m'êtes injupportable! Vous voulez qu'on croie que vous paffez les muits à regler avec moi les grandes affaires de mon royaume, & vous les paffez dans ma garderobe à lire l'Artoste avec mes valets de chambre. Allez orgueilleux, il y a six mois que je vous vomis. Ce discours fit sortie Cinq-Mars; & , l'œil étincelant de colere, il dità Fabert : Monfieur..... je vous remercie. — Que dit il, s'é-Cria le roi ? je crois qu'il vons menace. - Non, Sire, repondit I abert. on n'oje faire des menaces en voere préjence. & ailleurs on n'en jouffre pas..... En 1654, il prit Stenai. Ses services furent payés par le gouvernement de Sédan & par le bâton de maréchal de France en 1658. Le roi lui offrit depuis le collier de fes ordres; il le refusa, par une modestie plus glorieuse pour lui que toutes les distinctions. Il die à un de les amis, que ne pouvant produire les titres nécessaires pour recevoir cet honneur, il se voulois

Pas que son manteau sut décoré par une croin, & son ame déshonorée par ane imposture. Il écrivit au roi àpeu-près dans le même goût. Louis XIV lui répondit, « que le refus » qu'il faisoit, lui inspiroit plus " d'estime pour lui, que ceux qu'il » honoroit du collier ne recueille-» roient degloire dans le monde ». Cest avec la même grandeur d'ame qu'il répondit au cardinal Magaria, qui lui proposoit de lui servir d'espion dans l'armée : Un grand Ministre comme vous doit avoir toutes sortes de gens à son service. Les uns doivent le servir par leur bras, les autres par leurs rapports; trouvez bon €ze je sois dans la classe des premiers... Fabert mourut à Sedan le 17 mai \$662, à 63 ans. On fit des contes fur sa mort, qui, quoique dénués de vraisemblance, ne laisserent pas de se répandre, & trouveront encore quelques partifans dans ce fiecle philosophe. On avoit imaginé qu'il étoit forcier; on prézendit que le Diable l'avoit enlevé. Ce qui put donner lieu à ces mensonges absurdes, c'est que le maréchal Faben avoit un foible, éconnant dans un si grand capitaine, pour l'aftrologie judiciaire. Le P. de la Barre, chanoine de Ste-Genevieve, a publié sa vie en 2752, en 2 vol. in 12. Il y a des choses curieuses, mais trop de minuties, & de détails étrangers au maréchal. Parmi les traits que nous pourrions rapporter à l'éloge de ce grand homme, nous choifirons ceux-ci. Il disoit que, si, pour empêcher qu'une place que le ROI lui auroit confiée ne tombat au pouvoir de l'ennemi, il falloit metère à une brêche sa personne, sa samille & tout son bien, il ne balanceroit pas... Il croyoit qu'à la guerre il n'y avoit aucune fonction avi-Issante. Quelques-officiers du régiment des Gardes-Françoiles trou-

verent mauvais que Fabert, au fiége de Bapaume, s'occupat indifféremment des sappes, des mines, de l'artillerie, des machines, des ponts & des autres travaux les plus pénibles. Ils chargerent même Graseloup, son ami, de lui représenter qu'il avilissoit sa dignité de capitaine aux Gardes & d'officier - général. Je voudrois bien savoir (répondit Fabert) si le bien que m'a fait le ROI est une raison de diminuer le zele que j'ai toujours eu pour son service. J'ose me flatter que ces travaux, que l'on trouve humiliants, me conduiront aux honneurs militaires les plus élevés. La nuit prochaine, je ferai la descente du fossé, &, sans avoir égard à la dignité de mes grades, j'attacherai le mineur, je travaillerai moi-même à la galerie, à la chambre de la mine . & j'y meterai le feu, si la garnison resuse de se rendre... Malgré la licence que les guerres civiles de France avoient introduite parmi les gens de guerre, Fabert contint, dans la discipline la plus exacte, les troupes qui étoient en garnifon dans fon gouvernement de Sédan. Les Sédanois essayerent, à plusieurs reprises, de lui faire recevoir guelques foibles marques de leur reconnoissance; toutes leurs tentatives furent inutiles. Un voyaze du maréchal à la cour, leur fit hafarder d'offrir à sa semme une belle tenture de tapisserie qu'ils avoient fait venir de Flandre. Le présent étoit du goût de Mad® Fabert; mais elle le refusa pour ne pas déplaire à son mari. Quelque temps après son retour, Fabers apprend que ce meuble est à vendre, & que l'on n'en trouve pas le prix qu'il a coûté. Fabent, qui ne veut pas être l'occasion d'une perte pour le magistrate qui a fait cet acquêt, lui envoie l'argent qu'il a débourfé, & pour l'achat de latge

FAB 550 pisserie, & pour les frais du transport. Deux jours après, il la fait vendre, & ordonne que le produit en foit employé aux fortifications... Les troupes de Galas, général de l'empereur, ayant pénétré en Champagne, manquerent de vivres. Les généraux François les ayant obligés de se retirer, ils tuerent, dans leur retraite, tous ceux qui leur en refuserent. Fabert, qui les poursuivoit, entra dans un camp abandonné, & couvert d'officiers & de soldats Autrichiens bleffés & mourants. Un François qui avoit l'ame féroce, dit tout haut: Il faut achever ces malheureux, qui ont massacré nos camarades dans la retraite de Mayence. - Voilà le conseil d'un Barbara, reprit Fabert. Cherchons une vengeance plus noble & plus digue de notre nation. Aussi-tôt il fit distribuer, à ceux qui purent prendre une nourriture folide, le peu de provisions que son détachement avoit apportées. Les malades furent ensuite transportés à Mezieres, où, après quelques jours de foins, la plupart recouvrerent la fanté. Ils s'attacherent presque tous au service de la Puissance. qui, contre leur espérance, les avoit traités fi généreusement.... Le pere du maréchal Faben est au-

Lorraine, 1657, in-fo. FABIEN, (Saint) Romain ou Italien, monta sur la chaire de Se Pierre, après Antère, en 236. Il batit plufieurs églises dans les cimetieres où reposoient les corps des marryrs. Il envoya des évêques dans les Gaules pour y annoncer l'Evangile; & mourut pour la défense de la foi, au commencement de la persécution de Dèce, en 250. On lui attribue des Décrésales, qui sont visiblement suppofées.

teur des Notes sur la Coutume de

FAB

I. FABIUS-Maximus, dit Rai lianus, est le premier de la famille des Fabiens qui fut honoré du titre de Maximus, pour avoir on au petit peuple la disposition des élections. Général de la cavalene l'an 324 avant J. C., il força le camp des Samnites, & remportauque victoire complette. Le dictueur Papirius, faché qu'il eût donné la bataille contre fon ordre, vonlut punir sa désobéiffance; mais le perple Romain & l'armée obtintent la grace. Fabius fut cinq fois conful, deux fois dicateur, & me fois censeur. Il resusa cente charge une seconde fois, disant que c'étoit contre la coutume de la république. Il triompha des Apaléiens & des Luceriens, pais des Samnites, enfin des Gaulois, des Umbriens, des Marses & des Tofcans. Ce fut lui qui régla que les chevaliers Romains, montés sur des chevaux blancs, iroient, k 15° de juillet, depuis le temple de l'Honneur jusqu'au Capitole. La famille Fablenne étoit très-illustre & très-puissante à Rome. Elle entreprit, à ses dépens, la guerre contre les Veiens, & plus de 300 Fabiens périrent dans cette guerre, à la journée de Cremera, 476 ans avant Jesus-Christ. C'est a qui a fait dire à Ovide dans ses Fastes:

Una dies Fabios ad bellum mifor omnes:

Ad bellum missos perdidit una lica

Un soleil vit les FABIENS, Ardents, courir tous aux 14tailles;

Et ce soleil aux champs Veicos Vit à regret leurs funérailles.

Il n'en resta, dit-on, qu'un seul, qui fut enfuite élevé aux premien emplois, & qui fut la tige des deverses branches de la maison fabienne. Mais Denys d'Halicarnaffe traite de fable cette guerre rappor-

tee par Tice-Live. IL FABIUS-MAXIMUS, (Quineus) surnommé Cundator ou le Temporifeur, l'un des plus grands capitaines de l'ancienne Rome, fut élevé cinq fois à la dignité de consul. Pendant fon premier consulat, l'an 233 avant J. C., il defit les Liguriens. Sa patrie, réduite à l'extrémité après la bataille de Trasymene, eut recours à lui : on le créa dictateur. Il imagina une nouvelle façon de combattre Annibal. Il voulut le fatiguer par des marches & des contremarches, fans jamais en venir aux mains. Ces refus lui mériterent le nom de Temporiseur. Les Romains, mécontents de ces remises dont ils ne pénétroient pas la finesse, le rappellerent, sous prétexte de le faire affister à un sacrifice solemnel, & donnerent la moitié de son autorité à son lieutenant Minutius Felix, homme aussi ardent que Fabius étoit réservé. Ils revinrent bientôt de leur erreur. Le téméraire lieutenant s'étant engagé dans une embuscade, son sage général le tira de ce péril. Minutius, pénétré de reconnoissance envers son libérateur, lui remit ses troupes, content d'apprendre, sous lui, à vaincre & à combattre. Fabius combattit avec sa prudence ordi-`naire. On lui décerna le nom de Bouclier de Rome. Après la bataille de Cannes, il lassa tellement les troupes d'Annibal, qu'elles ne furent plus en état de se désendre contre les Romains. Il reprit Tasente sur le général Carthaginois. Ayant réglé avec lui le rachat des captifs, & le sénat refusant de ratifier fon accord, il vendit tous fes biens pour s'acquitter de sa parole. On tapporte qu' Amibal ayant appris la ruse que Fabius avoit

employée pour se rendre maître de Tarente, il s'écria, plein d'é-tonnement: Quoi, les Romains one donc aussi leur Annibal! Ce dernier tenta vainement d'attirer le Romain au combat. Il lui fit dire un jour : Si Fabius eft auffi grand Capitaine qu'il veut qu'on le croie, il doit descendre dans la plaine & accepter la bataille... FABIUS répondit froidement : Si Annibal of aussi grand Capitaine qu'il le pense, il doit me forcer à la donner. Cet homme illustre mourut quelques annés après, âgé de près de 100 ans, si l'on en croit Valere-Maxime.

III. FABIUS-MAXIMUS, (Quiesus) ils du précédent. Pendant son cont que, son pere vint un jour à lui sans descendre de cheval; il lui sit ordonner de mettre pied à terre. Alors cet illustre Romain, embrafant son fils, lui dit: Je voulois voir si tu savois ce que c'est que d'être

Conful. IV. FABIUS-PICTOR, le premier des Romains qui écrivit l'Hiftoire de sa Patrie, vivoit vers l'an 216 avant J. C., c'est-à-dire plus de 500 ans après la fondation de Rome. « Combien de fables ont » dû se répandre dans cet inter-» valle (dit M. l'abbé Millot) " lorsque l'ignorance aveugloit " tous les esprits, lorsque la su-» perstition croyoit tout, lorsque » l'écriture étoit rare, & que les » monuments du pontife étoient » des archives du merveilleux : " encore ces monuments, au rap-» port de Tite-Live, périrent-ils » presque tous dans l'incendie » qu'allumerent les Gaulois. De-» là tant d'abfurdes traditions re-» cues par les historiens : de-là " ces prodiges accumulés fans » vraisemblance. Rome se croyoit " divine, elle adoptoit tout ce » qui flattoit ses préjugés ». Il y

Mm iv

a donc lieu de croire que l'HIS-TOIRE de Fabius-Pidor étoit un continuel mélange de faux & de vrai. L'ouvrage que nous avons fous fon nom est une piece supposée, & du nombre de celles qui ont été publiées par Annius de Viterbe... Ceux de cette famille prirent le nom de Pidor, parce que celui dont ils descendoient, avoit fait peindre les murs du Temple de la Santé.

V. FABIUS - DOSSENNUS ou DORNESUS, composa des Farces appelées par les Romains Atellantes, de la ville d'Atella dans le pays des Osques, où elles prirent naissance. Horace, Sénàque & Pline parlent de ce poète. On ne sait pas en quel temps il a vécu.

VI. FABIUS - MARCELLINUS, historien du 111º fiecle, est cité par Lampride, comme auteur d'une Vie d'Alexandre Mammée.

VII. FABIUS - RUSTICUS, historien du temps de Claude & de Néron, fut ami de Sénèque. Tacite loue son style dans ses Annales & dans la Vie d'Agricola; & cet éloge, d'un historien qui passoir pour satyrique, est un préjugé en saveur des écrits de Fabius.

FABLE, Divinité allégorique, fille du Sommeil & de la Nuit. On dit qu'elle épousa le Mensonge, & qu'elle s'occupoit continuellement à contresaire l'Histoire. On la représente avec un masque sur le visage, & magnisiquement habillée.

FABRE, (Jean Claude) saquit à Paris en 1668, d'un pere chirurgien. Il entra chez les peres de l'Oratoire, & y professa avec distinction. Une édicion du Didionnaire de Richeles, dans laquelle il inséra quelques articles sur les matieres de théplogie contessées, & d'au-

tros morecaux trop fatyriques; l'obligerent de sortir de sa ceagrégation. Il y rentra en 1715, & y mourut le 22 octobre 1753, dans la maison de St Honoré à Paris. à 85 ans. C'étoit un homme pleis de douceur, de scanchise & de modestie. Il avoit prêché avec quelque succès, & son espris se phoit facilement à tous les genres d'étude. On a de lui : I. L'édition citée du Didionnaire de Richele, revue, corrigée & augmentée, es 2 vol. in-fol.; à Lyon, 1709, fout le titre d'Amsterdam. II. Un petit Didionnaire Latin & François, in-8°, dreffé sur les meilleurs auteurs classiques, & dont on a fait plusieurs éditions. III. Une Traduction des Euvres de Virgile, avec des differtations, des notes & le texte latin; à Lyon, en q vol. 1721; réimprimée en 1741, 4 vol. in-12. Cette version, lâche & prolixe n'est gueres au-dessus de celle de Martignac. IV. Une Continuetion de l'Histoire Ecclésiastique de Fleury, en 16 vol. in 4° & in 12. (On en a une nouvelle édition; Caen, 1777, en 13 vol. in-4° ). Le P. Fabert l'avoit poussée beaucoup plus loin; mais les deux derniers tomes ayant été changés, en quantité d'endroits, par des mains écrangeres, & lui ayant d'ailleurs été défendu de donner de nove veaux volumes, la suite est resiée manuscrite. Le continuateur est bien inférieur, pour l'onclion du flyle, & pour le choix des marieres, à l'écrivain qu'il continue. Il étend, avec excès, son mavail, & mèle à l'histoire ecclésiastique trop d'histoire civile. Ce n'est proprement qu'une compilation, écrire d'un style facile, mais sans correction & sans élégance. V. Entretiens de Christine & de Pélagie sus la ledure de l'Estiture-Sainte, in-12: brochure recherchée. VI. Ug

Abrigi de l'Histoire Ecclésiassique en manuserir. VII. La Table de la traduction françoise de l'Histoire du président de Thou, in-4°. Il avoit aussi commencé la Table du Journal des Savants, dont il se déchargea peu après sur M. l'abbé de Claustre, à qui l'on est redevable de cet utile ouvrage, en 10 vol. in-4°.

FABRETTI, (Raphaël) né à Urbin en Ombrie l'an 1619, mort à Rome le 7 janvier 1700, à 80 ans, fut secrétaire du pape Alexandre VIII, chanoine de la bafilique du Vatican, & préfet des archives du château Saint-Ange, fous Innocent XII. Il s'adonna à l'étude de l'antiquité, & il ne lui manqua rien de ce qui doit faire un habile homme en ce genre; connoissance de l'Histoire Grecque & Romaine, des langues, des critiques, des philosophes; correspondances avec les savants, &c. On a de lui plusieurs ouvrages en latin, estimés des antiquaires. I. De aquis & aqua - dudibus veteris Roma, à Rome, 1680, in-12. IL De Columna Trajani, cum Alphonfi Ciaconii Historia utriusque belli Daciei à Trajano gesti, & c. à Rome, 1683, in-fol. III. Inscriptionum antiquarum Explicatio, à Rome 1599, in-fol, Ce livre est regardé comme un tréfor par les savants qui s'ocsupent de l'antiquité. Le ministre Protestant, Elie Benote, n'en pensoit pas précisément de même,... « Si » quelqu'un (dit-il) a la curiofité » de voir comment les antiquaires » se servent des inscriptions, & " quelles conjectures ils y appuient » pour en tirer ce qu'il leur plaît, » il n'a qu'à lire le recueil de Ra-» phael Fabreui, imprimé à Rome p en 1699, chez Dominico - Anto-" nio Ercole. Il y trouvera austi un » grand nombre de précieux mo-» numents & de rares inscriptions,

» dont tout le mérite consiste en » ce qu'elles ne fervent à rien. » Dans les inscriptions & dans les » médailles, l'orthographe est sou-» vent mauvaise, la syntaxe mal » observée, les barbarismes très-» communs, & mille fautes com-» mises contre le langage. Cepen-» dant, c'est une des sources d'où » messieurs les Critiques tirent les » preuves de leurs conjectures » pour la correction des auteurs ». Fabretti avoit un esprit vif, une conception facile & une mémoire excellente. Il aimoit l'étude avec passion; & ce qu'il y a de singulier, c'est que , loin d'affoiblir son tempérament, qui fut très-foible jusqu'à l'âge de 30 ans, elle le for-

FABRI, Voye 1. Fêvre & Pei-

FABRI, (Honoré) né dans le diocese de Bellai en 1606, Jésuite en 1626, profess. de philos. à Lyon dans sa société, mourut le 9 mars 1688, à 82 ans, à Rome où il fut long-temps pénitencier. C'étoit un homme extrêmement laborieux. Il embrassa toutes sortes de connoissances, philosophie, théologie, morale; & il laiffa des écrits sur toutes ces matieres. La plupart font dans l'oubli. On prétend qu'il enfeigna la circulation du sang avant le célebre Harvée. On a de lui : I. Nota in Notas Willelmi Wendrokii, fous le nom de Bernard Strubrock, inférées dans le Recueil ou la grande Apologie de la Doctrine morale de la Société de Jesus, Cologne 1672, infolio, & ensuite mise à l'Index à Rome. II. Summula Theologia, in-4°. III. Un Dialogue en faveur de la Probabilité, réfuté par l'abbé Gradi, bibliothécaire du Vatican, Rome 1659, in-8°. Ce dialogue, & ses écrits contre les solitaires de Port-royal, lui firent donner par ces MM. le titre d'Avocat des causes

554 F A B

perdues. Le P. Fabri étoit plus propre pour la physique & les mathématiques, que pour la théologie. Ses écrits dans le premier genré font : I. Une Physique en latin, Lyon 1669, 4 vol. in-4°. II. Dialògi Physici, Lyon, 1669, in-8°. III. De plantis, de generatione animalium & de homine; Paris 1466, in-4°. Il veut prouver, pag. 204 de ce traité, qu'il avoit enseigné la circulation du sang, avant que le livre de Guillaume Harvée eût pu tomber dans ses mains. IV. Synopsis Optica, Lyon 1667, in-4°.

I. FABRICE, (André) professeur de Louvain, conseiller des ducs de Baviere & prévôt d'Ottingen, natif d'un village du pays de Liege, mourat en 1581. On a de lui, Harmonia Confessionis Augustana, à Cologne, 1587, in-folio, & d'autres ouvrages où l'on trouve

de l'érudition.

II. FABRICE, (Georges) né à Kemnitz dans la Misnie en 1516, mort le s juillet 1571, à 55 ans, a laissé des Poefies Latines, imprimées à Bâle en 2 vol. in-8°, en 1567. On y remarque beaucoup de pureté & de naturel. Il a été, principalement, fort attentif fur le choix des mots : il n'en emploie aucun dans ses poëmes sacrés, qui ressente la fable & le paganisme. On a encore de lui : I. Un Art Poëeique, en 7 livres, en latin, 1589, in-8°. II. Une Collection des Poëtes Chrétiens Latins, in-80, à Bale en 1562. On lui a reproché d'avoir altéré quelquefois les auteurs qu'il publicit. III. Une Description de Rome. IV. Origines Saxonica, Leipfick 1606, en 2 vol. in-folio: compilation estimée par les favants. On y trouve les portraits des électeurs de Saxe, gravés par Wolfg Killian. V. Rerum Misnicarum libri septem. Ce sont des annales de la ville de Messein, reimprimees à Leipsick

en 1660, in-4°, & remplies de profondes recherches. VI. Rerum Germania & Saxonia volumina duo, Leipfick, in-fol. 1609, &c. &c.

III. FABRICE HILDAN, (Guillaume) favantchirurgien Allemand au commencement du xvII<sup>e</sup> fiecle, dont les Ouvrages ontété imprimés à Francfort 1682, in folio, avec figures.

FABRICE ou LE FÉVRE, (François) Voy. FABRICIUS, nº. 111.

I. FABRICIUS , ( Cains ) furnommé Luscus, conful Romain l'an 282 avant J. C., mérita les honneurs du triomphe par pluficurs victoires fur les Samnites, les Brutiens & les Lucaniens. Le butin qu'il remporta dans ces victoires étoit fi confidérable, qu'après avoir récompense les foldats, & reftitué aux citoyens de Rome ce qu'ils avoient fourni pour la guerre, il lui refta 400 talents, qu'il fit porter à l'épargue le jour de son triomphe. Député deux ans après vers Pyrrhus, il refusa les présents & les honneurs de ce prince, qui vouloit corrompte sa fidelité. Ce roi ent bientot un nouveau sujet d'admiration. Son médecin vint offrir à Pabricius. pour lors conful, d'empoisonner fon maître, pourvu qu'on lui payat ce parricide. Le généreux Romain renvoya le monstre à Pyrrhus, pour être puni comme il le méritoit.... Les Samnites lui ayant offert une somme considérable, il répondit à leurs ambassadeurs, en portant la main à ses oreilles, à ses yeux & a sa bouche: Tant que je pourrai commander à toutes ces parties-là, vos offres me sont inutiles .... Pyrrhus. étonné de fon défintéreffement, voulut éprouver son intrépidité. Fabricius n'avoit jamais vu d'éléphant. Pyrrhus ordonne d'armer le plus grand de ces fiers animaux. de le mettre dans le lieu où il devoit le trouver avec l'ambaffadent

Romain, & de le tenir là derriere une tapifferie. Cet ordre eft exécuté; & des que Pyrrhus & Fabricius furent ensemble, on tire la tapisserie, & cet animal énorme paroît tout-a-coup, levant sa trompe sur la tête de Fabricius, & jette un cri épouvantable. Fabricius se retournant tranquillement, sans témoigner ni furprise ni crainte, dit à Pyrrhus en souriant: Ni votre Or ne m'émut hier, ni votre Eléphant ne m'étonne aujourd'hui..... Le philosophe Cinéas, un des Courtifans du roi d'Epire, soutenoit à la table du prince, & au milieu de la joie d'un festin, que le souverain bien de l'homme confistoit dans une vie voluprueuse & éloignée des affaires publiques. Il disoit avec plufieurs sectateurs d'Epicure, que la Divinité se suffisant à elle-même, indifférente par conséquent à ce qui se passe ici bas, ne prenoit aucun intérêt aux actions des hommes. Pendant que Cinéas parloit encore : O grand Hercule, (s'écria Fabricius, ) puissent les Samnites & Pyrrhus fuivre cette doctrine pendant qu'ils feront la guerre aux Romains!... Pyrrhus; qui avoit eu d'autres occasions de remarquer la sagesse & la prudence de Fabricius, lui promit qu'après avoir fait sa paix avec les Romains, il lui donneroit la premiere place parmi ses amis & tous ses capitaines, s'il vouloit le suivre en Epire. « Pyrrhus, (lui répondit le généreux Romain, avec sa franchise ordinaire) « yous » êtes sans doute un prince illus-» tre, un grand guerrier; mais n vos peuples gémissent dans la » miseze. Quelle témérité de vou-» loir me mener en Epire! Dou-» tez-vous que, bientôt rangés no fous ma loi, vos peuples ne » préférassent l'exemption des tri-D buts aux furcharges des impôts, » & la sureté à l'incertitude de

v leurs possessions? Aujourd'hui 'n votre favori, demain je ferois '» votre maître ». ( Voy. aush l'article EPICURE, vers le milieu.) Fabricius fur censeur l'an 277 avant J. C, avec Emilius Papus, homme aussi austere que lui. Le premier avoit pour toute argenterie une petite saliere dont le pied n'étoit que de corne ; l'autre , un perit plat pour présenter ses offrandes aux Dieux. Les deux censeurs casferent de concert un fénateur nommé Cornelius Rufinus, qui avoit été deux fois consul & dictateur, parce qu'il avoir chez lui dix livres d'argent en vaisselle de table. « Adn mire qui voudra, dit St Evremont, n la pauvreté de Fabricius; je loue » sa prudence, & le trouve fort » avisé de n'avoir eu qu'une sa-» liere d'argent pour se donner le crédit de chasser du sénat un » homme qui avoit été deux fois » conful, qui avoit triomphé, qui » avoit été distateur ». Quoi qu'il en soit de cette réflexion, & des motifs de Fabricius, cet illustre Romain vécut & mourut pauvre. Il se nourriffoit des herbes qu'il cul, tivoit lui-même. Il n'avoit jamais voulu se servir de vaisselle d'argent. Le fénat fut obligé de marier fes filles aux dépens du public.

II. FABRICIUS-VEÏENTO, auteur Latin fous Néron, vers l'an 49 de J. C., fit des libelles diffamatoires contre les fénateurs & les pontifes, & fut chaffé d'Italie pour fes crimes. Tacits remarque, que ce Fabricius étant préteur, atteloit des chiens aux chariots, au lieu de chevaux. Ses livres furent brûlés par ordre de Néron, comme des fatyres

atroces.

III. FABRICIUS, ou LE FÉVRE, (François) né à Duren, dans le duché de Juliers, fut principal du college de Duffeldorp au duché de Cleves, & mourus en 1573 dans la .47º année. On a de lui des Commentaires fur plusieurs auteurs anciens, & quelques autres ouvrages. I. Marci Tullii Ciceronis Hiftoria per Consules descripta, Cologue, 1564, & inférée par l'abbé d'Oliver à la fin de son édition de Cicéron. II. Pauli Orosii historiarum libri feptem, Cologne 1582, in-12: édition estimée pour les notes historiques & chronologiques. Le pere André Schott la fit réimprimer en 1615, à Mayence, avec les remarques de Fabricius & de Lautius. III. In Terentii comedias annotatio-

nes . Anvers , 1565. IV. FABRICIUS, (Jean-Albert) né à Leipfick en 1667, s'acquit de bonne heure la réputation de littérateur poli & de savant profond. Il avoit un esprit facile, une mémoire heureuse & beaucoup de pénétration. Après avoir fait ses études avec distinction dans sa patrie, il se rendit à Hambourg, où Mayer lui confia le foin de sa bibliothéque. La mort de Vincent Placcius ayant fait vaquer la chaire de professeur d'éloquence de cette ville, Fabricius l'obtint. Cette place le fixa à Hambourg, & il y passa le reste de sa vie, chéri & honoré. En 1719, le landgrave de Hesse-Cassel lui offrit deux postes importants ; la chaire de premier professeur de théologie à Giessen, & la place de sur-intendant des églifes de la confession d'Ausbourg. Fabricius fut tenté de les accepter; mais les magistrats de Hambourg, plus ardents à le retenir qu'il n'étoit bles quitter, augmenterent en 1720 ses gages de 200 écus. Cette attention le fixa à Hambourg. Il y mourut le 3 avril 1736, à 68 ans. C'étoit un homme modeste. malgré l'étendue de ses connoisfances. Sa douceur le faisoit aimer, autant que ses lumieres inspiroient

plus laborieux; il suffisoit à tout, leçons publiques, correspondances littéraires, composition d'ouvrages. Outre une mémoire prodigieule & upe facilité extrême à écrire, il ne laiffoir perdre aucus instant. D'ailleurs, dit Niceron, « comme il avoit eu en vue, des » sa premiere jeunesse, les prisn cipaux ouvrages qu'il a com-» pofés, il avoit fait de bonne » heure des recueils fur ces matie-» res, dans lesquels il avoit tout » marqué avec la derniere exacti-» tude, & il n'avoit plus qu'à les » mettre en ordre ; ce qu'il faifoit » en peu de temps, la vivacité de » son esprit ne lui permettant pas » de languir long-temps sur un » même ouvrage. Ajoutons ena core qu'il trouvoit des secours » dans ses disciples, & qu'ils l'ai-» doient fouvent, fur tout pour 🗩 les tables de ses livres. Au refie , » s'il recevoit des fecours des au-» tres, il en donnoit aussi volon-» tiers à ceux qui lui en deman-» doient, & les aidoit de ses conn seils & de ses soins. Sa modestie D lui fit refuser une place dans l'an cadémie des sciences de Berlin, 20 & une autre dans la fociété » royale de Londres, qu'on lui ofn frit avec empressement. Persua-» dé que plus on fait de choses, » plus on connoît qu'on en ignore, » il ne se choquoit point lorsqu'og » lui montroit quelques fautes » dans les ouvrages, le contea-» tant de dire, que s'il étoit befois, n il en feroit bien voir lui-même u d'autres ». Ceux qui l'ont fait connoître le plus avantageusement dans la république des lettres, font: I. Coden apocryphus Novi Teftamenti collectus , caftigatus ; à Hambourg, en 3 volumes in-80, 1719. C'est une collection curiense & exacte de beaucoup de morceaux l'estime. Peu de savants ont été inconnus au commun des let-

FAB téurs, & même au commun des favants. On y trouve une notice de tous les faux Evangélistes, des faux Actes des Apôtres, & des Apocalypses, dont l'Eglise fut inondée dans sa naissance. Ce recueil estimé est enrichi de plusieurs remarques ctitiques, pleines de justesse & d'érudition. II. Bibliotheca Graca', 14 vol. in-40 publiés à Hambourg depuis 1705 jusqu'en 1728. Cette notice des anciens auteurs Grecs, de leur vie, de leurs ouvrages, est précieuse aux philosophes. Il n'y a d'ailleurs presqu'aucun volume, qui ne contienne quelques écrits, entiers ou en partie, des auteurs Grecs anciens & modernes. Il faut que le premier volume soit de 1718, ou au moins de 1708: édition plus ample que celle de 1705. Les volumes suivants sont semblables, quoique reimprimés. III. Bibliotheca Latina Ecclesiastica, Hambourg, in-fol. 1718. C'est le recueil des écrits latins fur les matieres ecclésiaftiques. IV, Memoria Hamburgenses, 7 vol. in-80, augmentés d'un 8e en 1745 , par Evers, gendre de Fabricius. On y trouve la vie & les éloges des illustres Hambourgeois. V. Codex pseudepigraphus Veteris Teftamenti, in-80, 2 vol. 1722 & 1723. L'auteur a exécuté à l'égard de l'ancien-Teflament, ce qu'il avoit pratiqué à l'égard du nouveau dans fon Codes apocryphus. VI. Une savante édition de Sexus Empiricus, grecque & latine, Leipfick, 1718, in-fol.; & du Gallia Orientalis, du P. Colomies, 1709, in-4°. VII. Un Recueil en latin des Auteurs qui ont prouvé La vérité du Christianisme, 1725, in-4º. VIII. Un excellent ouvrage en allemand, traduit en françois fous ce titre: Theologie de l'Eau, 1743, Paris, in-80, avec de nouvelles remarques communiquées au traduc-🕿ur. IX, Les Estivairs de l'Hif-

FAB

toire d'Allemagne & du Nord , publiés par Lindenbrogius; auxquels il joignit les Origines de Hambourg par Lambeccius, & les Inscripcions. de cette même ville, par Anckelman: le tout orné de notes savantes & d'appendices, in-fol. X. Une édition du Theatrum Anonymorum, de Placcius, in-fol.; il y ajoura une préface, & la vie de l'auteur. XI. Bibiiotheca Latina. 1707-1708-1721, in-8°., 3 vol.; réimprimée à Venise en 17:8, 2; vol. in-4°. Ce livre, quoique bon, est moins parfait que la Bibliothéque Grecques Il y a quelques fautes; mais elles sont inévitables, dit Niceron, dans les ouvrages où l'on ne peut tout voir par soimême, & où l'on est obligé de s'en rapporter à des catalogues fouvent fautifs. XII Bibliothsca mediæ & infirma latinitatis, 1734, in 8%. y vol. réimprimée a Padoue, 1754, 6 vol. in-4°. XIII. Bibliographia antiquaria, Hambourg, 1760, 2 vol. Cet ouvrage est une noticedes écrivains qui ont travaillé fur les antiquités hébraïques, grecques, romaines & ecclésiastiques.

V. FABRICIUS (Jérônie), plus connu sous le nom d'Aquapendente, fa patrie, fut disciple & succesfeur de Rallope dans la chaire d'anatomie de Padoue. Il l'occupa pendant 40 ans avec beaucoup de distinction. La république de Venife lui donna une penfion de cent écus d'or, & l'honora d'une statue & d'une chaîne d'or. Ce savant médecin mourut en 1603 à Padoue, dans un âge affez avancé. laissant plusieurs Ouvrages sur la chirurgie, l'anatomie & la médecine, justement estimés par ceux qui s'appliquent à ces arts utiles, Ses Eurres anatomiques ont été imprimées à Leyde en 1738, in-fol. li remarqua le premier, en 1574,

les valvules des veines; mais il ne connut ni leur structure, ni leur usage. Ce médecin crut avec raison qu'il falloit unir la théorie de son art avec la pratique, & celle-ci avec la chirurgie. C'est à ses méditations & à ses expériences sur cette derniere, que nous devons ses Œuvres Chirurgi-. cales, qui ont été rocueillies également en Hollande en 1723, in-f°. Fabricius travailloit plus pour la gloire que pour l'intérêt. Ses amis lui firent divers présents, pour récompenser son généreux défintéressement. Il les mit dans un cabinet particulier, avec cette infcription : Lucri negledi lucrum.

FABRINI (Jean), grammairien Florentin, vivoit dans le milieu du xv1º ficele. Nous avons de lui des Notes & des Commentaires for Virgile, Horace, Térence, & fur quelques Epitres de Cicéron. Ils sont affez bons pour leur temps, Il est auteur de quelques autres

ouvrages fur fa langue.

FABROT (Charles - Annibal), étoit d'Aix en Provence, où il wit le jour l'an 1580. Sa profonde érudition & ses vastes connoissances dans la jurisprudence civile & canonique, lui obtinrent l'amitié du fameux Peiresc, protecteur de tous les gens de mérite. Le préfident du Vair, qui l'estimoit aussi, devenu garde-des-sceaux en 1617. attira Fabrot à Paris. Il n'avoit que 36 ans, & depuis 8 années il oceupoit avec diffinction une chaire de droit dans l'université d'Aix. Il retourna en cette ville après la mort de son protecteur, & y reprit ses fonctions de professeur. On le revit à Paris en 1637, pour y faire imprimer des Notes sur les Inflitutes de Justinien. Cet ouvrage. dédié au chancelier Séguier, fut honorable & utile à l'écrivain. Il fit à Fabrot un grand nom dans

la république des leures, & lei valut une pension de 2000 livres, qui lui fut accordée pour travail. ler à la Traduction des Bafiliques: c'est la collection des lois Romaines, dont l'usage s'étoit confervé dans l'Orient, & de celles que les empereurs de Constantinople avoient faites. Cet immense répertoire, le fruit de dix années d'application constante, mérita à son auteur une charge de conseiller au parlement de Provence, dont les circonstances du temps ne lui permirent pas de jouir. Il parut ea 1647 à Paris, en 7 vol. in-fo!. fous le titre de Basilicon, auquel il saut joindre le Supplément par Rahakenius, Leyde 1765, in-fol. Dent ans après, en 1649, Fabrot publia une édition des Œuvres & Cedrène, de Nicetas, d'Anastase k Bibliothécaire, de Conftantin Monassès, & des Institutes de Thirphile Simocaue, qu'il enrichit notes & de differtations. On a escore de lui des Observations fut quelques tieres du Code Théodofies; un Traité sur l'Usure contre Sanmaife; quelque: Maximes de Drie fur Théodore Balzamon, fur l'Hiftoire Ecclestaftique, sur les Papa & plusieurs Traités particuliers sur diverses matieres de droit. En 1654 ce docte & infarigable écrivais commença la révision des Covres de Cujas, qu'il corrigea lut plusieurs manuscrits, & qu'il donna au public à Paris l'an 1658, en 10 vol. in-fol. avec d'excet lentes notes austi curieuses qu'in tructives. L'application excesses qu'il mit à ce grand ouvrage, causa une maladie, dont il more rut le 16 janvier 1659, ågé de 19 ans. On trouva parmi les papiers de ce savant homme, des Comme taires sur les Institutes de Inflicie des Notes sur Anlugelle; & le aueil des Ordonnances ou Confin tions Ecclésiastiques qui n'avoient pas encore vu le jour, en gree. Ce dernier ou vrage a été inféré. dans la Bibliothèque du Droit Canon, publice en 1661, par Voël & Justel.

FACIO (Barthélemi), né à Specia on Spezzia, dans l'état de Genes, mort vers l'an 1457, fut secrétaire d'Alphonse d'Aragon, roi de Naples. Eneas Sylvius, pape sous le nom de Pie II, sut trèsbé avec lui, ainsi que la plupart des érudits de son fiecle. On doit aux veilles de ce profond littérateur : L. De Bello Veneto Claudiano, seu inter Venetos & Genuenses, circiter anno 1391; Lyon, 1578, in-8°. &c. IL Une Histoire de son cemps, jusqu'à l'année 1455, en fatin. III. De viue felicitate, à Leyde, 1628, in-24. IV. Un Traité des Hommes Illustres de son temps, aussi en latin, publié à Florence en 1745, in-4°. V. Quelques Opuscules, mis au jour par Frecher à Hanovre, 1611, in-4°. Ce favant étoit-un ennemi irréconciliable : il conserva julqu'au tombeau fa haine pour Laurent Valla. Dans une épigramme qu'il fit presque à l'agonie, au moment qu'il apprit la mort de son ennemi, il dit:

Ne vel in elysiis, sine vindice, Valla susurret, Facius haud multos post obit ipse dies.

FACUNDUS, évêque d'Hermiane en Afrique, mort vers l'an 153, affista en 547 à la conférence que le pape Vigile tint à Conftantinople sur la dispute des trois Chapitres. Il s'agissoit dans cette affaire, de l'orthodoxie de Théofore de Mopsueste, des écrits de Théodores, & de la lettre d'Ibas. Facundus les soutint avec un zèle ui lui mérita l'exil. Nous avons acore l'ouvrage qu'il composa sur

cette matiere : il est écrit d'un style véhément, plein de feu & avec beaucoup d'art; mais l'auteur fort souvent des bornes de la modération. Le favant P. Sirmond publia cet écrit en 1629, in-8°, avec des notes; & il fut inféré depuis dans l'édition d'Optat, faite à Paris.

FADUS (Cuspius), Voyez Cus-PIUS-FADUS.

FAERNE (Gabriel), de Crémone en Italie, mit en vers latins, dans le xvie fiecle, cent Fables d'Esope, distribuées en sing livres. Pie IV l'engagea à ce travail, & n'eut pas à s'en repentir. La morale y est rendue d'une maniere ingénieuse; le style à cette précision, ce naturel, cette variété, qui font le principal mérite de ces fortes d'ouvrages. Færns ne vit point mettre au jour le fruit de son travail: son Recueil de Fables ne parut qu'en 1564, environ 3 ans après fa mort, avec une dédicace à S. Charles Borromée, archevêque de Milan. Ge recueil, imprimé à Rome en 1564; in-4°, & depuis à Londres en 1743, in-4°, orné de planches, fit connoître Faërne sur le théâtre littéraire. Les curieux les recherchent, & la derniere édition n'est pas commune. Pernault, de l'académie françoise, les traduisit en vers françois, in-12, Amsterdam, 1718. De Thou, & divers auteurs après lui, ont accusé Faërne d'avoir un manuscrit des fables de Phèdre, alors inconnues, & de l'avoir supprimé, après qu'il en eut pris tout ce qui pouvoit lui convenir. Mais c'est une imputation quin'a aucun fondement. Cet auteur étoit aussi bon critique qu'excelient poëte. On a encore de lui: I, Censura emendationum Livianarum Sigonii. II. Une édition de Térence, Florence, 1565 in-8°. Paris, 1602, in-4°. IH. Des Remarques fur Catulle & fur plufieurs ouvrages de Cicéron. IV. Dialogi antiquitatum, & c. Il mourut à Rome, le 17 novembre 1561, dans la force de son âge. Pie IV & le cardinal Charles Borromée, neveu de ce pontife, l'honoroient d'une estime particuliere, ou plutôt s'honoroient en rendant justice à son mérite.

FAGAN (Christophe Barthélemi), naquit à Paris en 1702. du premier commis au grand bureau des confignations. Il y eut lui-même un emploi, qui l'occupoit peu, & qui lui laissa la liberté de s'attacher aux belles - lettres. Fagan, avec une partie de l'esprit de la Fontaine, avoit à peu près le même caractère, la même indolence, la même aversion pour les affaires. Il étoit marié & hon époux. Son extérieur négligé, son air distrait & timide, n'annonçoient point tout ce qu'il étoit. Il avoit beaucoup de talent pour le théâtre. Il travailla tourà-tous pour le François, l'Italien, & pour celui de la Foire. On remarque, dans toutes ses pieces, un enjouement naif & fin. Les plus applaudies, foit pour le bon comique, soit pour la conduite, sont le Render-vous & la Pupille. Celleci mérite d'être mise à côté, &, si j'ose le dire, au dessus de quelques petites pieces de Moliere ..... Pesselier a rassemblé en 1760, en 4 vol. in-12, les différents ouvrages dramatiques de Fagan. Les ornements dont il a accompagné cette édition, sont un éloge historique de l'auteur, & une analyse de ses Œuvres. Fagan mourut à Paris le 28 avril 1755, à \$3 ans.

1. I AGE, ou BUCKLIN, (Paul)
Fagius, né à Rheinzabern dans le
Palatinat, en 1504, d'un maître
d'école, se distingua par ses con-

noissances dans la langue hébraie que. Appelé en Angleterre pu Crammer, archevêque de Cantorberi, il fut chargé de faire des leçons publiques à Cambridge, où il mourut'en 1550, âgé de 46 ans. Ce savant Protestant a beaucoup contribué à répandre la connoissance de la langue hébraique par ses ouvrages, dont voici queques uns : Thisbites Elias ; Apophthegmata Patrum; Sententia morales, 1542, in - 4°; Tobias bebraicus, 1541, in . 40; Expeficio dictionum hebraicarum, 1542, in-4"; Nota in Pontateuchum, 1546, infol., &c.

II. FAGE, (Raimond de la) naquit en 1648, à Lîle en Albigeois. Il s'adonna au dessin sans secours, sans makre, malgré ses parents, & devint bientot un deffinateur excellent. Il metroit dans ses productions, sur tout dans les fujets libres, un gout, un esprit qui furprenoient les artifles. Son atelier ordinaire étoit le cabaret. Il s'étoit établi, depuis plufieurs jours, ches un aubergiste, & y faifoit une depense qui paroiffoit au-deffus de la fortune. Lorsqu'il fallut payer. il crayonna au dos du mémoire qu'on lui présenta, un deffin que l'aubergiste porta à un amateur. Le curieux en donna ce qu'on lui demanda, & fit encore remettre de l'argent à la Fage. Ce maître mourut en 1699, à 42 ans. Il definoit à la plume & au lavis. Ses dessins, dans le premier genre, font fort recherches. Carle Maraue faisoit beaucoup de cas de fes ouvrages. Il fut un jour rendre vifite à ce peintre, qui, l'appercevant, se leva & lui mir fes pinceaux entre les mains. La Fage lui répondit, qu'il ne s'étoit jamais exerce à la peinture. Que je suis ! heureux, répliqua Maratze! A jager par vos deffins du prozies que vous

riet fait dans cet art, je vous aurois cédeune place que vous eussiet remplie plus dignement que moi.

FAGET, Voyez MARCA, à la

fin de l'article.

FAGNANI oz FAGNAN, ( Profper) célebre canoniste, consulté à Rome comme l'oracle de la jurisprudence, fut pendant 15 ans fecrétaire de la sacrée congrégation. Cet habile homme perdit la vue à l'âge de 44 ans, & n'en travailla pas moins jusqu'à sa mort, arrivée en 1678, à l'âge de So ans. On lui doit un long Commentaire sur les Décrétales, à Rome, 1661, 3 vol. in-fol., réimprimé à Venise, en 1697. Il fut entrepris par ordre du pape Alexandre VII. La Table de cet ouvrage, vrai chef-d'œuvre en ce genre, vaut seule autant que le Commentiire. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'un homme aveugle ait pu la dreffer, & la dreffer fi exacte. Son livre eft très-favorable aux Ultramontains.

FAGON, (Gui-Crefcent) né à Paris en 1638, d'un commissaire des guerres, fut destiné de bonne heure à la médecine. Il prit le bonnet de docteur en 1664. Etant fur 🖿 bancs , il foutist, dans une thefe. irculation du fang: action hare alors, que les vieux docteurs ne pardonnerent au jeune étudiant, qu'en faveur de l'esprit avec lequel il avoir défendu ce paradoxe, aujourd'hui démontré. Vallot, premier médecin du roi, ayant entrepris de repeupler le Jardin-Royal, le livre commun de tous les botanistes, Fagon lui offrit ses soins. Il parcourut les Alpes, les Pyrenées, l'Auvergne, la Provence, le Languedoc, & n'en revint qu'avec une riche moisson. Son zele sut récompensé par les places de professeur en botanique & en chimie au jardin du Roi. Sa réputation le fit choi-

Tom. III.

fir en 1668, pour être le premier médecin de Madame la Dauphine. Quelques mois après, il le fut de la Reine; & après la mort de cette princesse, il fut chargé par le Roi du soin de la santé des Enfants de France. Enfin, Louis XIV. après l'avoir approché de lui par degrés, le nomma son premier médecin, en 1694. Dès qu'il fut élevé à ce poste, il donna à la cour un spectacle rare & singulier : il diminua bezucoup les revenus de sa charge. Il se retrancha ce que les autres médecins fubalternes de la cour payoient pour leur ferment; il abolit les tributs qu'il trouva établis sur les nominations aux chaires royales de professeur en médecine dans les diverses universités. Devenu sur-intendant du Jardin-Royal en 1698, il inspira à Louis XIV d'envoyer Tournefort dans le Levant, pour enrichir ce jardin de nouvelles plantes. L'académie des sciences lui ouvrit son fein l'année d'après. Fagon avoit toujours eu une fanté très-foible. Elle ne se soutenoit que par un régime presque superstitieux; & il pouvoit donnér pour preuve de fon habileté, dit Fontenelle, qu'il vivoit. L'art ceda enfin, & la France le perdit le 11 mars 1718, âgé de près de 80 ans... Il avoit épousé Marie Nozereau, dont il a laiffé deux fils ; l'ainé , Antoine , évêque de Lombez, puis de Vannes, mort le 16 février 1742; & le second, Louis, conseiller d'état ordinaire & au conseil-royal, & intendant des finances, mort à Paris le 8 mai 1744, sans avoir été marié... Outre un profond favoir dans sa profession, Fagon avoit une érudition très-variée, & embellie par l'heureuse facilité de bien parler. Son cœur étoit encore au-dessus de son esprit : il étoit humain, généreux, défintéressé, Νn

FAI noient aux maux différénts. Il ett patt au Catalogue du Jardin Royal,

Le roi lui ayant accordé l'expectative de la premiere place d'intendant des finances pour son fils, celle de Poulletier vaqua en 1711. Fagon, à qui le roi l'offrit, déclara nettement qu'il ne vouloit point en priver le fils du défunt, & qu'il aimoit mieux que le sien n'en eût jamais. Il en eut pourtant une quelques années après. Ce célebre médecin avoit beaucoup d'attachement pour la faculté de médecine de Paris, dont il étoit membre. Elle trouvoit en lui un agent fort zélé auprès du roi. & très-empresse à soutenir ses privileges. Peut être dans des cas particuliers (dit Fontenelle) n'a-t-il été que trop ferme en faveur de sa faculté contre ceux qui n'en étoient pas. Il ne fit pas plus de grâce aux empiriques. Ce n'est pas qu'il rejetat tout ce qu'on appelle secres; au contraire, il en fit acheter plusieurs au roi. Mais il vouloit qu'ils fussent véritablement fecrers, c'est-à-dire inconnus jusque - là, & d'une utilité constante. Souvent il fit voir à des charlatans, qui croyoient ou qui feignoient de posséder un trésor, que leur trésor étoit déjà public. Il leur montroit le livre où il étoit renfermé; car, malgré les affujettissements de sa place & de sa profession, il ne cessoit de lire & de s'occuper. Les fètes, les spectacles, les divertissements de la cour, quoique souvent dignes de curiofité, ne lui causoient aucune distraction. Tous les malades de Verfailles s'adressoient à lui. Quelquesuns vraisemblablement croyoient faire leur cour en s'adressant au premier médecin; mais heureusement ce premier médecin étoit aussi (dit Fontenelle) un grand medecin; & sa maison ressembloit à ces temples de l'antiquité, où étoient en dépôt les recettes qui conve-

publié en 1665, sous le titre de HORTUS Regius. Il orna ce recueil d'un petit Poeme latin, infpiré par son goût pour la botanique. On a encore de lui les Quelités du Quinquina; Paris, 1703, FAGUNDEZ, (Etienne) jéfuite, de Viane en Portugal, mourut en 1645, à 68 ans, regardé comme un homme pieux & favant. On a de lui un Traité des Contrats ; Lyon, 1641, in-fo; & d'autres ouvrages

de théologie morale, qui ont eu de

la réputation. FAHRENHEIT, (Gabriel - Daniel) né à Dantzick, fut d'abord destiné au commerce: mais fon goût le tournant vers la phyfique. il s'appliqua à la confiruction des Barometres & des Thermometres. & il en fit d'excellents. Il subflitua, en 1720, le mercure à l'esprit-devin, & renditainsi ce dernier instrument beaucoup plus juste. H vivoit encore en 1740, & il avois perfectionné ses connoissances par différents voyages en Hollande, en Prusse, en Courlande, en Livonie. On a de lui une Differtation fur les Thermometres, imprimée en 1724.

FAIDEAU. Voyer FEYDEAU.

FAIEL, (Eudes de) seigneur fameux du Vermandois, se fignala, dit-on, par une action atroce vers la fin du XII fiecle. Il avoit époufé Gabrielle de Vergy, ou plutôt de Lévergies, d'une des meilleures maisons du canton, & plus distinguée par sa beauté que par sa naissance. Cette dame, née avec un cœur tendre, ne put réfifter à la figure féduifante de Raoul de Coucy. Ce jeune seigneur fur bleffé à mort dans une affaire contre les Sarrafins. Se voyant à l'extrémité. il chargea son écuyer, dès qu'il seroit resourné en France, de remes-

tre à la dame Faïel une lettre de fa main, un petit coffre d'argent, avec les joyaux qu'il avoit reçus d'elle à son départ. Il l'engagea aussi, sous le serment, à prendre son cœur après sa mort, & à porter ce funeste présent à celle pour qui seule ce cœur avoit soupiré. Le messager étoit déjà dans les avenues du châteat de Faïel, lorsqu'il fut rencontré par le seigneur, qui le reconnut, & l'obligea de lui déclarer le sujet de son arrivée. Faiel Le Laifit du fatal dépôt avec une joie mêlée de rage; il rentra dans le châzeau, &, pouffé par l'excès de sa jalousie, il sit servir à sa semme dans un hachis le cœur de Coucy, qu'elle mangea, sans se douter de rien. Ce mets, lui dit-il avec un fouris amer, a dù vous paroûre excellent, car c'est le cœur de votre amant. En même temps, il jeta sur la table le petit coffre & les bijoux. A ce spectacle, la dame de Faïel s'évanouit; elle ne revint à elle que pour jurer qu'elle ne prendroit plus de nourriture; ce qui la conduisit, en peu de jours, au tombeau. Cette horrible aventure est placée vers l'an 1191. Elle a fourni à MM. du Belloy & d'Arnaud le sujet d'une tragédie. Le seigneur de Faiel, dé-Voré par les chagrins & les remords, mourut bientôt avec la douleur d'avoir facrifié une épouse chérie. Voyez les Mémoires Historiques sur la maison de Coucy & fur la dame de Faïel, par M. du Belloy. Voy. Coucy.

FAIL, (Noël du) seigneur de La Hérissaye, gentilhomme Breton, & conseiller au parlement de Rennes, au xvie siecle, fut ami d'Eginard-Baron & de Duaren. On a de lui divers ouvrages qu'on ne lie plus, & que l'on ne peut gueres lire, fi l'on a le germe du bon goût. Les gens frivoles recherchent cependant les Contes & Difcours d'Eutrapel; à Rennes, 1587, in-16; réimprimés en 1732, 2 vol. in-12; & les Ruses de Ragot, 1516. in - 16, réimprimées aussi sous le titre de Propos Ruftiques, en 1732. Ces livres ne font recommandables que par leur naïveté.

FAILLE, Guillaume de la) né à Castelnaudari en 1616, avocat du roi au présidial de cette ville. devint fyndic de Toulouseen 1655, & secrétaire perpétuel des Jeux-Floraux en 1694. Il mourut à Toulouse, le 12 novembre 1711. à 96 ans, doyen des anciens capitouls. On a de lui : I. Les Annales de Toulouse, en 2 vol. in-fo. 1687 & 1701. L'auteur de la derniere Histoire de Toulouse (M. du Rozoi) a beaucoup profité de cet ouvrage, curieux & intéreffant; fur - tout pour les Touloufains. Le style en est vif & concis, mais peu correct. Il s'est arrêté à l'année 1610; son amour pour la vérité ne lui permit point de traiter l'histoire des derniers temps, parce qu'il craignoit d'être obligé de la trahir. II. Un Traité de la Noblesse des Capitouls, en 1707, in-4º:il. est rempli de recherches curieuses. Cet ouvrage fut composé dans le temps de la recherche des faux nobles, de peur que les commisfaires de la cour ne donnassent quelque atteinte aux privilèges du capitoulat. On y trouve un Catalogue de plusieurs Nobles & anciennes Familles, done il y a eu des Capitouls depuis la réunion du comté de Toulouse à la Couronne. Quelques unes de ces familles eurent le petit orgueil de se fâcher de qu'on les avoit comprises dans cette lifte. Indépendamment du mérite de l'érudition, la Faille écrivoit facilement en vers & en profe. Il étoit lié avec plusieurs gens de lettres, dont il avoit l'effime & l'amitié.

FAIRFAX , Voyer CAPEL.

564 FAL

FALCANDUS, (Hugue) Normand d'origine, trésorier de Saint-Pierre de Palerme, dans le XII sie-ele, laissa une Histoire de Sicile, depuis 1152, jusqu'en 1169, écrite avec simplicité & exactitude. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Gervais de Tournai, à Paris 1550, in-4°.

FALCIDIUS, tribun du peuple Romain, infittua la loi Falcidie, ainfi appelée du nom de son auteur. Elle ordonnoit que le quart des biens de tout testateur demoureroit à ses légitimes héritiers: c'est ce qu'on nomma la Quarte Falcidie. On pouvoit disposer du reste.

FALCONET, (Camille) né à Lyon en 1671 d'une famille célebre dans la médecine, augmenta la gloire de ses ancêtres par l'étendue & la variété de son savoir. Le P. Malebranche, qui le connut, lui donna fon estime & son amitié. L'Académie des belles-lettres le mit au nombre de ses membres en 1716, & le perdit le 8 février 1762. Il étoit alors agé de 91 ans, & il avoit dû sa longue vie autant à son tempérament qu'à sa sagesse. Ce savant poffédoit un bibliothéque de quarante-cinq mille volumes, de laquelle il avoit séparé, dès 1742, tous les ouvrages qui manquoient à la bibliothéque du roi. Nous avons de cet auteur : 1. Une Traduction du Nouveau Système des Planetes, composé en latin par Villemont, publice en 1707, in-12. II. Des éditions de la Paftorale de Daphnis & Chloé, traduite par Amyot, 1731, in-8°, avec des notes curieuses. III. Du Cymbalum mundi, par Desperiers, avec des notes, 1732, in-12. IV. Plusieurs Theses de médecine. V. Des Differtat ons dans les Mémoires de l'Académie des belles-lettres. Falconet avoit l'humeur gaie, le caractere prompt, l'esprit vif. Il aimoit à parler, & parloit fort

bien. Quiconque aimoit les lettres; trouvoit auprès de lui l'accès le plus facile. Il prêtoit ses livres non-seulement avec plaisir, mais même avec empressement. Toute sa maison en étoit pleine; tout respiroit le savoir & la simplicité de mos peres. Quoiqu'il n'excellat pas dans la pratique de la médeciae, il connoissoit très-bien la théorie, & brilloit dans la consultation,

FALCONIA, Voyez PROBA.

I. FALCONIERI, (Juliennede)
morte à Florence sa patrie en odeut
de sainteté l'an 1341, docus en
1307 une regle aux Oblates ou
converses des Servites, dont elle
suit la premiere supérieure. Maria
V'l'approuva en 1424. La pieuse
sondatrice se signala par les plus
grandes austérités. Elle ne mangeoit point le mercredi & le vendredi. Benost XIII la canonisa en

1729.
II. FALCONIERI, (Ottavio) de la même famille que la précédente, est auteur d'un savant Discours en italien sur la pyramide de Caïus Sestius. Nardini l'a inséré dans sa Roma antica. Cet auteur étoit Romain. Il mourut en 1676.

FALDA, (Jean Baptiste) graveur Italien du XVIII<sup>e</sup> siecle, dont on a des Estampes à l'eau-forte, d'un très-bon goût. Les curieux recherchent ses Jivres des palais, des vignes & des fontaines de Rome.

FALETI, (Jérôme) comte de Trigneno, natif de Savone, s'appliqua avec un fuccès égal à la poësse & aux affaires. Les ducs de Ferrare lui confierent des commissions importantes. Les ouvrages sortis de sa plume sont : I. Un Poème italièn, en 4 chants sur les guerres de Flandre. II. Douze sevres de Poësses. III. Les Causes de la Guerre d'Allemagne sous l'empereur Charles-Quint, en italien, 1552, in 8°. IV. Le Traité d'Astè-

nagore fur la Résurredion, traduit en italien, 1556, in-4°. V. Il eut beaucoup de part à l'immense recueil intitulé, Polyanthea. Cet auteur florissoit au XVI<sup>e</sup> fiecle.

I. FALIERI, (Ordelafo) doge de Venife, alla vers l'an 1162 au fecours de Baudouin, roi de Jérufalem, avec une puissante slotte. Après avoir aidé à reprendre presque toute la Syrie, il conquit la Dalmatie, la Croatie & plusieurs autres provinces. Il rentra en triomphe dans sa patrie; mais il ne jouit pas long temps de sa gloire. Zara en Dalmatie s'étant révoltée, il mit le siège devant cette ville, & y périren 1120.

II. FALIERI, (Marin) doge de Venise en 1354, forma l'horrible complot de s'emparer pour toujours du gouvernement qui lui avoit été confié pour quelques mois. Il falloit se désaire des sénateurs, & le malheureux avoit pris des mesures pour les faire tous assaffiner. La conspiration sut découverte par un des conjurés. Le sénat veilla si attentivement sur les conspirateurs, que 16 d'entre eux furent arrêtés avec Falieri leur chef. Il eut la tête tranchée à l'âge de 80 ans; les autres furent pendus, & 400 complices périrent par différents genres de mort. Le conjuré qui avoit découvert cet attentat. obtint des titres de noblesse & une pension de mille écus. Cette récompense étoit affez considérable pour un homme de la lie du peuple; mais elle le lui parut trop peu, & il se plaignit amérement : ses murmures obligerent les sénateurs de l'exiler dans l'île d'Augusta. S'étant sauvé de cette île, il périt en paffant dans la Dalmatie.

FALKEMBERG, (Jean de) religieux dominicain au commencement du xve fiecle, se mèla des querelles des chevaliers Teuroni-

ques avec le roi de Pologne. Il écrivit contre ce prince un mau-·vais livre, qui le fit mettre en prison à Constance, où se renoit alors le concile général. Ce libelle est adressé à tous les rois, princes, prélats, & généralement à tous les Chrétiens. Falkemberg y promet la vie éternelle à tous ceux qui se ligueront pour exterminer les Polonois & Ladislas leur roi. La condamnation du libelle fut réfolue, unanimement dans le concile. Mais elle ne fut confirmée dans aucune session publique, malgré les sollicitations des François, qui s'étoient joints aux Polonois; parce que les principes de Falkemberg étoient les mêmes que ceux de Jean Petit, autre prédicateur de l'homicide.

FALKLAND, (Lucius Cary, vicomte de ) secrétaire d'état en Angleterre durant les convultions des guerres civiles du regne de Charles I, n'avoit que 33 ans lorsqu'il fut tué à la bataille de Newbury, l'an 1643. Il mourut, dit Clarendon, avec toute l'innocence de mœurs qu'on conferve dans la premiere jeunesse, & avec les lumieres & les vertus, qui ne sont ordinairement que lé fruit du dernier âge. Ce citoyen éclairé, vertueux & serme, étoit inquiet pour sa patrie, & sembloit autant redouter la prospérité excessive de son parti, que celle de la faction opposée. Souvent, au milieu de ses intimes amis, après un profond silence & de fréquents soupirs, il répétoit tristement le mot de Paix. Pour se justifier de ce qu'il exposoit plus librement sa personne aux dangers de la guerre, que sa place ne sembloit le permettre, il disoit: Qu'il se eroyoit obligé d'êure plus hardi qu'un autre, de peur que son impatience pour la Paix ne le sit soupçonner de timidité ou de poleronnerie. Franc & droit au milieu d'une cour corrompue, il

ne voulut niemployer les espions, ni faire ouvrir les lettres des perfonnes suspectes, ni se servir d'aucun de ces moyens que la soiblesse ou la méchanceré des hommes rendent quelquesois nécessaires aux administrateurs des états.

FALLOPE, (Gabriel) médecin Italien, étoit profondément versé dans la botanique, l'astronomie, la philosophie, & sur-tout dans l'anatomie. Il naquit à Modene en 1523, & mourutà Padoue en 1562, à 39 ans, suivant le P. Niceron; mais M. Eloy place sa naissance en 1490, & le fait mourir à 73 ans: ces dernieres dates paroissent moins sures. Quoi qu'il en soit, ce médecin parcourut une partie de l'Europe, pour se perfectionner dans son art. Il étoit méthodique dans ses leçons, prompt dans ses diffections, & heureux dans fes cures, Quoiqu'il passe pour avoir découvert cette partie de la matrice qu'on nomme la trompe de Fallope, il faut avouer qu'elle n'étoit pas inconnue aux anciens. Il s'est attribué quelques autres découvertes, qu'on lui a contestées. Ses nombreux Ouvrages ont été recueillis en 4 vol. infol. à Venise en 1588-1606. C'est la meilleure édition. On trouve dans le premier volume ses Institutions & fes Olfervations anatomiques, ses Traités des remedes simples, des eaux minérales, des méraux & des fossiles. Le second volume renferme ses Traisés des plaies, des ulceres, des tumeurs, des cauteres, des os, &c. V. GUILLANDINO.

FALLOURS, (Samuel) peintre Hollandois, a peint les Curiofieles naturelles, poissons, écrevisses, crabes, qui se trouvent sur les côtes des îles Moluques, & les a fait imprimer à Amsterdam, 1718, 2 tom. en un vol. in-fol. 43 planches dans le premier, & 57 dans le second. Ce livre est rare; mais il ne

faut se fier, ni à la vérité des enluminures, ni à celle des figures.

FALS, (Raimond) né à Stockholm en 1658, passa à Paris en 1683, & s'attacha à Cheron, médailleur du roi. Les médailles sorties de ses mains lui mériterent une pension de 1200 liv. Cet habite artiste mourut à Berlin en 1703, à 45 ans.

FANNIA, femme de Caïus Titisnius, bourgeois de Minturne, avoit été connue pour une femme gelante avant fon mariage. Traineins ne laissa pas de l'épouser, dans le dessein de faire divorce avec elle, & de ne lui point rendre sa dot. A peine avoit-il eu le temps de la connoitre, qu'il l'accufa d'adultere, & il ne manqua pas de preuves. L'affaire fut portée devant Marins, qui pénétrant le deffeis que Titinnius avoit eu en époufant Fannia, prononça que Timnius rendroit la dot, & que Fensis payeroit une amende de 4 fous d'or. Quelque temps après Marias ayant été déclaré ennemi de la république, fut obligé de s'enfuir de Rome. On le prit dans les marais de Minturne, & il fut mis chez Fannia, qui, loin de le maltraiter, lui rendit toutes fortes de boas of-

I. FANNIUS, (Caïus) furnommé Strabon, conful Romain avec Valerius Meffala, l'an 161 avant J. C. Ce fut fous fon confulat que fut publiée la loi Fannia coarre la somptuosité de la table. Cette loi fixoit les sommes qu'on pouvoit dépenser pour les repas. On fut obligé de la renouveler 20 ans après. Le luxe faifoit tous les jours de nouveaux ravages, & ce luxe étoit une suite de la trop grande puissance des Romains. Scipios le reconnoissoit lui - même & s'es plaignoit. Il reforma la formule de la priere qu'il étoit d'ulage de

prononcer à la clôture du lustre; par laquelle on demandoit aux Dieux, qu'ils augmentassent la puissance de la république : il en substitua une autre, par laquelle on les prioit de vouloir bien la maintenir toujours dans le même état.

II. FANNIUS, (Caïus) auteur Latin sous Trajan, composa une Histoire, en allivres, des cruautés de Néron, & des dernieres heures de ceux que ce monstre faisoit exécuter à mort, ou qu'il envoyoit en exil. Les savants, & sur-tout les philosophes, ne sauroient trop tegretter la pette de cet ouvrage intéressant.

III. FANNIUS CEPION, complice d'une conjuration contre Augusu, qui fut découverte, se donna lui-même la mort,

Hostem cum fugeret, se Fannius ipse peremit:

Hic, rogo, nonfuror est, ne moriare mori? MARTIAL lib. 11.

En fuyant l'ennemi qui cherche à le faisir,

Fannius s'est tué lui-même: N'est-ce pas, je vous prie, une fureur extrême.

De se donner la mort de crainte de mourir?

IV. FANNIUS, (Quadratus) poète Latin. Ses ouvrages, quoique ridicules, furent placés avec fon portrait dans la bibliothéque publique, qu'Auguste avoit fait constraire dans le temple d'Apollon. Horace, son contemporain, lui doane le nom de parasite, & le raille cruellement.

FANSHAW, (Richard) Anglois, envoyé des rois Charles I & II à la cour d'Espagne & à celle de Portugal, mourt à Madrid en 1666. Il de diftingua dans ses ambassades, ainsi que sur le Parnasse. On a de lui quelques Ourrages en vers &

FAR 567 en profe; Londres 1646, in-4°, qu'on a lus autrefois.

FANTET, Voyez LAGNY.

FARDELLA, (Michel-Ange) né à Trapani en Sicile l'an 1650, d'abord Franciscain, ensuite prêtre séculier, devint professeur d'aftronomie & de physique dans l'université de Padoue, & mourut à Naples en 1718, à 68 ans. On a de lui des ouvrages peu connus en France, fur les sciences auxquelles il s-étoit confacré. C'étoit un homme d'un esprit vif & d'une imagination féconde, mais très-diftrait. Quoiqu'il eut des appointements confidérables, sa générosité envers fes amis & son caractere indolent ne lui permirent jamais d'être riche.

I. FARE, (Ste) vierge d'une famille noble de Brie, sœur de Se Faron évêque de Meaux, & de Changluse évêque de Laon, bâtit le monastere de Faremoutier, en su abbesse, & mourut vers 655, après une vie de près de 60 ans, remplie par la verru & la mortification.

II. FARE, Voyez LAFARE. FAREL, (Guillaume) né à Gap en 1489, vint de bonne heure à Paris, régenta quelque tems au college du cardinal le Moine, Jacques le Fêvre d'Etaples, son ami, lui inspira les nouvelles erreurs, que Luther répandoit en Allemagne & Zuingle en Suisse. Farel fut ministre à Geneve avant Calvin, & y prêcha la Réforme. Chaffé de cette ville en 1538, il se retira à Bale, puis à Neuf Chatel, où il mourut en 1565 à 76 ans. Ce novateur se maria à l'âge de 69 ans. Son favoir, qui étoit médiocre, fut terni par son opiniatreté, & par fon penchant pour toutes fortes d'opinions. On a de lui : I. Le Glaive de l'esprit; ouvrage qui, malgré la singularité de son titre, offre d'asfez bonnes choses contre les liber-

Nn iv

tins. II. De la fainte Cene du Soigneur. III. Des Theses. Ce ministre sut accusé par ceux de son parti, de renouveler les erreurs de Paul de Samosate; mais un synode de Lausanne le lava de cette imputation.

FARET, (Nicolas) né vers l'an 1600 à Bourg-en-Bresse, fut un des premiers membres de l'Académie Françoise, & rédigea les statuts de cetté compagnie naifsante. Il fut secrétaire du comte d'Harcoure; & ami de Vaugelas, de Boistobere, de Coeffeteau, de Se-Amand, Il mourut à Paris, en 1540, · à 46 ans. C'étoit un homme de bonne mine, affez gros, haut en couleur: & comme son teint annonçoit qu'il étoit bien nourri, & que son nom rimoit à cabaret, on lui donna la réputation d'un agréable débauche. On a de lui de mauvaise prose, & de plus mauvais vers. I. L'Histoire Chronologique des Ottomans, à la fin de l'histoire de Georges Castriot, Paris, 1621, in 4°. II. L Histoire d'Eutrope, traduite affez mal en françois, Paris 1621, in-16. III. L'Honnête-Homme, tiré de l'italien de Castiglione, in-12. IV. Des Lettres neuvelles, qui n'apprennent rien : elles font recueillies de divers auteurs. H y en a dix seulement de Fares. V. Des Poefies plates, &c.,

FARGIS, (Charles d'Angennes du) d'une famille ancienne, fut conseiller d'état sous Louis XIII, & son ambassadeur en Espagne. Il conclut le traité de Monçon, en 1616; mais, comme il ne suivit pas les instructions du P. Joseph, il su obligé de faire réformer ce traité sur les nouvelles instructions qu'il reçut. Sa somme, Magdeline de Silly, comtesse de la Rochepot, sut dame-d'atours de la reine Anne d'Austiche, dont elle

eut toute la confiance. Elle ne put voir les chagrins que le cardinal de Richelieu causoit à sa maîtresse, fans entrer dans quelques intrigues contre lui. Ce ministre la contraignit de se défaire de sa charge. & elle alla chercher un afile dans les pays étrangers. Beringhen, valet-de-chambre du roi, qui paffoit pour êtte l'amant de madame du Fargis, & qui partageoit ainfi les confidences de la reine, ent ordre en même temps de fortir du royaume. Madame du Fargis mourut à Louvain, au mois de septembre 1639. On trouve dans le Journal du cardinal de Richelieu , & dans la Vie par le Clerc ( 1753, 5 vol. in-12), des Leures en chiffres de madame du Fargis, qui furent interceptées. & qui la firent condamner à être décapitée par arrêt de la chambre de justice de l'atfenal en 1631. Elle eut un fils, mort de ses biessures au siège d'Arras, le 2 août 1640, fans avoir été marié, & une fille religieuse à Port-Royal, morte en 1691.

FARIA DE SOUSA (Emmanuel), gentilhomme Portugais, chevalier de l'ordre de Christ, mourut à Madrid en 1649 à 59 ans, dans un état qui n'étoit gueres au-deffus de l'indigence. Les lettres lui firent trop négliger la fortune. Il avoie fait un voyage à Rome, où ils'acquit la confidération des favants qui étoient auprès du pape Urbain VIII. Faria étoit un homme un peu fingulier. Il s'habilloit plutde comme un philosophe, que comme un homme qui avoit vécu à la cour. Son humeur indépendance & son abord severe furent, same doute, un obstacle à sa fortune. Il étoit cependant fort agréable & fort enjoué avec ses amis. On a de lui : I. Histoire de Portugal, conduite jusqu'au regne du cardinal Henri, imprimée plusieurs fois. La

derniere & la meilleure édition est de 1730, in-solio, avec une continuation, & d'autres pieces curieuses. II. L'Europe, s' Asie & s'Asirique Portugaises, en 6 volumes in sol: 2. pour l'Europe, 3 pour l'Asie, s pour l'Afrique. L'Asia Portuguesa est l'histoire des Portugais aux Indes orientales, depuis leur premier voyage en 1497, jusqu'en 1640. Cet ouvrage exact & curieux a été traduit en italien, en françois & en anglois. Faria a encore laissé 7 vol. de Poésies.

FARINA, Voy. L. BORROMÉE. FARINACCIO (Prosper), cé-'ebre jurisconsulte, naquit à Rone en 1554, & y brilla dans le urreau. Il se plut à défendre les auses les moins soutenables. Cette sanie, funeste à bien des familles, pinte à la rigueur & à la sévéné excessive avec lesquelles il Cerça la charge de procureur-fiscal, fi naître des murmures, & lui scita des affaires. Cet homme, figoureux pour les aurres, étoit tre-indulgent pour lui-même. Le pae Clement VIII disoit de lui à cesujet, en faifant allusion au non de Farinaccio: «La farine est. n reellente, mais le sac qui la con-» ent ne vaut rien ..... ». Ce jurifconsite mourut à Rome le même jourqu'il étoit né, le 30 octobre 618, à 64 ans. Ses Ouvrages at été recueillis en 13 vol. in-fob, à Anvers, 1620, & années livantes; ils sont recherchés par & jurisconsultes Ultramontains. Joici ce qu'ils renferment: Decisives Rota, 2 vol. - Rota novissima z vol. - Rota recentissima, I vol. epertorium judiciale, I vol. De Hasi, 1 vol. Confilia 2 vol. Prazis iminalis, 4 vol. Succus Praxis ominalis, I vol.

FARIATO (Paul), peintre célebre & vant architecte, mourut à Véme, sa patrie, en 1606, FAR

à 84 ans. Le prince de Melse fai-

bleaux & de sa personne.

FARINELLI (N..... BROSCHI dit), l'un des plus grands musiciens de ce siecle, & la plus belle voix qui ait peut être jamais existé, fit de bonne heure l'admiration & les délices des théâtres d'Italie. Son nom étant parvenu à la cour d'Efpagne, elle l'attacha à son service. & le combla d'honneurs & de richesses. Philippe V & la reine Elizabeth le traite ent en favori. Ce prince étant tombé malade d'une mélancolie profonde, qui lui faisoit négliger les affaires, & l'empêchoit même de se faire raser & de se présenter au conseil, la reine tenta le pouvoir de la musique pour le guérir. Elle fit disposer secrettement un concert près de l'appartement du roi, auquel Farinelli fit entendre soudain un de ses plus beaux airs. Le monarque, extrêmement sensible à l'harmonie, parut d'abord frappé, & bientôt ému. A la fin du second air, il appela le musicien, l'accabla de careffes, & lui demanda quelle récompense il vouloit. Farinelli pria le roi de se faire faire la barbe & d'aller au conseil. Des ce moment, la maladie du roi devint docile aux remedes. Telle fut l'origine de la faveur de Farinelli. Il devint comme premier ministre, & n'oublia point qu'il n'étoit auparavant qu'un chanteur. Jamais les seigneurs de la cour de Philippe, qui dinoient chaque jour dans son palais, n'obtinrent de lui qu'il se mît à leur table. On raconte qu'un jour allant à l'appartement du roi, il entendit l'officier de garde dire à un autre, qui n'avoit pas les entrées : Les honneurs pleuvent sur un misérable Histrion, & moi qui depuis trente ans, je suis fers : sans récompense! Le musicien se

569

plaignit au roi de ce qu'il négligeoit ses serviteurs, & lui fit signer fur le champ un brevet , qu'il remit à l'officier, en lui disant: Je vous ai entendu dire que vous serniez depuis trente ans. Vous avez en pense : voilà celle que le roi vous donne. Après la mort de Philippe V, il jouit de la plus haute faveur auprès de Ferdinand VI & de la reine son épouse. Les mimistres de Vienne, de Londres & de Turin, témoins du crédit qu'il avoit à la cour d'Espagne, le comblerent de présents, & se servisent de lui pendant la guerre de 1741, pour affoiblir les sentiments favorables que Ferdinand avoit pour la France. Les courtisans de ce prince l'étoient également de Farinelli, & lui prodiguoient encore plus de baffeffes que sous Philippe V, au point qu'il en plaisantoit quelquesois lui-même. Il répondoit cependant à leurs compliments & à leurs zévérences par des respects extérieurs, pour les avertir sans doute de ce qu'ils se devoient à euxmêmes. Il n'aimoit de son crédit que le folide. L'encens ne l'enivroit point; & le brillant de ses chaînes ne lui en cachoit point le poids. Il regrettoit quelquefois avec ses amis le temps où, memant une vie vagabonde & libre, parcourant les différents royaumes, ne subsistant que du fruit de ses talents, il vivoit familiérement avec ses camarades, & avoit des amis au lieu de courtilans & de délateurs. Enfin Farinelli, soupirant après sa liberté, se retira à Bologue, où il mourut en 1782, après y avoir joui, dans une heureuse vieillesse, des hommages des citoyens & des étrangers. Farinelli a joint à la connoifsance la plus profonde de la mu-

sique, le goût le plus exquis; & avec un mérite si rare, il n'a connu ni l'orgueil, ni l'envie. ( Voyet l'article de Ensenada & celui J. GILLES, no. VI ). Son cœur étoit généreux. Un tailleur de Madrid lui ayant fait un habit, ne voulut jamais d'autre payement que de lui entendre chanter un air. Farinelli . après l'avoir pressé inutilement d'accepter son argent, s'enferma avec lui & l'enchanta par sa voix brillante & sonore. Quand il eut fini, le tailleur, hors de lui-même, lui faisoit des remerciements & se préparoit à sor tir. Non (lui dit Farinelli); j'à l'ame sensible & fiere, & ce n'ef même que par-là que j'ai acquis queque avantage sur les autres char seurs. Je vous ai cédé; il est juste que vous me cédiez à votre tour. En mime temps, il tira sa bourse, & dorna au tailleur le double de ce 🕫 fon habit pouvoit valoit... On 2conté encore que Farinelli joust le rôle d'un héros captif dansun Opéra italien, imploroit, par usair touchant, sa grace & celle de sa mitreffe, auprès d'un tyran farotche & cruel qui les avoit faits fesprisonniers. L'acteur qui représent le tyran fut tellement attendrivar la plaintive mélodie de Farinelli 32'au lieu de lui refuser sa demunde, comme le portoit la piece, i bublia entiérement son caractere, sondit en larmes, & ferra le capé dans ses bras. Il y a des auteunqui attribuent cette anecdote à l'autres muficiens.

FARNABE, (Thomas) né à Londres en 1575, d'un pre charpentier, fit les premiers érudes à Oxford, enfuite en Espagne, dans un collège des Jéstes. Il accompagna François Dit & Jean Hawkins dans leurs corses maritimes. De retour de & voyages, il se fit soldat dans le Pays-Bas,

FAR

déferta, & retourna dans sa patrie. Il ouvrit une école de langue Latine dans le comté de Sommerset. Il alla continuer le même travail à Londres, forma de bons écoliers, & s'acquit la réputation d'un maître habile. Son attachement à la famille royale lui attira des persécutions; mais elles ne furent pas capables d'ébranler sa fidélisé. Il répondit toujours à ceux qui le sollicitoient de se déclarer pour le parti républicain : J'aime mieux n'avoir qu'un ROI, que d'en avoir cinq cous. Il mourut exilé en 1647, à 72 aus. Farnabe étoit austi savant humaniste, que bon citoyen. Il nous reste de lui des Editions de Juvenal, de Perse, de Sénèque, de Martial, de Lucain, de Virgile, de Terence, d'Ovide, avec des notes qui font honneur à son érudition à fon discernement; elles ne sont n trop longues, ni trop courtes; Latin en est un peu dur, & quelquefois incorrect.

. FARNĖSE, (Pierre - Louis) premier duc de Parme & de Plaisane, étoit fils aîné du pape Paul III qui l'avoit eu d'un mariage fectit, contracté avant sa promotionà la pourpre. Ce pontife lui confra les duchés de Parme & de Plaiface en 1545, fous une redevace de 8000 écus au faint fiége.Le nouveau duc étoit aussi orgudleux que débauché. Il irrita fes sujts par son desposisme & par ses dets effrénés. Il fut affassiné à Plaitnce, ou par ses ennemis particuers, ou par ceux que l'empereur Garles-Quint lui avoit suscités. Un somme qui se mêloit de magie lu avoit annoncé cette fin tragique; mais on ne pouvoit la lui prédir Cans être forcier. (Voy. sa postérit dans les Tables chronologiques à l'art, de PARME & PLAISANCE, Sa postérité jouit de ces deux duhés jusqu'au cardinal

Antoine Farnèse, mort en 1731. Sa niece Elizabeth Farnèse, épouse de Philippe V, roi d'Espagne, les transmit au second de ses fils, qui les céda, en 1735, à l'empereur Charles VI, en échange du royaume des deux Siciles. Voy. ELIZABETH, n° 1x.

II. FARNÈSE. Voyez ALEXAN-DRE FARNÈSE, nos XVI & XVII, & III. DIANE.

FARNSWORT ou FARNEWERT, (Richard) fut un des premiers difciples des Quakers. Il ajouta aux rêveries extravagantes de fon maitre, le précepte observé scrupuleusement dans le Quakérisme, de ne parler à personne, même aux rois dans les suppliques, & même à Dieu dans la priere, qu'en tuto yant. Il composa un livre pour démontrer cette impertinence. Il présend que l'usage contraire est une flatterie indigne des Enfants de lumiere : c'étoit le titre que prenoient les Quakers. Fox approuva les idées de cet insense, & , quoiqu'un peu moins fou que lui, il fut le premier à s'y conformer. Cette incivilité est encore aujourd'hui un caractere distinctif du Quakérisme.

FARON, (Saint) évêque de Meaux en 627, fonda l'abbaye qui porte son nom, assista au IIe concile de Sens en 657, & mourut le 28 octobre 672, à près de 80 ans.

FAS, Divinité qu'on regardoit comme la plus ancienne de toutes: Prima Deum Fas. C'est la même que Thémis ou la Justice.

FASCINUS, Divinité tutélaire de l'enfance. On lui attribuoit le pouvoir de garantir des maléfices. Dans les triomphes, on suspendoit sa statue au-dessus du char, comme ayant la vertu de préserver letriomphateur des prestiges de l'or572 FAU gueil. Son culte étoit confié aux

Vestales.

FATTORE, (Le) Voyet

FATUA, - FAUNA.

PENNI.

FAVART. (Marie-Justine-Be-. noite Cabaret du Roncerai, épouse de M.) née à Avignon en 1727, fit concevoir, dès l'âge le plus tendre, de grandes espérances pour le théâtre. Son pere, attaché à la mufique du roi de Pologne, l'ayant produite à Paris, elle débuta aux Italiens en 1749, avec le succès le plus flatteur. Elle a joui constamment de la faveur du public, occupant les premiers emplois dans la parodie, la comédie, les pieces à ariettes, enfin dans tous les genres & tous les caracteres. On a donné, fous fon nom, divers Opéra Comiques, auxquels elle a eu quelque part. Attaquée, vers la fin de 1771, d'une maladie très - douloureuse, qu'elle supporta avec une patience & une gaieté incroyables, elle mourut le 20 avril 1772, à 45 ans. Une ame senfible, une générofité peu commune, un fonds d'enjouement inaltérable, une phi-Insophie douce, constitution caractere.

FAUCHET, (Claude) président à la cour des monnoies de Paris, fa patrie, naquit vers l'an 1529. Il rechercha, avec beaucoup de soin & de fuccès, les antiquités de la France. Pendant le fiége de Sienne en 1555, le cardinal de Tournon l'envoya au roi pour prendre fes ordres. Cette députation lui ouvrit la porte des honneurs, mais non celle de la fortune. Il mourut à Paris en 1601, à 72 ans, laissant tant de dettes, qu'il fallut, pour les aequitter, vendre sa charge. Tous ses ouvrages furent imprimés à Paris en 1610, in-40. Les plus curieux font : I. Antiquités Gauloises

FAU

& Françoises: la premiere partie contient les choses arrivées jusqu'à la venue des Francs; Paris, 1599. in 8°: la seconde renferme les cheses arrivées en France, depuis Pharamond jusqu'à Hugue Capet; Paris , 1602 , in 8º. Il. Un Traité des libertés de l'Eglife Gallicane; Paris, 1610, in-4°. C'est un tissu mal outdi de faits rapportés fommairement, mais dont la plupart ne se trouvent point ailleurs. III. Un autre De l'origine des Chevaliers, Armoiries, & Héraults, Paris, 1600, in 8'. IV. Origines des dignités & magistrats de France; Paris, 1600, in-8°. It v a dans ces différents Traites mille choses curieuses, qu'on chercheroit vainement ailleurs mais il y en a beaucoup à ajouter, ou à corriger. Le style dur, bar bare, incorrect, est insupportable, même aux favants. Gomberville, I après lui , le préfident Hesnaus, prétendent que l'Hiftoire de France, de Fauchet dégoûta Louis XIIIde la lecture. Ce président étoitus Franc - Gaulois, par fes manires & par son langage. La principale chose qui lui manquoir, étot la netteté des idées... La fimpicité de fon extérieur lui attira juelques plaisanteries. Etant ille à Saint-Germain, pour présente un de ses ouvrages à Henri IV, il le trouva dans les jardins, ocupé à faire faire un Neptune pour in bafsin. Le sculpteur en dessinoi la barbe, l'aquelle devoit être comme celle du Dieu des eaux longue & plate. A la vue de Fachet qui la portoit ainsi : Voilà estement, dit le roi, le modele de la barbe que nous cherchons. Il recet le livre du président, & la récoupense sut fort légere, quoique l'avrage cut coûté beaucoup de tenes & de travail. Fauchet, nature ement chegrin, s'en vengea par les vers, où il difoit.

## FAU

Pai reçu , dedans Saint-Germain; De mes longs travaux, le salaire; Le Roi, de bronze m'a fait faire, Tane il est courtois & benin. Sil pouvoit aussi bien de faim Me garantir que mon image, Oh, que j'aurois fait bon voyage! Et j'y retournerois demain.

On prétend que Henri ayant lu ces vers, lui donna une pension de 600 écus, avec le titre d'historiographe de France. Tous les Ouvrages dont nous avons rapporté les titres, furent réunis à Paris en 1610, in-4°, fous le titre d'Œuvres du feu President Fauchet.

FAUCHEUR, (Michel le) ministre Protestant, sut appelé de Montpellier à Charanton. Son éloquence ne fut pas moins admirée à Paris qu'en province. Le maréchal de la Force dit, au fortir d'un de ses sermons sur le duel': « Que » si on lui envoyoit un cartel, il » le refuseroit ». Ce célebre prédicateur mourut à Parisen 1667, également estimé des Catholiques & des Protestants. Sa probité ne le cédoit pas à son génie. On doit à sa plume, aussi pieuse qu'éloquente: I. Un Traité de l'action de l'Orateur; Leyde, 1686, in-12; imprimé d'abord sous le nom de Conrart : ouvrage estimé. II. Des Sermons sur différents textes de l'Ecriture, in-8°. HI. Prieres & Méditations Chrétienmes. IV. Un Traité de l'Eucharifzie, contre le cardinal du Perroz; Genève, 1635, in-fol; ima primé aux dépens des Eglises réformées, par ordre du synode national.

FAVEUR, Divinité allégorique, fille de l'Esprit & de la Forune. Les poètes la représentent avec des ailes, toujours prête à s'envoler; aveugle, ou un bandeau fur les yeux; au milieu des richesfes, des honneurs & des plaisirs,

ayant un pied fur une roue, & l'autre en l'air. Ils disent que l'Envie la

suit d'affez près.

FAVIER DU BOULAY, (Henri) prieur de Ste-Croix de Provins, mort en 1753, à 83 ans, avoit du goût & de la littérature. Nous lui devons la seule bonne Tradudion que nous eussions de Justin, avant que M. l'abbé Paul eut publié la fienne. Elles sont l'une & l'autre en 2 vol. in-12. On a encore de lui d'autres ouvrages, mais moins connus que sa version. Il s'étoit adonné à la chaire, & avoit prêché avec quelque succès. Son Oraifon funchre de Louis XIV parut à Metz en 1716, in-fol.

FAUNA ou FATUA, fille de Pisus, fut femme du Dieu Faunus, qui, l'ayant trouvée un jour ivre, la fouetta si cruellement avec des verges de myrtes, qu'elle en mourut. Faunus, au désespoir d'avoir. châtié trop sévérement sa femme, pria Jupiter de la mettre au rang des Déesses; ce qui lui fut accordé. On disoit que Fauna, depuis fon mariage, avoit été si fidelle à fon mari, que, dès qu'il fut mort, elle se tint ensermée le reste de sa vie, sans parler à aucun homme. Les dames Romaines instituerent une fête à son honneur, & l'imitoient en faisant une retraite austere pendant ses solemnités. Elles lui faisoient des sacrifices secrets pendant la nuit. C'étoit un crime capital pour un homme, non-seulement de s'introduire dans cette assemblée, mais même de jeter les yeux dans le temple de la Déeffe. On ôtoit jusqu'aux portraits des hommes, Sénèque dit cependant qu'avec ces dehors de modestie & de pudeur, il se passoit des abominations dans les sacrifices qu'on v faifoit.

FAUNE ou FATUELUS, troifieme roi d'Italie, fils de Picus, au-

quel il succèda, & petit-fils de Sasume, régnoit au pays des Latins, vers l'an 1300 avant l'ère chrétienne. C'étoit un prince rempli de bravoure & de fagesse. Comme il s'appliqua, durant son regne, à faire fleurir l'agriculture & la religion, on le mit, après sa mort, au rang des Divinités champêtres, & on lui donna une origine célefte : adoré comme fils de Mercure & de la Nuit, il fut représenté avec tout l'attirail des Saryres, c'est à dire, avec de longues oreilles, des cornes de chevres, sans poil à la partie supérieure du corps, & de la ceinture en bas ressemblant à un bouc. Les poëtes le confondent quelquefois avec le Dieu

I. FAVORIN, fophiste célebre fous l'empereur Adrien, étoit d'Arles. Quelques auteurs veulent qu'il ait été eunuque, & d'autres hermaphrodite. Il enscigna, avec réputation, à Athènes, & ensuite à Rome. Adrien se plaisoit à le contredire. (Voyet l'article de ce prince). On dit que Favorin s'étonnoit de trois choses: « de ce qu'étant » Gaulois, il parloit si bien Grec; » de ce qu'étant eunuque, on l'avoit accusé d'adultere; & de ce » qu'il vivoit, étant ennemi de » l'empereur »,

II. FAVORIN, (Varin) né à Camerino, ville ducale d'Italie, en 1460; entra dans la congrégation de St. Silvefire, ordre de St. Benoît, & parvint, par fon mérite, à l'évêché de Nocera. Il est aureur d'un Lexicon Gree, qui a été d'un grand usage autrefois. La meilleure édition de ce livre est celle de Venise, 1712, chez Barroli; infolio. L'aureur mourut en 1537. On a encore de lui des Remarques fur la langue Grecque, sous le titre de Thesaurus Coraucopia

& Horti Adonides, 1496, Alde; in fol.

I. FAUR, (Gui du ) feigneur de PIBRAC, naquit l'an 1528 à Touloufe, d'une famille diffinguée, & parut avec éclat dans le barreau de cette ville. Il voyagea dans fa jeunesse en Italie, pour se persectionner dans la connoissance du droit. De retour dans sa patrie, il fut élu juge-mage. Député aux états d'Orléans en 1560, il présenta au roi le Cahier des doléances qu'il avoit composé lui-même. Quelque temps après, Charles IX le choilit pour être un de ses ambaffadeurs au concile de Trente. Il y foutint, avec beaucoup d'éloquence, les intérêts de la couronne, & les libertés de l'Eglise Gallicane. Le chancelier de l'Húpital, pénétré de son mérite, lui fit donner la charge d'avocat-général au parlement de Paris, en 1565. Pibrac fit renaître la raison & l'éloquence dans le barreau, livré, depuis long-temps, àla barbarie & à l'indécence. En 1570, il fut nommé conseiller d'état. Deux ans après, il composa sa célebre Apologie de la St Barthélemi; mais on croit qu'il ne fe prêta à cet acte, si opposé à la douceur de son caractere, qu'après y avoir été contraint par des ordres fupérieurs. Le duc d'Asjon ayant eu la couronne de Pologne, Pibrac accompagna ce prince, & répondit pour lui aux harangues de ses sujets. Le nouvezu roi, ayent appris la mort de son frere, quitta secrettement la Pologne, laissant à Cracovie Fibrac, exposé à la colere des Polonois, qui furent près de se venger de la fuite du roi fur la personne de son ministre. Il retourna heurensement en France, d'où on le renvoyz en Pologne, pour tâcher de conferver la couronne à son maître : ce qui ne réusit pas. Il fut plus heureux

F A U .575

à son retour en France, où il procura, entre la cour & les Protestants, un traité de paix, dont il fut l'arbitre, comme il en avoit été l'auteur. Henri III lui donna, pour prix de ses services, une charge de préfident-à-mortier. La reine de Navarre & le duc d'Alençon le choifirent pour leur chancelier. Il mourut à Paris le 27 mai 1584, à 55 ans; & la France perdit un grand magistrat & un bon écrivain. M. l'abbé de Condillac lui reproche, après plusieurs autres historiens, une faute confidérable. Pibracavoit été député à la cour du roi de Navarre, qui sentit le besoin qu'il avoit de gagner un homme qui avoit toute la confiance de la reine Catherine de Médicis. Marguerite, femme de Henri IV, qui connoisfoit, comme son époux, la nécesfité de l'enchainer, tácha de lui inspirer de l'amour, « Elle se fit » un plaifir malin de faire fuc-» comber cet homme grave. Pi-» brac ne fit plus que ce qu'elle » voulut; & Cathérine, qui n'a-» voit pas prévu une passion aussi » folle dans une tête austi sage, » se laissa conduire par son con-» fident, qui se laissoit mener par n Marguerite n. (Cours d'Hift., T. 13, p. 390). Pibrae s'eft justifié de cette faute, dont Marguerite elle-même triompha, par une Apologie, qui doit inspirer quelques doutes. Si l'on joint à cette Apologie son caractere vif & impatient, une autre passion de laquelle il étoit alors occupé, & quelques réflexions sur l'amour propre de Marguerite qui lui persuadoit qu'on ne pouvoit la voir sans l'aimer, & qui n'eût pas été fichée de compter, parmi ses amants, un homme du mérite distingué de Pibrac; on sera obligé, peut-être, de justifier Pibrac avec dom Vaiffesce & l'abbé d'Artigny, contre le préfident de Thou, Péréfixe, la Faille, Bayle, le président Hefnault, & l'abbé de Condillac, &c. Nous avons de Pibrae plusieurs ouvrages en vers & en profe. I. Des Plaidoyers, des Harangues, in-4°. II. Un Discours de l'ame & des sciences, adresse au Roi. III. Une Lettre latine sur le massacre de la St-Barthélemi, 1573, in-4°. Outre ces écrits, peu connus aujourd'hui, on a fes Quatrains, que tout le monde connoît : la premiere édition est de 1574, & la derniere de 1746, in-12. La matiere de ces petites productions est la morale; leur caractere, la simplicité & la gravité. Pibrac a réuni, dans les siens, ces deux qualités : l'utile & l'agréable y sont mêlés avec goût. Ses Quarrains furent d'abord traduits en Grec, par Florent Chrétien, & par Pierre du Moulin ; d'autres écrivains les mirent en vers Latins; enfin, ils pafferent dans la langue Turque, dans l'Arabe & dans la Perfane. Les François leur firent un aussi bon accueil que les étrangers. On les faisoit apprendre par cœur aux enfants, & malgré leur vieillesse, on les lit encore aujourd'hui avec que !que plaifir, tandis que ceux de Godeau & de Desmarais sont rongés de vers; mais ceux ci n'offrent point ce goût des anciens, que Pibrac avoit saisi en se formant sur

II. FAUR DE ST JORRE, (Pierre du) premier président au parlement de Toulouse, mort d'apoplexie, en prononçant un arrêt l'an 1600, a laissé un grand nombre d'ouvrages, monuments de son érudition. Ceux que les savants lifent avec le plus de fruit, sont: 1. Dodecamnon, sive De Dei nomine 6 auribusis, 1583, in-8°: écrit estimable, qui riferme quantité de passages des Peres Grees & Latins,

éclaircis ou corrigés. II. XXXIII livres latins des Sémestres, en 2 vol. in.4°, 1598 & 1630, plusieurs sois réimprimés. On y trouve beaucoup de recherches & de questions éclaircies. III. Des jeux & des exercices des Anciens; traité aussi favant que le précédent, in-s°, 1595. Il y a beaucoup à apprendre dans ces différents ouvrages; mais il faut y chercher l'instruction, & non le plaiser. Il y regne quelquesois de la consusion, & le style n'en est pas agréable.

I. FAVRE, & non FAURE, en latin Faber, (Antoine) né à Bourgen-Breffe l'an 1557, fut successivement juge-mage de Bresse, président du Genevois pour M. le duc de Nemours, premier président du fénat de Chambery, & gouverneur de Savoie & de tous les pays . de decà les monts: il mourut en 1624, à 67 ans. Ses ouvrages contiennent 10 vol. in fo. Jurisprudentia Papinianaa ; Lyon, 1658, 1 vol De erroribus interpretum Juris , 2 vol. Comment, in Pandectas, seu De erroribus Pragmaticorum, 1659, 5 vol. Codex Fabrianus, 1661, 1 vol. Conjectura Juris civilis, 1661, 1 vol. On y joint H. Borgia inveftigationes Juris civilis in Conjecturas A. Fabri; Naples, 1678, 2 vol. info. Dans les Quatrains de Pibrac, on en trouve de Favre. Il est aussi auteur d'une tragédie, intitulée : les Gordians, ou l'Ambition, 1596, in-8. Favre a éclairci plusieurs opinions obscures; mais il a poussé trop loin les subtilités dans l'examen de certaines questions de droit: il s'éloigne quelquefois des principes. C'étoit un esprit vaste, propre aux affaires comme à l'étude. Ce fut lui qui fut chargé de négocier le mariage de Made Christine de France avec le prince de Piémont, Vidor-Amédée. Le roi de France lui offrit inutilement la premiere prefidence du parlement de Toulouse; il voulut rester au service du duc de Savoie.

II. FAVRE, (Claude) feigneur de Vaugelas & baron de Peroges, naguit, en 1585, à Bourg-en-Breffe, du précédent. Son pere étoit consommé dans l'étude de la jurispra. dence. Le fils ne fut point indigne de lui; mais fon esprit fut plus juste. Le jeune Vaugelas vint à la cour de bonne heure. Il fut gentilhomme ordinaire, puis chambellan de Gaston, duc d'Orleans, qu'il suivit dans toutes ses retraites hors du royaume. Il moutur pauvre en 1650, à 65 ans. La cause de sa mort sut un abscis dans l'effomac, qui le tourmentoit depuis quelque temps. Il fut forlagé par les remedes. & se crut guéri. Mais, son mal l'ayant sepris un matin avec plus de violence, il envoya un de ses vales chercher du secours. Un autre domestique étant survenu, le trotva qui rendoit l'abscès par la bouche, & lui demanda, tout étouné, ce que c'étoit. Vaugeles lui répondit froidement, & sans émotion: Vous voyez, mon ami, k peu que c'est que l'homme! Il expira peu de temps après. On peut être fupris que Vaugelas, estimé à la cour, réglé dans sa dépense, & n'ayant rien négligé pour sa fortene, foit presque mort dans la misere; mais les courses de Gaffer, & d'autres accidents, avoient fort dérangé ses affaires. Louis XIII lui donna une pension de 2000 liv. es 1619. Cette penfion, qu'on ne la payoit plus, fut rétablie par le cardinal de Richelieu, afin de l'engager à travailler au Dictionnaire de l'académie. Lorfqu'il alla le remercier de cette grace, Richelten Ini dit en riant : Vous n'oublieres pas de moins dans le Didionnaire le met de PENSION. - Non, Monfeignen, scpondit

Pondit Vaugelas; & encore moins cehii de RECONNOISSANCE.... Ce littérateur étoit un des académiciens les plus aimables, comme des plus Mustres; il avoit une figure agréable, & l'esprit comme la sigure. Vangelas étudia toute sa vie la langue Françoise, & travailla à l'épurer. Sa Traduction de Quinte-Curce, imprimée en 1647, in-40, fut Je fruit d'un travail de 30 années. Cette version, de laquelle Balzac disoit dans son style emphatique, " L'Alexandre de Quinte-Curce est \* invincible, & celui de Vangelas eft \* inimitable > ; passa pour le premier bon livre écrit correctement en françois. Quoique le style manque un peu de cette souplesse, de cette aménité, de cette grace qu'on a données depuis à la langue francoife, il y a peu d'expressions qui aient vieilli. Vaugelas ne rendit pas moins de fervice aux écrivains de motre nation, par fes Remarques sur La langue Françoise, dont la premiere édition est in-4° : ouvrage moins nécessaire qu'autrefois, parce que la plupart des doutes qu'il propose, ne some plus des doutes aujourd'hui; mais ouvrage toujours utile, sur-tout si on le lit evec les remarques dont Thomas Corneille & d'autres l'ont enrichi, en 3 vol. in-12. Voyez I. DUPLEX. vers la fin.

I. FAURE, (Charles) abbé de Ste-Genevieve, & premier supérieur général des chanoines-réguliers de la congrégation de France, vir le jour à Luciennes proche S. Germain-en-Laye, en 1594, d'une famille noble. Il entra dans l'abbaye de S. Vincent de Senlis, & la réforma par ses conscils & par ses exemples. Cette réforme su fut suivie de celle de l'abbaye de Ste-Genevieve de Paris, & de près de 50 utres maisons. Le réformateur su pommé général de cette nouvelle

Tom. III.

congrégation. Il travailla avec des peines & des fatigues increyables à rétablir l'ancienne discipline. Il mourut saintement à Paris le 4 novembre 1644, à 50 ans, laissant un Directoire des Novices & d'autres ouvrages. Le Diredoire a été réimprimé à Paris en 17:1. Le P. Chartonnet a publié la Vie du P. Faure, en 1698, in-4°. Elle renferme l'histoire des Chanoines réguliers de la congrégation de France, & l'esprit de leur fondateur.Elle est écrite d'une maniere édifiante. On y loue beaucoup, avec raison, le faint réformateur. Mais l'auteur est-il louable de faire mourir tous les religieux qui furent opposés au P. Faure, par des morts funestes?

II. FAURE, (François) Cordelier d'une ancienne famille d'Angoumois, évêque de Glandeves, puis d'Amiens, mort d'apoplexie à Paris le 11 mars 1637, âgé de 76 ans, parvint à l'épiscopat par son talent pour la chaire. C'est lui qui fit cette heureuse application du vers de Virgile à la reine, lorsqu'il prêchoit la passion à S. Germainl'Auxetrois.

Infandum, REGINA, jubes tenevare dolorem.

On a de lui plufieurs Oraifons funches, dont l'une, qui n'eut pas de succès à l'impression, lui attira cette épigramme:

Ce Cordelier mêtré, qui promettois merveilles.

Des hauts faits de la Reine Orateur ennuyeux,

Ne s'est pas contenté de lasser nos orcilles,

Il veut encor laffer nos yeux,

FAURE, Voyez 111. DURAND... Guichardin... Versoris.

FAUST, Voyez Fusth.
FAUSTA, (Flavia-Maximiana)
fille de Maximien-Hercule & d'Eu-

tropia, étoit sœur de Maxence. Elle naquit à Rome, & y fut élevée d'une maniere digne de la condision. Son pere ayant repris la pourpre avec le titre d'Auguste, en 306, la mena l'ang. fuiv. dans les Gaules, où régnoît Constantin, & la donna en mariage à cet empereur. Les qualités que cette princeffe fit paroître dans les premieres années de son regne, la firent considérer comme un modele accompli. Attachée à la gloire de son époux, elle engageoit ce prince à foulager ses peuples & à leur faire des libéralités. Fausta, engagée par Maximien son pere à trahir Constantin, lui promit tout ce qu'il voulut : mais, pleine de tendresse pour son mari, elle lui découvrit les noirs deffeins de son pere, qui fut arrêté & mis à mort. L'attachement de Fausta à ses devoirs, & le soin qu'elle prenoit de l'éducation de fes enfants, faisoient le bonheur de sa vie. Elle chérissoit d'autant plus la vertu, qu'elle avoit embratsé le Christianisme. Mais, ( par une fatalité qu'on auroit de la peine à concevoir, si la foiblesse de l'humanité n'en fournissoit que trop d'exemples, ) toutes les passions s'allumerent tout-à-coup dans fon cœur. Elle s'abandonna aux perfonnes les plus viles, jeta des regards inceftueux fur Crifpe fils de Constantin , & ne put l'attendrir. Irritée de fa résistance, elle joignit la calomnie à l'inceste, & l'accusa auprès de l'empereur d'avoir voulu la violer. Elle fit mettre à mort, par cette imposture, celui qui avoit refusé de se souiller d'un crime horrible. Constantia, instruit trop tard de ses débauches & de sa scélerateffe. vengea la mort de son fils, & son propre honneur fi cruellement outragé: il la fit mourir dans un bain chaud, l'an 327 de J. C. Ainfi périt cette princeffe, fille, femme, fæur

d'empereurs , & mere de trois phisces qui parvinrent à l'empire. Mais la famille dont elle sortoit, étoit aussi souillée de crimes que comblée de grandeurs, & dans l'intrique déteftable qui lui mérita la mort, on reconnoît la fille de Maximien-Hercule & la soeur de Maxence. " Il n'étoit pas possible, (dix Crevier) » qu'une scene aussi tragi-» que se passat dans la maison imn périale, sans y faire bien des n coupables. Auffi Eutrope rappor-» te-t-il qu'il en coûta la vie à plu-» fieurs amis de Conftantin; & il » courut dans le public un diffique » sanglant, qui taxoit en même » temps le prince de luxe & de » cruauté, dont le sens est : Pourn quoi desirerions nous le siecle d'or n de Saturne ? Celhi où nous vivous n est de perles, mais dans le goût de » Néron. Il est facheux que, dans » la vie du premier empereur » chrétien, il se trouve des actions » austi contraires, non-seulement » à la sainteté du Christianisme, » mais aux lois d'une vertu toute » humaine ». Conftantin, qui avoit d'ailleurs de très grandes qualirés. eut le malheur d'être, comme tant d'autres princes, la dupe des préventions qu'on lui inspira, & de ne pas rélister toujours aux premiers mouvements d'un caractere vif & impétueux.

FAUSTE, évêque de Riez, né vers l'an 390 dans la Grande-Bretagne, quitta le barreau où il brilloit, pour s'enfevelir dans le monaftere de Lérins. Il en fut abbée vers l'an 433, lorsque Se Masima quitta ce poste pour gouverner l'église de Riez. Il lui succèda dans cet évêché vers 455, sut exilé en 481, & mourut vers l'an 435. On a de lui un Traité du libre arbitre & de la Grâce, où il releve trop les forces de la nature : (Claudien Mamer) l'a résuté;) & d'autres ouvrages, dans

le bibliothéque des Peres. Le nom de l'enfe écoit autrefois dans le Martyrologe; Molan fut le premier qui s'avisa de l'ôter. Simon Bartel, auteur d'une Histoire chronologique des Evêques de Riez, a mis à la fin de son ouvrage une Apologie de Fauste, que les curieux pourront confulter. Quoique les écrits de Fauste aient été flétris, (dit le P. Longueral, sa mémoire ne l'a point été, parce qu'il écrivoit avant que l'Église eût condamné comme une hérésie les sentiments qu'il a enseignés. Il est honoré comme Saint à Riez, où il y a une église dédiée en son honneur. Ses ouvrages, à ces erreurs près, sont estimables, par la réunion de la force de l'éloquence, & de l'onction de la piété. Sideine Apollinaire dit de lui : « qu'il sembloit avoir n épousé la philosophie, après l'a-» voir rendue humble & chrétien-» ne; qu'il l'avoit conduite à son » monaftere, & qu'il avoit fait n servir l'académie de Platon à la n défense de l'Eglise de Jesus-

» Christ ». I. FAUSTINE, (Galeria FAUS-TINA) née l'an 104, d'Annius Veras préfet de Rome, joignoit à la splendeur d'une origine très-distinguée, une beauté parfaite & un esprit fin, délié & insinuant. Elle épousa Antonin, long-temps avant qu'il parvînt à l'empire. L'envie de plaire, & le goût pour la volupté l'engagerent d'abord dans la galanterie, & ensuite dans un libertinage effréné. Elle devint la fable de Rome. Antonin, instruit de ses débauches, se contenta d'en gémir. Elle mourut comme elle avoit vécu, dans le déréglement, l'an 141. Antonin lui fit élever des autels & des temples. Fauftine, sa fille, dont nous alions parler, fa forma fur le dangereux modele de fa mere.

FAU

II. FAUSTINE, (Annia Faus-TINA) dite Faustine la Jeune, fille d'Antonin le Pieux & de la précédente, épousa l'empereur Mare-Aurele. La nature lui avoit accordé la beauté, l'efprit & les graces; elle abusa de ses dons. Du plaisir elle passa à la débauche, & de la débauche aux derniers excès de la lubricité. Le sénateur & le chevalier Romain étoient confondus chez. elle avec l'affranchi & le gladiateur. Pour mettre le comble à ces horreurs, elle s'abandonna à son gendre, & écouta, sans rougir les reproches que lui en fit sa fille. Il ne lui resta aucune trace de pudeur. Cette fille, cette femme d'un philosophe, fit plusieurs fois parottre devant elle des gladiateurs & des matelots, dans un état que l'honnêteté nous ordonne de voiler, pour choifir ceux qu'elle jugeroit les plus propres à fatisfaire sa brutalité. On a dit que son mari, instruit de ses déréglements, seignit de les ignorer; & que lorsqu'on lui conseilla de la répudier, il répondit : Il faudroit donc que je lui rendiffe sa dot; c'est-à-dire. l'empire. Cente réponse, indigne de Marc Aurèle, est d'autant moins croyable, qu'elle suppose que la dignité impériale étoit héréditaire. On ajoute que ce prince philofophe éleva aux grandes charges de l'empire ceux qui fouilloient son lit, & que le peuple ne manquoit pas d'en rire; mais le peuple pouvoit être mieux instruit que lui, de la conduite de l'impératrice, Quoi qu'il en soit, Faustine, malgré ses débordements monftrueux. fut honorée dans les temples comme une Divinité. On institua en fon honneur les fêtes Fauftiniennes; & des prêtres mercenaires firens fumer l'encens à l'autel de cette proftituée, avec autant de profusion qu'à selui de Diane, la décsse des vierges. Elle mourut, l'an 175, au bourg de Halale, situé au pied du mont Taurus. Elle avoit été surnommée Mater Castrorum, à l'occasion de la pluie qui tomba au secours de l'armée Romaine. Voy. MARC - AURELE... Jacques Marchand a tâché de justifier Faustine dans une Differtation; (Voyez le Mercure de France 1745), qui ne sauroit détruire le témoignage de divers historiens.

III. FAUSTINE, que l'empereur Héliogabale épousa en troisiemes noces, étoit fille de Claude Sévere, fénateur illustre, & de Vibia Aurelia, troisieme fille de Marc-Aurèle & de Faustine. Cette princesse étoit regardée comme une des plus belles personnes de Rome. La splendeur de sa naissance, & l'éclat de ses charmes étoient rehaussés par une sagesse qu'elle n'avoit pas héritée des deux Fauftines fes aïeules. Elle fut mariée à Pomponius Bassus, consul à la fin du regne de Septime Sévere, & gouverneur de la Moesie, sous Caracalla. Ce sénateur joignoit à une origine distinguée, une probité qui rappeloit la vertu des premiers héros de la république. Héliogabale, touché des attraits de Faustine, & n'ayant pu parvenir à la féduire, prit le parti de se défaire de Bassus: il le fit affassiner en 221, sous le prétexte qu'il étoit devenu le censeur de sa conduite. Après avoir donné quelques jours à la veuve pour regretter la perte qu'elle avoit faite, Héliogabale la désermina à l'épouser. Fauftine n'eut pas affez de vertu pour refuser sa main au meurtrier de son mari; séduite apparemment par l'ambition de remonter sur le trône de ses aïeux. Elle ne l'occupa pas long-temps; car fon bizarre époux, qui ne trouvoit des charmes que dans la variété des voluptés, cessa bien-tôt d'aimer Fauftine, & la renvoya dans son palais, après l'avoir dépouillée de ses titres. Elle y vécut en personne privée, pendant qu'Héliogabale se livra encore deux di à de nouveaux mariages, & qu'il reprit avec lui Aquilia Severa sa seconde semme.

FAUVEAU, (Pierre) poète Latin, natif du Poitou, ami de Mares & de Joachim du Bellay, mourut à Poitiers, à la fleur de son âge, en 1562. Il ne nous reste de lui que des Fragments.

FAUX-PRINCES. Voy. EVERS; X. DEMETRIUS; XI. EDOUARD; PERKIN; SIMONETTA, &cc.

I. FAY, (Micheldu) Voy. Hos-PITAL, nº II.

II. FAY, (Charles-Jérôme de Cifternai du ) capitaine-aux gardes, né à Paris en 1662, eut une jambe emportée d'un coup de canon, au bombardement de Bruxelles, en 1695. Il n'étoit alors que lieutenant : il obtint une compagnie; mais il fut obligé d'y renoncer, par l'impossibilité de monter à cheval. Heureusement it aimoit les lettres. & elles furent sa consolation. Il s'adonna à la recherche des livres rares en tous genres, des belles éditions de tous les pays, des manuscrits qui avoient quelque mérite. Il se forma une bibliothéque bien affortie, de 25 mille écus. Le Catalogue en fut dresfé en 1725, in-8°, par le libraire Marsia. Le possesseur de ce trésor littéraire étoit mort deux ans auparavant, en 1723, à 65 ans.

III. FAY, (Charles François de Cisternai du) fils du précédent, servit quelque temps comme son pere; mais ayant quitré l'état militaire, il se consacra entièrement à la chimie & à la botanique. Reçu membre de l'académie des sciences, il eut l'intendance du jards

FAY

toyal, entiérement négligé avant lui, & qu'il rendit, en très-peu de temps, un des plus beaux de l'Europe. Il étoit né à Paris en 1698, & il y mourut en 1739, à 41 ans. Cet académicien avoit des mœurs douces, une gaieté fort égale, une grande envie d'obliger; & ces qualités n'étoient mêlées de rien qui déplût, d'aucun air de vanité, d'aucun étalage de favoir, d'aucune malignité, ni déclarée, ni enveloppée. Par son testament, il fit sa mere sa légataire universelle. " Jamais (die Fonte-" selle) sa tendresse pour elle ne » s'étoit démentie. Ils n'avoient » point discuté juridiquement leurs » droits réciproques, ni fait de " partages. Ce qui convenoit à l'un » lui appartenoit, & l'autre en étoit » fincérement persuadé. Quoique n ce fils, fi occupé, cût besoin de » divertissements, quoiqu'il les » aimat, quoique le monde, où » il étoit fort répandu, lui en » offrit de toutes les especes, il ne manquoit presque jamais de » finir ses journées par aller tenir n compagnie à sa mere avec le petit » nombre de personnes qu'elle s'é-» toit choisies ». Considéré comme favant, du Fay fit des recherches nouvelles sur le Phosphore du barometre, sur le sel de la chaux, inconnu jufqu'à lui aux chimistes, sur l'aimant, & enfin sur l'électricité. Ses travaux, en ce genre, sont confignés dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, où l'on trouve aussi son Eloge, par Fontenelle... Voy. I'Art. HUET, no XIV. de les ouvrages.

IV. FAY, (Jean-Gaspard du) Jésuite, morten 1774, prêcha avec un succès peu commun. Ses Sermons sont en neuf volumes, qui parurent successivement depuis 1738 jusqu'en 1743. Le talent de l'action leur donneit une beauté & une force, qu'ils perdirent presqu'entièrement sur le

papier.

I. FAYDIT, (Anfelme) poëte Provençal, mort vers l'an 1220, fut recherché par les princes de son temps. C'étoit un jeune homme de beaucoup d'esprit, d'une jolie figure, & d'une société agréable. Il se mit à représenter des Comédies, qu'il composoit lui-même. Elles furent applaudies, & il devint riche en peu de temps; mais son penchant à la vanité, à la dépense & à la débauche, le réduisit bientot à la derniere misere. Richard Cœur-de-lion, roi d'Angleterre, l'en tira par ses libéralités. Ce prince, marié à Bérengere de Barcelone, avoit du goût pour la poësie Provençale, dont la langue approchoit beaucoup alors de la Catalane. Après la mort de son protecteur, Faydit revint à Aix, & s'y maria avec une fille pleine d'esprit & de beauté, qui se sentit de la vie déréglée de son époux. & mourut peu après. Le poëte se retira chez le seigneur d'Agoult, où il finit ses jours. Il avoit ecrit: I. Un Poëme sur la mort du Roi Richard, fon bienfaicteur. II. Le Palais d'Amour, autre Poëme, imité depuis par Petrarque. III. Plusieurs Comédies, entr'autres une intitulce l'Heregia dets Preftres, c'est à dire, l'Héréfie des Prêtres : il y flattoit l'inclination, que diverses personnes distinguées de son temps avoient pour les sentiments des Vaudois & des Albigeois.

II. FAYDIT, (Pierre) né à Riom en Auvergne, d'abord prêtre de l'Oratoire, sortit de cette congrégation en 1671, pour avoir publié un ouvrage Cartésien, de mense humana, contre la défense de ses

supérieurs. Le Cartéfianisme a été presqu'une hérésie dans bien des corps pendant long-temps. Faydit, né avec un esprit singulier & ardent, se fit bientôt connoître dans le monde. Dans le temps que les différents du pape Innocent XI. avec la France, étoient dans la plus grande chaleur, il prêcha, à Sr Jean-en-Grève de Paris, un fermon contre ce pontife, où il comparoît la conduite de ce pape envers la France, à celle du pape Vidor envers les évêques Afiatiques. Il se réfuta lui-même, diton, dans un autre sermon publié à Liége, auquel il ne manqua pas de répliquer, en faisant imprimer l'extrait de son premier sermon, avec les preuves des faits qui y sont avancés. Un Traité sur la Trinité, dans lequel il paroiffoit favorifer le Trithéisme, lui mérita, en 1696, un appartement à Saint-Lazare, à Paris. Ce livre étoit intitulé : Alteration du Dogme Théologique par la Philosophie d'Aristote; ou Fausses idées des Scholastiques sur les matieres de la Religion, tome 1 de la Trinité. Le châtiment qu'il effuya à cette occafion, ne changea ni fon esprit, ni fon caractere ; il eut ordre du roi de se retirer dans sa patrie, où il mourut en 1709. Outre les ouvrages déjà cités, on a de lui: I. Des Remarques fur Virgile, fur Homere & sur le style poëtique de l'Ecriture-sainte, en 2 vol. in-12: mélange bizarre de pensées différentes sur des sujets sacrés & profanes, dans lequel l'auteur se donne trop de liberté; mais où l'on trouve de l'érudition, ou des recherches fur des choses curieuses. II. La Télémaco-manie, in-12; critique méprisable du ches d'œuvre de Fénélon, pleine de notes fingulieres, aussi contraires à la vérité

FAY

qu'au bon goût. Il faut en excepter ses réflexions contre les Romans. Faydie avoit attaqué Bossue, avant de censurer son illustre rival. Il avoit fait cette épigramme contre le discours de l'évêque de Meaux, à l'affemblée du clergé de 1682. (Il faut savoir que Bossuet avoit cité Balaam dans ce discours).

Un Auditeur un pen Cynique
Dit tout hant, en bâillant d'en mi;
Le Prophete Balaam est obscur enjourd'hui;

Qu'il sasse parler sa bourrique, Elle expliquera plus clairement que lui.

Il falloit que la démangeaison de médire en vers & en profe fût bien forte dans l'abbé Faydit, pour attaquer auffi indécemment deux prélats illustres, l'éternel honneur du clergé de France. III. Des Mémoires contre ceux de Tillemont : brochure in-4°, plus comique que férieuse, fupprimée dans la naislance, & qui n'eut point de suite. On y voit Faydit tel qu'il étoit; un fou qui a quelque esprit & du savoir, & qui prend la plume dans les accès de sa folie, IV. Le Tombeau de Santeul, in-12, en vers latins d'un caractere affez fingulier, & en profe françoise: la prose est une traduction libre des pieces latines. On a attribué, mal·à propos, les Moises empruntes, 2 vol. in 12, à cet auteur. Ils ne font pas de lui, mais de Haitze, bel esprit Provençal. Il laissa quelques ouvrages, entr'autres un livre intitulé : Dijputes Théologiques, entre un Homme docte & un Docteur, sur l'ancienne discipline de l'Eglise, touchant le Sacrement de Pénitence. Le scenfeux royal (Blampignon) refusa d'approuver cet ouvrage, parce qu'il crut y appercevoir les erreurs des No vatiens.

L FAYE, (Jacques) feigneur d'Espeisses, né à Paris en 1543, conseiller au parlement en 1567, devint maître des requêtes de l'hôtel du duc d'Anjou, depuis Henri III. Il servit ce prince en Pologne; & après la mort de Charles IX, il revint en France, pour porter, de la part de son maicre, des lettres de régence à la reine. Il retourna ensuite en Pologne, où il rendit des fervices fignalés à Henri. Ce prince l'en récompensa par les charges de maître-des-requêtes, d'avocat général, & enfin de préfident à mortier au parlement de Paris. Il se montra dans tous ces postes au des-, sus de la crainte & de l'espérance, & uniquement occupé du service du roi & du bien del'état. Il mourut à Senlis en 1590, à 46 ans, laissant des Harangues, éloquentes pour fon temps.

II. FAYE, (Jean-Elie Lériget de la) naquir à Vienne en Dauphimé l'an 1671. Il prit le parti des armes; fut d'abord mousqueraire, ensuite capitaine aux gardes; se trouva à la bataille de Ramilies, à celle d'Oudenarde & dans plusieurs journées, & y fignala sa valeur. Il avoit toujours eu du goût & du talent pour les mathématiques. La paix l'ayant rendu à ses premiers penchanis, il s'appliqua particuliérement à la mécanique, à la phyfique expérimentale. L'académie des sciences lui ouvrit ses portes en 1716, & le perdit en 1718, à 47 ans. « Il faut avouer, dit Fonse-» selle, que sa vie étoit un peu » trop conforme à fa principale » profession, & apparemment elle » en a été plus courte ». On trouve de lui deux Mémoires dans ceux de l'académie. Cet académicien avoit, dit le même écrivain, une gaieté naturelle, un ton agréable de plaisanterie, qui, dans les occasions les plus périlleuses, fai-

foit briller fon courage, &, hors de là, cachoit un favoir qu'il ne lui convenoit pas d'étaler. Son ton plaisant alloit quelquesois jusqu'à l'ironie, qu'il cachoit fous des dehors polis & même flatteurs. Il attendoit, fans agitation, les faveurs de la fortune, &, en général, rien ne troubloit la tranquillité de fon ame. Ce courage intérieur & raisonné appartenoit plus au philosophe qu'au guerrier même. Il étoit fort charitable. fur-tout à l'égard des honnêtes gens qui avoient éprouvé des malheurs publics ou secrets; & ses libéralités étoient ordinairement proportionnées à leur conditions.

III. FAYE, (Jean-François Lériget de la) frere puiné du précédent, d'abord capitaine d'infanterie, ensuite gentilhomme ordina re du roi, eut plus de goût pour la littérature agréable, que pour les sciences sérieuses qui avoient été le partage de son aîné. Son gout & fes talents lui procurerent une place à l'académie Françoise en 1730. Il mourut l'année d'après, à 57 ans, regretté de tous les gens de lettres, qu'il charmoit par son esprit, sa douceur & sa politesse. Voltaire, qui l'avoit beaucoup connu, en a fait un portrait avantageux, mais

Il a réuni le mérite

Et d'Horace & de Pollion,

Tantie protégeant Apollon,

Be tantie chantant à sa suite.

Il reçut deux présents des Dieux,

Les plus charmants qu'ils puissent faire:

L'un étoit le talent de plaire, L'autre le fecret d'être heureux.

On a de lui quelques Poësses, où l'on remarque un esprit délicat & une imagination agréable. Sa piece

la plus célebre est son Ode apologitique de la Poësse, contre le système de la Motte-Houdar, en faveur de la prose. Ce bel esprit avoit nié l'harmonie des vers françois; la Faye lui répond par des vers harmonieux.

FAYE, (Georges la )'démonstrateur royal en chirurgie à Paris sa patrie, mort dans la même ville le 17 août 1781, servit son art & de la tête & de la main. Il opéroit bien, & il écrivoit avec ordre & avec précisson. Ce caractere est marqué dans ses Principes de Chirurgie, in 12, plusieurs sois réimprimés. Voy. DIONIS.

FAYEL. Voy. FAIEL.

I. FAYETTE, (Gilbert de la) maréchal de France, se distingua à la bataille de Baugé en Aniou l'an 1421, suc fait prisonnier à la journée de Verneuil; & après sa délivrance, contribua beaucoup à chasser les Anglois du royaume. Il mourut en 1463.

II. FAYETTE, (Louise de la) fille - d'honneur de la reine Anne d'Aueriche, de la même famille que le précédent, plut à Louis XIII, & fut sensible aux épanchements du cœur de ce monarque, qui, sentant le poids des chaînes dont Riekelieu le lioit, cherchoit des confolations dans l'amitié. Mlle de la Fayette aimoit sa personne, & s'intéreffoit à sa gloire. Elle auroit voulu le rendre heureux dans fa famille & au-dehors. Le tendre intérêt qu'elle prenoit au roi, commençant à se changer en amour, elle se détermina à rompre un engagement qui alarmoit sa sagesse. Louis, ordinairement si réservé, lui avoit fait la proposition délicate de lui donner à Versailles, château de plaifir alors, un appartement où il iroit la voir librement. Cette proposition his fit ouvrir les yeux, & elle alla se rensermer chez les

religieuses de la Visitation, où elle prit le voile en 1637. Richelieu, qui avoit hâté sa rerraite en fortifiant les ferupules de son maître, n'y gagna rien. Louis, raffuré contre la propre foiblesse par le nouvel état de sa respectable amie, la vit plus souvent. Les visites au parloir durerent long-temps, & inquiéterent le cardinal. Un nommé Boisenval, étoit confident de ce commerce. Par son moyen, le ministre sur le secret des entretiens. Il entles lettres: il supprima les unes, falfifia les autres, y gliffa des expressions qu'il savoit devoir blesser leur délicatesse. Il réussit ains à les refroidir, & enfin à les séparer. La reine fut fachée de cetto rupture. Mile de la Fayene hui avoir rendu des fervices effentiels auprès du roi, en le forçant de retourner à elle. Le fruit de ceus réconciliation, après 22 ans de flérilité, fut un fils qui porta depuis le nom de Louis XIV. Anne d'Aseriche, reconnoissante des bons offices de Mile de la Fayene, fit tous fes efforts pour l'engager à revenir à la cour; mais ils furent intiles. Elle resta dans le cioître, où elle vécut généralement estimée, montrant à la France l'exemple d'une fille, qui, dans l'âge des pafsions, & au milieu des espérances les plus brillantes, s'immole ellemême pour ne pas entraîner, dans fa chute, un prince qu'elle aimoit. Elle mourut en janvier 1665, dans la maison de Chaillot qu'elle avoit fondée. Cet article est tiré, en partie, de l'Intrigue du Cabinet, fous Henri IV & Louis XIII, par M. Anguetil.

III. FAYETTE, (Marie Magdeleine Pioche de la Vergne, comteffe de la) étoit fille d'Ayma de la Vergne, maréchal-de-camp, gouverneur du Havre-de-Grâce. Sa more étoit d'une famille ancient

FAY de Provence, qui avoit réuniles lauriers des Muses à ceux de Mars. Menage & le P. Rapin apprirent la langue latine à Mile de la Vergne. Au bont de 3 mois de leçons, elle concilia fes deux maîtres fur un pafsage difficile, auquel ils donnerent une interprétation différente. Elle époula, en 1655, François, comte de la Fayette. Elle se diftingua encore plus par fon esprit que par sa naissance. Protectrice des beaux arts, elle les cultiva elle - même avec fuccès. Les plus beaux efprits de son temps la recherchereat: son hôtel étoit leur rendezvous. Le célebre duc de la Rochefoucait fut lié avec elle de l'amitié k plus étroite. Elle fut lui inspirer de la vertu. M. de la Rochefoucault m'a donné de l'esprit, disoitelle; mais j'ai réformé son cœur. Parmi les gens de lettres, Huat, Ménage, la Fontaine, Ségrais, étoient ceux qu'elle voyoit le plus fouvent. Ce dernier écrivain, obligé de quitter la maison de Mliº de Montpensier, trouva chez elle une retraite austi utile qu'honorable. L'empressement que témoignoient de si bons juges pour Mile de la Fayette, ne s'accorde gueres avec ce que dit d'elle l'auteur des Mémoires de Made de Maintenon. « Elle n'avoit pas (fuivant la Beau-» melle) ce liant qui rend le com-» merce aimable & folide; on trou-» voir autant d'agréments dans ses » écrits, qu'elle en avoit peu dans » ses propos. Elle étoit trop im-» patiente ; tantôt careffante, tan-» tôt impérieuse : exigeant des b égards infinis, & y répondant » souvent par des hauteurs ». Si ce portrait est vrai, ce que nous n'ofons affurer, il faut croire qu'on lui pardonnoit ces défauts de ca-

ractere, en faveur de ses talents.

Ce n'est pas sous de telles cou-

leurs que l'a peinte Made de Séri-

gaé, qui avoit été plus à portée d'étudier son cœur & son esprit, que l'auteur des Mémoires. « C'eft » une femme aimable, estimable » (écrit-elle à fa fille), & que » yous aimez dès que vous avez » le temps d'être avec elle, & de » faire usage de son esprit & de » sa raison; plus on la connoît, n plus on s'y attache n. Cette illustre bienfaictrice des gens de lettres, leur fut enlevée en 1693° Les écrits sortis de sa plume délicate, l'ont fait regarder, avec raison, comme une des premieres personnes de son sexe pour l'esprit & pour le goût. Les principaux font : I. Zaide, roman imprimé & réimprimé, & qui fut lu par ceux-mêmes qui haiffoient ces fortes d'ouvrages. II. La Princesse de Cheves, 2 vol. in 12, autre roman, que Fontenelle dit avoir lu quatre fois dans sa naissance: c'est le seul écrit de cette nature, à qui il eût accordé une quatrieme lecture. Ce livre, quoique plus parfait que tout ce qu'on avoit vu jufqu'alors, fut attaqué avec beaucoup d'esprit par Valincourt. qui en fit la critique, n'ayant pas encore vingt-deux ans. Made de la Fayene négligea si fort la gloire, qu'elle mit sous le nom de Ségrais ces deux productions aimables. Ce bel esprit avoit contribué seulement à la disposition de l'édifice, & la dame ingénieuse l'avoit orné. (Voy. CHARNES). III. La Princesse de Montpensier, in-12, digne des précédents. Les Romans de Made de la Fayesse furent les premiers, dit l'auteur du Siscle de Louis XIV, où l'on vit les mœurs des honnêtes gens, & des aventures naturelles décrites avec grace. Avant elle, on écrivoit d'un style empoulé des choses peu vraisemblables. IV. Des Mémoires de la Cour de France, pour les années 1688

& 1689, in-12 : ouvrage écrit avec art, avec grâce & même avec chaleur, & semé de portraits bien frappés & d'anecdotes curicules. On lui reproche seulement d'avoir fait payer à Made de Maintenon ( dit son historien) la gloire d'avoir été, dans sa jeunesse, plus aimable qu'elle. V. Histoire d'Henriette d'Anglezerre, in-12. On y trouve peu le particularités intéreffantes. VI. Divers Portraits de quelques Personmes de la Cour. Tous ces ouvrages Sont encore affez recherchés. Made de la Fayens avoit écrit beaucoup d'autres Mémoires sur l'histoire de son temps; ils se sont égarés, par la facilité de l'abbé de la Fayette. son fils, qui communiquoit a qui les lui demandoit, les manuscrits de son illustre mere. C'est elle qui comparoit les fots traducteurs à des Laquais, qui changent en sotti-Ses les compliments dont on les charge. Quelques-unes de ses maximes prouvent qu'elle auroit pu augmenter celles du duc de la Rochefoucault, son ami. Celui qui fe met au - desfus des autres, remarquoit-elle, quelque esprit qu'il ait, se met au-dessous de son esprit. Voici un mot très philosophique : Ceft effez que d'être, disoit-elle quelquefois. De toutes les louanges qu'on Ini donna, aucune ne la flatta autant, que celle d'avoir le jugement au-dessus de son esprit, & d'aimer le vrai en toutes choses. On a recueilli toutes les Œuvres de Made de la Fayette, à Paris, en 1786, 8 vol. in-12.

FÉ, FO on FOHÉ, nom du principal Dieu des Chinois. Ils l'adorent comme le fouverain du Ciel, & le représentent tout resplendiffant de lumiere, ayant les mains cachées sous ses habits, pour donner à entendre qu'il fait tout d'une manière invisible. D'autres le représentent avec trois têtes qui per-

fonnissent les facultés principales de l'entendement, ou les trois principes actifs du monde physique; & avec cent mains & cent bras, pour désigner la puissance & l'activitée la nature. A sa droite est le fameux Confucius, & à sa gauche Lança ou Lança, ches de la seconde secte de la religion Chinoise. Flusseurs savants pensent que Fé est le même que Noë.

FEBOURG, (Jean) fut premier secrétaire du roi de Danemarck, en 1523. Se voyant élevé à un rang qui n'étoit où ni à fa naiffance, ni à fon mérite, il méprisa la noblesse & desservit les grands auprès du prince. Il conjura la perte de Torbern, gouverneur de la forterelle de Copenhague, le plus puissant seigneur du royaume. Le roi Chriscien aimoit passionnément une courtisane, appelée Colombine. Fobourg, connoissant le foible de son maître, lui persuada que Torbers avoit quelque part dans les bonses grâces de sa maîtresse. Le gouverneur, averti de ce mauvais office, prit le parti de s'en venger par une autre ruse de même nature. Il fe dire au roi, par les espions, qui avoient ordre d'observer ceux qui fréquentoient Colombine, que le le crétaire - d'état n'étoit point has-Christiern, dissimulant son chagrin, envoya Febourg à Copenhague, sous prétexte de donnèr en mais propre au gouverneur une lettre de sa majesté. Fébourg porta à Tutbern cette lettre, qui contenoit us ordre de le punir du dernier supplice, pour peu qu'on le trouvs coupable. Le gouverneur, ravide se voir en état de se venger, le fa attacher aux fourches les plus proches de Copenhague. Quelque temps après, la sentinelle, placée sur le rempart de la forteresse de la ville, vis-à-vis du gibet, apperçut, la nuit, une flamme

sur la tête de Fébourg. L'ignorance des raisons naturelles, qui étoient la cause de cet effet, le sit prendre pour un miracle. Le roi voulut être le spectateur de cette merveille, qui se renouvela en sa présence. La flamme, attirée par ce qu'il y avoit d'onctueux dans la tête du cadavre, parut affez long temps. Christiern se servit de ce prodige, pour faire croire aux principaux de son royaume, que c'étoit un figne de l'innocence de Fibourg, injustement condamné par le gouverneur Torhern. Celui - ci venoit de périr par le dernier supplice, & la noblesse outrée méditoit une révolte; mais le prétendu miracle la calma. Fébourg parut innocent, & Torbern coupable. C'est ainsi que juge l'igno-

rance.

FEBVRE, (philippe le) président-honoraire de bureau des sinances de la généralité de, Rouen sa patrie, né en 1705, mort depuis quelques années, se sit conmoître par des critiques éphémeres de quelques pieces de théâtre, & par d'autres bagatelles littéraires. Le seul de ses ouvrages, qui mérite d'être cité, est son Abrégé de la Vie d'Auguste, 1760, in-12. Les saits principaux sont exposés avec une clarté élégante.

FEBVRE. Voyez les Fèvre.

FEDELE. -- CASSANDRE,

FEDOR. — FEDOR.

FEIJOO, (Benoît-Jérôme) Bénédictin Espagnol, mort en 1765, a contribué autant pas ses pieces critiques à éclairer ses compartiotes sur leurs vices & leurs défauts, que l'avoit fait Michel Cervantes, pour corriger ceux de son siecle par son roman de Don Quichotte. On a de lui le Théâtre Critique, en 14 vol. in-4°. Une partie de ce requeil a été traduite en françois par M. d'Hermilly, en 12 vol. in-12. Il y a quelques chapitres qu'oa lit avec plaiss; mais bien des réflexions de D. Feijoo, qui avoient paru neuves & piquantes en Espagne, ont été trouvées vieilles & communes en France.

FEITHIUS, (Everard) d'Elbourg dans la Gueldre, se rendit très-habile au xvIe fiecle, dans les langues Grecque & Hébraïque. Les troubles des Pays - Bas l'obligerent de se retirer en France, où il s'acquit l'estime de Casaubon, de Dupuy, & du président de Thou. Il y enseigna quelque temps la langue Grecque. Mais, se promenant un jour à la Rochelle avec son valet, il fut prié d'entrer dans la maison. d'un bourgeois; &, depuis ce moment, on ne put savoir ce qu'il étoit devenu, quelque perquifition que les magistrats en fissent. On a de lui un livre curieux & favant, intitulé : Antiquitates Homerica, in-12, Strasbourg, 1743.

I. FELIBIEN, (André) fieur des Avaux & de Javerci, né à Chartres en 1616, suivit à Rome l'ambassadeur de France en qualité de secrétaire. Il eut occasion de voir le Poussin dans cette patrie des beaux arts. Il lia amitié avec lui, & perfectionna, fous cet artifle, fon gout pour la peinture, la sculpture & l'architecture. Foucquet & Colbert, après lui, employerent ses talents. Il eut la place d'historiographe des bâtiments du roi en 1666, & celle de garde des antiques en 1673. Deux ans auparavant, il avoit été nommé secrétaire de l'académie d'architecture. Sa probité, aussi connue que son savoir, le fit estimer & aimer de ce qu'il y avoit alors de plus habiles & de plus honnêtes-gens en France. Les uns & les autres le pleurerent, lorsqu'il mourut à Paris le 11 juin 1695, à 76 ans. C'étoit un homme grave

FEL

🕏 férieux. Sa conversation ne lais-Loit pas d'être fort agréable, & même enjouée, suivant les occasions. Il avoit l'esprit juste & le cœur droit, & étoit plutôt ami de la vertu qu'esclave de la fortune. Il étoit membre de l'académie des belles-lettres. Il lui a fait honneur par plufieurs ouvrages élégants, profonds, & qui respirent le goût. Mais Voltaire lui a reproché, avec raison, de dire trop peu de choses en trop de paroles, & de manquer de méthode. Ces défauts se font sentir dans tous ses livres. Les principaux sont : 1. Entretiens fur les Vies & les Ouvrages des plus excellents Peintres, 2 vol. in-4°; Paris, 1685; réimprimés à Amfterdam en 5 vol. in-12, à Trévoux en 6, & traduits en anglois. La derniere édition de cet ouvrage, est augmentée de l'Idée du peintre parfait, & des Traités des desfins, des estampes, de la connoifsance des tableaux, & du goût des nations. L'auteur étoit plein de fon sujet. La variété des choses qu'il y a mêlées en rendroit la lecture fort agréable, si son style, quoique noble en général, n'étoit trop diffus, & peu naturel en quelques endroits. II. Traite de l'origine de la Peinture, in - 4º. III. Les Principes de l'Architecture, Peincure & Sculpture; Paris, 1690, in-4°. On voit que Felibien avoit médité sur tous ces arts; cet ouvrage, rempli de réflexions profondes & judicieuses sur la théorie & la pratique, aida les artiftes & éclaira les savants. IV. Les Conférences de l'Académie Royale de Peinture, in-4°. V. Les quatre Eléments peints par le Brun, & mis en Tapisseries, décrits par Félibien, in-4°. VI. Description de la Trappe, in-12. VII. Traduction du Chateau de l'Ame de Ste Thérefe, de la Vie du Pape Pie V, de la Difgrase du Comte Olivares; 1650, in-8°,

VIII. Le Tableau de la Famille de Darius, décrits par le même, in-4°. 1X. Les Diversifements de Verfailles, donnés par le Roi à toute ja Cour, in-12. X. Description sommaire de Verfailles, avec un plan gravé par Sébastien le Clerc, in-12. Il laife a trois fils: Nicolas-André, mort doyen de l'église de Bourges, en 1711; & les deux écrivains suivants.

II. FELIBIEN . (Jean-François) fils du précédent, mort en 1733. fuccéda à son pere dans toutes ses places, & eut, comme lui, le gott des beaux arts. On lui doit : I. Recueil historique de la Vie & des Ouvrages des plus célebres Archisecses; Paris, 1687, in-4°: ouvrage réimprime plusieurs sois à Paris & dans les pays étrangers, avec les Entretiens de son pere sur les Peintres, dont il est le pendant. IL La Description de Versailles ancienne & nouvelle, in - 12; avec la Description & l'explication des flatuts, tableaux, & autres ornements de cette maison royale. III. La Description de l'Eglise des Invalides, 1706, in-fol., reimprimet en 1756.

III. FELIBIEN, (Dom Michel) frere du précédent, Bénédictia de la congrégation de St Maue, ad à Chartres en 1666, soutint, aves honneur, la réputation que fee pere & son frere s'étoient acquis. Les échevins de Paris, informés de son mérite, le choifirent pour écrire l'histoire de cette ville : I l'avoit beancoup avancée, lorsqu'à mourut le 10 septembre 1719, 253 ans. Elle fut continuée & publica par Dom Lobineau, en 5 vol. in-P. a Paris, 1725. On a encore de Dom · Félibien, l'Histoire de l'Abbaye St Denys, a vol. in-fol. genée 🐗 figures, pleine d'érudition, de techerches, & enrichie de favances differtations. Elle parut à Paris

## FEL

en 1706. Le Pere Flüblen étoit un homme d'un jugement sûr & d'un esprit facile; mais sa foible santé sut un grand obstacle à ses études.

IV. FELIBIEN, (Jacques) frere d'André, chanoine & archidiacre de Chartres, a composé: I. Des Instructions morales, en forme de Catéchisme, sur les commandements de Dieu & sur le Symbole, tirées de l'Ecriture-sainte. II. Pentateuchus Historicus; Paris, 1704, in-4°. Ce livre a été supprimé; il faut que les cartons retranchés se trouvent à la fin du volume, pour lui donner quelque valeur. Il mourut le 25 novembre 1716, dans un âge avancé.

FELICIANI, (Porphyre) évêque de Foligno, mort en 1632, à 70 ans, avoit été fecrétaire du pape Paul V. Il écrivoit avec beaucoup de netteté en latin & en italien. Il n'eut point de supérieur en son temps pour la poésic italienne. On a de lui des Laures & des Poëses.

FELICISSIME, diacre de Carthage, se sépara de Se Cyprien, avec
les Chrétiens tombés dans la persécution, vers l'an 25 I. Il vouloit qu'on les reçût à la communion sur une simple recommandation des martyrs, & sans qu'ils
eussent fait pénitence. Il se joignit à Novat & à quelques autres
prêtres. Se. Cyprien les excommunia.

I. FÉLICITÉ, ou EUDEMONIE,
Divinité allégorique, à laquelle
sa fit bâtir un temple à Rome. On
la représentoit comme une reine
affire sur sont comme une corne
ducée d'une main, & une corne
d'abondance de l'autre. On la peint
encore debout, tenant une pique
au lieu de corne.

II. FÉLICITÉ, (Sainte) dame

Romaine, fouffrit le martyre avec ses 7 fils, sous Marc-Aurèle-Antonin, vers l'an 164. Les enfants, dont les noms étoient, Janvier, Félix, Philippe, Silais, Alexandre, Vital & Martial, encouragés par leur illustre mere, supporterent les tourments avec une constance admirable. L'aîné fut flagellé infqu'à la mort, avec des fouets garnis de plomb; les deux suivants furent afformés à coups de bâton, & les autres décollés avec leur mere, qui fut martyrisée la derniere. (Voy. aussi PERPETUE). Quelques incrédules modernes ont prétendu que l'histoire de Ste Félicité étoit une imitation de celle des sept Macchabées. Il ont attaqué l'authenticité des actes de fon martyre, parce que cette légende. disent-ils, est tirée de Surius, moine du xvie fiecle, un peu décrié pour ses absurdités. Mais Surius n'avoit pas forgé ces actes; & D. Ruinart, qui a toujours passé pour bon critique, les rapporte dans fes Ada fincera Marcyrum... Voycz aussi les Mémoires pour l'Hiftoire Ecclésiastique, de Tillemont, Tom. 2.

FELIPIQUE BARDANES. Voy.

I. FELIX, proconsul & gouverneur de Judée, frere de Pallas, affranchi de Claude, passa en Judée vers l'an 53 de J. C. Drufille, fille du vieil Agrippa, gagnée par ses caresses, l'épousa quelque temps après. Ce sut devant lui que Se Paul comparut. Néron le rappela de la Judée, qu'il pilloit & tyrannisoit.

FELIX. Voy. MINUTIUS.

II. FELIX 1<sup>et</sup>, (Saint) pape après St Denys, en 269, mourut martyr le 1<sup>et</sup> janvier 274. Il nous refte de ce pontife un fragment de la Lettre qu'il écrivit à Maxime d'Alexandrie, contre Sa

bellius & Paul de Samofate. Este fut lue dans les conciles de Chalcédoine & d'Ephese. On lui en attribue trois autres, visiblement

FEL

fuppofées.

III. FELIX II, archidiacre de l'Eglise Romaine, intrus sur le siège pontifical en 355, par l'empereur Constance, pendant l'exil du pape Libere, en fut chassé après le retour du véritable pontife. Constance auroit voulu que Libere & Félix gouvernassent tous deux l'église de Rome, & que chacun fût à la tête de son parti; mais le peuple ayant entendu cet ordre de l'empéreur, qu'il fit lire dans le cirque, s'écria tout d'une voix : Il n'y a qu'un DIEU, qu'un CHRIST, qu'un EV 2-QUE. Félix, forcé de se retirer. mourut dans une de ses terres, le 22 novembre 365 ou 66. Quelques favants regardent Félix moins comme un anti-pape que comme évêque-vicaire du pape Libere. Mais il n'est pas prouvé que celui-ci ent consenti qu'on le mit à sa place.

IV. FELIX III, Romain, bifaïeul de faint Grégoire le Grand, fut élu pape après Simplicius en 483. Il commença par rejeter l'édit d'union, publié par l'empereur Zenon, & anathématifa ceux qui le recevoient. Acace de Constantinople troubloit alors l'églife, il tâcha de le ramener par des lettres pleines de douceur; mais apprenant qu'il ne ceffoit de communiquer avec Pierre Mongus, hérétique anathématifé, il prononça contre lui une sentence de déposition & d'excommunication. Cette sentence fut attachée au manteau d'Acace par des moines Acémères, auxquels cette hardiesse coûta la vie. Felis assembla un concile à Rome en 487, pour la réconciliation de ceux qui s'étoient laissés rebaptifer en Afrique pendant la persécution. Il mourut saintement le 25 février 492. C'est le premier pape qui ait employé l'indiction dans ses leures.

V. FELIX IV, natif de Bénévent, monta sur la chaire de saint Pierre, après le pape Jent le 24 juillet 526, par la faveur de Théodorie. Il gouverna l'Eglise avec beaucoup de zele, de doctrine & de piété, & mourut au commencement d'octobre 530, suivant Anassasse le Bibliothécaire. Voy. NICOLAS, n°. VIII.

FELIX V. Voy. AMEDEE VIII.

VI. FELIX (Saint), prêce de Nole en Campanie, eut beaucoup à souffrir pour la foi sous Dèce & Valérien. Après la mort de Masime, évêque de Noie, où voulet le mettre à la tête de cette église; mais son humilité s'y opposa. Il passa le reste de ses jours en paix, dans un petit coin de terre qu'il labouroit lui-même. Son Pere lui avoit laissé de grands biens, qu'il perdit durant la perfécution.Quand la paix eut été rendue à l'Eglife, il ne tenoit qu'à lui de rentrer dans fes biens; mais il aima mieux vivre & mourir pauvre. Il prik à lover un arpent & demi d'affet mauvaise terre, dont il fit wa jardin pour en partager les légumes avec les pauvres. Il n'avoit point de domestique, se bornok à un seul habit : & quand par bafard il en avoit deux, il donnos le meilleur au premier mendizer qu'il rencontroit, & se couvre de ses haillons. C'est ainsi qu'il acheva, dans une heureuse vieilleffe, sa vie, qui se termios vers l'an 256. Félix a toujours été bonoré à Noie comme un faint. St. Paulin nous a transmis pluseurs de fes miracles. Son culte passe de l'Italie en Afrique.

FEL VII. FELIX, évêque d'Urgel en Caralogne, ami d'Elipond, évêque de Tolede, foutenoit, comme Iui, que J. C. est fils adoptif. Voici ce qui l'entraîna dans certe erreur. Les mahométans, dont l'Espagne étoit alors remplie, traitoient d'idoiltres tous ceux qui reconnoissoient quelque nombre dans la divinité. a Ils reconnoisseient (dit M. l'abbé Pluquet) « Jesus-Christ » comme un grand prophete qui » avoit l'esprit de Dieu: mais ils » ne pouvoient souffrir qu'on m dit que J. C. étoit Dieu & fils » de Dieu par sa nature. Les Juiss » étoient alors, & sont encore » aujourd'hui, dans les mêmes » principes, quoique le Messie » foit annoncé par les prophetes » comme le fils naturel de Dieu. » Pour répondre à ces difficultés » sans altérer le dogme de l'unité » de Dieu, les chrétiens d'Espa-» gne disoient que J. C. n'étoit » pas fils de Dieu par sa nature, mais par adoption. Il paroît que » cette réponse avoit été adoptée par des prêtres de Cordoue, & » qu'elle étoit affez communément reçue en Espagne. Elim pand, qui avoit été disciple de B Felix d'Urgel, le confulta pour m savoir ce qu'il pensoit de J. C. » & s'il le croyoit fils naturel 20 ou fils adoptif. Felix répondit zo que J. C., selon la nature humaine, n'étoit que le fils adop-> tif ou nuncupatif, c'eft-a-dire, » de nom seulement, & il soum tint fon fentiment dans fes écrits. 30 J. C. étant, selon Felix d'Urgel, m nouvel homme, devoit avoir >> austi un nouveau nom. Comme m dans la premiere génération, >> par laquelle nous naiffons felon la chair, nous ne pouvons tirer notre origine que d'Adam; ainfi, a dans la seconde génération, qui · est spirituelle, nous ne rece-

» vons la grâce de l'adoption, » que par Jesus Christ qui a reçu » l'une & l'autre, la premiere » de la Vierge sa mere; la se-» conde en son baptême. J. C., » dans son humanité, est fils de » David, fils de Dieu : or, il eft » impossible (disoit Felis) qu'un » homme ait deux peres, selon n la nature; l'un est donc natun rel , & l'autre adopté ». Les erreurs de Felix d'Urgel furent condamnées aux conciles de Ratisbonne en 792, de Francsort en 794, & de Rome, en 799. Felis fut dépossédé de l'épiscopat dans cette derniere affemblée, & relégué à Lyon, d'où il écrivit à fon peuple d'Urgel une Leure qui contenoit l'abjuration de son erreur. Il mourut vers l'an 818.

. On connoît encore un S. FE-LIX, capucin de Rome, qui fue ami de S. Philippe de Néri, & qui le sanctifia dans l'emploi de frere quêteur.

FELL, Voy. Fox, no. II.

FELL (Jean), évêque d'Oxford en 1675, mort le 12 juillet 1686, à 61 ans, fut fincérement attaché à la famille royale de Stuart. Perfécuté par les parlementaires. il fe renferma dans fon cabinet, & y acquit des confloissances trèsétendues. Dans le temps de la révolution en 1660, il reparut, & il fut récompensé de son zele pour son roi, par des bénéfices, & enfin par l'évêché d'Oxford. On a de lui le premier volume des Rerum Anglicarum Scriptores, à Oxford. 1684, in-fol.: la mort l'empêcha de continuer cette savante & utile collection. Il avoit donné, avec Péarfon, une très-belle édition de S. Cyprien, à Oxford, 1682, in. ?. avec des remarques savantes. Son Nouveau-Testament Gree, avec les Variantes, imprimé dans la même ville, in-12, 1675, est estimé.

FEN

FELLER (Joachim-Frédéric), né à Leipfick en 1673, fut secrétaire du duc de Weimar. Il paffa la plus grande partie de sa vie à voyager, pour visiter les savants & les bibliothéques; se maria en 1708, & mourut en 1726, à 52 ans. On a de lui : I. Monumenta inedita, par forme de journal, en 12 parties, lène, 1714, in-4°. II. Miscellanea Leibnitiana, Leipfick, 1717, in-8°. III. La Généalogie de la maison de Brunswick, en allemand, 1718, in-8°. Ses livres font plus connus en Allemagne gu'en France.

FELLON (Thomas-Bernard), Jésuite, né à Avignon le 12 Juillet 1672, mort le 2, Mars 1759, dans sa 86° année, avoit du talent pout la poésie latine. On connoit ses Poèmes intitulés: Faba
Arabica; Magnes. On a encore de
lui: I. Oraisons funebres de Monfeigneur le duc de Bourgogne & de
Louis XIV. II. Paraphrase des Pseaumes, 1731, in-12. III. Le Traité
de l'Amour de Dieu, par S. François de Sales, abrégé & rajeusi,

en 3 vol. in-12.

I. FELTON (Jean), gentilhomme Anglois, très-zélé pour la religion Catholique, affichapubliquement aux portes de la maifon épiscopale de Londres la bulle de Pie V, par laquelle ce pontife déclaroit hérétique la reine Elizabeth. Felton fut condamné à être pendu, & il le fut en 1570. On le détacha de la potence pendant qu'il étoit encore en vie; puis on lui coupa les parties naturelles, qui furent jetées dans le feu : enfuite on lui fendit l'estomac, pour lui arracher les entrailles & le cœur; & après lui avoir coupé la tête, on mit son corps en quatre quartiers. Thomas Felton, fon fils, religieux minime, périt également du dernier supplice avec

un autre prêtre, le 28 août 1585. II. FELTON (Jean), Anglois, irrité contre le duc de Buckinghan, qui lui avoit refulé une compagnie d'infanterie, forma le deffeis de s'en venger à quel prix que ce fût. Comme le duc étoit sur le point de partir (le 2 septembre 1628) pour l'expédition de la Rochelle; & ayant trouvé le moyen de l'approcher, il lui donna un coup de couteau, qui alla jufqu'aux poumons. Le duc renira promptement le couteau, & tombe mort, en s'écriant : Le scélérae m'a tué. L'affassin, loin de se cather, fe promenoit tranquillement devant la maison où il avoir sais le coup. Il fut pris & s'avouz coupable sans héfiter. Il reconnut pourtant enfin l'atrocité de son crime, & pria qu'on aggravat for supplice, en lui faifant couper la main; mais on se contenta de le faire pendre.

I. FENELON (Bertrand de Salignac, marquis de ), a donné la Relation du siège de Metz, 1553. in-4°.; le Voyage de Henri II aux Pays-Bas , 1554 , in-8°. On a fes Négociations en Anglecerre, manufcrites, 2 vol. in-folio; elles étoiest dans la bibliothéque du chancelier Séguier. Ce brave militaire se fignala par fa valeur & par fesservices, & mourut en 1559. I étoit de l'illustre famille qui : produit l'archevêque de Cambrai, dont nous allons parler. Cette maifon, connue avant l'an 1000 dans le Périgord, où est située la terre de Salignac, à deux lieues & Sarlat, est connue par fes allisaces & par les hommes diffingues auxquels elle a donné naissance. comme deux archevêques de Bordeaux, fix évêques de Sarke, wa évêque de Comminges, un évêque de Lombez. Elle est alliée avec les maisons de Laral, de la Tri-

mouille.

monille, de Themines, de Sainter. Maure, de Biron , de la Tour-d'Auvergne, de Grammone, de Navailles, d'Ufez . d'Aubeterre , de Talleirand , L'Eftaing, d'Harcourt, &c. &c. Voy. BENRI IV, no. XII, vers le commencement.

U. FENELON (François de Salignac de la Motte-), naquit au château de Fénélon en Querci, le 6 août 1651, d'une maison ancienne & distinguée dans l'état & dans l'église ( Voyez l'article préeddent). Des inclinations heureufes, un naturel doux, joint à une grande vivacité d'esprit, surent les présages de ses vertus & de ses relents. Le marquis de Fénélon, son oncle, lieutenant-général des armées du roi, homme d'une valeur peu commune, d'un esprit orné & d'une piété exemplaire, traits cet enfant comme fon propre fils, & le fit élever fous fes yenx à Cahors. Le jeune Fénélon fit des progrès rapides; les études les plus difficiles ne furent pour lui que des amusements. Dès l'âge de 19 ans, il prêcha & enleva tous les suffrages. Le marquis, craignant que le bruit des applaudiffements & des careffes du monde ne corrompissent une ame si bien née, fit prendre à fon neveu la résolution d'aller se sortifier dans · la retraite & le silence. Il le mie sous la conduite de l'abbé Tronçon, supérieur de S. Sulpice à Paris. A 24 ans, il entra dans les ordres facrés, & exerça les fonctions les plus pénibles du ministere dans la paroiffe de S. Sulpice. Harlay, archevêque de Paris, lui confia, trois ans après, la direction des Nouvelles Catholiques. Cefut dans cette place qu'il fit les premiers essais du talent de plaire, d'instruire Si de persuader. Le roi ayant été informé de ses succès, le nommia chef d'une mission sur les côtes

de Saintonge dans le pays d'Aunis. Simple à la fois & profond. joignant à des manieres douces une éloquence force, il eut le bonheur de ramener à la vérité une foule d'errants. Fénélon recueillit en 1689 le fruit de ses travanx; Louis XIV lui confia l'éducation de ses petits fils, les ducs de Bourgogne, d'Acjon & de Berri. Ce choix fue fi applaudi, que l'Académie d'Angers le proposa pour sujet du prix qu'elle adjuge chaque année. Fénelon, dit un historien, devine l'homme à la mode & le faint de la cour. Simple avec le duc de Bourgogne, Sublime avec Boffuet, brillant avec les courtisans, il étoit souhaité par-tout. Le duc de Bourgogne deviat, fous un tel maître. tout ce qu'il voulut. Fénélon orna son esprit, forma son cœur, & y jeta les semences du bonheur de l'empire François. Ses services ne refterent point fans recompense : il fut nommé, en 1695, à l'archevêché de Cambrai. En remetciant le Roi, il lui représenta ( dit Madame de Sévigné) a qu'il ne » pouvoit regarder comme une » récompense, une grace qui l'é-» loignoit du duc de Bourgogne ». Il ne l'accepta qu'à condition qu'il donneroit feulement trois mois aux princes, & le refle de l'année à ses diocésains. Il remit, en même temps, son abbaye de St Valery, & son petit prieure; persuaté qu'il ne pouvoit poffeder aucun bénéfice avec son archevêché. Au milieu de la haute faveur donc il jouissoit, il se formoit un orage contre lui. Ne avec un cour tendre & une force envie d'aimer Dieu pour lui-même, il se lia avec Made Guyon, dans laquelle il ne vit qu'une ame pure, éprise du même goût que lui. Les idées de spiritualité de cette femme exciterent le sele des théologiens, &

fur-tout celui de Bossuet. Ce prélat voulut exiger que l'archevêque de Cambrai, autrefois son disciple, pour lors son rival, condamnat Made Guyon avec lui, & foufcrivit à ses Instructions pastorales. Fénélon ne voulut facrifier ni ses sentiments, ni son amie. Il crut rectifier tout ce qu'on lui reprochoit, en publiant fon livre de l'Explication des Maximes des Saints, 1697, in-12. Le style en étoit pur, vif, élégant & affectueux; les principes étoient présentés avec art, & les contradictions sauvées avec adresse. On y vovoit'un homme qui cragnoit également d'être accusé de suivre Molinos, & d'abandonner Sainte Thérese; tantôt donnant trop à la chatité, tantôt ne donnant pas assez l'espérance. Bosuet, qui vit dans le livre de Fénélon bien des maximes qui s'éloignoient du langage des vrais myfliques, s'éleva contre cet ouvrage avec véhémence. Les noms de Montan & de Priscille, prodigués à Fénélon & à son amie, parurent indigues de la modération d'un évêque. Bossuet (a dit un bel esprit de ce siecle ) eut raison d'une maniere trop dure, & Fénélon mit de la douceur même dans ses torts. L'archevèque de Cambrai écrivit beaucoup pour se défendre, & pour s'expliquer lui même. Mais fes livres ne purent empêcher qu'il ne fût renvoyé dans son diocese au mois d'août 1697. Fénélon reçut ce coup fans s'affliger & fans fe plaindre. Son palais de Cambrai, ses meubles, ses papiers, ses livres avoient été confumés par le feu dans le même temps, & il l'avoit appris avec la même tranquillité. Innocent XII le condamna enfin en 1699, après neuf mois d'examen. Ce pape avoit été moins scandalisé du livre des Maximes, que de la chaleur em-

portée de ses adversaires. Il écrivit à quelques prélats: PECCAPIT IXCESSU AMORIS DIVINI; SED POS PECCASTIS DEFECTU AMO-RIS PROXIMI... Fénélon se soumit sans restriction & sans réserve. Il fit un Mandement contre fon livre, & annonça lui-même en chaire sa condamnation. « It. » en coûte, fans doute, de s'hu-» milier (disoit il-dans une Leure » à l'évêque d'Arras ); mais la » moindre résistance au saint sie-» ge coûteroit cent fois plus à mon » cœur ». Il fuivit, en tout, le confeil qu'il avoit donné aux myftiques dans l'Avertissement de son livre, où il parle sinsi: a Que ceux qui se sont trompés pour le » fond de la doctrine, ne se conn tentent pas de condamner l'er-» reur, mais qu'ils avouent l'a-» voir crue; qu'ils rendent gloire » à Dieu; qu'ils n'aient aucune » honte d'avoir erré, ce qui est » le partage naturel de l'homme; » & qu'ils confessent humblement » leurs erreurs, puisqu'elles ne » seront plus leurs e:reurs, des » qu'elles feront humblement con-» feffées ». Pour donner à fon diocese un monument de son repentir, il fit faire, pour l'expofition du St-Sacrement, un Soleil porté par deux Anges, dont l'un fouloit aux pieds divers livres hérétiques; sur l'un desquels étoit le titre du sien. Après cette défaite, qui fut pour lui une espece de triomphe, il vécut dans son diocese en digne archevêque, en homme de leures, en philosophe chrétien. Il fut le pere de son peuple & le modele de son clergé. La douceur de fes mœurs, répandue dans fa conversation comme dans ses écrits, le fit aimer & respecter, même des ennemis de la France. Le duc de Marlebourough, dans la derniere guerre de Louis XIV, prit soin

qu'on épargnat ses terres? Il fut toujours cher au duc de Bourgogne; & lorsque se prince vint en Flandre dans le cours de la même guerre, il lui dit en le quittant : Je fais ce que je vous dois, vous saver ce que je vous suis. On prétend qu'il auroit eu part au gouvernement, fi ce prince eut vécu. Le maître ne furvécut que res à son auguste éleve, mort en 2712; il fut enlevé à l'Eglise, aux lettres & à la patrie le 7 janvier 1715, à 63 ans. Sa derniere maladie fur une inflammation de poitrine. On affure que, venant de faire sa visite pastorale dans un willage, il se mit en route à l'entrée de la nuit. Tandis que son carroffe traversoit un pont, une vache, qui paffoit dans un ravin. effraya les chevaux. La voiture versa, fut fracassée, & Fénélon reçut un coup très-violent, qui fut la cause de sa mort. On lit fur son tombeau (dit d'Alembert) une Epitaphe bien longue & bien froide, à laquelle on pourroit substituer celle-ci : « Sous cette pierre n repose FENELON! Passant, n'efn face point , par tes pleurs, cette Epi-> zaphe, afin que d'autres la lisent & pleurent comme toi ... » Mais d'Alembert a trop déprécié l'Epitaphe ou plutôt l'Inscription qu'on lit fur le monument que sa famille lui fit ériger dans l'Eglise métropolitaine de Cambrai. Nous n'en citerons que les passages suivants, où Fénélon est peint au naturel.

Seculi litterati decus. Omnes dicendi lepores virtuti sacravit Ac veritati; Et, dum sapientiam Homerus alter Spirat, Se suosque mores inscius retexie. In utraque fortuna sibi constans,

In prospera aula savores nedum prenfaru ,

FEN Adeptos etiam abdicavit; In adversa DEO magis adhæsit.

Antistitum norma, Gregem sibi creditum affidua fovit præsentiå . Verbo nutrivit, erudivit exemplo,

Opibus sublevevis.

Exteris perinde carus ac fuis, Gallos inter & hoftes cum effet me-

Hos & illos ingenii fama & comitate morum sibi devinzit.

Maturus Calo, Vitam laboribus exercitam. Claram virtutibus, Meliore vità commutavit.

Les différents écrits de philosophie, de théologie, de belles-lettres, fortis de la plume de Fénélon, lui ont fait un nom immortel. On y voit un homme nourri de la fleur de la littérature ancienne & moderne, & animé par une imagination vive, douce & riante. Son style est coulant, gracieux, harmonieux; les hommes, d'un goût délicat, voudroient qu'il fût plus rapide, plus ferré, plus fort, plus fin, plus pensé, plus travaillé; mais il n'est pas donné à l'homme d'être parfait. Ses principaux ouvrages font : I. Les Aventures de TÉLÉMAQUE, composées, selon les uns, à la cour; & fruit, selon d'autres, de sa retraite dans son diocese. Un valet de chambre, à qui Fénélon donnoit à transcrire cet ouvrage singulier, qui tient à la fois du roman & du poëme épique, en prit une copie pour lui-même. Il n'en fit imprimer d'abord qu'une petite partie, & il n'y en avoit encore que 208 pages sorties de dessous presse, lorsque Lous XIV, injustement prévenu contre l'auteur, & qui croyoit voir dans le livre une fatyre continuelle de fon gouvernement, fit

FEN 596 arrêter l'impression de ce chefd'œuvre; & il n'a pas été permis d'y travailler en France, tant que ce prince a vécu. Après la mort du duc de Bourgogne, le monarque brûla tous les manuscrits que son petit-fils avoit conservés de son précepteur. Fénélon passa toujours, à fes yeux, pour un bel esprit chimérique & pour un sujet ingrat. Son Télémaque acheva de le perdre à la cour de France; mais ce livre n'en fut que plus répandu dans l'Europe. Les malins y chercherent des allusions, & firent des applications. Ils virent ce que Fé-'*nėlon* n'avoit peut-être jamais vu , Made de Montespan dans Calypso, Mile de Fontanges dans Eucharis, la ducheffe de Bourgogne dans Antiope, Louvois dans Protesilas, le roi Jacques dans Idoménée, Louis XIV dans Sésostris. Les gens de goût, fans s'arrêter à ces allutions, imaginées par le défœuvrement & la méchanceré, admirerent dans ce roman moral toute la pompe d'Homere jointe à l'élégance de Virgi-Le, tous les agréments de la fable réunis à toute la force de la vérité. Ils penserent que les princes, qui le méditeroient, apprendroient à être hommes, à faire des heureux & à l'être. « Avec Télémaque D (dit l'approbateur de ce livre), non apprend à s'attacher inviolan blement à la religion dans la » bonne comme dans la mauvaife » fortune; à simer son pere & sa n patrie; à être roi, citoyen, ami, » esclave même, fi le sort le veut. » Trop heureuse la nation pour qui n cer ouvrage pourra former queln que jour un Télémaque & un » Mentor »! Quelques gens de lettres, tels que Faydit & Gueudeville, fermant les yeux aux grandes beau-

tés & ne s'attachant qu'aux petits

défauts, reprocherent à l'anteur des

anachronismes, des phrases négli-

FEN

gées, des répétitions fréquents, des longueurs, des détails minutieux, des aventures peu liées, des descriptions trop uniformes de la vie champêtre; mais leurs critiques, tombées dans Poubli, n'dterent rien de son mér te à l'ouvrage critiqué. Elles n'empêcherent point qu'on en fit, & qu'on en ait fait depuis plusieurs éditions. Les meilleures sont celles qui ont paru depuis 1717, année dens laquelle la famille de l'archevêçue de Cambrai publia cette production fur le manuscrit de l'auteur, en 2 vol. in-12; & la plus belle est celle d'Amsterdam, en 1754, in-f, avec des figures magnifiques. Il y en a in-4° qui valent moins. Mais on diftingue celle que Didoc a publice dernierement. On en a fait des éditions à Rotterdam, à Liège & ailleurs, où l'on explique, dans des notes fatyriques, toutes les allusions qui furent sites d'abord par le public malin. II. Dialogues des Mores, en 2 voi. in-12. Le Télémaque, on, pour mieux dire, les principales réflexions du Télémaque, avoient été données pour thême au duc de Bourgogne; ces Dialogues furent compofés pour lui inspirer quelque vertu, ou pour le corrige de quelque défaut. Fénélon les écri voit tout-de-fuite, fans prépara tion, à mesure qu'il les croyo nécessaires au prince; ainfi, on o doit par être furpris s'ils fom quelquefois, vides de penfect D'ailleurs, il vouloit mener foi éleve plutôt par le fentiment ca par la dialectique. III. Dialogue sur l'Eloquence en général & jur cell de la Chaire en particulier, avec un Lettre sur la Rhétorique & la Pod sie; 1718, in 12. Les regles & le préceptes de la rhétorique fe trou vent ramenés, dans ces Entrener d'une maniere vive, neue & ar a

ble. L'auteur examine plufieurs questions intéressantes; il demande lequel vaut le mieux pour le prédicateur, de composer, d'écrire & de précher de mémoire, ou bien de parler sans préparation, ou après une préparation légere, en s'abandonnant aux mouvements de son cœur. Il dit le pour & le contre fur cette question, qui paroît décidée aujourd'hui au tribunal des gens d'esprit; car autant des choses méditées (dit le Pere Rapin) furpassent celles qu'on dit sans méditation, autant les choses écrites surpassent elles celles qui sonr médices. L'illustre archevêque de Cambrai s'éleve dans son ouvrage contre l'usage des divisions dans les Sermons. Eiles font un reste de cette barbario, de ce mauvais goût, auquel la chaire fut fi longtemps en proie. Sa Lettre, adreffée à l'académie Françoise, est un excellent morceau, qui ne dépare point les Dialogues. L'auteur du *Télémaque* avoit été reçu dans cette compagnie en 1693, à la place de Pelifon. Il lui fut utile plus d'une fois, par son gout pour les belleslettres, & par sa grande connoisfance de la langue. IV. Direction pour la conscience du Roi, composée pour le duc de Bourgogne; brochure in-12, estimée. On l'a publiée en 1748, & elle a été réimprimée à Paris, en 1774, in 8°. V. Abrégé des Vies des anciens Philosuples : autre fruit de l'éducation du duc de Bourgogne, in-12. Cet ouvrage n'est pas achevé; ce n'est même qu'un canevas. VI. Un excellent Traité de l'Education des Filles , in-12. VII. Œuvres philosophiques, ou Démonstration de l'exissence de DIEU par les preuves de la Nature, dont la meilleure édition est de 1726, à Paris, in-12. Il faut joindre, à cet ouvrage, les Leures sur divers sujets de Religion

& de Métaphysique; Paris, 1718, in-12. Le duc d'Orléans, depuis régent du royaume, avoit confulté (dit l'auteur du Siecle de Louis XIV) l'archevêque de Cambrai sur des points épineux qui intéressent tous les hommes, & auxquels. peu d'hommes pensent. Il demandoiz, si l'on peut démontrer l'existence de Dieu ; si ce Dieu veut un culte. Il faifoit beaucoup de questions de cette nature, en philosophe qui cherchoit à s'inftruire; & l'archevêque répondoit en philosophe & en théologien. La nécessité de rendre des hommages publics à la Divinité, suivant naturellement de l'idée de l'Erre souverain, Fénélon établis les vrais caracteres de ce culte. Il fait confister l'intérieur dans l'amous suprême de l'Etre infiniment aimable, & l'extérieur dans les figues sensibles de cet amour. Il ne suffit pas de le nourrir en soi-même. Il faut bénir publiquement le pere commun, chanter ses miséricordes, le faire connoître à ceux qui l'i-, gnorent, & lui ramener ceux qui l'oublient. Le fa vant prélat cherche ensuite où est ce culte, le seul véritable, indispensable & nécessaire. Il n'étoit point dans le Paganisme, qui n'imploroit que des figures inanimées, & ne demandoir que la prospérité temporelle. Ce culte se montre chez les Juifs, qui connoissoient un Dieu esprit, & qui lui donnoient leur amour; mais il n'y est encore ni général, ni parfait. Il n'est public ni dominant que chez les Chrétiens. Le Christianisme est donc la seule religion véritable; & rien n'est plus juste ni mieux pensé, que ce que Fénélon établit contre ceux qui voudroient soutenir que le culte d'une volonté bornée est indigne de l'Erre infini en perfections. Sa réfutation du Spinosseme est auss

lumineuse : & dans ces différents écrits, ce n'est pas un maître qui parle avec autorité; c'est un frere. c'est un ami qui ménage notre délicatesse, & qui doute avec nous pour éclaireir nos doutes. VIII. Des Œuvres spirituelles, en 4 vol. in-12. IX. Des Sermons, 1744, in-12, faits la plupart dans la jeuneffe de l'auteur. On a dit qu'il n'y avoit point d'éloquence, fi le cœur n'étoit pas de la partie; & Féné-Ion faisoit entrer son coeur partout. Mais, s'il sent beaucoup, il raisonne assez peu. On diroit que ce sont des discours faits sans préparation; il y a des endroits très pathétiques, mais il y en a de négligés & de très foibles. C'est ce mélange de beautés & de défauts, de force & de foiblesse, qui a fait placer ses Sermons dans le second rang. Fénélon avoit le talent de prêcher sur-le champ; mais cette facilité nuisoit à sa compofition. Il écrivoit comme il parloit; dès-lors, il devoit écrire un peu négligemment. X. Plusieurs Ouvrages en faveur de la Constitution Unigenitus & du Formu-Taire. Les ennemis de l'archevêque de Cambrai ont prétendu trèsfauffement qu'il n'avoit pris parti contre le Jansénisme, que parce que le cardinal de Nouilles s'étoit déclaré contre le Quiétisme. Il y eut même un mauvais plaifant qui lui fit cette Epitaphe, ou plutôt cette épigramme trèsinjufte:

CI GIT QUI DEUX FOIS SE DAMNA, L'UNE POUR MOLINOS, L'AUTRE POUR MOLINA.

Les Janfenistes ajoutoient qu'il vouloit faire sa cour au Pere Tellier, leur ennemi; mais son ame noble & franche (dit d'Alembers) « étoit » incapable d'un tel motif. La

n douceur seule de son caractere. » & l'idée qu'il s'étoit faite de la » Bonté suprême, le rendoient peu » savorable à la doctrine du P. n Quesnel, qu'il appeloit impin toyable & désespérance n. Pour le combattre, il confultoit fon cœur. « Dieu (disoit-il) n'est pour eux » que l'Erre terrible; il est pout n moi l'Etre bon & juste. Je ne puis n me réfoudre à en faire un tyn ran, qui nous ordonne de mar-» cher, en nous mettant aux fers, » & qui nous punit, fi nous se » marchons pas ». Mais, en profcrivant des principes qui lui paroissoient trop durs, & dont les conféquences étoient défavouées par ceux qu'on accufoit de les foutenir, il ne pouvoit souffrir qu'on les persécutat. Soyous à leur égard (disoit-il) ce qu'ils ne veulent pas que Dieu foit à l'égard des hommes; pleins de miséricorde & d'indulgence. On lui représentoit que les Jansenistes étoient ses ennemis déclarés, & qu'ils n'oublioient rien pour décrier sa doctrine & sa personne : C'est une raison de plus, répondoit-il, pour les souffrir & leur pardonner. Quant au cardinal de Noailles, Fénélon écrivoit en 1714, c'est-à-dire un an avant sa mort : « Je suis véritable-» ment affligé lorsque je me repré-» sente toutes ses peines; je les » restens pour lui. Je ne me sou-» viens du passé, que pour me rapn peler toutes les boatés dont il » m'a honoré pendant tant d'an-» nées. Tout le reste est effacé. n dieu-merci, de mon cœur; rien » n'y est altéré ». XI. Quelques autres Ecrits, & un grand nombre de Leures qu'on doit donner bientôt au public. Fénélon avoit fait, pour les princes ses éleves, une excellente Tradudion de l'EnEde de Virgile; mais on ne sait ce qu'est devenu le manuscrit. Quelle per-

te, fi cette version étoit dans le style du Télémaque! Ramsay, disciple de l'archevêque de Cambrai, a publié la Vie de son illustre maitre, in-12, à la Haye, 1724. Les cureux qui la consulteront, ne pourront s'empêcher d'aimer Fénélon & de le pleurer. Une de ses maximes étoit, qu'il falloit plus aimer sa famille, que soi-même; sa patrie, que sa famille; & le genre humain, que sa patrie... Il recevoit les étrangers aussi bien que les François, & ne leur cherchoit pas de ridicule. La politesse est de touzes les Nations, disoit-il; les manieres de l'expliquer sont différentes, mais indifférentes de leur nature... Un des curés de son diocese se plaignoit de n'avoir pas pu abolir les danses les jours de sêtes. Monsieur le Curé, lui dit Fénélon; ne dansons point; mais permettons à ces pauvres gens de danser : pourquoi les empêcher d'oublier un moment qu'ils font malheureux? Quoiqu'il eut beaucoup à se plaindre de Boffuer, il prie un jour le parti de ce prélar contre Ramsay, qui ne rendoit ·Pas affez de justice à son érudition. Louis XVI a fait faire fa statue en marbre, en 1777, par M. le Comes.

III. FENELON, (Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de) neveu du précédent, & héritier d'une partie des vertus de son oncle, fut nommé ambassadeur ordinaire en Hollande, en mai 1724; ambassadeur extraordinaire au congrès de Soissons, à la fin d'août places, par son esprit conciliant & l'amenité de son caractere. Devenu lieuxenant général en 1738, il se trouva, le 11 octobré 1746, à la bataille de Rocoux, où il reçut une bleffure, dont il mourut le même jour, agé d'environ (8 ans. Il étoit conseiller d'état d'é-

pée & chevalier des ordres du roi. Il avoit épousé, en décembre 1721, Mile le Pelletier, dont il eutle marquis de Fénelon, lieutenantgénéral des armées du roi.

FERAULT, (Jean) & non FER-RAND, né à Angers, fut procureur du roi au Mans, vers 1510. On a de lui, entr'autres, un traité latin Des droits & privileges du royaume de France, dédié au roi Louis XII; Paris, 1545, in-8°. Cet ouvrage est

curieux & estimé.

I. FERDINAND Ier, empereur d'Allemagne, second fils de l'archiduc Philippe & frere de Charles-Quint, naquit à Médine en Castille l'an 1503. Il épousa la princesse Anne, fille de Ladislas VI, roi de Hongrie & de Bohême, & fœur de Louis le Jeune, tué à la bataille de Mohacs en 1526. Après la mort de ce prince, Ferdinand, qui crovoit avoir des droits à sa succession, se sit couronner roi de Hongrie & de Bohême en 1527. Il fut élu roi des Romains en 1531. Charles - Quint, son frere, avant abdiqué l'empire, il lui fuccéda en 1558, agé de 55 ans. Le pape Paul IV refusa de le reconnoître pour empereur légitime parce que, disoit ce pontife, l'abdication de Charles-Quint, faite sans la permission du saint-siège, étoit nulle; mais Pie IV, fon fuccesseur, ne crut pas devoir faire ces difficultés. Ferdinand pressa ce pape de permettre, à ses sujets d'Autriche, la communion fous les deux especes : le pape donna une bulle qui 1727. Il se fit aimer dans ces deux, alloit réunir les deux partis, lorsque l'empereur mourut à Vienne, hydropique, le 25 juillet 1564, à 61 ans. Ce prince vouloit donner la paix à l'Eglife. Il s'efforça de la conserver dans l'empire, fit une trève de 8 ans avec le Turc, réconcilia plusieurs princes ennemis, & termina les querelles des

rois de Danemarck & de Suède. L'histoire lui reproche le meurtre de Martinufius, qui fut affassiné par fon ordre. (Voyer MARTI-NUSIUS). Un testament qu'il avoit fait 20 ans avant sa mort, en 1543, & auquel il ne dérogea point par ses dernieres volontés, jeta, de loin, la femence de la guerre qui a troublé l'Europe 200 ans après. Ce testament appeloit fes filles à la succession des royaumes de Bohême & de Hongrie, au défaut des héritiers de ses fils. Cette disposition a donné lieu, en 1740, à la prétention que la maison électorale de Baviere a formée fur ces royaumes; l'archiduchesse Anne, fille de Ferdinand I, ayant été mariée à Albert V, duc de Baviere. Outre cette princeffe, cet empereur laissa Anne, princesse de Hongrie & de Bohême, trois fils & neuf filles. Les fils font: Maximilien, qui lui succéda sur le trône impérial; Ferdinand, furnommé le Prudent, comte de Tirol; Charles, archiduc de Gratz en Stirie. Il avoit eu un quatrieme fils, nommé Jean, qui mourut à la fleur de son age... ( Voy. les Tables Chronologiques, article HON-GRIE).

II. FERDINAND II, archiduc d'Autriche, fils de Charles, duc de Stirie, & petit-fils de Ferdinand I, né en 1578, roi de Bohème en 1617, de Hongrie en 1618, fut empereur en 1619, à 41 ans. Les Bohémiens révoltés venoient de se donner à Fréderie V, électeur Palatin, qu'ils avoient couronné. L'empereur attaqua le nouveau roi, & dans fon royaume de Bohême, & dans son électorat. La bataille de Prague, gagnée en 1620, décida de son sort. Son électorat fut donné à son vainqueur, Maximilien, duc de Baviere. Christiern IV, roi de Danemarck, s'unit

avec d'autres princes pour foutenir le malheureux Palarin, Tilli, l'un des plus grands généraux de l'empereur, le défit en 1626, ôca toutes les reffources au Palarin. & forca son défenseur le roi Christiern à figner la paix en 1629. Les victoires de Ferdinand donnerent de la jalousse aux princes Protestants d'Allemagne; ils s'unirem contre lui avec Louis XIII, roi de France, & Gustave - Adolphe. roi de Suède. Gustave, le héros da Nord, remporta une victoire fignalée à Leipfick sur Tilli en 1631, foumit les deux tiers de l'Allemagne, & perdit la vie, l'année d'après, au milieu de ses triomphes. à la bataille de Lutzen. Bassier, général du roi mort, continua ses conquêtes, & foutint la réputation des armes Suédoifes. L'empereux rompit le cours de ces victoires, par le gain de la bataille de Nortlingue en 1634. L'année fuivante, il conclut la paix de Prague; & fut affez heureux , deux ans après , pour faire déclarer fon fils roi des Romains. Enfin, après 18 ans d'un regne toujours troublé par des guerres intestines & étrangeres, Ferdinand mourut à Vienne le 8 février 1637, à 59 ans, accablé de fatigues & d'infirmités. Il eux de sa premiere semme, Marianne de Baviere, Ferdinand III, for fuccesseur à l'empire; & Léopold-Guillaume, évêque de Strasbourg. Deux de ses filles épouserent. l'une (Marianne) l'électeur Meximilien de Baviere; l'autre (Cécile-Rénée) Uladistas, roi de Pologue. Il n'eut point d'enfants de sa seconde femme Eléonore, fille de Vincent, duc de Mantoue. Les plus grands ennemis de cet emperevae n'ont pu refuser des éloges à ta grandeur-d'ame, à sa prudence, à la fermeté & à les autres vertes. Il sembloit être au-dessas des évé-

nements, dit un'historien, & trouwoit, jusque dans ses pertes, les moyens de parvenir à ses fins. On pourroit lui reprocher trop d'ambition; mais les Protestants, dont il vouloit rabaisser le pouvoir, out sans doute exagéré ses défauts, en lui attribuent le projet de se rendre absolu dans tout l'empire. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il ent été le restaurateur de la religion Catholique en Allemagne, & de l'aucorité impériale; s'il eût eu, pour l'une & pour l'autre, un zele plus réglé, & fi la France & la Suède n'avoient donné des secours aux Protestants.

III. FERDINAND III, furnommé ERNEST, fils atné de Ferdinand II, naquit en 1608, fut roi de Hongrie en 1625, de Bohême en 1627, des Romains en 1636, & empereur en 1637. La mort du pere ne changea rien à la face des affaires, & la guerre continua par-tout avec une égale vivacité sous son fils. Il eut d'abord quelques avantages sur les Suédois; mais Bernard de Sane, duc de Weimar, devint un ennemi aussi dangereux pour Ferdinand III, que Gustave-Adolphe l'avoit été pour Ferdinand II. Ce général remporta quatre victoires en moins de quatre mois. Bannier me fut pas moins heureux fous ce regne, qu'il avoit été sous le précédent. Il osa assiéger Ratisbonne, où l'empereur tenoit sa diète; il la foudroya de son canon, &, sans un dégel, il s'en rendoit maître. Les François s'étoient joints aux Suédois. Le maréchal de Guébriant enleva Lamboi & ses troupes à la bataille d'Ordinghen, en 1643. Le duc d'Enguien, appelé depuis le grand Conde, força, l'année suivante, les rerranchements de Fribourg, & gagna, en 1645, la bataille de Nortlingue, dans cette même plaine où les Suédois avoient été vaincus

après la mort de Gustave, onze ans auparavant. Torftenfon, autre général Suédois, pressoit l'Autriche d'un côté, tandis que Condé & Turenne l'assiègeoient de l'autre. Ferdinand, fatigué de tant de revers. conclut enfin la paix de Westphalie, en 1648. Les traités signés, l'un à Ofnabruck , l'autre à Munster, sont aujourd'hui le code politique & la principale des lois fondamentales de l'empire Germanique. Par cette paix, les rois de Suede devinrent princes de l'empire, en se faisant céder la plus belle partie de la Poméranie : le roi de France devint landgrave d'Alsace, sans être prince de l'empire: les trois religions, la Romaine, la Luthérienne & la Calviniste, furent également autorifées. Il n'y eut que le saint-fiége & le roi d'Espagne qui eurent à se plaindre de ses traités. L'empereur Ferdinand mourut environ dix ans après, en 1657, à 49 ans, moins craint & peut-être plus regretté que son pere. Généreux, doux, humain, religieux, ami des lettres, il fit du bien à ses peuples, récompensa les services & encouragea les arts. Mais on lui reproche de n'avoir pas toujours bien choisi ses savoris, & d'avoir rempli fon conseil de mauvais politiques & d'esprits ambitieux, qui furent cause, en partie, de ses malheurs. Ses femmes furent: 10 Marie-Anne, fille de Philippe III., roi d'Espagne. 2º Marie - Léopoldine, fille de Léopold, duc de Tirol, 3º Elconore, fille de Charles II, duc de Mantoue. Parmi fes enfants, nous ne citerons que Léopold-Ignace, depuis empereur, dont le frere aîné Ferdinand, roi des Romains, mourut à 21 ans. Ils étoient l'un & l'autre du premier lit.

IV. FERDINAND Ier, roi de

Castille & de Léon, dit le Grand, second fils de Sanche III, roi de Navarre, donna bataille à Al-fonse, roi de Léon, & le tua en 1037. Maître de ce royaume & par le droit de conquête & par celui de son épouse, il se fit couronner roi de Léon & des Afturies, en 1038. Il tourna ensuite ses armes contre les Maures, leur prit beaucoup de villes, & poussa ses conquêtes jusqu'au milieu du Portugal, où il fixa la riviere de Mondego, pour servir de borne aux deux états. Quelque temps après, il déclara la guerre à son frere Garcias IV, roi de Navarre. On en vint aux mains, & Garcias perdit son royaume & la vie. Ferdinand mourut en 1065, après avoir régné 30 ans en Castille & 28 dans le royaume de Léon. Prince fage, grand capitaine, on ne lui reproche que la faute, trop fouvent répétée dans ces temps barbares, en Espagne & en France, d'avoir partagé ses états entre ses trois fils qui tous devinrent rois : faute qui fut toujours la fource des guerres civiles.

V. FERDINAND II, fils puiné d'Alfonse VIII, roi de Léon & de Castille, remporta de grands avantages sur les Portugais, sit leur roi Alfonse-Henriquez prisonnier (Voy. IX. ALFONSE), & usa, avec modération, de sa victoire. Il moutatt en 1187, après un regne de 30 ans.

VI. FERDINAND III, (St) fils d'Alfonse IX, né l'an 1200, parvint à la couronne de Castille par l'abdication volontaire de sa mere, la reine Bérengere, en 1217, & à celle de Léon par la mort de son pere en 1230. Il prit sur les Maures, Cordoue, Murcie, Seville, Xerés, Cadix, St-Lucar; & mourut en 1252, occupé du projet de conquérir le royaume de Ma-

roc. Ce prince, cousin-germais de Saint Louis, fur auffi faint, & peut-être plus grand homme que lui. Il fit des lois sages comme ce roi de France : il humilia les grands qui tyrannifoient les petits. purgea les états des brigands & des voleurs; il établit le conseil-souverain de Castille; il fat raffembler les lois de ses prédécesseurs en un Code, & donne une nouvelle face à l'Espagne. Citment X le mit, en 1617, au nombre des Saints; il étoit, depuis longtemps, dans la liste des bons rois & des héros.

VII. FERDINAND IV, fornommé l'Ajourne, parce que, dans un accès de colere, il fit jeter, du haut d'un rocher, deux feigneurs, qui, avant que d'être précipités, l'ajournerent à comparoître devant Dieu dans 30 jours, & qu'il monrut au bout de ce terme. Ce fieck étoit celui des ajournements; Climent V & Philippe le Bel avoient été aussi ajournés par le grandmaître des Templiers. Quo: qu'il en foit de ces bruits répandus dans le temps, Ferdinand mourut subtement en 1312, à 27 ans. Il étoit parvenu au trône de Cafolle en 1295, à l'âge de 10 ans. Les premieres années de fon regne farent très-orageuses; mais la reise Marie, sa mere, se conduifit avec tant de sagesse & de serment, qu'elle affura la couronne fur la tête de son fils. Il se fignala par ses conquêtes sur le roi de Grenade & fur les Maures, auxquels il enleva Gibraltar, moins for alors qu'aujourd'hui. C'étoit u prince violent, emporté & despotique.

VIII. FERDINAND V, die & Catholique, fils de Jean II. sei d'Arragon, vit le jour à Sos, for les frontieres de la Navarre. Il éponfa, en 1469, l'abelle de Caf-

sille, foeur de Henri IV dit l'Impuisses. Ce mariage joignit les états de Castille avec ceux d'Arragon. Ferdinand & Isabelle vécurent ensemble, die un historien. non comme deux époux dont les biens font communs fous les ordres du mari, mais comme deux monarques étroisement unis pour leurs communs intérêts. Ils formerent une puissance, telle que l'Espagne n'en avoit encore vue. Ferdinand déclara la guerre à Alfonse, roi de Portugal, le battit à Toro en 1476, \& termina la guerre par une paix avantageuse. Le royaume de Granade tentoir fon ambition; il le conquit, après une guerre de huit ans. Maître de la Castille par sa femme, de Grenade par ses armes, & de l'Arragon par sa naisfance, il ne lui manquoit que la Navarre, qu'il en vahit dans la suite. Dans le même temps que Ferdinand farfoit des conquêtes en Eusope, Christophe Colomb découvroit l'Amérique, & le faisoit souverain d'an nouveau monde. Ce n'étoit pas affez pour Ferdinand: il envoie en Italie Gonsalve de Cordone. dit le Grand Capitaine, qui s'empare d'une partie du royaume de Naples, tandis que les François se rendoient maîtres de l'autre. Ceux-ci furent enfuite entiérement chaffés par les Espagnols, qui leur chercherent chicane fur les limites. Cette conquête fut suivie de celle de la Navarre. Henri VIII, roi d'Angleterre, étoit son gendre; il lui proposa la conquêre de la Guienne. Le jeune roi envoie une armée, & son beau-pere s'en sert pour conquérir la Navarre. Après cette usurpation, il chercha des titres pour la justifier : il ne put rrouver qu'une bulle prétendue, qui excommunioit le roi de Navarre, & qui donnoit son royaume au premier occupant. Ferdinand,

appelé le sage & le prudent en Espagne, en Italie le pieux, n'eut en France & en Angleterre que le titre d'ambitieux & de perfide. Ces défauts ternirent les grandes qualités; car on ne peut lui refuser, dit M. Desormeau, d'avoir été le plus grand roi de son fiecle : fin, fouple, adroit, laborieux, éclairé, connoissant les hommes & les affaires, fécond en reffources, prévoyant les événements, faifant la guerre non en paladin, mais en roi. Ce monarque mourut âgé d'environ 63 ans, en 1516, au village de Madrigaléjo, d'une hydropifie, causée par un breuvage que Germaine de Foix, sa seconde femme, lui avoit donné pour le rendre capable de faire des enfants. Ce prince étoit fort superstitieux. On raconte que des aftrologues ayant prédit qu'il mourroit dans Madrigal, ville de la Castille, il ne voulut jamais y mettre le pied; & que traînant sa mélancolie de lieu en lieu, il vint mourir, sans y prendre garde, dans le village de Madrigalejo, dont le nom affez femblable raffura les graves aftrologues, qui craignoient bien que l'événement ne leur donnât un démenti. Les Juiss surent chassés d'Espagne sous son regne, & ce bannissement eut quelques mauvaises suites; mais ce sut la seule plaie qu'il fit à l'Espagne. Il humilia la haute noblesse; il rendit la force aux lois ; il réforma le clergé ; il diminua les impôts; il donna les plus fages ordonnances; il punit les magistrats prévaricateurs : &, ce qui est beaucoup moins que tout cela aux yeux des philosophes, il découvrit un nouveau monde; il conquit Grenade, Naples, la Navarre, Oran, les côtes d'Afrique. Ce n'étoit pas sans raison que Philippe II disoit : C'est à lui que nous devons tout. Mais lui-même pe

FER dat pas pen à Gonfaire de Cordone, envers qui il fut ingrat, & à Ximenès: (Voyez ces deux articles).....! Ses conquêtes coûrerent beaucoup à sa probité. Ses ambafsadeurs lui rapportant un jour que Louis XII fe plaignoit qu'il l'avoit arompé deux fois. - Deux fois, interrompit Ferdinand? il en a bien menti, l'ivrogne, je l'ai trompé plus de dis. Un prince Italien, son contemporain, disoit de ce momarque : Avant que de compter sur ses promesses, je voudrois qu'il jurat par un DIEU en qui il crat. Il faut penfer, dit un auteur estimé. que le furnom de Catholique fut un sobriquet : car, affurément, personne n'a moins possédé que lui l'esprit de notre religion..... Un historien d'abord trop accueilli. & enfuite trop dédaigné, (Varillas) a tracé un portrait de Ferdinand, où il y a des choses bien vues: c'est ce qui nous engage à le placer ici, d'autant plus qu'on n'iroit pas le chercher où il est. « Il ne perdit » aucune occasion de profiter des » fautes de ses voisins, & de l'éga-» rement de ses peuples. Il fit con-» tribuer à l'établiffement de son » autorité, les deux seuls acci-» dents de fa vie qui la pouvoient » miner : je veux dire la mort de » sa femme, & la foiblesse de sa » fille. Il devint l'aîné de sa mai-» son, par la mort de son frere » dans une conjoncture où la cou-» ronne d'Arragon étoit abfolu-» ment nécessaire pour arriver à » celle de Caftille; & fon mariage " avec la reine Isabelle ne fut pas " tant un fruit de fon choix, que » du besoin qu'elle eut de son bras » & de ses armes, pour se mettre » en possession d'un héritage qui

» lui étoit conteffé. Il prévint ses " rivaux & furmonta fes ennemis.

.. Il vit un grand nombre de

» peuples, de mœurs différentes.

## FER

» fous un même gouvernement, » & fut tourner contre les Inf-» deles les armes de ceux qui les » avoient levées contre lui. Il " poursuivit avec une perseve » rance obstinée la guerre de Gre-" nade, & se rendir maître de ce " royaume par des voies qui n'out " point encore été reconnus; " enfuite il partagea celui de " Naples avec les François, & " leur enleva après leur portion " Il rendit inutiles tous les efforts " qu'ils firent pour le recouvrer. " Il leur fuscita tant & de fisor-" midables adverfaires, qu'ils lui " laisserent prendre la Navarre, " lors même qu'ils écoient en état » de l'en empêcher. Il gagna des » batailles en Afrique; il y fubju-» gua des royaumes; il y reint » des ports pour la fareté du comn merce, & les remptit de colonies " Juives dont il étoit sur le point » de purger l'Espagne. Il pourvet, " pour les successeurs, à la nécel-» fité d'argent dont il avoit tot-» jours été travaillé, en leur » procurant toutes les richesses de » nouveau-monde, & leur laife » tous les alignements propses à » fonder la monarchie univerfelle. » Enfin, il furpaffa tous les princes » de fon fiecle dans la feience du » cabinet; & c'est à lui qu'os n doit attribuer le premier & » fouverain ufage de la politique » moderne». Ce prince ne laifa que des filles. Jean, for fils, érou mort avant lui, d'une chute & cheval. Des quatre princesses qu'il eut d'Isabelle, l'aînée & la troificus épouserent fuccessivement Emmnuel, roi de Portugal; Cacherine, la derniere, Hari VIII, roi d'As gleterre; & Jeanne, la feconde, donna la main à Philippe, archide d'Autriche, héritier, par fa mere, des dix-sept provinces des Pays Bas & du comté de Bourgoges,

& qui devoit encore sjouter à cette grande succession, après la mort de l'empereur Maximilien, son pere, tout le patrimoine de la maison d'Autriche. Jeanne n'eut pas la force d'esprit de son pere. Son cerveau se dérangea; & Philippe, pour la dépouiller des droits qu'elle lui avoit apportés, rendit public un accident dont il étoit en partie la cause, & qu'il auroit dû cacher avec foin. Ainfi, Ferdinand, fi heureux au - dehors, eut des chagrins domestiques qui répandirent l'amer:ume sur ses derniers jours. Le surnom de Catholique lui fat donné par le pape, après l'expulsion des Maures, & ses successeurs en out fait un titre héréditaire aux rois d'Espagne. (Voy. CANNAMARES). Son Histoire a été écrite en 2 vol. in-12, par M. l'abbé Mignot.

IX. FERDINAND VI, furnommé le Sage, naquit, en 1713, de Philippe V , & de Marie de Savoie, sa premiere femme. Il monta sur le trône après la mort de son pere, arrivée en 1746. Ouoique Philippe V aimat tous fes enfants, il disoit souvent que Fardinand étoit le meilleur. En effet, ce prince, naturellement bon, tranquille & doux, ouvrit son regne par des actes de bienfaifance. Il fit rendre la liberté aux prisonmiers; il pardonna aux contrebandiers & aux déserteurs, & il assigna deux jours dans la semaine pour faire rendre justice à ses sujets. Il prit part à la guerre de 1741, & fur-tout à la paix signée en 1748, qui procura à un de ses freres la couronne des Deux-Siciles; & à l'autre, les duchés de Parme & de Plaisance. Il profita de ce calme paffager pour extirper les abus introduits dans les finances; il rétablit la marine; il abolit le eribunal de la Nonciature, onéreux

à l'état; il réforma le clergé régulier, & protégea le commerce, les arts & l'agriculture. L'Espagne, fécondée par ses bienfaits, vit sortir de fon sein des manufactures en tout genre. Par ses soins, les Espagnols, auparavant tributaires de l'industrie des autres nations, virent abonder chez eux les matieres premieres & les productions des arts. Des canaux pratiqués en différentes parties de l'état, porterent l'abondance dans les campagnes. Charles III, fon frere, foutint dignement les entrepriles. Ferdinand VI mourut sans postérité à Madrid le 10 août 1759, à 46 ans. Il avoit épousé, en 1728, Marie-Magdeleine-Thérese, infante de Portugal, qui avoit beaucoup d'ascendant sur lui. Sa santé soible & délicate l'obligea quelquefois de laisser gouverner les ministres que cette princesse lui donnoit, & gui n'étoient pas toujours favorables à la France.

X. FERDINAND Ier, roi de Naples & de Sicile, succéda en 1458 à Alfonse d'Aragon, qui avoit réuni ces deux royaumes quelques années auparavant. Ferdinand en fut plutôt le tyran que le roi; il eut de grands demêlés avec le pape Innocent VIII., & entra dans la lique contre Charles VIII, roi de France : ( Voyer CHARLES VIII . no. 7). Il mourut en 1494, dans sa 70° année, détesté de tous ses sujets pour ses débauches, ses cruautés & ses exactions inouies. laissant sur le trône un fils aussi méchant que lui. « L'un & l'autre » firent périr (dit le P. Fabre) un » grand nombre de prélats & de » personnes de qualité, par le » fer, par de longues prisons & n par le poison n.

XI. FERDINAND Ier, grandduc de Toscane, succéda à son frere François II, mort en 1587.

Il gouverna son petit état avec une sagesse qui le fit aimer de ses sujets, & estimer de tous les princes de l'Europe. Dès le commencement de son regne, il délivra ses états d'une multitude innombrable de bandits qui s'étoient tellement fortifiés, qu'ils y avoient formé des habitations. La Méditerranée étoit infestée par les corfaires, qui venoient continuellement ravager les côtes d'Italie, & qui troubloient le commerce par leurs pirateries continuelles. Ferdinand, pour remédier à ces désordres, équipa une flotte, leur donna la chasse, remporta sur eux de grands avantages, leur enleva plusieurs vaisseaux, les poursuivit jusqu'en Afrique, où il se rendit maître de quelques places qu'il fit raser. Ses fuccès furent si grands, que peu s'en fallut que sa flotte ne prit Famagouste en Chypre. Le grandduc, animé par les progrès, voulut se délivrer entiérement du joug des Espagnols. Il agit avec tant d'adresse & de prudence, qu'il vint à bout de les faire sortir des terres de sa domination. Ami de la justice, il prit toujours le parti des princes injustement persécutés. & les aida de ses conseils & de ses trésors. La France lui a obligation de l'argent qu'il prêta généreusement à Henri IV, pour se soutenir contre les fureurs de la Ligue. Ferdinand mourut en 1609, regardé comme un bon politique. Il avoit renvoyé le chapeau de cardinal pour être grand-duc.

XII. FERDINAND II, grandduc de Toscane, successeur de Cosme II, ne se fit pas moins estimer par sa prudence que Ferdinand I. Il sut garder une exacte neutralité dans les guerres survenues entre la France & l'Espagne. Comme la paix dont il faisoit jouir

fes fujets, augmentoit fes revents, il en fit un noble ufage en défendant l'Italie, & en secourant les Venitiens dans la guerre de Candie. Il mourut en 1668. Il gouvernoit l'état de Toscane depuis 1620. En examinant l'histoire de ce prince & des autres Médicis, on voit que ce n'est pas la guerre qui soutient & fait prospérer les étars. Ils ont presque tout obtenu d'une sage politique : qualité souvent plus estimable que tous les talents militaires, Ferdinand avoit époulé Vidoire, petite-fille de François-Marie, dernier duc d'Urbin, On voulut alors lui conseiller de fe mettre en possession de ce duché; mais il refusa d'écouter une propofition qui, en augmentant ses polfessions, l'exposoit à une guerre. Il laissa réunir cet état à celui de l'Eglise, dont il étoit un fief. XIII. FERDINAND & Cor-

DOUE, favant Espagnol du XV fiecle, paffoit pour un prodige de fon temps, & n'en feroit pas un dans le nôtre. Il possédoit les fcholaftiques , Ariftoce , Alexandre de Helès, Scot; ce ne seroit pas un sujet d'éconnement, ni même d'éloge, à présent. Ce qu'il y est de plus estimable dans Ferdinand, c'est qu'il peignoit, chantoit, danfoit, jouoit des instruments aussi bien qu'aucun homme de son temps. La réunion de tant de talents le fit regarder par quelques-uns de fes contemporains, comme forcier, ou comme l'Antechrist. Il se méloit aussi de prédire l'avenir; on prétend qu'il annonça la mort de Cherles le Téméraire, duc de Bourgogne. On ajoute que les savants de Paris l'admirerent beaucoup en 1445; mais alors il n'y avoit point d'académie des sciences dans cense ville. On lui attribue un traité. De artificio omnis scibilis, & des

Commentaires fur l'Almageste de Pto-Lomée, & sur une grande partie de la Bible.

XIV. FERDINAND LOPEZ de CASTANEDA, Portugais, accompagna son pere dans les Indes, où il alloit en qualité de juge-royal. A fon retour, il publia l'Histoire de son Voyage. Elle a été traduite en françois par Nicolas de Grouchi, Paris, 1554, in-40, en italien & en Anglois. Nous ignorons les années de la naiffance & de la mort. Il florissoit au xvie siecle.

XV. FERDINAND, (Charles) natif de Bruges, poëte, muficien, philosophe & orateur, quoique aveugle des l'enfance, professa les belles-lettres à Paris, & mourut Bénédictin en 1494. Il a laissé quelques ouvrages, entr'autres un Traité de la tranquillité de l'Ame: qualité bien nécessaire à un aveugle.

XVI. FERDINAND, (Jean) Jésuite de Tolede, mort à Palantia en 1595, à 59 ans, est auteur d'un ouvrage intitulé : Divinarum Scripturarum Thefaurus, in folio, 1594. C'est une explication des passages difficiles de l'Ecriture-Sainte par ordre alphabétique. Il devoit en donner 2 autres vol..... Il ne faut pas le confondre avec Jean FERDINAND, Dominicain Arragonois, qui a donné, a ans avant sa mort, arrivée en 1625, un Commentaire sur l'Ecclésiaste; à Rome, in-fo. Il y prouve la conformité de la Vulgate, avec le texte Hébreu.

FERDINANDI, (Epiphane) médecin célebre, né à Messagna dans la terre d'Otrante en 1569, professa la poëtique, la géométrie & la philosophie dans sa patrie. Il mourut en 1638, à 69 ans, après avoir publié quelques ouvrages,

FER Le meilleur est celui qui a pour titre: Observationes & Casus medici; à Venise, 1621, in-so. Ce livre a été réimprimé plusieurs sois en Allemagne & en Hollande. On a encore de lui : I. Theoremata medica; Venise, 1611, in-fo. II. De viell propagandà; Naples, 1612, in-40. III. De Peste; Naples, 1631, in-4. Ferdinandi étoit philosophe; il savoit élever son ame au-dessus des disgrâces. Un jour, pendant qu'il expliquoit Hippocrate, on vint lui annoncer la mort d'un de ses fils. jeune homme de 20 ans, qui donnoit des espérances; il se contenta de répondre comme Job: DIEU me l'avoit donné, DIEU me l'a ôté... Un de ses amis tâchoit de le consoler sur la mort de sa femme qu'il aimoit tendrement. Je serois, lui répondit - il, indigne du nom de Philosophe, si, dans de tels malheurs, je ne savois pas me consoler

FERDOUSI, le plus célebre des poëtes Persans, répara l'obscurité de sa naissance par la beauté de son génie. Disciple d'Assedi, il surpassa de beaucoup son maître, & se fit admirer de tout le Levant. On a de lui l'Histoire des Rois, en vers: il célebre, dans cet ouvrage, les anciens souverains de Perse. Ce poëme fut, dit on, fi goûté du prince, fous lequel vivoit Ferdousi, qu'il donna à l'auteur une piece d'or pour chaque dittique, & l'ouvrage étoit composé de 60 mille distiques. Il florissoit l'an 1020 de J. C.

moi-même.

FERIOL, Voyez PONT-DE-VESLE.

FERMAT, (Pierre) conseiller au parlement de Toulouse, naquie en 1590, & mourut en 1664, à 74 ans. Il cultiva la jurisprudence. la poësie, es mathématiques. Defcartes, Pascal, Roberval, Huyghens

& Carcavi, furent liés avec lui. Ses ouvrages furent publiés à Toulouse en 1679, sous le titre d'Opera mathematica, en 2 vol. in fo. Le premier volume contient le Traité d'Algebre de Diophante, avec un commentaire & plusieurs inventions analytiques. On a, dans le second, ses découvertes mathématiques, & son commerce épistolaire, avec les plus célebres géometres de son temps. C'est dans ce volume qu'on trouve le germe de toutes les méthodes de la géométrie des Infinis, qu'on doit à Leibnitz & à Newton. Certainement Fermat a presque autant fait pour les mathématiques, que Descartes, quoiqu'il foit beaucoup moins célebre. Sa fagesse a nui à sa réputation. Il fut non-feulement le restaurateur de la géométrie ancienne, mais le précurseur de la moderne. C'étoit d'ailleurs un magistrat aussi integre qu'éclairé.

FERNAND - CORTEZ, Voyez CORTEZ (Ferdinand ou Fernand).

FERNAND-GOMÉS, Voy. Gomes-Fernand.

FERNANDEZ DE CORDOUR, Voy. GONSALVE.

FERNANVILLE, (Pierre-Simon Chaperon de St-André de) prêtre du diocese de Meaux, mort le 20 octobre 1757, âgé de 68 ans, joua un rôle dans le parti des Anticonstitutionnaires. On a de lui: I. La Présace de la seconde Colonne des Exaples. II. Explication de l'Apocalypse, III. Lettres à Madame Mol, in-4°.

FERNEL, (Jean-François) natif de Mont-Didier en Picardie, vint au monde en 1496. Après avoir confacré plusieurs années à la philosophie & aux mathématiques, il s'appliqua à la méde-

cine, qu'il exerça avec beaucoup de succès. On présend qu'il s'avança à la cour de Henri II, dont il devint premier médecin, pout avoir trouvé le secret de regdte féconde Catherine de Médicis. Cent princesse lui fit des présents confidérables. Cet habile hombe mourut à Paris le 26 avril 1558, à 62 ans. Nul d'entre les modernes, depuis Galien, n'avoit mieux écrit avant lui fur la nature & la cause des maladies. Sa Pachologie en fait foi; Femel la vie lire de son vivant dans les écoles publiques. On a de lui plufieurs autres ouvrages, non moins estimés. Les principaux font: L Medicina ariversa; à Utrecht, 1656, in - 4°. C'est le recueil des différeats Traités de Fernel, dont la plupart ont été traduits en françois. Il. Medici anciqui Graci qui de febribus scripsrunt; Venife, 1594, in-fr. Les Mo decins Latins sur la même mauere ont été imptimés en 1547, in-fe. &c. III. Consilia medicinalia : Francfort, 1585, in-8°. Cet illustre reftaurateur de la médecine n'approuvoit pas le trop fréquent usage de la saignée; & on le loue, avec raifon de s'être écarté de la méthode d'Hexelius, trop prodigue de fang, Outre le mérite d'excelles médecin, Fernel avoit celui de bo écrivain. Il parloit & écrivoit la langue latine avec tant de purece, qu'on l'opposa souvent aux sevants Ultramontains, qui nous re prochoient le Latin barbare nos écoles. L'étude étoit sa pris cipale passion. Quand il avoix de convives chez lui, il ne faifoir 📂 difficulté de les quitter à la fin 💐 repas, pour se retirer dans som 👄 binet.

FERON, (Jean le) né à Compiegne, avocat au parlement de Paris, publia, en 1555, le Carcelgue des Connétables, Chancelius, raus, Maréchaus de France, in-fo. Cet ouvrage, entiérement refondu par Denys Godefroi (au Louvre, 1658), a fait oublier l'édition de le Feron, qui mourut âgé de 60 ans, fous le regne de Charles IX. On a encore de lui quelques autres écrits, tant imprimés que manuferies... Voyez GUILLAUME, no XV.

FERONIE, Déeffe des Bois & des vergers, tiroit son nom de la ville de Féronie, située au pied du mont Soracte, aujourd'hui St-Silvestre. Le seu ayant pris un jour dans un bois où elle avoit un temple, ceux qui voulurent emporter sa statue, s'étant apperçus que le bois, dont elle étoit saire, reprenoit sa verdure, la laisserent. C'étoit aussi la déesse des affranchis.

FERRACINO, (Barthélemi) mé, en 1692, dans le Bassan, montra, dès sa plus tendre jeunesse, ce que peut la nature toute seule. Réduit au métier de scieur de bois, il inventa, au fortir de l'enfance, une scie qui, par le moyen du vent, faisoit très-promptement un travail exact & confidérable. Il imagina enfuite de faire des tonneaux à vin fans cerceaux; & il en fit qui étoient plus solides que ceux qui en ont. Ces succès agrandirent bientôt la sphere de ses inventions. Il travailla fur le fer, & il fit des horloges de cette matiere, qui, quoique très - simples, produifoient beaucoup d'effets différents. Il inventa même une machine hydraulique aussi peu compliquée, par le moyen de laquelle il faisoit de grandes roues dentelées. Ce qui étonna sur-tout les mathématiciens, c'est la machine hydraulique, faite pour le procurateur Belegno. Cette machine éleve l'eau à 35 pieds, mesure du pays; c'eft la vis d'Archimede, Eufin, c'est à ce célebre ingénieur que la ville de Bassan doit le fameux Pont sur la Brenta, aussi admirable par la hardiesse que par la solidiré de sa construction. Cet habile homme est mort depuis peu. M. François Mémo a publié la Via & les inventions de ce méchanicien; à Venise, in-4°, 1764.

I. FERRAND, (Fulgentius Ferrandus) diacre de l'église de Carthage au vi siecle, disciple de Se
Fulgence, sur un des premiers qui
se déclarerent contre la condamnation des Trois Chapitres, & particuliérement contre celle de la Loctre d'Ibas. On a de lui une Collection abrégée des Canons, une Exhortation au Comte Reginus, sur les devoirs d'un capitaine Chrétien; &
quelques autres morceaux que le
Jésuite Chifflet sit imprimer à Dijon, en 1649, in-4°.

II. FERRAND (Jacques), natif d'Agen, docteur en médecine, vers le commencement du dernier siecle, a laissé un Traité sur la maladie d'Amour, in-8°. Paris, 1623.

III. FERRAND (Louis), né à Toulon en 1645, étoit avocat au parlement de Paris, où il mourut le 11 mars 1699, à 54 ans; mais il est moins connu fous cette qualité, que sous celle d'érudit. Il avoit une connoissance étendue des langues & de l'antiquité; mais cette connoissance étoit un peu confuse. Il accable son lecteur de citations entaffées sans choix : il. écrit en savant qui n'est que savant. On a de lui : I. Un gros Commentaire Latin fur les Pfeaumes. . in-4°., 1683. On y trouve de bonnes choses, dont quelques commentateurs modernes ont profité sans le citer. II. Réflexions sur la Religion Chrétienne, 1679, 2 vol. in-12, qui offrent plusieurs questions curievses de chronologie & d'histoire, & une explication des

FER

FER prophéties de Jacob & de Daniel for le Messe. III. Le Pseautier La tin-François, 1686, in-12. IV. Quelques écrits de controverse, parmi lesquels on distingua dans le temps son Traité de l'Eglise contre les Hérétiques, & principalement contre les Calvinistes, Paris, 1685, in-12. Le clergé de France fut si content de cet ouvrage, qu'il augmenta de deux cents livres la pension de huit cents qu'il lui fit accorder en 1680. V. Une Lettre & un Discours pour prouver le monachisme de S. Augustin; opinion rejetée par plufieurs critiques. Ferrand étoit un homme laborieux, severe dans sa saçon de vivre, & montrant dans l'état de laïque les mœurs des ecclésiastiques les plus édifiants.

FERRAND, Voy. FERAULT.

IV. FERRAND (Antoine), conseiller à la cour des aides de Paris, sa patrie, mort en 1719, à 42 ans, faisoit joliment de petites chanfons galantes. Il joûta avec Rousseau dans l'épigramme & le madrigal. Le premier mettoit plus de naturel, de grace, de fineffe, de délicateffe dans les tujets de galanterie; & l'autre plus de force, de recherche, d'imagination & de poësie dans les suiets de débauche. La plupart des Chansons de Ferrand, recueillies in-80, ont été mises sur les airs de clavecin de la composition du célebre Couperin.

V. FERRAND (Jacques-Philippe), peintre François, fils d'un médecin de Louis XIII, naquit à Joigni en Bourgogne l'an 1653. Il fut valet-de-chambre de Louis XIV, membre de l'académie de peinture. Il voyagea dans une partie de l'Europe, & mourut à Paris en 1732, à 79 ans. Il excélleit dans la peinture en émail.

On a de lui un Traité curieux sur cette matiere, imprimé à Paris en 1732, in-12. On y crouve aussi un petit Traité de Ministure.

VI. FERRAND DE MONTRE-LON, ancien professeur de l'académie de Saint-Luc à Paris, casuite professeur de dessin à Reims, né à Paris & mort en cerue ville en 1754, eut besucoup de merite en son genre. On a de lui un Mimoire sur l'établissement de l'école des Ares.

FERRARA (Tebaldeo da), Voy.

FERRARE, Voy. RENÉE DE FRANCE..... ALPONSE D'EST, 2°. XV.... & TOT.

I. FERRARI (Barthélemi), Ferraries, gentilhomme Milanois, institua en 1533, de concert avec Aucine-Marie Zacharie & Jacques-Aucine-Marie Zacharie & Jacques-Aucine Morigia, l'ordre des Barnabites, si utiles depuis à l'Italie & à l'Allemagne. Il mourut supérieux de cette congrégation en 1544, avec une grande réputation de vertu.

I I. FERRARI (François-Bernardin), docteur de Milan fa 🌬 trie, naquit en 1577, & mouret en 1669 à 92 ans. Il parcourut, par ordre du cardinal Frédéric Borromée, archevêque de cette ville. l'Espagne & l'Italie, pour recueillir des livres & des manuscries. Il fit une riche moisson; & des-lors la Bibliothéque Ambroficane cut un nom dans l'Europe littéraire. On lui doit plufieurs ouvrages pleias d'érudition & de recherches curieuses. Il écrit nettement & thodiquement. Les principaux font : I. De ritu Jacrarum concionna ," Milan 1620, in-4°. Jean-Georges Gravius a redonné au public ce tavantouvrage fur les anciennes coutumes de l'Eglise à l'égard des predications, Utrecht, 1(92, in-48,

,

Quelques bibliographes ont dit que le fuccès de ce livre excita la jalousie du cardinal , & qu'il sit tout ce qu'il put pour le faire Supprimer, parce qu'il vit que fon traite De concionante Episcopo, qu'il mit au jour dans le même temps, étoit éclipfé par celui de Ferrari', mais cette anecdote est fauffe. Le livre de l'archevêque ne vit le jour qu'en 1632, après la mort, & 12 ans après la publication de celui de Ferrari, imprimé en 1620. Cet ouvrage étoit un des plus rares Ambrofiens. avant qu'on le réimprimat. L'édition originale de 1620 eft la plus recherchée. II. Des applaudissements & des acclamations des anciens; ouvrage divisé en sept livres, & imprimé à Milan en 1697, in-40. MI. Un Traisé des funérailles des Chrétiens.

III. FERRARI (Jean-Baptisse), Jésuite de Siènne, mort en 1655, isonna au public en 1622, un Dictionnaire Syriaque, in-4°, fous le fitte de Nomenclator Syriacus, trèsurile à ceux qui s'appliquent aux langues Orientales. L'auteur s'est principalement attaché à expliquer les mots Syriaques de la Bible: travail dans lequel il su aidé par de savants Maronites. On a encore de lui: L. De maloram auteorum cultura, Rome, 1646, in-6°. Il. De Floram cultura, Rome, 1638, in-4°. St en italien, 1638, in-4°.

IV. FERRARI (Octavien),
Milanois, né en 1518, professa la
phitosophie à Padoue, & mourus
dans sa patrie en 1586, essimé pour
sa vertu & sa vaste littérature.
On lui doit: 1. Clavis philosophie
Aristotelica, 1606, in-8°. II. Un
savant traité De l'origine des Romains, en latin, Milan, 1607,
\$n-8°. Gravius l'a inséré dans le
premier volume de ses Antiquités
Romaines, & y a ajouté les cor-

rections nécessaires. Le flyle de Ferrari est pur & assez élégant.

V. FERRARI (Octave), naquit à Milan en 1507, comme le précédent, & ne fut pas moins estimé. Il professa d'abord la rhétorique à Milan, ensuite la politique, l'éloquence & la langue grecque à Padoue, où la république de Venise l'avoit appelé pour rendre à l'université son premier lustre. Louis XVI, la reine Christine, la ville de Milan, lui firent des presents & des pensions. Il les méritoit par son savoir; il possédoit l'antiquité. On a de lui plusieurs ouvrages savants & curieux : I. Sur les vêtements des anciens & les lampes sépulcrales, en latin; in 48. à Padoue, 1685. Il y prouve que les lampes éternelles qui briloient fans fe confumer; font des chimeres. ( Voy. II. TULLIE). II, De Mimis & Pantomimis, 1714, in-8°. III. Origines lingua Italica, in fo. 1676; livre plein d'érudition, mais dans lequel il exalte trop la langue Imlienne. IV. Opuscula, à Helmfladr, 1710, in-8°. Ce favant mourut le 7 mars 1682, à 74 ans. C'étoit un homme d'une humeur douce, fincere, affable, ami de la paix; aussi l'appeloit-on le Pacificateur & le Conciliateur. Son fly le est élégant & châtié, mais sans affectation; il suit prendre le ton de son sujet, à quelques endroits près, où il imite un peu trop le ton des poètes.

VI. FERRARI (Philippe), religieux Servite, mort en 1626, est connu par une Topographie du Bréviaire Romain, & par un Didionhaire Géographique, que l'abbe Baudrand sit réimprimer en 1670, augmenté de moité. Il ne corrigea point les inexactitudes de Ferrari, & il en ajoura de nouvelles, suivant l'alage de ces compilareurs ignorants, qui joignent leurs rapfodies aux ouvrages des autres.

FERRARI, Voyet GIOLITO de Ferrari, & GALATEO.

FERRARIENSIS, Voy. III. SIL-VESTRE (François).

FERRARIIS (Jean-Pierre de), célebre docteur en droit, natif de Pavie au XIV siecle, composa, dans un âge très avancé, une Pratique de Droit, 1544, in-8°, peu connue aujourd'hui.... Il faut le distinguer d'Ant, de FERRARIIS, qui a composé en italien l'Hf-toire de la prise d'Otrante par les Tures, traduite en latin par Michel Martiano, en 1612.

FERRE (Vincent), dominicain, natif de Valence en Espagne, enseigna la théologie avec réputation à Burgos & à Rome, puis à Salamanque, où il mouret vers 1683. On a de lui des Commentaires estimés en Espagne, sur la Somme de S. Thomas, en 8 vol. in-fol. Il résout toutes les difficultés avec beaucoup de net-

teré & de précision.

FERREIN (Antoine), né à Frespech en Agenois, l'an 1693, étoit professeur d'anatomie & de chirurgie au jardin du roi à Paris, professeur de médecine au college royal, & membre de l'académie des sciences. Il prit ses degrés à Montpellier, & il étoit docteur & docte. Il eut un grand nombre de disciples. Ses Leçons sur la Médecine, & celles sur la matiere Médicale, publiées depuis sa mort, chacune en 3 vol. in-12, 1783, par M. Arnault de Nobleville, prouvent qu'il avoit bien médité fur l'art de guérir : tout y est conforme à la saine doctrine & à la plus sage expérience; point de théorie vague qui égare. Il exerça avec succès la médecine jusqu'à sa mort, arrivée à Paris le 28 févaier 1769, à 76 ans. Ses principes d'honnêteré, de justice & d'humanité, le rendirent aussi recommandable que ses ouvrages.

FERREIRA (Antoine), né à Lisbonne, publia dans cette ville en 1670 un Cours de Chirurgie, estimé, & plusieurs fois réimprimé infol. L'auteur étoit chirurgien de la chambre du roi de Portugal. Il mourut en 1677.

FERRÉOL (St.), vu/go St. For-GEOT, martyr de Vienne dans les Gaules, fut mis à mort, à ce que l'on croit, fous le regne de Dioclésien & de Maximien. Il faut le diftinguer de S. FERRÉOL, évêque de Limoges en 191, fous le regne de Chipérie I; & de S. FERRÉOL, évêque d'Ufez en 333. On a de celui-ci une Régle monafique, inférée par Holstenins dans son Codes Regularum.

FERRERA (Jean), Espagnol, entreprir par ordre du cardinal Ximenès un Traité complet d'Agriculture, il ramassa dans son ouvrage, tout ce que les anciens de les modernes avoient écrit d'important sur ce premier art du genze humain. Il y joignit ses observations particulieres, fruit d'une longue expérience. Nous avons de meilleurs livres sur cette maniere ; mais celui ci a été très-utile dans

fon temps.

FERRÉRAS (Don Juan de ), naquir en 1652, à Labaneza en Espagne. Après avoir fait ser étandes avec beaucoup de succès dans l'université de Salamanque, il chint au concours la cure de S. Facques de Talavera, dans le diocess de Tolede. Il sur transféré en suite à celle de S. Pierre de Madrad par son consesseur. Ferreus refusa, quelque temps après, deux évéinés considérables, malgré les instances que lui sit la cour de les accepter. L'académie de Madrad le choisit l'année néme à

fa fondation, en 1713, pour un de ses membres. Le roi, en confirmane un choix applaudi par tous les gens-de-lettres, l'honora de la charge de garde de sa bibliothéque. Ferreras fut très-utile à l'académie naissante, par ses lumieres. Il lui servit sur tout beaucoup pour la composition du Diesionnaire Espagnol, entrepris & publié par cette compagnie en 1739, en 6 vol. in-folio. Fereras étoit mort 4 ans auparavant, en 1735, \$ 87 ans. On a de ce savant Es-Pagnol plusieurs ouvrages de théologie, de philosophie, de belleslettres & d'histoire. Le plus confidérable & le plus connu est son Histoire d'Espagne, écrite en sa langue : elle a été traduite en françois par M. d'Hermilly, 10 vol. in-4°, Paris, 1751,

FERRERI, Voy. ORMEA.

I. FERRETI, poète & historien de Vicence dans le xive siecle, sut un de ceux qui chasserent la barbarie répandue en Europe, & qui firent renaître le bon goût. Parmi les productions de ce savant, en prose & en vers, il y a une Histoire de son temps en 7 livres, depuis 1250 jusqu'en 1318: elle est curieuse. Muratori l'a publiée dans le ixe tome des Ecrivains de l'Histoire d'Italie. On a encore de lui un Poème latin sur les beaux saits de Can de l'Estale.

II. FERRETI (Emite), né à Cassel-Franço dans le Boulonnois en 1489, secrétaire du pape Léon X, ensoite conseiller au parlement de Paris, mourut à Avignon le 14 juillet 1552, à 63 ans. Il cultiva les Muses dans le tumulte de la cour. C'étoit un homme modeste, modéré, libéral, dont tout le plaisir étoit de jouer du luth & de se promener. Il sit mettre au-dessus de la chaire

de jurisprudence d'Avignon, qu'il fit faire à ses dépens cette inscription: Peritum orno, imperitum dedecoro. On a de lui Opera Juridica, 1598, in-4°. Il avoit un grand nombre d'ouvrages en manuscrit; mais il les brûla, dit-on, dans sa dernière maladie, soit qu'ils ne fussent pas affez travaillés, soit plutôt que sa modestie voulût saire ce sacrifice à la religion.

FERRI (Paul), ministre protestant à Metz sa patrie, naquit en 1591, & mourur de la pierre en 1669, à 78 ans : on lui en trouva plus de 80 dans la vessie. Ferri étoit connu de son temps par ses écrits & par ses sermons; à présent il ne l'est plus que par la résutation que sit Bossue de son Catéchisme, publié en 1654, in-12. C'est par cette réponse que ce prélat sit son entrée dans la république des lettres. Ferri aimoit la paix, quoique ministre & controversisse.

FERRI, Voy. CIRO-FERRI....... FERRY.... & LOCRES.

 FERRIER ( Arnaud du ), professeur en droit à Toulouse, sa patrie, ensuite président aux enquêtes à Paris, & maître des requêtes, fut choisi pour se trouver en qualité d'ambaffadeur au concile de Trente. Il y soutint les intérêts de la France avec une fermeté & une vivacité qui déplurent aux prélats Italiens. Pour calmer leur ressentiment, on envoya Ferrier ambassadeur à Venife. Il y connut Fra-Paolo, & lui fournit des Mémoires pour son Histoire du Concile de Trente. Ferrier mourut garde-des-sceaux du roi de Navarre, depuis Hari IV, en 1585, agé de 79 ans, laissant quelques ouvrages. Il fit profession du Calvinisme dans ses dernieres années.

ull. FERRIER (Jess), né à Rhodès en 1619, entra chez les Jéfuites, y professa, & fut ensuite
consesseur de Louis XIV. Il mourut en 1674, à 55 ans, laissaus
un Traité sur la seience moyenne,
& des Equis contre les disciples
de Jansenius, qu'il n'aimoit pas,
& qui ne l'aimoient pas davantage.

III. FERRIER (Jérémie), miniftre Protestant, & professeur en théologie à Nîmes, embrassa la religion Catholique & devint confeiler-d'état. Il mourut l'an 1626. On lui attribue le Catholique d'Etat, 1625, in-8°.: c'est une réponfe aux calomnies que les partisans de l'Espagne répandoient contre la France. Il est encore auteur d'un Traite de l'Ante Christ & de ses marques, in-fol. Paris, 1515. Su fille fut mariée au fameux lieutenant-criminel Tardicu, qui fut assassiné avec elle par des voleurs en 1664. Son gendre & sa fille, qui étoient le prototype de l'avarice la plus fordide, font railles sans ménagement dans la Satyre des Femmes de Boileau.

1V. FERRIER (Louis), natif d'Avignon, poète François, fut mis à l'inquisition de cette ville pour cette maxime:

L'amour, pour les mortels, est le souverain bien.

Ce vers se trouve dans ses Proceptes galants; poëme qui courut manuscrit avant qu'il le publiàt à Paris en 1678, in-12. Ferrier ayant été absous par le Saint-Office à la priere de ses amis, se retira à Paris, & devint précepteur des fils du duc de St-Aignan. Il mourut en 1721, à 69 ans, en Normandie, où il avoit acheté la terre de la Martiniere. Outre ses Préceptes galants, on a de lui d'autres morquant, qui ne manquent ni d'es-

poit, ni de naturel; mais fa voifification est foible, & foe style incorrect. Ces défauts le font lestir fur-tout dans fes tragédies d'Anne de Bretagne, d'Adrafte & do Montequma. Blies furent toutes les trois représentées, & la premiere fe joue encore quelquefois. La derniere piece débutoit d'une maniere trop gigantesque, pour pouvoir se soutenir sur ce ton. On voyoit d'abordun palais d'un goût barbare, dans le fond duquel étoient des esclaves armés de flèches. Le prince Américain, tout couvert d'or & de diamants, étoit. assis sur son trone, & adressoir à 8 Caciques profternés à ses pieds, ces deux vers rapportés par Voitaire :

Levez-vous: votre Roi vous permet aujourd'hui Et de l'envisager & de parter à lui.

Cette pompeule ouverture de scene sut sout ce qui frappa dans la piece.

FERRIER, Voy. VINCENT-FER-RIER (Saint).

• FERRIERES (Claude de ), docteur en droit de l'université de Paris, sa patrie, naquit en 1639. Il professa la jurisprudence à Paris. puis à Reims, où il mousut le 11 mai 1715 à 77 ans. Ses ouvrages font oftimés, quoiqu'il zit composé la plupart pour subvenir aux besoins preffants d'une samille nombreuse. Il enrichit les libraires; mais ils ne l'enrichirent point. Les honoraires de ses livres suffisoiens à grand peine pour le dédommeger du temps qu'il sacrifioit à leur composition, quoiqu'on ne puisse pas l'accuser d'avoir pouffé ce lacrifice trop loin. Les principeux font : I. La Jurisprudence du Code, 1684, en 2 vol. in-4°. II. - da Digefte, 1688, 2 vol. ip-4°. III.

- des Novelles, 1688, 2 vol. in-40. IV. La Science des Notaires, 1771, 2 vol. in 4°. V. Le droit de Patronage, 1686, in-4°. VI. Institutions Contumieres, 3 vol. in-12. VII. Introduction à la Pratique, 1758, 2 vol. in-12. VIII. Des Commentaires sur la coutume de Paris, 2. vol. in-12. IX. Un Traité des Fiefs, 1680, in-4°. X. Le Recueil des Commentateurs de la Couzume de Paris, 1714, en 4 vol. in-fol.... Le Dictionnaire de Droit, 1771, 2 vol. in-4°. est de Claude-Joseph son fils, qui a été doyen des professeurs en droit dans l'université de Paris. Si le pere ne parvine pas à la fortune, ce n'est pas qu'il n'eut reçu de la nature les dons de la figure & de l'esprit; mais ils étoient déparés par une hauteur incommode, par une prévention outrée pour ses sentiments, & par la manie de critiquer ceux des autres.

FERRON (Arnauld du), con-Seiller au parlement de Bordeaux, fa patrie, est auteur d'une Consinuation en latin de l'Histoire de Paul Emile; de savantes Observazioas furles lois, & d'autres ouvrages qui lui ont affuré le surnom d'Atticus, que lui donna Scaliger. Il fut employé dans les grandes affaires, & mourut en 1563, à 48 ans. Sa continuation de Paul Emile, imprimée à Paris chez Vascofan, 1555, in-8°, est ample, fans être trop longue. Elle s'émend depuis le mariage de Charles VIII jusqu'au regne de Frangois I. Les anecdotes qu'il rapporte sont curieuses, & ses details fort exacts. Son pere étoit audi conseiller au parlement.

FERRY (Jean Baptifie), pretre, de la sociétélittéraire-militaire, né à Befançon, mort au mois d'avril 1756, âgé de plus de 60 ans, étoit chanoine prébendier de l'église de Ste. Magdeleine en cette ville. On a de lui plusieurs Livres d'Eglise, à l'usage du diocese de

Befançon.... Voyet FERRI.

FERTÉ (Henri de Sennecterre, dit le Maréchal de la ), d'une maifon très - ancienne d'Auvergne, étoit fils de Henri de Sennecterre. lieutenant-de-roi en Champagne, & ambailadeur extraordinaire en Angleterre. Il donna des preuves de fon courage au siège de la Rochelle en 1626, & ensuite à l'attaque du Pas-de-Suze, au fecours de Cafal, à la prife de Moyenvic, à celle de Trèves, & à la bataille d'Avesnes. Il n'étoit alors que colonel; il fut fait maréchalde-camp fur la brèche de Hefdin, pour avoir défait le fecours que les ennemis vouloient y jeter. Il se fignala à la bataille de Rocroi, & fur-tout à celle de Lens. Il défit le duc de Lorraine, & lui tua près de 2000 hommes au combat de St-Nicolas, en 1650. Devenu maréchal de France le 5 janvier 1651, if fauva Nanci peu après, & prit, la même année, Chasté, Mirecourg & Vaudrevange. Sa valeur & fon expérience éclaterent encore en 1653. 1655, - 5.7 & 58. H prit, dans ces deux dernieres années, Montmidi & Gravelines. Le maré chal de la Fené mourut en 1681. à 82 ans, chevalier des ordres du roi. Sa femme, Magdeleine d'Angennes, morte en 1714, à 85 ans. a donné lieu à un petit Roman, qui porte son nom, & qui se trouve avec ceux de Buffi... Son fils Henri-François, duc de la FERTÉ, mort en 1703, n'a pas laissé de postérité masculine. Tandis qu'il fer voit fous fon pere, on présenta' à celui-ci un mémoire des provifions que le fils avoit fait faire pour la campagne. C'étoient des truffes, des morilles, & toutes les choses nécolluires pour faire d'excellents ra-

goûts. Le maréchal jeta le mémoire avec indignation. « Ce n'est pas ainfi, die il, que nous avons fait » la guerre. De la groffe viande » apprêtée simplement, c'étoient-» là tous les ragoûts. Dites à mon D fils (ajouta t-il en s'adressant au n maître-d'hôtel) que je ne veux b entrer pour rien dans une dén pense aussi solle & aussi indigne » d'un homme de guerre ». Il étoit très-attaché à la discipline; mais il étoit vain & présomptueux. Il ne pouvoit souffrir les succès de Turenne, qu'il étoit incapable d'égaler, quoiqu'il eût d'ailleurs du mérite. Malgré la violence de son humeur, il étoit fort empressé à faire sa cour, & ce fut en partie ce qui contribua à l'élever aux dignités.

FERTÈ-IMBAUT, ) le Maréchal de la) Voy. 111. ESTAMPES.

FERTÉ, (Martin-Dominique) Imprimeur de Pomer, mort dans sette ville en 1752, âgé d'envison 80 ans, est auteur de la Science - Pratique de l'Imprimerie; St-Omer, 1723, in-4°: ouvrage curieux, qui renserme tout ce qui regarde cet art.

FERVAQUES, Voyet HAUTE-

FERUS, Voyer SAUVAGE.

I. FESTUS-POMPEIUS, (Sentus) célebre grammairien, abrégea le Traité de Verrius-Flaccus, DE verborum fignificatione. Cet Abrégé, très-utile suivant Scaliger, a été donné au public par Dacier, ad usum Delphini; à Paris, 1681, in-4°; & à Amsterdam, 1699, in-4°. Cette derniere édition ne vaut pas relle de Paris.

H. FESTUS, (Porcius) proconful & gouverneur de Judée vers l'an 61 de J. C., fit citer St Paul à son tribunal, lorsqu'il étoit à Césarée. Cet apôtre en ayant appelé à César, Festus le lui renvoya, n'esant pas le condamner, quoiqu'il eût déjà reçu une somme d'argent pour n'être pas savorable à St Paul.

FETI, (Dominique) peintre Romain, disciple de Civoli, forma fon goût fur les ouvrages de /sles Romain. Il allia une grande maniere & un coloris vigoureux, à une pensée fine, à une expression vive, & à une souche spirituelle & piquante. Le cardinal Ferdiaced Gonzague, depuis duc de Mantoue. l'employa à orner son palais, & lui auroit fait un fort heureux, fi la débauche ne l'eût enlevé en 1624. à 35 ans. Les dessins de ce peintre Sont d'un grand goût & très-rares. Il laissa une sœur qui se sit religieuse. Elle peignoit fort bien. Le couvent où elle entra fut orné de ses tableaux; elle en fit aush pour les autres maisons religieuses de Mantoue.

FEU, (François) docteur de Sorbonne, naquit à Maffiac en Anvergne, l'an 1633. Il fut grand-vicaire de Rouen, sous M. Colbert, puis curé de St-Gervais à Paris en 1686. Dans ces deux places, il se fit généralement estimer des grands & des petits, rempliffant, avec use approbation générale, les devoirs de curé & ceux de docteur. Li monrut le 26 décembre 1699, à 66 ans. On a de lui les deux premiers volumes (in - 4°, 1692 & 1695) d'un Cours de Théslogie, qu'il n'eut pas le temps d'achever.

FEU - ARDENT, (François) cordelier, né à Coutance en 1541, docteur de Sorbonne en 1576, étoit un ligueur outré. Comme il avoit un tempérament tout de feu conformément à fon nom, il déclama violemment en chaire contre Henri III. & Henri IV. Son zele contre les novateurs tenoit de la fureur. Il mourut en 1610, à 69 ans, à

FEV 617

Bayeux, & non à Paris, comme le dit Bayle; laiffant : I. Des Traisés de Controverse, pleins de bile & de turlupinades. Il se plaisoit à multiplier les erreurs des Calvimifes, puisque dans l'article seul de la Trinité, sur lequel ils sont d'accord avec nous, dit Niceron, il leur en trouve jusqu'à 174. II. Des Commentaires sur plusieurs livres de la Bible. III. Des Editions de quelques Ouvrages des Peres & des Scholastiques. Feu-Ardene prit des sentiments modérés sur la fin de fes jours; & il fut auffi ardent à la concorde (dit l'Etoile), qu'il l'avoit été à la discorde,

FEVERSHAN, (Louis de Du-RAS, comte de) chevalier de l'ordre La Jarretiere, commandoit l'armée de Jacques II, lorsque le prince d' Orange fit sa descente en Angleterre, l'an 1688. Le comte, abandonné de son armée, licencia le peu de soldats qui lui étoient restés attachés. Ce fut le motif dont se serwit le prince d'Orange, pour faire metere en prison ce fidele serviteur, prétendant qu'il n'avoit pu licentier une armée royale fans fa permiffion. Il obtint pourtant sa liberté dans la fuite, & mourut à Londres, à l'âge de 71 ans, en 1709, avec une grande réputation de bravoure.

FEUILLADE, (La) Voyez Au-BUSSON, nº II.

FEUILLEE, (Louis) minime, affiocié de l'académie des sciences, botaniste du roi, naquit à Mane en Provence, l'an 1660. Il entreprit, par ordre de Louis XIV, plusieurs voyages dans les disférentes parties du monde. Il sir honneur au choix du monarque. Ce prince le gracista d'une pension, & lui sit construire un observatoire à Marseille. Le Pere Feuillée, use par les satigues de ses courses savances, mourut dans cette ville en

1792, à 72 ans. Un air modeste & simple relevoit beaucoup le mérite de ses connoissances. On a de lui un Journal des Observations Physiques, Mathématiques & Botaniques. faites sur les côtes de l'Amérique méridionale & à la Nouvelle-Espagne; Paris, 1714 & 1725, 2 vol. in-4°. Ce Journal, écrit durement, mais austi exact que curieux, peut fervir de modele aux voyageurs, & de flambeau à ceux qui navigent en Amérique. Au retour de la Mer du Sud, le Pere Feuillée présenta au roi un grand volume in folio, où il avoit deffiné, d'après nature, tout ce que ce vafte pays contient de plus curieux. Cet ouvrage intéreffant est en original dans la bibliothéque du roi, de même que le Journal de son voyage aux Canaries, pour la fixation du premier Méridien; il a sjouté à la fin l'Histoire abrégée de ces Hes.

FEUILLET, (Nicolas) chanoine de St-Cloud près de Paris, prédicateur apostolique, & d'une morale sévere jusqu'au rigorisme, mourut à Paris le 7 septembre 1693, agé de 71 ans. On a de lui (in-12, 1702) l'Histoire de la Converston de Chanteau, cousin-germain de Caumartin, conseiller - d'état. Feuillet en avoit été le principal instrument. Cette histoire édifiante, & réimprimée plusieurs fois. est très-répandue. On a encore de lui des Leures qui peignent les sentiments de religion dont il étoit pénétré; & une Oraison sunebre de Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans.

FEUQUIERES. Voyez III. PAS.

I. FEVRE, (Jean le) avocat au parlement, & rapporteur-référendaire en chancellerie, fous Charles V, roi de France, est auteur d'un poème moral, intitulé: Le Respit de la Mart, 1533, in-8°, gothique,

Il y en a encore une édition de Paris, 1506, in-4°.

II. FEVRE, (Raoul le) chapelain de Philippe, duc de Bourgogne en 1364, est aureur du Recueil des Histoires Troyennes, assez rare, quand les éditions sont du xvi secle, in-so. Celles du xvi quoique aussi bonnes, ne sont pas recherchées.

III. FEVRE, (Jacques FABRI, ou le ) surnommé d'Etaples [ Stapulensis], du lieu de sa naissance au diocese d'Amiens, vint au monde vers l'an 1435. Il fit ses études dans l'université de Paris, & y professa ensuite les belles-lettres & la philosophie. C'étoit encore le regne de la plus barbare scholastique. Le Févre sut s'élever au - dessus des chicanes de l'école. Il fut un des premiers qui inspirerent le goût des études solides, & en particulier de celle des langues meres. Guillaums Briçonna, évêque de Meaux, le choisit pour son grand-vicaire en 1523; ce prélat ayant été accufé de favoriser les novateurs, le Févre fut obligé de le quitter, pour n'être point la victime de l'injuste persécution qu'on lui avoit suscitée. Il se retira à Strasbourg, & de-là à Paris, où il fut nommé précepteur du troisieme fils de François I, (Charles, duc d'Orléans, mort en 1545). La reine Marguerite, sœur de ce prince, mena le Fêvre à Nérac, en 1530 : c'est-là que cet habile homme finit ses jours en 1537, dans un âge fort avancé. On dit que le jour de sa mort, en dinant avec la reine Marguerite & quelques autres favants que cette princesse invitoit souvent chez elle, il parut trifte pendant le repas, & versa même des larmes. La reine lui ayant demandé la raison de sa tristesse, il répondit que l'épormité de ses crimes le jetoit dans ce chagrin, « Je fuis,

n dit-il, âgé de cent & un ans: n j'ai toujours vécu d'une maniere » très-chafte. A l'égard des autres » passions qui précipitent les hom-» mes dans le désordre, je sens n ma conscience assez en repos; » mais je compte pour un très-» grand crime, qu'ayant coanu " la vérité, & l'avant enseignée n à plusieurs personnes qui l'ont n scellée de leur propre sang, » j'aie eu la foiblesse de me tenir » dans un afile loin des lieux où » les couronnes des marrys se " distribuoient ". La reine, qui étoit fort éloquente, le raffura; il fit son testament de vive voix, s'alla mettre fur un lit, & y fut trouvé mort peu d'heures après. La reine le fit enterrer fort honorablement sous le même marbre que elle s'étoit destiné. Les principaux fruits des veilles de ce savant, sont: I. Un Traité des trois Mazdeleises. II. Un Pseautier en 5 colonnes, Paris, in fol. 1509, avec des noces peu estimées. (Voy. I. ETIENNE). III. Des Commentaires sur les Fseaumes, sur l'Eccléfiaste, sur les Evangiles, sur S. Paul, &c. savants, mais mal digérés & mal écrits. IV. Agones martyrum menjis Januarii, in fol. (sine loco & anne), mais du commencement du xvie. siecle. V. Une Version françoise de toute la Bible, imprimée à Anvers en 1530, — 34, — 41, in-f<sup>o</sup>; & en 1728, en 4 vol. in-3°. L'édition de 1534, revue par les docteurs de Louvain, est la plus correcte, la plus exacte & la plus rare, parce qu'elle fut supprimée. Cette traduction, fon fentiment fur la monogamie de Suc. Anne, & sa distinction des Trois Maries, fouleverent beaucoup de docteurs contre le Fèrre; ce qui l'obliges de se contredire dans le traité De duplici & unica Magdalena, in-4. bont bronnet da, du bonnost tontenit qu'il y en avoit deux, ou une seule. A force de varier & de retourner cette question, il l'a si bien embrouillée, qu'on ne sait point ce qu'il en pensoit. On le persécuta vivement alors pour des choses qui, à présent, feroient bien moins de sensation.

FEVRE, Voyet Fabricius.... CAUMARTIN,.... CHANTEREAU.... ORMESSON.. PLANCHE.. ST-MARC. MATHOU... & II. MOULIN à la fin.

IV. FEVRE, (Gui le) fieur de la Boderie, né dans la terre de la Boderie en basse-Normandie, l'an 1541, favant dans les langues Orientales, eut beaucoup de part à la fameuse Polyglone d'Anvers, confiée aux soins d'Arias Montanus. Si on l'en croit, celui-ci n'y contribua pas autant qu'on le pense communément. Le Fevre passa avec un de ses freres à Anvers, pour l'exécution de ce grand ouvrage. Il y travailla longsemps & revint en France, apporzant pour tout fruit de fes travaux, beaucoup de farigues & quelque peu de réputation. A son retour, il fut secrétaire du duc d'Alençon, frere du roi Henri III; fut mal payé comme à Anvers, & alla mourir à la Boderie en 1598, à 57 ans. On a de lui plubeurs quyrages en vers & en prose. Il méloit aux épines de l'étude des langues, les fleurs de la poësie. Il eut de son semps une affez grande réputation dans ce dernier genre; mais, à l'exception de quelques pieces, où l'ob trouve une certaine nauveté qui plaît, malgré la barbarie du langage, tout ce qui nous reste de Ini est du plus mauvais goût : style empoulé, phrases inintelligibles, comparaisons forcées, expressions basses, allusions puériles, jeuxde - mots ridicules, plaisanteries

Nicéron, (Mémoires, tome 38°) qui donne le catalogue de ses ennuyeuses productions. Voyet X. André.

V. FEVRE de la Boderie. (Antoine le) frere du précédent, fut employé par Henri IV & par-Louis XIII dans des affaires importantes. Il eut la qualité d'ambaffadeur à Rome, dans les Pays-Bas & en Angleterre. Jacques I lui fit présent d'un bassin de vermeil, enrichi de pierreries, avec ces mots: JACQUES, Roi de la Grande-Bretagne, à Antoine de la Boderie. Le prince de Galles lui donna un diamant d'un grand prix; & les seigneurs d'Angleterre ajouterent à tous ces présents 150 haquenées, que la Boderie distribua, à son retour, à ses amis. Il n'en réserva qu'une seule, que Henri IV lui demanda. Il n'est pas juste, lui dit ce bon prince, que je fois le feul de vos amis qui n'ait point de part à vos libéralités. La Boderie fut très-utile à ce monarque, fur - tout dans l'affaire du maréchal de Biron, dont il découvrit les intelligences à Bruxelles. Il mourut en 1615. à 60 ans. Il avoit époufé la sœur du marquis de Feuquieres, gouverneur de Verdun, dont il eut deux filles: l'une mourut fort jeune, & l'autre épousa M. Arnaud d'Andilly en 1613, auquel elle apporta. la terre de Pomponne. On a de lui un Traité de la Noblesse, traduit de l'italien , de Jean - Baptifte Nenna . imprimé en 1583, in-8°. On a publié en 1749 ses Leures & ses. Negociations, 5 vol. in-12. Il passe aussi pour l'un des auteurs du Catholicon.

Ini est du plus mauvais goût: style empoulé, phrases inintelligibles, comparaisons forcées, expressions basses, allusions puériles, jeux-de - mots ridicules, plaisanteries services, On peut consulter le P.

VI. FEVRE, (Nicolas le) né à Paris en 1544, se creva un ceil en taillant une plume. Cet accident n'interrompit point ses études. Il commença celle du droit à Tou-louse, Le Fêvre avoit dès-lors le

moût de l'antiquité; il entreprit le voyage de Rome pour le perfectionner. De retour en France, il Le livra aux douceurs de l'étude, tandis que la plupart des gens-delettres de Paris, furieux comme le vulgaire, s'abandonnoient à tous les emportements du fanatisme. Henri IV, étant enfin paisible possesseur de sa couronne, choisit le Fêrre pour précepteur du prince de Condé; & après la mort de ce grand roi . la reine lui confia l'éducation de Louis XIII. Il mourut 26 mois après, le 3 novembre 1612, à 69 ans. Quoique le Ftere ent travaillé toute sa vie, il n'ambitionnoit point le titre d'autour, ou peut être il craignoit les écueils de cette profession. Ses Opuscules furent publiés à Paris en 1614, in-4°, par le Begue. On y apperçoit un critique exact, sans être trop hardi; judicieux dans fes conjecsures, & juste dans ses raisonnements. Son flyle eft pur, net & concis. Si fes talents le firent eftimer, fon caractere ne le fit pas moins aimer; il étoit humain, doux, communicatif. Il vécut dans la retraite avec la politesse d'un courrifan, & à la cour, avec la Simplicité d'un folitaire. Voyez II. LENGLET, no xvII de les ouvrages.

VII. FEVRE, (Tannegui le) mé à Caen en 1615, se fit de bonne heure un nom par ses succès dans l'étude du Grec & du Latin. Le cardinal de Richelieu le gratifia d'une pension de 2000 liv., pour avoir l'inspection sur les ouvrages imprimés au Louvre. Cet illustre rémunérateur des gens-de-lettres se proposoit de le faire principal d'un college, qu'il devoit ériger sous le nom de Richelieu. Sa mort ravit ce nouveau bienfait aux favants, & à le Fêvre un protecteur. Tannegui se voyant sans ressources, se fit Protestant, & eut une ciasse

d'humanités à Saumur, qui affurt sa vie dans ce monde, mais non pas fon falut dans l'autre. Plus philosophe que Huguenot, dit l'auteur du Siecle de Louis XIV. il méprisa ceux de sa secte, & vécut permi eux. Son mérite fut bientot connp. Il avoit non - seulement l'art d'ôter les épines des érudes, mais encore le talent d'y répandre des agréments. On lui envoya des. jeunes gens de toutes les provinces du royaume & des pays etrangers. Les théologiens, les professeurs même se faisoient un plaifir & un honneur d'affister à ses leçous. En 1672, il fe préparoit à quitter Saumur pour paffer à Heidelberg, lorfqu'une fievre continue l'emporta le 12 septembre, à 57 ans. Le Fêrre étoit homme de plaisir, & il n'éparguoit rien pour satisfaire fes goûts. Il se parfumoit comme un petit-maftre. Il lui manquoit, à la vérité, cet ait aisé du grand monde: mais il réparoit ce défaut par la délicateffe de son esprit. Les fruits de sa plume sont : I. Des Notes fax Anacréon; Lucrece, Virgile, Horace, Térence, Phedre, Locgin , Ariftophane , Elien , Apollodore , Eutrope, Aurelius, Vidor, Desys d'Alexandrie, &c. Le Fêvre commente ces auteurs, non en pefant érudit, mais en homme qui connoissoit toutes les délicatesses des langues, & qui en possédoit l'esprit. II. Deux volumes de Leures, 1659 & 1665, in-4°. Hl. Les Vica des Poëses Grecs, en françois, in-12. dont la meilleure édition est celle qu'en a donnée Rolland, à laquelle il a ajouté ses remarques. IV. Des Poësies Grecques & Latines, dignes des meilleurs fiecles. Son poëme d'Adonis, & ses Fables de Lockman, peuvent être comparés à ce que l'antiquité nous a laiffé de plus excellent. Le latin de le Fêvre eft pur, poli, délicat, mais pas tont

à fait exempt de gallicismes; tant il est difficile d'écrire purement une Langue morte! V. Des morceaux de Platon & de Plutarque, qu'il a traduits & accompagnés de notes. Son françois n'a pas les grâces de son lana; on voit un homme de college, qui fait des efforts pour prendre le ton d'un homme du monde. Il veut mêler le férieux de Balzac avec l'enjouement de Voiture, & les gâte tous les deux. Son sa-Voir n'étoit pas ce qui le rendoit le plus estimable; c'étoit sa probité, la simplicité, & son attachement inviolable à ses amis. Dans le temps que Pellisson étoit prisonnier d'état, il eut le courage de lui dédier son Lucrece. Outre madame Dacier, sa fille, il eut un fils. auteur d'un petit Traité paradoxal, fous ce titre : De futilitate Poetices, 1697, in-13.

VIII. FEVRE, (Nicolas le ) célebre chimiste du dernier socle, démonstrateur de chimie au jardin royal des plantes de Paris, fut appelé en Angleterre, pour diriger un laboratoire de chimie, que Cher-Les II avoit formé à St-James, l'une de fes maisons royales. Ce prince l'accueillit avec distinction. On a de lui une Chimie théorique & pratique, en 2 vol. in-8°, dont la 3° édition parut en 1664. On croit que l'auteur mourut peu de temps après. Son livre est un des premiers où l'on ait établi des principes & raffemblé les découvertes faires sur la chimie. La précision avec laquelle il décrivit tous les procédés de cette science, & l'exaczitude qu'il met dans le compte qu'il rend des expériences, le font encore rechercher. Il étois grand admirateur de Paracelse, & il crovoit avoir trouvé, comme lui, un secret pour rendre la jeunesse & la vigueur aux animeux décrépis. Il avoit, dit-on, donné ce le-

cret au célebre Boyle, avec lequel il étoit fort lié; mais ce favant ne le reçut, fans doute, que comme tant d'autres remedes, débicés par le charlatamisme ou par l'enthousisseme.

IX. FEVRE, (Claude le) peintre, né à Fontainebleau en 1633, more à Londres en 1675, à 42 ans, fie les premieres études de fon artdans les galeries & les salles de Fontainebleau. Il se mit ensuite sous in discipline de le Sueur & de le Brun, Ce dernier ayant vu quelques Poreraite de sa main, lui conseilla de s'appliquer à ce genre de peinture. Le Fêvre acquit, en effet, un taleus fupérieur pour failir la restemblance, & le caractère, en quelque forte, de la personne qu'il représentoit. Sa touche est vraie & spirituelle, fon coloris frais & piquant. Le roi & la reine voulurent être peints par cet excellent artifle, qui depuis fut très employé à la cour. Le Fèvre passa en Angleterre, & fie dans ce royaume plusieurs Tebleaus, qui lui acquirent beamcoup de réputation & de richefses. Il a traité, avec succès, quelques sujets d'histoire. On a gravé d'après ce maître. Il a lui-même gravé plufieurs Portraits à l'eauforte. François de Troys a été son éleve.

X. FEVRE, (Rolland le) autre peintre, natif d'Anjou, morren Angleterre en 1677, excella à faire des charges.

XI. FEVRE, (Jacques le) docteur de Sorbonne, grand-vicaire de Bourges, né à Coutances au milieu du xVII° fiecle, s'est fais, un nom par d'excellents ouvrages ou'il a publiés pour la défense de l'Eglise. Les principaux sont: I. Entretiens d'Eudone & d'Euchariste sur l'Asianisme & sur l'Histoire des Lonoclastes du P. Maimbourg, jesuite, 1674, in-12; cet ouvrage, solidement écrit,

sit du bruit dans son temps. II. Moeiss invincibles pour convaincre eeux
de la Religion Prétendus-Résonnée;
Paris, 1682, in-12. III. Nouvelle
Conférence avec un Ministre, touchant
les causes de la séparation des Prorestants, 1605, in-12: ce livre eut
un grand succès. IV. Instrudions
pour consirmer les nouveaux Conversis
dans la soi de l'Eglise. V. L'AntiJournal des assemblées de Sorbonne;
c'est un ouvrage plein d'esprit &
d'une sine critique, &c. Ce savant
ecclésiastique mourut à Paris l'an
1716.

XII. FEVRE, (Jacques le), jéfuite, ne à Glajon, village du Hainaut, mort à Valenciennes le 20 avril 1755, fut préfident du féminaire archiépiscopal de Cambrai. établi à Benvrage, près de Valenciennes. Il forma ses éleves au favoir & à la piété. Ce jésuite est connu des théologiens par deux ouvrages, où il combat les incrédules avec succès. Le 1er est son Traité de la véritable Religion, conere les Athées, les Déifles, &c. Paris, 1744, in-12: & le 2 est intitulé : BAYLE en petit, ou Anazomie des Ouvrages de ce Philosophe; Paris, 1747, in-12. C'est une des meilleures réfutations de ce Fameux sceptique, & elle peut être lue avec fruit.

XIII. FEVRE, (André le) avocat, né à Troyes en 1717, étoir parent de M. LE FEVRE, néveu du célebre Houdar de la Mone. Son oncle ayant perdu la vue, appelà ce dernier auprès de lui, & il sut son lecteur & son secrétaire. Il s'acquitta de ces deux émplois avec une affiduité & un zele, qui lui mériterent les étoges de toutes les ames honnêtes. Les siaisons de parenté & d'amitié qu'André le Févre avoit avec cet homme estimable, lui procurerent, à Patis, des amis & contra de la contra d

des protecteurs. Il fit des vers ; mais ce talent, qui n'étoit en lui que médiocre, ne menant point à la fortune, il se chargea de plusieurs éducations. Il avoit tout ce qu il falloit pour faire de bons éleves. « Sén tieux, froid; compaffé des l'en-» fance (dit M. Grofley), il étoit n pétri de tous les principes de n droiture, de probité, d'intégrité, > de veriu que l'on admire chez les n anciens philosophes: principes n héréditaires, & fortifiés par la » lecture & la méditation. En un n mot, il étoit tel qu'il s'eft point » lui-même, à fon infu, dans l'ar-» ticle Gouverneur qu'il a fourni à » l'Encyclopédie». Il monrut à Patis le 25 février 1768, à 51 ans, aprés avoir passé ses dernieres aunées dans des infirmités continuel. les. Nous avons de lui les Mémoil res de l'Académie des Sciences de Troyes, 1744, in-80; reimptimes en 1756 & en 1763, en 2 parties, in-12. Cet ouvrage, auquel 16 favant & ingénieux M. Grofley & eu part, est dans le gout des Methanasiana. Il y a des choses trèsagréables, & des recherches caticules:

I. FEVRET , (Charles) n€ à Semur en 1583, fut avocat au parlement de Dijon des l'âge de 14 ans, & mourut dans cette ville le 12 20út 1661, à 78 aus. On a de lui un Traité de l'Abus, composé à la priere de Louis II, prince de Condé, & dont la meilleure édition est de Lyon, 1736, en 2 vol. in fo, avec des notes du célebre Gibert & de Brunet, avocat. Ferret approfondit cette matiere; & fon ouvrage, nécessaire aux canoniftes, est le fruit des plus longues recherches. ( Voy. HAUTESERRE). On a encore de lui l'Histoire de la sédition arrivée à Dijon en 1630, is-8°; & d'autres ouvrages en profe & on vers larins. Il avoit pris pour devile: Conscientia virtuti satis am-

plum theatrum est.

11. FEVRET DE FONTETTE, (Charles-Marie) arriere petit fils du précédent, né à Dijon en 1710, fut reçu conseillet au parlement de cette ville en 1736. Quatre années employées à la discussion d'un procès criminel, qui intéressoit la sureté publique de la Bourgogne, lui mériterent de la cour, en 1751, une pension de 1200 livres; & il en Obtint une seconde, de même somme, en 1770. Il s'étoit attaché, pendant une longue suite d'années, à raffembler une nombreufe collection d'ouvrages & de morceaux, tant imprimés que manuscrits, sur l'Histoire de France. Son dessein étoit de donner au public une nouvelle édition de la Bibliothéque Hifsorique de la France, du P. le Long. C'est par les augmentations confidérables qu'ont produites ses recherches & fes travaux, que cet ou vrage, qui ne formoit qu'un feul vol. in-fol. en 1719, est devenu un répertoire immense en 4 vol. in-fol., non-compris les Tables qui en composent un 5°. Ce magistrat, auffi recommandable par ses qualirés sociales, que par ses lumieres dans la jurisprudence, son zele pour la patrie, & fon amour pour les lettres, est mort directeur de l'académie de Dijon le 16 février 1772, à 62 ans. Il avoit été recu. l'année précédente, membre de l'académie des belles-leures de Paris. M. de Barbeau des Bruyeres, auquel il avoit remis son manuscrit dès 1764, a présidé à l'édition de l'ouvrage, dont l'auteur ne wit que les deux premiers volumes.

I. FEYDEAU, (Matthieu) né à Paris en 1616, docteur de Sorbonne, théologal d'Alet, ensuite de Beauvais, mourut en exil à Annonai dans le Vivarois le 24 juilles 1694, à 78 ans. Son attachement au grand Arnauld lui avoit occafionné beaucoup de tribulations. On a de lui . I. Des Méditations sur la providence & la miséricorde de Dieu, sous le nom du Sr de PRESSIGNI.
in-12. II. Le Catéchisme de la Grâce, 1659, in-12, qui fut imité par Samuel Desmarêts; & d'autres ouvrages.

II. FEYDEAU DE BROU, (Henri) évêque d'Amiens, de la même famille que le précédent, mort le 14 juin 1709, Agé de 53 ans, se signala par sa charité, pans son zele & ses lumieres. On a de lui: 1. Une Leure latine à Innocent XII, contre le Nodus pradefeinationis du cardinal Sfondrate. II. Une Ordonnance pour la juridicion des Evêques & des Curés, contre le P. des Imbrieus, jéfuire. III. Une Leure au sujet de la Leure à un Curieus sur d'anciens Tombeaux découverts en 1977,

FIACRE, (Saint) étant venu d'Irlande en France, St Faron, évêque de Meaux, lui donna un lieu folitaire où il bâtir un Hôpital, dans lequel il recevoit les paffants & les étrangers. Il mourut vers l'an 670.

FICHARD, (Jean) jurisconsulte de Francsore sur le Mein, sa patrie, syndic de cette ville, y mourte en 1581, à 70 ans. Il savoit les langues & l'histoire du droit. On a de lui: I. Onomasticon philosophico medico-synonymum, 1574, in-8°. Il. Concilium matrimoniale, 1580, in-solio. III. De cautelis, 1577, in-solio. IV. Vica Virorum qui eruditione claruerunt, in-4°. V. Vica Jurisconsultorum, 1565, in-4°, &c.

FICHET, Voyer FISCHET & GAGUIN.

FICIN, (Marsile) chanoine de Florence sa patrie, savant dans

les langues Grecque & Latine, naquit en 1433. Il professa la philosophie dans l'univerfité de Florence. Il eut une foule de disciples, car, quoiqu'il adoptat les réveries de l'astrologie judiciaire, manie qui lui étoit commune avec les philosophes de son temps; il avoit d'ailleurs du mérite. Il dut à la libéralité des Médicis, des retraites agréables auprès de Florence. Il y paffoit le plus long-temps qu'il pouvoit, avec des amis choisis, qui philosophoient & qui partageoient avec lui les charmes de la raison & de la solitude. Ficia avoit besoin de l'air de la campagne. Son tempérament étoit mélancolique, sa santé délicate, & il ne la conservoit que par des attentions presque superstitieuses : il changeoit jusqu'à fix ou sept fois de calote par heure. La nature étoit trop foible chez lui, pour qu'elle ne succombât point, malgré toutes les attentions de l'art. Il mourut en 1499, à 66 ans. Ses Ouvrages ont été recueillis à Bale en 1591, en 2 vol. in-fol. On y voit des Traductions affez peu fidelles d'auteurs Grecs. de Platon, de Plotin, dont il vouloit faire des Chrétiens; des Ecrits de physique, de métaphysique, de morale ; des Leures en 12 livres, imprimées léparément; Venile, 1495, in-fol. rares : ainsi que son édition de la Philosophie Platonicienne, imprimée à Florence, in fo, 1482.

FIDDES, (Richard) écrivain poli & favant théologien Anglois du XVIII fiecle, est auteur d'un Corps de Théologie; de la Vie du Cardinal Wolfey; d'une Eptire fur l'Iliade d'Homere, adressée au docteur Swift; d'un Trait de Morale, & d'autres ouvrages.

FIDELE-CASSANDRE, Voyet CASSANDRE, nº v.

FIDERI, empereur du Japon,

fils & succeffeur de Taiko, en 1398. Ongoschio, son tureur, lui enleva sa couronne, après l'avoir obligé d'épouser su fille. Fideri leva une puissante armée contre l'usurpateur; mais celui-ci plus heureux le réduisit à s'enfermer avec sa semme & les seigneurs de son part à dans un palais, où il sit mettre le seu.

FIDIUS, Voyez DIUS FIDIUS: FIELDING, (Henri) fils d'un lieutenant-général, vit le jour dans le comté de Sommerset, le 22 avril 1707. Il fut d'abord élevé dans la maison paternelle par LE précepteur, dont il a peint fi vivement & si agréablement le caractère sous le nom supposé du ministre Tradiber, dans fon roman de Joseph Andrews. On l'envoya ensuite au college d'Etton, où il vécut dans la plus grande intimité avec d'illustres condisciples, tels que mylord Linleton, Mrs Fox & Pitt. Né avec une imagination vive & même libertine, il s'abandonna, à l'âge de 20 ans, tellement à la débauche, qu'il altéra la santé & sa médiocre fortuge. Il partages fon temps entre Bacchus & Apollon, Vénus & Minerye. Ses diffipations n'altérerent jamais son goût pour l'étude & fa paffion pour la limérature. A 30 ans , il époula Mifs Graddock, beauté célebre du comeé de Salisbury. Sa dot fut bientôt confumée dans les plaifirs. Fielding voulut suivre le barreau; muis la goutte qui l'affaillit toutà-coup , l'obligez d'abandonner cente carriere, à laquelle il étoit d'ailleurs peu propre. La compofition de dix-huit Comédies ou ferces, & de plusieurs Romans, & la place de Juge-de-paix dans le comté de Middlesex, surent ses ressources contre l'indigence. Une maladie de langueur, qui l'affligeoit depuis quelque temps, l'engages d'aller,

d'aller, en 1753, en Portugal, pour y rétablir sa santé; mais ne s'y trou-🐧 int pas mieux, il vint mourir à Londres en 1754, dans la 48° an-Bée de son âge. Il s'étoit remarié, & il eut de sa seconde semme quatre enfants, très-bien élevés, graces Bux bienfaits d'un ami généreux du pere. Fielding étoit d'un tempérament robufte. Sa taille excéd it fix pieds. Ses Passions, ses defirs, sa senfibilité étoient extrêmes. Conftant & ardent en amimé, il étoit véhément dans la haime; mais il sut en modérer les emportements dans la fociété & dans ses écrits, avec tout le ménagement qu'exige la décence. Gai, franc, fociable, généreux, il prodiguoit son bien à ses amis, & donnoit la préférence à ceux que la fortune avoit maltraités. Les maux de sa famille étoient les siens, & il fut également bon époux & bon pere. Il auroit encore mieux métité ces titres, s'il n'avoit pas été trop fouvent ausi imprudent que prodigue. Quand la fortune fut devenue meilleure sur la fin de ses jours, au lieu de se livrer à une Lage économie, il employa son revenu à entretenir une table auffi délicate qu'abondante. Dans un pays & dans un fiecle irreligieux, les intérèrs de la religion furent toujours sacrés pour lui. Il aima trop les plaisirs, mais il ne fut jamais vicieux par caractere. Son difcernement fin & prompt lui faisoit démêler, à travers les replis les plus cachés du cœur humain, l'amourpropre, la fausseté, la vanité, l'avarice, l'amitié intéressée, l'ingrazizude & l'inertie de l'ame; il les combattoit avec les traits de la plai-Santerie la plus amere & quelquefois la plus heureuse. La plupart de ses Romans sont traduits en françois: Tom-Jones, en 4 vol., graduit par M. de la Place; Amé-Tom. III.

lie, en 3 vol., par Mde Riccoboni's les Aventures d'Andrews, par l'abbé des Fontaines, 2 vol.; Roderic Randon, 3 vol. in - 12; Mémoires du Chevalier de Kilpar, 2 vol in-12. Les Comédies de Fielding ne sone pas du premier mérite ; elles offrent pourtant des scenes agréables, & quelques ridicules nouveaux, peints avec vérité, avec énergie & d'une maniere originale. Quant à ses Romans, on y trouve de belles situations, des sentiments touchants, d'excellents caracteres. dont quelques - uns sont neufs; mais l'auteur prodigue trop les réflexions, les digressions, les portraits bas & les menus détails. On a corrigé une partie de ces défauts dans les traductions françoifes, du moins dans celle d'Amélie. Tom-Jones a ésé réduit de 6 vol. à 4. Cependant ce Roman, fuivant M. de la Harpe, est le livre le mieux fait de l'Angleterre. a L'idée pre-» miere fur laquelle tout l'ou-» vrage eft bari, eft en morale un » trait de génie. Des deux prin-» cipaux acteurs qui occupent la » fcene, l'un paroît toujours avoir » tort, l'autre toujours raison s » & il se trouve à la fin que le » premier est un honnête homme. & l'autre un fripon. Mais l'un, » plein de la candeur & de l'étour-» derie de la jeunesse, commet » toutes les fautes qui peuvent » prévenir contre lui. L'autre. » toujours maître de lui même, se » fert de ses vices avec tant d'a-» dresse, qu'il sait en même temps » noircir l'innocence & en impo-» ser à la vertu. L'un n'a que des » défauts, il les montre & donne » des avantages sur lui; l'autre a » des vices, il les cache & ne fait » le mal qu'avec sûreré. Ce con-» trafte est l'histoire de la société. » Tous les personnages sont des » originaux supérieurement tra-

» cés, que vous retrouverez tous » les jours dans le monde, & que » l'auteur peint, non par l'abon-» dance des paroles, mais par la » vérité des actions ». Le fil de l'intrigue principale passe à travers les événements épisodiques, sans que jamais on le perde de vue; & le dénouement est aussi bien sufpendu, que bien amené. Fielding donna, pendant quelques mois, une espece de Journal de morale. qui avoit les imperfections de ses Romans. & n'en avoit pas les beautés. C'étoit un tas d'observations faites à la hâte, & pour ainsi dire dans les rues, cousues à des lieux communs, fatyriques & moraux. Le recueil de ses Ouvrages a été imprimé à Londres, en 8 volumes in-8°.

FIENNE, (Robert de) vieux guerrier, qui fut honore de l'épée de connétable en 1356; mais le roi Charles V, voulant gratifier du Cuefelin de cette charge, de Fienne donna sa démission en 1370. Sa famille a subsisté jusqu'à nos jeurs.

FIENUS, (Thomas) d'Anvers. né en 1566, fut médecin du duc de Baviere, puis professeur en médecine à Louvain, où il mourut en 1631, à 64 ans. On a de lui : I. De viribus imaginationis, in-8°. 11. De formatione & de animatione fatus, in-8º. III. Apologia pro libro praced., in 8º, 1619. IV. De cauteriis, in-So. V. Libri Chirurgici , 1649, in-40; & d'autres livres, bien reçus dans leur temps. Son pere, Jean FIENUS, médecin à Anvers, mort à Dordrecht en 1585, donna un traité De flatibus humanum corpus molestantibus, 1582, in - 8°, curieux.

FIESQUE, (Jean-Louis de) comte de Lavagne, d'une des plus grandes familles de Gènes, naquit avec des qualités qui auroient pu lui pro-

curer une vie heureuse. La grad & la nobleffe brilloient dans fa per fonne. Magnifique jusqu'à la pro fusion, sa générosité prévenoit l desir de ses amis & surpassoit l'attente des étrangers. A une adrefil infinuante, il joignoit des maniq res aimables & une affabilité fam affectation. Mais, fous les dehon de la douceur, il czchoit une am birion inquiete & infatiable, & un esprir ennemi de toute subordina tion. La haute fortune d'André Doria excitoit sa jaloufie; il se ligua d'abordavec les Franç, qui vouloient recouvrer Gènes. Un des conjurés lui avant fait comprendre que c'étoit l'entreprise d'une ame lache, d'aimer mieux affurer sa parrie à des étrangers, que de la conquérir pour lui même, il travailla à s'en rendre maître. Fiefque dit à la femme Eléonore Cibo : Madame, ou . vous ne me reverrez jamais, ou vous verrez dans Genes tout au deffons de vous. A l'entrée de la nuit du 1et janvier 1547, les conjurés commencerent à executer leur projet. Ils s'etoient déjà rendus maîtres de la Darsène, lieu où font les ga-, leres, lorfque la planche, fur laquelle le comte paffoit pour entrer dans une galere, s'étant renverfée, il tomba dans la mer & se noya, à l'âge de 22 ans. La mort : du chef ralentit l'ardeur des conjurés, & la république fut sanvée. On punit le crime de Fiesque sur la famille; elle fut bannie de Gènes jusqu'à la 5° génération, & son palais sut rasé. Le cardinal de Paq a donné l'Histoire de cette Conjura. tion, in-8°, 1665. Cet ouvrage n'est qu'une espece d'abrégé de l'Histoire de la même confpiration publiée en italien par Mascardi. & traduite en françois par Fontesy Su-Géneviere, 1639, in-8°... Voja I. DORIA, à la fin.

FIEUPET, (Gaspard de) set-

tur de Ligny, confeiller au parsent de Toulouse sa patrie, ente chantelier de la reine Marieurese d'Autriche, & conseiller tat, mourut aux Camaldules de nsbois en 1694, à 67 aus, sans ffer d'enfants. Il a laissé queles petites Pietes de Poesse, rébdues dans divers recueils. On lit avec plaifir, pour la délicale, la légéreté & le naturel qui legaeat. L'Epitaphe de St-Pavin de ce nombre. (Voyez à l'art. -PAVIN ) Sa Fable, fur-tout, milée Ulysse & les Syrenes, est estimée.

·雅UX,(Jacques de) docteur \* maison de Navarre, se fit montre par son talent pour la rédication, qui lui mérita l'évêsede Toul en 1676. Il y publia, année suivante, des Statuts Sydaux, qui, depuis, ont servi de igle à ce diocese. Il fit de frésentes visites pastorales, & toumrs avec grand fruit. Son zele, i douceur, fon éloquence, lui ignerent tous les cœurs. Ce dimpafeur fut recu par-tout com-Bil méritoit, avec des témoignais unanimes d'estime & de conmee, fur-tout dans la Vosge, l'on n'avoit point vu d'évêque Imémoire d'homme. Il avoit une gacité finguliere pour la décision \* Cas de conscience; & il puia, en 1679, un Ecrit fur l'Um, qui fut très-utile dans fon dioie, où ce vice avoit jeté de proindes racines. Il mourut à Paris ses les sentiments de la plus tenre piéré.

FIGULUS, Voy. NEGIDIUS.

FILASTRE, (Guillaume) évême de Tournai dans le xv1º fiecle, ôm nous avons une espece de hronique, que les curieux de tout 1 qui concerne l'Histoire de Frant 1 recherchent encore, quoique trannée. Elle fut imprimée l'an 1517, en 2 vol. in f. On a encore de lui, La Toison d'Or; Paris, 1530, 2 vol. in f.

FILEPIQUE, Voya Philip-

PIQUE.

FILESAC, (Jean) docteur de Sorbonne & curé de St-Jean-en-Grève, mourut à Paris sa patrie, doyen de la faculté de théologie, le 27 mai 1638, à 52 ans. Il a composé plusieurs ouvrages sur des matieres eccléfiastiques & profanes, remplis d'une érudition assommante. Ce n'est qu'un amas de passages, qu'il joint les uns aux autres par quelques réflexions, sans beaucoup d'ordre ni de méthode. Il passe du sacré au profane, fait de longues digressions écrites très durement, & lasse son. lecteur en l'instruisant. Ses principaux ouvrages font: I. Un Traité de l'autorité des Evéques; Paris. 1606, in-80. II. Un autre du Carème. III. De l'origne des Paroisses. IV. Des Traités de la Confession auriculaire, de l'Idolatrie, & de l'Origine des anciens Statuts de la Faculté Paris. Ils sont réunis sous le titre d'Opera pleraque; Paris, 1621, in 80, & font recherchés.

FILICAIA, (Vincent de) poëte Italien, fénateur de Florence sa patrie, né en 1642, & mort le 27 septembre 1707, à 65 ans, fut membre de l'académie de la Crusca & de celle des Arcades. Ses Poësies, publices, en 1707, in fo, par fon fils, réimprimées à Venise, 1747, 3 vol. in 12, font délicates, & respirent le ton d'un homme qui vit dans le grand monde. Il n'étoit pas riche: Christine, reine de Suède, fachant qu'il avoit de la peine à faire subsister sa famille, lui fit du bien; & sa générosité sut d'autant plus louable, qu'elle voulut qu'on l'ignorat entiérement. Voy. l'éloge de ce poëte

dans les Vies des Arcadi de Crefcim-

FILLASSIER, (Martin) prêtre Parisien, mort le 13 juillet 1733, à 56 ans, sut curé de campagne, & ensuite chapelain des Dames de Miranion. Il est auteur d'un ouvrage plein d'onction, intitulé: Sentiments chrétiens propres aux Personnes instrmes, in-12.

I. FILLEAU DE LA CRAISE, Voy. 1. CHAISE (Jean de la).

II. FILLEAU, (Jean) professeur en droit & avocat du roi à Poitiers, mort, dans un âge avancé, en 1682, est principalement connu par la Relation juridique de ce qui s'est paffé à Poitiers touchant la nouvelle doctrine des Janfenistes, in-8°. C'est une Relation connue sous le nom de la Fable de Bourgfontaine. Filleau raconte sérieusement que fix personnes, qu'il n'osé désigner que par les lettres initiales de leurs noms, s'étoient affemblées, en 1621, pour délibérer sur les moyens de renverser la religion. & d'élever le Déssme sur ses ruines. Les Jésuites n'ont pas laissé de faire imprimer, en 1756, La Réalité du projet de Bourgfontaine, a vol. in . 12. Leurs adverfaires leur répondirent par La Vérité & l'Innocence victorieuses de la Calomnie, ou Huit Lettres sur le projet de Bourgfontaine, 1758, en 2 vol. in-12. La Réalité avoit été condamnée au feu par arrêt du parlement de Paris du 21 avril 1758, comme contenant des impostures réfutées depuis long-temps. On a encore de Filleau : L. Les Arrêts nosables du Parlement de Paris, 1621, 2 vol. in fol. II. Les Preuves hifsoriques de la Vie de Ste Radegonds. III. Traité de l'Université de Poitiers.

FINÉ, (Oronce) né à Briançon en Dauphiné l'an 1494, fut choisi par François I pour professer les mathématiques au college royali S'étant opposé, avec quelques autres de ses confreres de l'université, au Concordat, il fut mis en prison 1518, & y étoit encore en 1524: mais il obrint enfin son élargissement. Il avoit beaucoup de génie pour la mécanique : il fit une horloge d'une finguliere invention. On a de lui plusieurs Or vrages de Géométrie, d'Opeique, de Géographie & d'Astrologie, réunis en 3 vol. in fol., 1533, -- 42 & -- 56. ( Voy. v. CLAUDE). Il étoit fort attaché à l'astrologie, & plus qu'un géometre n'auroit du l'être; mais, on l'a déjà dit, la géométrie laisse l'esprit comme elle le trouve. Finé mourut très-pauvre, le 6 octobre 1555, à 61 ans, de douleur de n'avoir pas obtenu les récompenses que la cour lui avoit promifes. Il laiffa sa femme chargée de fix enfants. Le fouvenir du mérite du pere fit pour eux. ce que son mérite même n'avoit pu faire : ils trouverent divers Mocenes qui leur procurerent des places. Les beaux esprits chargerent le tombeau de Fini de vers & Copitaphes. Il avoit pris pour devile: Virescit vulkere vir-TUS; apparemment pour faire allofion à la prison & aux persécutions de ses envieux. Voy. BRIAK-VILLE.

FINIGUERRA, Voy. MASO. FIORAVENTI, (Ridolpho) Voy. Alberti, n° v.

FIORI, (Mario di) peintre, Voya Mario Nuzzi.

FIOURELLI, (Tiberio) actes de l'ancienne troupe Italienne, connu fous le nom du Vieus Seramouche, mourut le 8 décembre 1694, à 88 ans. Il n'avoit quint le théâtre que cinq ans avant mort; & il avoit encore tant l'agilité, qu'il donnoit un fousse avec le pied, Louis XIV s'amustal.

beaucoup de ses grimaces: un jour que le dauphin, encore enfant, poussoit des cris qu'on ne pouvoit appaiser, Scaramouche le prit entre ses bras, & lui fit des mines si plaisantes, qu'il le sit rire,

& l'appaifa.

FIRENZUOLA, (Ange) poëte Florentin', & religieux de la congrégation de Vallombreuse, avoit auparavant exercé la fonction d'avocat à Rome, sous le nom de Nannini, qui étoit celui de sa famille. Il fut connu & estimé du pape Clément VII, qui prenoit plaisir à la lecture de ses ouvrages. Il mourut à Rome peu après 1545. Il a beaucoup écrit en vers & en profe. L'édition de ses Œuvres dans ce dernier genre, à Florence, 1548, in-8°; & celle de ses Poesses, 1549, in-8°, font recherchées. Sa traduction de l'Asne d'Or; Venise. 1567, in-8°, est rare. On trouve quelques Capitoli de lui, avec ceux du Berni. Il a auffi fait quelques Comédies: Il Lucidi; Firenze, 1549, in-8°. La Trinuzia, 1551, in 8°. Son Discours des Animaux a été traduit en françois; Lyon, 1556, in-16, & par la Rivey, 1579, in-16. Son Discours de la beauté des Dames l'a été par J. Palet; Paris, 1578, in-8°.

FIRMICUS MATERNUS, (Julius) fit paroître, fous les enfants de Conflantin, un excellent traté De la faussei des Religions profanes. L'auteur, en montrant la vanité de l'idolàtrie, établit divers points de la religion Chrétienne. On a publié cet ouvrage avec le Minutius Felix de Leyde, en 1672, in-8°; &t en 1609, avec les notes de Jean Wouver. On lui attribue encore VII Livres d'Aftronomie, imprimés par Alde Manuce, en 1499, in-f°; mais cette derniere production paroît être d'un autre Julius Firmicus,

qui vivoit dans le même temps. Elle est pleine de réveries.

. FIRMILIEN, évêque de Césarée en Cappadoce, ami d'Origène, prit parti pour Se Cyprien, dans la difpute sur la rebaptifation de ceux qui avoient été bap:ifés par les hérétiques. Il écrivit sur cette question une Lettre à St Cyprien , dans laquelle toutes les raisons qui pouvoient autoriser la pratique des Eglifes d'Afrique, sont exposées avec force. Firmilien préfida, en 264, au premier concile d'Antioche, contre Paul de Samofate. Il étoit près de se rendre à un second fynode, où cet hérétique opiniatre devoit être anathématife: mais il mourut en chemin l'an 269. Le Ménologe des Grecs fait mention de lui comme d'un Saint.

FIRMIN, nom de 4 Saints évêques; le 1<sup>st</sup>, évêque d'Amiens, fut marryriféau 111° fiecle; le 2<sup>s</sup>, évêque de la même ville, au 1v° fiecle; le 3<sup>s</sup>, évêque d'Uzès; & le 4°, île Mende.

FIRMIUS, (Marcus) homme puiffant de Séleucie en Syrie, le fit proclamer empereur en Egypte, pour venger la reine Zénobie, dont il étoit ami. Aurelien marcha contre lui, le prit prisonnier; & après lui avoir fait fouffrir toutes forces de tourments, il s'en défit tout-àfait en 273. C'étoit un homme d'une taille gigantesque & d'une force furprenante. On l'appeloit le Cyclope. On frappoit (dit-on) fur sa poitrine, comme sur une enclume, fans qu'il en reffentit aucune douleur. Le commerce immense qu'il faisoit avec les Sarrafins & les Indiens, lui avoit acquis une grande considération dans l'Orient.

FIRMUS, général des Maures en Afrique, frere de Gildon, se révolta contre Valentinien I l'an 375 de Jesus-Christ. Après avoir commis de grands ravages, il sut contraint de s'étrangler lui - même, pour ne pas tomber vis entre les mains des Romains. Voy. ROGAT & GILDON.

I. FISCHER ou Fisher, (Jean) né au diocese d'Yorck vers 1455, docteur & chancelier de l'université de Cambridge, enfin précepteur de Henri VIII, ne voulut pas reconnoître son éleve pour ches de l'Eglise Anglicane, lorsque ce prince se sépara de Rome pour une maîtresse. Certains membres du elergé lui avoient proposé, quelque temps avant, de supprimer les petits monafteres; ce prélat s'opposa fortement à leur dessein. Il prévit très bien que ce seroit montrer au roi un moyen pour. parvenir à la suppression des abbayes les plus confidérables. Il leur conta, à ce sujet, l'apologue de la Coignée, « qui demanda à une fow rêt une petite branche d'arbre » pour se faire un manche; des » qu'elle l'eut obtenue, elle s'en » fervit pour détruire la forêt mê-» me ». Henri le trouvant contraire à toutes ses idées, le fit mettre en prison; & ayant appris que Paul III lui préparoit un chapeau de cardinal, il dit, en se moquant du pape : Qu'il envoie son chapeau de Cardinal quand il voudra; je ferai enforce que, quand il arrivera, la tête pour laquelle il est destiné ne subsiste plus. En effet , Henri fit aussitôt faire le procès à ce vénérable vieillard, qui eut la tête tranchce le 21 juin 1535. Son âge de 80 ans, & les services qu'il avoit rendus à ce monarque, auroient dû lui épargner une mort fi cruelle. Fifcher avoit un grand fens & un jugement très-solide. Il fut un des meilleurs controversistes de son

temps; (Voy. CHILLINGWORTH > Toutes les Œuvres ont été publiées, en un vol. in fol., à Wirtzbourg, en 1597.

II. FISCHER, Voy. PISCATOR III. FISCHER, (Marie) file célebre, l'une des Saintes du Quakérisme, fit une action fi surprenante, qu'elle ne fera crue que par ceux qui connoissent de quoi le fanatisme est capable. Ayant conçu le dessein de prêcher les dogmes des Quakers jusque dans 12 com du grand-Seigneur, elle traverse seule l'Italie, & s'embarque pour Smyrne dans un vaisseau de sa nation. Le contul Anglois de cerre ville n'eut rien de plus presse, que de renvoyer cette folle. On la fit reconduire à Venise. Désespérant de se rendre par mer à l'endroit de sa mission, elle s'y rend par terre. Mahamet IV, un des plus barbares empereurs qu'aient eus les Ottomans, auprès de qui elle se fraya un accès, fut tenté de la punir de fa hardiesse; mais ses gestes, son ton & ses expressions lui apprizent bientôt que ce n'étoit qu'une extravagante, qu'il falloit renvoyet dans son pays. Cet ordre fut exicuté. La missionnaire, de recour, fut reque avec enthoufialme par ceux de sa secte, & mariée à un de leurs principaux prophetes. Cétoit Gail-Lume Barlee, homme favent, & qui vint, divon, en France prêcher le fanatisme aux Protestants en Languedoc.

FISCHET, (Guillaume) docheur de Sorbonne, recteur de l'univerfité de Paris en 1467, appela, 2 ans après [ de concert avec Jean de la Pierre fon ami], Martin Cramq, Ulric Gering & Michel Friburge, Imprimeurs Allemands, lefquels mirent fous presse les premiers livres qui aient été imprimés en France, Fischet s'opposta au dessem de Louis XI, qui vouloit faire prendre les armes aux écoliers. Il alla à Rome avec le cardinal Bessarion, en 1470. Le pape Sixte IV le combla d'honneurs, & le sit son camérier. On a de Fischet une Rhétorique & des Epîtres, dont le style est audessus de son siecle; elles furent imprimées en Sorbonne, in-4°, l'an 1471.

FISEN, (Barthélemi) jéfuite de Liége, né en 1591, mort le 26 juin 1649, publia des ouvrages remplis de recherches, mais quelquefois dénués d'une faine critique. I. Origo prima festi Corporis Christi; Liége, 1628, in 12. II. Historia Ecclesia Leodiensis; Liége, 1696 in fo. III. Flores Eccl: sia Leodiensis; Lille, 1647, in fo. Ce dernier ouvrage renferme les Vies des Saints du diocese de Liége.

FITADE, Voy. PHEBADE.

FITE, (Jean de la) ministre de la religion Prétendue-Réformée, matif de Béarn, d'une famille noble, fortit de France pour cause de religion. Après avoir achevé ses études en Hollande, il devint ministre de l'Eglise Françoise de Holtzappel, puis de celle de Hanau, où il mourut en 1737. Son ouvrage le plus connu est intitulé: Eclaircissement sur la matiere de la Grâce, & sur les devoirs de l'Homme, 2 vol. in-8°.... Il ne faut pas le confondre avec fon aïeul Jean de la FITE, ministre de l'église de Pau, dont on a des Sermons & des Traités de Controverse.

I. FITZ-JAMES, (Jacques de) duc de BERWICK ou BARWICK, étoit fils naturel de Jacques V, duc d'Yorck, depuis roi d'Angleterre, & d'Arabelle Churchill, foeur du duc de Marleborough. Telle fut l'étoile de cette maison de Churchill, (dit le président de Montesquieu), qu'il en sortit deux hommes, dont l'un, dans le même temps, sut dessiné à

ébranter, & l'autre à soutenir les deux grandes monarchies de l'Europe. Le duc de Berwick naquit en 1671, à Moulins, où sa mere le mit au monde en revenant des eaux de Bourbon. Il porta les armes dès sa plus tendre jeunesse. Il se trouva en 1686 au siège de Bude, où il fut bleffé, & à la bataille que le duc de Lerraine gagna fur les Turcs, à Mohatz, en 1687. Le jeune Berwick fignala fa valeur dans cette journée. Jacques Il ayant été chassé de son trône par son gendre, en 1688, Berwick le suivit en France, lieu de son asile. Il repassa ensuite en Angleterre, pour commander en Irlande, pendant l'absence de mylord Tyrconel, qui en étoit viceroi. Il se distingua, l'an 1690, au siège de Londonderri, & à la bataille de la Boine, où il eut un cheval tué sous lui. Berwick ne montra pas moins de bravoure dans le cours de cette guerre, & pendant les premieres campagnes de la suivante. Louis XIV lui donna, en 1703, le commandement général des troupes qu'il envoya à Philippe V. La cour d'Espagne (dit Montesquieu), étoit infectée par l'intrigue. Le gouvernement alloit très-mal, parce que tout le monde vouloit gouverner. Tout degénéroit en tracasseries; & l'un des principaux articles de sa mission étoit de les éclaireir. Tous les partis vouloient le gagner, il n'entra dans aucun; & ne regardant les intérêts particuliers que comme des intérêts particuliers, il ne pensa qu'à la monarchie. En une seule campagne, il se rendit maitre d'une foule de places & de forteresses. Rappelé en France, il se mit à la tête des troupes destinées contre les fanatiques des Cevener. Après avoir réduit ces rehelles, il alla mettre le siège devant Nice, s'en rendit maître le 14 novembre . 632

1705, & soumit tout le comté. Cette campagne lui mérita le bâton de maréchal de France : dignité à laquelle il fut élevé le 15 février 1706. Le roi l'ayant nommé, la même année, pour commander les troupes en Espagne, il arrêta les progrès des ennemis victorieux. Les Portugais avoient pénétré jusqu'à Madrid. Le maréchal, par sa sagesse, sans livrer une seule bazaille, fit vider la Castille aux ennemis, & renvoya leur armée dans le royaume de Valence & d'Aragon. Il les y conduifit de poste en poste, comme un pasteur conduit des troupeaux. Cette campagne, déjà si glorieuse par la capacité qu'il y montra, en prépara une seconde non moins remarquable. Il gagna, le 25 avril 1707, la bataille importante d'Almanza sur Gallowai, lui tua 5000 hommes, fit 9000 prisonniers, prit 120 drapesux & toute l'artillerie. Cette journée assura le trone à Philippe V. Ce prince récompensa le vainqueur comme le méritoient de fi grands services : il le créa duc de Leiria & de Xerica au royaume de Valence, & le fit chevalier de la Toison d'Or : il attacha à son duché une grandesse de la premiere classe, que le maréchal céda à fon fils du premier lit, qu'il avoit eu de fon mariage avec l'héritiere de la maison de Veraguas en Portugal. Berwick soutint la gioire qu'il s'étoit acquise à Almanza, par la prise de Barcelone le 12 septembre 1714; il étois alors généralissime des armées d'Espagne. La mort du roi de Pologne, Auguste II, ayant rallumé la guerre en 1733 entre l'Empire & la France, le maréchal de Berwick, nommé général des troupes de France en Allemagne, alla mettre le siège devant Philisbourg. Un coup de canon termina sa glorieuse carriere le 12

FIT

juin 1734, à 63 ans; la place ne fut prife que le 12 juillet suivant. La France perdit, dans le même temps, ses deux plus grands genéraux, Berwick & Villars; ils avoient tous les deux, dans un degré éminent, le talent de la guerre. C'est aux maîtres de l'art à décider par quel endroit ils fe distinguoient l'un & l'autre. Le talent particulier du maréchal de BERWICK, (dit Montesquien), étoit de faire une guerre défenfive de relever des choses désespérées, & de bien connoître toutes les ressources qu'on peut avoir dans les malheurs. Il falsoit bien (ajoure le même écrivain) qu'il sentit ses forces à cet égard : Je lui ai fouveut entendu dire, que la chose qu'il avoit toute sa vie la plas souhaitée, c'étoit d'avoir une bonne place à défendre. Si de l'homme public nous paffons à l'homme privé, nous trouverons encore à louer. » Son air froid, " un peu sec, & même quelque-» fois un peu sévere, faisoit que » quelquefois il auroit semble un » pen déplacé dans notre nation, » si les grandes ames & le mérite » personnel avoient un pays. Il n ne savoit jamais dire de ces » choses qu'on appelle de jolics n chofes.. Il étoit, fur-tout, exempt » de ces fautes sans nombre que continuellement » commettent " ceux qui s'aiment trop euxn memes. S'il n'avoit pas trop " bonne opinion de lui, il n'avoit » pas non plus de méfiance : il se » regardoit & se connoifsoit avec " le même bon sens qu'il voyoit » toutes les autres choses. Il ai-» moit ses amis. Sa maniere étoit " de vous rendre des fervices fans " vous rien dire; c'étoit une maie » invisible qui vous servoit. D » avoit un grand fonds de relin gion. Jamais homme n'a micax " fuivi ces lois de l'évangile qui

FIT se conteent le plus aux gens du » monde. Enfin, jamais homme » n'a tant pratiqué la religion, & » n'en a si peu parlé. Il ne disoit » jamais de mal de personne; austi » ne louoit-il jamais les gens qu'il » ne croyoit pas dignes d'être » loués. Il haissoit ces disputes » qui, sous prétexte de la gloire » de Dieu, ne sont que des disputes » personnelles. Les maiheurs du " roi, fon pere, lui avoient ap-» pris qu'on s'expose à faire de » grandes fautes, lorsqu'on a trop » de crédulité pour les gens mêmes » dont le caractere est le plus » respectable. Personne n'a donné » un plus grand exemple du mépris » qu'on doit faire de l'argent. " Il avoit une modestie dans ses » dépenses qui auroit dû le rendre » très à son aise; car il ne dépen-» soit en aucune chose frivole. » Cependant il étoit toujours ar-» riéré, parce que, malgré sa » frugalité naturelle, il dépensoit > beaucoup dans fes commandements. Toutes les familles An-> gloifes ou Irlandoifes, pauvres, m qui avoient relation avec queln qu'un de la mailon, avoient n ne espece de droit de s'intro-D duire chez lui; & il est fingulier D que cet homme, qui savoit mettre un fi grand ordre dans n son armée, qui avoit tant de n jufteffe dans fes projets, perdit m tout cela quand il s'agissoit de » ses intérêts particuliers. Il n'étoit » point du nombre de ceux qui, 20 tantôt fe plaignent des auteurs » d'une difgrace, tantôt cherchent n à les flatter. Il alloit à celui m dont il avoit sujet de se plaindre, D lui disoit les sentiments de son » cœur; après quoi il ne disoit >> rien... Jamais rien n'a mieux représenté l'état où se trouva la 20 France à la mort de Turenne, ma que la confirmation produite

» par la nouvelle de la mort du n maréchal de Berwick. Tous deux n ils avoient laissé des desseins » interrompus; tous les deux une » armée en péril; tous les deux » finirent d'une mort qui intéresse » plus que les morts communes. » Tous les deux avoient ce mérite n modefte pour lequel on aime n à s'attendrir, & que l'on aime » à regretter. Il laissa une semme » tendre, qui a passé le reste de » sa vie dans les regrets, & des D enfants qui, par leur vertu. » font mieux que moi l'éloge de » leur pere. (EUFRES posthumes n de Montesquieu, pag. 228 & n fuiv.) n. Voyez les Memoires de Bernick, en 2 vol. in-12, par l'abbé de Margon. Le maréchal de Berwick fut marié deux fois, & il laiffa des enfants de l'un & de l'autre mariage.

11. FITZ - JAMES, (François duc de) fils du précédent, naquit à Saint-Germain en Laye le 9 janvier 1709, renonça aux dignités de son pere, dont il avoit la survivance, pour embraffer l'état eccléfiaftique. En 1727 il fut abbé de S. Victor, évêque de Soissons en 1739, & mourut le 19 juillet 1764, dans fa cinquante cinquieme année. Sa régularité, son Instrucsion pastorate contre le P. Berruyer, & son Rienel, dont les instructions font imprimées en 2 & en 3 vol. in 12, l'ont fait placer au rang des bons évêques de ce fiecle. Il joignoit aux vertus épiscopales la bonté, l'affabilité & les qualités du cœur les plus recommandables. C'est ainsi, du moins, qu'en ont jugé ceux qui l'approchoient de prés. Les Jésuites n'en ont pas toujours parlé de même; mais ces Peres l'ayant compromis dans une occasion importante, lorsque Louis XV fut malade à Metz, il régna depuis entr'eux & ce prélat une

mésintelligence qui produisit quelquesois de l'animosité. On a publié ses Expres possiblemes, 1769, 2 vol. in-12, avec sa vie à la tête de ce recueil; & un 3° vol. sous le titre de Supplément, 1770, in-12.

FITZ-MORITZ, (Jacques) génie turbulent & factieux, voulut en 1579 faire une révolution en Angleterre, pendant les orages qu'excitoient les Catholiques d'Irlande, fous le regne d'Elizabeth. S'étant mis dans la tête de détrôner la reine, à quelque prix que ce fût, il s'adressa d'abord à Henri III, toi de France, & aux Guises, pour avoir des troupes, & promit de leur foumettre l'Irlande & l'Angleterre. Son projet ayant été rejeté à cette cour comme le rêve d'un cerveau exalté, il ne renonça pas pour cela à ses idées ambitieuses : il passa à Rome, où il trouva plus d'accueil. Deux prêtres, (Nicolas Sanderus & Alan), l'un Anglois, l'autre Irlandois, l'introduisirent auprès du pape Pie V, qu'il féduisit par les promeffes les plus brillantes. Fitz-Moritz, muni d'un étendard que le pape bénit lui-même, & de lettres de recommandation, passe en Espagne, & y obtient sept compagnies de Basques : fort de ce secours, il se rend en Irlande, & aborde dans la presqu'île de Kerrey. Là il fit bénir, par des prêtres de sa suite, un emplacement, & y éleva un fort sous lequel il mit ses vaisseaux à couvert. Mais ils furent aussi-tôt attaqués par Thomas Courtenay, qui avoit son quartier près de cet endroit; il s'en rendit maître, & ferma, par ce moyen, le chemin de la mer à Fitz - Moritz. Les Espagnols surent fort consternés de cet échec : au lieu de ces troupes nombreuses que les prêtres Irlandois leur avoient promises, ils ne voyoient de tous

désespérante; & ils se repentirent bientôt de leur crédulité. Cependant Fitz-Moritz, pour les raffurer, leur faisoit espérer qu'ils recevroient dans peu du secours. Il tenta même de faire soulever les paysans de l'Ultonie & de la Connacie, deux provinces de l'Irlande; mais ce fut inutilement : les paylans tournerent leurs armes contre le chef rebelle, tuerent la plupan de ses gens, & lui-même reçut une balle dans la tête, qui le recverfa fur la place. Son corps fut mis en pieces; & sa tête, plattée au bout d'une pique à la porte de la ville de Kilmalock, servit d'épouvantail à ceux qui seroient tentés de l'imiter. [Article communiqué, & tiré de l'Histoire Ecclesiastique du P. Fabre, livre 175.

FIZES, (Antoine) celebre médecin de Montpellier, sa patrie, mourut dans cette ville, en août 1765, à 75 ans. La fuculté de médecine le compte parmi les professeurs qui ont le plus servi à la faire fleurir. Il éclaira la pratique de son art par une théorie lumineuse. Nous avons de lui pluseurs ouvrages qui lui ont fait un nom en Europe. Les principaux font: I. Opera Medica, 1742, in-4°. IL Leçons de Chimie de l'Université de Monepellier, 1750, in - 12. IIL Tradatus de Febribus, 1749, in-12. Cet excellent ouvrage a été traduit en françois, 1757, in-12. IV. Tradatus de Physiologia , 1750, in-12. V. Plufieurs Differsations fur diverses matieres de médecine. science que l'auteur possédoir à un degré supérieur. C'étoit l'Hippocrate de Montpellier. Il joignoit une grande simplicité de mœurs à des connoissances très-étendues & très-variées. Voy. sa Vie, par M. Efteve , 1765 , in-8°.

promises, ils ne voyoient de tous FLACCILLE, (Ælia FLACCIL-côtés qu'une solitude affreuse & LA) fille d'Antoine, préset des

Gaules & ensuite consul Romain, naquit en Espagne, & sut mariée à Théodose, lorsqu'il n'étoit encore que particulier. Elle reçut le titre d'Auguste, quand elle monta avec lui sur le trône de Constantinople. Elle contribua beaucoup, par fon zele, à la destruction de l'idolâtrie & à la propagation du Christianisme. Elle avoit toutes les vertus que cette religion inspire : bienfaisante avec discernement, simple dans ses manieres, & modeste avec un extérieur plein de dignité, elle portoit Théodose à l'indulgence, à la clémence & au foulagement de ses sujets. Ses incommodités l'ayant obligée d'aller prendre les eaux dans un village de la Thrace, elle y mourut en 388. Elle fut mere d'Arcadius & d'Honorius. L'église Grecque l'a élevée au rang des Bienheuroux. S. Grégoire de Nysse prononça fon oraifon funebre.

I. FLACCOURT, (F.... de) directeur général de la compagnie Françoise de l'Orient, avoit commandé, en 1648, une expédition dans l'île de Madagascar : expédition malheureuse, ainsi que toutes celles qui l'avoient précédée; mais qui nous a procuré une Histoire très - détaillée de cette Ile , qu'il avoit bien étudiée pendant dix ans de séjour sur les lieux. Il la fit imprimer à Paris, en 1 vol. in-40, avec des figures dessinées & gravées par lui-même; & la dédia au furintendant Foucquet, qui avoit le principal intérêt dans la compagnie des - lors formée pour les Indes Orientales.

II. FLACCOURT, Voy. BRET. FLACCUS ILLYRICUS, Voyez FRANCOWITZ.

FLACÉ, (Réné) curé de l'églife de la Couture dans un faubourg du Mans, né à Noyen fur la Sarte, à 5 lieues de cette ville, F L A 635

en 1530, vivoit encore en 1581. Il y a de lui, outre plufieurs pieces de théâtre, divers autres ouvrages en profe & en vers; & fur-tout un Poëme latin fur l'origine des Manceaux, qu'on peut voir dans la Cosmographie de Bellesoret. La Croix-du-Maine dit qu'il étoit poète, théologien, philosophe, historien; qu'il favoit bien la musique, & qu'il prêchoit avec succès; mais il faut observer que la Croix louoit un de ses compatriotes dans un temps où nous n'avions rien de bon.

FLAMAND, (Le) Voy. Ques-

FLAMEEL, Voy. BARTIOLET. FLAMEL, (Nicolas) natif de Pontoise, exerça la prosession d'écrivain à Paris. Il étoit né sans biens : on le vit tout à-coup riche pour un homme de son état. Il n'eut de richesses que pour les malheureux. Il foulagea la veuve & l'orphelin, fonda des hôpitaux, répara des églises. Naudé attribue sa fortune (qui n'étoit pas aussi confidérable qu'on l'a dit) à la connoissance qu'il avoit des affaires des Juifs. Il ajoute que lorsqu'ils furent chassés de France en 1394, & que leurs biens furent acquis au roi, Flamel traita avec leurs débiteurs pour la moitié de ce qu'ils devoient, & leur promit de ne pas les dénoncer. Ce conte est très-bien réfuté par Se-Feix, dans le ter vol. de ses Essais sur Paris.... Paul Lucas, le plus menteur des voyageurs, raconte férieusement qu'un Dervis l'avoit affuré que Flamel n'étoit pas mort; qu'on avoit enterré un morceau de bois à sa place, & qu'il étoit aux Indes dans le temps qu'il écrivoit. Quel roman! Flamel mourut à Paris, & fut enterré au cimetiere des Saints Innocents. Quant à l'origine de sa fortune, on peut croire qu'il la

dut à la connoissance qu'il avoit des principes du commerce, dans un temps où tout le monde les ignoroit. Il vivoit encore en 1399. Voyez sur cet homme singulier, l'Histoire critique de Nicolas Flamel & de Pernelle sa femme, recueillie ZAdes anciens, qui purifient l'origine & la médiocrité de leur fortune; à Paris, chez Desprez, 1761, in-12. Cet ouvrage est de M. l'abbé Villain. On a faussement attribué 2 Flamel un Sommaire Philosophique, en vers, 1561, in-8°; & un Traité de la Transformation des Métaux, 1628, in 8°. On joint à ces deux livres, l'Explication des Figures hiéroglyphiques que mit Flamel au Cimetiere des Innocents, in-40 , Paris , 1682 .... Voyez I. SI-FESIUS.

I. FLAMINIO, (Marc-Antoine) maquit dans le sein des lettres, à Imola, de Jean-Antoine Flaminio, dont nous avons divers ouvrages en vers & en profe. Le fils eut les goûts du pere, & le surpassa. Le cardinal Farnese, dont il étoit le bel esprit, le sit nommer secrétaire du concile de Trente; mais sa santé délicate l'empêcha de remplir cette commission. Il mourut à Rome le 21 mars 1550, à 57 ans. On a de lui des Lettres & des Epigrammes, 1561, in-8°, traduites en vers françois, par Anne des Marquets, Paris, 1569, in-8°. Sa Paraphrase de erente Pseaumes, entreprise à la sollicitation du cardinal Polus, & imprimée à Florence en 1558, in-12, offre d'assez beaux vers & une latinité pure. Ses autres écrits ne méritent pas moins d'être lus.

II. FLAMINIO, (Antoine) littérateur Sicilien, professa les humanités dans le college de Rome vers le commencement du xv1º siecle. Il aimoit, avec tant d'ardeur, la vie retirée, qu'il évitoit également la compagnie des sayants & celle des ignorants. Il ne voyoit personne, & ne vouloit point être vu. Il poussa son humeur sauvage jusqu'à l'excès, en se resusant le secours d'un domestique. Il se pouvoit soussais lui même jusqu'à aller chercher son manger dans son auberge. L'hôte, étonné d'btre trois jours sans voir Flamaio, prit le parti d'entrer dans se chambre par la fenêtre d'un jardin, & il le trouva mort entre se livres.

I. FLAMINIUS, (Caius) conful Romain, d'un caractere turbulent & emporté, attiré au combat par les rufes d'Annibal, perdit la fameuse bataille de Trasymene, ou il resta sur la place avec un grand nombre de sénateurs, l'an 217 avant J. C.

II. FLAMINIUS, ( Titus - Quineus) élevé au confulat par son mérite, l'an 198 avant J. C., n'avoit pas encore trente ans. Il se proposa Scipion pour modele. Il ne lui manqua, pour égaler la gloire de ce héros, que d'avoir à combattre des rivaux austi redoutables. Comme: lui, il avoit toutes les vertus civiles & militaires. Nommé général des troupes Romaines contre Philippe V, roi de Macédoine, il força l'armée de ce prince dans les defilés de l'Epire : il soumit presque entiérement cette province, réduisit la Thessalie, la Phocide, la Locride. Il joua, dans la Grece, le rôle le plus brillant. Il fit publier aux Jeux Néméens par un criew public, que les Grecs étoient » mis en liberté. Il fut en effet les libérateur & leur pere. La répablique l'envoya, dans la fuire, 🕬 Prusias, pour demander la 🗯 d'Annibal, sous le vain présent qu'il tramoit quelque chose coss Rome. Il agit fi adroitement # près de ce prince, que les Romis

fe virent délivrés de ce terrible eunemi.

III. FLAMINIUS NOBILIUS, theologien & critique de Lucques, morten 1590, à 58 ans, publia, en 1588, à Rome, in-fo, des Notes sur la Bible des Septante, pleines d'ézudition. (Voyez 111. MORIN, no 111 de ses ouvrages); & un traité De predessinatione, ibid. 1581, in-4°.

FLAMSTÉED, (Jean) aftronome, né à Derby en Anglererre l'an 1646, prit du goît pour l'aftronomie, en voyant une sphere de Sacrolosco. Il cultiva cette science avec beaucoup de succès, fut membre de la société royale de Londres en 1670, & la même année, nommé affronome du roi, avec une penfion de cent livres florlings, ensuire directeur de l'observatoire de Gréenwick. Il mourut le 18 janvier 1720, à 75 ans. Cet aftronome avoit partagé son temps d'une façon finguliere : il connoit le jour aux cafés, & la nuit aux aftres. C'étoit un petit homme maigre, qui n'avoit aucun goût pour les femmes; aufii mourur-il dans le célibat. On a de lui : I. Historia čaleftis Britannica; à Londres, 1725, en 3 vol. in-fo. II. Ephemerides. III. La Doctrine de la Sphere, imprimée en 1681, avec le Nouveau Système de Mothématique de Jonas Morus, le plus zélé protecteur de Flamftled. Newton ayant trouvé pluficurs de fes observations peu juftes, Flamfteed écrivit contre lui; mais l'acad. des sc. de Paris jugea en faveur de son adversaire. Flamfiled diffingua par ses observations fur le nombre d'étoiles visibles, & par ses longues études pour les déterminer avec précision. Il les porce jusqu'à 3000; d'autres en comptent beaucoup davantage. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les

astronomes sont très-emberrafics pour s'accorder dans ce calcul.

I. FLASSANS, (Tarauder de) poète Provençal, natif de Flaffans, petit village de Provence dans le diocese de Fréjus, obtine de Foulques de Ponteves une porzion de cette terre pour un Poëme intimié: Enfeignement pour éviter les trakisons de l'Amour. Le Moine dit le Monge des Ifles d'Or, affare que cet ouvrage valoit besucoup plus ; mais qu'il fut insuite au vendeur & à l'acheteur, trompés l'un & l'autre par leurs maîtreffes. Teraudet vivoit en 1354. La reine Jeanne se servit de lui pour faire des remontrances à l'empereus Charles IV, qui paffoit en Provence, & il s'en acquinta trèsbien.

II. FLASSANS, (Durand de Ponrèves, feigneur de) gentilhomme Provençal du XVI fiecle, entreprie de défendre la religion Catholique. comme les disciples de Mahomes avoient prêché la sienne. L'an 1562', s'étant mis à la sête d'une troupe de jeunes emportés commé lui, il courat à Aix fur les Protestanes, & immola ceux qui eurent le malheur de tomber sous sa mair. Cette action lui fit donner le furnom de Chevaller de la foi : mais elle l'obligea auffi de s'enfuir, pour Eviter la peine due à son fanatisme. Après avoir erré en différents lieux, il se retira aux îles Sainte-Marguerice, où il n'arriva pas fans danger.

· FLAVIE, Voyez Domitille & Eusebie.

A. FLAVIEN, (Saint) patriarche d'Antioche, d'une naiffance illuftre & d'une vertu supérieure à sa naiffance, fut placé sur le trône patriarchal, du vivant de Paulia. Cette élection, consirmée par le concile de Constantinople en 382, sut l'origine d'un schisse, éteint

sous le pape Innocene I. Flavien chassa de son diocèse les hérétiques Messaliens, qui l'avoient insecté de leurs erreurs. Il demanda grace à l'empereur Théodose pour fon peuple, & l'obtint. Les habitants d'Antioche avoient renversé & outragé dans une fédition la statue de l'impératrice Priscille; Flavien parla pour eux avecul'éloquence que Cicéron déploya autrefois pour Ligarius. St. Chryfuftome, qu'il avoit ordonné prêtre, avoit (dit-on) composé sa harangue. Ce grand prélat mourut en 404, après avoir gouverné son églife 23 ans.

II. FLAVIEN, (St) succéda à Proclus dans le patriarchat de Confsantinople, en 447. Chrysaphius, savori de l'empereur Théodose le Jeune, voulut le faire chaffer de fon siège ; le saint prélat brava ses menaces. Il ne se montra pas moins ferme contre Eutychès, qui com. menca à semer ses erreurs vers le même temps. Il l'anathématifadans un concile; mais les partifans de l'héréfiarque condamnerent Flavier & le déposerent en 449, dans le fameux synode connu sous le nom de Brigandage d'Ephefe : Dioscore, évêque d'Alexandrie, accompagné d'une foule de foldats & de moines, présidoit à cette séditiense affemblée. Flavien appela de cette condamnation; mais Diofcore ne répondit à les railonnements, que par des coups de pied & des coups de poing; enfin ce furieux le maltraita si cruellement, que le saint en mourut trois ans après, en 449.

FLAVIGNI, (Valérien de) docteur de Sorbonne, chanoine de Reims, & professeur en hébreu au college-royal, naquit dans le diocese de Laon, & mourut à Paris en 1674, dans un âge assezcé, C'étoit un homme plein de seu

dans la conduite & dans les écrits. Il déféra à la faculté de théologie. une these soutenue chez les Jésuites du college de Clermont, appelé depuis le collège de Louis le Grand. On prétendoit dans cette these, (qui étoit bonne à soutenir dans le XIIIe fiecle,) que le système de Copernie, contraire à l'Ecriture, & foudroyé par le Vatican, avoit été anathématifé par les inquifiteurs Italiens, qui condamnerent Galille, & que par conséquent on ne pouvoit le désendre en France. Flavigni voulut démontrer qu'une pareille affertion violoit les droits du royaume & du parlement, ce qui n'étoit pas trop clair: il l'étoit bien plus qu'elle violoit les droits de la faine philosophie. Ce docteur savoit de l'hébreu, de la théologie, des belles-lettres; mais il cherchoit trop à déprimer ceux qui en savoient autant & plus que lui. Il écrivoit d'ailleurs, plutôt aves l'impétuosités d'un jeune Hibernois, qui argumente sur les bancs, qu'avec la gravité d'un vieux théologien. On a de lui la Défense d'une These qu'il avoit fignée en qualité de grand-maître d'études. Il y étoit dit, que l'Episcopet n'eft pas un Saurement distinct de la Pretrije. Cene Apologie a été imprimée à Tournai, en 1668, in-4°. Il avoit travaillé à la Polyglette de

FLAVITAS on FRAVITA, patriarche de Confiantinople après Acace, en 489, employa la ruse pour se faire élire. L'empereur Zénon avoit sait mettre sur l'autel de la grande église de Constantinople, un papier blanc & cacheté, comptant que Dieu seroit écrire par un Ange le nom du prêtre qu'il destinoit à la chaire patriarchale; Flavitas corrompit l'eunuque qui avoit la garde de l'eglise, & écrivitson nom sur le papier. Quelques

historiens, entfautres M. de V.... Ont révoqué en doute ce trait d'imposture. On peut voir ce qu'en dit M. de Tillemont dans ses Mémoires pour servir à l'Histoire Eccléstastique, où ce fait est amplement discuté. Cette supercherie le fit patriarche. C'étoit le plus fourbe & le plus artificieux des hommes. Dans le temps même qu'il juroit aux hérétiques qu'il ne vouloit avoir aucune communication avec le pontife de Rome, il écrivoit fourdement au pape Felix. Sa mort, arrivée en 490, lui épargna un châtiment exemplaire.

FLAVIUS CLEMENS, Voyet DOMITIA, à la fin.

FLAVIUS JOSEPHE, Voye VL. JOSEPH.

FLAUST, (Jean-Baptiste) célebre avocat au parlement de Rouen, mort à fa terre de Saint-Sever près Vire, le 21 mai 1783, âgé de 72 ans, se consacra dès sa jeunesse à l'étude du barreau. Vire sa patrie sut témoin de ses premiers essais dans cette carriere laborieuse & difficile. Appelé à Rouen, il ne tarda pas à se faire estimer des avocats les plus renommés de ce temps-là; bientôt il devint leur émule, & ses succès répondirent aux espérances qu'on avoit conçues de ses talents. Ayant pris parcà la révolution arrivéedans Le collège des avocats du parlement de Rouen en 1745, il cessa de fréquenter les audiences de ce tribumal; mais il continua de plaider à la cour des Aides, dont les avocats le nommerent leur syndie perpétuel. Aucune des connoissances essentielles à un jurisconsulte, ne lui étoit étrangere. Il eut la confiance des magistrats & du public, jusqu'au dernier moment de sa vie. Nous avons de lui un ouvrage fur la Coutume de Normandie, en 2 vol. in-folio, intitulé:

Explication de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie, dans un ordre simple & facile. Cet ouvrage, le fruit de 50 années de travail, a été favorablement accueilli des jurisconsultes: on auroit desiré que l'aureur entretranché quelques longueurs, & ent joint une Table des matieres. (Article fourni à l'Imprimeur).

FLECHELLE, Voy. II GUERIN. FLECHIER , (Esprit) ne le 1er juin 1632 à Pernes, petite ville du diocese de Carpentzas, fut élevá dans le sein des lettres & de la vertu, auprès du P. Herc. Audiffra; son oncie, général des Peres de la Doctrine Chrécienne. Fléchier, a vant quitté cette congrégation, après la mort de son oncle, parut à Paris comme bel esprit & comme prédicateur. Il se fit un nom célebre dans ces deux genres. Il eut part aux bienfaits que Louis XIV répandit fur les gens-de-leutres. Fléchier, encouragé par ces récompenses, fit de nouveaux efforts. & balança bientôt la réputation de Boffuet, dans l'Oraifon funebre. Celle de Turenne, son ches-d'œuvre, fit donner des larmes au héros, & le comble à la gloire de l'orateur. On admira fur-tout le beau parallele du maréchal de France avec Judas Macchabée. Il est vzai qu'il n'étoit pas le premier qui eût transporté aux généraux modernes les éloges donnés à cet ancien capitaine. Lingendes, évêque de Mâcon, & Fromentiere, évêque d'Aire, s'en étoient déjà fervi : l'un, dails l'oraifon funebre de Charles-Emmanuel, duc de Savoie: l'autre, dans celle du duc de Beaufort. Mais Flechier se readit propre ce lieu commun, par les ornements dont il l'embellit dans son exorde, qui est un chef-d'œuvre par l'harmonie & le caractere majestueux & fombre qui y regnent. La cour récompensa ses talents en 1685, par l'évêché de Lavaur, & en 1687 par celui de Nîmes. Louis XIV lui dit. en le nommant au premier évêché: Ne soyez pas surprie si j'ai récompensé fi tard votre mérite; j'appréhendois d'être privé du plaifir de vous entendre. Le diocese de Nimes étoit plein d'hérétiques; il se conduisit avec eux en bon pasteur. Il les instruiße tous par la solidité de ses discours. & en ramena plusieurs par l'esprit de paix, de douceur & d'indulgence qui l'animoit. La charité qu'il exerçoit envers la partie de son troupeau séparée de l'Eglise, se failoit encore plus sentir à celle qui, dans le fein de l'église même, avoit besoin de son indulgence & de ses secours. Une malheureuse fille, que ses parents avoient contrainte à se faire religieuse, avoit eu le maiheur de fuccomber à l'amour, & celui de ne pouvoir cacher à sa supérieure les déplorables fuites de sa foiblesse. Flichier appris que cette supérieure l'en avoit punie de la maniere la plus cruelle, en la faifant enfermer dans un cachot, où, couchée fur de la paille, & réduite à un peu de pain qu'en lui donnoit à peine, elle attendoit la mort comme le terme de ses maux. L'évêque de Nimes se transporta dans le couvent, &, après beaucoup de réfiftance, se fic ouvrir la porte du réduit affreux où cette infortunée le confumoir dans le défespoir. Dès qu'elle appercut fon pasteur, elle lui tendit les bras comme à un libérateur. Le prélat, jetant un regard d'indignation sur la supérieure : Je devreis, lui die it, fi je n'éconsois que la justice humaine, vous faire mettre à la place de cette victime de votre barbarie; mais le Dieu de clémence, dont je fais le ministre, m'ordonne d'user envers vous d: l'indulgence que vous n'avez pas euc pour elle , & dens il usa à l'égard de la femme adultere. Il fit aufli-the till la religieuse de cette horrible meure, & ordonna qu'on cht fin les plus grands foins. Mais ses ordres charitables ne purent la Redre à la vie; elle mourut après quelques mois de langueur, en 1 nissant le nom de son verment évêque... Un des foins les plus chers de Flickier étoit de consoler se fortunés diocéfains des afflichem dont la Providence se servoit pa les éprouver. Remettez-vous murie mains de Dieu, écrivoit-il à u personne agée & infirme: il s'es vois de souffrances à ses ensant 👭 ce qu'ils en peuvent supporter. Dans la disette de 1709, il répandit des charités immenses. Les Catholiques & les Protestants y eurest use part égale, uniquement réglée fur co qu'ils souffroient, & non sur qu'ils croyoient. Il refusa 👣 ployer à la construction d'une des fonds destinés à des aumos Quals cantiques, discrit, value bénédictions du pauvre! & quel spe cle plus digne des regards de B que les larmes des indigents effe par ses Ministres! Quand on his Loit de l'excès de son zele & di charités; Sommes-nous Enéques rien, s'écrioit-il ? On l'a va q d'une fois, avec la fimplicité d des premiers fiecles, aller à dans les rues de Nimes, dos l'aumône d'une main, & sa l diction de l'autre. Il croyoità répondre par ces actes publis bienfaifance épifcopale, aux 4 envenimes des Protestants of le fafte qu'ils reprochoient à l'é se Romaine. Mais il savoit au cher cette même bienfaiss quand elle tomboit fur des ha que leur état forçoit à cacher: mifere. Il joignoit slots à la pen titude & à l'abondance des fi qu'il leur donnoit, ces ame délicates qui empêchent l'au

d'être humiliante, mais que la piété le dispense quelquesois d'avoir pour les malheureux, quand le devoir, plutôt que le sentiment, la porte a foulager l'infortune. A tant de vertus, Flechier joignoit une ir odestie noble. Fils d'un fabricant La chandelles, & parvenu à l'épifcopat, il n'avoit ni la fottise de cather l'obscurité de sa naissance, ni la vanité plus rafinée de chercher dans cette obscurité même un titre de gloire. Un jour cependant il fortit a regret de sa simplicité ordinaire. Un gentilhomme trouvoit fort é:range qu'on l'eût tiré de la boutique de ses parents pour le placer fur le fiége épiscopal, & il eur l'ineptie de lui en laisser voir sa surprife. Avec cette maniere de penfer, lui répondit l'évêque de Nîmes, je crains que si vous étiez ne ce que je sus . Fous n'eussier fait des chandelles. On raconte aussi que le maréchal de la Feuillade lui ayant dit un jour : Avouez que votre pere seroit bien étonné de vous voir ce que vous êtes? -Non, lui répondit Fléchier, car ce n'eft pas le fils de mon pere, c'est moi qu'on a fait évêque ... Fléchier , quelque temps avant de mourir, eut un songe, qui fut pour lui un pres-Tentiment de sa fin prochaine. Il ordonna sur le champ à un sculpteur de faire un dessin très-modeste de son tombeau; caril craignoit que la reconnoissance ou la vanisé ne voulut élever à fa cendre un monument trop remarquable. Le sculpteur fit deux desfins; mais les néveux du prélat empêcherent l'artifte de les !-- i présenter, cherchant à écarter, s'il étoit possible, de l'esprit de leur oncle, une idée affligeante pour eux, si elle ne l'étoit pas pour Iui. Fléchier se plaignit de ce délai, dont le sculpteur ne put lui cacher la cause. Mes neveux, lui répondit le prélat , font peut-être ce qu'ils doiyent; mais faites ce que je vous ai de-

mandé. Il examinales deux destins, choisit celui qu'il devoit préférér, le plus simple des deux, & dit à l'artifie : Mette, la main à l'auvre, car le temps presse. Il mourut en effet peu de temps après, à Montpellier, le 16 février 1710, à 78 ans, pleuré des Catholiques, regretté des Protestants, & avant toujours été pour ses confreres un digne modele de charité, de simplicité & d'éloquence. Ce font les expressions de M. d'Alembert, Fléchier laiffa plus de 20,000 écus aux pauvres. L'abbé du Jarry prononça son Oraison funebre. L'académie Françoise s'étoit associé Fléchier après la mort de Godeau. C'est sur le modele de cette compagnie qu'il forma celle de Nimes, dont il fut le Mentor & le pere. On a de lui : I. Des Œuvres mêlées, in-12, en vers & en profe. On a loué avec raison ses vers françois & latine; les penfées en sont délicates, les expressions heureuses, les termes bien chaisis, la cadence harmonieuse. II. L'édition d'un ouvrage fort curieux d'Antoine Marie Gratiani , De cafibus illustrium Virorum, in-40, svec une préface en latin. Le style en est aussi pur qu'élégant. III. Des Panegyriques des Saints, mis au rang des meilleurs ouvrages de ce genre, Paris 1690, en 1 vol. in 4°, & en 2 tom. in-12. IV. Un recueil d'Oraisons sunebres, en 1 vol. in-4° & in 12. Il y a moins d'élégance & de pureté de langage dans celles de Boffuet; mais on y trouve une éloquence plus forte, plus male, plus nerveuse. Le style de Fléchier est plus coulant, plus arrondi, plus uniforme. Celui de Boffuet, moins égal, moins soutenu, est plus rempli de ces traits hardis, de ces figures vives & frappantes qui caracté. risent le génie. Fléchier est plus heureux que lui dans le choix & dans l'arrangement des mous; mais Ss

FLE son penchant pour l'antithese répand une sorte de monotonie sur fon style. Il devoit autant à l'art qu'à la nature; Bossuet devoit plus à la nature qu'à l'art. Fléchier difoit que «l'on parloit pour les fens, 5 & que l'on écrivoit pour l'ef-» prit ». Boffuet rempliffoit ces deux objets. Il remuoit l'imagination & faisoit penser tout à-la fois. Fléchier a bien moins que lui ce grand mérite de penseur, si rarement joint à celui de l'éloquence. V. Des Sermons en 3 vol. in-12, qui ne font pas de la même force que ses Oraisons funchres & ses Panégyriques. On y trouve de belles périodes, & très peu de raifonnement. Il avoit cherché de bonne heure dans nos vieux prédicateurs, des traits d'éloquence & des pensées ingénieuses, dont il faisoit un usage plus ingénieux encore: auffi lui trouve-t-on quelquefois, quant au fond des chofes, un air antique, l'air du commencement de son siecle. Il prêchoit avec un vieux goût & un ftyle moderne : de-là des traits recherchés, des contrastes peu naturels, des penfées plus ingénieuses que solides. Fléchier avoit un peu gaté fon goût, en croyant le former. Il lifoit fouvent pour s'amuser, les sermonaires Italiens & Espagnols, qu'il appeloit agréablement fes bouffons; mais ces hommes qu'il ridiculifoit, lui laisserent quelque chose de leur ton. VI. Histoire de l'empereur Théodose le Grand, Paris 1679, in-4°, estimée pour l'élégance du flyle, plutôt que pour l'exactitude des rechercnes: l'auteur flatte un peu son héros. VII. La Vie du Cardinal Ximenès, en 2 vol. in-12, & un in-4°. On fent à chaque page que l'histo-

rien a fait des Panégyriques & des

Oraifons funebres. Il peint le car-

Minal Espagnol comme un Saint:

l'abbé Marsollier en fit un politique, dans une histoire de Ximenès, publiée vers le même temps que celle de Fléchier; & son ouvrage, plus vrai, quoique moins élégant, fut plus recherché. VIII. Des Laures, 2 vol. in-12, dont le ftyle eft pur, mais peu épistol ire. IX. La Vie du Cardinal Commendon, traduite du latin de Gratiani, in-4°, & 2 vol. in-12. Le traducteur avoit donné auparavant une édition de l'orginal de cette histoire, fous le non de Roger Akakia. X. Des Cumu posthumes, en 2 vol. in-12 : elles contiennent ses Mandements & ses Lettres passorales, où la philosophie chrétienne & la tendresse épiscopale se font sentir avec tous leurs charmes. On y a ramafié disférents discours, compliments & harangues. XI. L'auteur du Didicanaire Critique, en 6 vol., lui attribue un Recueil manuferit, formatt 6 vol. in fol. fur les Antiquités da Languedoc; mais il est certain qu'il n'est pas de lui; c'est l'ouvrage d'un citoyen de Nîmes, appelé Aulne Rulman .... M. Menard avon commencé la collection complete des Œuvres de Fléchier; mais il n'es a paru que le premier vol. in-4°. On en a publié à Nîmes une nonvelle, in-8°, en 10 vol. 1782.

FLEETWOOD, (Guillaume) né dans la Tour de Londres en 1656, d'une famille noble, originaire de la province de Lancastre, se fit connoître sous le regne de Guillaume III, par ses ouvrages. La reine Anne, instruite de son mérite, lui donna un canonicat & Windsor, en 1702, puis l'éveché de St Afaph, en 1708. Florend fut transféré de cet évêché à cein d'Ely, en 1714, & mourut le 4 août 1723, à 67 ans. Ses principaux ouvrages font: I. lascripionum antiquarum Sylioge, à Londres, 1691, in-8°. U. Des Sermons, III.

FLE

643

Efai fur les Miracles. IV. Chronicon prétiosum. V. Explication du XIII<sup>e</sup> chap. de l'Epître aux Romains. Sa Vie est à la tête de ses Sermons; c'est celle d'un homme de bien, qui a connu & rempli les obligations de son état.

FLEIN, Voya FOIx, nº I.

FLETCHER, (Jean) poëte tragique anglois, mort à Londres en 1625 à quarante-neuf ans, marcha fur les traces de Shakespéar dans la carriere dramatique, & obtint une des premieres places après son modele. Le cabaret étoit son Parnasse. Un jour qu'il y récitoit une Tragedie, dans laquelle il y avoit une conjuration controls vie d'un Roi. des gens qui passoient dans la rue le dénoncerent comme un scélérat. On le mit en prison; mais on reconnut bientôt que le conjurateur ne tuoit les rois que fur le théatre. (Voy. II. BEAUMONT).

FLEURANGE, V. 111. MARCK.

I. FLEURY, (Claude) né à Paris le 6 décembre 1640, d'un avocat au conseil, originaire de Normandie, suivit le barreau pendant q ans avec fuccès. L'amour de la retraite & de l'étude lui donnerent du goût pour l'état ecclésiastique. Il l'embrassa, & il en eut les vertus. Il faisoit souvent des conférences avec des personnes choifies. & elles avoient pour principal obiet l'Ecriture-fainte. Précepteur du prince de Conti en 1672, il le fut enfuite du comte de Vermandois. Ses soins auprès de son éleve lui waturent l'abbaye du Loc-Dieu en 1684, & la place de sous-précepseur des ducs de Bourgogne, d'Anjou & de Berri. Associé de Fénélon dans ce noble emploi, il eut comme lui l'art de faire aimer la vertu à ses éleves par des leçons pleiges de douceur & d'agréments, & par ses exemples, plus persualiss que

fes lecons. Louis XIV avoit mis en œuvres ses talents; il sut les récompenser. Il lui donna, en 1706, le riche prieure d'Argenteuil. L'abbé Fleury, en l'acceptant, remit fon abhaye du Loc-Dieu. S'il avoit ambitionné de plus grands biens . & des dignités plus élevées, il les auroit eus , mais fon défintéressement égaloit ses autres vertus. Il vécut solitaire à la cour. Un cœur plein de droiture, des mœurs pures, une vie simple, laborieuse, édifiante, une modestie sincere, une candeur estimable, lui gagnerent les fuffrages des courtifans, même les plus corrompus. Le duc d'Orléans jeta les yeux sur lui en 1716, pour la place de confesseur de Louis XV; parce qu'il n'étoit ni Moliniste, ni Janjeniste, ni Ultramoneain. Ce choix fut approuvé de tout le monde. On n'y trouva, dit l'abbé Dorfanne, que le défaut de 75 ans. Fleury, après avoir formé le cœur du pere, forma celui du fils. Sa vieillesse l'obligea de se démettre de cette place en 1722. Il mourut d'apoplexie le 14 juillet de l'année suivante 1723, à 82 ans. Il étoit de l'academie Françoise. Les ouvrages sortis de sa plume font : I. Maurs des Ifraëlues; livre qui est entre les mains de tous les fideles, & qu'on peut regarder comme le tableau le plus vrai de la vie des Saints de l'ancien Testament. II. Maurs des Chrétiens : ouvrage réuni avec le précédent dans un feul vol. in-12. L'un peut fervir d'introduction à l'histoire facrée, & l'autre à l'histoire eccléfiastique. L'onction y regne, avec un esprit de candeur & de vérité qui gagne le lecteur Chrétien; & avec un discernement, des lumieres & des vues qui ravissent le savant & le philosophe. III. Histoire Eccléfiastique, en 20 vol. in-12 & in-4°, ( ou 13 vol. in-4°, à Caen. Ss ii -

644 FLE

1777). Le premier, publié en 1691, commence à l'établissement de l'Eglise; & le dernier, imprimé en 1722, finit à l'an 1414. C'est ce que nous avons de plus complet en notre langue fur l'hiftoire eccléfissique. On y trouve presque tout ce qui est rapporté dans les originaux, & des extraits importants des Peres & des Conciles fur les matieres relatives au dogme & à la discipline. Néanmoins (dit l'abbé Lenglet du Frefmoy) ce sont plutôt des extraits confus l'un avec l'autre, qu'une Histoire exacte & bien fuivie. Cet écrivain, si l'on en croit l'abbé de Longuerue, travailloit son livre à mesure qu'il étudioit l'histoire de la religion. On fent qu'il n'est pas maitre de sa matiere; il ne marche qu'en tremblant, & presque toujours sur les traces de Labbe & de Baronius, qui l'ont égaré plus d'une fois. Il en étoit au dernier volume de cet annaliste célebre, qu'il ne connoissoit encore que le premier volume de l'excellente Critique du P. Pagi, en 4 tomes in-fol. Dom Cellier, & les auteurs de l'Hiftoire de l'Eglise Gallicane, ont relevé dans la fienne plufieurs erreurs de faits & de dates. Les actes des Martyrs, qu'il a soin de rapporter avectrop de détail, devroient avoir plus de précision, & ne montrer que l'héroïfme de leurs fouffrances, sans nous présenter un procès-verbal. Il faut cependant en excepter quelques actes, fi attendriffants, qu'ils perdroient à être mutilés. Son style est d'une simplicité touchante & d'une action qui édifie; mais il est très-souvent négligé, languissant, monotone, plein de grécismes & de latinismes. ( Voyez aussi les articles CAL-MET ... CELLIER ... CHOISY ... II. DUPIN... I. GODEAU... III. RAcine... Tillemont... & Fabre).

FLE

Les Difcours préliminaires répais dus dans cet ouvrage, & imprimés féparément en un vol. ig-12. valent feuls fon Hiftoire. Ils font écrits avec beaucoup plus d'élégance, de pureté, de précision & de force. C'est la quintessence de ce qu'on a penfé de plus sense & de plus sage sur l'établissement & les révolutions de la Religion, sur les Croisades, sur les Moines, sur les querelles de l'Empire & du Sacerdoce, enfin sur les matieres les plus importantes & les plus delicates. L'auteur avoit creusé p.3fondément les sujets qu'il traite; il découvre les maux avec bearcoup de liberté, & indique les remedes avec non moins de lageffe. Un Carme Flamand of a l'accuser, dans une brochure aujourd'hui inconnue, de n'avoir percouru les fiecles de l'Eglise depuis son ézbliffement, que pour répéter la plupart des blasphêmes vomis par les plus furieux hérétiques contre l'Eglise Romaine, le saint Siège & les Papes. Mais l'auteur de la Justification de M. Fleury, répondit très-bien à ce moine ignorant & passionné: « S'il a rapporté la vie » peu édifiante de quelques pa-» pes, s'il a fait sentir le déré-» glement du clergé dans certains » fiecles, on ne peut l'accufer d'a-» voir inventé aucun des faits qu'il » rapporte. Il cite ses garants. » c'est-à-dire, les historiers du " temps, qu'il cite fidellement. Il » plaît au moine Flamand de fuo-» poser perpétuellement que ces » historiens sont passionnes; que » ce font des auteurs condamnés & » ennemis du saint Siège. Mais re-» garde-t-il donc comme des coe-» ciles passionnés & ennemis du » saint Siège, les concile de Pise. » .de Conftance, de Bâle? Ces conn ciles ne sont-ils pas convenus 🗪 » la grandeur du déréglement du

b clergé?... Le pape Adrien VI » étoit-il un ennemi du faint Sié-" gé? Paul III, les cardinaux & » autres prélats qu'il confulta, & " qui lui avouerent fi ingénuement » que les abus de la cour de Rome » étoient la fource de tous les » maux de l'Eglise, tous ces grands » hommes font-ils condamnés? » font - ce des ennemis du faint » Siège? Enfin, le concile de » Trente l'étoit - il, en se plaimant, comme il a fait, du dé-» réglement des mœurs, & en » rémoignant vouloir réformer le » clergé & le peuple sur cet arti-» cle? En vérité, c'est vouloir in-» fulter le public, que de s'élever » contre M. Fleury, & d'oser l'ac-» cuser de conformité avec les héré-» tiques, parce qu'il a rapporté les » défauts du clérgé avec la liberté » d'un historien qui dit la vérité » sans déguisement. C'est au con-D traire ce qui doit le rendre plus » recommandable». On a donné une Table des matieres pour l'Hiftoire Ecclésiastique de Fleury, & pour les 16 ou 11 vol. de la continuation; en 1 vol. in-4°, & 4 vo!. in-12. IV. Institution au Droit Ecclésiastique, en 2 vol. in-12 : bon ouvrage, quoique fort abrégé. M. Boucher d'Argis en donna une nouvelle édition en 1764, enrichie de plufieurs notes utiles. V. Catichifme Historique, in-12, le seul qu'on dut faire apprendre aux enfants. Le Discours préliminaire de cet ouvrage n'est point indigne de ceux qui précedent les différents volumes de son Histoire Ecclésiastique. VI. Traité du choix & de la méthode des Etudes ; à Nimes , chez Beaume , 1784, in-8°. Les bons livres, publiés depuis Fleury sur cette matiere, ont rendu celui - ci bien moins utile. L'édition que nous indiquons est plus ample que les précédentes, Cet ouvrage, ainsi que

le Caetchisme Historique a été traduit en espagnol, de même que les Maurs des Ifraelites. VII. Devoirs des Maltres & des Domestiques, in-12, estimé. VIII. La Vie de la Mere d'Arbouse, réformatrice du Val·de·Grace, in-12. IX. Portrait du Duc de Bourgogne; Paris, 1714, in-12. X. L'H'floire du Droie François, in-12. On la trouve aussi à la tête de l'Institution de M. Argou. XI. Le Traité du Droit Public, en 2 vol. in - 12, 1769 : ouvrage posthume. Ce n'est proprement qu'un canewas; mais comme ce livre roule fur des matieres qui intéressent tous les citoyens, il est malheureux qu'un homme tel que l'abbé Fleury, plein de sens, & qui mettoit tant d'ordre & de clarté dans ses idées, n'y ait pas mis la derniere main. ( Veyez fon Eloge par le P. Fabre, à la tê e du xx1º ou du XIV2 vol. de l'H'ftoire Eccléfiaftique). On a recueilli à Nîmes, en 1781, en 5 vol. in 8°, les différents écrits de Fleury, à l'exception de l'Histoire Ecclésiastique, dont on a donné une édition féparée en 25 vol., aussi in 8°. Mais on préfere l'édition in 4°, foit pour le caractere, foit pour la correction.

Il ne faut pas confondre avec Claude Fleury , l'abbé FLEURY , (Julien) chanoine de Chartres, mort, en 1725, à Paris, où il avoit été professeur d'éloquence au college de Navarre. Celui-ci étoit un littérateur estimable, qui fut employé dans les éditions ad usum Delphini. li fut chargé de l'Apulée, qu'il publia avec des notes instructives; 1688, 2 vol. in-4°, fous le nom de Julianus FLORIDUS. Il avoit commencé de faire imprimer. Aufonne; mais l'impression sut arrêtée à la page 150, à cause des obscénités dont cet auteur a sali ses puches,

FLE

II. FLEURY, (André-Hercule de) naquit à Lodeve le 22 juin 1653, & fut mené à Paris à l'âge de 6 ans. Il fit ses humanités au college des Jésuites, & sa philosophie au college d'Harcourt : il brilla dans l'un & dans l'autre. Destiné à l'état ecclésiastique, il fut d'abord chanoine de Montpellier & docteur de Sorbonne. Introduit à la cour, il fut aumônier de la reine & ensuite du roi. Une figure agréable, un esprit délicat, une conversation affaisonnée d'anecdores, une plaisanterie fine, lui gagnerent les cœurs des hommes & des femmes. On follicita vivement pour lui. Louis XIV le nomma, en 1698, à l'évêché de Fréjus, Je vous ai fait attendre longsemps, hui dit ce prince; mais vous avez tant d'amis, que j'ai voulu avoir seul ce mérite auprès de vous. L'Evêque de Fréius étoit dans son diocese, lorsque l'armée des alliés se répandit en Provence. Il plut aux généraux ennemis; le duc de Savoie & le prince, Eugene lui accorderent ce qu'il voulut. La contribution fut modique. La ville de Fréjus n'éprouva aucun désordre, & la campagne des environs fut épargnée. Louis XIV, près de mourir, le nomma précepteur de Louis XV. Successeur des Bossuets & des Fénélons dans l'emploi important de former les rois, il s'attacha, comme eux, à cultiver l'efprit & le cœur du jeune monarque. Pendant les agitations de la régence, il sut conserver la bienveillance du duc d'Orléans, parce qu'il ne cherchoit point à se faire valoir, qu'il ne demandoit point de grâces, & qu'il n'entroit dans aucune intrigue. Ce prince ayant remarqué le goût du jeune roi pour fon précepteur, lui proposa l'archevêché de Rheims, comme un liège de la premiere distinction;

mais il refusa d'ètre premier duc & pair de France, pour ne pas s'éloigner d'auprès de son éleve. En 1726, il fut fait cardinal, & bientôt après, Louis XV le plaça à la tête du ministere. Il avoit alors plus de 70 ans. Le fardeau du gouvernement ne l'effraya point. Il s'étoit instruit en secret, pendant affez long-temps, de l'administration du royaume & de la politique étrangere; & dès qu'il eut obtenu la premiere place, il moatra, jusqu'à près de 90 ans, une tête faine, libre, & capable d'affaires. Depuis 1726 jusqu'à 1740, tout prospéra. Il commença & termina glorieusement la guerre contre Charles VI. Il obtint la Lorraine pour la France. Cette guerre de 1733 fut finie en 1736, par une paix qui ne donna le calme à l'Europe que pour quelques années. Une nouvelle guerre, en 1740, vint troubler les derniers moments du cardinal de Fleury. Il mourut à Isy, près de Paris, le 29 janvier 1743, dans sa 90e année, avec la douleur de n'avoir vu, dans cette derniere guerre, que des malheurs, & des malheurs que le public lui reprochoit. Il avoit toujours négligé la marine; le peu qui restoit à la France des forces maritimes, fut détruit par les Auglois. L'économie qu'il mettoit dans fa maifon, il voulut, autant qu'il étoit possible, l'introduire dans l'administration publique. C'eft pour cette raison qu'il ne fit pas construire des vaisseaux. Son caractere tranquille lui fit peu estimer, & même craindre, les efprits actifs & profonds; il les écarta trop des grandes places. Il se défioit plus des hommes, qu'il ne cherchoit à les connoître. L'élévation (dit un homme qui l'avoit beaucoup connu) manqueit à son caractere. Ce défaut renoit

à ses vertus, à la douceur, à l'égilité, à l'amour de l'ordre & de la paix. Il laissa tranquillement la France réparer ses pertes & s'enrichir par un commerce immense, fins faire aucune innovation. " Il » gouverna (dit M. l'abbé Mil-» lot), sinon en génie élevé qui » exécute de grandes choses; du " moins en homme prudent qui » s'accommode aux conjectures, » qui préfere l'effentiel au spé-» cieux, & qui regarde la tranquil-« lité publique comme le fonde-» ment du bonheur». S'il accorda une protection trop marquée aux financiers, s'il fit trop d'attention aux querelles du Jansénisme, on doit moins s'en prendre à lui, qu'à quelques personnes qui l'approchoient. Il n'étoir pas porté de lui-même à faire de la peine; il n'aimoit ni à troubler la tranquillité des autres, ni qu'on troublât la sienne. Il fut heureux, autant qu'un ministre peut l'être. Il conferva dans l'âge le plus avancé, & dans les embarras des affaires. la sérénité & la gaieté de ses premieres années. Jamais ministre n'a moins coûté à l'état. Il n'eut ni le faste de Richelieu, ni l'avidité de Mazarin. Tout fon revenu n'alloit pas à cent mille livres. Il en employoit la moitié à faire du bien en secret, & l'autre étoit pour l'entretien d'une maison modique & d'une table sans profusion. Son ambition, plus adroite qu'impétueuse, née des circonstances plutot que du caractere, sur se contenir dans les bornes les pius étroites. Le cardinal de Fleury étoit de l'académie Françoise, honoraire de celle des sciences & des belleslettres; il ne fit pas pourtant, pour les hommes à talents, tout ce qu'il auroit pu faire. Son âge & fon caractere le portoient à penfer qu'il n'y avoit plus en France

d'homme de génie, & que quand même il y en auroit, on pouvoit s'en passer... Dans la Vie du Maréchal de Villars, écrite par lui-même, le cardinal de Fleury est représenté comme une tête saine plutôt que forte; comme un courtifan fouple, fans énergie dans le caractere, fans attachement fincere pour l'état, & beaucoup plus propre à concilier des cabales de cour, qu'à veiller fur les intérêts politiques de la monarchie. Il raconte qu'un jour dans le conseil, le cardinal ayant dit que les ministres ne devoient compte qu'au roi de leur conduite, il lui répondit: Ils en doivent une plus sévere à Dieu & à leur propre gloire. Ce portrait, tracé par Villars, est un peu différent de celui que nous avons fait de Fleury dans cet article. Mais la rigueur qu'il a exercée contre ce ministre, prit vraisemblablement sa source dans le refus qu'il fit d'employer les mefures vigoureuses proposées par le maréchal : mesures qui auroient replongé la France dans une guerre d'autant plus facheuse, que les finances étoient épuisées. Dans l'état de désordre où les profusions de Louis XIV, & les opérations de la régence, avoient jeté les ressources du gouvernement & des particuliers, il fut heureux que l'humeur pacifique de Fleury balançat l'impétuofité belliqueufe de Villars. Si le cardinal avoit été cru, il auroit aussi épargné à la France la guerre de 1741. Il disoit que le roi ayant, par les préliminaires de la paix fignés le 3 octobre 1735, garanti l'exécution de la pragmatique sanction, qui affuroir à la reine de Hongrie l'indivisibilité des états de l'empereur, la France devoit être fidelle à ses engagements. Mais il fut entraîné par les follicitations du roi & de la reine d'Espagne,

& par les importunités continuelles des principaux feigneurs de la cour, & fur-tout du comte de Belle-Iste, qui attendoit, ainsi que les autres, son avancement de la guerre. ( Voyer 111. FOUCQUET ). Enfin, les ennemis du cardinal de Fleury lui ont reproché d'avoir favorisé les premiers penchants qui détacherent Louis XV de la reine. Mais les gens instruits savent que, loin d'avoir formé ces nœuds, il ofa faire des remontrances au roi , qui lui répondit: Je vous ai abandonné la conduite de mon royaume, j'espere que vous me laisserez maltre de la mienne.

III. FLEURY, (François-Thomas) avocat de Patis sa patrie, se sit moins connoître au barreau que dans la société. Il y portoit une humeur gaie & un caractere indulgent. Ses Folies ou Poöses diverses, 1760, in-12, ne prouvent pas beaucoup d'imagination-poëtique; mais elles décelent, dans l'aureur, un esprit naturel & agréable, qui est tous les jours plus rare. Il travailla aussi pour l'opéra comique, & il faisoit facilement les chansons de société. Il mourut en 1775.

FLINK, (Godefroi) peintre, né à Clèves en 1616, eut, dès sa plus tendre jeunesse, une forte inclination pour le dessin. Ses parents l'ayant mis chez un peintre, il fit, dans cet art, des progrès rapides. Lorsqu'il se vit en état de travailler feul, il alla 1 Amsterdam. Le goût général étoit alors pour la maniere de Rembrant. Flink se mit, pendant un an, sous la direction dé ce fameux peintre. On affure qu'il ne fallu; pas plus de temps pour que l'éleve imitat parfaitement le maître. Il abandonna enfuite sa maniere, pour prendre celle des Italiens qu'il faisit parfaitement. Les ouvrages qu'il fit depuis, lui acquirent une si grande estime, que les bourgmestres d'Amsierdam la choistrent, présérablement à tout autre, pour faire huit grands Tableaus historiques, & quatre de moindre grandeur. Il mourus au milieu de ce travail, le 22 décembre 1660, âgé seulement de 44 ans.

FLIPART, (Jean-Jacques) graveur du roi, mort à Paris le 11 juillet 1782, mort à les regrets de ses amis par sa modestie & sa douceur, & ceux des amateurs des beaux-arts par s'es talents. Le Paralytique, l'Accordée de Village, le Gâseau des Rois, sont au nombre de ses meilleures estampes.

de ses meilleures estampes. FLODOARD ou FRODOARD, historien, étoit originaire d'Epernai. Il demeura long-temps dans le clergé de Rheims, où il posséda des bénéfices. Il les quitta en Luite pour embraffer la vie religieuse dans un monastere près de Rheims, où il mourut en 966, à 73 ans. On croit qu'il en fut abbé; car oa marque dans fon épitaphe qu'il fut un Clere chaste, un bon Religioux & un meilleur Abbé. Nous avons de lui une Chronique & une Hiftoire de l'Eglife de Rhaims. Sa Chronique, généralement estimée des savants, commence à l'année 919, & finit en 966. Pithou & Duchesne l'ont publiée. Son Histoire comprend toute la suite historique de l'église de Rheims, depuis fa fondation jusqu'en 949. La meilleure édition de cet ouvrage, curieux & intéreffant pour les Rhémois, est celle de Georges Couvenier, in - 8°, 1617. Flodoard étoit aussi poète, & il composa en vers l'Histoire des Papes jusqu'à Léon VII, & les Triamphes de J. C. & des Saints, en xix livres. Il avoit été fur les rangs pour l'évêché de Noyon, & il fut affligé d'avoir manqué cene place. Adelgage, évêque de Brême,

fon ami, le consola par ces mots d'un Saint qu'il ne nomme point: Hisas! je serois peut-être du nombre des réprouves, si j'avois été de celui des Evêques.

FLOID, (le Pere) Jésuite, Voyez II. SMITZ.

FLONCEL, (Albert-François) né à Luxembourg en 1697, avocat en parlement, censeur royal de plusieurs académies d'Italie, sest fa:t un nom par son amour pour la langue Italienne. Nommé fecrétaire d'état de la principauté de Monuco en 1731, il joignit à cette charge celle de secrétaire des affaires etrangeres en 1735, fous MM. Amelot & d'Argenson. Il fut enlevé aux lettres le 15 septembre 1773, à 76 ans. Si bibliothéque, composée de 8000 articles de livres Italiens, a été vendue après sa mort. Elle a donné lieu d'en faire un Catalogue curieux, 1774, 2 vol. in-4°.

Madame Floncel, (Jeanne-Francoife de LAVAV), morte en 1764, à 49 ans, avoit traduit les deux premiers actes de l'Avocat Vénitien de M. Goldoni, 1760, in-12.

FLOOD, (Jean) Voyez GRIF-

FLORA, fameuse courtisane. fut tendrement aimée du grand Pompée, & ne voulut jamais répondre à la passion de Geminius. Il fallut que Pompée la priat de ne point le rebuter. Elle céda à ses prieres; mais son premier amant, faché (je ne sais par quelle bizarrerie) de ce qu'elle s'étoit rendue à fes inflances, ne voulur plus la voir. Cette perte plongea cette beauté dans une telle affliction, qu'elle en fut long-temps malade. Sur le déclin de son âge, elle prenoit plaifir à conter les faveurs qu'elle avoit reçues de Pompée. Cagilius-Maellus la fit peindre, &

confacra fon portrait dans le temple de Castor & Pollax.

I. FLORE, Déesse des fleurs nommée chez les Latins FLORA. & chez les Grecs CHLORIS, épousa le Zéphire, qui lui donna l'empire fur toutes les fleurs, & la fit jouir d'un printemps perpétuel. Son culte paffa des Grecs aux Sabins, & des Sabins aux Romains. On la représentoit ornée de guirlandes & couronnée de fleurs. Lactance raconte que Flore étoit une femme débauchée, qui ayant amassé des richesses immenses, fit le peuple Romain son héritier, à condition qu'il feroit célébrer tous les ans , le jour de sa sête, des jeux en son honneur qui s'appelleroient Florales, Floraux. Dans la fuite, le fénat réfléchissant sur l'origine de ces jeux, & voulant leur en donner une plus honorable, fit de Flore une Déesse, lui bâtit un temple, & institua des sêtes qui se célébroient dans le mois de mai avec une licence si outrée, qu'on y faifoit paroître des courtifanes toutes nues aux yeux des spectateurs. Varron dément ce récit de Ladance, & foutient que les Sabins reconnoissoient Flore pour Déesse avant qu'ils vinssent s'établir à Rome; puisque leur roi Ta ius, fur le point de livrer bataille aux Romains, fit un vœu à cette divinité.

II. FLORE, (François) ou FLORIS, ou FRANC-FLORE, naquit à Anvers en 1520. Ce peintre, le Raphaël de la Flandre, étoit fils d'un fculpteur. Il apprit le deffin fous fon pere, & perfectionna fes talents à Rome. De retour dans fa patrie, il la décora de fes tableaux. Il divifoit la journée en deux parties égales, l'une confacrée à peindre, & l'autre à boire. Il aimoit moins le jeu que le vin, & le vin moins que le travail. Il

Cifoit ordinairement : Le eravail est ma vie, & le jeu est ma mort. Il mourut en 1572, à 50 ans.

FLORENCE, (le Cardinal de)

Voyez I. TABARELLE.

L FLORENT V, comte de Hollande, fils de Guillaume, roi des Romains, perdit son pere de jeune âge. Livré à divers tuteurs, il y eut beaucoup de divisions dans fon état. Dès qu'il put gouverner par lui-même, il fit la guerre aux Frisons rebelles. Ayant enlevé à un gentilhomme, nommé Gérard de Velsen, son épouse, il fut assaffiné & percé de 32 coups d'épée par ce mari jaloux & irrité. Le meurtrier ayant été pris, fut conduit à Leyde, où on le mit dans un tonneau hérissé de cloux. On le roule ainfi dans toute la ville. & il finit sa vie par ce cruel supplice. Florent mourut en 1296, après avoir régné 40 ans. Il laissa 7 fils & 4 filles, ( Voy. IV. GUILLAUME. & X. MARGUERITE) de Béatrix, fille de Gui de Dampierre, comte de Flandre, qu'il avoit épousée après la mort de sa 1re femme, de la maison de Châtillon.

II. FLORENT, (François) d'Arnai-le-Duc, professeur en droit à Paris & à Orléans, mort dans cette derniere ville en 1650, a laissé des Ouvrages de Droit, que Donjat publia in-4°, en 2 parties, 1679. La vie de ce jurisconsulte, également recommandable par sa probité & ses lumieres, est à la tête.

FLORENT CHRETIEN, Voy. CHRETIEN, nº III.

FLORENTIN', (St.) Martyr de Charollois, qu'on croit avoir fouffert la mort pour la Foi vers 406.

FLORIDE, (le marquis de la) officier Espagnol, se distingua dans la guerre de la succession par sa bravoure. Il étoit commandant de

la citadelle de Milan en 1705. La Prince Eugene, maître de la ville, le fit sommer de capituler, menaçant de ne lin faire point de quartier, s'il ne se rendoit dans 24 heures. Pai désendu, répondit cet homme intrépide, ving-quane Places pour les Rois d'Espagnemes mattres, & j'ai envie de mesairement sur la brêche de la vingt-cinquiente Ce discours hardi, qu'on savoit être l'expression d'une ame some, sit renoncer au projet d'attaquer le château, & l'on se contents de le bloquer.

FLORIDUS, (François) de Donadeo dans la terre de Sabine, mort en 1'47, est auteur d'un ouvrage intitulé: Lectiones sukifice, Francfort, 1602, in-9°, qui lui sit un nom... Voyez aussi la sin de

l'article I. FLEURY.

FLORIEN, (Mareus - Animins FLORIEN, (Mareus - Animins FLORIEN, (Mareus - Animins FLORIEN, après sa most en 276, se sit proclamer empereur par l'armée de Cilicie: mais celle d'Orient ayant forcé Probus d'accepter l'empire, il se prépara à marcher contre lui. Probus vint à sa rencontre, & refusa de composer avec Florien, qui, de désespoir, se sit ouvrir les veines deux moss après qu'il eut pris la pourpre. Ce prince avoit de l'ambition, mais point de valeur.

FLORIMOND DE REMOND, cé à Agen, fut conseiller au parlemest de Bordeaux en 1570. Il se distingua moins comme magistrat, que comme controversiste. Il avoit en d'abord du penchant pour les erreurs de Calvin; mais il les résus ensuite avec zèle. Les novatents, qui ne l'aimoient point, disoien qu'il n'étoit que l'écho du Pere Richeome, jésuite, auquel il prétoit son nom. C'est un horame, aiontoiente, sui rend des arrêts su conscience, sait des livres sans sciesce,

B bhit sans argent. On a de lui: I. Plusieurs Traités, parmi lesquels on distingue celui De l'Ante-Christ. II. De l'Origine des Hérésies, 2 vol. in-4°.; livre plein de recherches turieuses, mais qui prouvent plus l'érudition que de critique. Flotimond mourut en 1602, dans un âge avancé: c'étoit un homme d'un caractere peu modéré.

FLORIOT (Pierre), prêtre du diocèle de Langres, confesseur des religieuses de Port-Royal, mort à Paris le 1<sup>et</sup>. décembre 1691, à \$7 ans, s'est fait un nom par la Morale du PATER, gros in-4°, 1709, dans lequel il paraphrase cette belle priere. On a encore de lui des Homélies, in-4°. & un Traité de la Messe de Paroisse, in-8°, qu'on peut regarder comme un bon ouvrage de morale, & un médiocre traité de liturgie.

FLORIS (François). Voyer

FLORE, peintre, no. II. I. FLORUS (I. Annaus-Julius), historien Latin, de la famille des Annéens, qui avoit produit Sénèque & Lucain, composa, environ 200 ans après Auguste, un Abrègé de l'Histoire Romaine, en 4 livres, dont il y a plusieurs éditions. Les meilleures sont : Celles d'Elzévir, 1638, in-12; de Grævius, cum notis Variorum, 1702, 2 vol. in-8°.; & de madame Dacier, ad usum Del-Phini, 1674, in-4°. M. le Vayer le fils le traduisit en françois, sous le nom de Monsieur, frere de Louis XIV, 1656, in-4°. Florus écrit d'un ftyle fleuri, élégant, mais quelquefois boursouflé. Son ou-Vrage est plutôt un panégyrique du peuple Romain, qu'unchistoire bien suivie. On ne doit pas êcre surpris que Florus soit enflé dans fon histoire: il étoit poëte. Spartien tapporte que l'empereur Adrien entra en lice avec lui, & qu'ils firent des vers l'un contre l'autre. L'empèreur reprochoit au poète d'aimer le cabaret; le poète auroit pu reprocher au prince d'aimer trop la poèfie. Voy. VIII. ADRIEN.

II. FLORUS (Drepanius), fameux diacre de l'églife de Lyon, au IX<sup>e</sup>. fiecle, dont on a un Ecrit fur la prédessination. Il laissa d'autres ouvrages, parmi lesquels on remarque une Explication du Canon de la Messe, où il donne trop dans le sens mystique, & ne s'artache pas assez au sens littéral; & un Commentaire sur S. Paul. On trouve ses différents ouvrages dans quelques éditions du Vénérable Bède, & dans la Bibliothéque des Peres.

FLOUR (St.), premier évêque de Lodève, martyrisé en Auvergne vers 389, donna son nom à la ville de St-Flour.

FLUD, on DE FLUCTIBUS (Robert), docteur en médecine à Oxford, né à Milgate, dans la province de Kent, en 1574, mourut à Londres le 8 septembre 1637, à 65 ans. Il fut furnommé le Chercheur, parce qu'il fit beaucoup de recherches dans les mathématiques & dans la philosophie: il fut mis dans la nombreufe lifte des forciers par quelques ignorants. Il laissa des ouvrages de médecine, de philosophie, d'alchimie, dont la collection fut imprimée à Oppenheim. & à Goude en 1617 & années suivantes, fig. 5. vol. in-fol. Les principaux font : Apologie des Freres de la Rose-Croiz, Leyde, 1616, in-8°. lat.... Tractatus Theologo-Philosophicus de vita, morte & resurrectione, 1617, in-80 .... Utriusque Cosmi Metaphysica, Phyfica & Thecnica historica.... V critatis Proscenium... Sophia cum Moria certamen ... Monochordum mundi symphoniacum... Summum bonorum, quod est verum Magia, Cabbala, Alchymie, Fratrum Rosea-Crucis verorum vera subjectum... Philosophia Mosaica... Amphitheatrum Anatomie... Philofophia facra, &c. Gaffendi a écrit contre Flud.

FLURANCE, Voye, RIVAULT. FŒDOR ou FEDOR, fils aîné du czar Alexis, monta sur le trône de Russie en 1676. Il avoit été élevé pour la guerre & pour le cabinet. Des qu'il eut foumis l'Ukraine révoltée, & qu'il eut fait la paix avec les Turcs, il s'occupa du soin de policer ses états. Il encourages plusieurs citoyens de Moscou à batir des maisons de pierres, à la place des chaumieres qu'ils habitoient. Il agrandit cette capitale. Il fit des réglements de police générale; mais en voulant réformer les Boiards, il les indisposa contre lui. Il médisoit de plus grands changements, lorsqu'il mourut fans enfants, en 1682, à la fleur de son âge. Son second frere Pierre, qui n'étoit âgé que de dix aus, & qui faisoit deja concevoir de grandes espérances, régna après lui, & acheva ce que Fador avoit commencé. Ce prince avoit de bons desseins; mais il n'avoit ni affez de lumieres, ni affes d'activité, ni même de santé pour

les faire réussir,
FEDEROWITZ, Voyez MI-

CHEL, nº x.

FOÉ, (Daniel de) poéte anglois, fut d'abord destiné par ses parents à une profession mécanique, qu'il abandonna bientôt pour se livrer à son penchant pour la poësie. Il épousa avec vivacité les intérêts du roi Guillaume prince d'Orange, essuya divers chagrins qu'il s'attira par sa plume satyrique, & mourut en 1731. On a de lui : I. Les Aventures de Robinson Crusoë en anglois, 1719, qui a été faussementattribué à Richard Steele, l'un des écrivains du Spectateur: ce roman est écrit d'une maniere fi naturelle, que long-temps il a passé pour une relation exacte d'un voyageur véridique. ( Voy. VAN EFFEN ). M. Feutry, avocat au parlement de Douai, a donné uce édition de cet ouvrage en 1766, 2 vol. in-12; il l'a abrégé sans en altérer le caractere. Il avoit promis d'en retrancher quelques déclamations indécentes que l'auteur anglican s'étoit permifes contre la religion catholique & ses ministres; mais il n'a pas toujours rempli sa promesse. II. Le vrai Anglois de naissance, poëme fan à l'occasion de la révolution qui plaça Guillaume sur le trône de fon beau-pere, en réponse à l'ouvrage intitulé : Les Etrangers. III. La réformation des Mœurs, où il attaque ouvertement les personnes du plus haut rang, qui employoient leur autorité à foutenit l'impiété & la dissolution. IV. Essai sur le pouvoir du Corps colledif du Peuple Anglois; cet ouvrage est en faveur de la Chambre des Communes. V. Le court moyen contre les Non-Conformisles. qui lui attira une punition publique, plus ignominieuse que cruelle.

FOES ou FOESIUS, (Anuius) médecin de Metz, mort en 1595, à 68 ans, étoit très-verfé dans la langue Grecque. Son amour pour l'étude l'empêcha de s'attacher à des principes qui auroient pu faire fa fortune. Il est auteur d'une Tradidion très-sidelle des Œuvres d'Hippocrate en latin, accompagnée de corrections dans le texte, & ornée de scolies; à Geneve, 1657, 2 vol. in-solio. On a encore de lui une espece de Didionnaire sur Hippocrase; Francsort, 1588, in-solio.

FOGLIETA, (Uberto) favant Génois, eut part aux troubles qui s'éleverent à Gènes, & fut envoyé en exil. Pour se consoler des tribulations qu'il avoit essuyées dans

FOI 65:

le monde, il ne voulut avoir de commerce qu'avec les lettres. Le cardinal Hippolyte d'Est le reçut dans sa maison à Rome. Il y mourut le 5 septembre 1581, âgé de 63 ans. Parmi les ouvrages sortis de sa plume, on distingue: I. Son traité De ratione scribenda Historia, ausii judicieux que bien écrit. II. Historia Genuensium, rare, 1585, in-fol., diffuse, mais sidelle & élégante. François Serdonati en a fait une traduction en italien, qui est estimée. III. Tumultus Neapolitani, 1571, in.4°. IV. Elogia clarorum Ligurum, in-4°. V. De facro fadere Selimum, in-4°. VI. De lingua Latina usu & praftantia, 1723, in-80. VII. De causis magnitudinis Turcarum Imperii, in-8°. VIII. De similitudine norma Polybiana, dans ses Opuscules, à Rome, 1579, in-4°. IX. Della Republica di Genoa, in-8º: ouvrage intéressant pour ceux qui veulent connoître cette république, du moins telle qu'elle étoit dans le xvi fiecle.

FOHÉ, Voy. Fé.

FOHI, premier roi de la Chine, régla les mœurs des Chinois, alors barbares, & leur donna des lois. On prétend qu'il fit plus, qu'il dreffa des tables aftronomiques. Il régnoit, dit-on, du temps des patriarches Heber & Phaleg; mais on ne fait rien d'affuré fur ce monarque, & son histoire n'est point établie sur des monuments authentiques.

FOI, Divinité allégorique, que les poëtes représentent habillée de blanc; ou sous la figure de deux jeunes filles se donnant la main; ou sous celle de deux mains seulement, enlacées l'une dans l'autre.

La Foi, comme Veru théologale, est peinte sous la figure d'une semme qui tient une croix posée sur une pierre angulaire; l'Espé-RANCE est appuyée sur une ancre, qui est son attribut; la CHARITÉ, dont le front est surmonté d'une stamme, embrasse & tient sur son fein un groupe d'ensants qu'elle allaite.

FOIGNI, (Gabriel) Cordelier défroqué, se retira en Suisse vers 1667, & fut chantre de l'église de Morges. En ayant été chaffé pour quelques indécences qu'il y commit à la fuite d'une débauche, il alla fe marier à Geneve, où il ensegnoit la grammaire & le François. Il y fit paroître, en 1676, l'Australie, ou les Aventures de Jacques Sadenr. in-12, qui faillirent à l'en faire chasser, parce qu'on y trouva des impiétés & des obscénités. On l'y toléra cependant; mais au bout de quelque temps, il fut obligé d'en fortir, laissant à sa servante des marques scandaleuses de leur commerce. Il se recira en Savoie, & mourut dans un couvent, en 1602. Son Voyage romanesque fut trèsrecherché, tant qu'il fut défendu; mais il est assez méprisé aujourd'hui.

FOINARD, (Fréderic-Maurice) curé de Calais, mort à Paris en 1743, âgé de 60 ans, étoit de Conches en Normandie. On a de lui quelques ouvrages, dont les plus connus sont : I. Projet pour un nouveau Bréviaire Ecclésiastique. avec la critique de tous les nouveaux Bréviaires qui ont paru jusqu'à présent, in-12, 1720. II. Breviarium Ecclesiasticum, exécuté fuivant le projet précédent, 2 vol. in-12. Les auteurs des nouveaux Bréviaires on profité de celui-ci. III. Les Pseaumes, dans l'ordre historique, in-12, 1742. IV. Deux vol. in 12 sur la Genese. Des idées fingulieres, que l'auteur hasarda fur le fens spirituel, firent supprimer cet ouvrage.

I. FOIX, (Raymond Roger, comte de ) accompagna le roi Philippe Auguste a la guerre de la Terre-fainte en 1190. Il prit depuis le parti des Albigeois avec feu; mais fon ardeur ne le mena qu'à des humiliations. Il fut obligé de demander la paix, & de reconnoître pour comte de Toulouse Simon de Montfort. Puylaurens rapporte qu'en une conférence tenue au château de Foix entre les Catholiques & les Albigeois, la sœur du comte, non moins ardente que son frere, voulut parler en faveur de ces derniers. Allez, Madame, (lui dit Etienne de Minea) filez votre quenouille; il ne vous appartient pas de parler dans une dispute de religion. Raymond Ruger mouruten 1222... L'illustre muison de Foix dont étoit Kaymond, descendoit de Bernard, deuxieme fils de Roger II, comte de Carcaffonne. Bernard eut le comté de Foix en 1062, & le posséda pendant 34 ans. 'Sa postérité subsista avec honneur jusqu'à · Gafton III, qui vit mourir fon fils avant lui: (Voy. GASTON III.) II mourut lui-même en 1391, ayant cédé le comté de Foix à Charles VI; mais le roi, par générofité, le rendit à fon cousin Matthieu, qui mourut en 1398 fans enfants, & dont la sœur Isabelle épousa Archambaud de Grailly ou de Grely. qui prit le nom de Foix. Son petitfils, Gaston IV, se maria avec Eléonore, reine de Navarre. Sa postérité masculine fut terminée par Gaston de Foix, duc de Nemours, tué à la bataille de Ravenne en 1512, à 24 ans. (Voy. II. GASTON.) Mais Catherine de Foix, reine de Navarre, ( Voy. CATHERINE no. IV.) petite-fille de Gaston IV, avoit épousé Jean d'Albret, dont la petite-fille fut mere d'Henri IV ..... Archambaud de Grailly avoit eu un second fils, nommé Gaston, captal

FOI

de Buch, & dont les descendants furent comtes de Candale & ducs de Rendan. Cette branche avoir été honorée de la pairie fous le titre de Rendan, par considération pour Marie-Claire de Beaufremont, marquise de Senecey, dame-d'honneur d'Anne d'Aueriche, qui avoit épousé Jean-Baptiste Gastin de Foix, comte de Fleix, tué au siège de Mardick en 1646. Elle mourut elle-même en 1680. Ses trois fils n'ont point laiffé de posté rité. Le dernier, Henri-Charlus, qui portoit le nom de Duc de Feix, est mort en 1714.

II. FOIX, (Pierre de) fils d'Archambaud captal de Buch, & d'Isabelle, comtesse de Foix, d'ébord Franciscain, cultiva avec fuccès les lettres sacrées & profanes. L'anti - pape Benoît XIII l'honora de la pourpre en 1408, foit pour récompenser son mérite, foit pour artirer dans son partiles comtes de Foix. Pierre n'avoit : lors que 22 ans; il abandonna le Poatife, son bienfaicteur, au concile de Constance, préférant les intéres de l'Eglise à ceux de l'aminé. Le concile lui confirma la qualité de cardinal. Martin V l'envoya lega en Arragon, pour dissiper les rettes du schisme. Il y réussit, & mourus le 13 décembre 1464, dans sa 78. année, à Avignon, dont il avoit la vice-légation. Il étoit aux archeveque d'Arles. C'est lui est a fondé à Toulouse le collège de Foix... Il faut le distinguer de cardinal Pierre de FOIX, sos petit - neveu, non moins hable négociateur, qui mourut évéç⊯ de Vannes, à la fleur de son age, en 1490.

HI. FOIX, (Oder de) feigness de LAUTREC, maréchal de France, gouverneur de la Guienne, eroit petit-fils d'un frere de Gaston IV. duc de Fois. Il porta les armes de

Penfance. Ayant suivi Louis XII en Italie, il fut dangereusement bleffé à la bataille de Ravenne, en 1512. Après sa guérison, il contribua beaucoup au recouvrement du duché de Milan. François I lui en donna le gouvernement. Lautrec favoir combattre, mais il ne favoit pas commander. On le trouvoit généralement haut, fier & dédaigneux : également incapable de manier les esprits & de s'infiguer dans les cœurs, il ne pouvoit rien obtenir que par la crainte ou par la violence. Une certaine impétuolité de caractere le jetoit souvent dans des fautes, que son orgueil ne lui permettoit pas toujours de réparer. Général malheureux parce qu'il étoit aitier & imprudent, il fut chassé de Milan, de Pavie, de Lodi, de Parme & de Plaisance; par Prosper Colonne. Il tacha de rentrer dans le Milanez par une bataille; mais ayant perdu celle de la Bicoque en 1522, il fut obligé de se retirer en Guienne, dans une de ses terres. Sa difgrace ne fut pas longue. En 1528, il fut fait lieutenant - général de l'armée de la Ligue, en Italie, contre l'empereur Charles-Quint. Il emporta d'abord Pavie, qu'il mit au pillage; (Voyer HOSTASIUS.) puis s'avança vers Naples, & mourut devant cette place le 15 août de la même année, après avoir lutté quelque temps contre l'ennemi, la peste, la misere & la famine. Le pape lui fit faire un service solemnel dans l'église Sz-Pierre de Rome, & le roi dans l'église Notre-Dame de Paris. Son corps fut porté en Espagne par un Espagnol, qui espéroit en tirer de 1 argent de ses héritiers; mais 20 ans après, Ferdinand, duc de Seffa, petit-fils de Gonfalve de Cordoue. Te fit placer dans le tombeau de son erand-pere, avec cette inscription: Lerdinand GONSALYE, petit fils du

Grand Capitaine, a rendu les derniers honneurs à la mémoire d'Odet de FOIX, Lautrec, quoiqu'il fût ennomi de fa nation. Il avoit deux freres & une fœur: ces deux freres étoienx Thomas qui fuit; & André, feigneur de l'Efpare, tué à la bataille de Logrogno en 1521. La fœur étoit François Comtesse de Châteaubriand, maîtresse de François I. Voy. CHATEAUBRIAND.

IV. FOIX, (Thomas de) dit le Maréchal de LESCUN, avoit plus de bravoure que de conduite. II paffoit pour un homme cruel & extrêmement avare. Ses exactions firent foulever le Milanez en 1521. Après la perte de la batuille de la Bicoque , où Lescun eur un cheval tué fous lui, les ennemis l'afficesrent dans Crémone. Il n'y tint pas aussi long temps qu'il e pouvoir : & en rendant la place, il promit de faire évacuer toutes celles du Milanez où il y avoit garnison Françoise : composition honteuse, qua fut blàmée de tout le monde. Il recut à la journée de Pavie, en 1525. un coup de feu dans le bas ventre, dont il mourut 7 jours après, prifonnier de guerre à Milan.

V. FOIX , (Paul de ) archevêque de Toulouse, de la même samille que Lautrec, se distingua dans ses ambassades en Ecosse, à Venise, en Angleterre, & fur-tout dans celle de Rome auprès du pape Grégoire XIII. Il mourut dans cette ville en 1584, à 56 ans. Muret, dont il avoit été le bienfaiceur, prononça fon oraifon funebre. Ce prelat étoit homme de lettres, & aimoit ceux qui les cultivoient, fur-tout ceux qui brilloient par leur éloquence, ou qui possedoient les écrits d'Aristote, dont il étoit admirateur passionné. On a de lui des Lettres, in 4°. Paris 1628, écrites avec précision. Elles prouvent qu'il étoit un assez bon écrivain & un

FOI grand homme - d'état. C'eft fans preuve qu'on les a attribuées à d'Ossat, son secrétaire d'ambassa-

de, depuis cardinal.

VI. FOIX, (François de) duc de Candale, commandeur des ordres du roi, & évêque d'Aire, mort à Bordeaux vers l'an 1594, à 90 ans, traduisit le Pimandre de Mercure-Trismégiste, & les Eléments & Euclide, qu'il accompagna d'un commentaire. Cette versionest trop libre. Le traducteur François s'écarte de son original, & donne très-souvent ses propres pensées pour celles du géometre Grec.

VII. FOIX, (Louis de) architede Parisien, florissoit sur la fin du xvie fiecle. Il fut préféré à tous les architecles de l'Europe par Philippe II, qui le choisit pour élever le palais & le monastere de l'Escurial. De retour d'Espagne, il boucha l'ancien canal de l'Adour. & en creufa un nouveau en 1579. Ce Fut lui encore qui bâtit en 1585, le fanal à l'embouchure de la Garonne, qu'on appelle communément Sa Tour de Cordouan.

VIII. FOIX, (Marc - Antoine de ) Jésuite, né au château de Fabas dans le diocese de Couserans, mort à Billon en Auvergne, l'an 1687, dans un âge affez avancé, fut homme-de-lettres, théologien, prédicateur, professeur, recleur, provincial, & tout ce que l'étendue de ces titres exigeoit. On a de lui : I. L'Art de prêcher la parole de Dieu, in-12. C'est l'ouvrage d'un savant & d'un homme d'esprit. instruit de la littérature sicrée & profane. II. L'Art d'élever un prince, in-12, attribué d'abord au marquis de Vardes: bon livre, dont le succès fut rapide; mais où l'on trouve trop de choses communes, ainsi que dans le précédent.

FOIX, (Gaston de) Voy. GAS-

TON , not 1 & 11.

FOIX . Voy. ST-FOIX (Germin) Poullain de ).

I. FOLARD, (le Chevalier Charles de ) né à Avignon le 13 février 1669, d'une famille noble, montra dès l'enfance des inclinations militaires. Il fentit augmener fon penchant à la lecture des Camentaires de Cefar. Il s'engages des l'age de 16 ans ; on le dégagez , il se rengagea encore, & ses parents le laifferent fui vre l'impulfion de !! nature. De cadet dans le regiment de Eerri, devenu sous-lieu tenant, il fit le métier de partisan pendint tout le cours de la guerre de 1693, & ce métier, qui n'est pour tant d'autres qu'une espece de brigasdage, fut pour lui une école. Il exécuta en petit, tout ce qu'ilavoit vu faire en grand; il leva des cartes, il dreffa des plans; il parnt des-lors un homme rare. La guerre de 1701 lui fourrit de nouvelles occasions de signaler son habilete & ses connoiffances. Le duc de Vendome le sit aide-de-camp, & ne le céda qu'avec regret à son stert le grand-prieur, qui commandos alors l'armée de Lombardie Le chevalier de Folard répondit à lide qu'on avoit de lui; il contribut beaucoup à la prise d'Hoftiglia & à celle de la Cassine de la Bouline, qui lui mérita la croix de St-Louis & une pension de 400 liv. Biesse dangereusement à la baraille de Cassano, en 1705, il résichit, at milieu des douleurs cuifantes que lui causoient trois coups de seu. fur l'arrangement de cette bitaille, & forma des-lors fon système des colonnes. Après s'être cifingel dans pluficurs fieges en Italie, & fur-tout à celui de Modene, il paffa en Flandre, fut bleffé à Mir plaquet, & fait prisonnier quelque temps après. Le prince Engent, jaloux d'un tel homme, ce put le gagner par les offres les plus avate taguits

mgeufes. Folard, auffi bon François qu'excellent capitaine, l'engagea dans une mauvaise manœuvré; qui tira Villars d'une position trèsdangereuse. De retour en France, il eut le commandement de Bourbourg, qu'il conserva jusqu'à sa mort. En 1714, il se rendit à Malte, affiégée par les Turcs, & s'y montra ce qu'il avoit paru par-tout ailleurs. Le desir de servir sous Charles XII, plutôt que l'intérêt, l'atzira en Suede. Il vit ce roi soldat, & lui fit goûter ses nouvelles idees fur la guerre. Charles destinoit le chevalier Folard à être un des instruments dont il vouloit se servir dans une descente projetée en Ecosse; mais la mort du héros, tué au siège de Frédérikzhall, dérangea tous fes projets, & obligea Folard à revenir en France. Il servit en 1709 fous le duc de Berwick, en qualité de mestre-de-camp, & ce fut sa derniere campagne. Il avoit étudié toute sa vie l'art militaire en philosophe; il l'approfondit encore plus, lorfqu'il fut rendu à lui même. Il donna des leçons au comte de Saxe, & prédit dès-lors ses succès. Un tel éleve dit plus en faveur d'un maître, qu'un long panégyrique. Le chevalier de Folard exposa ses nouvelles découvertes dans ses Commentaires fur Polybe, en 6 vol. in-4°, 1727, réduits depuis en trois par un homme du métier. On y a ajouté un 7° vol. en Hollande. L'auteur peut être appelé à juste titre le Vegece moderne. En homme de lettres, il a su puiser dans les sources les plus cachées, tout ce gu'il a cru propre à nous inftruire; & en homme de guerre, il l'a exposé avec beaucoup d'intelligence. Le fond en est excellent, mais la forme n'en est pas si agréable. L'abondance des idées de l'auteur entraîne une profusion de paroles. Son flyle est négligé, ses réflexions sons de-Tom. III.

tachées les unes des autres; ses digressions, ou inutiles, ou trop longues. On a encore de cet habile homme: I. Un livre de Nouvelles Découverses sur la Guerre, in-12. Les idées y sont aussi profondes & plus méthodiques que dans son Commentaire, II. Un Traite de la defense des Places. III. Un Traité du métier de Partifan, manuscrit que le maréchal de Belle Isle possedoit. Le chevalier de Folard mourut à Avignon le 23 mars 1752, à 83 ans. S'il eut de grands talents, il n'eut pas moins de vertus. Il auroit pu faire une fortune affez confidérable; mais fes liaisons avec les défenseurs des miracles qu'on attribucit à M. Paris, le firent regarder de mauvais œil par le cardinal de Fleury. On vit quelquefois ce vieil Officier au milieu d'une troupe de convulfionnaires, si l'on s'en rapporte à l'auteur de l'Histoire du voyage Littérairefait en France en 1733; la Haye, 1735. Ceux qui voudront connoître plus particulièrement cet homme célebre, peuvent confulter les Mémoires pour servir à son Histoire, imprimés à Paris, sous le titre de Ratisbonne, en 1753. in-12.

II. FOLARD, (François-Melchior de) Jéfuite, frere du précédent, membre de l'académie de Lyon, naquit à Avignon en 1683, & mourut en 1739, à 56 ans. On a de lui Œdips & Thémistocle, tragédies foibles; & l'Oraison funebre du Maréchal du Villars, non moins médiocre. Il étoit encore plus recommandable par les charmes de fon caractère, que par ses talents.

I. FOLENGO, (Jean-Baptiste) Bénédictin Mantouan, mort en 1559, à 60 ans, laisse un Commentaire jur les Pjeaumes, imprimé à Bâle en 1557, in-fol.; & fur les

Eptures Catholiques, in-80, écrit noblement & purement. Il commente en critique, & presque toujours avec intelligence. Il étoit frere du fuivant.

11. FOLENGO, (Théophile) plus connu sous le nom de MER-LIN Coccaye, étoit d'une famille noble de Mantoue. Sa jeunesse fut fort orageuse. Il étudia les humanités sous Virago Coceaio, & alla ensuite à Bologne faire sa philosophie, sous Pierre Pomponace. Son pere voulut que son premier maltre l'y accompagnat pour veiller sur sa conduite; mais la vivacité de son esprit, & son goût pour la poefie, lui firent négliger ses études; & tout ce que Coccaio put faire pour le porter à s'y appliquer, fut inutile. Son premier ouvrage fut un poëme intitulé: Orlandino, où il prit le nom de Limerno Pittoco. Il fut enfin obligé de quitter Bologne avec précipitation, de même que son maître, pour ne point tomber entre les mains de la justice. On ne dit rien du sujet qui la leur faisoit appréhender; mais c'étoit sans doute quelque folie de jeunesfe. Son pere, qui n'avoit pas sujet d'être content des progrès qu'il avoit faits dans la philosophie, le recut fort mal. Cet accueil le jeta dans un tel désespoir, qu'après at ir couru quelque temps le monde, il prit le parti des armes. Il s'en lassa, & étant à Bresse, il se fit Bénédictin dans le monastere de Sainte-Euphémie, de la congrégation du Mont-Cassin, où il avoit déjà un frere : ( Voy. l'article précédent). La tournure de leurs esprits fut bien différente; l'un se consacra à l'érudition & à la piété, l'autre à la bouffonnerie & à la turlupinade. Théophile étoit fort enjoué, & poëte: double titre pour se faire des ennemus, Sas confreres lui susciterent

FOL

des affaires fâcheuses, parce qu'il ne les épargnoit pas dans ses vers; mais il échappa à leurs poursuites par la protection de plufieurs seigneurs. Il mourut le 9 décembit 1544, à 51 ans, dans son prieuré de Sainte-Croix de Compeño, pres de Bassano, dans l'état de Venise. De tous ses ouvrages, le plus connu est sa Macaronée, ou Opas Macaronicum, Tusculani, 1621, sigure; Venise, 1561, in-12; & Amsterdam, 1692, in-8°, figure, [Ce nom Macaronique, qu'on a donné a toutes les production de même genre, vient du mot iralies Macaroni, qui est le nom d'una gateau qu'on fait en Italie avec de la farine, des œufs & du fromage ]. Le poëme de Folago fut reçu avec transport, dans un siecle où les bouffonneries pédantesques tenoient lieu de saillies, les anagrammes de bons mots, & les logogriphes de penfées. Il est difficile de faire un usage plus fiagulier de son esprit. Il s'abandonne entiérement à son imagination, aussi vive que hizarre, sans respect, ni pour la langue Latine dont il fait un mélange monstrueux avec l'Italienne, ni pour le boa goût qu'il choque trop fouvent. Ce qu'il y a de remarquable, c'eft que l'auteur, qui ne passe que pour un bouffon, & qui dans sa Macarones ne mérite pas d'autre titre, fait pourtant entrer dans cet ouvrege d'excellentes réflexions sur les vices des hommes. Il tourne en ridicule les vains titres des grands; il attaque fortement les passions, & fur-tout la paresse, l'envie, la volupté, la curiofité frivole. Senblable à Rabelais, l'un de ses metateurs, il fait paroftre une grande, connoissance des sciences, des arm & des antiquités. Nous cireron quelques - unes de ses moralinés, pour donner au lecteur une idée 🝂

## FOL

son flyle & de la tournure de son génie:

SUM felix, quisquam pro me vult
ponere vitam;

Sum pauper, nemo pro me vult ponere robbam.

NON mancant homines me confiliare fcientes;

At mancant homines, heu! me ajutare volentes.

FALLITUR, extremam qui se conducit ad horam.

Sperans delari modico sua crimina luctu;

Non amor hune tangit, Baratri jed maximus horror.

En parlant de la Confession, il dit:

QUIS tam fandus homo, quem non quandoque patejeat

Esse caro, pressusque ruat sub pondere carnis?

Aft peccata hominis, nunquam emendare diabli est.

Hine ordita fuit patribus Confessio;

Hoc opus, hic labor est; facinus committere paulum

Nos pudet ante Deum, homini sed dicere multium.

Son ouvrage produifit des imitateurs, comme tous les écrits qui ont du succès. La contagion passa jusqu'en France, & les plus mauvais rimailleurs s'en mêlerent. Le Poëme Macaronique fut traduit en françois en 1606. Cette verfion barbare a été publiée de nouveau, fans aucun changement, en 1734, 2 vol. in-12: elle n'étoit ni affez importante, ni affez estimée, pour mériter une nouvelle édition. Il y a encore de Merlin trois Poëmes affez recherchés: I. Orlandino da Limerno Pittoco; Vinegia, 1526, ou 1539, ou 1550, in 8°; réimprimé a Londres en 1773, in-8° & in 12. U. Cave del Tri per uno ; FOL

Vinegia, 1527 ou 1546, in-8°. C'est un poëme sur les trois âges de l'homme, en style en partie macaronique. III. La Hamanita del Figlio di Dio, in ottava rima; Vinegia, 1,33, in 4°.

FOLIETA, Voy. FOGLIETA.

FOLKES, (Martin) antiquaire. physicien & mathématicien Anglois, né à Wesminster vers 1690, mort à Londres en 1754, à 64 ans, se distingua dans les academies des sciences de France & d'Angleterre. où il fut admis. Celle ci l'avoit recu dans son sein à l'âge de 24 ans; deux ans après, elle le mie dans fon conseil. Newton le nomma ensuite son vice-préfident, & enfin, il succeda à Sloane dans la présidence même. Ses connoissances & ses succès dans les sciences qui sont l'objet des travaux de cette compagnie, furent les titres qui le placerent à sa tête. Les nombreux Mémoires qu'il lui présents, qu'on trouve dans les Tranjadions Philo, ophiques, justifient son choix. Cet auteur tira un grand profit pour la science des antiquités, d'un voyage qu'il fit en Italie; & celui qu'il sit en France, le lia avec les savants de ce royaume. Ses mémoires roulent sur les poids & la valeur des monnoies romaines; sur les mesures des colonnes Trajane & Antonine; sur les monnoies d'or d'Angleterre, depuis le regne d'Edouard III; fur les polypes d'eau douce; sur les bouteilles dites de Florence, & sur divers sujets de physique. Lorsqu'il eut été admis à l'académie des sciences de Paris, il présenta un Mémoire sur la comparaison des mesures & des poids de France & d'Angleterre. Il finit sa carriere littéraire par un ouvrage estimé de sa nation, sur les Monnoies d'argent d'Angletterre, depuis la conquête de cette île par les Nore

Ar ij

mands, jusqu'à son temps. Les lettres remplirent sa vie; ni les foins du mariage, ni les distractions des voyages ne purent ralentir fon ardeur pour l'étude. Il avoit amassé une ample bibliothèque & un cabinet enrichi d'une collection de monnoies, supérieure à tout ce qu'on connoissoit en ce genre.

FOLLARD. Voy. FOLARD.

I. FONSECA (Antoine de), Dominicain, ne à Lisbonne, vint faire ses études à Paris, & publia dans cette ville en 1539, des Remarques sur les Commentaires de la Bible, par le cardinal Cajetan, in-folio. Il reçut, trois ans après, le bonnet de docteur de Sorbonne. De retour dans sa patrie, il fut prédicateur du roi, & obtint une chaire de théologie en l'université de Coimbre. On lui doit encore quelques écrits, entr'autres : De Epidemia Febrili , in-40, &c.

II. FONSECA, (Pierre de) Jéfuite, né à Corticada en Portugal, docteur d'Evora, mourut à Lisbonne en 1599, à 71 ans, après avoir publié une Métaphysique en 4 tom. in fo. Il s'y dit le premier auteur de la Science moyenne : merveilleuse

découverte!

I. FONT, (Joseph de la) poëte François, est auteur de cinq Comédies, dont les meilleures sont: l'Epreuve réciproque, & fur - tout les Trois Freres Rivaux. Cette derniere piece est la seule qui soit demeurée au théâtre. Son Amour vengé n'est remarquable que parce que Fagan l'a copié, en partie, dans sa jolie petite comédie intitulée : Le Rendezvous. On a encore de la Font plufieurs Opéra, & l'opéra-comique intitulé : Le Monde renversé. Il avoit du talent pour le lyrique & pour le comique, qu'il traita d'une maniere ingénieuse. La Font étoit né Paris en 1626, & il mourut

à Paffy, près de cette capitale, en 1725, à 39 ans. Cétoit un homme d'esprit & de plaifir, escore plus passionné pour le pa & la bonne chere que pour la poëlie.

II. FONT, (Pierre de la) sé ! Avignon, devint prieur de Valebrègue & official de l'Eglise d'Uzès. C'étoit un homme de Dien, plein de zele & de charité. Il sedémit du prieuré dont il étoit pourvu, pour en fonder un Séminaire dans la ville épiscopale. Il en su lui-même le premier supérieur, & une des fonctions de cet emploi pénible nous a procuré cinq vold'Entretiens Ecclefiaftiques, imptimés à Paris, in-12. On en fair cas, ainfi que de 4 vol. de Préss, in-12. Toutes les preuves que fournissent l'Ecriture, les Peres, les Conciles, sur les devoirs des eccléfiaftiques & des autres fideles, sont répandues dans ces deux ouvrages avec beaucoup d'intelliges ce. Le pieux auteur termina fa carriere au commencement du xvIII fiecle.

I. FONTAINE, (Charles) ne à Paris, en 1515, d'un commerçant, paffa sa vie à faire des vers médiccres, même pour son temps. Il se fixa à Lyon, où il contracta succesfivement deux mariages, & moure dans un age avancé. Ses principeles Poëfies sont recueillies en 1 vol in-8°, imprimé à Lyon en 1555. fous le titre de : Ruiffeaux de Fortaine. On a encore de lui le Jardin d'Amour, avec la Fontaine d'Amos; Lyon, 1588, in-16: cette édition avoit été précédée de deux autres. Vidoire d'Argent contre Cupido; Lyon, 1537, in 16, &c.

II. FONTAINE, (Jean de k) naquit à Château - Thierry le 8 pm let 1621, un an après Moliere A 19 ans, il entra par descenvicate

chezles PP. de l'Oratoire, qu'il quitta 18 mois après par dégoût. La Fontaine ignoroit encore à 22 ans ses talents finguliers pour la poéfie. On lut devant lui la belle Ode de Malherbe fur l'affaffinat de Henri IV, & des ce moment, il se reconnut poète. Un de ses parents, ayant vu ses premiers esfais, l'encouragea, & lui fit lire les meilleurs auteurs, anciens & modernes, françois & etrangers. Rabelais, Marot, d'Urfé firent ses délices : l'un par ses plaifanteries, le second par sa naïveté, l'autre par ses images champêtres. L'esprit de fimplicité, de candeur, de naïveté, qui lui plaisoit tant dans ces écrivains, caractérisa bientôt ses ouvrages, & le caractérisoit lui-même. Jamais auteur ne s'est mieux peint dans ses livres. Doux, ingénu, naturel, fincere, crédule, facile, timide, fans ambition, fans fiel, prenant tout en bonne part; il étoit, dit un homme d'esprit, aussi simple que les héros de ses Fables. C'étoit un véritable enfant. mais un enfant sans malice. Il parloit peu & parloit mal, à moins qu'il ne se trouvât avec des amis intimes, ou que la conversation ne roulat sur quelque sujet qui pût échauffer son génie. Avec un tel taractere, il paroissoit peu fait pour le joug du mariage; il se laissa pourtant marier. On lui fit épouser Marie Héricard, fille d'une figure & d'un caractere qui lui gagnoient les cœurs, & d'un esprit qui la rendoit estimable aux yeux même de fon mari. La Fontaine ne lui trouvoit point cette humeur difficile, que tant d'auteurs se sont plu à lui prêter : il ne composoit aucun ouvrage, qu'il ne la confultât; mais fon goût pour la capitale, & son éloignement pour tout ce qui sentoit la gêne, l'arracherent d'auprès d'elle. La duchesse de Bouillon, exilée à Château-Thierry, avoit

connu la Fontaine. & lui avoit même (dit-on) fait faire ses premiers Contes. Rappelée à Paris, elle y mena le poëte. La Fontaine avoit un de ses parents auprès de Foucquet. La maifon du furintendant lui fut ouverte, & il en obtint une pension, pour laquelle il faisoit à chaque quartier une quittance poëtique. Après la disgrace de son bienfaicteur (dont le poête reconnoisfant déplora les malheurs dans une Elégie touchante), la Fontaine entra en qualité de gentilhomme chez la célebre Henriette d'Angleterre, 1re femme de Monfieur. La mort lui avant enlevé cette princesse, il trouva de généreux protecteurs dans M. le Prince, dans le prince de Conti, le duc de Vendôme & le duc de Bourgogne; & des protectrices dans les ducheffes de Bouillon, de Mazarin, & dans l'ingénieufe la Sabliere, qui l'appeloit son Fablier: celle-ci le retira chez elle, & prit foin de sa fortune. On a remarqué que Louis XIV ne fit pas tomber ses bienfaits sur la Fontaine, comme sur les autres génies qui illustrerent fon regne. Ce prince ne goûtoit pas affez le genre dans lequel ce conteur charmant excella: il traitoit les Fables de la Fontaine à-peu-près comme les tableaux de Teniers. La Fontaine, par fes diftractions continuelles, par son extrême simplicité, réjouissoit ses amis; mais il ne pouvoit gueres plaire à un homme tel que Louis XIV. Il se soucioit d'ailleurs affez peu de se produire à la cour. Il étoit attaché à Paris par les agréments de la société, & par ses liaisons avec les plus beaux esprits de son fiecle. Il alloit néanmoins tous les ans au mois de septembre rendre visite à sa femme. A chaque voyage, il vendoit une portion de son bien, sans s'embarrasser de veiller sur ce qui lui restoit. Il ne passa jamais de bait

de maison, & il ne renouvela jamais celui d'une ferme. Cette apathie, qui coûtoit tant d efforts aux anciens philosophes, il l'avoit sans effort. Elle influoit sur toute sa conduite, & le rendoit quelquefois in fenfible même aux injures de l'air. M dame de Bouillon allant un matin à Versailles, le vit révant sous un arbre du cours : le foir en revenant, elle le trouva dans le même endroit & dans la même attitude, quoiqu'il fit affez froid, & qu'il eût plu toute la journée. Il avoit quelquefois des diffractions qui lui ôtoient la mémoire; il en avoit d'autres qui lui ôtoient le jugement. Il loua beaucoup un jeune homme qu'il trouva dans une affemblée: - Eh! c'est votre file, lui dit-on; il répondit froidement : Ah! j'en fuis bien aife ... Il avoit fait un Conte, dans lequel conduit par sa matiere, il mettoit en la bouche d'un moine une allufion fort indécente à ces paroles de l'Evangile: Domi-FE, quinque talenta tradidisti mihi, Ve... & , par un tour d imagination dont la Fontaine seul pouvoit être capable, il l'avoit dédié au docteur Arnauld. Il fallut que Racine & Boi-Leau lui fissent sentir combien la dédicace d'un conte licencieux à un homme grave, & à un homme tel qu'Arnauld, choquoit le bon fens... Un jour que notre poëte dînoit avec Boileau, Moliere & deux ou trois autres de ses amis, il soutenoit contre Moliere, que les à parte du théâtre font contre le bon sens. " Est-il possible (disoit-il) » qu'on entende des loges les plus » éloignées ce que dit un acteur, » & que celui qui est à ses côtés ne » l'entende pas » ? Après avoir foutenu fon opinion, il se plongea dans sa reverie ordinaire. Il faut avouer (dit tout haut Boileau) que la Fontaine est un grand coquin; &

continua sur ce ton, sans que le rê-

veur s'en apperçût. Tout le mondé éclata de rire. Enfin, on le tira de son assoupissement, & on lui dit qu'il devoit moins condamner les à parte que les autres, puisqu'il étoit le seul de la compagnie qui n'avoit rien entendu de tout ce qu'on venoit de dire si près de lai, & contre lui-même. ( Voy. FURZ-TIERE). On pourroit citer plufigures autres traits non moins finguliers; mais quelques- uns font faux ou exagérés, & les autres se trouvent par-tout. L'espece de fiupidité que cet homme de génie avoit dans fon air, dans fon maintien & dans fa converfation, fit dire à Made de la Sabliere, un jour qu'elle avoit congédié tous ses domestiques: Je n'ai gardé avec moi que mes trois bétes, mon chien, mon chat, & la Fontaine. Cette illustre bienfaidrice du poëte-enfant étant morte, la ducheffe de Mazaria, Saint - Evremont & quelques frigneurs Anglois voulurent l'attiret en Angleterre; mais les bienfaits du duc de Bourgogne le retinrent en France. La Fontaine avoit toujours vécu dans une grande indolence fur la religion, comme far tout le reste. Une maladie qu'il est fur la fin de 1692, le fit rentrer en lui-même. L'abbé Ponjet, depuis prêtre de l'Oratoire, & alors vicaire de St-Roch, alla le voir, & fa tomber la conversation sur des matieres de religion. " La Fontaine " dit Niceron ) qui n'avoit jamais » été impie par principe , lui dit » avec cette naïveté qui lui étoit » naturelle; Je me sais mis, depsie n quelque temps, à lire le Nouvezt » Teftament. Je vous affure que c'eft » un fort bon livre; oui, per me sei! n c'est un bon livre, Mais il y a un n article sur lequel je ne suis pas re-» du : c'est celui de l'éternité des pon nes. Je ne comprends pas comment n cette fternisé peut s'accorder and

TON p la bonte de Dieu. M. Poujet s'ex-» pliqua alors avec lui sur cet ar-» ticle & fur plufieurs auttes, & " il le fit avec tant de force, qu'a-» près dix ou douze jours de con-" versation, il le convainquit de » toutes les vérités de la religion ». La Fontaine se préparant alors à une confession générale, jeta au feu uno Piece de théâtre qu'il alloit faire représenter, & promit de réparer le scandale qu'il avoit causé par ses Contes, en faisant une réparation publique. En effet, lorsqu'il reçut le Viatique, le 12 février 1693, il parla ainfi en présence de quelques membres de l'Académie, appelés à sa priere pour être témoins de son repentir : " Il est d'une notoriété qui » n'est que trop publique, que » j'ai eu le malheur de composer » un livre de Contes infâmes. En » le composant-je n'ai pas cru que » ce fût un ouvrage austi perni-» cieux qu'il l'est. On m'a sur » cela ouvert les yeux, & je con-» viens que c'est un livre abomi-» nable. Je suis très-fâché de l'a-» voir écrit & publié. J'en deman-» de pardon à Dieu & à l'Eglise. Je » voudrois que cet ouvrage ne fût » jamais forti de ma plume, & qu'il » fût en mon pouvoir de le suppri-» mer entiérement. Je promets fo-» lemnellement, en présence de non Dieu, que je vais recevoir, » quoiqu'indigne, que je ne con-» tribuerai jamais à son débit, ni · à son impression. Je renonce ac-» tuellement, & pour toujours, au » profit d'une nouvelle édition, n que j'ai malheureusenient con-» senti que l'on fit actuellement n en Hollande ». Le duc de Bourgogne, qui n'avoit alors que douze ans, trouvant qu'il n'étoit pas raisonnable qu'il sur plus pauvre pour

avoir fait fon devoir, lui envoya,

par un de ses gentilshommes, une

FON bourse de 50 louis, le seul argent qu'il eût alors entre les mains. Cependant le bruit de la réparation folemnelle faite aux mœurs & à la religion, se répandit bientôt avec celui de sa mort. Liniere sit alors cette Epigramme:

Je ne jugerai, de ma vie, D'un homme avant qu'il foit éteint. Pellisson est mort en impie.

Et la Fontaine comme un Saint. Ces deux faits étoient faux. Pellisson n'avoit pas fini sa carriere en incrédule, (Voyez son article) & la Fontaine ne mourut pas de cette maladie. Il vécut encore deux ans chez Made d'Hervare, où il trouva les mêmes douceurs que chez Made de la Sabliere. La conversion de la Fontaine avoit été fincere: mais les charmes de la poësse, & fur-tout de la poësie badine, sont si puissants, que la Fontaine laissa échapper (dit on) encore quelques Contes. Celui de la Clochette en est un. C'est à quoi fait allusion son Prologue, cité dans Moréri:

O combien l'homme est inconstant, divers,

Foible, léger, tenant mal sa parole! l'avois juré, même en assez beaux vers,

De renoncer à tout Conte frivole.

Et quand, juré? C'est ce qui me confond;

Depuis deux jours j'ai fait cette prome∏e.

Puis, fiez-vous à Rimeur qui répond D'un seul moment....

La Fontaine réprima ces saillies d'une imagination long-temps fixée à ce genre d'écrire, qui n'est ni le plus noble, ni le plus fage. Il entreprit de traduire les Hymnes de l'Eglise; mais sa verve émoussée par l'age, par les austérités, par les remedes, & peut-être son génie que la nature n'avoit pas fait pour le férieux, ne lui permirent pas de courir long-temps cette carrière. Il mourut à Paris le 13 mars 1695, à 74 ans, dans les plus vifs fentiments de religion. Lorsqu'on le déshabilla, on le trouva couvert d'un cilte. Il s'étoit fait lui-même cette Epitaphe, qui le peint parfaitement:

JEAN s'en alla comme il étoit yenu.

Mangeant son fonds après son revenu, Croyant le bien choje peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dépenser:

Deux parts en fit, dont il souloit passer

L'une à dormir, & l'autre à ne rien faire.

Parmi les ouvrages immortels qui nous restent de cet homme inimitable, il faut placer au premier rang fes CONTES & fes FABLES. Les premiers sont un modele parfait du style historique dans le genre familier. Quelle aisance! quelle vivacité! quelle finefie à la fois, & quelle naïveré! car il réunifioit ces deux qualités dans un degré supérieur; & c'est ce mélange qui fait le prodige. Sa fimplicité donne de la grâce à sa finesse, & sa finesse rend sa fimplicité piquante. Il faut convenir pourtant qu'il a plus de style que d'invention. Le nœud & le fonds de ses Contes ont ordinairement peu d'intérêt; les sujets en sons bas; la narration est quelquesois trop alongée. Son imagination, en voltigeant sans cesse, ceuille des fleurs qu'il faudroit facrifier à la rapidité du récit. Un grand nombre de ses Contes gagneroient à être réduits de moitié. Son plus grand défaut, c'est que non-seulement on n'en peut tirer aucune morale utile, mais qu'ils sont très-contraires aux mœurs. Ses expressions, à la vénité, ne sont point d'un cinique;

c'est une gaze légere, qui, es laissant entrevoir les objets, les rend quelquefois plus séduisans. La Fontaine avoit beau dire aux belles que fi elles chassoient les foupirants, elles n'avoient rien à craindre de son Livre. Les belles qui se nourrissent des images voluptueuses qu'il y a semées, los d'écarter les amants, n'en font que plus disposées à les appeler. Quant à son style, tout enchanteur qu'il est, fourmille de faures de construction & de langage, & ch quelquefois négligé & trainant Mais peut-être que sa poëse seroit moins admirable, si elle étoit plus travaillée; & cette molle négligence (dit M. Fréron) décele le grand maître & l'écrivain original. » C'est véritablement le Point de » la nature, ajoute le même auteur, n fur - tout dans fes Fables : 04 » diroit qu'elles sont tombées de » sa plume. Il a surpassé l'ingé-» nieux inventeur de l'Apologue » & fon admirable copifie. Auffi n élégant, aussi naturel, moiss » pur, à la vérité, mais aussi moins w froid & moins nu que Phedre, » il a attrapé le point de perfection » dans ce genre». Si ceux qui font venus après lui, comme la Mone, Richer, d'Ardenne, l'ont surpasse quelquefois pour l'invention des fujets, ils font fort au-dessous pour tout le reste, pour l'harmonie variée & légere des vers, pour la grace, le tour, l'élégance, les charmes naïfs de l'expression & de badinage. Il éleve (dit la Brayou) les petits fujets jusqu'au subline. Sous l'air le plus fimple il a 🚑 génie, & même plus de ce qu'os appelle esprit, qu'on n'en trouve dans le monde le mieux culavé. On doit à l'amour éclairé de M. 🛎 Montenault pour les lettres & pour les arts, une magnitique édition des Fables de la Funtaine, en 4 vob

in-fo, dont le premier a vu le jour en 1755, & le dernier en 1759; chaque Fable est accompagnée d'une & quelquefois de plusieurs estampes : l'ouvrage est précédé d'une Vie du fabuliste, purgée des contes puérils que les petits esprits entaffent sur les grands-hommes. On a une autre édition des Fables de la Fontaine par Coste, 1744, en 2 vol. in-12, avec figures & de Courtes notes; & en 1757, 1 vol. in-12 fans figures. Il en a paru auffi une édition peu recherchée, en 6 vol. in -8°, toute gravée, discours & figures. (Elles ont été mises en vers latins par Vinot, Paris 1738, in-12; & plus récemment, par le Pere Giraud de l'Oratoire, Barbou, 1778, 2 vol. in-12.) Les meilleures éditions de ses Contes font : celle d'Amsterdam, 1085, en 2 vol. in-3°, avec figures de Romain de Hoogue; - de Paris, 1752, avec des figures gravées sur les dessins d'Eisen par les plus habiles artistes, 2 vol. in-8°, sur beau papier. On a reimprimé à Paris, en 1758, en quatre jolis petits volumes in-12, les Œuvres diverses de la Fontaine, c'est-à-dire, tout ce qu'on a pu rassembler de fes ouvrages, tant en vers qu'en prose, à l'exception de ses Fables & de ses Contes. Les meilleures pieces de ce recueil font : le roman des Amours de Psyche, trop alonge, mais où l'on retrouve souvent la Fontaine; le Florent n, comédie en un ace, qu'on joue encore : (Voy. CHAMPMESLE & LULLI.) l'Eunuque, autre comédie; un Poeme sur le Quinquina; un autre sur St-Malch, très-estimé par le lyrique Rousseau; celui d'Adonis, mis au rang de ses chefs-d'œuvres; quelques Pieces Anacréontiques, délicieuses; des Leseres & d'autres morceaux, la plupart très-foibles, & qu'on n'auroit jamais imprimés , fi les éditeurs

consultoient la gloire des morts plutôt que l'intérêt des vivants. Tous les Ouvrages de La Fontaine furent recueillis en 1726, 3 vol. in-4°, belle édition encadrée. La Fontaine avoit essayé de beaucoup de genres, de quelques-uns même opposés à son génie. Madame de Sévigné disoit : « Je voudrois faire » une Fable, qui lui fit entendre » combien cela est misérable de » forcer son esprit à sortir de son genre, & combien la folie de vouloir chanter fur tous les tons » fait une mauvaife mufique ». Mais la Fontaine, naturellement inconstant, ne pouvoit s'occuper long-temps du même sujet. Il le dit lui-même :

Papillon du Parnasse, & semblable aux abeilles,

A qui le bon Platon compare nos merveilles,

Je juis chose legere, & vole à cout sujet;

Je vais de fleur en fleur & d'objet en objet:

A beaucoup de plaisir je mêle un pen de gloire.

l'irois plus haut, pent être, au Temple de Mémoire;

Mais quoi! je suis volage en vers comme en amours. &c. &c.

Les descendants de la Fontaine sont exempts de toute taxe & de toute imposition: privilege flatteur, qu'on ne pouvoir resuser à un nom qui a tant illustre la France. « La » Fontaine (dit ingénieusement M. » de la Harpe) avoit payé à sa » patrie un assez beau tribut, en » lui laissant ses écrits & son nom ». Au reste, ils ne sont point d'accord avec le public sur la simplicité extrême qu'il a supposée à la Fontaine. Son portrait très ressemblant, resté dans sa samille, ne dément pas moins l'idée générale à son

fujet. C'est ce qué dit M. le chevalier de Saint-Georges, arriere petitfils de M. Pinterel, parent de la Fontaine, dans une lettre à M. Grofley, inférée dans le Mercure de France, No. 47, année 1785. Nous ajouterons que la Fontaine, dans ses lettres à sa femme, paroît un homme de beaucoup d'esprit, & qui avoit le génie observateur dans ce monde même où il ne paffoit que pour un enfant. Il est vrai que ses distractions, qui l'empêchoient trop souvent d'être à la conversation, & qui lui faisoient faire des réponfes ou naïves, ou simples, ou ridicules, purent lui valoir le titre de bon homme, dont Boileau, Racine, Moliere, & presque tous ses contemporains, l'avoient grazifié.

III. FONTAINE, (Nicolas) parisien, fils d'un maître écrivain, fut confié, à l'âge de 20 ans, aux cé ebres solitaires de Port-Royal. Il se chargea d'abord d'éveiller les autres; mais, dans la suite, il eut le foin plus noble des études de quelques jeunes gens qu'on y élevoit dans la piété & dans les lettres. Les heures de loisir qui lui restoient, il les employoit à transcrire les écrits des hommes illustres qui habitoient cette folitude. Il fuivit Arnauld & Nicole dans leurs diverses retraites. Il fut ensermé à la Bastille avec Sacy en 1664, & en fortit avec lui en 1668. Ces deux amis ne se quitterent plus. Après la mort de Sacy en 1684, Fontaine changea plusieurs fois de retraite. Il se fixa enfin à Melun. où il mourut le 28 janvier 1709. à 84 ans. On a de lui : I. Vies des Saints de l'Ancien-Teftament, en 4 vol. in - 8°: ouvrage composé fous les yeux de Sacy, & qui peut Etre de quelque utilité pour l'hissoire facrée. II. Les Vies des Saints, in-fot, en 4 vol. in-8°. C'étoient

les plus exactes avant celles de Baillet. III. Les Figures de la Bible, ; attribuées à Sacy, qui y eut quelque part. Les meilleures éditions de ce livre si souvent reimpriné, font celles de Paris, 1670, in 4°; & d'Amsterdam, 1680, in-12, 27# figures. IV. Mémoires fur lu Selitaires de Port-Royal, en 2 vol. 12; très détaillés, & même jusqu'à la minutie. V. Tradudion des Bomélies de Se. Chrysoftome sur les Esteres de St. Paul, en 7 vol. io?. On accusa l'auteur d'êrre tombé dans le Nestorianisme; le Jésuit Daniel le dénonça; l'archevêque de Paris, Harlay, le condamna. Fontaine, qui n'avoit nullement pensé à être hérétique, se justifia dans un ouvrage pariculiet. Les versions de cet auteur sont écrites avec affez de noblefle; mais fon flyle quelquefois fec & languil fant, & ses périodes trop longues, leur font perdre une partie de les prix. Ces défauts se font sentir dans ses autres ouvrages, & il el al'égard d'Arnauld & Nicole, ce que & domeftique est au maitre. Il acquit, fous ces illustres auteurs, le talest d'écrire; mais il ne le pouffa pa aussi loin qu'eux. Sa piété ne in pas inférieure à celle des foliums dont il fut l'ami. Il se distingua par un cœur plein de droiture, des moeurs innocentes, une vie finple, laborieuse, édifiance, 🗯 modestie fincere, un définiéres ment rare, & une fidélité parfaite à tous ses devoirs. Voya v. HORSTIUS.

IV. FONTAINE, (Alexis) si à Clavaison en Dauphiné, res l'an 1725, s'occupa principhement du Calcul intégral, fut res de l'académie des sciences, & morrut, en 1771, à Cuiseaux en Frache-Comté, âgé d'environ 46 as. Ses Mémoires, qui sont dass à recueil de l'académie, ont été

FONTAINE, Voy. Boissiere... FOUNTAINE... III. ROCHE... & HICHESIUS.

I. FONTAINES, (Marie-Louise-Charlotte de Pelard de Givry, épouse de N. comte de) étoit fille du marquis de Givry, commandant de Merz, qui avoit favorisé l'établiffement des Jésuites dans cette ville: ils lui firent, par reconnoisfance, une pension assez considérable, qui passa à ses ensants. Cette dame, cultivant les lettres à l'ombre du filence, a cueilli quelques fleurs dans le champ romanesque, qui avoit fourni de si riches moissons sous la main de Madame la Fayette. On lui doit plusieurs productions ingénieuses, écrites sans prétention, & pour le seul plaisir d'écrire : la plus connue est La Comtesse de Savoie, joli roman dans le goût de Zaïde, imprimé en 1722. Cette Muse modeste fut enlevée à la littérature en 1730.

IL FONTAINES, (Pierre-François Guyot DES) naquit à Rouen le 29 juin 1685, d'un pere conseiller au parlement. Les Jésuites. chez lesquels il fit ses humanités avec éclat, lui donnerent, en 1700, leur habit. Après avoir professé 15 ans dans différents colleges de la société, il sollicita sa fortie, & l'obtint sans peine. Son humeur difficile & son génie indépendant avoient un peu indifposé ses supérieurs, qui lui avoient conseillé eux - mêmes de rentrer dans le siecle, & de quitter le cloître pour lequel il ne paroiffoit pas fait. L'abbé des Fontaines étoit prêtre alors; on lui donna la cure de Torigny en Normandie; mais il ne tarda pas à s'en démettre. Il fut quelque temps auprès du cardinal d'Auvergne, comme bel esprit

667 & homme de lettres. Quelques brochures critiques lui firent un nom & Paris. L'abbé Bignon lui confia, en 1724, le Journal des Savants, mort de la peste, comme on disoit alors, parce que les prédéceffeurs de l'abbé des Fontaines, dans ce travail, ne le remplissoient que d'extraits de livres sur la peste de Marseille. Le nouveau Journalisse ranima ce cadavre. Il jouissoit paifiblement de sa gloire, lorsqu'on l'accusa de travailler autant à corrompre la jeunesse qu'à corriger les auteurs. Il fut enfermé à Bicêtre, & relaché par le crédit des amis de M. de V\*\*\*. Ces deux hommes de lettres, si acharnés depuis l'un contre l'autre, étoient alors amis. On n'avoit pas encore vu, ni le Préservatif, ni la Voltairomanie, libelles qui n'ont fait honneur ni à l'un, ni à l'autre. Quelques plaifanteries sur la tragédie de la Mort de César indisposerent ce poëte, & fut le fignal d'une guerre qui a duré jusqu'à la mort du critique, arrivée à Paris le 16 décembre 1745, à 60 ans. Piron. qui ne l'aimoit point, lui fit cette Epitaphe fatyrique:

Sous ce Tombeau git un auteur. Dont, en deux mots, voici l'Hiftoire.

Il écoit ignorant comme un Prédicateur ,

Et malin comme un Auditoire.

L'abbé des Fontaines est principalement connu par ses ouvrages périodiques. Le premier vit le jour en 1731, sous le titre de : Nouvelliste du Parnasse, ou Réslexione fur les Ouvrages nouveaux. Il n'en publia que deux volumes. L'ouvrage fut arrêté par le ministere en 1732, & ce fut au grand regret de quelques littérateurs qui y trouvoient l'instruction, & des gens du monde qui y cherchoient l'a-

musement. Environ 3 ans après, en 1735, l'abbé des Fontaines obtint un nouveau privilege pour des feuilles périodiques. Ce sont celles qu'il intitula : Objervations sur les Écrits modernes , in-12 ; commencées, comme les précédentes, avec l'abbé Granes, & continuées jusqu'au 33° vol. inclusivement. On les supprima encore en 1743. Cependant, l'année suivante, il publia une autre feuille hebdomadaire, intitulée : Jugements sur les Ouvrages nouveaux, en 11 vol. in-12, dont les 2 derniers sont de Mairault. L'abbé Granet n'eut point part aux Jugements, comme le dit l'abbé L advocat, ou fon continuateur; il y avoit deux ans qu'il étoit mon. Dans toutes ces différentes feuilles, on ne trouve pas toujours ni le même goût, ni la même impartialité. Les lieux, les temps, l'occation, l'amitié, les querelles, corrompoient ses jugements; & on y voit des éloges pompeux & des critiques malignes du même écrivain. Des Fontaines (dit l'abbé Trublet) n'étoit pas seulement partial : il étoit homme d'humeur & de paffion, & chaque feuille dépendoit beaucoup de son humeur actuelle. D'ailleurs, son goût étoit plus juste que fin, & dès-lors, il n'étoit pas toujours juste. Il a quelquefois critiqué, faute d'entendre ce qu'il critiquoit: Cette finesse qui confiste dans la fagacité à appercevoir promptement les défauts & les beautés des ouvrages, il ne l'avoit que dans un degré médiocre; mais il y suppléoit en empruntant des secours. Ce n'étoit pas seulement sur les matieres qui n'étoient point de son reflort, qu'il recouroit aux lumieres d'autrui : « Paroiffoit - il » (ajoute l'Auteur déjà cité) un » ouvrage nouveau, qui fit quel-» que bruit ? Il avoit grand soin de » s'informer de ce qu'on en ditoit n dans le monde & parmi les gens » de lettres ; fur-tout de recueilir » ces critiques en quoi l'esprit n François est si fécond, les citiques tournées en bons mon, » en épigrammes : critiques tou-» jours affez bonnes, fi elles fout » plaisamment malignes n. Ceft ce qui donnoit du prix à ses loutnaux aux yeux du public mechant. Son flyle clair, vif & naturel, rendoit, avec feu, les bons mos qu'on lui avoit fournis; mais c'ètoit souvent aux dépens de l'équité, de la fincérité & de la bome foi. Il faut que je vive, disoit-il à un ministre d'état (d'Argenfon), qui lui répondit sechement : Je s'a vois pas la nécessité. Alger mourroit de faim (écrivoit-il à l'abbé Prévot), s'il étoit en paix avec ses enemis. Il fut donc toujours en guerre, & il essuya fouvent de terribles or ges. On l'accusa souvent auprès du ministere. Un Magistrat, provenu contre lui, l'ayant fait appeler, il tacha de se justifier. Le Magistrat lui dit : Si on Roman tous les accusés, il n'y auroit point de coupables. — Si on écontoit tous les accufateurs, répartit l'Abbé, il n'y auroit point d'innocents. Cependant l'abbé des Fontaines (dit Me Freron) étoit né avec des sennments. « Philosophe dans sa con-» duire, comme dans ses princi-» pes, il étoit exempt d'ambiion: » avoit, dans l'esprit, une noble » fierté, qui ne lui permettoit pas » de s'abauffer à folliciter des bien-» faits & des titres, Le plus » grand tort que lui aient fait » les injures dont on l'a accable, » c'est qu'elles ont quelquelus » corrompu fon jugement L'ext. » te impartialité, je l'avoue, s's » pas toujours conduit sa plume, » & le ressentiment de son cœur k » fait remarquer dans quelquer » unes de ses critiques... Si l'abe

. » des Fontaines étoit quelquefois » dur & piquant dans ses écrits, » dans la société, il étoit doux, » affable, poli, sans affectation de » langage & de manieres. On doit » cependant le mettre au rang de » ceux dont on n'est curieux que de » lire les ouvrages. Il paroissoit » dans la conversation un homme » ordinaire, à moins qu'on n'y » agitat quelque matiere de litté-» rature & de bel esprit. Il sou-» tenoit, avec chaleur, ses sen-» timents; mais la même viva-» cité d'imagination qui l'égaroit » quelquefois, le remettoit sur la w route, pour peu qu'on la lui » fit appercevoir ». Outre fes feuilles, on a encore de l'abbé des Fontaines: I. Une Traduction de Virgile, en 4 vol. in-8°, Paris, 1743, avec des figures de Cochin, des discours bien écrits, des dissertations utiles, des remarques propres à diriger les jeunes gens dans la lecture de Virgile & des auteurs qui l'ont imité. Cette verfion, fort supérieure aux traductions collégiales de Fabre, de Caerou & des autres, est la meilleure; mais elle n'est pas encore parfaite. Quelques morceaux sont écrits du flyle de Télémaque: c'étoit sout ce qu'on pouvoit attendre d'un traducteur en prose; mais dans plufieurs autres fragments, l'auteur de l'Eneide n'a que la moitié de ses grâces. On trouve des endroits readus avec chaleur, mais avec trop peu de fidélité; d'autres trèsélégants, mais froids, glacés: ceuxci font le plus grand nombre. II. Traduction des Odes d'Horace, 1754, in-12: ouvrage posthume, où l'on trouve de l'élégance, de la clarté, de la chaleur; mais qui peche comme le précédent : l'auteur a élagué des vers entiers; des demi-vers, comme des super-Auités poétiques; mais c'étoit la

difficulté de les rendre qui embarraffoit le traducteur, & le plus court étoit de l'éluder. III. Poesses facrées, traduites ou imitées des Pseaumes; ouvrage de sa jeunesse. & qui n'en est pas moins froid. IV. Lettres sur le livre de la Religion Chrétienne prouvée par les faits, de l'abbé Houtteville , in 12. Elles font au nombre de 18, & la plupart trèsjudicieuses. V. Paradoxes littéraires sur l'Inès de Castro de la Mone, in-8°. Cette critique fut très-recherchée. VI. Entretiens sur les Voyages de Cyrus de Ramsay; autre critique fort sensée. VII. Racine vengé, ou Examen des Remarques grammaticales de M. l'abbé d'Olivet sur les Œuvres de Racine, in-12. Cette brochure prouve que l'abbé des Fontaines connoissoit le génie de sa langue. VIII. Les Voyages de Gulliver, traduits de l'anglois de Swift, in-12. IX. Le nouveau Gulliver, 2 vol. in-12. Il no vaut pas l'ancien; mais fi l'on n'eft pas fatisfait de l'invention, on y reconnoît du moins le même goût de style & de critique morale, qui avoit fait la réputation de celui de Swift. X. Les Aventures de Joseph Andrews, traduires de Fielding, 2 vol. in-12. XI. L'Histoire de Don Juan de Portugal, in-12: roman historique. dont le fond est dans Mariana. XIL L'abbé des Fontaines a eu part à 🖢 Traduction de l'Histoire du président de Thou; à l'Histoire des Révolutions de Pologne; à celle des Ducs de Bretagne ; à la Traduction de l'Hiftoire Romaine d'Echard; à l'Histoire abrégée de la ville de Paris, par d'Auvigni, 5 vol. in-12; au Didionnaire Néologique, in-12; ouvrage estimable, fait pour guérir quelques auteurs qui écrivoient comme parloient les laquais des Précieuses. mais qu'il infecta de satyres personnelles. M. l'abbé de la Porte a publié, en 1757, l'Esprit de l'Abbé des Fontaines, en 4 vol. in-12. On trous

ve à la tête du premier vol. de cetté compilation affez mal digérée ; la Vie de l'auteur, un catalogue de ses ouvrages, & un autre des écrits faits contre lui.

I. FONTANA, (Publio) prêtre de Palluccio près de Bergame, eut le talent de la poësse latine & les vertus de son état. Le cardinal Aldobrandin ne put jamais lui faire quitter sa solitude. Il mourut en 1609, à 62 ans. Le principal de ses Ouvrages, imprimé à Bergame en 1594, in-fol., est son poème de la Delphinide. Il y a de la grandeur, de la noblesse, de l'élévation, & peut-être un peu d'ensure dans le style.

II. FONTANA, (Dominique) né à Milan sur le lac de Côme en 1543, vint à Rome à l'âge de 20 ans, pour y étudier l'architecture. Sizze V, qui s'étoit servi de lui n'étant que cardinal, le choifit pour fon architecte, lorfqu'il eut obtenu la tiare. Ce pontife avoit concu le projet de mettre sur pied l'obelisque de Granite d'Egypte, qu'on voit actuellement fur la place de St-Pierre à Rome, & qui alors étoit à moitié enterré près le mur de la sacristie de cette église. Il proposa un concours aux artistes, ingénieurs & mathématiciens, pour imaginer les moyens de redresser ce précieux reste de la magnificence Romaine, haut de 107 palmes, d'une seule piece, & du poids d'environ un million de livres. Les procédés dont les Egyptiens & les Romains s'étoient fervis, foit pour gransporter, soit pour élever en l'air ces masses énormes, étoient ensevelis dans l'oubli; la tradition ne fournissoit rien à ce sujet, & il falloit nécessairement imaginer. Fontana présenta au pape le modele d'une machine propre à cette opération, avec laquelle il exécuFON

toit en petit, ce qui devoit se pratiquer en grand. L'exécution répondit à l'attente; l'obélifque fut d'abord transporté sur la piace où il devoit être élevé, distante de 115 cannes du lieu où il étoit conché; & le 10 septembre 1586, il fut dreffé fur son piedeftal, au bruit des acclamations redoublées d'une multitude innombrable de spectteurs. On prétend que Fontana, me nacé par Sixu V de payer de la tête le mauvais fucces de fon entreprise, avoit fait tenir des chevaux tout prêts aux portes de Rome, pour se foustraire en cas de malheur au refsentiment du pontife. Quoi qu'il en foit, il fut magnifiquement récompenfé. Le pape le créa chevalier de l'Eperon d'or, & noble Romain, & fit frapper des médailles en son honneur. A ces distinctions sut ajoutée une penfion de 2000 écus d'or. re versible à ses héritiers; outre 5000 écus de gratification, & le deu de tous les matériaux qui avoient fervi à son entreprise, estimés à plus de 20,000 écus. C'est cette érection de l'obélifque de la place St-Pierre, qui a fait la plus grande réputation de Fontana. Il avoit beaucoup de génie pour la mécanique; mais il a fait de grandes fautes en architecture. Les mauvais offices qu'on lui rendit auprès du pape Clément VIII, & peut être des torts réels, le firent destituer de sa place de premier architecte de sa Sainteté. fut appelé à Naples en 1592, par le comte de Mirande, viceroi, qui & créa architecte du roi, & ingénieur en chef du royaume. Il confiruit plusieurs édifices dans cette ville. & entr'autres le palais royal. Il y mourut riche & fort confidéré, en 1607, à 64 ans. On a de cet architecte un vol. in-fol., imprimé à Rome en 1690, où sont décris les Moyens qu'il employa pour & transport & l'éredien de l'Obelige

## FON

Hont nous avons parlé. Poyez II Et rose, elle a vécu ce que vivent les DREBEL.

FONTANGES, (Marie-Angélique de Scoraille de Roufille, ducheffe de) née en 1661, d'une ancienne famille de Rouergue, étoit fille-d'honneur de Madame. Belle comme un Ange (dit l'abbé de Choisi), mais fotte comme un panier, elle n'en subjugua pas moins le cœur de Louis XIV, las de l'humeur impérieufe & bizarre de Madame de Montespan. Dès qu'elle connut la passion qu'elle avoit inspirée, elle se li vra toute entiere à la hauteur & à la prodigalité qui faisoient son caractere. Elle rendit au centuple à Madame de Montespan les airs de dédain qu'elle en avoit reçus, dépensa cent mille écus par mois, fut la dispensatrice des graces, & donna le ton de toutes les modes. A une partie de chasse, le vent ayant dérangé sa coëffure, elle la fit rattacher avec un ruban dont les nœuds lui comboient sur le front, & cette mode paffa avec fon nom dans toute l'Europe. Le roi la fit duchesse; mais elle ne jouit pas long temps de sa faveur. Elle mourut des suites d'une couche, le 28 juin 1681, à 20 ans, à l'abbaye de Port-royal de Paris. Elle voulut voir le roi dans fa derniere maladie. Louis XIV s'attendrit, & elle lui dit : Je meurs contente, puisque mes derniers regards one vu pleurer mon Roi. Elle avoit un frere, dont la postérité subsiste. On forma sur la mort de cette favorite des soupçons de poison, que les malins courtifans firent retomber fur Madame de Montespan; mais rétoit avec autant d'injustice que de méchanceté. La maladie dont Madame de Fontagnes mourut, est un accident trop commun dans les couches, dit la Beaumelle, pour le regarder comme la fuite du poison. On lui appliqua ces deux vers de Makherbe;

roses,

L'espace d'un matin.

FONTANINI, (Juste) favant archevêque d'Ancyre, & chanoine de l'église de Ste-Marie-Majeure, naquit, en 1666, dans le duché de Frioul, & mourut à Rome en 1736. à 70 ans. Il n'y avoit presque aucun homme distingué dans le monde savant, avec lequel il no sae en commerce de lettres. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. dont les plus connus sont: I. Sa Biblioteca della Eloquenza Italiana. C'est un catalogue raisonné des bons livres de la langue italienne dans les différentes classes. Il en fut fait plufieurs éditions du vivant de l'auteur; mais la meilleure & la plus ample, est celle qui a été donnée à Venise en 175..., 2 vol. in-4°, avec les notes d'Apostolo-Zeno, dans lesquelles ce savant & judicieux bibliographe a relevé une immenfité d'erreurs & d'inexactitudes de Fontanini. II. Une Collection des Bulles de Canonisation, depuis Jean XV jusqu'à Benoît XIII, 1729, in-fol., en latin. Ill. Une Histoire littéraire d'Aquilée, en latin, in-4°, à Rome, 1742: ouvrage posthume, plein d'érudition sacrée & profane, & d'une bonne critique, &c... Il faut le distinguer de Jacques FONTANINI, auteur de l'Historia obsidionis Rhodii.

FONTANON, (Antoine) avocat au parlement de Paris, natif d'Auvergne, est le premier qui aix rédigé, avec ordre, les Ordonnances des rois de France. On a de lui une Collection des Edies de nos Rois, depuis 1270 jusqu'à la fin du XVI siecle, temps où cet auteur florissoit; en 4 vol. in-fol., Paris, 1611.

FONTE - MODERATA, dame Yénitienne, née en 1555, morte

en 1592, à 37 ans, avoit une mémoire fi heureuse, qu'elle répétoit mot pour mot un fermon, après l'avoir entendu une fois. On a d'elle divers ouvrages en vers & en profe. Les plus counus font : Un éloge de son sexe en vers, intitulé: Il merito delle Donne, imprime à Venise, 1600, in 40, & Il Floridoro, poëme en 13 chants, imprimé dans la même ville en 1581, in-A. Fonte-Moderata eft un furnom qu'elle s'étoit donné. Elle s'appeloit Modesto Pozzo, & étoit mariée à un gentilhomme Vénitien nommé Philippe Georgi. Sa Vie a été écrite par Nicolo Doglioni.

I. FONTENAY, (Jean-Baptiste Blain de) peintre, né à Caen l'an 1654, conseiller à l'académie de peinture, mérita un logement aux galcries du Louvre & une pension par ses talents. Il avoit, dans un degré supérieur, celui de peindre les sleurs & les fruits. Sa touche est vraie, son coloris brillant, ses compositions variées. Les insectes paroissent vivre dans ses ouvrages; les sleurs n'y perdent rien de leur beauté, ni les fruits de leur fracheur. Ce peintre mourut à Paris en 1715, à 61 ans.

II. FONTENAY, (Pierre-Claude) Jésuite, né à Paris en 1683, mort à la Fleche en 1742, continua l'Histoire de l'Eglise Gallicaneaprès la mort du P. Longueval, & donna les ixe & xe vol. de cet ouvrage. Son style est moins coulant & moins historique que celui de son confrere; mais on y voit un homme qui connoît son sujet. Ce Jéfuite étoit d'un caractere très-humain & très-affable; & il joignoit (dit le P. Berthier) à des manieres faciles toutes les vertus de son état. Il avoit travaille au Journal de Treyoux.

FONTENAY, Voy. COLDERI. FONTENELLE, (Bernard in Bovier de ) naquit, le 11 sévrier 1657, à Rouen, d'un pere avocas & d'une mere, sœur du grand Corzeille, Cet enfant, destiné à vivre près d'un fiecle (dit l'abbé Truble, qui nous fournira une partie de cet article), pensa à mourir de foiblelle le jour même de sa naissance. Le jeune Fontenelle fit ses études à Rouen, chez les Jésuites, qu'il a toujours aimés. En rhétorique à 13 ans, il composa, pour le prix des Palinods, une piece en vers latins, qui fut jugée digne d'être imprimée, mais non dêtre couronnée. Fontenelle passoit dès lors pour an jenne homme accompli: il l'étoit, & du côté du cœur, & du côté de l'esprit. Après sa physique, il fit fon droit, fut reçu avocat, plaida une cause, la perdit, & promit de ne plus plaider. Il rezonça au barreau pour la littérature & la philosophie, entre lesquelles il partagea sa vie. En 1674, à 17 ans, il vint à Paris; son nom, déjà célebre, l'y avoit précédé. Plafieurs pieces de vers, inférées dans le Mercure Galant, annoncerest à la France un poète aussi délicat que Voiture, mais plus châtie & plus pur. Fonunelle avoit à peine 20 ans, lorfqu'il fit une grande partie des opéra de Psyche & de Bellèrephon, qui parurent en 1678 & 1679, sous le nom de Thomas Corneille fon oncle. En 1681, il fit jouer sa tragédie d'Aspar. Elle ne réussit poist; il en jugea comme le public, & jeta fon manufcrit au feu. Ses Dialogues des Morts, publiés en 1682, recurent un accueil beaucoup plus favorable. Ils offrent de la litterature & de la philosophie, mis l'une & l'autre parées des charmes de l'esprit. La morale y est par-tout agréable, peut-être même trop, & le philosophe n'a pas assez ecami

le bel esprit. Cet ouvrage commença sa grande réputation; les ouvrages suivants la confirmerent. On rapportera le titre des principaux, fuivant l'ordre chronologique. I. Leures du Chevalier d'Her..., 1685. Elles sont pleines d'esprit, mais non pas de celui qu'il faudroit dans des Lettres. On sent trop qu'on a voulu y en mettre, & qu'elles font le fruit d'une imagination froide & compaffée. II. Entretiens sur la pluralité des Mondes, 1686. C'est l'ouvrage le plus célebre de Fontenelle, de un de ceux qui méritent le plus de l'être. On l'y trouve tout entier : il y eft tout ce qu'il étoit, philosophe clair & profond, bel esprit, fin, enjoué, galant, &c. Ce livre, dit l'auteur du Siecle de Louis XIV, fut le premier exemple de l'art délicat de répandre des grâces jusque sur la philosophie: mais exemple dangereux, parce que la vérirable parure de la philosophie est l'ordre, la clarté, & sur-tout la vérité; & que, depuis cet ouvrage ingénieux, on n'a que trop fouvent cherché à y substituer les pointes, ·les faillies, les faux ornements. Ce qui pourra empêcher que la postérité ne mette les Mondes au rang de nos livres classiques, c'est qu'ils sont fondés en partie sur les chimériques tourbillons de Descartes. Quant au fond du système de la pluralité des Mondes, plusieurs philosophesne l'adoptent point; puisqu'il est prouvé, disent-ils, que ni l'homme, ni aucun animal connu, ne sauroit subfister hors de la terre, qu'ils feroient brûlés dans Vénus & Mercure, glacés dans Jupiter & Saturne, que la lune n'a point d'atmosphere, ou du moins qu'elle est insussisante à la respiration & à la vie des êtres terrestres, &c. le grand argument de l'analogie ne subsiste plus, & toutes les conséquences qu'on en tire

en faveur de la pluralité des mondes, sont anéanties. III. Histoire des Oracles, 1687 : livre instructif & agréable, tiré de l'ennuyeuse compilation de Vandale, sur le même sujet. Cet ouvrage précis, méthodique, très-bien raisonné, & écrit avec moins de recherche que les autres productions de Fontenelle, a réuni les suffrages des philosophes & des gens de goût. Il fut attaqué, en 1707, par le Jésuite BALTUS, (Voy. ce mot). Son livre a pour titre : Réponse à l'Histoire des Oracles. Fontenelle crut devoir, par prudence, laisser certe réponse sans réplique, quoique son sentiment fut celui du P. Thomaffin, homme aussi savant que religieux. On prétend que le Pere Tdlier, confesseur de Louis XIV, ayant lu le livre de Fontenelle, peignit l'auteur à son pénitent comme un impie. Le marquis d'Argenson (depuis garde-des-scéaux) écarta, diton, la perfécut on qui alloit éclater contre le philosophe. Le Jéfuite auroit trouvé beaucoup plus à reprendre dans la Relation de l'Ile de Bornéo, dans le Traité sur la Liberté, & dans quelques autres écries attribués à Fontenelle, & qui ne sont pas peut-être tous de lui. IV. Poësies Pasturales, avec un Discours fur l'Eglogue, & une Digreffion sur les Anciens & les Modernes, 1688. Les gens de goût ne veulent pas que ces Pastorales soient mises, pour la naïveré & le naturel, à côre de celles de Théocrise & de Virgile; & ils ont raison. Les bergers de Fontenelle, difent-ils, sont des courtisans. Qu'on les appelle comme on voudra, répondent les partifans du poëte François; ils disent de très-jolies choses. Ces Pastorales peuvent être de mauvaises Eglogues; mais ce sont des poésies délicates. On convient qu'il y a plus d'esprit que de sentiment; mais si

on n'y trouve pas le flyle du fentiment, dit l'abbé Trublet, on y en trouve la vérité: le philosophe a bien connu ce qu'un berger doit fentir. C'est un nouveau genre pastoral, dit un des plus grands adversaires de Fontenelle (l'abbé des Fontaines), qui tient un peu du Roman, & dont l'Aftrée de d'Urfé, & les comédies de l'Amynte & du Pastor-Fido, ont fourni le modele. Il est vrai que ce genre est fort éloigné du goût de l'antiquité : mais tout ce qui ne lui ressemble point, n'est pas pour cela digne de mépris. V. Plusieurs volumes des Mémoires de l'Académie des Sciences. Fomenelle en fut nommé secrétaire en 1699. Il continua de l'être pendant 42 ans, & donna chaque année un vol. de l'Histoire de cette compagnie. La Préface générale est un de ces morceaux qui suffiroient seuls pour immortaliser un auteur. Dans l'Histoire, il jette très-souvent une clarté lumineuse sur les matieres les plus obscures : faits curieux bien exposés, réflexions ingénieuses, vues nouvelles ajoutées à celles des auteurs, foit par de nouvelles consequences de leurs principes, foit par des applications de ces principes à d'autres sujets, foit même par de nouveaux principes plus étendus & plus féconds. Il n'v a personne qui l'ait égalé dans l'art de mettre en œuvre les matériaux de la physique & des mathématiques. Les Eloges des Académiciens, répandus dans cette Histoire, & imprimés féparément en 2 vol., ont le singulier mérite de rendre les sciences respectables, & ont rendu tel leur auteur. Il loue d'autant mieux, qu'à peine semble-til louer. Il peint l'homme & l'académicien. Si ses portraits sont quelquefois un peu flattés; ils font toujours zsiez reflemblants. Il ne flatte qu'en adouciffant les dé-

fauts, non en donnant des que lités qu'on n'avoit pas, ni mine en exagérant celles qu'on avoit. Son style, élégant, précis, lumineux dans ces Eloges, comme dass les autres ouvrages, a quelque défauts : trop de négligence, trop de familiarité; ici, une forte d'éfectation à montrer en petit is grandes choses : là, quelques & tails pucrils, indignes de la grevité philosophique; quelquesois, trop de rafinement dans les ides; fouvent trop de recherches dans les ornements. Ces défauts, qui sont en général ceux de toutes les productions de Fontenelle, bleffent moins chez lui qu'ils ne femient ailleurs, non-feulement par les beautés tantôt frappantes, unick fines, qui les effacent; mais parce qu'on fent que ces défauts fent saturels en lui. Les écrivains qui out tant cherché à lui ressembler, n'out pas fait attention que son gent d'écrire lui appartient absolvment, & ne peut passer, sans y perdre, par une sutre plume. VI. L'Hiftoire du Théarre François ju (qu'à Corneille, avec la Vie de ce célebre dramatique. Cette Histoire, très-abrégée, mais faite avec choix, est pleme d'enjoument; mais de cet enjoument philosophique, qui, en faifant fourire, donne beaucoup à penfer. VII. Réflexions fur la Poètique du Théhefe, & du Theâtre Tragique : c'est un des ouvrages es plus profonds, les plus penfés & Fontenelle, & celui peut-être cu, en paroiffant moins bel espnt, il paroît plus homme d'esprit VIIL Eléments de Géométrie de l'infini, un 4°, 1727: livre dans lequel les geometres n'ont gueres recenna que le mérite de la forme. IX. Um Iregédie en prose & six Comédies; 193 unes & les autres peu théitrales, & dénuées de chaleur & de force comique. Elles sont pleines d'es.

prit, mais de cer esprit qui n'est saill que par peu de personnes, & plus propres à être lues par des philosophes que par des lecteurs ordinaires. ( Voyez auffi l'article de Cathetine BERNARD, no Ix.) X. Théorie 24 Tourbillons Cartefiens; ouvrage qui, s'il n'est pas de sa vieillesse, méritoit d'en être. Fontenelle étoit grand admirateur de Descartes; &, tout philosophe qu'il étoit, il défendit jusqu'à la mort les erreurs Mont il s'étoit laissé prévenir dans l'enfance. XI. Endymion, pastorale; Thécis & Pelée, Enée & Lavinie, tra-Rédies-lyriques, dont la premiere Est restée au théâtre. Il eut un rival tians la Motte, son ami, sur la scené lyrique & dans d'autres genres; mais rival sans jalousie. C'est ce qui nous engage à placer ici le parallele ingénieux, que M. d'A-L'embert a fait des talents de ces deux Ecrivains. « Tous deux pleins de » justeffe, de lumieres & de rai-» fon, se montrent par-tout supén rieurs aux préjugés, l'oit philosophiques, soit littéraires. Tous » deux les combattent avec une » rimidité modefte, dont le sage a noujours soin de se couvrir en attaquant les opinions reçues: b >> timidité que leurs ennemis appe-3) loient douceur hypocrite, parce que 50 la haine donne à la prudence le nom d'astuce, & à la finesse celui de s-usseté. Tous deux ont » porté trop loin leur révolte D contre les Dieux & les lois du Parnasse: mais la liberté des opinions de la Moue, semble tenir » plus intimement à l'intérêt perm sonnel qu'il avoit de les soute->> nir; & la liberté des opinions de » Fontenelle, à l'intérêt général, » peut-être quelquefois mal enn tendu, qu'il prenoit au progrés 3) de la raison dans tous les genb) res. Tous deux ont mis dans s leurs écrits es e méthode fi fa-

FON » tistaifante pour les esprits justes » & cette finesse si piquante pour » les juges délicats. Mais la finesse » de la Motte est plus développée. » celle de Fontenelle laisse plus à » deviner à son lecteur. La Motte, » fans jam en trop dire n'ou-» blie rien de ce que fon sujet lui » présente, met habilement tout » en œuvre, & semble craindre » de perdre par des retenues trop » subtiles quelques - uns de set » avantages. Fontenelle, fans jamais » cire obscur, excepté pour ceux » qui ne méritent pas même qu'on » foit clair, se ménage à la fois 16 » plaisir de sous-entendre, & te-» lui d'espérer qu'il sera pleine-» ment entendu par ceux qui ent n font dignes. Tous deux, peu » fensibles aux charmes de la poès » sie & à la magie de la versisi-» cation, ont cependant été poëtes b à force d'esprit; mais la Moite n un peu plus souvent que Fonte-» nelle, quoique la Mone eut fré-» quemment le double défaut de la » foibleffe & de la durere, & que » Fontenelle eut seulement ceiui de » la foiblesse; c'est que Fontenelle » dans ses vers est presque toun jours sans vie, & que la Motte » a mis quelquefois dans les siens » de l'ame & de l'intérêt, L'un & » l'autre ont écrit en prose avec » beaucoup de clarté, d'élégance. » de simplicité même; mais la Motté » avec une simplicité plus natureln le, & Fontenelle avec une simpli-» cité plus étudice : ( car la simpli» » cité peut l'être, & dès-lors elle n devient maniere, & cesse d'être » modele ). Ce qui fait que la sim-» plicité de Fontenelle est maniere. » c'est que pour présenter sous une » forme plus simple, ou des idées " fines; ou même des idées gran-" des, il tombe quelquefois dans » l'écueil dangereux de la familia. » qui tranche avec la délicatesse " ou la grandeur de sa pensée; " disparate d'autant plus sensible, » qu'elle paroît affectée par l'au-» teur : zu lieu que la familiarité » de la Motte (car Lescend auffi " quelquefois, ) en sage, plus » mesurée, plus affortie à son su-» jet, & plus au niveau des choses » dont il parle. Foncenelle fut supé-» rieur par l'étendue des connoism fances, qu'il a eu l'art de faire " fervir à l'ornement de ses écrits, » qui rend sa philosophie plus in-" téressante, plus instructive, plus » digne d'êrre retenue & citée; " mais la Motte fait sentir à son lec-" teur que pour être aussi riche, & » & austi bon à citer que son ami, " il ne lui a manqué, comme l'a dit " Fontenelle même, que deux yeux « & de l'étude ». ( Voy. aussi le Parallele de ces deux hommes célebres, vus dans la fociété, article HOUDAR. ) XII. Des Discours moraux & philosophiques; des Pieces fugitives, dont la poene est foible; des Leures, parmi lesquelles on en trouve quelques - unes de jolies, &c. Tous ces différents Ouvrages ont été recueillis en 11 vol. in 12, ( à l'exception des écrits de géométrie & de physique) sous le titre d'Œuvres diverses. On en avoit fait deux éditions en Hollande, l'une en 3 vol. in-fol. 1728; l'autre in-4° 3 vol. 1729, ornées toutes deux de figures gravées par B. Picari. Les curieux les recherchent; mais elles font beaucoup moins complettes que l'édition en 11 vol. in-12. Ce fut aussi Fontenelle qui donna en 1732 la nouvelle édition du Dietionnaire des Sciences & Arts, par Thomas Corneille... Ce philosophe aimable, ce savant bel esprit, digne de toutes les académies, fut de celle des sciences, des belles-lettres, de l'académie Françoise, & de plusieurs autres compagnies lit-

téraires de France & des paysétrasgers. « A fon entrée dans la camio no re des lettres, (dit M. le D. 4 » Nivernois, qui a peint Fontent. » en beau, fans parler de fest » fauts ) la lice étoit pleine d'an » letes couronnés; tous les pie n étoient distribués, toutes les n mes étoient enlevées : il nem n toit à cueillir que celle de l'mi-» versalité : Fontenelle ofa y den rer, & il l'obtint. Semblable à » ces chefs-d'œuvres d'architecte-» re, qui raffemblent les trélos » de tous les ordres, il rémit l'é-» légance & la folidité, la lagelle » & les graces, la bienféance à la n hardiesse, l'abondance & l'économie; il plait à tous les coms, » parce qu'il a tous les mérires : » chez lui le badinage le plus leger υ & la philosophie la plusprosoc-» de , les traits de la plaisantene » la plus enjouée & ceux de la so-» rale la plus infinuante, les gices de l'imagination, & les te-» fultars de la réflexion, rous es » effets de causes presque con-» traires, fe trouvent quelquelos » fondus ensemble, toujours phn cés l'un près de l'autre damis » oppositions les plus heureus » contraftées avec une intelligent » fupérieure... Il ne se content D pas d'être métaphylicien avec » Malebranche, physicien & get-» metre avec Neuton, législatest » avec le czar Pierre, homme l'e » tat avec d'Argenson; il est unt » avec tous; il est tout en chaque » occasion: il ressemble à ce ment » précieux, que la fonte de mes » les métaux avoit formé ». Pa de savants ont eu plus de gloire. en ont joui plus long temps 🕬 Fontenelle, Malgre un tempéranent peu robuste en apparence, il n'est jamais de maladie confidérable, pal même la petite-vérole. Il a'al. de la vieillesse, que la surdit à

l'affoiblissement de la vue : encore set affoibliffement ne se fit sentir qu'à l'age de plus de 90 ans. Les facultés de son ame se soutinrent socore mieux que celles de son sorps. Il y cut toujours de la finesse 🎫ns fes penfées, du tour dans fes expressions, de la vivacisé dans sés réparties, même jusque dans ses derniers moments. Il mourut le 9 janvier 1757, à cent ans moins un mois, avec cette férénité d'ame qu'il avoit montrée pendant tout le cours de sa vie. Voilà, dit-il, la premiere mort que je vois. Son médecin lui **Eyant demandé s'il fouffroit: il ré**pondit : Je ne sens qu'une difficulté L'être. Aucun homme de lettres n'a joui de plus de considération dans le monde; il la devoit à la sagesse de sa conduite & à la décence de ses mœurs, autant qu'à ses ouvrages. Il portoit dans la société, de la douceur, de l'enjouement, & autant de politesse que d'esprit. Supérieur aux autres hommes, il ne montroit point sa supériorité; il favoit les supporter, comme s'il n'eût été que leur égal. Les hommes Sont fots & méchants, disoit-il quelquefois; mais tels qu'ils sont, j'ai à vivre avec eux; & je me le suis dit de bonne heure. On lui demandoit un jour : « Par quel art il s'étoit fait « tant d'amis & pas un ennemi »; Par deux axiômes, répondit-il : Tout oft possible, & Tout le monde a raison. — Justice & Justesse étoit sa devise. Ses amis lui reprocherent Plusieurs sois de manquer de sentiment: il est vrai qu'il n'étoit pas bon pour ceux qui demandent de la chaleur dans l'amitié; mais il faifoit par raison & par principes, ee que d'autres font par sentiment Le par goût. Si son amitié n'étoit pas fort tendre, ni fort vive, elle n'en étoit que plus égale & plus constante. Il mettoit dans le commerce tout ce qu'on peut exiger

d'un honnête-homme, d'un galanthomme, excepté ce degré d'intéret qui rend malheureux. En amour, il étoit plus galant que tendre : il vouloit paroîtue aimable, mais fans aucun defirerieux d'aimer, ni d'être aimé. Quoiqu'il n'ait pas senti l'amour, ni même aucune autre passion, il les connoissoit bien toutes; & c'est parce qu'il les connoissoit, qu'il chercha à s'en défendre. L'un des successeurs de Fontenelle, dans la place de secrétaire de l'académie des sciences, M. le marquis de Condorcee, s'est fait un devoir de le justifier de la froide apathie qu'on lui a reprochée. « Il » fortoit, dit-il, pour les autres, » de cette négligence, de cette pan reste qu'il se croyoit permis d'a-» voir pour ses propres intérêts. » Son amitié étoit vraie & même » active. Il connoissoit sur-tout n les peines de la fensibilité, & il » avoua qu'elles étoient les plus » cruelles qu'il eût éprouvées, » quoique les injustices qu'il avoit » fouvent effuyées dans la carn riere des lettres, eussent fait sen-» tir bien vivement les peines de » l'amour-propre à un homme qui » auroit été moins philosophe. Il n favoit obliger ses amis à leur in-» fu, (disoit-il un jour avec plai-» fir à l'un d'eux,) & leur laisser » croire qu'ils ne devoient qu'à » eux-mêmes, ce qu'il tenoit de » fon crédit, & de la juste consi-» dération qu'il avoit obtenue. Ce » desir d'obliger ne l'abandonna » pas dans les dernieres années n de sa vie, & survécut même à » l'affoiblissement de sa mémoire » & de fes organes. Un de fes amis » lui parloit un jour d'une affaire » qu'il lui avoit recommandée : Je " vous demande pardon, lui dit Fon-D tenelle, de n'avoir pas fait ce que n je vous ai promis. — Vous l'avez » fait, répondit son ami, veus V v iii

FON » avez téussi, je viens vous remer-» cier. - Eh bien, dit Fontenelle, p je n'ai point oublié de faire votre » affaire; mais j'avois oublié que je » l'eusse faite. Cependant on a cru » Fontenelle insensible, parce que » sachant maîtriser les mouvements de son ame, il se con-» duisoit d'après son esprit, toum jours juste & toujours sage. D'ail-» leurs, il avoit confenti fans peine \* à conferver cette réputation d'in-» sensibilité; il avoit sonsfert les » plaisanteries de ses sociétés sur sa » froideur, sans chercher à les déw tromper; parce que, bien súr w que ses vrais amis n'en seroient w pas la dupe, il voyoit dans cette » réputation un moyen commode » de se délivrer des indifférents, » fans bleffer leur amour-propre ». L'ambition n'eut jamais aucune prise sur Fontenelle; il en avoit vu les funestes effets dans le cardinal du Bois, qui venoit quelquesois chercher des consolations auprès de lui. Quelqu'un lui parlant un jour de la grande fortune que ce ministre avoit faite, pendant que Jui, qui n'étoit pas moins aimé du prince-régent, n'en avoit fait aucune : Cela est vrai , repondit le philosophe; mais je n'ai jamais en besoin que le cardinal du Bois vlus me confoler. Le duc d'Orléans avoit voulu le nommer préfident perpétuel de l'académ, des sciences. Lorsque ce prince parla de ce projet à Foncenelle: Monse gneur, répondit-il, ne m'brez pas la douceur de viwre avec mes égaux. Cependant cette place lui convenoit, autant par fon caractere que par son esprit. Ami de l'ordre comme d'un moyen de conferver la paix; aimant la paix comme fon premier befoin, il

chériffoit trop fou repos pour abu-

fer de l'autorité. Sa modération, en

faifant fon bonheur, a fans doute

contribué beaucoup à la bonne fanté

FON

& à fa longue vie. Ennemi 🌉 agitations inféparables des voya ges, autant qu'ami de la vie &: dentaire, il disoit ordinairement que le Sage tient peu de place & 🗷 change peu. Il possédoit le talent, & rare dans la conversation de saves bien écouter. Les beaux parleus, foit gens d'esprit & à pensées, foit d'imagination & à faillies, fe plaifoient beaucoup dans fa compagnie, parce que non-seulement ils parloient tant qu'ils vouloient, mais auffi parce qu'ils ne perdoient rien avec lui. Un jour Madame d'Argenton, mere du che valier d'Orleans, grand-prieur de France, foupant en grande compagnie chez le duc d'Orléans régent, & ayant det quelque chose de très-fin, qui ne fut pas senti, s'écria : At! Fontenelle, où es-tu? Elle faifoit alluson au mot fi connu : Ou écois-ta, Crillon ? Fontenelle, malgré son exudme politesse, ne pouvoit s'empêcher quelquefois de faire connoiue qu'on abusoit de sa bonté. Les gens du monde, frivoles lors même qu'ils font curieux, parce qu'ils se le sont que par vanité, voudroient qu'on leur expliquât tout en pes de mots & en pou de temps. Es pen de mots, répondit un jour Fentenelle? J'y consens; mais en pen de temps , cela m'est impossible. Az refle, que vaus importe de savoir ce que vous me demandez. Un discoureur, qui ne disoit que des choses triviales, & qui néanmoins les disoit du son & de l'air dont à peine auroiton droit de dire les choses les plus rares & les plus exquises, d'un ton & d'un air qui commandoient l'attention, adreffoit un jour la parole à Fontenelle. Le philosophe, las de l'entendre, interrompit le discoureur. Tout cela est mes viei. Monfieur, lui dit-il, très-vrai: je l'avois même entendu dire à d'aucres, Quand Fontenelle avoit dit son sen-

## FON

siment & fes raisons sur quelque chose, on avoit beau le contredire, il refusoit de se défendre, alléguoit, pour couvrir son refus, qu'il avoit une mauvaise poitrine. Belle raison, s'écria un jour un disputeur éternel, pour étran-Eler une dispute qui intéresse toute la compagnie. La fortune lui fut aussi favorable que la nature. Né prefque sans biens, il devint riche pour un homme-de-lettres, par les bienfaits du roi, & par une economie sans avarice. Il ne sut économe que pour lui même. Il donnoit, il prêtoit, même à des inconnus. Un des points de sa morale étoit, qu'il falloit se resuser le Superflu, pour procurer aux autres le nécessaire. Plusieurs traits de bienfaisance prouvent que les personnes qui lui ont prêté ce principe affreux, qu'il faut pour être heureux avoir l'estomas bon & le cœur mauvais, l'ont calomnié indignement. ( Voyez II. ST-PIERRE ) S'il manqua de religion, comme l'infinue l'auteur du Dictionnaire Critique, il eut les principales vertus de la religion (ce qui à la vérité ne suffit pas); il la respecta; il avouoit que la Religion Chrétienne étoit la seule qui eut des preuves. Ce témoignage, & l'exactitude avec laquelle il en remplifsoit les devoirs, nous empêchent de hasarder des soupçons quelquesois téméraires, & souvent peu favotables à la religion, dans l'esprit de ceux qui cherchent des autozités pour justifier leur impiété. On trouvera de plus amples détails · sur Fontenelle, dans les Mémoires pour Servir à l'histoire de sa Vie & de ses Ouvrages, par M. l'abbé Trubles. Amsterdam, in-12, 1761. Cet écrivain ingénieux préparoit une Vie complette de son illustre ami. Il eut la bonté de revoir cet article evant que nous le livrassions à

l'impression. Voy. aussi son Eloge. par le Cat.

FONTETE. Voye, II. FEVRET. FONTE VRAULD (l'Ordre de) Voye, Arbrissel.

FONTIUS (Barthélemi), natif de Florence, se site stimer de Pic de la Mirandole, de Marcile Ficin, de Jétôme Donato, & des autres habiles écrivains de son siecle. Mazthias Corvin, roi de Hongrie, l'honora de son amitié, & lui doana la direction de la sameuse bibliothéque de Bude. Les écrits de Fontius sont un Commentaire sur Perse, & des Harangues; le tout recueils & imprimé à Francsort, in-8°, 1621.

FONTRAILLES (Louis d'Astarac, marquis de), joua un rôle dans la conspiration de Cinq-Mars. On fait que celui-ci avoit excité Gaston, duc d'Orléans, à la révolte. Ce prince envoya Fontrailles en Espagne, pour traiter avec cette couronne. L'émissaire s'adressa au comte-duc d'Olivarès, qui, pressé par ses continuelles inflances, lui promit de faire aller le conscil d'Espagne à la Françuise, c'est-à-dire en poste, contre l'usage de la nation, Le traité, figné le 13 Mirs 1642, par Olivarès, au nom du roi d'Espagne, & par Fontrailles, au nom de Gaston, tendoit à perdre le cardinal de Richelieu & à troubler la France, quoiqu'on le colorat du prétexte de faire une paix durable entre les deux couronnes. A peine Fontrailles fut-il de retouren France, que le complot fut découvert; il se sauva en Angleterre, d'où il revint après la mort du cardinal. Il mourut en 1677, dans un âge affez avancé.

FOOT (Samuel), célebre comédien Anglois, appelé par ses compatriotes l'Aristophane d'Angleterre, naquit en 1717 à Truro dans le comté de Cornouaille, d'une famille très-honnête. Son talent pour la scene comique l'engagea à former une troupe & à se montrer en public; il eut tous les fuffrages. Ayant fait une partie de chasse avec le seu duc d'Yore, il fut jeté par son cheval, & eut le malheur de se casser la jambe. Le duc, touché de cet accident, obtint du roi, pour Foot, le droit de jouer la comédie sur le théâtre de Hay-Market, depuis le 15 mai jusqu'au 15 septembre. Ce fut alors que Foot agrandit son théâtre, qui jusqu'alors avoit été fort petit. Il mourut à Douvres, le 22 octobre 1777, à 60 ans, d'une attaque d'apoplexie, lorsqu'il se préparoit à passer en France. Une heure avant son départ pour ce dernier voyage, il confidéra, avec une attention attendriffante, le portrait du fameux acteur Weston, fon ami, qu'il avoit dans fon cabinet, & il s'écria, les larmes aux yeux : Pauvre Weston ! A peine avoit-il prononcé ces mots, qu'il ajouta sur le même ton : Dans peu de temps, on dira aussi: PAU-VRE FOOT! Son pressentiment ne le trompa point : l'Angleterre perdit un homme d'une imagination agréable, & un acteur qui rendoit la nature avec beaucoup de vérité.

FOPPENS (Jean-François), professeur de théologie à Louvain, chanoine & archidiacre de Malines, mort le 16 juillet 1761, à 72 ans, se fit respecter par ses vertus & son érudition. On a de lui: I. Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739, 2 vol. in-4°.; recueil dans lequel il a fait entrer les ouvrages d'Aubert le Mire, de François Swertius & de Valere André, sur les auteurs belgiques. Il a fait de grandes additions à ces auteurs, & continué la Bibliothéque Belgi-

que depuis vers 1640, où finit celle de Valere André, jusqu'à l'an 1680. Cet ouvrage est estimé & mérite de l'être à bien des égards : on y desireroit un peu plus de critique & d'exactitude. II. Une édition du Recueil Diplomatique d'Azben le Mire, Bruxelles, 1728, 2 vol. in-fol. enrichie de nouvelles notes & de tables, augmentée d'un grand nombre de diplomes inconnus à Aubert le Mire. Il ajouta enfuite deux volumes in folio à cette collection, l'un en 1734, l'autre en 1748. III. Historia Episcopatus Antverpiensis , Bruxelles , 1717 , in-4°. IV. Historia Episcopatus Syl-.vaducensis, Bruxelles, 1721, in-40. V. Chronologia sacra Episcoporum Belgii, ab anno 1561, ad annum 1761, in-12; ouvrage en vers, avec des notes historiques en profe.

I. FORBĖS (Jean), écoffois, professeur de théologie & d'hiftoire ecclésiastique dans l'univerfité d'Aberden, mort en 1648, à 55 ans, laiffa des Inflitutions hiftoriques & théologiques, qu'on trouve dans la collection de ses œuvres, 1703, 2 vol. in-fol. C'est un vaste recueil, où l'auteur, en traitant de la doctrine Chrétienne, remarque les différentes circonflances qui, selon lui, y ont apporté des changements. On a fait un abregé de cet ouvrage, estimé des Protestants. Son pere (Patrice), évêque d'Aberden, mort en 1635, donna un Commentaire sur l'Apo-

calypse, in-4°. 1646.

II. FORBÉS (Guillaume), né à Aberden en Ecosse, vers l'an 1585, professa la théologie dans sa patrie, & fut élu pasteur d'Edimbourg. Mais comme il soutenoit le droit des Episcopaux contre les presbytégiens, il déplut au peuple, & fut obligé de se retirer. Il y revint bientôt après,

Charles I ayant érigé Edimbourg en évêché, pourvut Forbes de ce fiége. Ce théologien s'est fait un mom par ses Confiderationes modefta Controversiarum, imprimées à Francfort, in-8°, 1707. Il mourut, dans sa 49º année, en 1634. laissant un fils qui embrassa la religion Romaine. « Guillaume Forbès (dit le P. Niceron) étoit très-bon dialecticien, & il pos-Sédoit parfaitement les controverses, à quoi il avoit d'abord 2) eu lieu de s'appliquer & de 23 » s'exercer en Prusse, en Pologne & en Allemagne, où se trou-33 voient tant de partis divisés de » sentiments au sujet de la relim gion. Par un principe très-» louable, il retrancha des difputes tout ce qu'il croyoit n'être point absolument essentiel » à la religion; interprétant favorablement, & modifiant les, >> termes qui, mal-entendus, fai-» soient souvent le seul objet des D controverses; convenant de ce » qui pouvoit être toléré de part > & d'autre; abhorrant sur tout n ce zèle faux & amer des exécu-> gions & autres peines employées n par rapport à la religion, con-» tre ceux qui different de fentiments, & que l'on prétend par-là namener aux notres. Forbes re-» gardant ces moyens comme éga->> lement contraires à l'esorit & au " vrai bien du Christianisme, s'én toit flatté de concilier tous les » différents partis qui divisent la religion Chrétienne. Mais, comme il est mort à l'âge de 49 ans 77 feulement, on conçoit qu'il ne vécut pas affez pour travailler & avancer ce grand projet.... L'une 33 des premieres causes & des plus **)**) essentielles de ces divisions ré-37 gnantes, est, comme le disoit ກ Isaac Casaubon, cité par Forbes: Disputate malumus, quam piè vi-

n vere. Aussi Forbes, qui souhaitoit » avec ardeur cette unanimité si » desirable dans les sentiments de » la religion, répétoit fouvent ces » mots, Pauca effe credenda, multa » agenda. Ce n'eft pas qu'il fût » persuadé que les articles de la » religion qu'il faut croire, duffent » être regardés comme indifférents, ou réduits presqu'à rien, & qu'on » en dût négliger la connoissance; il étoit lui - même un exemple » du contraire». Il ne manquoit à Forbès qu'un peu de philosophie pour le dégager de plusieurs idées embarrassées, & pour donner à ses pensées & à son style plus de clarté & de netteté.

III. FORBÈS, (N...) lord président des assises d'Edimbourg, mort au milieu de ce siecle, est connu en France par les traductions qu'a publiées le P. Houbigant, de se Pensées fur la Religion, de sa Lettre d'un Evêque, &c. Lyon 1769, in-8°. Ces écrits ont eu chez nous

un succès médiocre.

I. FORBIN, (Touffaint de) plus connu sous le nom de Cardinal de Janson, d'une famille illustre de Provence, fut fuccessivement évêque de Digne, de Marseille & de Beauvais. Louis XIV, connoissant le talent fingulier qu'il avoit de manier les affaires, le nomma son ambassadeur en Pologne. Jean Sobieski, qui dut en partie, à son crédit, le trône de cette aristocratie, lui en marqua sa reconnoissance, en le nommant au cardinalat. Envoyé à Rome sous Innocent XII & fous Clement XI, il traita avec tant de sagesse les affaires de la France, qu'il fut honoré, en 1706, de la charge de grand-aumônier. Il mourut à Paris le 24 mars 1713, à 83 ans. C'étoit un homme de fens & d'esprit, qui avoit le jugement fur & la répartie vive & prompte. Il fut un des plus ardents ardversaires de l'Apologie des Cafuiftes. Nous avons une excellente Censure qu'il publia contr'elle, étant évêque de Digne.

II. FORBIN, (François-Touffaint de) neveu du précédent, plus connu sous le nom de Comte de Rosemberg, quitta la France pour avoir tué en duel un de ses ennemis. Il y rentra ensuite; mais ayant été blessé à la bataille de la Marsaille en 1693, il fit vœu de se faire religieux à la Trappe. Il l'accomplit environ dix ans après, prit le nom de frere Arsene, & fut envoyé à Buon-Solazzo en Toscane, pour y établir l'esprit primitif de Citeaux. Il y mourut saintement en 1710. On a publié la Relation édifiante de sa vie & de sa mort, traduite de l'italien en françois, in - 12, par l'abbé

Maupertuy.

III. FORBIN, (Claude chevalier de) commença, dès sa premiere jeunesse, à servir sur mer sous le commandeur de Forbin-Gardane, fon parent, & il continua avec beaucoup d'intelligence, de courage & d'activité. Après avoir été grandamiral du roi de Siam, à qui il fut Jaissé, en 1686, par le chevalier de Chaumont, il se signala le long des côtes d'Espagne. Sur la fin de l'année 1703, escortant une flotte marchande, il courut le plus grand danger. Une tempête affreuse le força de se recirer dans le port de Rose. Etant radoubé, & ayant appris que les deux bâtiments les plus richement chargés de la flotte s'étoient retirés à Barcelone, il partit pour les aller joindre, & les conduire au levant. Arrivé à Barcelone, il donna l'exemple du plus noble défintéressement. Un corsaire Flessinguois, qui s'étoit emparé d'un navire François avec une riche cargaison, avoit été également forcé par la tempête de relacher à ce port, où il étoit affuré

d'être fait prisonnier de guerre avec tout son équipage. Pour éviter ot malheur, il s'engagea de rendre la prise au patron François, s'il consentoit à arborer le pavillon de France en entrant dans le port. Le vice-roi ayant été instruit à l'artifice, confisca le navire, & fit mettre le Flessinguois aux sets; mais en même - temps, voulzet reconnoître les fervices que Forlia avoit rendus au roi d'Espagne dans le golfe Adriatique, il lui dit qu'Il renonçoit à ses droits, & qu'il lui faisoit l'abandon de cette prise. Forbin pénétré de reconnoissance, & ne voulant pas céder en générofité au vice-roi, fit figne au patron de s'approcher, & lui dit : Mosfieur Jacques, S. Excellence n'a fait présent de votre navire & de sa cargaison. Quand j'en ai sollicité la restitution, je ne prétendois pas m'es enrichir. Je vous rends le tout avec la même générosité qu'on me l'a donné. Ce facrifice montoit à 30,000 piastres. Il atraqua en 1706, près de Texel, avec cinq petits vaiffeaux, une escorte ennemie, forte de fix vaisseaux de guerre de 50 à 60 canons. Il en enleva un, brêla un autre, coula bas un troisieme, & dispersa le reste. Devenu chesd'escadre, il dissipa dans les men du Nord, différentes flottes Angloises destinées pour la Moscovie. A fon retour, il battit, avec de Guai-Trouin, une autre flotte Angloise. Ses infirmités, ou plusôt le mécontentement qu'il avoit des ministres, l'ayant obligé de quirrer le service, il se retira, vers 1710, auprès de Marseille. Il y mourut en 1733, à 77 ans. Forbin mérita la confiance de Louis XIV & l'eftime de la nation, par sa bravoure, & par son application à remplir fes devoirs. Il s'attachoit à ceux oui fervoient fous lui, & ne laissoit point échapper l'occasion de les

faire connoître à la cour. Louis XIV rendit, dans une circonstance particuliere, un hommage bien flatteur à la générofité de Forbin. Cet officier avoit obtenu en 1689 une récompense du roi pour s'être diftingué dans une action d'éclat. Forbin alla faire ses remerciements au prince, comme il fortoit de la messe. Mais cet homme illustre, moins occupé de sa propre gloire que de celle de Jean Bart, qu'on sembloit avoir oublié, osa repréfenter au roi que ce brave homme ne l'avoit pas servi avec moins de Valeur & moins de'zele que lui. Le roi s'arrêta, & s'étant tourné vers Louvois, qui étoit à son côté: Le Chevalier de Forbin , Ini dit-il , vient de faire une action bien généreuse, & qui n'a guere d'exemples dans ma cour... Louis XIV, l'ami & le juge des grands-hommes, se plaisoit à interroger le chevalier de Forbin sur la maniere dont il se conduisoit dans les abordages, & comment il disposoit ses attaques. Après le détail qu'il fit d'une de ses plus glorieuses expéditions : Avouer, hui dit le roi, que mes ennemis doivent vous craindre beaucoup. -SIRE, lui repliqua Forbin, ils eraignent les armes de V. M.... Malgré cet accueil flatteur, cet officier eut des désagréments. Comme il étoit quelquefois contrevenu aux ordres qu'on lui avoit donnés, il avertit, dans ses mémoires, ceux qui veulent parvenir dans le service, de s'attacher effentiellement à ces deux maximes : 1º. De ne fe mêler jamais que de ce qui est de leur emploi; 2°. D'obéir aveuglément aux ordres qu'ils auront reçus, quelque opposés qu'ils paroiffent à leur sens particulier, parce que les ministres ont des vues supérieures qu'il n'est jamais permis d'approfondir. Ce confeil doit d'autant plus faire d'impreffion, donné par Forbin, qu'il avoit la tête d'un général & la main d'un foldat. On trouvera plusieurs traits d'une bravoure singuliere dans ces Mémoires, publiés en 1749, en 2 vol. in-12, par Reboulet.

FORBISHER, (Martin) célebre navigateur, né à Devonshire, se diffingua de bonne heure par ses courses maritimes. La reine Elizabeth l'envoya avec trois navires, en 1575, pour chercher le détroit que l'on croyoit être entre les mers du Nord & du Sud, & qui devoit servir à passer de l'Occident en Orient par le Nord. Le 18 juin de la même année, il mit à la voile à Harwick; le 9 août, il trouva un détroit au 63º degré de latit. & il lui donna fon nom. Le froid empêcha Forbisher de passer plus avant. Deux ans après, il entreprit encore le même voyage, dans le dessein de le pousser plus loin; mais il trouva les mêmes obstacles. Il rapporta seulement de son voyage une grande quantité de pierres qu'il avoit fait tirer des montagnes de ce pays-là. Il s'imaginoit qu'elles renfermeroient de l'or & de l'argent; mais après les avoir bien examinées, il n'y trouva rien, & l'on s'en servit pour paver les chemins. Peu de temps après ce second voyage, l'amiral Howard le créa chevalier, pour récompenser les marques de bravoure qu'il avoit données en 1588, dans un combat entre la flotte Angloise & la flotte Espagnole. Après s'être fignalé fur mer, il se signala sur terre. Il débarqua en Bretagne pour affiéger le fort de Gradon. Cette place se rendit après une vigoureuse résistance; mais Forbisher y fut blessé, & mourut de sa blessure à Plimouth en 1594.

FORCADEL, (Etienne) For-CATVIVS, professeur en droit à Toulouse, étoit de Beziers, & mourut en 1554. Ses écrits confistent en Poessies Latines & Françoises, 1579, in-80, les unes & les autres très-médiocres; en Livres de Droit, un peu moins mauvais; & en Hiftoires, entr'autres, De Gallorum imperio & Philosuphia, in-40, de 1569. Ce traité est plein d'érudition, mais d'une érudition choifie par un favant trop crédule & fans goût... Il avoit pour frere Pierre FORCADEL, professeur royal de mathématiques, mort en 1577, dont on a une traduction françoise d'Euclide & de la Géométrie d'Oronce Finé, & une

Arithmétique en 4 livres. I. FORCE, (Jacques Nompar de Caumont duc de la) fils de François seigneur de la Force, qui fut tué dans son lit, avec Armand son fils aîné, pendant le massacre de la St-Barthelemi, Jacques, quin'avoit que 9 ans, & qui étoit couché avec eux, se cacha si adroitement entre le corps de son pere & celuide son frere, qu'il échappa au glaive des assassins. C'est lui-même qui a écrit cet événement dans des Mémoires conservés en sa maison, & cités dans la Henriade. Il porta les armes fous Henri IV, & fervitenfuite les réformés contre Louis XIII, surtout au siège de Montauban, en 1621. L'année d'après, la Force s'étant foumis au roi, fut fait maréchal de France, lieutenant-général de l'armée de Piémont, & son marquifat érigé en duché. Comme par traité il toucha deux cents mille écus, les Huguenots se plaignirent de lui, comme d'un traître, qui les sacrifioit à son ambition & à fon avarice. Mais leurs plaintes étoient injustes. Le bâton de maréchal étoit dû à ses services, & l'argent étoit moins le prix d'un perfide qui se vend, qu'un dédommagement des charges dont le roi l'avoit dépouillé. La Force prit Pi-

gnefol, & défit les Espagnols à Carignan, en 1630. Quatre ans après, il passa en Allemagne, sit lever le siège de Philisbourg, secourus Heidelberg, & prit Spire en 1635. A terre de la Force en Périgord sut érigée en duché pairie, l'am 1637. Il s'y retira aprèsavoir rendu des services importants à l'état, & mourut plein de jours & de gloire, en 1652, à 89 ans. Ce n'étoit pas, suivant l'abbé le Geadre, le général le plus renommé de son siècle; mais ce n'étoit pas aussi le moins habile.

II. FORCE, (Armand-Nompar de Caumont, duc de la) fils du précédent, & maréchal de France comme lui, fut moins estimé que son pere. Il obtint le bâton en 1652, pour avoir servi avec distinction contre les Huguenots. Le combat de Ravon, où il désit 2000 Impériaux, & prit prisonnier Colloredo leur général, lui sit beaucoup d'honneur, Il mourut en 1675 à 95 ans. Une longue vicétoit, ce semble, le partage de cette famille illustre. Voyez xxI Louis, & MELON.

III. FORCE, (Charlotte-Rose de Caumont de la ) de l'académie de Ricovrati de Padoue, étoit petitefille de Jacques de la Force, & mourut en 1724 à 70 ans. Elle a illustré le Parnasse François par ses vers, & la république des lettres par sa profe. On a d'elle, dans le premier genre, une Epître à Madame de Maintenon, & un Poeme dédié à la princesse de Conti, sous le titre de Château en Espagne, qui ne manquent ni d'imagination, ni de génie. On connoît d'elle dans le second genre : I. L'Histoire secrette de Bourgogne, en 2 vol. in-12; roman affez bien écrit , Paris 1691. II. Celle de Marguerite de Valois, en 4 vol. in-12, Paris 1719. III. Les Fées, Contes des Contes, sans nom

Cauteur, in 12. IV. Mémoires hifcoriques de la duchesse de Bar, saur de Henri IV, vol. in-12. V. Gustave Wesa, in-12, qu'on ne lit gueres. Le sond de presque tous les ouvrages de Mademoiselle de la Force est historique; mais la broderie en est romanesque. Elle avoit épousé en 1637 Charles de Brion; mais leur mariage sut déclaré nul au bout de 10 jours.

IV. FORCE, Voy. PIGANIOL de la...

FOREIRO, (François) en latin Forerius, Dominicain de Lisbonne, mort au couvent d'Almeieda, le 10 janvier 1587, fut un des trois Théologiens choifis pour travailler au Catéchifme du Concile de Trente, où il avoit fait admirer fon talent pour la chaire. On a de lui un favont Commentaire fur Ifaie, in fol., qu'on a inséré dans le Recueil des grands Critiques.... Voyez Fosca-RARI.

I. FOREST, (Pierre) savant médecin, plus connu sous le nom de Forestus, né à Alcmaër en 1522, d'une famille noble, étudia & pratiqua la médecine en Italie, en France & dans les Pays Bas, où il mourut en 1597, à 75 ans. On a de lui des Observations sur la Médecine, 6 vol. in-sol. à Francsort, 1623, & d'autres ouvrages estimés de 10n temps.

II. FOREST, (Jean) peintre du roi, né à Paris en 1636, mort dans la même ville en 1712, à 76 ans, étoit un excellent payfagiste, & joignoit à ce talent beaucoup d'esprit & un caractere plaisant. Il sit le voyage d'Italie, où Pierre-Fransois Mola lui donna des préceptes dont il sut bien profiter; & il étudia le coloris dans les ouvrages du Titien, du Giorgion & des Bassan. Forest avoit beaucoup de goût pour la lecture. On remarque dans ses

tableaux des touches hardies, de grands coups de lumière, de savantes oppositions de clair & d'ombre, un style élevé, de beaux sites, & des figures bien dessignées.

III. FOREST, (La) Voyes

FORESTI ou FORESTA, (Jacques-Philippe de) est plus connu sous le nom de Philippe de Bergame, sa patrie. Il entra dans l'ordre des Augustins, & s'y fit un nom. II mourut à Bergame le 15 juin 1520, agé de 86 ans, après avoir publié une Chronique, depuis Adam jusqu'en 1503, & continuée depuis jusqu'en 1535; Paris, 1535, in-f°. Elle eur beaucoup de cours dans le fiecle de l'auteur; elle ne le méritoit gueres. Si l'on excepte les événements dont il a pu être témoin, tout le reste n'est qu'une informe compilation des historiens les plus crédules. On a encore de Foresta : I. Confessionale ou Interrogatorium; Venise, 1487. in-fol. II. Un Traité des Femmes illustres; Ferrare, 1497, in-fol. en latin.

FORESTIER, (Pierre) favant chanoine d'Avalon, mort dans cette ville en 1723, à 69 ans, est auteur de 2 vol. d'Homélies; &t de quelques autres ouvrages, dont le meilleur est l'Histoire des Indulgences & des Jubilés, in-12.

FORGEAU, (St.) Voyet Fer-

FORGES, Voyez Desforges-

FORGET DE FRESNE, (Pierre) habile secrétaire d'état, employé dans toutes les affaires importantes de son temps, mourut en 1610. C'est lui & Chamier qui dre sessence le fameux Edit de Nantes... Il ne faut pas le confondre avec Gem. FORGET, avocat au bailliage d'Evreux, dont on a un Traisé des

personnes & des choses ecclésiastiques & décimales; à Rouen, 1625, petit in 8°.

FORMOSE, évêque de Porto, fuccéda au pape Etienne V, le 19 septembre 891. C'est le premier évêque transféré d'un autre siège à celui de Rome. Formose, dejà évêque, ne reçut point de nouvelle imposition des mains: il fut seulement intronisé. Il mourut en 896, après avoir couronné Arnoul, empereur. Etienne VI, fucceffeur de Formose, après le court pontificat de Boniface VI, fit déterrer son corps, & le sit apporter au milieu d'un concile assemblé pour le condamner. On le mit dans le siège pontifical, revêtu de ses ornements, & on lui donna un avocat pour répondre en son nom. Alors Etienne, parlant au cadavre comme s'il est été vivant : Pourquoi, lui dit-il, Evêque de Porto, as tu porté ton ambition jufqu'à usurper le siège de Rome? L'évêque de Porto, ne parlant que par la bouche de son avocat, ne put manquer d'être condamné. On le dépouilla des habits sacrés, on lui coupa 3 doigts, ensuite la tete, & on le jeta dans le Tibre. Jean IX affembla un concile en 898, qui cassa les articles du synode convoqué par Etienne VI, & rétablit la mémoire de Formose... Voyez ETIEN-

FORNARI, (Marie - Victoire) née à Gènes en 1562, fut mariée à Ange Strate, de qui elle eut trois garçons & deux filles, qui tous embrafferent la vie religieuse. Après la mort de son mari, elle institua l'ordre des Annonciades-Célestes, & mourut en odeur de sainteré le 15 décembre 1617, à 55 ans. Sa Vie a été imprimée à Paris, en 1770, in 12. Son ordre a une centaine de maisons, en Italie, en Allemagne, en France. Les religieu-

FOR

fes font habillées de blanc, avet un scapulaire bleu-de-ciel, & le manteau de même : c'est delà qu'elles ont tiré seur nom de Célestes.

I. FORSTER, (Jean) théologien Protestant, né à Ausbourg en 1495, ami de Reuchlin, de Mélansthon & de Luther, enseigna l'Hébreu avec réputation à Wittemberg, & y moutur en 1556, à 61 ans. On a de lui un excellent Didionnaire Hébraique; Bâle, 1564, in-fol... Il est différent d'un autre Jean FORSTER, mort en 1613, qui a leissé des Commentaires sur l'Exode, Isaie & Jérémie, en 3 vol. in-4°; & De interpretatione Scripturarum, in-4°, Wittemberg, 1608.

II. FORSTER, (Valentin) est auteur d'une Histoire de Droit, est latin, avec les Vies des plus célèbres Jurisconsultes, jusqu'en 1580, temps où il écrivoit... Nous avons eu, dans ce fiecle, un 4º FORSTER (Nathanaël), qui a donné une Bible Hébraique sans points; Oxford, 1750, 2 vol. in-4º: édition estimée.

FORSTNER, (Christophe) 12vant Allemand, né en 1598, mourut en 1667, à 69 ans, & publia, dès l'âge de 19 ans, un ouvrage fur la politique. Après avoir étudié en Allemagne, il alla en Italie, où Jean Cornaro, doge de Venise, le goûta tellement, qu'il l'honora de l'ordre de St Marc, Forfteer vint enfuite en France, & retourna en Allemagne. Employé dans les négociations de la paix de Munster, il fit paroître tant de prudence & de capacité, que le comte du Trautmandorf, plénipotentiaire de l'empereur, lui procura la qualité de conseiller-aulique. Outre ses Hypomnemata politica, 1623, in-80, on a de lui : I. De principate Tiberii, II. Nota politica ad Tacitum.

12. Un recueil de ses Lettres sur 12 paix de Munster, &c. &c.

FORT, (François le) d'une famille patricienne de Genève, naquit dans cette ville en 1656. Une forte inclination pour les armes lui fit quitter la maison paternelle dès l'âge de 14 ans. Après avoir servi en Hollande comme volontaire, il eur une lieutenance dans le régiment d'un colonel Allemand au service du Czar. Le Fort étoit d'une physionomie heureuse, hardi, entreprenant, généreux; il parloit affez bien 4 ou 5 langues. Il n'étoit Point savant; mais il avoit beaucoup vu, avec le talent de bien voir. Pierre le Grand, qui avoit formé le dessein de ranimer sa nation, le vit & l'aima. Les plaisirs ( dit l'auteur de l'Histoire de cet empereur) commencerent sa faveur, & les talents la confirmerent. En 1696, le Fort eut la conduite du siège d'Azof. Il y montra tant d'habileté dans l'art de la guerre, que le Czar lui donna le commandement général de ses troupes de terre & de mer, & le fit fon premier ministre d'état, avec la qualité d'ambaffadeur & de plénipotentiaire dans toutes les cours étrangeres. Le Fort eut part à tous les changements par lesquels Pierre I donna une nouvelle vie à fon empire. Il mourut à Moscou en 1699, à 43 ans. Le Czar, pénétré de sa perte, lui fit des obseques magnifiques, & y affista.

FORT, (Le) Voyez Mori-

NIERE.

FORTESCUE, (Jean) lord, chef de justice & grand-chancelier d'Angleterre, sous le regue de Henri IV, publia plusieurs ouvrages, estimés des Anglois, sur la Loinaturelle & sur les Lois d'Angleterre, en 1616, in 8°.

I. FORTIGUERRA, (Nicolas) cardinal, natif de Pistoie, repdit

de grands services aux papes Emgène IV, Nicolas V, Pie II & Paul II. Il commanda l'armée du saintsiège avec succès, & mourut à Viterbe le 21 décembre 1473, à 55 ans.

II. FORTIGUERRA, (Nicolas) savant prélat de la même famille que le précédent, mourut en 1735, à 61 ans. Il étoit arrivé par degrés à la plus haute prélature fous Clément XI, & il espéroit que Clèment XII, qui aimoit les Poëtes & la poësie, lui accorderoit le chapeau de cardinal. Ce pontife l'en flatta plusieurs fois, & trouvoit toujours de nouvelles raisons pour éloigner les espérances qu'il lui avoit données. L'oublique le pape fit encore de Fortiguerra dans une derniere promotion, le laissant sans espoir, il s'abandonna au chagrin, & une maladie de langueur le conduisit au tombeau. Comme il touchoit à sa derniere heure, le pape envoya un de ses camériers le vifiter de sa part, l'encourager, & lui promettre encore cette pourpre si ambitionnée. A cette promesse, le malade se retourne, leve le drap qui le couvroit, & fa fant un éclat pareil à celui du Truncus ficulnus d'Horace, il dit à l envoyé: » Eccovi la riposta: Bon viaggio e " per lei e per mi ". Sa maison étoit le rendez - vous de tout ce que Rome possédoit alors de plus excellents littérateurs, & leurs conversations ne rouloient que sur la littérature. Un jour on disputoit sur la prééminence entre le Taffe & l'Ariftote : l'un & l'autre trouverent des partifans dans cette assemblée. Fortiguerra étoit pour le Tasse; & voulant prouver combien il étoit facile, avec de l'imagination, de réussir, au moins jusqu'à un certain degré, dans le genre de l'Aristote, il composa un Poëme en 30 chants, qui fut com-

mencé & fini en très-peu de temps. C'est le Ricciardetto, publié en 1738, in-4°; & à Paris, 1768, 3 vol. in-12 : ouvrage héroicoburlesque, où l'auteur respecte peu la pudeur. A l'exemple de l'Aristote, il s'est livré à tout ce que son imagination lui presentoit. Il regne dans son Poëme un désordre & une bizarrerie qui jettent le lecteur dans une contention d'esprit continuelle, & qui en rendroient la lecture insoutenable, sans le génie, les plaisanteries agreables & la verfification aifée qu'il respire. On l'a imité en vers françois en 1766, 2 vol. in-8°; le traducteur a réduit à 12 chants les 30, dont l'original eft composé. Il s'eft affujetti à rendre les octaves de ce poëme par des stances françoises, également de huit vers, dans l'essai qu'il donna, en 1765, des six premiers chants. Copendant sa traduction refpire la liberté, & ses vers sont affez coulants. L'auteur (M. du Mour-RIER), chevalier de St Louis. mourut de consomption en 1769, foit que fon travail eût occasionné sa maladie, soit que sa maladie eût déterminé son travail. On a encore de Fortiguerra une Traduction de Térence, en vers italiens, à Urbin, 1736, figures, avec le texte latin.

FORTIUS, (Joachim) ou plutôt STERCE, philosophe & mathématicien, plus connu sous le nom de Fortius Reingelbergius, se sit aimer d'Erasme, d'Oporen, d'Hyperius, & de plusieurs autres savants de son temps. Il enseigna la langue Grecque & les mathématiques dans les Pays-Bas, en France & ailleurs. Il sur en grande considération à la cour de Maximilien I. Fortius étoit passionne pour les langues anciennes. On l'entendoit souvent dire, qu'il présent un mot de la pure Latinité à un écat d'on. Il mourut vers 1536, dans un âge affez avancé. On a de lui un grand nombre d'ouvrages estimés. Celui qui passe pour le meilleur, est son traité De ratione studendi; Leyde, 1622, in-8°, dans lequel il donne d'excellentes maximes pour se conduire comme il faut dans ses études.

FORTUNAT, Voy. VENANCE & AMALARIUS.

FOTUNATIANUS, Voy. Cu-

FORTUNATUS, Voy. I. AMA-LARIUS.

FORTUNE, Déeffe, fille de Jupiter & de Némésis, qui présidoit au bien & au mal. On la représentoit aveugle & chauve, toujours debout, avec des ailes aux deux pieds, l'un sur une roue qui tourne avec vîtesse, & l'autre en l'air; quelquefois au milieu des flors agités, cherchant a fixer son pied fur un globle mobile & gliffant. On l'appeloit autrement Sort. Elle avoit des temples superbes à Antium & à Préneste dans le pays Latin, & à Ramnus dans l'Attique. De toutes les Divinités du Paganisme, c'étoit la plus fantasque, la plus absolue & la plus universelle. Tous les événements de la vie étoient de son restort. Elle réunissoit tous les hommes aux pieds de ses autels, les heureux par la crainte, & les malheureux par l'espérance; ses caprices mème étoient redoutables aux plus gens de hien, selon ce beau mot d'un ancien Poëre: LEGEM VE-RETUR NOCENS, FORTUNAM INNOCENS ... Plutarque observe que les Romains eurent plus de vénération pour la fortune que pour la vertu. Ancus Marcins, quatrieme roi de Rome, fut le premier qui lui fit bâtir un temple. Elle

en eut depuis beaucoup d'autres dans toute l'Italie. On a remarqué que la fortune étoit inconsuc aux Grecs dans la haute antiquité, parce qu'on ne trouve son nom ni dans Homere, ni dans Hésode. C'est que les hommes, dit Juvenal, n'avoient point encore inventé cette divinité. On connoît la belle Ode à la Fortune de Rouseau.

FOSCARARI, (Gilles) Domimicain Bolonois, mort évêque de
Modene en 1564, à 53 ans, fut
un des théologiens choisis pour travailler au Catéchisme du concile de
Trente. C'étoit un prélat savant,
pieux & charicable. Il trouva dans
sa frugalité & sa modestie un fonds
suffisant pour subvenir aux nécessités des pauvres, pour sonder une
maison de Filles repenties, & pour
embellir son église & le palais épiscopal. Dans un temps de calamité,
il vendit jusqu'à sa crosse & son
anneau.

FOSCARI, (François) d'une illustre famille de Venise, dont il augmenta encore le lustre. Il fut, en 1415, procurateur de St Marc, & élu doge en 1423, après avoir gagné ou acheté les suffrages. Voulant se rendre redoutable à ses voifins, il fit la guerre, & soumit à la république le Bressan, le Bergamasque, Crème, Ravenne & d'autres places. Ces conquêtes coûterent beaucoup aux Vénitiens, qui murmuroient hautement contre lui; il les appaisa en offrant sa démission, qui ne sut pas acceptée. Ses ennemis susciterent diverses affaires à son fils, qui fut relégué d'abord à Trevise, & enfuire deux fois à la Canée. Le dernier exil accabla de douleur le malheureux doge, & il fut hors d'état de gouverner les affaires de la république. Il fut déposé à l'age de 84 ans, en 1457, & Paj-

Tom. III.

cal Maripere mis à sa place. Il mourut deux jours après. Son fils étoit mort lui-même dans sa prifon: on l'avoit accusé d'avoir as-sable meurtrier déclara à son confesseur, au lit de la mort, qu'il étoit innocent. Il n'étoit plus temps: l'infortuné Foscari avoit péri, victime de la calomnie.

FOSCARINI, (Michel) fénateur Vénitien, remplit différents postes dans sa république, & mourut en 1692, à 64 ans. Il a continue l'Histoire de Venise, par Nani. 1696, in-40, qui fait le tom. xe de la Collection des Historiens de Venise, 1718, in.4°: collection affez mal imprimée, mais dans laquelle on n'a fait entrer que de bons auteurs. Foscarini avoit écrit par ordre de la république, & il est regardé comme un historien qui a eu de bons documents. On trouve deux de ses Nouvelles dans celles de gli Academici incogniti, 1651, in-4°.

FOSCO, (Placide) Italien, médecin de Pie V, se distingua par sa science & par sa vertu. Il mourut à Rome en 1,74. On a de lui un traité: De usu & abusu Astrologia in arte Medica; ouvrage que ses lumieres acquises depuis ont rendu inutile.

I. FOSSE, (.Charles de la) fils d'un orfévre, naquir à Paris en 1640. Il entra dans l'école de le Brun, premier peintre du roi, & l'imita fi bien, que le maître ne dédaigna pas d'employer son éleve dans segrands ouvrages. Le voyage d'Italie le persectionna, & à son retour, il peignit le dôme de l'hôtel royal des Invalides. Il fut regardé comme un des premiers coloristes. Il excelloit dans l'afresque, dans le paysage, & sur tout dans l'histoire. Louis XIV lui accorda une pension de mille écus. Il fut

reçu de l'académie de peinture, & en devint recleur & professeur. Il mourut à Paris en 1716, à 76 ans. C'étoit un homme bien fait, d'une conversation douce & aisee, passionné pour le coloris. & méprisant un peu trop les peintres qui n'avoient pas dans un degré supérieur cette belle partie de la peinture. Sa réputation l'avoit fait appeler en Angleterre, où mylord Montaigu l'occupa à décorer sa maison de Londres. Les peintures de ce grand artifte furent admirées de tous les connoisseurs. Le roi Guillaume III les étant venu voir. proposa à la Fosse un établissement très-avantageux; mais, vers ce même temps, le célebre Mansard lui écrivit de revenir en France, où il étoit desiré.

II. FOSSE, (Antoine de la) sieur d'Aubigny, neveu du précédent, naquit à Paris en 1658 d'un orfévre, comme fon oncle. Il fut successivement secrétaire du marquis de Créqui & du duc d'Aumont. Lorfque le marquis de Créqui fut qué à la bataille de Luzara, il fut chargé de porter à Paris le cœur du jeune héros, & il chanta fa mort dans une piece de vers que nous avons encore. La Fosse parloit & écrivoit purement l'Italien. Une Ode qu'il fit en cette langue, lui mérita une place dans l'académie des Apatistes de Florence. Il v prononça, pour remerciement, un Discours en prose sur ce sujet fingulier : Quels yeux font les plus beaux, des yeux bleux, ou des noirs? Il avoit encore plus de talent pour la poësie françoise. Ses vers sont extrêmement travaillés : il avouoit lui-même que l'expression lui coûtoit plus que la pensée. On a de Jui plusieurs Tragédies : Polizene; Manlius - Capitolinus ; Thefee ; Corafus & Callirhoé. Les trois premieres ont été confervées au théâtre;

Manlius, qui est la meilleure, # de grandes beautés : la derniero eut moins de succès. Callirhoi est pourtant bien verfifiée; mais le sujet n'en est pas heureux, & l'auteur, non moins modefie que ingénieux, a avoué plufieurs fois qu'il n'appeloit pas du jugement du public. Ce poëre, ami de J. B. Rouseau, n'est pas austi connu qu'il devroit l'être : son mérite dramatique est bien supérieur à ceivi de Campiftron, quant au ftyle. On trouve dans ses pieces des rirades que ne désavoueroient pas pos grands tragiques. Son Manlius eft regardé par les connoifleurs comme digne, à plutieurs égards, du grand Corneille, ce qui n'est pas un foible éloge. L'auteur avoit profité, pour cette piece, de l'excellente Histoire de la conjuration de Venife, par l'abbé de S'-Réal. La Foffe avoit toutes les qualités d'un honnête homme. Dans le cours de la vie, il étoit plus philosophe que poète, fe contentant de peu, & préférant les lettres à la fortune, & l'amitié aux lettres. On a encore de lui une Traduction, ou plutôt une Paraphrase en vers françois des Odes d'Anacréon, fort inférieure à l'original. On trouve, après cette version, plusieurs autres Pieces d Poefies, dont quelques-unes for affez bonnes, & le refle médiocr Il mourut à Paris le 2 novemble 1708, à 50 ans. Son Théaste eft e 2 vol. in-12, Paris, 1747. Il en paru une autre édition en 1755 qu'on a groffie, par je se fais que motif, de la Gabinie de Brucys, du Distrait de Regnard.

III. FOSSE, Voyet II. HATS FOSSÉ, (Du) Voy. X. TROMA FOTHERGILL, (N.) célele médecin Anglois, de la fecte de Quakers, né le 8 mars 1712, mai le 26 décembre 1780, fe rend non-feulement recommandable p Res déconvertes en médecine, mais encore plus par sa biensaisance. Un de ses projets avoit été de proscrire la traite des Negres. Au lieu de transplanter ces malheureux dans un climat étranger, il auroit voulu qu'on est fait cultiver la tanne à sucre en Afrique. Plusieurs butres vues savorables à l'humanité mériterent qu'on gravat sur son tombequ cette Epitaphe aussi simple que vraite: Ci git le Dosteur Fothergill, qui dépensa deux cent mille guinées pour le soulagement des maldeureux.

I. FOUCAULT, (Louis) comte du Daugnon, avoit été page du cardinal de Richelien. Il s'attacha au duc de Fronsac, qui commandoit les flottes de France. Il servit fous lui avec le rang de vice-amiral, au combat donné devant Cadix en \$640, & se faisit, après sa mort, de la forte place de Brouage, dont le duc étoit gouverneur. Cette place fit la fortune de Foucault : car, en la remettant, on lui donna pour récompense le bâton de maréchal de France, le 20 mars 16;; Il mourut en octobre 1659, Agé d'environ 43 ans, avec la réputation d'un homme avide de gloire & d'argent.

II. FOUCAULT, (Nicolas-Joseph) parisien, honoraire de l'académie des belles-lettres, fut successi yement intendant de Montauban, de Pau & de Caen, & travailla par-tout pour le bien de l'état & des lettres. Il découvrit en 1704 l'ancienne ville des Viducaffiens à deux lieues de Caen, (au village de Vieux) & il en envoya une Relation exacte à l'académie des belies-lettres. Il avoit fait la découverte, quelque temps auparavant, du précieux ouvrage De Mortibus Persecusorum, attribué à Ladance, & qu'on ne connoissoit que par une citation de S. Jérôme.

Ce fut sur ce manuscrit, trouvé à l'abbaye de Moissac en Querci, que le savant Baluze le publia. Foucault mourut le 7 février 1721, age de plus de 80 ans. Il joignoit des mœurs douces à une vertu austere, & des agréments à un savoir profond.

FOUCHER, (l'abbé Paul 5° secrétaire de M. le duc d'Orléans, de l'académie des Inscriptions & Belles - Lettres, né à Tours en 1704, mort à Paris en 1778, étoit un favant studieux, & un homme doux & honnête. Il cultiva d'abord les sciences exactes, & nous avons de lui une Geométre métaphyfique. 1758, in-8°. Il se tourna ensuite du côté de l'érudition, & eut des succès en ce genre. Son Traité historique de la Religion des anciens Perses, divisé en plusieurs Mémoires, imprimés dans différents vol. du Recueil de l'académie des Belles-Lettres, prouve fon savoir & sa sagacité. Ce sont des recherches curieuses & neuves sur un sujet traité juqu'alors très - imparfairement.

I. FOUCQUET, (Nicolas) marquis de Belle-Isle, fils d'un conseiller-d'état d'une famille ancienne, originaire de Normandie. naquit en 1615. Sa mere, Marie de MEAUPEOU, dame d'une piété émineute & d'une charité extrême. morte en 1681, à 91 ans, fut regardée comme la mere des pauvres, auxquels elle faifoit diffribuer de l'argent & des remedes. Elle est auteur d'un recueil très-répandu, sous le titre de Remedes faciles & domeftiques, 2 vol. in-12. Nicolas Foucquet, son fils, donna des son enfance des marques non équivoques de son esprit. Il fut reçu maître des requêtes à 20 ans, & procureur - général du parlement de Paris à 35. La place de surintendant des finances lui fut donnée

en 1653, dans un temps où elles avoient été épuifées par les dépenses des guerres civiles & étrangeres, & par la cupidité de Mazarin. Foucquet auroit dû les ménager; il les disfipa, & en usa comme des siennes propres. Il dépensa près de 36 millions d'aujourd'hui à faire bátir fa maifon de Vaux. Ses déprédations, les alarmes que donnoient les fortifications de Belle Isle, l'idée. qu'on infinua au roi qu'il vouloit se faire duc de Bretagne & des lles adjacentes, & qu'il cherchoit à gagner des partifans par fes profufions, les tentatives qu'il avoit faites sur le cœur de Madame de la Valliere, tout servit à irriter Louis XIV contre fon ministre. Le 20 août 1661, Foucquet donna à ce prince & à la reine sa mere, une fête magnifique dans fa maison de Vaux, aujourd'hui appelée Villars. On y joua les Fâcheux de Moliere. Pelisson composa le Prologue en vers à la louange du roi. Ce Prologue plut beaucoup à Louis XIV, qui n'en fut pas néanmoins plus favorablement disposé & pour l'auteur, & pour celui qui donnoit la fête; on vouloit même les faire arrèter avant qu'elle fût finie : trifie exemple de l'inflabilité des fortunes de cour. Louis XIV vit avec peine que Vaux étoit supérieur en beauté à Saint-Germain & à Fontainebleau. Les ennemis de Foucquet lui firent remarquer les armes & la devise du maître de la maifon. C'étoit un Ecureuil avec ces paroles : Quò non ascendam? » où ne monterai-je point»? L'écureuil étoit peint presque partout poursuivi par une couleuvre. qui étoit les armes de Colbert. Louis XIV sentit tout ce que disoit la devise de Foucquet ; il crut devoir diffimuler encore quelque temps. Enfin on attira avec adresse le surintendant à Nantes, & on l'arrêta

le 7 septembre 1661. Lorsque fi vertueuse mere apprit la détention de son fils, elle fit raire la tendrefe ma:ernelle, & s'écria en se memont à genoux : C'est maintenant, i non Dieu! que j'espere de son salut. Fouquet s'étoit défait fort imprudenment, quelque temps auparavan, de sa charge de procureur-général, done il avoit sait porter le prix (1200 mille livres) à l'égargne. Son procès lui fut fait par des commissaires, qui le condannerent, en 1664, à un bannissement perpétuel, commué en une prifos perpétuelle. Ce fut dans la citadelle de Pignerol qu'il fut enfermé, & il y mourut, fuivant le bruittonmun, le 23 mars 1680, à 65 aus. Quelques auteurs prétendent qu'il alla mourir dans le sein de sa famille, entiérement oublié, lui qui avoit joué un fi grand rôle. De tous les amis que sa forme lui avoit faits, il ne lui resta que Gourville, Pellisson, Mademaiselle de Scuderi, ceux qui furent enveloppés dans sa disgrace, & quelques gens-de-lettres qu'il penhonsoit: [Voyer II. FONTAINE (J. la] Le premier affure dans fes Memoires, que Fouequet sortit de sa prison quelque temps avant sa mort. Le second prit sa défense dans plufieurs Mémoires recueillis en 15 vol. qui sont des modeles d'éloquesca (Voy. BOUTAULD.) Les déprédations de Mazarin firent, en parie, les malheurs du surintendant; ce cardinal s'étoit approprié, en souverain, plufieurs branches des revenus de l'état : mais, comme l'a dit un homme d'esprit, il n'appartient pas à tout le monde de faire les mêmes fautes... Une particularité affez finguliere du procès de Foucquet, est qu'il se mepre tellement sur les dispositions de fes juges à son égard, que quand il fallut nommer les capporteus,

FOU Madame Foucquee la mere pria M. le premier président de Lamoignon, de donner l'exclusion à ce même d'Ormeffon, qui s'acquit tant d'honneur dans cette affaire par sa courageuse indulgence envers Foucquez. Elle demanda auffi l'exclusion pour Sainee-Hélène, conseiller au parlement de Rouen, qui étoit aussi de la chambre de justice; & en ce point elle rencontra mieux, car Sainte-Hilene conclut à la mort. On sut sons doute à la cour l'exclusion demandée par Madame Foucquet pour ces deux juges, & ils y gagnerent dans l'esprit des ministres. Le roi manda le premier président, & lui dit de nommer pour rapporteurs MM. d'Ormesson & de Sainte-Helène. Le premier préfident allégua la priere de Madame Fonequet : CE font, dit-il, les deux seuls qu'elle ait exclus. Elle craint, réplique le roi, l'inrégrité connue de ces magistrats, & cette crainte est une rai son de plus pour les nommer. M. le premier président convint de leur intégrité; mais il représenta que comme il s'étoit fait une loi de ne jamais donner aux parties les rapporteurs qu'elles demandoient, il s'en étoit aussi fait une de ne leur jamais donner ceux qu'elles excluoient. Que l'accuse, dit d'abord le roi, fort bien instruit par ses ministres, propose ses moyens de récusation, la chambre en jugera; & il finit par ordonner qu'on conservat les deux exclus. Le premier président pria le roi de prendre du temps pour faire ses réflexions, avant de lui donner fes derniers ordres; le roi affura que ses réflexions étoient faites, & que sa volonte, fur cer article, servit immuable. Le premier préfident fit de vifs reproches, sur cette violence, à M. Colbert & à M. le Tellier , dont Turenne disoit , au sujet de ce procès : « M. Colbert a

» plus d'envie que M. Foucquet soit » pendu, & M. le Tellier a plus de » peur qu'il ne le foit pas ». (Extrait de la Vie du premier président de Lamoignon, dans le Mercure de 1782, nº 4. On prétend que Foucquet supporta les ennuis de sa prison avec réfignation. C'est du moins ce que dit un poëte à un célebre exilé:

Ainsi Foucquet, dont Thémis sut le guide,

Du vrai merite appui ferme & solide, Tant regretté, tant pleuré des neuf Saurs .

Le grand Foucquet, au comble des malheurs,

Frappé des coups d'une main vigoureuse,

Fut plus content dans sa demeure affreu∫e,

Environné de sa seule vertu, Que quand jadis, de spiendeur revêtu, D'adulateurs une foule importune Venoit en soule adorer sa fortune.

La Religion vint au secours de ce ministre infortuné. Il lut pendant sa prison des livres de piété; on affure même qu'il en composa quelques-uns.

II. FOUCQUET, (Charles-Armand) fils du furintendant des finances, ne à Paris en 1657. entra dans l'Oratoire en 1682. Il devint supérieur de St-Magloire en 1699, & fut quelque temps grand-vicaire auprès de Foucquet, fon oncle, évêque d'Agde. Les abbés Bignon, Duguet, Boileau & Couet furent très-liés avec lui. Il eut l'amitié & la confiance du cardinal de Noailles. Cet homme estimable mourut à Paris, dans la maison de St-Magloire, le 18 feptemb. 1734, dans sa 77° année. Après la mort du P. de la Tour, général de l'Oratoire, le P. Foucquet lui auroit infailliblement succédé, si son nom, inscrit sur la

lifte des Appelants & des Réappelanss,

ne l'avoit fait exclure.

III. FOUCQUET, (Charles-Louis Auguste, comte de Belle Isle, petit-fils de l'infortuné surintendant des finances, naquit à Villefranche en Rouergue, l'an 1684, de Louis Foucquet & de Catherine-Agnès de Levis. Les livres qui traitent de la guerre, de la politique & de l'hiftoile, surent dès son enfance ses lectures favorites; il ne les quittoit que pour se livrer aux mathématiques, dans lesquelles il fit des progrès sensibles. A peine sut-il forti de l'açadémie, que Louis XIV lui donna un régiment de Dragons, Il se fignala au fiége de Lille, y reçut. une bleffure, & devint brigadier des armées du roi en 1708, & mestrede-camp général des Dragons en 1709. Dès que la paix fut signée, le comte de Belle-Iste se rendit à la cour, fut très-bien accueili de Louis XIV; & les services du petit-fils firent oublier les fautes du grandpere. La mort de ce monarque ayant changé le système des affaires, la guerre fut déclarée en Espagne; le comte de Belle-Ise mérita alors d'être créé maréchal-de-camp & gouverneur de Hunningue. Il eut la premiere place en 1718, & la feconde en 1719. Le duc de Bour-Lon avant succédé dans la place de premier ministre au duc d'Orléans, le comte de Belle-Iste, lié avec M. le Blane, fut entraîne dans la difgrace de ce ministre, & enfermé à la Baffille. Il n'en fortit que pour ôtre exilé pendant quelque temps dans ses terres. Ce fut dans le calme de la solitude qu'il travailla à son entiere justification. Il reparut à la cour; & depuis ce moment, les dignités, la fortune, la faveur & les grâces volerent au-devant de lui. Il fut fait lieutonant-général en 1731, & gouverneur de la ville , de Meiz & du pays Mestin en

FOU

1733. La guerre venoit d'éclaser; il obtint le commandement du corps d'armée qui devoit agir sur la Moselle, & s'empara de la ville de Treves. Après avoir joue me des principaux rôles devant Philisbourg, il eut, le reste de la campagne, le commandement des troupes en Allemagne. Il se rendir, l'année fuivante 1735, à Verlailles moins pour y être décoré de l'ordre du St-Esprit, auquel le roi l'avoit nommé, que pour y être confulté par le cardinal de Fleury. Les puifsances belligérantes avoient bezacoup négocié pour la paix dès le commencement de 1735. Ce fut Belle-Ifle qui engagea le cardisal à ne point se défister de ses prémitions fur la Lorraine. Norre heros, rendu à lui-môme, employa le loifir de la paix à écrire des Mémoires fur les pays qu'il avoit parcourus, & fur les différences parties du gouvernement. C'est à lui qu'on dut presque toutes les ordonnances militaires qui parterent en 1737. On l'employoit dans toutes les affaires. La confiance que le cardinal de Fleury a voit dass ses talents étoit telle, que le com# ayant desiré d'être envoyé en aubassade dans une des premieres cours de l'Europe, le cardinal lui répondit : Je me garderai Les & vous éloigner ; j'ai erop bejoin de quelqu'un à qui je puisse confier ses inquictudes. Cependant, malgré la confiance du ministre, Belle - Ija n'étoit, à la mort de l'empereur Charles VI, (en octobre 1740) m maréchal de France, ni duc & pair, « La guerre seule pouvoit achever » sa fortune : un lieutenant-géné-» ral peut refter long-temps avec » ce grade, dit Duclos, pendant » la paix; & la mort du cardinal, » qui ne pouvoit pas être eloigoé: » auroit privé Belle - Ifte de fos v principal appui. Il en était vés

🛪 inquiet; & consultant un jour o fur sa fortune avec Chavigni, n qui a passé pour un grand négoo ciateur, celui-ci lui dit qu'il ne b devoit rien attendre que de la o mort de l'empereur, s'il savoit n en profiter n. Il ne laissa pas Echapper l'occasion; & il sollicita tant le cardinal par lui-même ou par d'anciens amis; il fit tant valoir les craintes qu'avoit l'Espagne, & que devoit avoir la France, de la formation d'une nouvelle Maison d'Autriche, qu'il décida le ministre à la guerre. Il ne tarda pas de recueillir les fruits de ces démarthes ambitieuses. En 1741, il fut honoré du titre de maréchal de-France. Les faiseurs de Vaudevilles ne l'épargnerent pas. Le maréchal de Belle-Iste méprisa leurs plates saillies; & quand fes flatteurs vouloient l'irriter contre les chansonniers, il répondoit froidement: Je remplirois les vues de ces faiseurs de Vers, si j'avois la petitesse de me facher de leurs bons mots. Le cardinal de Fleury lui rendit plus de justice, en lui disant : M. le Maréchal, le bacon que le Roi vous a remis aujour-Chui, ne sera pas dans vos mains un ornement inutile. Il le nomma, peu de temps après, ambaffadeur plénipotentiaire à la diete de Francfort, pour l'élection de l'empereur Charles VII, qui fut effectivement élu le 24 janvier 1742. La magnificence qu'il étala dans cette occasion, sera long-temps célebre; il sembloit être plutôt un des premiers électeurs, qu'un ambassadeur. Il avoit ménagé toutes les voix & dirigé toutes les négociations. Le roi de Prusse, informé de tout ce qu'il avoit fait, ne put s'empêcher de s'écrier avec admiration: Il faut convenir que le Maséchal de Bel!e-Isle est le Légistateur de l'Allemagne. Charles VII eut d'abord quelques succès; suivis

de grands malheurs; les François; furent abandonnés des Prussiens, enfuite des Saxons. Le maréchal de Belle-Iste se trouva enfermé dans Prague. Il fallut évacuer cette place, & cette opération n'étoit pas facile. Il furmonta tous les obstacles, & la retraite se fit à la fin de 1742. A la troisieme marche, il fut atteint par le prince de Lobkewitz, qui parut à la tête d'un corps de cavalerie, au-delà d'une plaine où l'on pouvoit donner bataille. Le prince tint un conseil de guerre, dans lequel il sut résolu de lui couper la retraite, & d'aller rompre les ponts fur la raviere d'Egra, par où les François devoient passer. Le maréchal de Belle Iste choifit un chemin qui eut été impraticable en toute autre saison : il sit passer son armée sur des marais glacés. Le froid fut l'ennemi le plus redoutable; plus de 800 foldats en périrent ; un des Otages, que le maréchal de Belle-Iste avoit amené de Prague avec lui, mourut dans fon caroffe. Enfin, on arriva le 26 décembre à Egra, par une route de 38 lieues, Le même jour, les troupes restées dans Prague, au nombre de 3000. hommes, dont le tiers étoit malade, firent encore une capitulation glorieuse par l'intrépidité de Ch. vert, demeuré dans la ville pour y commander: (Voyez CHEVERT). Cependant le maréchal de Belle Iste se rendit à Francfort, où l'empereur Charles VII, qui l'avoit déjà déclaré prince de St Empire, le décora de l'ordre de la Toison d'or. Deretour en France, il partagea ses moments entre les affaires, & les foins qu'il devoit à sa santé. Il passa de nouveau en Allemagne, & il futfait prisonnier le 20 décembre 1743, en allant prendre des relais à la poste d'Elbingerode, petibourg enclavé dans le territoi

Xx. iv

d'Hanovre, Quoique cette détention fût contre le droit des gens, il fut conduit en Angleterre, où il resta jusqu'au 17 août de l'année suivante. Revenu en France, il fut envoyé en Provence pour repousser les Autrichiens qui l'imondoient. Il les chaffa peu-à-peu de cette province, & leur fit repasser le Var en février 1747. Après quelques succès, le vainqueur partit pour concerter à Verfailles les opérations de la campagne de 1748. Le roi, qui l'avoit fait duc de Gisors en 1742, le créa pair de France : honneur qui fut le prix de ses services, & dont il se rendit digne par des services nouveaux. Il étoit sur le point d'exécuter un plan qui devoit le rendre maître de Turin, lorsqu'il apprit la mort de son frere, tué à la malheureuse affaire d'Exiles. Cette nouvelle l'accabla: mais ayant fu furmonter fa douleur; il dit à ceux qui le consoloient: Je n'ai plus de frere; mais j'ai une patrie; travaillons pour la sauver. Après la paix de 1748, qui mit fin aux hostilités, sa faveur ne sit qu'augmenter; il devint ministre principal en 1757. L'affiduité au travail, les craintes d'être traversé, les malheurs de la France. les soins qu'il prit pour les réparer, le consumerent peu-à peu; & il mourut le 26 janvier 1761, à 77 ans. L'académie Françoise & celle des sciences avoient orné leur liste de son nom. Voici le portrait qu'en trace un auteur célebre. " Le maréchal de Belle-Isle, sans » avoir fait de grandes choses, » avoit une grande réputation. Il n n'avoit été ni ministre, ni gé-» néral en 1741, & passoit pour » l'homme le plus capable de con-» duire un état & une armée. Il » voyoit wut en grand & dans p le dernier détail ; c'étoit un des

» hommes de la cour qui fût le » mieux instruit du maniement » des affaires intérieures du royau-» me, & presque le seul officier » qui établit la discipline milin taire : amoureux de la gloire, » & du travail sans lequel il n'y » a point de gloire; exact, labon rieux: non moins porté par gost » à la négociation, qu'aux travaux » du cabinet & à la guerre; mais » une fanté très-foible détruisoit » souvent en lui le fruit de tant » de talents. Toujours en action, » toujours plein de projets, son » corps plioit fous les efforts de » son ame. On aimoir en lui la » politesse d'un courtisan aima-» ble & la franchise d'un soldet. » Il persuadoit, sans s'exprimer » avec éloquence, parce qu'il pa-» roissoit toujours persuade; il » écrivoit d'une maniere simple & » commune, & on ne se seroit » jamais apperçu, par le style de » ses dépêches, de la force & de » l'activité de ses idées ». On a reproché au maréchal de Belle-Ife de s'attacher trop aux petits détails, & d'entrer dans tous les projets. Son esprit systématique l'engagea à recevoir tous les plans qu'on lui présentoit, & à protéger trop d'aventuriers; mais il retiroit ses bontés, dès qu'il s'appercevoit qu'on l'avoit surpris. Pai fait des faures. difort-il quelquefois; mais je n'ai je mais eu l'orgueil ridicule de ne pas es convenir. Haut avec les grands, il portoit dans les cours étrangeres toute la dignité qu'exigeoit la grandeur du maître qu'il représentoit; mais, affable & prévenant avec ceux qui étoient au deffous de lui, il ne leur faifoit point fentir le poids de fon autorité. Il aima les talents en homme éclairé, mais non pas en ministre qui ne protege les arts que par air. Le maréchal de Belle-Ific étoit naturellement froid;

Tes conversations n'étoient pas gaies, mais elles étoient instructives, & il savoit parler avec netteté & bien raconter un fait. Né sobre, il n'aima jamais ni le jeu, ni la table; mais on ne peut disfimuler qu'il eut beaucoup de penchant pour le beau sexe. Par son testament, il donna au roi tous les biens qu'il avoit reçus en échange de Belle-Isse, à la charge de payer ses dettes qui étoient considérables. Chevrier a donné le Testament polizique de ce militaire, où l'on

trouve quelques bonnes vues. Le maréchal de Belle Isle avoit été marié deux fois. Il eut de son second mariage avec Marie-Casimire-Thérese Génevieve Emmanuelle de Béthune, un fils unique, Louis-Marie, né le 27 mars 1732, appelé le comte de Gisons, tué en 1758 à l'armée du Rhin. Ce seigneur, digne fils d'un illustre pere, fit ses premieres armes en Provence. Après s'être distingué dans le comté de Nice, il fut nommé colonel du régiment de Champagne. Il fit des prodiges de valeur à l'affaire d'Haftembeck. Le roi, qui connoissoit son mérite, le plaça à la tête des Carabiniers, corps diftingué depuis long-temps par sa bravoure & par fes succès. Cet avantage lui devint funeste à la malheureuse journée de Crévelt. Jaloux de vaincre, il s'avança à la tête de son corps pour charger l'ennemi; mais cette action généreuse coûta la vie au duc de Gisors. Ce jeune héros n'avoit pas été élevé dans cette mollesse qui fait de nos seigneurs François des femmes délicates. Il se levoit à quatre heures du matin, faisoit exercer son régiment tous les iours,& donnoit le premier l'exemple du bon ordre & de la disciplime. Un anonyme l'a peint ainsi:

Cultiver tous les arts, protéger le

zénit;

FOU Joindre au golle le savoir, & les grâces aux moturs;

Combattre pour son roi, mourir pour ∫a patrie,

Regretté des vaincus, admiré des vainqueurs,

Et même en succombant digne de la vidoire:

Telle sut de GISORS & l'étude & la gloire.

FOUILLOU, (Jacques) licencié de Sorbonne, né à la Rochelle, & mort à Paris le 21 septembre 1736, à 66 ans, essuya bien des traverses pour les querelles du Jansénisme. Il eut beaucoup de part à la premiere édition de l'Adion de Dieu fur les créatures, in-4° ou 6 vol. in-12 : à celles des Quatre Gémissements fur Port-Royal, in-12: des Grands Hexaples, 1721, 7 vol. in-4°.; de l'Histoire du Cas de conscience, 1705. en 8 vol. in-12 : & à plufieurs autres productions polémiques qu'il est inutile de faire connoître, parce qu'elles sont oubliées ou qu'elles doivent l'être.

FOUILLOUX, (Jacques du) gentilhomme Poitevin, mort fous Charles IX, auguel il dédia fon ouvrage sur la Chasse; à Rouen, 1650 ou 1656; Paris, 1653, & Poitiers, 1661, in-4°.

I. FOULON, (Pierre le) ou GNAPHÉE, né à Cormete, chaffé de fon monastere pour fon penchant à l'Eurychianisme, gagna les bonnes graces de Zenon, gendre de l'empereur Léon, & obtint par son crédit le fiége d'Antioche. Il répandit toutes fortes d'erreurs, se maintint sur son siège malgré plusieurs fentences de déposition, & mourut en 488.

II. FOULON, (Guillaume) Gnaphaus, poëte latin né à la Haye; mourut en 1658, à Horden en Frise, dont il avoit été bourguemestre, agé de 75 ans. Il fit d'affez

plates Comédies; mais comme elles me font pas communes, quelques curieux les recherchent. On a de hui : Martyrium Joannis Piftorii, Leyde, 1649, in-8°... Hypocrifis, 132gi-comœdia, 1544, in-8°... Mi-Sobarbus, comœdia... Acolastus de Filio Prodigo, comœdia, 1554, in 8°, &c. Il étoit Protestant, & fa religion lui occasionna diverses affaires qui l'obligerent de quitter la Hollande. On trouva chez lui en carême une fauciffe dans un pot où l'on faisor cuire des pois : elle y avoit été mise par une femme groffe, qui en avoit envie. Foulon fut pourfuivi comme violant les préceptes de l'Eglise; & il n'échappa à la peine dont il étoit menacé, an'en se retirant en Prusse.

III. FOULON ou FOULLON, (Jean - Erard) Jéfuire de Liége, d'une famille noble, mort à Tourmai en 1668, est auteur de plusieurs ouvrages. Le plus estimé est fon Bistoire des Ersques de Liege, imprimé en cette ville, in-fol. 3 vol. 1735, en latin. Il y a des recherches dans ce livre, mais peu de

précision.

I. FOULQUES I'r, comte d'Anjou, dit le Roux, mort en 938, réunit & gouverna avec prudence toutes les terres de son comté.

II. FOULQUES II, dit le Bon, fils du précédent, mort à Tours en 958, fit défricher & cultiver avec foin les terres du comté d'Anjou. II s'appliqua à faire fleurir la piété & les sciences dans ses états. On dit que le roi Louis d'Outremer s'étant moqué de ce que Foulques le Bon s'appliquoit à l'étude & alloit fouvent chanter au chœur, Foulques lui écrivit ces mots: Sacheq, SIRE, qu'un Prince sans lettres est un âne couronné.

III. FOULQUES III, comte d'Anjou, dit Néra ou le Jérofolimitain, à cause de deux voyages qu'in it à la Terre-sainre, succéda, l'an 987, à Godessoi son pere. Ce priace, belliqueux, prudent & ruse, remporta divers avantages sur se voisins, & mourut à Metz entoja. C'est lui qui sit bâtir le château de Trèves en Anjou.

IV. FOULQUES IV, die Re-CHIN, fils du seigneur de Châme landon, & d'une fille de Fouiques III. fuccéda l'an 1060 à fon oade maternel Geoffroi Martel. Il s'enpara du Gatinois & de la Toursine, qui étoient le partage de son frere aîné, & s'abandonna au via & aux femmes. Il en épousa trois confécutivement, en les répudient l'une après l'autre. Mais enfin la derniere, Bertrade de Montfort, le quitta pour Philippe I roi de France. Il mourur en 1109. Il avoit composé une Histoire des Comus d'Anjou, dont il se trouve dans le Spicilege de d'Achery un fragment, que l'abbé de Marolles a traduit dans fon Histoire d'Anjou. 1681, in-4°.

V. FOULQUES, archevêque de Reims, succéda à Hinemar en 853, tint un concile contre les usurpateurs des biens de l'église. Ayant revendiqué le château d'Arras, & l'ayant pris au comte de ce nom. il sut assassiné par les partisans de ce seigneur, le 17 juin 900. Ce prélat étoit recommandable par ser connoissances & ses vertus; mais il ne mit pas toujours de la modération dans son zele.

VI. FOULQUES, ou FOUQUES, évêque de Toulouse, natif de Marseille, s'acquit une grande réputation, & se fit aimer des princes par ses Poisses ingénieuses en langue Provençale. Il parut avec éclat au 1v° concile de Latran en 1215, & s'y intéressa pour S. De-

minique, son intime ami. Il mourut

en 1231.

FOUNTAINE, (André (favant antiquaire, dont nous avons un Traité curieux sur les Médailles de Saxe. On l'a placé dans le Trésor des Antiquités du Nord, imprimé en latin à Londres, en 3 vol. in-sol.

FOUQUET DE LA VARENNE, (N) fut d'abord garçon de cuifine chez Catherine, fœur d'Henri IV, ( Voy. CATHERINE, nº VIII.) & il parut si adroit & si intelligent à ce prince , qu'il le chargea de fes messages amoureux. Des intrigues galantes, il passa bientôt aux intrigues politiques. Henri IV l'employa dans diverses négociations qui exigeoient du courage & de l'habileté. Il fervit les Jésuites auprès de ce monarque, contribua beaucoup à la fondation de leur célebre maison de la Fleche, & s'y retira après la mort de Henri IV. Il s'amusoit souvent à tirer au vol. Un jour qu'il vouloit faire partir une pie d'un arbre pour la tirer, l'oifeau qui avoit été apprivoifé, se mit à crier M ..... au. La Varenne croyant que c'étoit le diable qui lui reprochoit fon premier mérier, fut tellement saisi de frayeur, qu'il sut pris de la fievre & mort en trois jours.) Pieces intéressantes, par M. D. L. P., tom. I. ) Le chancelier, avec qui il avoit eu une discussion, voulut l'humilier, en lui rappelant ce premier emploi de ses talents: Point d'airs de mépris, lui répondit effrontément la Varenne; si le Roi avoit vingt ans de moins, je ne troquerois pas ma place contre la vôtre.

FOUQUET, Voy. Foucquet.
FOUQUIERES, (Jacques) peintre, né à Anvers vers l'an 1580, éleve de Breugel le Payfagisfie, de Montper, & de Rubens, qui l'employoit quelquefois à fes tableaux, travailla au Louvre fous Louis XIII. Ce monarque l'anoblit, Les

airs de qualité qu'il prit depuis, le firent appeler par dérision le Baron de Fouquieres. Il ne peignis, presque plus, de crainte de déroger; & dès qu'il prenoit le pinceau, il ne manquoit pas de ceindre son épée. Il mourut pauvre en 1621, à 41 ans. Ce peintre a également réussi dans les grands morceaux & dans les petits. Il étoit excellent paysagiste. Son coloris est d'une frascheur admirable.

I. FOUR, (Dom Thomas du) Bénédictin de S. Maur, a laissé une Grammaire hébraïque, in-8°, fore méthodique; Paris 1644. Il mourue à Jumieges, en 1647, parvenu à peine à sa 34° année. Sa science & sa piété étoient dans un degré égal. Nous avons encore de lui un Testament spirituel pour servir de préparation à la mort, in-12; & quelques autres ouvrages de piété.

II. FOUR, (Philippe-Sylvestre du) habileantiquaire, & marchand droguiste à Lyon, étoit de Manosque. Il entretenoit commerce de lettres avec tous les favants antiquaires de son temps, & principalement avec Jaeques Spon, qui lui communiquoit ses lumieres, & auquel il ouvroit généreusement sa bourse. Du Four étoit riche, & il faisoit sur tout de grandes libéralités à ceux de sa secte. Après la révocation de l'édit de Nantes, il se retira dans les pays étrangers. Il mourut à Vevai en Suisse, en 1685, à 63 ans. On a de lui: I. Instruction morale d'un Pere à son Fils qui part pour un long voyage, in-12. II. Traités nouveaux & curieux du Café, du Thé & du Chocolat, in-12. Il approuve l'usage de ces boisfons, mais avec quelques restrictions. Son flyle eft affez mauvais, & ses raisonnements ne sont pas toujours concluants. Ces ouvrages 700 FOU font estimés, & le dernier est curieux.

Ill. FOUR, (Charles du) curé de S. Maclou à Rouen, & enfuire abbé d'Aulnai, mort en 1679, s'est fait connoître par ses disputes avec le P. Brifacier, & par son zele contre la morale relâchée. Il est auteur de divers Ecrits Eccléfiastiques ou Polémiques. On ne les lit plus.

FOUR, (Du) Voyez Longuenue.

FOURCROI, (Bonaventure de) né à Noyon, étoit mauvais poëte & avocat excellent. Il montra nonseulement de l'éloquence, mais beaucoup de courage & de fermesé. Il vouloit qu'un avocat connût les belles-lettres, & sur-tout l'histoire, qu'il appeloit la porte de toutes les sciences. Il mourut en 1692. On a de lui 21 Sonnets contre le cardinal Mazarin, très-satyriques & très-médiocres; & quelques ouvrages de prose, peu connus aujourd'hui. Il étoit ami de Boileau & de Moliere, qui disputoit quelquefois avec lui, & qui étoit obligé de céder à la force de ses poumons: Que peut la raison avec un filet de voix, dit-il un jour, contre une gueule comme celle-là?

FOURMONT, (Etienne) néen 1683 à Herbelai, village près de Paris, d'un pere chirurgien, montra dès sa jeunesse des dispositions furprenantes pour les langues. Il avoit la mémoire si heureuse, qu'après avoir appris par cœur toutes les Racines Grecques de Port-Royal, il les récitoit souvent en rétrogradant. Il n'étoit encore qu'écolier, lorsqu'il donna ses Racines de la Langue Latine mises en vers françois, ouvrage qui cût fait honneur à un maître. Après avoir étudié au college des Trente-trois a celui de Montaigu, il fut charFOU

gé de l'éducation des fils du dus d'Antin. L'academie des inscriptions se l'affocia en 1715, la société royale de Londres en 17:5, & celle de Berlin en 1741. Il mourut à Paris le 18 décembre 1745. à 62 ans. Il avoit joui pendant sa vie de la confidération due à for favoir, à la droiture, à la modeftie & à la candeur qui l'accompagnoient. Le comte de Tolede, ministre d'Espagne, lui obtint une penfion de la cour, qui fut arrêrée lors de la rupture entre la France & l'Espagne. Le duc d'Orlians le mit au nombre de ses secrétaires. Les savants François & étrangers le consultoient comme un oricle, dans tout ce qui concernoit le Grec, le Persan, le Syriaque, l'Arabe, l'Hébreu, & même le Chinois. On a de lui une foule d'ouvrages, imprimés & manuscrits; témoignages de son érudition & de fon amour pour le travail. I. Réflexions critiques sur les Histoires des anciens Peuples juiqu'en temps de Cyrus, 1735, 2 vol. in-4. chargées de Citations. IL Une Grammaire Chinoife, en latin, infol. 1742, fur laquelle on peut consulter le Journal des Savants, de mars & avril 1743. III. Aleditationes Sinica, 1737, in-fol.; ouvrage qui renferme les préliminaires de la Grammaire Chinoise, & l'explication de tout le technisme de cette langue. IV. Plufieurs Difsertations dans les Mémoires de l'académie des belles-lettres, semces d'érudition. Fourmont avoit un frere, membre de cette compagnie, commelui, & professeur en langue Syriaque au college royal. Ce dernier, appelé Michel Fourmont, monrut en 1746... Voy. IV LUCAS.

FOURNI, Vorce FOURNY.

I. FOURNIER, (Guillaume) excellent critique de Peris, professeur en droit à Orleans, mit au

Jour en 1584, in-fol. : De verbo-

rum significationibus.

11. FOURNIER, (Georges) né à Caen, se sit Jésuite, & mourut à la Flèche en 1652, à 57 ans. Ses principales productions sont: I. Une Hydographie, 1667, infolio: II. Afia Descriptio, 1656, in-folio, ouvrage bon pour fon semps.

III. FOURNIER, (Pierre - Simon ) graveur & fondeur de cavacteres, naquit à Paris en 1712. Il excella dans fon art. Ses caracteres ont non-seulement embelli notre typographie; fes lumieres l'ont éclairée. Il publia en 1737 la Table des proportions qu'il faut observer entre les caracteres, pour déterminer leurs hauteurs & fixer leurs rapports. Cette table eft une découverte, non-seulement honorable pour son auteur, mais trèseffentielle aux progrès de l'art. Cer habile artiste remonta jusqu'à la naissance de l'imprimerie, pour la connoître à fond. Il donna, en différents temps, divers Traisés historiques & critiques sur l'origine & les progrès de la typographie, dans lesquels on voit un savant consommé dans la matiere qu'il traite. Ces différentes Disfertations ont été recueillies en 1 vol. in-8°, divifé en 3 parties; la derniere renferme une Histoire curieuse des Graveurs en bois. Mais l'ouvrage le plus important de Fournier, est fon Manuel Typographique, utile aux Gens de Lettres, & à ceux qui exercent les différentes parties de l'art de l'Imprimerie, en 2 vol. in-8°. L'auteur devoit y en joindre deux autres; mais il fut prévenu par la mort : il mourut à Paris en 1769, à 57 ans. L'homme n'étoir pas moins recommandable en lui que l'artifie. Le calme de son ame, l'esprit de religion dont il étoit animé, répandoient autour

FOU 70I

de lui une joie douce & toujours égale. Il aimoit la retraite & le travail, & même avec excès; car ce fut fa conftante application qui causa famort. On a des épreuves des différents caracteres qu'il avoit gravés, dans fon Manuel Typographique. On y en trouve même pour la musique : il étoit l'inver.teur de ces sortes de caracteres; & ils le disputent, pour la beauté, à la musique gravée en tailledouce.

FOURNIVAL, (Simon) commis au secrétariat des Trésoriers de France, a fait un Recueil des Titres qui les concernent; Paris. 1655; in-fol. qui est rare. Il a été continué par M. Jean - Lion du Bourgneaf, trésorier de France à Orléans, & imprimé en cette ville, in-4°, 1745, 2 parties. Ces collections ont une place dans les

grandes bibliothéques.

FOURNY, (Honoré Caille du) auditeur de la chambre des comptes à Paris, acquit une connoisfance de l'histoire de France, & des anciens titres & archives qu'on garde à Paris, qui lui fit un nom. Mais sa modestie & son zele à obliger ses amis, le rendirent encore plus recommandable. Un de ceux avec qui il lia amitié, fut le Pere Anselme de la Vierge Marie, Augustin déchausfé, qui avoit publié, en 1674, l'Hijtoire généalogique & chronologique de la Maifon de France y & des Grands Officiers de la Couronne. Du Fourny lui prodigua fesavis pour une nouvelle édition, lui fit corriger un très-grand nombre de fautes; & lorsque ce religieux fut mort en 1694, il continua de travailler à perfectionner ce grand ouvrage. Cependant, dans la nouvelle édition qui vit le jour en 1712, il voulur que les corrections parufsent être toutes du premier auteur. & il ne s'attribua que l'honneur

d'avoir continué la fuite des Grands-Officiers jusqu'à cette année. Ce savant homme mourur en 1731. L'Histoire des Grands-Officiers est à présent en 9 vol. in-fol., publiés depuis 1726 jusqu'en 1733, par les Peres Ange & Simplicien, Augustins déchaussés, continuateurs de cette utile com-

pilation. FOURQUEVAUX, (Raimond de Pavie, baron de) étoit d'une branche de l'ancienne famille noble des Beccari de Pavie, retirée en France au temps des guerres entre les Guelphes & les Gibelins. Il commença à servir au fiége de Naples, sous Lautrec, en 1528. Il commandoit un corps considérable d'infanterie Grisonne & Italienne à la bataille de Marciano en Tofcane, l'an 1554; il y fut bleffe & prifonnier, & garde treize mois dans . le fort de San-Miniato à Florence. De retour en France, il obtint le gouvernement de Narbonne. On raconte qu'il se servit d'un stratagême affez fingulier pour en chafser plusieurs habitants mal intentionnés. Il fit publier que deux chevaliers Espagnols devoient se battre en champ clos hors la ville. Il fit poser des barrieres pour les combattants, & dreffer des échaffauds pour les juges. Tout le peuple étant forti de la ville pour affifter à ce spectacle, il en fit fermer les portes, & ne laiffe rentrer que les fuiers fideles au roi. Il contribua beaucoup, en 1562, à la délivrance de Toulouse, dont les Huguenots s'étoient presque rendus maîtres; & mourut chevalier de l'ordre du roi. à Narbonne, en 1574, à 66 ans, après avoir rendu des fervices importants aux monarques qui l'emploverent dans la province du Languedoc. Fourquevaux est auteur d'un livre intitulé : VIES de plusieurs Grande Capitaines François, imprimé à Paris, en 1543, in-4°. Cas Vies font au nombre de 14. Elles font compilées fort exactement d'après tous les historiens du temps; c'est dommage que-l'auteur n'en ait pas rassemblé un plus grand mombre.

FOURRIER, (Pierre) de Mathincourt, bourg de Lorraine dont il étoit curé, étoit d'un autre bourg nommé Mirecourt, où il naquites 1565. Il entra jeune parmi les chanoines-réguliers, chez lesquels il le diftingua par son savoir & sapib té. Il établit deux nouvelles congrégations : l'une de Chanoises rigeliers réformés, qui enseignent les jeunes gens; & l'autre de Reigieuses, pour l'inftruction des files. Le pape Paul V approuva ces établissements en 1614 & 1616. Le Pere Fourrier mourut Saintement en 1640, à 75 ans. Il a été béaisfié en 1730.

FOURLY, Voyer FURSI.

FOUX, (Ordres des) Voy. L. ADOLPHE.

FOUX, (ou Bouffort) Foy. Car-COT... BRUSQUET... DANDERL.. TRIBOULET... SIBILOT.

L FOX, (Jean) né à Bosset en 1517, quitta l'Angleterre fous le regne de Heari VIII pour prefesser le Calvinisme en liberté. Il fit quelques voyages dans la per trie, & s y fixa coniérciment fest la reine Llizabeth. Il mourut das un âge avancé. L'ouvrage par kquel il est principalement comm, est intitulé : Ada & Manumenta Ecclesia, en 3 vol. in-fol. réimprissé en 1684. Péarfon lui reproche des erreurs, de fausses cinations, mauvais raisonnements, &c. Da fa jeunesse, il avoit cultivé la pe fie, pour laquelle il avoit quelque talent. On a de lui plufieurs Picat de Théâtre, qui furent estimées. Jes ques Bienvenn a traduit le Trionpl

4 Jesus-Christ; Genève, 1662, in-

IL FOX, (Georges) né au village de Dreton dans le comié de Leicester en 1624, n'avoit que 19 ans, lorsqu'il se crut tout d'un coup inspiré de Dieu, & se mit à precher. C'étoit un jeune homme d'une mémoire heureuse, d'une imagination ardente, de mœurs irréprochables & faintement fou. Les amusements par lesquels ses camarades se délassoient de leur travail, lui paroiffoient des crimes. Comme il les prêchoient sans ceffe, & avec beaucoup d'aigreur, ils le chasserent de leur société. Obligé de vivre seul, la retraite & la méditation dérangerent son cerveau. Il crut entendre des voix céleftes, qui lui ordonnoient de fuir les hommes; il eut des vifions, des ravissements, des extases, & il s'imagina que le ciel, qui veilloit sur lui d'une maniere particuliere, lui avoit révélé le véritable esprit du Christianisme, & l'avoit destiné à l'aller annoncer aux autres hommes. Vétu de cuir depuis les pieds jusqu'à la tête, il alla de village en village, criant contre la guerre & contre le clergé. Son ignorance dans les lettres humaines ne l'embarrassa point. Ouoique fils d'un ouvrier en foie. & quoiqu'on ne lui eût appris d'autre métier que celui de cordonnier, il s'étoit appliqué de bonne heure à parler le langage de l'Ecriture & de la controverse, & I se servit de ses connoissances pour bâtir un système entiérement opposé à la croyance de toutes les églifes. M. l'abbé Pluquet l'expose en ces termes: «Jesus-Christ m (disoit Fox) a aboli la religion » Judaique; au culte extérieur & » cérémonial des Juifs, il a fubfii-» tué un culte spirituel & intén rieur. Aux facrifices des tau" reaux & des boucs, il a subfi-» tué le l'acrifice des passions, & " la pratique des vertus. C'est par » la pénitence, par la charité, » par la justice, par la bienfaisan-» ce, par la mortification, que Je-" fus-Christ nous a appris à hono-" rer DIEU. Celui-là seul est donc vraiment Chrétien, qui dompte " les passions, qui ne se permet au-" cune médifance, aucune injusti-" ce, qui ne voit point un malheu-" reux fans fouffrir, qui partage " fa fortune avec les pauvres, qui » pardonne les injures, qui aime " tous les hommes comme fes " freres, qui est prêt à perdre la " vie plutôt que d'offenser Dieu... " Sur ces principes (disoit Fox), » jugez toutes les sociétés qui se » disent Chrétiennes, & voyez » s'il y en a qui méritent ce nom... » Par-tout ces prétendus Chrétiens " ont un culte extérieur, des fa-» crements, des cérémonies, des " liturgies, des rits, par lesquels " ils prétendent plaire à Dieu, 🏖 " dont ils attendent leur falut. On » chasse de toutes les sociétés Chré-" tiennes, ceux qui n'observent " pas ces rits, & l'on y reçoit, sou-» vent même on respecte les mé-» difants, les voluptueux, les vin-" dicatifs, les méchants. Les Chré-» tiens les plus fideles au culto » extérieur, remplissent la société. » civile & 1 Eglise de divisions, de » brigandages, & de partis qui (e " haissent, & qui disputent avec » fureur une dignité, un grade, " un hommage, une préférence. » Aucune des sociétés Chrétiennes » ne rend donc à DIEU un culte » pur & légitime; toutes, fans ex-» cepter les églises Réformées. » sont retombées dans le Judais-» me. N'est-ce pas, en effet, être » Juif, & avoir, en quelque force, » rétabli la Circoncision, que de " faire dépendre la justice & le sa-

D lut, du Baptême & des Sacre-» ments? Les ministres de l'Eglise » fonteux-mêmes dans ces erreurs. » & ils s'y entretiennent pour » conferver leurs revenus & leurs » dignités : la corruption a donc » tellement pénétré toutes les so-» ciétés Chrétiennes, qu'il y a » moins d'inconvéniens à y tolérer » trop les vices & tous les désor-» dres, qu'à entreprendre de les ré-» former. Que reste-t-il donc à » faire à ceux qui veulent se fau-» ver, finon de se séparer de » toutes les Eglises Chréciennes, » d'honorer Dieu par la pratique » de toutes les vertus, dont Je-» fus-Christ est venu nous donner » l'exemple, & de former une fo-» ciété religieuse, qui n'admette » que des hommes fobres, pa-» tients, mortifiés, indulgents, mo-» destes, charitables, prêts à sa-» crisier leur repos, leur fortune » & leur vie, plutôt que de par-» ticiper à la corruption généra-» le? Voilà la vraie Eglise que » Jefus-Christ est venu établir. » hors de laquelle il n'y a point » de falut »... Fox prêchoit cette doctrine par-tout, dans les places publiques, dans les cabarets, dans les maisons particuleres, dans les temples. Il pleuroit & gémissoit fur l'aveuglement des hommes; il émut, il toucha, il persuada; il se fit des disciples, qui crurent, comme leur maître, être instruits immédiatement par le St-Esprit dont ils fe disoient les temples. Les provinces de Leicester , de Nortingham & de Darbi, furent les premiers théâtres de ce pieux charlatan. Quoique souvent outragé, empri-Sonné, fouetté pour son fanatisme, il ne relacha rien de fon zele, & n'en fit même que plus de disciples. On compta bientôt à sa suite des personnes du premier rang, des savants de toute espece, &

beaucoup de peuple. Il donnant enthousiastes qui le suivoient, le nom d'Enfants de lumiere. Ayent comparu à Darbi devant les juges, il les prêcha fi fort fur la nécessité de trembler devant le Sagneur, que le committaire, qui l'interrogeoit, s'écria qu'il avez affaire à un Quaker, c'eft-à-dire, Trembleur, en anglois. Fox s'alsocia des semmes, & n'en sut pas plus foupconné d'inconinesce. Ayant connu dans la prison de Lancastre la dame Fell, veuve d'un illustre magistrat de ceme province, il lui infoira ses erreus & l'épousa. Le patriarche du Quakérisme emmena avec luisa profetyte en Amérique l'an 1662. Elepatagea les fonctions de son muiftere & fit valoir fes extravagances. L'Angleserre ( dit Fos en partent) a été affez arrofée de mes sums; il faut en aller baigner le Nouven-Monde. Il y eut les mêmes facts qu'il avoit eus dans une pame de l'ancien. Ces succès lui persuaderent que, si l'Europe, l'Asie & l'Afrique ne s'étoient pas encore rangées sous ses étendards, c'est qu'elles l'ignorcient. Il écrivit donc i tous les fouverains des Leures insensées, qu'on paya du plus profond mépris. Fox, revenu es Am gleterre, continua fes travaux, qui l'emporterent en 1681. Peu de temps avant fa mort, il compola un gros volume fur fa Vie & for Missions: pour le rendre plus mystérieux, il défendit, par son me tament, de l'imprimer. On pout voir ce qu'en dit le Pere Cares dans son Histoire des Troubleus, publiée en 1733. Fox (du 🖔 l'abbé Pluquet) étoit un fananque ignorant & atrabilaire, qui a'avoit d'abord féduit que la populace, plus ignorante que lui. Mais come! me il y a dans la plupart des hosmes un germe de fanatifme, ca inlenic

Intenté se fit des disciples propresà diriger fagement fa fecte. Le Quakérisme se trouva insensiblement uni avec de l'esprit & de l'é-Fu dition. Les nouveaux sectaires se conduifirent avec plus de circonfpection. On ne les vit plus enseigner dans les places publiques, prêcher dans les cabarets, déclamer dans les églises comme des forcenés, insulter les ministres & eroubler les fideles. Des hommes diftingués, tels que Guillaume Penn , Georges Keith & Robert Barclay, donnerent de l'éclat au Quakérisme, en le soutenant avec prudence, & en conduisant ses sectateurs avec adresse: Voyer BARCLAY (Robert), I. KEITH &

III. FOX-MORZILLO, Foxus-Morzillus, (Sébastien) né à Seville en 1528, fit ses études en Espagne & dans les Pays Bas; & s'acquit de la réputation par ses ouvrages. Philippe II, roi d'Espagne, l'ayant nommé pour être précepteur de l'infant Don Oarlos, il quitta Louwain, & alla s'embarquer pour être plutôt auprès du prince; mais il fit malheureusement naufrage, & périt à la fleur de son âge. On a de 1ui des Commentaires sur le Timée & fur le Phédon de Platon, in fol., & plufieurs autres ouvrages remplis d'érudition.

FRA-BASTIEN, Voyez SEBAS-

TIEN, nº IV.

PENN.

FRACASTOR, (Jérôme) naquità Verone vers l'an 1484, avec de levres si fort attachées l'une à l'autre, qu'il fallut qu'un chirurgien les séparât avec un rasoir. On dit que, dans son ensance, sa mere sut écrassée de la foudre, tandis qu'elle le renoit dans ses bras, sans qu'il en sût atteint. Ses progrès dans les sciences & les beaux-arts surent rapides. Il cultiva sur-tout avec beaucoup de succès la pesse

Tom. III.

FRA 70**९** & la médecine. Le pape Puni III. voulant transférer d'Allemagne en Italie le concile de Trente, se servit de lui pour inspirer aux Peres la crainte d'une maladie contagieule; & ce fut alors qu'on le transféra à Bologne, Il mourut d'apoplexie à Cafi, près de Verone, le 6 août 1553, à 71 ans. Sa patrie lui fit élever une statue six ans après. Fracastor étoit en relation avec les meilleurs littérateurs de son temps, &, en particulier, aves l'illustre cardinal Bembo. Il étoit digne de ce commerce par les qualités de son cœur. Exempt d'ambition, content de peu, il mena une vie fainte & joyeuse. Plus enclin à louer qu'à blamer, il ménagea toujours l'amour-propre des autres. Il parloit peu; lorsqu'il étoit en société avec ses amis, sa conversation étoit aussi gaie qu'animée. Dans la médecine, il s'attachoit à la guérison des maladies extraordinaires. Fracastor est principalement connu, par l'élégance avec laquelle il écrivoit en latin. Son poëme intitulé: Syphilis, sivè De morbo Gallico, ouvrage dans le goût des Géorgiques de Virgile, n'est point indigne de l'auteur qu'il a imité. Sannazar, plus prodigue de critiques que d'éloges, ne put s'empêcher d'avouer qu'il avoit été surpaffé par Fracastor. Sa versification est riche & nombreuse, ses images vives, ses pensées nobles. Quoique la matiere fût délicate. l'auteur l'a traitée d'une manière trèsdécente. [M's Macquer & la Combe en ont donné, en 1753, in-12, une Traduction en françois avec des notes]. Il nous reste plusieurs autres ouvrages de ce poëte-médecin. On les a recueillis à Padoue en 1735, en 2 vol. in-4°. Les Poëfies avoient été imprimées séparément dans la même ville en 1718, in-8°.

FRACHETTA, (Jérôme) de Rovigo en Italie, se fit un nom par ses ouvrages de politique. Le plus confidérable est: Il Seminario del Governi di Stato e di Guerra, 1648, in-4°. Il mourut à Naples au commencement du xviie fiecle. Il demeura quelque temps à Rome, où il fut chargé par la cour d'Espagne de diverses affaires; mais son esprit satyrique l'obligea de quitter cette capitale. Nous avons encore de lui une Tradudion Italienne du Poëme de Lucrece, avec d'excellentes remarques fur l'Epicutisme.

FRAGUIER, (Claude - Francois) de l'académie Françoise & de celle des belles-lettres, naquit à Paris en 1666. Les Peres la Baure, Rapin, Jouvenci, la Rue & Commire lui inspirerent le goût des belles-lettres & fur-tout de la poëfie. Il prit l'habit de Jésuite en 1682, & le quitta en 1694, pour cultiver les Muses avec plus de liberté. Jusqu'alors, il avoit manqué de fecours (dit le Pere Niceron) pour acquérir la politesse de la langue françoise. Mais il profita beaucoup des leçons de Made de la Fayene & de Ninon de Lenclos. Quand l'abbé Fraguier commença à être admis dans la société de cette fille célebre, l'age avoit affoibli ses appas, & avoit donné de nouvelles forces à son goût & à son jugement. Le commerce de Ninon servit à lui former un style poli & élégant, mais sans affectation. L'abbé Bignon, chargé de préfider au Journal des Savants, engagea l'abbé Fraguier, dont il connoiffoit le mérite, à partager ce travail. Il y étoit d'autant plus propre, qu'il étoit très versé dans la littérature ancienne & moderne, dans la françoise & dans l'étrangere. Il écrivoit bien en François & en Latin, & ajoutoit à ce talent la connoissance du Gret, l'Italien, de l'Espagnol & de l'Asglois. Renfermé chez lui, dans me age peu avancé, par des infimités continuelles, il chercha des confolations dans la philosophie, & les y trouva. Plein de celle de Platon (dont il avoit entrepris version complette, que sa sobre fanté lui fit abandonner), il la 🗪 en vers latins, des plus beauxqu'on ait faits depuis Ovide. Ce poeme, is titulé Ecole de Platon, & fes mtres Poëfies, respirent l'urbanie Remaine & les graces de la politeffe Françoise. On les trouve avec le Recueil de celles de Hua, sou illuftre ami, publié en 1729, in-12, par les foins de l'abbé d'Olive, ami de ces deux favants & ami degne d'eux. On a encore de l'abbé Fraguier plusieurs Differtations, qui ne font pas les morceaux les moins précieux des Mémoires de l'acadé: mie de belles-lettres. Il mourut Paris d'apoplexie, le 3 mai 1728, agé de 62 ans. Sa candeur, 🏗 droiture, son défintéressement, douceur, son égalité d'ame, 🛱 mériterent les regrets de tous le gens-de-lettres. Voy. fon Elogidan ceux de Boze.

FRAIN, (Jean) seignem de FRAIN, (Jean) seignem de FRAIN, (Jean) seignem de Tremblai, né à Angers en 16413 membre de l'académie de cette volle, mourut le 24 août 1724, 84 ans. Sa conversation étoit celle d'un homme qui avoit beaucour lu, mais trop entêré de ses ideas Sur la fin de ses jours, il deri presque misanthrope. On a de plusieurs Traites de Morale soit ment écrits, mais remplis de civil lités comme tant d'autres.

I. FRANC, (Martin le) prévée chanoine de Laufanne, puis feu taire de l'antipape Felix & du pa Nicolas V, étoit d'Aumale l'Normandie, felon Faucha. Il phlia un mauvais livre (conti

FRA

Man de la Rose) intitulé: Le Municion des Dames. Il plaide assez hal leur cause; cependant l'édition le Paris, 1530, in 8°, est rechertée des personnes frivoles, ainsi me son Estrif de la Fortune & de la Veta; Paris, 1519, in-4°.

' II. FRANC , (Jean-Jacques le<sup>)</sup> Toy. POMPIGNAN.

FRANCESCA, Voyez II. Pie-

FRANCESCHINI, (Marc-Anbine) peintre Bolonois, naquit en 648. Il fut l'éleve de Cignani. Il fifit tellement le goût de fon maîre, que celui-ci lui confia l'exécuion de fes principaux ouvrages. le peintre mourut en 1729, à 81 m, après s'être fait une réputation tendue. Voy. QUAINI.

FRANC FLORE, Voy. Flore,

FRANCHI, (Vincent) préfident e Naples, sa patrie, & célebre insconsulte, mourut en 1601, 70 ans. On a de lui: Decisiopa facri Regii Concilii Neapolitani, 1-fol.

FRANCHINI, (François) de ozence, fuivit Charles - Quine à expédition d'Alger, & allia Mars vec les Muses. Il fut ensuite évêue de Messa, puis de Populania, mourut en 1554. On lui doit uelques Dialogues, que de Thou ompare à ceux de Lucien ; & d'aues petits ouvrages, écrits avec flez d'agrément. On trouve quelues-unes de ses Poesies latines ans le 2º vol. des Vers des illustres petes Italiens donnés au public Br Matthieu Toscan. On trouve à têre ces deux distiques de l'éiteur :

'am dulci teneros cantas Franchinus amores

Carmine, plus nulli ut debeat alma Venus. Ille tamen Veneri plus fe debere fa-

Auspice qua in tepidos venit amica finus.

FRANCIA, (François le) peintre Bolonois, mort en 1518, à 68 ans, excelloit dans le dessin, & fut un des premiers artistes de son temps dans l'art de graver des coins pour les médailles. On prétend que Raphaël iui ayant adressé un tableau de Ste Cecile, pour le corriger & le placer uan; une église de Florence, Francia sur séglise de Florence, que la jaloufie dégénérée en déscripoir, occafionna sa derniere maladie & sa mort.

FRANSCISQUE, Voy. MILE. FRANCIUS, (Pierre professeue d'éloquence, d'histoire & de grec à Amsterdam sa patrie, né en 1645, voyagea en France & en Italie. Il jouissoir d'une réputation affez étendue, lorsqu'il mourut en 1704, à 39 ans. On a de lui: I. Un Récueil de Poèses, 1682, in - 12. II. Des Harangues, 1692, in-8°. III. Des Euvres Postumes, 1706,

in-8°. FRANCK DE FRANKENAU. (Georges) médecin, naquit à Naumbourg en 1643. A l'age de 18 ans, il fut créé Poète couronné à lène : il mérita cet honneur, par sa grande facilité à saire des vers allemands, latins, grecs & hébreux. Dans la suite, il devint successivement professeur en médecine à Heidelberg & Wittemberg, d'où le roi de Danemarck, Christiern V le fit venir à sa cour: il tur honoré, à son arrivée, des titres de médecia du roi & de conseiller aulique. L'empereur Léopold y ajouta celui de comte Palatin en 1692. Ses ouvrages imprimés sont : L. Flora Francica, in-12. II. Satyra mediça , in-4°. III. Plu-

Yуij

ficurs Lettres. Il a aussi laissé un grand nombre de Manuscrits qui mériteroient de voir le jour. L'académie Léopoldine, celle des Ricovrati de Padoue, & la société royale de Londres, se l'étoient afsocié. Il mourut en 1704, à 11 ans.

FRANCKE, (Auguste-Herman) théologien Allemand, né à Lubeck en 1663, fit une partie de ses études à Leipfick. Il y fonda, avec quelques-uns de ses amis, une espece de conférence sur l'Ecriturefainte, qui subsiste encore sous le titre de Collegium Philobiblicum. Devenu ministre à Erford, il fut obligé de sortir de cette ville en 1691 : le fanatisme que respiroient ses fermons, lui attira cette exclusion. L'électeur de Brandebourg l'appela dans fes états; il s'y rendit, & il fut professeur de grec & des langues orientales à Hall, puis de théologie en 1698. C'est dans cette ville qu'il fit la fondation de la Maison des Orphelins. On y enseigne à la jeunesse indigente tous les arts & toutes les sciences, & on l'instruit dans la vertu & dans la religion. Cette maison prospéra tellement, qu'il y avoit en 1727, 2196 jeunes gens, & plus de 130 précepteurs: on y donnoit à manger à près de 600 pauvres, foit étudiants, foit orphelins. C'est à elle que la Mission Protestante du Malabar doit ses fondateurs. L'illustre auteur de cet établissement mourut en 1727; à 64 ans, pleuré comme le bienfaiceur du genre humain par tous les malheureux que sa charité compatifiante & ses soins paternels avoient arrachés à la misere, à l'oisiveté & au vice. On a de cer homme de bien : I. Des Sermons & des Livres de dévotion, en allemand. II. Methodus ftudii Theologici. III. Introdudio ad ledionem Prophergrum. IV. Commençacio de

fcopo Librorum veteris 6 novi Telementi. V. Manududio ad ledissus Scriptura facra. VI. Obferasiona Biblica. Les ouvrages de Franks font estimés dans le Nord; mais sus établissements le fout dans tous l'Europe.

FRANCKENBERG, (Abrahan de) seigneur de Ludwigsdorff & de Schwirse, dans la principant d'Oels, refusa des emplois confe dérables que l'électeur de Bradebourg & le duc d'Oels lui offises. Il passa la plus grande partie de fa vie dans la retraite, à Ludwigldorf. où il étoit né en 1593, & où il mourut en 1652. On a de mi 18 grand nombre de Livres myliques, en latin & en allemand. I. Use Vie du fameux Jacob Bocks. IL Vita veterum Sapientêm. III. Nofa te ipsum, &c. Ses écrits ne sont guere connus hors de l'Allemagne. I. FRANCKENSTEIN, Christian Godefroi) né à Leipsick en 1661, mort en 1717, à 66 ans, apr avoir voyagé en France, en Angle terre & en Suiffe, exerca avec applaudissement la profession de vocat à Leipfick. Il avoit mémoire prodigieuse. Ses prince paux ouvrages font: L. Une Com nuation de l'Introduction à l'Histon de Puffendorff. IL. Vie de la Rimi Christine. III. Histoire de XVI & M. XVII fiecles; qui ne font que mauvaifes compilations.

II. FRANCKENSTEIN, (Acques-Auguste) fils du précèten, mort à Leipfick en 1733, après avoir professé le Droit de la name & des gens, est auseur d'un gran nombre d'ouvrages & de disentions latines, entr'autres : 1. De Joseph Judaorum fingularibus in Germail III. De Thefauris, & c. & c. Ce favoirétoit qu'un écrivain subalesse plus propre à compiler qu'à et le disentire de la compiler qu'à et le la compiler qu'à et la compiler qu'à et le la compiler qu'à et la compiler qu'à et le la compiler qu'à et le la compiler qu'à et la c

giner.

### FRA

I. FRANCO, (Battiffa) peintre Vénitien, mort en 1561, égaloit les plus habiles artiftes de son temps dans le dessin ; mais il étoit foible dans le coloris, & peignoit

d'une maniere fort seche. II. FRANCO, (Nicolo) poëte **fatyr**ique, naquit à Bénévent, en I 510, d'un maître d'école. Après avoir exercé de bonne heure Son génie caustique à Naples & à Milan, il revint dans sa patrie, 🕳 fut l'ami, ensuite le rival de l'Arétin. Il censura, comme lui, les vivants & les morts; mais il en fut récompensé différemment. L'Aretin mourut tranquille dans fon lit; Franco, qui avoit eu l'imprudence de quitter Bénévent pour Rome, attaqua des seigneurs Romains très - accrédités, & fut condamné à mort en 1569, par ordre du pape Pie V. Il avoit alors 59 ans. Il y a des écrivains qui pensent qu'il se sauva de la prison; qu'il fut seulement pendu en effigie, & qu'il mourut peu de temps après de chagrin & de honte à Bénévent. Si l'on en croit le Ghilini, il écrivoit avec beaucoup de délicatesse en vers & en prose; son imagination étoit féconde en faillies. Il se déchaîna contre le pape Paul III, contre tous les Farneses, contre les Peres du concile de Trente, contre Charles - Quint. Cependant il avoit, malgré son humeur bilieuse, d'excellentes qualités. «Il étoit discret, com-» patisfant, sensible & généreux. » Il avoit mérité la confiance en-» tiere de l'ambassadeur, qui se » l'étoit attaché. Il rendoit les plus » grands services à fa famille, » il foulageoit les parents de ses » disciples, & n'exigeoit rien de » qui ne pouvoit rien payer. Ses » amis l'adoroient, & quel homme

» méchant eut jamais de véritables » amis! Incapable de ramper, il

» dédaigna les faveurs de ces » Grands qui ne voient dans les » gens-de-lettres que des parleurs » amusants. On ne lui reprocha » point de verfer le poison de la » calomnie: & fon crime fut celui » d'une ame altiere, que tour-» mente le spectacle du vice heu-» reux, qui ne sait point dévorer n les injures, & les repousse par » des vérités dures & hardies. » Placez Nicolo dans un autre » fiecle & dans un autre gouver-» nement, il ne fera qu'un écrivain » libre & courageux. Les Romains » & les Athéniens l'auroient ap-» plaudi, comme ils applaudif-» foient Ariftophane; on le loueroit » aujourd'hui de s'être armé du » fouet de la satyre contre les » méchants & les fots. Mais il ne » sentit pas que la différence des n temps & des mœurs corrompt n affez souvent le jugement de » la postérité, & toujours celui n des contemporains. Chez une nation frivole & abatardie, au » milieu d'une foule de Monsi-» gnors, plus vains de leur mol-» lesse, que les Scipions n'étoient » enorgueillis de leurs exploits, » il osa faire entendre une voix » républicaine. Son génie, plus » févere que les lois & l'opinion » dominante, combattit des abus, » flétrit des vices qu'elles avoient » respectés ou anoblis. L'ardeur de » se montrer, & je ne sais quelle » audace naturelle lui firent illu-» sion. Telle fut la source de ses » malheurs, de ses fautes & de sa » déplorable réputation. (Année » littéraire 1778, n° VII.) » On a de lui : I. Plusieurs Sonnets sur l'Arétin, qui furent imprimés avec sa Priapeia, 1584, in-8° de 225 pages. II. Dialogi piacevoli, Vinegia 1542, in-8°. Il a paru en 1777 un livre intitulé : La VIE de Nicolo Franco, ou les Dangers de la Satyre, Yy iii

FRA à Paris, in-12, chez les Freres Debure.

I. FRANÇOIS DE LORRAINE, empereur d'Allemagne, né en 1708, de Léopold, duc de Lorraine, fut marié en 1736 avec Marie-Thérese. fille de l'empereur Charles VI. Après la mort de ce prince, en 1740, Marie - Thérese affocia son époux à l'administration de ses états. François ayant disputé la couronne impériale à Charles VII. qui mourut à Munich, en janvier 1745, fut élu empereur le 13 septembre suivant. Le stéau de la guerre désoloit alors toute l'Europe. On peut voir à l'article Brown. (nº IV.) un précis des expéditions militaires de ce temps-là. La paix conclue en 1747 à Aix la-Chapelle, rendit la tranquillité à l'empire d'Allemagne. Une nouvelle guerre, allumée en 1756, fut terminée par le traité d'Hubersbourg en Saxe, le 15 février 1763. L'empereur François profita de l'heureux loisir de la paix pour mettre de l'ordre dans ses finances, & pour faire fleurir le commerce, les sciences & les arts dans ses états, qui le perdirent le 10 août 1765, à 58 ans. Il mourut subitement à Inspruck, regretté comme un des meilleurs princes qui aient gouverné l'empire. Dans une inondation du Danube, un faubourg de Vienne étoit menacé du danger le plus imminent. Les glaces & les bois que le fleuve charrioit, intimidoient ceux qui auroient pu le fecourir. François étoit spectateur & du péril & du découragement. Il s'élance dans un bateau, en disant : Je me flatte qu'en me voyant marcher le premier, on me suivra. L'exemple de ce prince sensible & bienfaisant touche tout le monde, & les malheureux font fauvés. L'humanité, qui faisoit sa vertu diffinctive, n'ôtoit rien à sa valeur,

& il s'étoit fignalé dans les guerres de Hongrie & de Bohême. Devers duc de Lorraine en 1729, après la mort de son pere, il céda la Lorraine à la France, & obtint ea dédommagement la Toscane. Voj. VII. Marie.

II. FRANÇOIS Ier, roi de France, surnomme le Pere des Leures, parvint à la couronne le 1er janvier 1515, à 21 ans, après la mort de Louis XII, fon bezupere. Il étoit ne à Cognac, le 12 septembre 1494, de Charles d'Orléans, comte d'Angoulème, & de Louise de Savoie. Petit fils de Valentine de Milan, il prit avec le titre de roi de France, celui de duc de Milan, & se mit à la tête d'une puissance armée pour aller se rendre maître du duché : ( Voy. BRUS-QUET.) Il n'ignoroit pas que les Suisses, mécontents de ce qu'on leur avoit préféré les Lansquenets, s'étoient emparés du Mont-Genevre & du Mont-Cenis, les deux portes de l'Italie; mais il espéroit tout de son courage & de celui de ses troupes. On tenta de passer les Alpes par les cols de l'Argentiere & de Guillestre, jusqu'alors impraticables; on en vint à bout, & les François se virent bientôt aux plaines de Marignan, où ils furent attaqués par les Suisses. La bataille dura deux jours, le 13 & le 14 de septembre 1515. François I ne perdit pas le fang-froid dans cette action, audi longue que meurariere. Ayant apperçu dans la mêlée un fimple cavalier engagé fous fon cheval, de forte qu'il ne pouvoit agir, & deux Suisses près de lui, qui alloient le tuer; il avança, quoiqu'il fût feul, écarta les deux Suiffes, l'épée à la main, & remonta le cavalier. Il avoit passé une partie de la nuit qui précéda cette mémorable journée, à ranger ses troupes, & une autre partie sur

Paffut d'un canon, en attendant le jour. Le vieux maréchal de Trivulce disoit, des 18 batailles où 🔑 s'étoit trouvé, que c'étoient des Jeus d'enfants; mais que celle de Marignan étoit une bataille de géants. Les Suisses fuirent enfin, laissant fur le champ de bataille plus de dix mille de leurs compagnons, & abandonnant le Milanez aux vainqueurs. Maximilien Sforce, usurpateur de ce duché, lui en fit la cession, & se retira en France, où il mourut. Les Génois se déclarerent pour les François: le pape Léon X, effrayé de leurs succès, voit le roi à Bologne, & fait sa paix avec lui. Ce fut dans cette conférence que, après avoir obtenu l'abolition de la Pragmatique - Sanction, il conclut le 14 décembre 1515, le Concordat pour la collation des bénéfices, confirmé l'année suivante au concile de Latran. Cet accord eut cela de fingulier, qu'il donnoit à la puissance temporelle le spirituel, & à la puissance spirituelle le semporel. On dit à cette occasion. « que le roi & le pape se donnoient » ce qui ne leur appartenoit point,,, François obtint la nomination des bénéfices, & Léon eut, par un article secret, le revenu de la 1re année, en renonçant aux mandats, aux reserves, aux expedatives, à la prévention, droits que Rome s'étoit attribués. Les univerfités & les parlements ne recurent le Concordat qu'après de longues résistances. Cependant les univerfités n'avoient pas tant à s'en plaindre, puisque la troisieme partie des bénéfices leur est réservée par le moyen de l'impétration; & les parlements ne faisoient pas attention que François I, en accordant les annates, les modéroit, au lieu qu'auparavant elles étoient payées fur un pied exorbitant. L'année d'après la conquête de Milan, en

1516, Charles-Quint & François I fignerent le traité de Noyon, dont un des principaux articles fut la restitution de la Navarre. Ils se donnerent mutuellement, l'un, l'ordre de la Toifon d'or, & l'autre, celui de St - Michel, après s'être juré une paix éternelle. Cette paix fut de deux jours. Après la mort de l'empereur Maximilien, François fit briguer la couronne impériale. Charles, plus jeune, & moins craint par les élocteurs, l'emporta fur lui, malgré les 400 mille francs qu'il dépensa pour avoir des suffrages. La guerre fut allumée dès lors, & le fut pour long-temps; & comment. ne l'auroit elle pas été? Charles, seigneur des Pays-Bas, avoit l'Artois (dit un historien) & beaucoup de villes à revendiquer. Roi de-Naples & de Sicile, il voyoit François I prêt à réclamer ces états au même titre que Louis XII. Roi d'Espagne, il avoit l'usurpation de la navarre à soutenir. Empereur, il devoit défendre le grand-fief du Milanez contre les prétentions de la France. Que de raisons pour désoler l'Europe! Le ressentiment de François éclata d'abord sur la Navarre: il la conquit & la perdit presqu'au même temps. Il fut plus, heureux en Picardie : il en chassa Charles qui y étoit entré, pénétra dans la Flandre, lui prit Landrecies, Bouchain, Hefdia & plufieurs autres places; mais il perdoit, d'un autre côté, le Milanez, par les violences de Lautrec; & le connétable de Bourbon par les injustices de Louisa de Savoie, sa mere. Ce grand général se jeta dans le parti de l'empereur, & affura la victoire à fes troupes. Les François, commandés par Lautrec, furent défaits. le 27 avril 1522, à la Bicoque, & se virent lâchement abandonnés par les Suisses. Cette funeste journée fut suivie de la perte de Crémone & de Gènes. Bourbon battit. l'année d'après, l'arriere-garde de l'amiral Bonnivet à la retraite de Rebec: il marcha vers la Provence. prit Toulon & assiégea Marseille. François I courut au secours de la Provence, & après l'avoir délivrée, il s'enfonça encore dans le Milanez, & affiégea Pavie. On étoit dans le cœur de l'hiver. C'étoit une faute confidérable d'avoir formé un fiége dans une faison si rigoureuse. François en fit une autre non moins importante, en détachant mal-àpropos dix mille hommes de fon armée pour les envoyer conquérir Naples. Trop foible pour réfister aux Impériaux, il fut battu le 24 février 1525, après avoir eu deux chevaux tués sous lui, (Voyez I. MOLAC.) & fait prisonnier avec les principaux seigneurs de France. Son malheur voulut encore qu'il fût pris par le seul officier François qui avoit suivi le duc de Bourbon, & que ce duc, son vainqueur, fût présent pour jouir de son humiliation. Son courage ne l'abandonna pourtant pas, & ce fut alors qu'il écrivit à sa mere : Tout est perdu, hormis l'HONNEUR. Ce prince ne voulut se rendre qu'au vice-roi de Naples. Monsieur de Lannoi, lui dit - il, voila l'épée d'un Roi qui mérite d'être loué, puisqu'avant que de la perdre, il s'en est servi pour répandre le sang de plusieurs des votres, & qu'il n'est pas prisonnier par lacheté, mais par un revers de fortune. On raconte qu'au moment qu'il fut environné, Davila & un certain Urbiete se disputant avec vicacité la gloire de sa prise, le roi leur dit d'un air tranquille : URBIETA m'a volt, & DA. VILA m'a pris. En effet, le premier lui avoit arraché fon grand collier de l'ordre, enrichi de pierreries, & Davila s'étoit contenté de lui demander ses armes. En passant à

travers le champ de bataille, dans l'endroit où il devoit être gardé; les Impériaux lui firent observer que tous ses gardes Suiffes s'étoiese fait tuer dans leurs rangs, & qu'ils étoient couchés morts les uns près des autres. Si toutes mes troupes, dit-il, avoient fait leur devoir comme ces braves gens, je ne serois pes votre prisonnier; mais vous seriez les miens. Comme François avoit été pris près des murs de la charcreuse de Pavie, on le mena d'abord dans l'église de ce monaftere. Les religieux étoient au chœur ; & quand ils furent à ce verfet du pfeaume 118 : Bonum mihi quia humiliafli me. ut discam justificationes tuas; le roi les prévint & le récita à hame voix. Peu de jours après, on conduifit l'illustre prisonnier à Madrid. Charles avoit affemblé fon conseil, pour savoir comment il devoit le traiter : « Comme voire » frere & votre ami (répondit l'évêque d'Ofma); » il faut lui rendre » la liberté, fans autre condition n que celle de devenir voere allié ». Charles ne suivit point ce conseil généreux; il se comporta avecus roi, comme un corfaire avec m riche esclave, François I me recouvra sa liberté que par un traité onéreux, figné à Madrid le 14 Janvier 1526. Il renonçoit à fes prétentions sur Naples, le Milanez, Gènes & Ast, à sa souverainene fur la Flandre & l'Artois. Il devoit céder le duché de Bourgogne; mais lorsque Lannoi vint demander cette province au nom de l'empereur, François I, pour toute réponse, le fit affister à une audience des députés de Bourgogne, qui déclarerent au toi , qu'il n'avoit pes le pouvoir de démembrer une province de sa monarchie.... Lannoi eut encore la mortification d'entendre publier la ligue-fainte. C'étoit une alliance entre le pape, le roi de

France, la république de Venise, & toutes les puissances d'Italie, pour arrêter les progrès de l'emligue, envoya Lautrec, qui se rendit maître d'une partie de la Lom-. bardie, & qui auroit pris Naples, si les maladies contagieuses, savorables aux Espagnols, n'eussent enlevé une partie de l'armée Fran-Coise avec leur général, en 1528. ( Voy. I. DORIA ). Ces pertes avancerent la paix : elle fut conclue à Cambrai en 1529. Le roi de France renonça à une partie de ses prétentions, & épousa Eléonor, veuve du roi de Portugal, & fœur de l'empereur. Ses deux fils étoient restés en otage à Madrid, lorsqu'il sortit de prison; il les racheta moyennant deux millions d'or. Le chancelier Duprat, le même qui avoit suggéré à François I de vendre les charges, donna dans cette occasion, si l'on en croit du Bellay, une nouvelle preuve de la bassesse de son caractere. Il sit frapper des especes de moindre aloi que celles qui avoient cours, pour payer cette fomme. Cette fupercherie, jointe à la foiblesse qu'avoit eue François I, d'abandonner ses alliés à son rival, lui fit perdre la confiance de l'Eu-Tope. A peine la paix fut-elle conclue, qu'il travailla fourdement à faire des ennemis à l'empereur. Le Milanez, source intarissable de guerres, & le tombeau des François, tentoit toujours son ambition. S'il eût abandonné ses prétentions sur ce duché, comme Char-Les avoit abandonné ses droits sur la Bourgogne, droits fondés sur le traité de Madrid; il auroit donné pendant la paix une libre carriere à toutes ses vertus, à sa libéralité, à sa bonté, à sa magnisicence, à son amour pour les arts. En 1534, il envoya en Amérique

Jacques Cartier, habile navigateur de Saint-Malo, pour faire des découvertes; & en effet, ce marin pereur. François I, l'ame de cette 'découvrit le Canada : ( Voy. CAR-TIER ). Il fonda le college royal, il forma la bibliothéque royale; il auroit plus fait encore. François fut grand, pour avoir encouragé les lettres, protégé les artifles, récompensé les gens d'esprit ; mais la passion malheureuse de vouloir toujours être duc de Milan & vaffal de l'empire malgré l'empereur, fit tort à sa gloire. Il passe encore en Italie, & s'empare de la Savoie en 1535. L'empereur, de son côté, se jette sur la Provence, affiége Marseille, & est repoussé. François I lui cherchoit des ennemis par-tout: il s'unit avec Soliman II; mais cette alliance avec un empereur mahométan, excita les murmures de l'Europe Chrétienne, sans lui procurer aucun avantage. Las de la guerre, il conclut enfin une trève de dix ans avec Charles, dans une entrevue que le pape Paul III leur ménagea à Nice en 1538. L'empereur ayant paffé quelque temps après par la France pour aller châtier les Gantois révoltés (  $m{V}$ oy.  ${\sf Triboulet}\ \&\ {\sf L}\ {\sf Eléonor}$  ) , lui promit l'investiture du Milanez pour un de ses enfants. Il n'eut pas plutôt quitté la France, qu'il refusa ce qu'il avoit promis. La guerre est rallumée, François envoie des troupes en Italie, dans le Rouffillon & dans le Luxembourg. Le comte d'Enguien bat les Impériaux à Cérisoles en 1544, & se rend maître du Montserrat. La France, unie avec Barberousse & Gustave-Wasa, se promettoit de plus grands avantages, lorsque Charles-Quint & Henri VIII, ligués contre François I, détruifirent toutes ses espérances, en pénétrant dans la Picardie & la Champagne. L'empereur étoit déjà à

Soissons, & le roi d'Angleterre presoit Boulogne. Le Luthéranisme fit le falut de la France. Les princes Luthériens d'Allemagne s'unissent contre l'empereur. Charles, pressant la France & pressé dans l'empire, fit la paix à Crespi en Valois, le 18 septembre 1544. François I, délivré de l'empereur, s'accommoda bientôt avec le roi d'Angletetre Henri VIII ( Voy. I. BELLAY. ): CE fat le 7 seprembre 1546. Il mourut, l'annee d'après, à Rambouillet, le dernier mars 1547, à 53 ans, de cette maladie alors presque incurable, que la découverte du Nouveau-Monde avoit, dit-on, transplantée en Europe. Ce prince, passionné pour les semmes (Voyez les art. DOLET, PISSELEU, CHA-TEAUBRIAND, & IX. MARIE.), les introduifit à la cour; car, difoit-il, une cour fans femmes est une année sans printemps & un printemps sans roses. Mais ces roses ont de terribles épines, & il l'éprouva lui-même. Il avoit eu autrefois une maîtresse nommée la belle Féronniere. Le mari de cette femme, jaloux & vindicatif, avoit été prendre du mal dans un lieu de débauche pour le donner à son infidelle, & par elle à son rival. Tout lui réuffit comme il le defiroit, & François I mourut à 52 ans, après avoir souffert pendant neuf années. Avant de mourir, il donna les conseils les plus sages au Dauphin. Les enfants (lui dit-il) doivent imiter les vertus de leurs peres, & non leurs vices. Le François est le meilleur peuple du monde; & vous devez le traiter avec d'autant plus de donté, que, dans le besoin, il ne refuse rien à ses rois..... Un long portrait de François I seroit superflu; il est assez peint dans le cours de cet article. Il fut plus brave chevalier que grand prince. Il eur plutôt l'envie que le pouvoir d'abaiffer Charles Quint, son rival de gloire, moins brave, moins aimable que lui; mais plus puilsant, plus heureux, & plus politique. Comme il avoit beaucoup d'élévation, & qu'il réfléch:fioit peu, il négligea trop l'intrigue, & se fia trop à son courage. Lorsqu'on lui fourniffoit quelque occasion de tirer vengeance des maisvais traitements faits par Charles-Quint ou par ses généraux, aux foldats & officiers François prisonniers, il répondoit : Je a'ai garde de le faire : je perdrois 🗪 occasion de vaincre en vertu Charles, à qui je suis obligé de céder en fortune. Quoiqu'il s'occupat bezucom du foin d'étendre fon royaume, il le gouverna rarement lui-même. L'état fut successivement abandonné aux caprices de la duchesse d'Angoulème, aux passons des ministres, à l'avidité des favotis. ( Voyer BEAUNE, CHABOT, POYET). La protection qu'il accorda aux beaux arts, a couven auprès de la postérité la plupan de ses défauts. Il se trouva précisément dans le temps de la renaissance des leures; il en recueillit les débris échappes aux ravages de la Grece, & il les transplanta en France ( Voy. Ra-PHAEL). Son regne est l'époque de plusieurs révolutions dans l'esprit & dans les mœurs des Francois. Il appela à sa cour les dames, les cardinaux & les prélats les plus distingués de son royaume. La justice, depuis la fondation de la monarchie, avoit été rendue en latin; elle commença l'an 1536 à l'être en françois. François I fut déterminé à ce changement par use expression barbare, employée dans un arrêt rendu au parlement ce Paris. Ce fut auffi lui qui introduis la mode de porter les cheveus courts & la barbe longue, post

715

eacher une blessure qu'il réçut dans un jeu en 1521. Le bas de son visage sut défiguré par cet accident. On vouloit rechescher l'imprudent qui avoit fait le coup; François ne voulut pas le permettre. Cest moi, dit il, qui ai fait la folie, il est juste que je la boive. Mais il masqua cette difformité en laisfant croître sa barbe. Dès-lors les courtisans, singes de leur maître, l'eurent la plus longue qu'ils purent; ce fut un ornement de petitmaître. Les gens graves & les magistrats n'en portoient point; ils ne laisserent croître la leur, que lorsque les courtisans se furent dégoûtés de cette mode. François I accabla d'abord son peuple d'impôts; mais il devint plus économe sur la fin de ses jours, & il recommanda à son fils en mourant de diminuer les tailles. Il laissa dans ses coffres environ six millions d'à présent. Voyezs son Hifsoire, écrite avec vérité & avec énergie, par M. Gaillard, 8 vol. in-12.

III. FRANÇOIS II, roi de France, naquit à Fontainebleau le 19 janvier 1544, de Henri II & de Catherine de Médicis. Le jour de fa naissance fut remarquable par une éclipse de soleil; ce qui lui fit donner pour devise un Lis entre un Soleil & une Lune, avec ces mots: INTER ECLIPSES EXO-RIOR. Il monta sur le trône après la mort de son pere, le 10 juillet 2559. Il avoit époufé, l'année d'auparavant, Marie Stuart, fille unique de Jacques V, roi d'Ecosse. Quoique son regne ne fût que de 17 mois, il fit éclore tous les maux qui, depuis, désolerent la France. François, duc de Guise, & le cardinal de Lorraine, oncle de ce roienfant par sa femme, furent mis à la tête du gouvernement. L'un Le vit maître du clergé & des fi-

nances ; & l'autre étant chef de tout ce qui regardoit la guerre, ils se servirent plus de leur pouvoir pour fatisfaire leur ambition, que pour procurer le bien de l'état. François II aliéna même de la couronne, à l'infligation de sa mere, par lettres-patentes, la fouveraineré du duché de Bar, pour en céder les droits au duc de Guise, & ne s'en reserva que la foi, l'hommage & le reffort. Antoine de Bourbon, [ Voyez IX ANTOINE ]. roi de Navarre, & Louis fon frere, prince de Condé, fichés que deux étrangers tinffent le roi en tutelle, les princes du fang & les officiers de la couronne éloignés, réfolurent de secouer le jong. Ils se joignirent aux Calvinistes pour détruire les Guises, protecteurs des Catholiques. L'ambition fut la cause de cette guerre, la religion le prétexte, & la Conspiration d'Amboise le premier fignal. Cette conspiration éclata au mois de mars 1560. Le prince de Conde en étoit l'ame invisible, & la Renaudie le conducteur. Celui-ci s'étant ouvert à Avenelles, avocat de Paris, la plus grande partie des conjurés est arrêtée, & ils font exécutés. La Renaudie fut tué en combattant, & plufieurs autres périrent comme lui les armes à la main. La conspiration découverre & punie, le pouvoir des Guifes n'en fut que plus grand. Ils firent donner un édit à Romorantin, par lequel la connoiffance du crime d'héréfie étoit renvoyée aux évêques & interdite aux parlements. Le chancelier de l'Hôpital ne dressa cet édit que pour éviter l'établifsement de l'inquisition. On défendit aux Calviniftes de tenir des affemblées. On créa dans chaque parlement une chambre qui ne connoissoit que de ces cas-là, & qu'on appeloit le Chambre Ardente.

Le prince de Condé, chef du parti Calvinifie, fut arrêté, condamné à perdre la tête, & alloit finir par la main du bourreau, lorsque François II, malade depuis longtemps, & infirme dès son enfance, mourut à 17 ans, le 5 décembre 1560, d'une aposteme à l'oreille; laissant un royaume endetté de quarante-trois millions, & en proie aux fureurs des guerres civiles. [ Voyez II. CHATEL ]. Quoique la France tombat dans la minortié par fa mort, il ne fut pas regretté, parce qu'on aimoit mieux (dit le président Hesnault) une minozité véritable, qu'une majorité imaginaire. Les serviteurs de Frangois II l'appeloient le Roi sans vice : on peut ajouter, & sans vertu; & on ne fait gueres ce qu'il auroit été, s'il avoit régné plus longtemps. « Il se conduisit ( dit le pré-» sident de Thou) bien moins sui-" vant fon penchant, que confor-» mément à celui des Lorrains. A » l'heure de la mort, avant qu'il » eut perdu connoissance, on die » que le cardinal de Lorraine l'a-» vertit de prier Dieu de lui par-» donner les fautes qu'il avoit fai-» tes, & celles que ses ministres » lui avoient fait faire : ce qui fut » interprété par les affiftants, com-» me un aveu formel de la mau-» vaise administration des deux fre-» res ». On prétendit aussi que la mort de François étoit une suite du poison qu'on lui avoit donné. Les uns en accusoient le roi de Navarre, les autres Catherine de Médicis, mere du roi ; & l'esprit de parti fit adopter à ceux qui en étoient préoccupés, l'opinion la plus conforme à leurs idées. « Mais ( dit toujours .» le même historien ) c'étoient des » bruits fans fondement, auxquels » les troubles du temps donnoient » lieu: comme fi les grands ne pou-» voient mourir naturellement! » François avoit toujours été d'un » tempérament très-foible; & l'on » prétend que l'amour excessif » pour la reine sa femme, l'une n des plus belles & des plus spin rituelles princesses de l'Europe, » ne contribua pas peu à abréger » fes jours ». François II avoit eu, comme ses freres, le savant Ampor pour précepteur. Il avoit si bien profité des leçons de fon maître, que, lorfque le chancelier Michel de l'Hôpital, qui n'étoit encore que président de la chambre des comptes, lui présents son excellent Poëme latin fur fon facre, il le lut avec tout le goût d'un prince qui en connoiffoit les beautés, & ca apprit les plus beaux endroits de mémoire. Son goût pour les lettres est presque le seul éloge qu'on lui ait donné. Cependant l'abbé le Ragois dit de lui : ÆTAS BREFIS AP-TAQUE REGNO.

Digne en effet du trône où te plaça le fort,

Trop jeune, tu payas le tribut à la mort.

Cette flatterie auroit été bonne dans une oraifon funebre. La devife suivante auroit mieux convenu à François II: BREYIS MIRI LABOR REGNI.

A mon trône arraché par la commune loi,

Je n'eus que peu de temps le maiheur d'être roi.

FRANÇOIS, Dauphin de France, fils de François I; Voy. Mon-TECUCULI, nº I.

IV. FRANÇOIS DE FRANCE, duc d'Alençon, d'Anjou & de Berri, & frere de François II, de Charles IX & de Henri III, né en 1554, fe mit à la tête des mécontents lorsque son frere Henri III mosta sur le trône. Catherine de Médicis, sa mere, le sit arrêter; mais le roi

le remit en liberté. Il en profits pour exciter de nouveaux troubles. En 1575, il se mit à la tête des Reistres, parce qu'on lui avoit refusé la lieutenance-générale du royaume. On l'appaisa; mais quelque temps après ayant été appelé par les Confédérés des Pays-Bas, il alla les commander malgré fon frere, & se rendit maître de quelques places. ( Voy. HAUTEMER ). Il revint en France, & repassa enfuite dans les Pays-Bas, dont il fut reconnu prince. Il fignala son courage contre le duc de Parme qui affiégeoit Cambrai, & se rendit maître de Cateau - Cambresis en 158r. Il paffa la même année en Angleterre pour conclure son mariage avec Elizabeth, qui le joua, & ne voulut pas s'unir avec lui, malgré l'anneau qu'elle lui avoit donné pour gage de sa foi. De retour dans les Pays-Bas, il fut couronné duc de Brabant à Anwers, & comte de Flandres à Gand en 1582; mais, l'année suiwante, ayant voulu affervir le pays dont il n'étoit que le défen-Leur, & se rendre maître d'Anvers, il fut obligé de retourner en France. Il y mourut de phthifie le 10 février 1584, à 29 ans, sans avoir été marié; regardé comme un prince léger, bizarre, qui mêloit les plus grands défauts à quelques bonnes qualités. Son oraison funebre fut prononcée par Renauld de Baunes, archevêque de Bourges, qui avoit été fon chancelier. & elle fut peu goûtée. Quelques auteurs, dit STRADA, ont dit que Le Duc d'Alençon étoit mort empoifonné. Ce sont des bruits fort ordinaires à la mort des Princes; comme fi le rang qu'ils tiennent dans le monde devoit les exempter du fort commun des autres hommes, & que ce fut les confondre avec nous, qu'ils finissent comme nous! Pour moi, je

FRA Crois que le poison qu'en donna au Duc, ce fut quand on lui confeilla la conduite affreuse qu'il tint avec ceux d'Anvers; & que le Duc de Parme ajouta à ce poison, lorsqu'il le chassa des Pays-Bas, après avoir manqué de la prendre à Dunkerque... Voyez une belle réponse de ce prince, art. III. COLIGNY, à la fin.

V. FRANÇOIS DE BOURBON. comte de Saint-Pol & de Chaumont, né en 1491, de François. comte de Vendôme, fignala fon courage à la bataille de Marignan. en 1515. Le brave Bayard ayant fait chevalier François I après cette journée, accorda le même honneur à François de Bourbon. Ce général fecourut Meziére affiégé par les troupes impériales en 1521, prit Mouzon & Bapaume, & barrie les Anglois au combat de Pas. A la bataille de Pavie en 1525, il fut du nombre des généraux prifonniers. Il se sauva, & fut repris en 1528, par Ancoine de Lève, qui le surprit à Landriano, à 5 lieues de Milan. Les Lansquenets & les Italiens l'avoient abandonné dans ce péril, & sa cavalerie s'étoit sauvée à Pavie avec l'avant-garde. Il mourut à Cotignan, près de Reims, le 1er septembre 1545, à 55 ans.

VI. FRANÇOIS DE BOURBON. comte d'Enguien, gouverneur de Hainaut, de Piémont & de Languedoc, frere d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, naquit au château de la Fère, le 23 septembre 1519, de Charles de Bourbon, duc de Vendôme. Son courage se développa de bonne heure. François I lui confia, en 1543, la conduite d'une armée, avec laquelle il se rendit maître de Nice. Jeune & vaillant. il ne cherchoit qu'a combattre: ( Voyet Albon & II. Avalos ). II s'avança dans le Piémont, prit

Crescentin, Dezance, & remporta la fameuse victoire de Cérisoles, le lundi de la fête de Paques 1544. Les François tuerent 10,000 ennemis, firent 4000 prisonniers, & s'emparerent du bagage & de l'artillerie, sans qu'il leur en coûtât 200 hommes. Cette victoire facilita la conquête du Montferrat ; le comte d'Enguien le soumit tout, à l'exception de Casal. L'année d'après, ce prince se jouant avec de jeunes seigneurs à désendre un fort de neige, il y fut tué le 23 février 1545, à 27 ans. Ce fut une perte réelle pour la France, à qui sa valeur & ses victoires avoient donné les plus grandes espé-

VII. FRANCOIS DE Bourbon, duc de Montpenfier, de Chatelleraut, prince de Dombe, dauphin d'Auvergne, fils de Louis de Bourbon IIe du nom, donna des preuves de sa valeur au siège de Rouen en 1562, aux batailles de Jarnac & de Moncontour en 1569, & au massacre d'Anvers en 1572. Henri III le fit chevalier de ses ordres, & l'envoya en Angleterre. Après la mort de ce monarque, il fut un des plus fideles sujets de Heari IV, & un de fes plus braves généraux. Il se distingua à Arques & à Ivri en 1590. Il mourut à Lisseux en 1592, à 50 ans, après avoir foumis Avranches au toi, & lui avoir rendu d'autres fervices non moins importants. C'étoit un prince généreux, compatisfant, civil, honnête, simple & ennemi de tout déguisement. Quand on lui rappeloit ce qu'il avoit fait dans les différentes affaires où il s'étoit trouvé : Oui, disoit-il, je fis affez bien là & là; mais, en d'autres occasions, je commis celle & telle faute.

FRANÇOIS I & II, ducs de Bretagne, Voy. LANDAIS & CHAN-

TOCE,

FRA

FRANÇOIS II, grand duc de Tofcane, Voy, CAPELLO.

FRANÇOIS DE LORRAINE,

Voy. II. GUISE. VIII. FRANÇOIS D'Assise, (Saint) naquit à Affise en Ombrie l'an 1182. On le nomma Jean au baptême; mais, depuis, on y ajouta le surnom de François, à cause de sa facilité à parler la langue Françoise, nécessaire alors aux Italiens pour le commerce, auquel son pere le destinoit. "Il " vint au monde, dit Baillet) mar-» qué d'une croix à l'épaule, dans » une étable : circonflance qui le » rendoit dès lors conforme à la » C. Son pere s'appeloit Piere " Bernard, sa mere Pique, tous » deux plus occupés du fois de » leur négoce que de celui de leur » enfant. Il n'eut pas les inclina-" tions fort vicieuses; mais il ne » laissa pas de goûter les vanités n du fiecle. Il étoit d'un naturel " doux, officieux, poli & libéral. » Il étoit encore plein de l'esprit n dumonde, lorfqu'il eur un fon-» ge, dans lequel il crut voir » quantité d'armes marquées du » figne de la croix. Ayant deman-» dé à qui elles étoient, on lui » répondit que c'étoit pour lai & " pour ses soldats ". Il alla servir dans la Pouille; mais, un aurre fonge lui ayant appris que sa milice devoit être toute spirituelle & destinée contre l'ennemi commun du genre humain, il quitta la maison paternelle, vendit le peu qu'il avoit, se revêtit d'une tunique & se ceignit d'une ceincure de corde. Son exemple trouva des imitateurs, & il avoit déjà un grand nombre de disciples, lorsque le pape Innocent III approuva sa regle en 1210. L'année d'après, le saint fondateur obtint des Benédictins l'église de Notre-Dame de la Portioncule, près d'Affice.

Ce fut le berceau de l'ordre des Freres Mineurs, répandu bientôt en Italie, en Espagne, en France. Sa nouvelle famille se multiplia tellement, qu'au 1er chapitre général qu'il tint proche Assife en 1219, il se trouva près de 5000 Freres Mineurs. Peu après ce chapitre, il obtint du pape Honorius III une bulle en faveur de son ordre. Plufieurs de ses disciples vouloient qu'il demandât le pouvoir de prêcher par-tout où il leur plaitoit, même sans la permission des évêques. Le fage fondateur se consenta de leur répondre : Tâchons de gagner les grands par l'humilité & par le respect, & les petits par la parole & les bons exemples. Notre privilege fingulier doit être de n'avoir point de privilege. Ce fut vers le même temps que François passa dans la Terre-fainte; il se rendit auprès du fultan Mélédin, pour le convertir. Il offrit de se jeter dans un bûcher pour prouver la religion chrétienne; le sultan n'ayant pas voulu qu'on lui donnát un tel spectacle, renvoya François avec honneur. Revenu en Italie, il institua le Tiers-Ordre. Il voulut, par cette institution, procurer aux laïques le moyen de mener une vie semblable à celle de ses religieux, sans en pratiquer cependant toute l'auftérité, & fans quitter leurs maifons. Ce nom de Tiers-Ordre lui fut donné, parce que St François avoit divisé le sien en trois; les Freres Mineurs étoient le premier; les Claristes ou Urbanistes, le second; & les Pénitents des deux fexes, le troisieme ou le Tiers-Ordre. C'est ce qui est exprimé dans une hymne de son office:

TRES ordines hic ordinat. Primumque fratrum nominat Minorum; pauperumque

Fit dominatum medius; Sed Panisentûm tertius Sexum capit utrumque.

Après avoir réglé ce qu'il crovois convenir le plus à ses différents enfants, & s'être démis du généralat, il se retira sur une des plus hautes montagnes de l'Apennin. C'est-là qu'il vit, à ce que rapporte Se Bonaveneure, un Séraphin crucifié, qui perça ses pieds, ses mains & son côté droit. C'est l'origine du nom de Séraphique qui a passé à tout son ordre. Le saint patriarche mourut 2 ans après à Affise, le 4 octobre 1226, agé de 45 ans. Les peuples avoient en pour lui une si grande vénération. que, lorsqu'il entroit dans une ville, on fonnoit les cloches. Le clergé & le peuple venoient au-devant de lui, chantant des cantiques & jetant des rameaux fur fon pafsage. François voyant un de ses compagnons étonné de ce qu'il fouffroit des honneurs, lui dit : Sachez, mon frere, que je renvoie à Dieu tous ces respects, sans m'en rien attribuer ; & que les autres y gagnent, en honorant Dieu dans la plus vile de ses créatures. Il fut humble & dans lui-même & dans fes disciples. Le pape lui ayant demandé s'il vouloit qu'on les élevat aux dignités eccléfiastiques. Le nom de MINEURS qu'ils portent, réponditil, les avertit qu'ils ne doivent pas penser à s'élever. Si votre Sainteté veut qu'ils soient utiles à l'Eglise, qu'elle les tienne toujours dans l'état d'humilité auquel ils ont été appelés. Et comme la pauvreté étoit, selon fes expressions, la mere-nourrice de l'humilité, il ne voulut jamais consentir à retenir la moindre portion des biens que les novices avoient dans le monde. Quelques personnes crurent le faire relâcher de cette regle, en lui remontrant

qu'il pourroit, par ce moyen, fatisfaire aux devoirs de l'hospitalité. A Dieu ne plaise, dit-il, que, pour quoi que ce soit, nous donnions atteinte à nos saintes maximes! Il yaut mieux être dans la néceffité de déponiller l'autel de la sainte Vierge, qui nous saura plus de gré d'objerver les conseils de son fils, que de parer ses autels. Ce fut dans le même esprit qu'il se dépouilla, dans un voyage, de son manteau, pour en reveur un pauvre. Ce manteau lui appartient, dit-il; car J. C. me l'a prêté, pour le rendre à celui qui seroit plus pauvre que moi. Il exhortoit ses freres au travail des mains: mais il vouloit qu'ils se contentaffent de recevoir, pour le prix de leurs ouvrages, les choses néceffaires à leur vie, pourvu que ce ne fût pas en argent. Après sa mort, Dieu fit éclater sa sainteté par plufieurs miracles : ce n'en étoit pas un petit, que la merveilleuse propagation de son ordre. Quoiqu'il eût défendu de toucher à fa Regle, à peine fut-il mort, qu'on l'interpréta de cent manieres. Le pape Nicolas III fit une fameuse décrétale, par laquelle, en interprétant ce qu'il y avoit d'ambigu, il la laissoit dans toute sa force. Mais des enthousiastes. tels qu'il s'en trouve quelquefois dans les Ordres les plus sages, wouldrent vivre dans une plus étroite observance. Célestin V eut la facilité de leur permettre de former une congrégation particuliere. Ils se séparerent donc de leur ordre, & allerent s'établir dans une île de la Grèce. Boniface VIII leur ayant ordonné de rentrer dans leur premier institut, ils furent obligés d'obéir. La mort de Bosiface réveilla leurs idées de spiritualité & de persection. L'ordre de Se François fut ainsi divisé

en deux partis: L'un prit le non de Spirituels, non par-rapport à leur génie qui étoit très - étroit, mais parce qu'ils se conformoient à l'esprit de la regle. L'autre eut celui de Conventuels & de Freres de la Communauté. Clément V déclara. au concile de Vienne, par une célebre Clémentine, que la maniere de vivre des Conventuels suifisoit pour remplir tous les devoirs d'un véritable enfant de Se François. Il fit rentrer ceux qui s'ap: peloient si improprement Spirituels, dans le corps de l'ordre. Mais après la mort de Clémet, le schisme recommença & se fottifia pendant la vacance du fame siège. Jean XXII donna trois conftitutions contre ces faux zélés. Il déclara que c'étoit une héréfie de foutenir avec opiniatreté, que J. C. & ses Apôtres n'avoient rien en , 202 pas même en commun, dont ils fustent, absolument les maltres, & dont ils pussent disposer à leux volonté. La doctrine du pontise ne fut pas reçue de tout l'ordre de Se François. Plufieurs auteurs fameux parmi les Franciscains la combattirent, catr'autres Michel de Cesene, général des Cordeliers, & Guillaume Ockan, célebre ergoteur Anglois. Ces prétendus docteurs soutenoient contre Jean XXII, que la pauvreté évangélique confiftoit à ne polféder rien, pas même en comman; ce qui écoit une opinion erronée selon le pape. Mais ses adversaires le traitoient lui-même d'hérétique. Ils alloient jufqu'à lui dire, que de ne pas préférer la parfaise pauvreté, telle qu'ils l'entendoient, à la poffession des biens en commun ou en particulier, c'étoit ramener le Judaïlme, & prendre à la lettre les prophéties qui sembloient promettre aux Juifs un Melsie distributeur des richesses temporelles

porelles. Ces disputes furent funestes à la tranquillité de Jean XXII ( Voy. fon article); & la fermentation qu'elles avoient occasionnée, produifit, dans la fuite, les différentes branches des Récollers, des Picpuces, des Capucins, des Objervancins (Voyez OCKAN & I. PAULET.) Ces enfants du même pere different beaucoup entr'eux par l'habit & par la façon de vivre. Les chroniques de l'ordre marquent expressément que le premier qui voulut se singularifer dans l'habit, quoiqu'il fût un des Huit anciens compagnons du saint fondateur, fut frappé de lèpre & se pendit de désespoir. Dieu n'a pas jugé à propos de renouveler ce miracle. L'ordre de S. François, malgré ses différentes scissions, a produit des hommes célebres par leur science & leur vertu, & a donné à l'Eglise un grand nombre de cardinaux, d'évêques, & cinq papes, dont deux (Sixte-Quint & Clément XIV) font au rang des plus grands souverains & des plus illustres pontifes. La meilleure édition des deux Regles du faint patriarche & de ses Opuscules, est celle du P. Jean de la Haye, en 1641, in-folio. Elles ont été réimprimées en Allemague en 1739, in-fol. Voy. ALBIZI.

IX. FRANÇOIS DE PAULE, fondateur de l'ordre des Minimes, naquit à Paule en Galabre, l'an 1416. Un autrait fingulier pour la Solitude & pour la piété le conduisit dans un désert au bord de la mer, où il se creusa une cellule dans le roc. La réputation de sa sainteté attira auprès de lui une foule de disciples, qui bâtirent autour de son hermitage un monastere, le premier de son ordre. On nomma d'abord ses religieux les Hermites de S. François; mais François voulut qu'ils portaffent le nom modeste de Minimes, & que leur devise fut le Tom. III.

mot CHARITÉ. Il leur prescrivit un carême perpétuel, & leur donna une regle approuvée par le pape Alexandre VI, & confirmée par Jales II. François enchérissoit beaucoup sur ce qu'il preserivoit aux autres, n'usant jamais ni de vin, ni de viandes, ni de poisson, ni de laitage; se contentant de pain & d'eau; ne mangeant qu'après le foleil couché; marchant pieds nus; couchant sur le plancher de sa cellule, n'ayant pour oreiller que une pierre ou une piece de bois; portant un rude cilice fous un habit vil & pauvre. Le nom du faint fondateur se répandit en Europe avec le bruit de ses vertus. Louis XI, dangereusement malade. tâcha de le faire venir en France du fond de la Calabre, espérant d'obtenir sa guérison par ses prieres. Ce prince, très-jaloux de tenir fon rang, mais petit jusqu'à la bassesse avec ceux dont il esperoit du secours, lui envoya plusieurs mestagers, mais inutilemt. « Fran-» çois, fachant ce que le roi » attendoit de lui, refusa de quit-» ter sa solitude. Louis employa, » avec aussi peu de succès, la » médiation du roi de Naples. Le » saint homme répondit toujours, » qu'il n'iroit pas trouver un roi » qui commenceroit par lui den mander un miracle. Ce refus » opiniatre ne rebuta pas Lonis; » il s'adressa au pape qui, depuis » quelques années, ne rejetoit » aucune de ses demandes. Sixte n ordonna au dévoi hermite de dé-» férer en tout à la volonté du roi. » Frang, partit donc, pafil: d'abord » par Naples, où il fut vifité par les princes & les grands : de-là il » fe rendit à Rome, fut admis à » l'audience du fouverain pontife. n & resta (dit Comines) assis a ses » côtés, en belle chaire, l'espace de » erois ou quatre heures; ce qui étois

FRA » un grand honneur à un st petit n homme.... Dès qu'il fut fur les » terres de France, le roi dépêcha » courriers fur courriers pour n hâter sa marche, & savoir à n chaque instant de ses nouvelles. » En l'abordant, il se jeta à ses n pieds , & lui dit : Saint homme. n si vous voulez, vous pouvez me n guerir. Le faint homme l'exhorta » à mettre en Dieu sa confiance, & n promit le secours de ses prie.es. " Comines, témoin oculaire, vante n la fagesse du dévot personnage, n & ne penje, dit-il, avoir jamais vu " un homme de si sainte vie, ni où si semblat mieux que le Saint-Esprit n parlat par fa bouche; car il n'étoit n clere ni lettre, & n'apprit jamais " rien.... Vrai est, ajoute le même m historien, que sa langue Italienne " lui alloit bien pour se faire émerveiln ler. (Garnier, HISTOIRE de n France) n. François établit quelques maisons en France, appuyé du roi Charles VIII, qui le vénéroit au point qu'il le priz de tenir un de ses enfants sur les fonts baptismaux; & il mourut dans celle du Plessis-du-Parc, le 2 avril 1507, à 91 ans : il fut canonisé en 1519, par Léon X. Les Minimes

donnoient à leur fondateur. X. FRANÇOIS XAVIER, (S.) furnommé l'Apotre des Indes, né au château de Xavier, au pied des Pirenées, le 7 avril 1506, étoit neveu du célebre docteur Navarre. Il enseignoit la philosophie au college de Beauvais à Paris, lorfqu'il connut Igrace de Loyola, fondateur des Jesuites. Il s'unit étroitement avec lui, & fut un des sept compagnons du Saint Espagnol, qui firent vœu dans l'églife de Mont Martre, en 1534, d'aller travailler à la conversion

furent appelés en France Bons-

Hommes, du nom de Bon-homme

que les courtifans de Louis XI

des Infideles. Jean III, roi de Portugal, ayant demandé des misfionnaires pour les Indes Orientales, Xavier s'embarqua à Lisbonce en 1541. De Goa, où il se fixa d'abord, il répandit la lumiere de l'Evangile sur la côte de Comorin, à Malaca, dans les Molugues, dens le Japon. C'est sur-rout dans ceue derniere île qu'il sit briller sa patience, fon courage & fon zele; & ce zele auroit produit des fruits bien plus confidérables, s'il avoit connu la langue du pays. Si je Sarois le Japonois, dit-il dans une de ses Lettres, je ne doute pas que plusieurs n'embrassasse la foi Chésienne. " Quelle différence dans le " fuccès de sa mission, si, à cene " multitude de miracles que les " historiens de sa Vie lui attribuent, ,, Dieu avoit bien voulu joindre " le don des langues! Xerier se " voyant traité par ces Indiens " comme un infenfé, fans efpé-" rance de faire aucun fruit parmi " eux, passa à Méaco, où il n'arriva ", qu'a la fin de l'hiver en 1551. Il " n'y fut pas mieux reçu . & il eut " la douleur de s'y voir la rifée des " Infideles. Il se hâta de rezourner " à Amanguéchi , l'une des villes " principales du Japon; mais dans " un équipage différent que celui " où il y avoit paru la premiere ,, fois. Il changea fes habits pas-" vres & ufés en d'autres wu " neufs & de riche étoffe. Il pris " des valets à sa fuite, & prépara ", des présents pour le roi, qui " confito ent en une horloge for-,, nante, un instrument de mufique, " & d'autres curiolités que lui " avoit données le vice - roi des " Indes. Dans ce brillant externeur, " il se présenta devant le roi, & " lui remit des lettres du vice-roi " des Indes, comme des témoi-" gnages de son amitié. Ce prince " fut touché des présents que

n Xavier lui offroit, & permit à > ,, fes fujets d'embrasser la religion 2) Chrétienne. Le missionnaire prê-», choit deux fois le jour. Il baptifa " 3000 personnes en moins d'un "an qu'il demeura à Amanguéchi». C'est ce que dit Racine, (HISTOIRE Ecclés. tom. 9, art. 23.) qui a écrit cette partie de son Histoire d'après Baillet & le P. Fabre. D'Amanguéchi, Xavier se rendit dans le royaume de Bungo, & il parut devant le roi avec un éclat extérieur, propre à confondre les Bonzes qui le traitoient de misérable aventurier; mais qui servit peu au progrès de la religion. Le zélé missionnaire conçut le dessein de s'embarquer pour la Chine; mais fon voyage étant traversé par toutes sortes d'obstacles, il tomba malade, & mourut faintement le 2 décembre 1552, à l'âge de 46 ans, dans une ile à la vue du royaume de la Chine, où il brûloit de porter la foi. Grégoire XV le mit au nombre des Saints en 1622. On a de cet Apôtre des Indes : I. Cinq livres d'Epîtres, Paris, 1631, in-8°. II. Un Catéchisme. III. Des Opusculer. Ces ouvrages respirent le zele le plus animé & la piété la plus tendre. Ses vertus firent autant de converfions que son éloquence. S'il fit moins de Chrétiens chez les Nations infidelles, que les historiens de sa société l'ont raconté, il servit beaucoup à réformer les mœurs corrompues des Portugais établis aux Indes. Un écrivain a appelé S. FRANÇOIS-XAVIER le Fernand. Cortès de la Religion. Il auroit pu observer qu'il eut les grandes qualités de ce général Espagnol, sans avoir aucun de ses défauts, & qu'il n'employa aucun moyen violent pour adoucir les mœurs de quelques peuples demi-barbares. Il dut tout à son pieux héroisme, à son

esprit, à sa douceur & à son zele. Les Protestants eux - mêmes ont rendu hommage à ses vertus & à fes travaux. Baldeus, dans son Histoire des Indes, après avoir parlé de Xavier comme d'un autre S. Paul, ajoute que les dons qu'il avoit reçus pour exercer la charge de miniftre & d'ambaffadeur de J. C. étoient si éminents, qu'il ne lui est pas poffible de les exprimer. Et quelques lignes après, adressant la parole au Saint même : Piùt à Dicu, s'écrie - t - il, qu'ayant été si célebre par votre ministere, notre religion nous permit de vous adopter, ou que la vôtre ne vous obligeat pas de nous renoncer!

XI. FRANÇOIS DE BORGIA. (S.) duc de Candie & vice roi de Catalogne, étoit arriere-petit-fils du pape Alexandre VI. Il entra chez les Jésuites après la mort de son épouse, & en fut le troisieme général. ( Voyez V. ELIZABETH.) Il mourut à Rome le 30 septembre 1572, à 62 ans, après avoir rendu les services les plus fignales à sa compagnie. Il la préféra à tout. François refusa plusieurs fois le cardinalat, & d'autres dignités eccléfiastiques, dont il étoit digne par ses vertus. Ce Saint fut canonifé en 1671 par Clément X. Il laiffa plusieurs Ouvrages, traduits de l'espagnol en latin par le Pere Alfonse Deza, jésuite, à Bruxelles, 1675, in-fol. Voyer sa Vie, publice en françois, in-12, par le P. Verjus, d'après Ribadeneira & Eufebe Niéremberg. Le P. Cienfacgos, jésuite Espagnol, mais retire en Allemagne & depuis cardinal, composa une autre Histoire du même Saint, & la dédia à l'Amirante de Castille, Comme l'Epltre dédicatoire étoit be incoup plus longue que le livre même, les plaifants Espagnols dirent que le P. Cienfuegos avoit dédié à S. François de Borgia la Vie de l'Amirante de Castille.

S. François Regis, V. Regis. XII. FRANÇOIS DE SALES, (Saint) né au château de Sales, diocese de Geneve, le 21 août 1567, d'une maison noble & ancienne, fit ses premieres études à Paris & son cours de droit à Padoue, Il édifia ces deux villes par fa piété, auffi douce que tendre. Il fut d'abord avocat à Chamberi, puis prévot d'Anneci, enfuite évêque de Geneve, après la mort de Claude Garnier, son oncle, en 1602. Son zele pour la conversion des Zuingliens & des Calvinistes avoit éclaté avant son épiscopat; il ne fut que plus ardent après. Ses fuccès répondirent à ses travaux. Il avoit gagné à l'Eglife plus de 70 mille hérétiques, depuis 1592 jusqu'en 1602 qu'il fut évêque: il seroit difficile de faire un détail exact de ceux qu'il ramena au bercail, depuis 1602 jusqu'à sa mort. Le cardinal du Perron disoit qu'il n'y avoit point d'hérétique qu'il ne pût convainere; mais qu'il falloit s'adresser à l'évêque de Geneve pour les convertir .... Quel dommage, (difoit Henri IV , qui alla jusqu'à lui offrir le chapeau de cardinal pour le fixer dans fes états), quel dommage qu'un homme de ce mérite soit rélégué dans les montagnes! Un jour nouveau luisit sur le diocese de Geneve, dès qu'il en eut pris possession. Il fit fleurir la science & la piété dans le clergé féculier & régulier. Il inflitua, l'an 1610, l'ordre de la Visitation, dont la baronne de Chantal, qu'il avoit détrompée des faux charmes du monde, fut la premiere supérieure. Il voulut qu'on y admît les filles d'un tempérament délicat, & même les infirmes, qui ne peuvent se placer dans le monde, ni dans les

FRA

cloures austeres. Cette congrégation fut érigée en titre d'ordre & de religion, l'an 1618, par le pape Paul V. La Visitation est (selon le P. d'Avrigny) le chef-d'œuvre de l'évêque de Geneve. Il i'appeloit lui-niême sa joie & sa couronne. Les contradictions qu'il effuya d'abord ne le rebuterent pas. " Je " fais, (dit-il dans une de fes " Laures) que j'attirerai des contrô-" lements fur moi; mais je ne "m'en foucie pas : car, qui fig " jamais le bien sans cela? Cepen-" dant plufieurs ames fe retirerone ,, auprès de Notre-Seigneur, qui, " fans cela, demeureroient enga-" gees , avec les autres grenouilles. " dans les marais & paluds ". Le nouvel inftitut se répandit avec tant de rapidité, que Madame de Chantal vit, avant fa mort, 87 maisons fondées en France & en Savoie, d'où il pénétra en Italie, en Allemagne & en Pologne. Le faint fondateur, ausli considéré des princes que refpecté des gensde-bien, fut obligé, en 1618, de fe rendre à Paris avec le cardinal de Savoie, pour conclure le mariage du prince de Piémont avec Christine de France. Cette princesse le choisie pour son aumônier. Le saint évêque, qui avoit déjà refusé un evêché en France, & qui refusa vers le même temps la coadjutorerie de l'évêché de Paris, ne voulut accepter cette place qu'à condition, 1º. Qu'elle ne l'empecheroit point de résider dans son diocese, pour lequel il soupiroit; 2°. Que quand il ne feroit point fa charge, il n'en recevroit point les appointements. Vous arez, lui dit la princesse, des scrupules déplacés. Si je veux vous donner vos appointements lors même que vous ne servirez pas , quel mal ferez-vous de lez accepter? - Madame, répondit-il.

je me trouve bien d'être pauvre; je crains les richesses, elles en ont perdu · sant d'aurres! elles pourroient bien me perdre aussi. La princesse sut obligée dé consentir à ces deux conditions; & fur-le-champ, comme pour l'investir de sa charge, elle lui fit présent d'un diamant de grand prix, en lui disant : C'eft à condition que vous le garderez pour l'amour de moi. - Je vous le promets, Madame, lui répondit-il, à moins que les pauvres n'en aient besoin. - En ce cas, dit la princesse, contenter vous de l'engager. & j'aurai soin de le dégager. - Je craindrois, Madame, répartit François, que cela n'arrivat trop souvent, & que je n'abusasse enfin de vos bontés.... Quand il fut de retour dans son diocese, son éconôme lui annonça qu'il avoit gagné un procès considérable contre plufieurs gentils - hommes qui lui disputoient des droits. Il lui propofa d'en exiger les dépens à la rigueur. Dieu me garde, répondit-il, d'en agir ainfi avec qui que ce soit, 6 encore moins avec mes diocésains, qui sont mes enfants! L'éconôme insifta, en lui disant que ces dépens montoient à une groffe fomme, dont il avoit besoin pour se dédommager de ce qu'il en avoit coûté à la poursuite de ce procès. Et comptez - vous pour un petit gain, répartit le Saint, de regagner des cœurs que ce procès a peut-être rendus mes ennemis? Pour moi je le compte pour tout. A l'heure même, il envoya chercher ces gentils-hommes, & leur remit les dépens. François, rendu à fon diocese, continua d'y vivre en pafteur des premers fiecles de l'église, en Irenée, en Augustin; visitant les malades, soulageant les pauvres, & donnant des secours spirituels & temporels à tous ceux qui en avoient besoin. Il passoit souvent les journées entieres au confessionnal. On a vu des gens

FRA venir de cent vingt lieues pour s'adresser à ce médecin spirituel. Sa douceur attiroit tout le monde à son tribunal; mais cette douceur n'étoit point cette indulgence excessive qui favorise le relachement; c'étoit une charité compatissante & éclairée. L'an 1622, ayant eu ordre de se rendre à Lyon, où le duc de Savoie devoit voir Louis XIII, il y mourut d'apoplexie le 28 décembre, à 56 ans. Son corps fut porté à Anneci, & fon cœur demeura à Lyon, dans le monaftere de la Visitation. Alexandre VII le canonifa en 1665. Sa fête ne pouvant être célébrée le jour de sa mort, qui conconroit avec celui des SS. Innocents, elle fut transférée au 29 janvier, S. François de Sales étoit une de ces ames tendres & fublimes, nées pour la vertu & pour la piété, & destinées par le ciel à inspirer l'une & l'autre. On remarque ce caractere dans tous ses écrits; la candeur, l'onction qu'ils respirent, les rendent délicieux, même à ceux que les lectures de piété ennuient le plus. Les principaux font : I. Introduction à la vie dévote. Le but de ce livre étoit de montrer que la dévotion n'étoit pas seulement faite pour les cloîtres; mais qu'elle pouvoit être dans le monde, & s'y accorder avec les obligations de la vie civile & féculiere. Il fit des fruits merveilleux à la cour de France & à celle de Piémont; & l'on ne s'arrêta point aux injustes censures de ceux qui voulurent y trouver des opinions relachées sur le bal, & fur les bons mots qu'on dit dans la société. S. François de Sales répondit à ces critiques dans la préface du livre suivant. II. Un Traité de l'amour de Dieu, mis dans un nouvel ordre par le P. Fellon, jéfuite, en 3 vol., & abrégé en un seul par l'abbé Tricales. III. Des Lestres

Spirieuelles, & d'autres ouvrages de piété, recueillis en 2 vol. in-fo. S. François de Sales y paroît un des mystiques les plus éclairés de ces derniers temps. Son flyle eft fimple, naif, donx, touchant, & fouvent ingénieux : il est relevé par des comparaifons & des métaphores toujours agréibles, & rarement forcées. Les lecteurs qui voudront connoître plus en détail fes ouvrages & fes vertus, peuvent fire sa Vie, élégamment écrite par Pabbé Marjollier, en 2 vol. (Cienfuegos & Cotolendi en ont aush fait chacun une); & fon Esprit, par le Camus, évêque de Bellai, son intime ami. Ce dernier livre, insipidement prolixe, a été réduit par un docteur de Sorbonne à un gros vo'ume in 12. Voy. MERCOUR, à la fin.

XIII. FRANÇOIS on FRANCIS-CVS DE VICTORIA, ainsi nommé du lieu de sa naissance, Dominicain, professeur de thologie à Salamanque, mort en 1549, est nuteur d'un grand nombre d'ouvrages théologiques, meilleurs à consulter qu'à lire. Ils ont été recueillis en 1 vol. in-9°, fous le titre de Theologica Pralectiones. FXIV. FRANÇOIS DE JESUS-MARIE, Garme réformé, fut professeur de théologie à Salamanque, & définiteur général de son ordre. Il mourut en 1677, après avoir publié un Cours de Théologie morale, imprimé à Salamanque, & réimprimé depuis à Madrid & à Lyon en 6 vol. in-fol,

XV. FRANÇOIS ROMAIN, dit le Frere Romain, de l'ordre de S. Dominique, naquit à Gand en 1646. Il travailla, en 1684, à la construction d'une arche du pont de Maësfricht, par ordre des états de Hollande. Iouis XIV, l'appela quelques années après en France, pour achever le Pont - Royal,

commencé par Gabriel, & qu'on désespéroit de pouvoir snir.. Le succès de cet ouvrage lui valut les titres d'inspecteur des ponts & chaussées, & d'architecte du roi dans la généralité de Paris. Il mourut dans cette ville en 1725, à 89 ans. Il étoit aussi bon religieux que grand architecte. Il donnoit aux devoirs de son état tous les moments qu'il pouvoit dérober à l'architecture.

XVI. FRANÇOIS, (Jacques-Charles ) graveur des desfins du cabinet du toi, niquit à Nancy en 1717, d'une famille honnête. Il commença par graver la vaisselle; mais il étoit né pour un travail bien supérieur à celui-là. Après avoir perfectionné son talent pour la mille-douce à Lyon, il vint à Paris, & y trouva des protecteurs. C'est dans cette ville qu'il inventa la Gravure en deffin. C'est une gravure qui imite le dessin au crayon, au point de faire illusion. Quoique elle n'air rien de flameur à l'œil. elle peut servir pour mettre sous les youx des éleves d'excellents modeles à étudier & à copier. Cette découverte, qu'on lui a mal-à-propos disputée, lui valut une pension de 600 liv., & le titre de graveur des dessins du cabinet du roi. Les perfécutions que l'envie lui suscita, hâterent sa mort, arrivée en 1759, à 52 ans. C'étoit un homme simple, plus leborieux qu'intrigant, plus occupé de son travail que de ses succès, sensible à la gloire, mais incapable de l'usurper par aucun manege. Ses principaux ouvrages font : I. Un I ivre à dessiner. 11. Le Recueil des Chûteaux que le roi de Pologne occupoit en Lorraine, gravés par ordre de ce monarque. III. Le Corps-de-Garde, d'après Vanlos, IV. La Vierge, d'après Vien. V. Les Portraits, qui accompagnent l'Hif-

## FRA

toire des Philosophes modernes, de M. Saverien. VI. Une Marche de Cavalerie, d'après Paracel, supérieurement gravée. VII. Le Portrait de M. Questay, estampe unique, dans laquelle la taille douce, le burin, la maniere noire du trayon, toutes les saçons de graver sont réunies.

XVII. FRANÇOIS, (L'Abbé Laurent) né à Arinthod en Franche-Comté, le 2 novembre 1698, mort à Paris le 24 février 1782, fut pendant quelque temps Lazarifte. Ayant quitté cette congrégation, il vint à Paris, où il se charges de quelques éducations. Il composa ensuite divers ouvrages, écrits d'un flyle peu foigné & peu élégant, mais qui eurent quelque succès, les uns à cause de leur utilité, les autres, parce qu'ils étoient un antidote nécessaire de divers ouvrages très-célebres. Les principaux sont : I. La Géographie, in-12, connue fous les nom de Croque, parce qu'elle fut dédiée à Mile Crozat, pour qui elle avoit été composée. Comme elle est claire, méthodique & affez exacte, elle a été plufieurs fois réimprimée. II. Preuves de la Religion de J. C., 4 vol. in - 12. III. Défense de la Religion, 4 vol. in-12, IV. Examen du Catéchisme de l'honnête Homme , in-12. V. Ezamen des faits qui servent de fondement à la religion Chrétienne, 1767, 3 vol. in-12. VI. Observations sur la Philosophie de l'Histoire, in-80. Les philosophes, auxquels il fit une guerre constante, peignirent l'auteur comme un imbécille. Mais il est facile de voir, par ses différents ouvrages, qu'il avoit des connoissances variées, & que s'il n'égala point ses adversaires en esprit & en éloquence, ils les surpassa souvent en bonne soi & en bonne logique.

FRANÇOIS, sculpteur, Voyet Quesnor (François du).

FRANÇOIS DE FERRARE, Voy. FERRARI, nº II.

FRANÇOIS DE STE-CLAIRE.

ou DE COVENTRY, Voy. DAVEN
PORT.

FRANÇOIS SONNIUS, Voyez SONNIUS.

I. FRANÇOISE, (Sainte) dame Romaine, également respectable par sa piété & sa charité, mariée, dès l'age de 12 ans, à Laurent Ponzlani, morte le 9 mars 1440, à 56 ans; fonda, en 1425, le monastere des OBLATES, appelées aussi Collatines, à cause du quartier de Rome où elles surent transsérées en 1433. Paul V la canonisa en 1608.

II. FRANÇOISE, femme de Pierre II, duc de Bretagne, fille de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, eur beaucoup a fouffrir de l'humeur fombre & chagrine de son mari, qui en vint jusqu'à la frapper : outrage dont elle fut si affligée, qu'elle en tomba malade. Le duc, la voyant à l'extrémité, lui demanda pardon, & il n'en fallut pas davantage pour lui rendre la santé. Pierre vécut depuis avec elle dans une grande union. Elle fut sa principale garde dans tout le temps de sa derniere maladie; mais ni ses prieres, ni ses soins ne purent lui sauver la vie. Il dit, avant d'expirer, qu'à laissoit son épouse aussi pure qu'il l'avoit reçue. Les parents de cette princesse, & le roi Louis XI, employerent inutilement les prieres, la ruse & la force, pour l'obliger à épouser le duc de Savoie, qui la desiroit ardemment à cause de . sa vertu. Elle se fit carmelite en 1467, & mourut le 26 février 1485, victime de sa charité. Ello gagna la maladie qui l'emporta,

auprès d'une religieuse qu'elle secourut jusqu'à la mort. L'abbé Barrin a écrit sa Vie; Bruxelle,

1704, in-12.

FRANCOWITZ, (Matthias) né à Albano en Illyrie l'an 1520, est connu parmi les théologiens Protestants, sous le nom de FLACCUS Illyricus. Luther eut en lui un disciple zélé : ce fanatique s'éleva avec force contre l'Interim de Charles-Quins, & contre les projets de pacification. Il eut beaucoup de part à la composition des Centuries de Magdebourg. Nous avons de lui: I. Le Catalogue des Témoins de la Vérisé; Francfort, 1672, in-4°: ( Voy. Eisengrein). II. Une Clef de l'Ecriture-Sainte, qui passe pour fon meilleur ouvrage. III. Miffa Latina antiqua, in 80, à Strasbourg. 1557. La rareté de ce livre l'a rendu très-cher. Cetteliturgie contient la foi & les usages anciens de l'Eglise Romaine. Les Protestants croyojent qu'elle seroit un témoignage contre les Catholiques; mais s'étant apperçus qu'elle fournissoit des armes à leurs adverfaires, ils n'oublierent rien pour en supprimer tous les exemplaires; & c'est la cause de leur rareté. On la trouve cependant en entier dans les Annales du P. le Cointe, & dans les Liturgies du cardinal Bona. Françowitz a donné un Appendix à sa Missa Latina dans son édition de Sulpice - Sévere, à Bâle, 1556, in 8°; & une édition des Poëmata de Corrupto Ecclefia flasu, 1557, in-8°. On a encore de lui une foule de Traités violents contre l'Eglise Romaine. Il veut y prouver « que la papauté est » une invention du Diable, & que » le Pape est un Diable lui-mê-» me». Métanch:on, qui avoitété fon maître, & avec qui il fe brouilla dans la fuite, lui reproche, dans une de ses lettres, d'avoir enseigné qu'on devoit tenir en respect des Princes, en leur faisant craindre des séditions. Tous les ouvrages de ce zélateur surieux sont peu communs. Voyez-en le catalogue, se vous êtes curieux des sontroversisses, dans le tome xxive des Mémoires de Niceron. Il mourut à Francsore sur le Mein, le 11 mars 1575, à 55 ans, laissant un fils médecin, qui publia plusieurs livres peu connus.

I. FRANCUS, prince Troyen qu'on croit avoir eté fils d'Hedor. On dit qu'il puffa dans la Germanie après la destruction de Troie, &c que c'est de lui que les François tirent leur origine.

II. FRANCUS, (Sébastien) fameux Anabaptiste du xv1º siecle,
publia plusieurs écrits remplis d'erreurs & de fanatisme. Les théologiens de la confession d'Ausbourg,
assemblés à Smalkaide en 1540,
chargerent Mélanchion de le résurer.
Francus publia encore un Livre trèsrayrique contre les Femmes; il sus
résuré par Jean Freherus & par Inther, qui se chargea volontiers de la
çause du sexe.

FRANGIPANI, Voya II. Gz-

FRANGIPANI, (François-Christophe, comte de) beau-frere du comte de Serin, conspira avec lui contre l'empereur Léopold I, & fue un des principaux chefs de la révolte des Hongrois, qui commença en 1665. Les points capitaux de l'accusation formée contre Frangipani, n'étant que trop prouvés, il fut condamné à avoir le poing droit coupé & la tête tranchée. Tous ses biens furent confisqués au profit de l'empereur, & sa famille dégradée de noblesse: l'exécution se fit publiquement dans la ville de Neuftadt, où il étoit prisonnier, le 30

avril 1671. Frangipani mourutavec beaucoup de réfignation & de conftance. [ Voy. NADASTI, no II]. Ce conspirateur n'avoit (dit M. de Montigny) qu'un grand fonds de mauvaile foi, d'ignorance, de légéreté. Serin, qui l'avoit fait entrer dans fon complot, le prenoit pour un politique habile; mais ce n'étoit qu'un fourbe mal-adroit, qui ne Savoit pas même cacher sa mé-Chanceté.

FRANTZIUS, (Wolfgang) théologien Luthérien, né en 1564, à Plawen dans le Voigtland, devint professeur en histoire, puis en théologie à Wittemberg, où il mourut en 1620, à 56 ans. On a de lui : I. Animalium Historia saera, 1665, in-12; à Dresde, 1687, 2 vol. in - 8º: ouvrage recherché & eurieux. II. Tradatus de interpretatione sacrarum Scripturarum, 1634, in-4°; & un grand nombre d'autres ouvrages, qui ne sont que des lambeaux de différents auteurs, ajustés ensemble.

FRA-PAOLO, Voyer SARPI &

CORBINELLI. FRASSEN, (Claude) définiteur général de l'Observance de St-François, docteur de Sorbonne, & gardien de Paris, mourut dans cette ville le 26 février 1711, à 91 ans. Ce favant religieux avoit paru avec distinction dans le chapitre général de son ordre, tenu à Tolede en 1682, & dans celui de Rome en 1688. A l'exception de ces deux voyages, il vécut toujours dans une exacte retraite, exempte de diffipation, mais non pas de travail. Les principaux fruits de ses veilles sont : I. Une Philofophie, imprimée plusieurs fois en 2 vol. in-4°; mais qui probablement ne se réimprimera plus, parce que, depuis Frassen, on a beaucoup mieux fait. II. Une Théologie en 4 vol. in-fo Paris, 1672. Elle

vaut mieux que sa Philosophie. III. Disquisitiones Biblica; Paris, 1682, en 2 vol. in-4°; le premier fur la Bible en général, le deuxieme sur le Pentateuque : réimprimées avec des augmentations, à Lucques, 1764, en 2 vol. in-fo. L'érudition brille dans cet ouvrage; mais on y desireroit plus de méthode & de précifion.

FRATTA, (Jean) poëte Italien, d'une famille noble de Vérone, laissa des Eglogues, une Pastorale, & un poëme héroïque, intitulé la Malteïde, dont le Taffe faisoit cas. Ce poëme fut imprimé in-4°, à Venise, en 1596, du vivant de son auteur.

FRAUDE, Divinité qu'on représentoit avec une tête humaine d'une physionomie agréable, & le reste du corps en sorme de serpent, avec la queue d'un scorpion.

FRAVITA, Voy. FLAVITAS.

I. FREARD DU CASTEL, (Raoul-Adrien) né à Bayeux, réuniffoit aux vertus fociales les qualités d'un homme de bien. Ses moments de loifir étoient partagés entre l'étude des sciences exactes & la culture des fleurs. Il mourut en 1766, après avoir donné: I. Eléments de la Géométrie d'Euclide; Paris, 1740, in-12. II. L'Ecole du Jardinier Fleurifte, ibid., 1764, in-12.

II. FREARD, Voyez CHAM-BRAY, no III.

FREDEGAIRE, le plus ancien historien François depuis Grégoire de Tours, est appelé le Scolastique, parce qu'autrefois on honoroit de ce nom, qui est aujourd'hui presque une injure, ceux qui se mêloient d'écrire. Il composa (par ordre de Childebrand, frere de Charles Martel) une Chronique, qu'on trouve dans le Recueil de nos Historiens, de Duchesne &

FRE de D. Bouquet, Elle va jufqu'en 641. Son flyle oft barbare: il manque de construction & d'arsangement. Il coule d'ailleurs trop rapidement sur les événements intéressants. Cependant, tout abrégé qu'il est, il faut absolument recourir à lui pour l'histoire de trois de nos rois. Sa Chronique a en quelques continuateurs, qui l'ont conduite jusqu'en 768. On lui attribue aussi un Abrégé de Grégoire de Tours, où il se borne à copier cer historien.

FREDEGONDE, femme de Chilperie I, roi de France, née à Avancourt en Picardie, d'une famille obscure, entra d'abord au fervice d'Audouaire, premiere femme de ce prince. Elle se fervit de zont son esprit & de toute sa beauté pour la lui faire répudier. Chilperic prit une seconde semme; Fredegonde la fit assassiner, & obtint le lit & le arône qu'elle occupoit. Ce monstre d'ambition & de cruauté inspira fon mari, & lui fit commettre une foule de crimes. Il accabla d'impôts ses sujets, il sit la guerre à ses freres. Frédegonde seconda ses armes par le fer & le poison. Elle fit affaffiner Sigebert, Mérouée, Clovis, Prétextat, &c. Elle ne pouvoit fouffrir Rigunthe, sa fille; & leurs querelles étoient a violentes que elles en venoient quelquefois jusqu'à se battre. Un jour, la reineveuve feignit de vouloir lui donner ce qui lui revenoit des tréfors de Chilperie, son pere. L'avide princesse penche la tête dans un des coffres qui les contenoient : auflitot fa mere le referme brufquement fur elle. C'étoit une nouvelle victime immolée aux fureurs de cette forcence, si Rigunthe n'eat été promptement secourue. Enfin Chilperic est affassiné en revenant de la chasse en 584. Les soupçons tombent fur diverses personnes;

mais ils se réunifient presquess fur Frédegonde, d'autant plus me le roi venoit de découvrir se intrigues galantes. Cette printe aimoit Landri, guerrier estime, & l'un des principaux seigneun & h cour. On croyoit Chilperit à la chasse, où il alloit fréquemment; mais ce jour - là, avant qu'à partir, il lui prit fantaife & traverser l'appartement vois le celui de Frédegonde. Chilpeic h trouva le visage baiffe & le corps courbé, se lavant les mains; illui donna par derriere, en badicant, un léger coup de baguette. La reine, fans fe lever, fans toumer la tête, dit : Landri, eft-ce was? & le Roi est il à la chasse? Le un dont ces paroles furent prosonces frappa Chilperic; il fortit le regat allumé & la jalousie dans le coes. Frédegonde effrayée, fit venir auf tôt Landri pour lui raconter & quelle maniere le fort l'avoit train. Il falloit prévenir la colere du roi toujours redoutable, nie lorsqu'elle paroissoit assoupie, & l'on conjecture que Frédegonde s'épargna pas un crime nécessire à sa sûreré personnelle & à celle fon amant. Quoi qu'il en fon, a reine, après la mort tragique fon époux, arma contre Childent, défit ses troupes en 591, ravages la Champagne, & reprit Paris avec les villes voifines qu'on lui avei enlevées. Elle mourut en 59% couverte de gloire par les fuccis & d'opprobre par ses crimes. Nos parlons, dans cet article, d'apre le plus grand nombre des historicas il y a cependant apparence que à haine publique exagéra un peu la vices & les crimes de Freder Cette princesse donna quelqueis des signes passagers de repenis Pendant une maladie de Ces cufant elle dit au roi son époux : - Vel n que nous perdons nos enfura

F R E 731

in ce font les larmes des pauvres, iles gémissements des veuves & des orphelins qui les tuent. Croyez-moi, brûlons tous les médits injustes que nous avons rendus pour lever des taxes ». Les édits furent est-clivement jetés au seu; mais quelques-uns roparurent bientôt.

I. FREDERIC, (Saint) évêque d'Utrecht, & fils d'un grand feigneur de Frise, gouverna son diocese avec zele, & sut marryrisé en 838 pour la désense de la Foi.

#### EMPEREURS.

II. FRÉDERIC Ier, dit Barberousse, surnommé ainsi à cause de la couleur de sa barbe, fils de Fréderie, duc de Souabe, & duc de Souabe lui - même en 1147, après la mort de son pere. Il étoit mé en 1121, & il obtint la couronne impériale en 1152, à 31 ans, après Conrad III son oncle. Il passa en Italie l'an 1155, pour la recevoir des mains du pape, Adrien IV le facra le 11 juin. après bien des difficultés sur le cérémonial. Il étoit établi que l'empereur devoit se prosterner devant le pape, lui baiser les pieds. lui tenir l'étrier, & conduire la haquenée blanche du saint-pere par la bride. Fréderie se soumit à cet ulage en grondant; & comme il se trompoit d'étrier, il dit qu'il n'avoit point appris le métier de palfrenier. On savoit si peu à Rome ce que c'étoit que l'empire Romain, & toutes les prétentions étoient si contradictoires, que, d'un côté, le peuple se souleva, parce que le pape avoit couronné l'empereur fans l'ordre du senat & du peuple; & de l'autre côté, le pape Adrien écrivoit dans toutes ses lettres, qu'il avoit conféré à Fréderic, le bénéfice de l'Empire Romain. Fréderie, fatigué de l'orgueil d'un

peuple alors si misérable, imposa filonce à ses députés; Rome, leur dit-il, n'est plus ce qu'elle a été 3 Charlemagne & Othon l'ont conquise, & je suis votre maître... Non moins choqué des lettres du pape, il dit qu'il tenoit son Empire de Dieu & de l'élection des Princes, & non de la libéralité des Pontifes Romains. Un légat, devant qui il prononça ces paroles, voulut le lui contester; Fréderie le renvoya. Adrien, étonné de cette fermeté, lui envoya, en 1157, a Befançon, où il étoit alors, un légat plus prudent. L'empereur lui fit protester que, par le mot de bénéfice, il n'avoit entendu que la bénédiction ou le sacre, & non une investiture; & il se sauva par ces équivoques. L'année précédente 1156, Fréderic avoit répudié Adelaïde, pour épouser Béatrix, fille de Renaud, comte de Bourgogne; & pae ce mariage, il réunit le comté de Bourgogne à ses états. La mort d'Adrien, arrivée en 1160, renonvela les querelles des papes & des empereurs. Alexandre III, éiu après lui, ayant déplu à Fréderie, il lui oppola fuccessivement trois antipapes. Les Milanois profiterent de ces divisions en 1161, pour lever l'étendard de la liberté. Milan afpiroit à la domination de la Lombardie, & vouloit s'ériger en république. Elle fut prise en 1162, & rafée jusque dans ses fondements. On passa la charrue & on fema du sel sur son terrain: (Voy. BEATRIX ). Breffe, Plaisance furent démantelées, & les autres villes, qui avoient voulu être libres, perdirent non-seulement cet avantage, mais leurs privileges. Le vainqueur fit faire la recherche de tous les droits & de tous les fless usurpés. Quatre docteurs de l'université de Bologne qu'il consulta, imbus des préjugés de la jurispru-

dence de leur siecle, lui attribuerent tous ces droits, & même l'empire du monde entier, tel que les empereurs des premiers fiecles l'avoient possédé. Le fameux Barthole ne balança pas même à déclarer hérétiques, tous ceux qui oseroient douter de la monarchie universelle des empereurs Romains. On voit, par cette décifion, que les notions du droit civil & canonique n'étoient pas plus exactes alors en Allemagne qu'en Italie. Le pape Alexandre III, qui avoit été obligé de se retirer en France, excommunia Fréderie, en 1168. Cet anathême ralluma le feu de la guerre en Italie. Les villes de Lombardie se liguent ensemble la même année, pour le maintien de leur liberté. Les Milanois rebatissent leur ville, malgré l'empereur. Ils remportent sur lui une victoire fignalée près de Côme, en 1176; & cette victoire produifit la paix entre Alexandre & Fréderic. Venise sur le lieu de la réconciliation. Il fallut que le fuperbe Fréderic pliat. Il reconnut le pape, baifa ses pieds, lui servit d'huissier dans l'église, & conduifit sa mule dans la place St-Marc. La paix fut jurée le 1er août 1177, fur l'Evangile, par 12 princes de l'empire. Tout fut à l'avantage de l'Eglise. Fréderic promit de restituer ce qui appartenoit au faintsiège. Les terres de la comtesse Mathilde ne furent point spécifiées; & ce fut un nouveau sujet de querelle entre l'empereur & le pape Urbain III. Ce pontife alloit même fe servir de l'arme ordinaire de l'excommunication, lorfqu'il apprit que Saladin, le héros de son pays & de son siecle, avoit repris Jérufalem sur les Chrétiens. Cette nouvelle l'arrêta : il avoit befoin de Fréderic pour conquérir la Terresainte. Ce prince se croisa en effet

en 1189. Ifaac Lange, empereu if Constantinoble, étoit allié de Seladin, & du fultan d'Icone. Frikric fut donc obligé de combante les Grecs. Il força les paffages, remporta deux victoires sur les Turcs, prit Icone, pénétra en Sp rie. & alla mourir l'année suivant 10 juin 1190, après un regre de 38 ans, près de Tarle en Cilice, pour s'être baigné dans le Cilnus, de la maladie qu'Alexadria Grand contracta autrefois dans le même fleuve. Il laiffa en mouran une réputation célebre d'inégalité & de grandeur. Il couvrit les défauts de son orgueil & de for ambition, par le courage, la franchife, la libéralité, & la confince dans la bonne & la mauvaise sortune. Mais son ingratitude cavers Henri, duc de Saxe, révolte tout le monde: ( Voy. HENRI, nº XXII) Il avoit une mémoire furprenant. & même beaucoup de (avoir, post un fiecle où la rouille de l'ignorace étoit si épaisse, que presque mcun prince Allemand ne savoit m lire, ni figner fon nom. A l'égard de la beauté du corps, elle répondoit aux agréments de son espit. Il avoit l'air noble, ouvert, nat, & tout en lui annonçoit un prisce & un homme aimable. Jamais les revenus des empereurs n'avoient été plus confidérables que fous Fréderic; il tiroit annuellementée l'Italie & de l'Allemagne 60 talens d'or, ce qui revient à 6 millions d'écus d'Aliemagne : fomme prodigieuse pour ce temps-là, où le domaine des empereurs avoit del souffert des pertes immenses. Cet fous Fréderic I que les archevêques de Mayence commencerent à presdre le titre d'Archi-chanceliers & l'empire. Fréderic eut de Béaris, fa 2e femme, cinq fils, Hari, Frederic, Conrad, Othon & Philippe Le premier, qui étoit déjà roi és

FRE 733

Romains, lui succéda à l'empire. Fréderic & Conrad furent tour-à-tour ducs de Souabe & de Franconie. Othon sur mis en possession du duché de Bourgogne, qui étoir le patrimoine de sa mere. Philippe, le dernier de tous, eut en partage quelques terres situées en Italie, & sur depuis empereur.

De tous ces princes, celui qui retracoit le mieux les vertus de son pere, étoit le jeune Fréderic, duc de Souabe. Mais sa gloire fut de peu de durée, & la mort l'attendoit aussi en Orient. Aprés avoir fait enterrer à Tarfe le corps de **Ton pere, dont il avoit séparé les** os, il marcha vers Antioche. Le Séjour de cette ville fut fatal à ses troupes; les maladies & la peste firent d'affreux ravages. De cette armée, si florissante & si nombreufe en entrant dans l'Asie, il ne resta pas plus de 9000 hommes de pied, & 5 ou 600 chevaux, avec lesquels Fréderic se rendit à Tyr. Il y fit enterrer les os de son pere avec beaucoup de magnificence, & Guillaume, archevêque de cette ville, le même qui a écrit l'Histoire des croisades, prononça son éloge funebre. Le duc de Souabe alla joindre ensuite l'armée des Chrétiens du pays, qui étoit occupée, depuis long temps, au siège de Ptolémais, entrepris par Gui de Lufignan, à qui Saladin avoit rendu la liberté, après l'avoir tenu un an prisonnier. Fréderic, à son arrivée, fit donner un affaut général; on le fit par terre & par mer avec une ardeur incroyable. Mais, au milieu des travaux de l'attaque, Fréderic, fut emporté par la maladie qui se mit dans le camp. Les Allemands, désespérés d'avoir perdu leur empereur & leur nouveau chef, retournerent dans leur pays, & abandonnerent une entreprise malheureuse.

III. FREDERIC II, petit fils de Fréderic I, & fils de l'empereur Henri VI, né en 1194, fut élu roi des Romains en 1196. Othon IV ayant été excommunié par le pape Innocent III, l'archevêque de Mayence fit élire Fréderic empereur le 13 décembre 1210, quoiqu'il n'eût alors que 16 ans; mais ce jeune prince ne fut paisible possesseur de l'empire, qu'après la mort d'Othon en 1218. Son regne commença par la diete d'Egra en 1219. Ce fut dans cette diete qu'il fit jurer aux grands feigneurs de l'empire, de ne plus rançonner ies voyageurs qui passeroient dans leur territoire, & de ne pas faire de fausse monnoie: usages barbares, que les petits princes prenoient pour des droits sacrés dans ces temps de brigandage. Après avoir mis ordre à tout en Allemigne, il passa en Italie. Milan lui ferma ses portes, comme à un petit-fils de Barberouffer & il alla se faire couronner à Rome. par le pape Honoré III, le 22 novembre 1220. Il fignala fon couronnement par des édits fanglants contre les hérétiques, & par le ferment d'aller se battre dans la Terresainte. Fréderic, né en Italie, & s'y plaisant beaucoup, ne se pressa pas de se rendre à Jérusalem. Grégoire IX, fuccesseur d'H. noré III, faché de ce retardement, l'excommunie en 1227 & 1228, & menace de le déposséder de l'empire, comme s'il lui est appartenu. Fréderic part pour la Terre-sainte & y arrive en feptembre 1228. Mélédin, fultan de Bibylone, effrayé de l'orage qui alloit fondre fur lui, conclut, l'année d'après (le 18 février 1229) une treve de dix ans avec l'empereur. Par ce traité, Mélédin remit à Fréderic Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Sidon, & les prisonniers Chrétiens. L'empereur alla ensuite à l'église du Saint-Sépulcre,

prit lui-même la couronne sur l'autel, parce qu'aucun évêque n'aureit voulu la lui donner. On n'étoit très-prévenu contre lui. Grégoire IX prit même occasion de sa treve avec un prince infidele, pour l'anathématiser. Ce pontife assemble une armée, & s'empare d'une grande partie de la Pouille. dont il investit le beau-pere de Fréderic II, Jean de Brienne. Le jeune Henri son fils, roi des Romains, fe declara aussi contre son pere, à l'instigation du pontife, qui fit répandre en même temps le bruit de sa mort. Cette nouvelle, quoique fausse, occasionnala révolte générale de la Sicile & de l'Italie. Fréderic, instruit de ces événements, repasse en Europe. A yant ramassé une armée à la hâte, il se rend maître de la Romagne, de la Marche d'Ancone, des duchés de Spolette & de Bénevent. Les soldats de la croisade papale, appelés Guelfes, portoient le figne de deux cless sur l'épaule. Les croifés de l'empereur s'appeloient Gibelins, & portoient la croix; ils furent toujours vainqueurs. Le pape s'étant en vain servi de toutes ses armes, de celle de l'excommunication & de celle de l'intrigue, se réconcilie avec l'empereur en 1230, moyennant la fomme de 130,000 marcs d'argent, & la reflititution des villes qu'il lui avoit prises. Fréderic ne sut si facile, que parce que son fils s'étoit révolté en Allemagne. Il va affembler une diete à Mayence; & craignant le fort de Louis le Débonnaire & du malheureux Henri IV, il condamne, en 1235, le rebelle à une prison perpétuelle, & fait élire, peu après, fon second fils, Conrad IV, roi des Romains. L'Allemagne pacifiée, il repaffe en Lombardie l'an 1240, triomphe des Milanois, & en fait un grand carnage. Il prend pluficurs autres villes, soumet la Sar-

daigne, répousse les sorces de Ve nife & de Genes, se rend maint du duché d'Urbin & de la Toscart, & affiége Rome. Ce fut alors, deon, qu'il fit fendre la tête en quatre, ou marquer d'un fer chaud su en croix, les prisonniers qu'il fafoit. Il alla ensuite saccager Benevent, le Mont Caffin, & les tents des Templiers. Il est certain que Frederic respectoit trop peules polse sinons ecclésiastiques. Grégoire l'A l'avoit excommunié de nouvers en 1236 : c'étoit la déclaration & guerre des pontifes de ce temps. Il avoit pris pour prétexte de cent excommunication, que les ames de ce prince avoient pillé des égliles; qu'il avoit fait juger par des cours laïques les crimes des eccléfiaftiques; & qu'il avoit blasphémé J. C. dans la diete de Francion, & l'avoit mis au nombre des impofteurs qui avoient :rompe l'univers Dans fa Leure adreffee aux prisos & aux prélats contre cet emperent. le 12 des calendes de juin, de à treizieme année de son ponifica, (1239) Gregoire s'exprime auf: " IL a dit que le monde entier work » été trompé par troisfameux in-" posteurs , Moife , Jefus-Chrift, & n Mahomet; mettant encore Jejer » Chrift, crucifié, au-deffors des " deux autres, morts dans la gloire » Il a de plus ofé dire, qu'il 2 y 8 » que des infenfés qui croientes » Dieu, créateur de tout, at P » saître d'une Vierge; qu'un hose » me ne peut être conçu que pe n l'union des deux fexes, & qu'a » ne doit croire que ce qu'on pe » montrer par la raifon naturel » On pourra prouver en temps » lieu tous fes blimhemes, & qui n a combattu la foi en pluseurs o tres manieres, tant per fes » roles que par fesactions ". La tre finit en ordonnant aux éver de la rendre publique. Os peut

### FRE

Ret que l'empereur ne demeura pas lans réponse. Il fit écrire une lettre aux cardinaux, où d'abord il établit la si meuse allégorie des deux Luminaires, pour signifier le sacerdoce & l'empire ; ce qui montre qu'il adoptoit cette ridicule comparation. Enfuite, il rend au pape injures pour injures, employant, comme lui, des figures tirées des livres facrés. " C'est (disoit-il) le grand Dragon » qui féduit I univers, l'Ante-" Christ, un autre Balaam & un » prince de ténebres ». Pour justifier fa religion, fi ouvertement atsaquée, il fait fa profession de foi fur la divinité de J. C. & le mystere de l'incarnation, & parle de Moise & de Mahomet, comme doit frire un Chrétien. Le pape n'en Laissa pas moins subsister l'excommunication; il monta en chaire pour prêcher une croisade contre Fréderic, & pour délier ses sujets du serment de fidélité. L'empereur me lui répond qu'en battant ses troupes, en punissant les révoltés, en rappelant tous les moines ses suiers qui étoient a Rome. Grégoire, toujours plus animé du defir de réduire Fréderic, ordonne sux princes Allemands d'élire un autre empereur. On lui répond, que le pontife Romain avoit, à la vérité, le droit de couronner les empereurs, mais non pas celui de les faire déposer à son gré. Grégoire voulut faire affembler un concile contre lui; mais les prélats François, Anglois & Espagnols s'étant embarqués à Genes, furent faits prisonniers par Henri, roi de Sardaigne, fils naturel de l'empereur. Le pontife en mourut de douleur au mois d'août 1241. Céleftin IV, fon fucceffeur, n'occupa le trone pontifical que 18 jours. Le fiége vaqua 19 mois. Enfin, Innocent IV ayant été élu, ce pape, l'ami de Fréderie quand il étoit car-

dinal, devint nécessairement son ennemi, dès qu'il fut fouverain pontife. C'étoit ce que Fréderie II avoit prévu', & ce qu'il devoit prévoir, parce qu'il étoit auffi jaloux des droits du trône, qu'Innocent l'étoit de ceux de l'aurel. Le pape ayant exigé qu'il rendît, avant que d'être abfous, les places qu'il avoit prifes, l'empereur voulut que l'absolution précédat la restitution. Ce fut un nouveau fujet de querelle. Après bien des négociations inutiles, Innocent le déposa dans le fameux concile de Lyon en 1245, en présence du concile, & non avec fon approbation. Un moine de l'ordre de Citeaux l'accufa dans une longue harangue, ausi plate que calomnieuse. L'empereur, disoitil, ne croit ni à Dieu, ni aux Saints. Mais d'où ce Cistercien la savoitil? Il a plusieurs épouses à la sois. Mais quelles étoient ces épouses? Et s'il vouloit parler de ses concubines, étoit-ce une raison de délier ses sujets du serment de fidélité? Il a des correspondances avec le Soudan de Babylone. Mais pourquoi le roi titulaire de Jérufalem ne pouvoit-il pas traiter avec for voisin? Et que penseroit on aujourd'hui d'un pape qui excommunieroit un roi de France, parce qu'il a un ambassadeur à la Porte? Mais de pareilles témérités ne sont plus à craindre; & les pontifes de Rome moderne sont aussi doux & aussi sages que ceux de Rome barbare étoient emportés & peu politiques. Les peuples ligués de Lombardie battiren: Fréderic; les princes ne le regarderent plus que comme un impie : pour comble de malheur, les Allemands lui opposerent, en 1246, Henri de Thuringe. qu'ils élurent empereur; puis Guillaume, comte de Hollande, en 1247. On dit, qu'étant dans la Pouille, il découvrit que son médecin, séduit

FRE par les partifans d'Innocene IV, voulut l'empoisonner, & qu'il fut obligé de prendre des Mahométans pour sa garde: mais ce fait est un oui-dire, qui n'est pas suffisamment prouvé, & qu'on peut rejeter comme une calomnie. Fréderic, toujours occupé, depuis les excommunications lancées contre lui, à faire la guerre à des sujets rebelles, à Naples, à Parme ensuite, ne retourna pas en Allemagne. Accablé de soucis & d'inquiétudes, il mourut à Fiorenzuola, dans la Pouille, le 13 décembre 1250, à 57 ans. " On accusa (dit l'abbé " Choisi ) Mainfroi , son fils natu-» rel, prince de Tarente, de l'an voir empoisonné & même étoufn fé dans son lit ». Mais cette imputation, répétée par plusieurs historiens, est vraisemblablement un de ces jugements téméraires que la mort des princes occasionne, fur-tout quand ils ont beaucoup d'amis ou d'ennemis. Sa mort fut fort édifiante; & dans son testament, il chargea Conrad, fon fils, de restituer à l'église Romaine tous les droits qu'il possédoit injustement, pourvu que, de son côté, elle en usat envers lui comme une bonne mere. Pendant sa maladie, il versa beaucoup de larmes & parut très-éloigné des sentiments impies qu'on lui avoit attribués. Frederic avoit d'excellentes qualités, obscurcies par un caractere impérieux & despotique, qui lui fit commettre de grandes fautes, & exercer des cruautés odieuses, sur-tout contre plusieurs évêques, favorables aux prétentions des papes. Il fut, de tous les empereurs, celui qui chercha le plus à établir l'empire en Italie, & qui y réussit. le moins, quoiqu'il eût une partie de ce qu'il falloit pour réussir, du courage, de l'esprir, de la générofité. Mais la prudence & l'adresse

lui manquerent souvent. Au milieu des troubles qui agiterent le regne de Fréderic, il poliça, il embellit les royaumes de Naples & de Sicile, ses pays favoris. Il décora quelques villes, & en biti plusieurs autres : il fonda des miversités; il cultiva les beaux-arts & les fit cultiver. Il composa un Traité DE arce venandi cum avibes, imprimé avec Albertus Mazeus DE falconibus, à Ausbourg, 1596, m-8º. Il fit traduire de grec en letin divers livres, en particulier ceux d'Ariftote, & il auroit plus fait encore, sans les traverses qui tronblerent sa vie & haterent pentêtre sa mort. Fréderie inftitua par son testament, héritier de l'empire & d'une partie de ses autres cars, Conrad, roi des Romains, son fils, qu'il avoit eu de sa deuxieme senme Yolande, fille de Jean de Brieve, roi de Jérusalem. Conrad lui succéda, & fut pere de Conradia, en qui finit la maison impériale de Souabe... Fréderic avoit été manie trois fois. Conftance, fille d'Alekonia roi de Castille, sa premiere femme. lui donna le prince Henri, fait roi des Romains, & mort en prifes dans la Pouille, après s'être revolté contre son pere. Il eut un autre fils, nommé Henri, d'lisbelle, fille de Jean Sans-cerre, roi d'Angleterre. Nous ne parlens pas i de ses enfants naturels, qui furent en grand nombre. De fes fils ligitimes, il n'y eut que Conrad çui fit quelque figure; &c de ses hatards, que Mainfroi, prince de Ta rente ... Fréderic laifia auffi deut filles légitimes mariées, l'une Albert landgrave de Thuringe, & l'autre au landgrave de Hesse. Mas GUERITE ne fut pas heureus avec le landgrave de Thurisge Ce prince, par l'infligation d'un de ses maîtresses, résolut de s défaire de sa femme. Ses ordres de

Mient s'exécuter dans le château de Wartbourg près d'Isenac; mais seux qui en étoient chargés, eurent tant de respect pour la vertu de cette princesse, qu'ils l'en avertirent. Elle n'eut que le temps de Se faire descendre du haut du château, pour se sauver dans un couvent à Francfort. Elle lui laissa deux fils, Frederic & Didman. En partant, elle imprima à la joue de l'aîné, avec ses dents, une marque, afin qu'il se souvint, pendant sa vie, de la disgrace de sa mere, & qu'il la vengeat dans la fuite. En effet, dans la fuite, FRE. DERIC, surnommé le Mordu, n'eut pas plutôt atteint l'âge de majorité, qu'il chassa son pere desses. états.

IV. FREDERIC III, dit le Beau, fils d'Albert I d'Autriche, fut élu empereur par quelques électeurs en 1214; mais le plus grand nombre avoit déjà donné la couronne à Louis de Baviere, ( Voyez Louis, no v.), qui le vainquit & le fit prisonnier dans la bataille décisive de Michidorff, en 1322. Dès ce jour, il n'y eut plus qu'un empereur, si cependant Fréderic en avoit été un. Il mourut le 13 janvier 1330, empoisonné par un philtre amoureux, felon les uns; rongé des vers, selon les autres. Duchat lui attribue cette devise :

A. E. I. O. V.

que Math. Tympius prétend fignifier:

Aquila Eleda Juste Omnia Vincie. L'événement fit voir qu'elle eût mieux convenu à fon rival.

V. FREDERIC IV, ou III selon quelques uns, empereur, dit le Pacifique, né en 1415, d'Ernest, duc d'Autriche, monta fur le trône impérial en 1440, à 25 ans, & fut couronné à Rome en 1452, de la main du pape Nicolas V. Par le

Tom. III.

ferment qu'il prêta à ce pontife, il promit de n'exercer dans Rome aucun acte de souverain, sans son consentement. Le couronnement de Fréderic est le dernier qui ait été fait à Rome, & fut un des moins éclatants. Fréderic appréhendoit tellement de donner des sujets d'indisposition à Nicolas V, que les Italiens dirent, qu'il avoit une ame morte dans un corps vivant. Ce pape ne le quitta pas d'un moment. Il craignoit que les Romains, mécontents du gouvernement papal, ne trouvassent les moyens de l'engager à renouveler les droits des anciens empereurs. Eléonore, fille d'Edouard, roi de Portugal, qu'il avoit demandée en mariage, se rendit à Rome, & y fut couronnée impératrice en même temps que son époux. Fréderie ne vouloit pas d'abord confommer-le mariage en Italie, de peur que l'enfant qui en naîtroit n'eût les mœurs Italiennes. Il fallut qu'Aifonje, aïeul de sa semme, roi d'Arragon & de Naples, l'y engageat. Le gendre, prince foible & fuperstitieux, n'y confentit, quaprès avoir eu grand foin de faire écarter toutes les apparences d'enchantements; car c'étoit la folie de ce fiecle, & en particulier celle de Fréderic, d'attribuer tout à la magie. De Rome, ce prince se rendit à Naples, pour voir Alfonje qu'il aimoit beaucoup. Ses courtisans trouvant mauvais qu'un empereur f.t une visite à un roi, il leur répondit : « Vous avez raifon : un » Empereur ne doit pas aller voir un » Roi; mais Frederic doit aller » chez Alfonse »... L'empereur, de retour en Allemagne, s'abandonna à son indolence, & cette indolence produifit des guerres civiles. Les électeurs, affemblés à Francfort, le fommerent de s'appliquer aux affaires de l'état, de rétablir la paix Aaa

publique, de faire administrer la justice & de punir le crime. On le menaça d'é'ire un roi des Romains, tui auroit le gouvernement del'empire. Ces menaces furent inutiles. La Hongrie se donna, en 1458, à Matthias, fils d'Huniade, son défenfeur. Fréderic se contenta de lui refuser la couronne de St Etienne, tru'il avoit entre les mains : refus qui produifit une guerre fanglante. Matthias envahit l'Autriche, prend Vienne, en chasse l'empereur, qui, avec une suite de quatre vingts personnes, se met à se promener de couvent en couvent, en attendant que son vainqueur fut mort. A cette indolence fatale, il joignoit une avarice fordide, au point qu'il refusa un précepteur & un gouverneur à son fils Maximilien; qu'il l'abandonna à lui-même pour s'épargner les frais de leurs honoraires; & qu'il lui fit manquer fon mariage avec Anne de Bretagne, que ce jeune prince ne put venir effectuer en personne, manquant de tout pour paroître avec dignité. Cette même avarice fut en partie caufe qu'il n'entreprit aucune guerre, à cause des dépenses qu'elle entraîne. Il répétoit sans cesse ces paroles, qui doivent être dans le cœur d'un philosophe, mais non dans celui d'un monarque : L'oubli des biens qu'on ne peut recouvrer, est la félicité suprême. Il se conduisit suivant ces principes; il finit la guerre par un traité de paix honteux, en 1487. Pendant un regne de 50 ans, il discourut beaucoup & agit peu : ce qui faisoit dire à Antoine Campanus, en parlant d'une croisade projetée contre les Turcs: Si l'Empereur se battoit aussi fort qu'il éternue, nous vaincrions nos ennemis. Ce prince mourut le 7 septembre 1493, à 78 ans, au milieu des douleurs de l'amputation d'une jambe où la gangrene s'étoit mise.

À avoit institué, en 1468, l'ords de chevalerie de St-Georges, qui de puis a été supprimé. Il disoit que fes bienfaits avoient fon vent renda fes meilleurs amis infideles. Un archevêque de Treves le fatigant à force de requêtes : Si vous ne monvez, lui dit-il, la fin de vos densedes, je trouverai le commencement de mes refus. On rapporte encore de lui cette anecdote, qu'on a mise depuis sur le compte de Charles-Quint & de quelques aucres prisces. Un pauvre demandoit l'aumône à la porte du palais, & crioit : Je fais frere de l'Empereur. - Commentes tu mon frere, lui demanda ce prince? - En Adam, lui répondit le pattvre. Alors Fréderic lui fit donner une très-petite piece de mosnoie. Le mendiant s'en plaigait, Si tous tes freres, lui dit l'empeteut, t'en donnoient autant, tu ferois plus riche que moi. C'est au commencement du regne de cet empereur, en 1440, qu'on place l'invention de l'Imprimerie : ( Voyez FUSTH ). Il eut d'Eléonore, Maximilien, depuis empereur; & Onnegonde, mariée au duc de Beviere.

# [Rois de Danemarck]

VI. FREDERIC Ier, dit le Patifique, roi de Danemarck en 1523, 
après l'expulsion du barbare Christiern, se maintint sur le trône par
une sage politiqué & par les armes.
Il sit alliance avec Gustave I, qui
s'étoit fait reconnoître roi de Suede, & se ligua avec les villes Anféatiques. Après avoir pris Copenhague, capitale de Danemarck, il
gagna la noblesse par ses libéralités,
& la nation, en introduisant le Lathéranisme dans ses états, l'an 1526.
Il mourut en 1523.

VII. FREDÉRÍC II, roi de Danemarck, fils & succeffeur de Christiern III, augmenta ses états de la FRE 739 FREDERIC, roi de Naples,

favorise de Diethmarsie, en 1559, favorisa l'académie de Copenhague, sit sleurir les lettres, aima les savants, & protégea Tyco-Brahé. Son regne ne sut troublé que par une guerre passagere avec la Suede; elle sut heureusement terminée en 1570. Il mourur le pavril 1588, dans sa 54° année.

VII. FREDERIC III, d'abord archevêque de Breme, ensuite roi de Danemarck en 1648, après la mort de Christiern IV son pere; perdit pluficurs places, que Charles-Gustave, roi de Suede, lui enleva. Il mourut le 9 février 1670, à 61 ans, après avoir obtenu que la couronne, auparavant élective, Yeroit héréditaire dans sa maison. La noblesse, qui traitoit les autres ordres avec durete, perdit en même remps une partie de fes privileges. Le célebre Lowendal, maréchal de France, descendoit de ce roi par une branche bâtarde.

IX. FREDERIC IV, roi de Danemarck, fils de Christiern V, monta fur le trone de fon pere en 1699. 11 Se ligua avec le czar Pierre & le roi de Pologne, contre Charles XII, qui le contraignit à faire la paix. Après une guerre fort désavantageuse, le roi de Suede ayant été réduit à se retirer en Turquie par le Czar, Fréderic se dédommagea de Jes pertos & lui enleva plusieurs places. Il mourut en 1730, à 59 Ens ... FREDERIC V, fon peritfils, monta, en 1746, fur le trône, qu'il occupa jusqu'en 1766. Il dit en mourant au roi régnant Chrisziern VII, qui alloit prendre les renes de l'état : C'est une grande confolation pour moi, mon fils, à mon Aernier moment, de n'avoir jamais offensé personne, & de n'avoir pas une goutte de sang sur les mains. Paroles qu'il seroit à souhaiter que pussent dire tous les souverains en déposant le fcepue!

FREDERIC, roi de Naplés, Voyez Louis XII, nº XVII... &c GONSALVE, à la fin.

[POLOGNE & \* SAXE].

X. FREDERIC - AUGUSTE I .. roi de Pologne, naquit à Dresde en 1670, de Jean-Georges III, électeur de Saxe. Il eut cet électorat après la mort de Jean-Georges IV son frere, en 1694. Il fit ses premieres campagnes contre les François en 1689, sur les bords du Rhin, & y donna des marques de valeur. Choisi, en 1695, pour commander l'armée Chrétienne contre les Turcs, il soutint sa réputation de bravoure, & gagna fur eux la bataille d'Oltach en 1696. Ayant embraffé la religion Catholique l'année suivante, il fut élu roi de Pologne le 27 juin, & couronné à Cracoviele 15 septembre. Il avoit acheté la moitié des suffrages de la noblesse Polonoise, & forcé l'autre par l'approche d'une armée Saxonne, qu'il ne tarda pas d'employer contre Charles XII. Il fe jeta d'abord sur la Livonie : il y remporta quelques avantages fur les Suedois; mais ils furent suivis de plufieurs échecs. Il fut obligé de lever le siège de Riga, perdit la bataille de Cliffow & celle de Frawstadt; & après une guerre où il avoit été aussi malheureux que brave, il figna la paix en 1706. Par ce traité, il fut dépouillé de la couronne de Pologne, que Charles XII avoit fait donner à Staniflas Leczinski en 1704. Après la bataille de Pultava, Fréderic-Auguste remonta fur le trône, & s'y foutint avec honneur jusqu'à sa mort, arrivée le 1er février 1733, à 63 ans. Ce monarque avoit une force de corps incroyable; mais il étoit plus connu encore par sa bravou-

\* Voy. ci-après, p. 749. A a a ij

re, & fur-tout par sa grandeur d'ame dans la honne & la mauvaite fortune. Sa cour étoit la plus brillante de l'Europe, après celle de Louis XIV. Auguste l'imita dans l'amour des plaisirs, ainsi que dans celui des arts. Il fignala fon regne par un nouveau Code, par l'écection de différentes chaires académiques, par la fondation d'un gymnase pour la noblesse à Dresde, & par d'autres établissements qui l'ont immortalisé dans le cœur de ses sujets. On rapporte de lui différentes réponfes qui prouvent les vertus. Le primat du royaume étant mort en 1722, le roi disposa de cette place en faveur de l'evêque de Warmie, en lui difant : Je juis persuade que vous aurez soin de la Paaric, & je ne veux pas que vous saffier rien pour moi, qui foit injuste & contre les lois. Les Protestants étoient perfécutés par les Catholiques; il donna ordre au primat & au fénateur de faire cesser les vexations, difant qu'il étoit établi de Dieu pour protéger Jes Jujets, sans aucune acception, & pour les maintenir dans leurs privileges conformément aux lois de son Royaume. Ayzut été obligé de voyager en hiver quelque temps avant sa mort, on lui représenta le péril auquel il s'exposoit, avec une fanté chancelante, dans la saison la plus rude de l'annie; il répondit : Je vois sout le danger que je cours; mais je dois plus à mes Peuples qu'à moimême. Ce prince avoit parcouru, dans sa jeunesse, toutes les cours de l'Europe, & avoit rapporté, de ses voyages, beaucoup de connoissances, de politesse, d'affabilité. Il fut clément envers ses ennemis, lors même qu'il auroit pu se venger. Il aima la paix, & tous ses soins tendoient à en faire goûter les douceurs à ses sujets. Les Saxons le regardoient comme leur pere, &

se prince les chérissoit comme ensants. Les Polonois le respetoient; mais l'esprit républica qui les anime, & la crainte pétuelle où les tient la conservation de leur liberté, les empêth rent de sui accorder toute leur co siance. Ce prince laissa de Carissa Everhardine de Brandebourg. Bareit, un fils unique qui sui succéta (Voy. l'article suivant). Son éposfe, morte en 1727, n'ayant pa voulu renoncer à la religion Protessante, ne put être couronné reine de Pologne.

XI. FREDERIC - AUGUSTE II roi de Pologne, fils du precedent, naquit en 1696, & parvint au tros en 1734. Les dernieres années de son regne furent très malheuren ses. En 1756, le roi de Prusses en para de la Saxe, qu'il garda jusqu'i la paix conclue à Hubersbourg 15 février 1763. Fréderic - August mourut le 5 octobre fuivant, à6 ans. C'étoit un prince plein d bonté & de générofité; mais qu ayant des voisins puissants, négli gea trop le foin de preparer d bonne heure les moyens de les refifier. Il eut de Marie Josephine fille de l'empereur Jojeph, plufent enfants, parmi lesquels on diffir gue Frederic Chrétien I écpoid, pris ce électoral de Saxe; Marie Ami lie, mariée à D. Carlos, roi d Naples, & ensuite roi d'Espa gne; & Marie - Josephe, dauph ne de France & mere de Loci XVI.

FREDERIC de Holstein, Voja Adolphe-Fréderic.

XII. FREDERIC, prince of HESSE CASSEL, épousa, le 4 avri 1715, Utrique-Eléonore, sœur d Charles XII, roi de Suede. Cem princesse, après la mort funcsite di conquérant son frere, succèda a l couronne, le 3 sévrier 1719. El bdiqua l'année suivante en saveur de Fréderic, qui sut élu roi de Suede le 4 avril 1720. Il sit la guerre aux Russes, qui battirent ses troupes en plusieurs rencontres; & mourut en 1751, à 75 ans, sans possérité.

#### [Brandebourg & PRUSSE].

XIII. FREDERIC GUILLAUME le Grand, électeur de Brandebourg, né à Cologne sur la Sprée en 1620, fit la guerre aux Polonois avec avantage. Elle finit par le traité de Braunsberg en 1657. Dans la guerre de 1674, contre Louis XIV, il s'unit avec le roi d'Espagne & les Hollandois, Il marcha dans l'Alface avec son armée; mais il fut bientôt contraint de la retirer, pour s'oppofer aux Suédois, qui s'étoient emparés des meilleures places du Brandebourg. Fréderic les mit en fuite, fit une descente dans l'île de Rugen, prit Ferschantz, Stralfund, Grispwalde, & fit une paix avantageuse, fruit de ses victoires. Il fit .creuser un canal pour joindre la Sprée à l'Oder, & mourut en 1688, à 68 ans, avec cette indifférence héroïque qu'il avoit eue dans les champs de bataille. L'illustre auteur des Mémoires de Brandebourg en fait ce portrait, ou, pour mieux dire, ce panagyrique: « Frén deric-Guillaume avoit toutes les » qualités qui font les grands » hommes; magnanime, débon-» naire, généreux, humáin... Il » devint le restaurateur & le dé-» fenseur de sa patrie, le fonda-» teur de la puissance du Brandebourg, l'arbitre de ses égaux... » Avec peu de moyens, il fit de » grandes choses, se tint lui seul » lieu de ministre & de général, » & rendit floriffant un état qu'il » avoit trouvé enseveli sous ses » ruines». On peut voir le paralkele que le même écrivain en fait avec Louis XIV. C'est un chefd'œuvre de force & de finesse. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de l'orner de ce morceau.

XIV. FREDERIC Ier, électeur de Brandebourg, fils du précédent, naquit à Konisberg, en 1657. Le titre de Roi tentoit son ambition: il fit négocier, en 1700, auprès de Léopold, pour l'érection du duché de Pruffe en royaume. L'empereur avoit refusé, en. 1695, de reconnoître la Prusse pour un duché séculier; mais, en 1700, Fréderic lui avant promis du fecours contre la France, il ne fit aucune difficulté de le reconnoître pour un royaume. L'Angletetre & la Hollande furent gagnées par le même motif. Les différents entre la Suede & le roi de Pologne, affurerent le consentement de ces deux couronnes, qui avoient un intérêt égal à ménager Fréderic; enfin, à la paix d'Utrecht, il fut généralement reconnu pour roi. On lui confirma, en même temps, la possession de la ville de Gueldres, & de quelques autres de ce duché, dont il s'étoit emparé en 1703. Il augmenta encore ses états du comté de Tecklenbourg, de la principauté de Neufchâtel & de Valengin. Il mourue en 1713, à 60 ans. Ce prince étoit magnifique & généreux; mais c'étoit aux dépens de ses sujets : il fouloit les pauvres pour engraisser les riches. Sa cour étoit superbe. ses ambassades magnifiques, ses batiments somptueux, ses sêtes brillantes. Il fonda l'université de Hall, la société royale de Berlin. & l'académie des Nobles. Il dépensoit ordinairement, sans choix, l'argent de ses peuples. Il donna un fief de 40 mille écus à un chasseur, qui lui fit tirer un cerf de haute ramure; enfin, pour nous fervir de l'expression de son petit-

Aaa iij

742 fils, " il étoit grand dans les peti-» tes choses, & petit dans les gran-» des ». Ce prince avoit eu trois femmes. Du premier mariage, avec Elizabeth - Henriette, fille du landgrave de Hesse, naquit une fille, mariée au prince héréditaire de Heffe, depuis roi de Suede. Il eut de sa seconde semme, Fréderic - Guillaume, qui lui faccéda: cette seconde épouse étoit Sophie-Charlotte, fille du duc de Hanovre, & sœur de Georges, qui depuis devint roi d'Angleterre. C'étoit une princesse qui avoit tous les charmes de son sexe, & tout ce que l'étude peut ajouter à un esprit naturellement vif & folide. Elle mourus en 1705. Fréderic I répudia sa troi-

sieme femme. XV. FREDERIC-GUILLAUME Ier. roi de Prusse, né à Berlin le 15 20ût 1688, commença à régner en 1713, sous les auspices favorables de la paix. Toute son attention se tourna d'abord sur l'intézieur du gouvernement. Il rétablit l'ordre dans les finances, la police, la justice, le militaire. De cent chambellans qu'avoit eus son pere, il n'en retint que 12. Il réduisit sa propre dépense à une somme modique, difant qu'un Prince doit être économe du sanz & du bien de ses sujets. La bonne administration de ses finances fit que, dès la premiere année de son regne, il entretint 50,000 hommes fous les armes. fans qu'aucune puissance lui payât des subsides. La France & l'Espagne avoient enfin reconnu sa royauté, & la souveraineté de la principauté de Neufchatel. On lui avoit garanti le pays de Gueldres & de Keffel, en forme de dédommagement de la principauté d'Orange, à laquelle il renonça pour lui & pour ses descendants. Le Nord étoit en feu par les querelles de Charles XII. Fréderic ne FRE

voulut pas s'en mêler, & tandit que ce héros - foldat perdoit ses plus riches provinces, Fréderic 20quéroit la baronnie de Limbourg. Il fut enfin obligé de prendre part à cette guerre, & de se déclarer coatre le roi de Suede, dont les procédés & les hostilisés l'avoient d'autant plus irrité, qu'il ne vonloit pas les réparer. Fréderic, force de se désendre, ne put s'empêcher de s'écrier : Ah! faur-il qu'un Roi, que j'estime, me contraigne à deseur fon ennemi? Ses armes curent un heureux succès: il chassa les Suédois de Stralfund en 1715, & revint vainqueur à Berlin, mais fans vouloir permettre qu'on lui èlevat un arc de triomphe. En méprisant les dehots de la royauté, il n'en étoit que plus attaché à en remplir les véritables devoirs. Il abolit, en 1717, tous les fiefs dans les états, & les rendit allodiaux. L'année suivante, il borna la durée des procès criminels à trois mois. Il repeupla la Prusse & la Lithuanie, que la peste avoit dévassées. Il fit venir des colonies de la Suiffe, de la Souabe & du Palatinat, & les y établit à grands frais. Beaucoup d'étrangers furent appelés dans ses états. Ceux qui établissoient des manusactures dans les villes, & ceux qui y faifoient cosnoître des arts nouveaux, étoient excités par des bénéfices, des privileges & des récompenses. Il parcouroit annuellement toutes les provinces, & par-tout il encourageoit l'industrie & faisoit naitre l'abondance. Dès l'an 1718, son armée montoit à près de 60 mille hommes, qu'il diffribua dans toutes ses provinces; de sorte que l'argent qu'elles payoient à l'état, leur revenois sans cesse par le moyen des troupes. Les dearées hausserent de prix; & les laines qu'on vendoit aux étrangers, &

FRE

qu'on rachetoit après qu'ils les avoient travaillées, ne sortirent **plus du pays. Toute l'armée fut ha**billée de nouf réguliérement tous les ans. Fréderic avoit établi sa réfidence à Potzdam, maison de plai-Sance, dont il fit une belle & grande ville où fleurirent tous les arts. On y fabriqua bientôt des velours aussi beaux que ceux de Genes. Le roi de Prusse fonda, dans cette ville, un grand Hôpital, où font entretenus annuellement 2500 enfants de soldats, qui peuvent apprendre les professions auxquelles leur génie les détermine. Il établit de même an Hôpital de filles, qui sont formées aux ouvrages propres à leur fexe. Il augmenta, la même année (1722), le corps des cadets, où 300 jeunes gentils-hommes apprennent l'art de la guerre. Tandis que Fréderie faisoit fleuzir ses états au-dedans, il les soutenoit audehors.' Il figna, en 1727, le traité de Wusterhausen avec l'empereur: il confistoit dans des garanties réciproques. A peine ce traité fut-il conclu, qu'il faillit s'allumer une guerre en Allemagne, entre les rois de Prusse & d'Angleterre. Il s'agiffoit de deux petits prés, fitués aux confins de la vieille Marche & du duché de Zell, & de guelques paysans Hanovriens que des officiers Prussiens avoient enrôlés. Cerre querelle fut pacifiée dans le congrès de Brunswick. L'année 1730 est remarquable par les brouilleries de Fréderic avec son fils. Faché de voir dans ce jeune prince du goût pour la poësie, la musique. les beaux-arts, & craignant que ce goût s'opposit aux connoissances nécessaires pour l'administrazion, il le traitoit très durement. Le prince royal résolut d'échapper à ces mauvais traitements par la fuite. Le projet fut découvert, le jeune prince arrêté. Son pere

l'envoya prisonnier à Custrin sur l'Oder, & ne le relacha qu'après les prieres réitérées de l'empereur. & du roi d'Angleterre. Kar, jeune officier qui devoit être un de ses compagnons de voyage, fut exécuté sur un échasaud dressé sous la croifée du prince royal, que le roi, son pere, força d'assister à ce fpectacle. Le mariage du prince avec la princesse de Brunswick-Wolfembutel (en 1733) n'écarta pas tous les nuages entre le pere & le fils, qui avoit été comme forcé par lul à cet hymen; mais il ramena la paix dans la famille royale. Vers la fin de 1734 Fréderic-Guillaume passa une convention avec la France, dont il obtint la garantie du duché de Berg. Il se contenta d'autant plus facilement du partage qu'on lui fit, que la foiblesse de fa fanté lui annonçoit une mort prochaine, Elle arriva le 31 mai 1740, à 52 ans. & il la recut avec la fermeté d'un philosophe & la résignation d'un Chrétien. Il ordonna ses funerailles avec autant de fangfroid qu'il preferivoit la marche de ses régiments. Ce prince avoit épousé en 1705 Sophie-Dorothée. fille de Georges d'Hanovre, depuis roi d'Angleterre. De ce mariage naquit Fréderic IF, qui lui succéda; les trois princes Auguste-Guillaume, Fréderic - Henri - Louis , & Auguste-Ferdinand; & fix princesses, dont l'une (Ulrique) a monté sur le trônede Suede..... La politique de Fréderie [dit son illustre fils ] fut toujours inséparable de la justice. Moins occupé à étendre ses états qu'à les bien gouverner, circonfpect dans ses engagements, vrai dans ses promesses, austere dans ses mœurs, rigoureux fur celles des autres, scrupuleux observateur de la discipline militaire, gouvernant fon état par les mêmes lois que fon

FRE armée, il présumoit si bien de l'humanité, qu'il auroit voulu que fes sujets sussent aussi stongues que lui. Il n'aimoit ni les favants, ni les poëtes. Ayant apperçu, au retour d'un voyage, des caracteres tracés au-dessus de la porte de son palais; il demanda à ses courtisans ce que c'étoit. On le lui explique : on lui dit que c'étoient des vers latins, composés par Wachter, résidant à Berlin. Le roi courroucé, l'envoie chercher sur le champ, & lui ordonne de fortir, sans délai. de la ville & de ses états. Il exila le célebre Wolf, fit un très-mauvais accueil au jeune Baratier, qui lui fut présenté comme un prodige d'érudition : (Voyez BARATIER.) Le prince royal étoit obligé, du vivant de son pere, de se cacher pour étudier & pour s'entretenir avec quelques savants. On publia la VIE de Fréderic II, en 2 vol. in - 12, 1741. C'est un ouvrage très-médiocre, fait en partie sur les Gazettes. Voltaire parle de ce prince dans ses Mémoires Secrets; mais le portrait qu'il en fait est une caricature. Il étoit dur, mais non brutal jusqu'à lever la canne fur une femme. Le trésor considérable qu'il laissa, fut le fruit de son esprit d'ordre & d'économie, & non celui d'une fordide avarice.

XVI. FRÉDERIC II, fils du précédent, né le 24 janvier 1712, monta sur le trône de Prusse le 31 mai 1740. A peine avoit-il commencé de régner, qu'il eut l'occasion de développer ses talents militaires, & de faire fervir à des conquêtes, des troupes que son pere sembloit n'avoit formées que pour la parade. Charles VI, empereur d'Allemagne, mourut lé 20 ccobre 1740. Il ne laissoit qu'une fille unique, Marie Thèrese, archiduchesse d'Autriche, & reine de Mongrie, dont le riche héritage

fut envié par beaucoup de princes. Fréderic croyant pouvoir en reclamer une petite portion, fit valoir d'anciennes prétentions fur la Silésie, & entra à main armée dans cette province, un mois après la mort de l'empereur. Le comte de Neuperg, chargé par la reine de Hongrie de la défendre, fut battu par les Prussiens à Molwitz. Fréderic, après s'être emparé de plufieurs places, se rendit maître de la Basse-Silésie, qui se soumit en novembre 1741. L'année suivante, il s'avança dans la Moravie, prit quelques places, & remporta une victoire confidérable le 17 mai à Czaslaw. Le maréchal de Broglio, qui avoit été envoyé par la France pour favoriser les prétentions de l'électeur de Baviere à l'empire, & celles du roi de Prusse sur la Silésie, eut à Sahai un avantage confidérable; mais il ne put pasea profiter; il fut abandonné par les troupes Prushennes. Frédric avoit fait sa paix avec la reine de Hongrie: & par les préliminaires du traité, signé le 11 juin à Breslau, il restoit en possession de la Silése & du comté de Glatz. De nouveaux intérêts le lierent encore avec le France qu'il avoit abandonnée. Au printemps de ll'année 1744, il se déclara une seconde fois contre Marie - Thérese, & s'avança ca Bohême avec cent mille hommes. tandis que les troupes Autrichiennes étoient occupées en Alface, La véritable raison de cette infraction au traité de Breslau, étoit que Fréderic craignoit que ce traité. fait les armes à la main, ne fat rompu par la force des armes. II falloit un prétexte pour la colorers Fréderic en trouva un dans l'élection de Charles VII. Ce prince avoit été élu empereur légitimement. La reine de Hongrie refusoit de le reconnoître pour chef de l'empira-

Le roi de Prusse, comme électeur de Brandebourg, se crut chargé de venger le corps Germanique qui lui avoit donné le trône impérial. Il alla mettre le siège devant Prague, la prit, & fit seize mille prisonniers de guerre. Il fut cependant obligé d'abandonner bientôt cette place; mais le 4 juin 1745, il remporta à Friedberg une victoire fignalée sur le prince Charles de Lorraine, qui perdit près d'onze mille hommes, dont quatre mille morts & sept mille prisonniers. Fréderic, en mandant à Louis XV la nouvelle de cette heureuse journée, lui marquoit : J'ai acquitté à Friedberg la lettre de change que vous avez tirée sur moi à Fontenoi. Ses fuccès produifirent un nouveau traité, conclu à Dresde le 25 décembre, par lequel la cour de Vienne lui cédoit la haute & la baffe Silésie, à l'exception de quelques districts, & tout le comté de Glatz, à condition que Fréderic reconnoîtroit François I de Lorraine en qualité d'empereur. Cette paix fut troublée en 1755, par la guerre que se firent les Anglois & les François sur les limites de l'Acadie. L'Angleterre s'allia avec la Prusse, & la France avec l'Aueriche. Fréderie avoit eu des raisons de soupçonner qu'il se tramoit contre lui des projets hostiles entre la maison d'Autriche, l'électeur de Saxe & la Russie. Quelque secrétement que le traité eût été conclu, le roi de Prusse en eut connoissance; & crouvant plus fûr de prévenir fes ennemis que d'attendre leurs coups, il pénétra dans la Saxe avec une armée nombreuse, au moment qu'on s'y attendoit le moins. On se récria contre cette invasion, qu'il avoit tâché de justifier par un mémoire dont la substance étoit : « Tous ceux qui n fe liguent avec les puissances

" què je combats, font mes enne-» mis. Le roi de Pologne, électeur » de Saxe, a conclu un traité " défenfif avec Marie-Thérese; il » est donc mon ennemi, & je lui » déclare que je marche contre » lui ». Ces raisons ne parurent pas décifives aux états de l'empire, qui lui déclarerent la guerre comme à un perturbateur de la tranquislité publique. En 1757, il vit réunir contre lui la Russie, l'empire d'Allemagne, la maison d'Autriche, la Saxe, la Suede & la France. Les troupes de cette derniere puifsance prirent les états de Fréderie depuis la ville de Gueldres jusqu'à Minden sur le Veser. L'armée de l'impératrice de Russie s'empara de toute la Prusse, tandis que les troupes de l'empereur pénétroient dans la basse Silésie. Fréderic, battu d'abord par les Russes, battit les Autrichiens, & en fut battu à son tour dans la Bohême, le 18 juin 1757. (Voyer MARIE-THÉRESE.) Mais il réparatout à Rosbac, sur les frontieres de Saxe, le 5 novembre de la même année. Il attendit, dans ce poste avantageux, les François & les Autrichiens, qui, frappés d'une terreur foudaine, s'enfuirent presque à la premiere décharge. La discipline & l'exercice militaires que Fréderic avoit établis avec l'attention la plus févere, furent la véritable cause de cette victoire. L'exercice Prussien s'étoit fortifié sous un prince qui étoit toujours à la tête de ses troupes. On avoit voulu l'imiter en France comme dans d'autres états. Enfuite on avoit changé plusieurs évolutions à cet exercice. Le soldat François, incertain fur les manœuvres, n'ayant plus son ancienne maniere de combattre, mal affermi dans la nouvelle, ne put tenir contre des foldats disciplinés de longue-main, dans lesquels il crut

voir ses maitres. Fréderic mit lecomble à la gloire acquise à Rosbac. en remportant, au bout d'un mois, une victoire plus signalée & plus disputée sur l'armée d'Autriche. auprès de Breslau. Il reprit cente wille , fit quinze mille prisonniers , & le refte de la Silésie rentra sous Les lois. Enfin il remporta tant d'avantages, & répara avec tant d'habileté & de promptitude ses défaites, qu'il rendit inutiles les efforts des puissances réunies. Par le traité de paix, figné le 15 févr. 1763, l'Autriche confirma au roi de Prusse la cession de la Silésie. & Fréder, promit son suffrage à l'archiduc Joseph, fils aîné de l'empereur, qui devoit bientôt être élu roi des Romains. La Prusse & l'Autriche vécurent en bonne intelligence, au point qu'elles s'unirent, en 1772, pour partager une partie de la Pologne. Fréderic obtint pour sa portion la Prusse Polonoise & une partie de la grande Pologne, endeçà de la riviere de Netze. Mais la mort du duc de Baviere (en décembre 1747) qui ne laissoit point d'enfants, mit entre Fréderie & Joseph une mélintelligence passagere. L'empereur réclamoit une partie de la succession. Le roi de Prusse craignant l'agrandissement du chef de l'empire, arma contre Ini. Cette petite guerre, où les zermées se tintent presque toujours sur la désensive, finit bientôt par le traité de Teschen, signé le 13 mai 1779. Enfin Fréderic conclut en 1785, en faveur du repos public en Allemagne, une alliance remarquable avec plusieurs électeurs & princes de l'Empire. Ayant zinfi terminé tous les différents qui pouvoient l'inquiéter, affermi ses conquêtes & agrandi ses états, il ne s'occupa plus qu'à y faire fleuris la justice, le commerce, les arts. Dans les six dernieres années de sa

vie, sa biensaisance vint au secont de tous les infortunés; il employa, tous les ans, la neuvierne partie de son reveau à réparer des malheurs, ou à faire des établiffements utiles. Enfin il étoit adoré de ses suers. lorfqu'une complication de maux l'enleva à la Pruffe le 17 août 1786, dans la 75° année de fon âge. Il avoit souvent affronté la mort es héros; il la vit approcher es philosophe, & se soumit à ses coups avec une réfignation que la feule philosophie, séparée de la religion, ne donne pas toujours. Fréderie ayant long - temps vecs dans la disgrace, (Voyez l'article précédent) reçut des leçons de l'adversité qui lui inspirerent les principes d'un stoicisme inébraslable. Il profita de son loifir soccé pour cultiver les sciences & les beaux-arts; & lorsqu'il fut sur le trône, les belles - lettres furent pour lui un des délaffements les plus agréables des fatigues qu'il s'impola. On a imprimé ses Œuvres en 4 vol. in-12. Les deux premiers renferment les Poefies, & les deux derniers, les Mémoires de Brandebourg. Les Odes qui ouvrent fon Recueil, en forment la partie la plus négligée. Les Epitres, (fil'os fait abstraction de celles qui favorisent les principes des nouveaux philosophes), ont beaucoup plus de mérite; & quoique l'auteur emprunte des vers de Bui'eau, de Rousseau, de Gresset. & sur-tom de Voltaire, il y a des choses de lui bien penfées & bien rendues. On ne s'attend pas qu'un monarque du Nord, né dans un pays où l'on ne parle guere que l'Allemand, at cette douceur & cette moliese que n'ont pas toujours les acadé miciens de Paris. C'est beaucom qu'au milieu des, foucis du gouvernement des états & du comme dement des armées, il ait pu écris

FRE 747

des morceaux dont quelques uns feroient honneur à un bon poête. Mais c'est sur tout dans son Poëme Sur l'Art de la Guerre, qu'il faut chercher principalement fon génie. On voit qu'il possede à sond sa matiere, & que s'il ne l'orne pas toujours, il la rend intéressante, & par les exemples qu'il cite, & par les leçons qu'il donne. Ses Mémoires de Brandebourg sont remarquables par la vérité des faits, par le coloris des portraits, par la justesse des réslexions, par la force & le nerf du ftyle. On peut faire, à quelques égards, le même éloge de l'Anti-Machiavel, imprimé séparément in - 8°. Cette réfutation d'un écrivain dangereux est pleine d'esprit, & sur-tout de sentiments de justice & d'humanité. Elle auroit fait encore plus, d'honneur au roi de Prusse, si les maineureuses circonstances de la guerro ne l'avoient forcé quelquefois à démensir des principes établis avec tant de solidité & d'éloquence. Nous mettrons encore au nombre de fes Ouvrages le Code qui porte son nom. Ce livre, imprimé en 2 vol. in-12, est un corps de droit, fondé fur la raison & sur la constitution des'états pour lesquels il a été fait. Fréderic, en prenant ce que le droit Romain a de bon, l'a disposé dans nn ordre naturel; a retranché les lois étrangeres, abrégé les procédures, enlevé des prétextes à la chicane, & a établi pour ses sujets un droit certain & universel. Après avoir peint dans le roi de Pruffe tout ce qui a éclaté aux yeux du public, il doit être permis d'entrer dans quelques détails particuliers, que sa réputation & la curiosité universelle justifient. Il étoit d'une taille au - dessous de la moyenne. Son regard annonçoit de la pénétration & de l'esprit. Il avoit des yeux bleux & tres-vifs, quoiqu'il

fut myope. Ses traits, qui étoient agréables dans sa jeunesse, acquéroient un degré fingulier d'expresfion & de vivacité lorfqu'il parloit. Sa figure avoit un peu changé avec l'âge; & fon corps ayant effuyé les affauts de la goutte, les travaux des camps, les études du cabinet, il n'est pas étonnant que sur le retour de l'âge il fût courbé, & que sa tête penchât constamment d'un côté. Peu de voix étoient auffi agréables & aussi sonores dans la conversation que la sienne : il parloit beaucoup & facilement. Ceux qui l'écoutoient, regrettoient qu'il ne parlat pas davantage. Ayant beaucoup étudié les livres & les hommes, ses observations étoient presque toujours justes & fouvent brillantes. Lorfque Voltaire se sut sixé en Prusse, le monarque & le poëte avoient chaque soir un entretien secret. La politique, la religion, les arts, les lettres, les progrès de l'esprit humain en étoient l'objet tour-àtour. Peuples, rois, ministres, femmes en faveur, généraux d'armées, philosophes, poëtes, orateurs, tout étoit jugé dans ces conversations particulieres. Les arrêts prononcés à ce tribunal étoient confignés dans un mémorial qui fera long-temps un fecret pour le public avide & curieux. Comme Voltaire, Fréderic avoit la répartie vive & prompte. On rapporte de lui plusieurs réponses pleines de fens & de sel. Une princesse lui présenta deux sujets; l'un étoit un jeune homme sage, & dont les talents pouvoient faire la fortune; l'autre, un homme mûr, excellent pour le conseil. Le premier n'a pas besoin de moi . répondit-il , & je n'ai pas besoin du second. Un de ses fecrétaires, aussi âgé que lui, fut frappé d'apoplexie en présence de Fréderic, alors attaqué de la maladie

Aui l'a emporté; Voilà, dit tran-Quillement ce prince, roild mon Précurseur. Le prince royal, actuel-Iement roi, s'empressa, au retour de ses revues, d'aller présenter à Son oncle des notes fur tout ce qu'il avoit vu. Il baifa les mains de Frederic, qui lui dit avec attendrifsement : Je vous fais bien attendre; mais je souhaite que vous fassiez autant attendre votre successeur. Puis regardant le prince avec plus d'intérêt encore, il ajouta : Vous ne serez jamais mon matere; mais, dans peu, vous serez mon égal. Son médecin lui ayant témoigné le regret de voir que son art eut fi peu de ressources Contre les maux; C'est moi qui ai son, dit le monarque, & non la médecine; mon corps est use, il saut que je finisse, & je ne me plains ni de vous, ni d'elle. Ses habillements, qu'il varioi: peu, étoient fort fimples : il s'habilloit le matin en fe levant ; & cette toilette précipitée. qui ne prenoit que peu de minutes, lui servoit pour le reste du jour. Tous ses moments, depuis cinq heures du matin jusqu'à dix heures du foir, étoient réguliérement & uniformement remplis par les affaires, les belies-lettres & les arts. Son premier soin étoit de lire, le matin, tous les papiers qui lui étoient adressés de toutes les parties de ses états ; car le moindre de ses fujers pouvoit lui écrire & compter fur une réponse. Chaque requêre, Chaque proposition à faire, chaque grace à demander, devoient être par écrit. Un fimple mot, mis à la marge avec un crayon, indiquoit la réponse qui devoit être faite par ses secrétaires. Cette méthode, plus expéditive que la discussion verbale, donnoit au roi le temps d'examiner plus d'affaires & de peser la justice des graces à accorder ou à refuser : aussi, étoit-il moins surpris par ses ministres ou

par les courcifans que d'autres princes; & rarement accordoit-il ce qu'il auroit fallu refuser. Vers les onze heures, le roi en bottes, (car il ne les quittoit jamais) faisoit dans son jardin la revue de son régiment des gardes, & à la même heure, tous les colonels en faisoient autant dans toutes les provinces. Il dînoit précisément à midi, & invitoit ordinairement huit ou neuf officiers. A table, il n'y avoit point d'étiquette; il vouloit que tout le monde y parût avec égalité, afin que la conversation fût plus libre: liberté inconn. aux festins royaux, & que les convives du roi de Prufie osoient pen gouter, quoiqu'il tâchât de les y encourager par des plaisanteries & des bons mors. Deux heures après le repas, Fréderic fe retiroit feul dans son cabinet pour faire des vers, ou pour composer quelque ouvrage de littérature ou de philosophie. Un petit concert commençoit à fept heures; il y jouoit de la flutte ausi bien que le meilleur arriste, & faifoit fouvent exécuter aux concertants des pieces de mungue qu'il avoit composées. Le concert étoit suivi d'un souper, où le roi n'admettoit guere que des gens-delettres & des philosophes, & où les matieres traitées étoient analogues au goût du prince & des convives. Fréderic les traitoit en général avec bonte; & quoiqu'on lui ait reproché quelques propos durs & désobligeants à certains littérateurs, il leur tint plus souvent encore des propos honnètes. encourageants & flatteurs. Ce roi, peint comme un homme si dur par des gazetiers, & qui le fut en effet quelquefois, montra aussi dans plufieurs occasions de l'indulgence. Un de ses officiers ayant fait un libelle atroce contre lui, parce qu'il cherchoit une reffource pas-

### FRE

fagere dans la vente d'une brochure, le roi non seulement lui pardonna, mais le fit gouverneur de Spandau. Lorsque sa Vie Privée, satyre scandaleuse, attribuée mal à-propos à Voltaire, vit le jour en 1752, d'Arget, secrétaire du monarque, voulut la réfuter. Mon cher d'Arget, lui répondit Fréderic, les calomnies de cet ouvrage ne méritent pas la peine que vous prendriez de les détruire. C'est à moi à faire mon devoir & à laisser dire les méchants. Mais si Fréderic pardonnoit aux fatyriques, il étoit très-févere à l'égard des officiers ou des magistrats qui négligeoient de remplir leurs fonctions. Il ne vouloit point de titre sans travail; & comme il facrifioit son temps, & quelquefois ses plaisirs, aux soins de la roy auté, il exigeoit des autres la même activité & la même affiduité. Il avoit époufé le 12 juillet 1733, la princesse Elizabeth de Brunswick-Wolfembutel, dont il n'a point eu d'enfants. Le roi de Prusse a laissé des Œuvres posthumes, qu'on va imprimer à Berlin en 12 vol. in 8°. Ce recueil contient, 1°. Mémoires de mon semps. Ils renferment l'histoire, tant politique que militaire, de ce qui s'est passé depuis l'année 1740 jusqu'à la paix de Dresde. 2º. Histoire de la Guerre de sept ans. 3°. Histoire de ce qui s'est passé depuis la paix de Habertsbourg jusqu'à celle de Tejchen. 4°. Esfai sur les formes de gouvernement & fur les devoirs des Souverains, 50. Examen du Système de la Nature. 6°. Remarques sur le Système de la Nature. 7º. De l'innocence de l'erreur de l'Esprit, 8°. Trois Dialogues des Morts. 9º. Trois vol. de Poësies. 10°. Avant-propos sur la Henriade. 11°. Confidérations sur l'état présent du Corps politique de l'Europe. 120. Plusieurs containes de Lettres de S. M. à divers Ecrivains célebres, tels que . Voltaire, Fontenelle, Rollin, le

marquis d'Argens, d'Alembert, le préfident Henault, A garotti, Condorcet, &c.... avec les Réponfes. FRÉDERIC, prince de Saxe,

Voy ADELAIDE, nº II.

XVII. FRÉDERIC, furnommé le Sage, électeur de Saxe, né en 1463, ne voulut jamais se marier, & je ne sais si c'étoit une preuve de sagesse dans un prince. L'empereur Maximilien le choisit pour ches souverain de son conseil & pour fon vicaire général. On prétend qu'on lui offrit l'empire après la mort de ce prince, en 1519, & qu'il le refusa. Mais en quoi confista son refus, dit l'auteur des Annales de l'Empire, puisqu'il ne fut point élu? En ce que sa réputation le faisoit nommer par la voix publique; qu'il donna sa voix à Charles - Quint, & que sa recommandacion entraîna enfin les suffrages. Il le fit élire cependant à certaines conditions, pour ménuger la liberté de l'Allemagne. C'est l'origine de la capitulation que l'on fait jurer à tous les empereurs, avant lour élection. Ce prince mourut 1526., à 62 ans. Il fut un des premiers protecteurs de Luther. & cut son frere JEAN, furnommé le Constant, pour successeur. La fils de celui-ci, JEAN FRÉDERIC. surnommé le Magnanime, né en 1503, füt l'un des principaux soutiens de la religion Protestante, à l'exemple de son pere & de son oncle. Il devint le chef de la ligue de Smalkalde en 1536. Charles Quint, irrité d'avoir à combattre dans l'empire, un protecteur fi dangereux des nouvelles pinions, lui déclara la guerre. Après d vers combats, Charles atteignit l'électeur à Mulberg en Saxe le 24 avril 1547, & lui livra bataille. La victoire se décida pour l'empereur, & Jean-Fréderic fut fait prisonnier. Le duc d'Albe l'amena à Charles-Quint :

Très-puissant & très-débonnaire Empereur, lui dit l'électeur, puifqu'il a plu à la forzune... Bon! (interrompit Charles), vous parlez à cene heure autrement que vous ne faifiez; lorfque yous trouviez bon de ne m'appeler que Charles le Grand. Il le donna en garde à quelques officiers Espagnols; & considérant ensuite le champ-de-bataille, il dit : Je fais yenu, j'ai yu, & DIEU a vaincu... Cependant Charles fit faire le procès à son prisonnier, & il sut condamné le 12 mai fuivant, par le conseil de guerre, à perdre la tête. Le sévere duc d'Albe présidoit à ce conseil. Le secrétaire du conseil fignifia le même jour la sensence à l'électeur, qui se mit à jouer aux échecs avec le prince Ernest de Brunswick. Le duc Maurice son coufin, fils d'Albert le Courageux, à qui Charles Quint avoit promis son électorat, voulut encore avoir la gloire aifée de demander la grace: Charles accorda la vie à l'électeur, à condition qu'il renonceroit, pour lui & ses enfants, à la dignité électorale, en faveur de Maurice. On lui laissa la ville de Gotha & ses dépendances; mais on en démolit la fortereffe. C'est de lui que descendent les ducs de Gotha & de Weimar... Jean-Fréderic mourut le 3 mars 1554, à 51 ans, après avoir consenti à son dépouillement, & y avoir fait souscrire ses fils. Il conserva cependant le titre d'électeur jusqu'à sa mort. Son exem--ple ne corrigea point fon fils. JEAN-FRÉDERIC II du nom, duc de Saxe-Gotha. La protection qu'il accorda aux affaffins de l'évêque de Wittzbourg, lui attira l'indignation de l'empereur. Il fut mis au ban de l'empire. On le pourfuivit les armes à la main; & ayant été battu & fait prisonnier dans un combat, on le conduisit en Stirie, où il mourut après 28 ans

de prison, le 9 mai 1595. Ses biens, qui avoient été confisqués, surent rendus à ses ensants.

FREDOLI, (Bérenger) né à Benne en Languedoc, d'une famillé noble, mont à Avignon en 1323, étoit habile dans le droit. Il fut choifi, en 1298, par Boniface VIII, pour faire la compilation du Sexe, c'est-à-dire, du vie livre des Décrétales, avec Guillaume de Mandagor & Richard de Sienne. Citment V l'honora du chapeau de tardinal en 1305.

1. FREGOSE, (Paul) cardinal, archevêque de Gênes, sa patrie, doge en 1462, perdir cette place quelque temps après, la recouvra en 1463, & l'occupa encore deux fois, malgré ses violences tyransiques. Il mourut à Rome le 2 mars 1498:

II. FREGOSE (Baptific) neveu du précédent, fut élu doze en 1478. Il ne conferva que très-pen de temps cette dignité. La hauseur de son caractere & la sévérité de son gouvernement le firent dépofer la même année. Il fut exilé à Tregui; mais nous ignorons quand il mourut. Il égaya fa retraite par la lecture & le travail. On doit à fa plume: I. Un ouvrage italien en 9 livres, (mais qui n'a para qu'en latin; Milan, 1509, in-fol, de le traduction de Camille Ghillini), sur les Actions mémorables. dans le goût de Valere - Maxime. Les meilleures éditions de ce traité, fouvent réimprimé, font celles de Juste Gaillard, avocat au parlement de Paris, qui y a fait des additions, des corrections, & l'a orné d'une préface. Il. La Vie de Pape Martin V. III. Un Traité latin sur les Femmes savantes, IV. Un autre en italien, coure l'Amour; à Milan, 1496, in-4°, traduit en françois, 1581, in-4° : l'eriginal & la version sont également rares.

III. FREGOSE, (Fréderic) archevêque de Salerne & cardinal, de la même famille que les précédents, défendit la côte de Gênes contre Cortogli, corfaire de Barbarie, qui la ravageoit. Il furprit ce pirate dans le port de Biferte, paffa à Tunis & à l'île de Gerbes, & revint à Gênes chargé de gloire & de butin. Les Espagnols ayant surpris Gênes en 1522, Fréderic chercha un afile en France. François I le reçut avec distinction, & lui donna l'abbaye de St-Bénigne de Dijon. De retour en Italie, il fut fait cardinal & évêque d'Eugubio, où il mourut le 22 juillet 1541. La langue Grecque & l'Hébraïque lui étoient familieres. Son favoir étoit soutenu par les vertus épiscopales. On a de lui un Traité de L'Oraison en italien, imprimé à Vemise en 1542, in-8°.

IV. FREGOSE, (Antonio Phileremo) poète Italien, du commencement du xv1º fiecle, dont la Cerva Bianca & autres Poëfies ont été réunies à Milan, en 2 vol. in-8º, le 1er en 1515, le 2º en 1525, affez

rares.

FREGOSE, Voyez Fulgose, FREHER, Voyez MARQUARD-FREHER.

FREIG, (Thomas) Freigius, natif de Fribourg en Brifgaw, enfeigna le droit avec réputation à Fribourg, à Bâle & à Altorf, & mourut de la pefte vers 1583. On a de lui des Paratitles fur le Digefte, in-8°, & d'autres ouvrages.

FREIND, (Jean) naquit en 1675, à Croron, dans le comté de Northampton, d'un pere ministre. Wesminster sut sa premiere école. Des l'âge de 21 ans, il mit au jour deux Discours grees, l'un d'Eschi-

ne, l'autre de Demofthene, avec une traduction & des remarques qui auroient fait honneur à un vieux savant. Il se consacra ensuite à la médecine. Le comte de Peterborough l'emmena avec lui, en 1705, en Espagne, alors le théâtre de la guerre. Après y avoir exercé fa profession pendant 2 ans, il passa à Rome & s'y lia avec tous les favants qui cultivoient son art. Freind de retour en Angleterre fut enfermé à la Tour de Londres, pour s'être opposé à un projet que le ministere avoit fait proposer au parlement : démarche qui le fit soupçonner d'être d'intelligence avec les ennemis de l'état. On fotlicita en vain son élargissement pendant fix mois: mais au bout. de ce temps, le ministre étant tombé malade, Mead, confrere du prifonnier & fon intime ami, ne voulut lui ordonner aucun remede. que Freind ne fut sorti de la Tour. fans doute parce qu'il le supposoie innocent. Freind se purgea en effet du crime dont on l'avoit accufé, & obtint la place de premier médecin de la princesse de Galles, depuis reine d'Angleterre. Il mourut à Londres en juillet 1728, à 53 ans, membre de la fociété royale. Freind n'étoit point de ces savants fombres & farouches, toujours étrangers dans le monde; c'étoit l'homme le plus poli & le plus aimable. Comme médecia, il étoit aussi heureux dans la pratique, qu'éclairé dans la théorie. Ses opinions étoient reçues en Angleterre, comme celles d'Hippocrate dans la Grece. Les ouvrages qu'il a laiffés, ne sont pas au-dessous de la réputation qu'il s'étoit acquise. Les principaux sont : I. Histoire de la Médecine, depuis Galien jusqu'an XIVe fiecle; livre favant, traduit de l'anglois en françois, par M. Noguez, en 2 vol. in-4°, 1728.

II. L'Emmenologie, ou Traité de l'évacuation ordinaire des Femmes; traduit en françois par Devaux, 1730, in-12. III. Lectiones Chimica, à Amsterdam, 1710, in-8°. L'auteur y explique les opérations de la chimie, suivant les principes de Newton & les lois de l'attraction, & fes explications ne paroîtront pas toujours justes. IV. Traité de la Fievre... Tous les Ecrits de FREIND ont été recueillis à Londres, in-fo, 1733, & à Paris, 1735, in-40. Ils méritent d'être étudiés, pour la junesse des observations, l'étendue des lumieres, & même pour le style. Sa Vie est à

FREINSHEMIUS, (Jean) naquit, en 1608, à Ulm en Souabe. Matthias Bernegger, savant de Strasbourg, lui confia sa bibliothéque & lui donna sa fille. L'université d'Upsal lui ayant proposé des avantages confidérables, il y alla professer l'éloquence pendant ; ans. La reine Christine, qui l'envioit à l'université, le choisit pour son bibliothécaire & son historiographe, avec fa table & 2000 écus d'appointement. Il fut bientôt 'obligé d'abandonner ces honneurs & de revenir dans sa patrie, pour rétablir sa santé, que le climat de Suede avoit dérangée. L'électeur Palarin lui donna, un an après fon départ d'Upfal, en 1656, une -place de professeur honoraire dans l'université de Heidelberg, & une charge de conseiller électoral. Frein-. shemius n'en jouit pas long-temps, étant mort en 1560, à 52 ans. Ce favant possedoit les langues mortes & presque toutes les langues vivantes. Il joignoit à une littérature choisie, de l'esprit & du goût. Il s'occupa toute fa vie, avec autant de zele que de fuccès, à réparer les breches que le temps avoit faites à quelques auteurs. Il entreprit de faire des Suppléments à Tite-Live & à Quinte-Carce, & il y réussit. Il fur moins heureux dans ses suppléments de Tacite: 1° Parce que, pour faire revivre cet hiftorien inimitable, il faudroit un génie ausli fort, ausli vigoureux, ausli profond que le fien, & il s'en trouve à peine un dans dix secles: 20 Parce que Freinshemins, plus rhéteur que philosophe, & pizs favant que penfeur, pouvoit bien coudre des phrases éparses, & en ; faire un tiffu élégent; mais non pas trouver des pensees, & sur-tout des pensées telles que celles de Tacite. On a encore de cet écrivain estimable, des Commentaires fur Quinte-Curce , Tacite , Flores , & quelques autres auteurs Letins, qu'il a ornés de savames tables.

FREIRE DE ANDRADA, (Hyacinthe) abbé de Sainte-Marie de Chans, né à Béja en Portugal l'an 1597, parut d'abord avec diffinction à la cour d'Espagne; mais sen attachement pour la maison de Bragance indisposa le ministere conne lui. Il s'éclipsa jusqu'au temps que Jean IV sut proclamé roi de Pertugal, en 1640. Il se rendit auprès de lui, & en fut très-bien reça. Ce monarque vouloit l'employet auprès des princes étrangers; mais le caractere libre & bouffon de Frare, l'empêcha de lui confier un emploi si grave. Il lui offrit pourtant l'éveché de Viseu, qu'il refus: prévoyant que le pape, qui ce reconnoissoit pas d'autre roi de Portugal que celui d'Espagne, ne ka accorderoit point fes bulles. Je at veux point, dit-il au roi en le remerciant, être Evêque, comme is Comédiens sont Rois & Empersors. mourut à Lisbonne en 1657, à 54 ans. Freire avoit l'esprit leger mais le cœur généreux & plein # franchise. Il des adoit ses amis

iecret.

Pectet, & les reprenoît en face. Il cultiva, avec fuccès, la poëfie & l'histoire. On a de lui: I. La Vie de Don Jean de Castro, in so, traduite en latin par Rotto, Jésuite Italien. C'est un des livres les miser decrits en Portugais. II. Des Poësies Portugaises, en petit nombre, mais élégantes.

FREJUS, (\*\*\*) faux ambassadeur de France auprès du roi de Fez en 1670, étoit un marchand Provençai. Arrivé sur les côtes du royaume de Fez, il fit demander au roi un passeport pour aller remplir son ambastade. Le prince le reçut avec magnificence. Le fourbe jouit de tous les honneurs de véritable ambaffadeur. Il fit vendre, fous main. une partie de ses marchandises, & alloit partir de Fez aves une lettre pour Louis XIV; mais étant encore fur le lieu, il se brouilla avec un gouverneur, qui découvrit sa fourberie. Il eut ordre de tendre la lettre qu'il avoit pour le roi de France, & de sortir au plutôt des états de Fez.

FREMINET . (Martin) peintre. né à Paris en 1567, fit le voyage de Rome, dans un temps que les peintres étoient partagés entre Mizhel-Ange de Caravage, & Joseph d'Arpino dit le Giosepin. Il s'attacha à prendre ce que ces deux peinres avoient de meilleur, & y reuffit. Freminet étoit très-instruit des sciences relatives à son art : il savoit l'anatomie, la perspective & l'architecture. Il fut un grand deffinateur, & l'on remarque beaucoup d'invention dans ses tableaux; mais sa maniere fiere, les expresfions fortes de ses figures, des muscles & des nerfs durement prononcés. & les actions de ses personnages trop recherchées, ne font point du goût de tout le monde. Ses dessins sont terminés. Henri IV le fit son premier peintre, &

Tom. III.

Louis XIII l'honora du cordon de Se Michel. Il peignit le plafond de la chapelle de Fontainebleau, & mourut à Paris le 18 juin 1619, à 52 ans.

FREMINVILLE, (Edme de la Poix de) né en 1680, à Verdun en Bourgogne, du lieutenant-général de cette ville, devint lui-même bailli de la Palisse. Les matieres féodales font les principales qui se présentent à traiter devant un juge de grandes seigneuries; il en fit une étude particuliere. Le fruit de ses travaux fut la Pratique des Terriers. en 5 vol. in-40, qui est un excellent traité des Fiefs. Il fit un 6º volume, pour les droits des habitants. Il a extrait, par ordre alphabétique, le Traité de la Police du commissaire la Marre, sous le titre de Didionnaire de la Police, en I vol. in-4°: ouvrage estimé, & réimprimé en province, in - 8°. Freminville mourut à Lyon le 14 novembre 1773, à 93 ans. C'é. toit un homme savant & labotieux.

# FREMIOT, Voyez CHANTAL.

FREMIOT, (André) archevês que de Bourges, natif de Dijon, d'une famille noble & féconde en personnes de mérire, sur chargé d'affaires importantes sous les rois Henri IV & Louis XIII, & s'en acquitta en homme intelligent. On a de lui un Discours des marques de l'Eglise contre les hérésies, 1610, in-8°, & d'autrès ouvrages. Ce présat estimable mourut à Paris en 1641.

## · FRENI, (Du) Voy. Fresky:

1. FRENICLE, (Nicolas) poéte François, né à Paris en 1600, sur conseiller-général en la cour des monnoies, & mourut doyen de la même cour après l'an 1661. Il cultiva les lettres, ainsi que plusseurs autres magistrats du dernier siecle, qui préféroient les délassements de la littérature aux divertissements bruyants de la noblesse militaire & à la fociété des femmes. On a de lui plusieurs pieces de théâtre: I. Palémon & Niobé, in-8°, 2 passorales. II. L'Ennetien des Bergers, autre passorale. III. Un poème intitulé: Jasus erucissé. IV. Une Paraphrase des Psaumes en vers, &c. Tous ces ouvrages sont mauvais, ou trèsmédiocres.

II. FRENICLE de BESST, (Bermard) frere du précédent, mort en 1675, fut l'un des plus grands arithméticiens de fon temps, & mérita l'amitié de Descartes. Ce célebre philosophe faisoit grand cas de son arithmétique, qui le conduisoit à des détails où l'analyse a bien de la peine à parvenir; mais il s'étonnoit que, fans le secours de l'Algebre (dont en effet il ne faifoit aucun ufage), Beffy fut devenu fi profond dans cette science. On trouve plufieurs de ses écrits dans le ve tome des anciens Mémoires de l'académie des sciences. dont il étoit membre : entr'autres, une Méthode pour trouver la folution des problèmes par les exclufions.

FRERET, (Nicolas) né à Paris en 1688, d'un procureur au parlement, se fit recevoir avocat par complaisance pour sa famille. La nature ne lui avoit donné aucun goût pour le barreau, & par conséquent presque point de talent ; il le quitta pour se livrer à l'histoire & à la chronologie, ses premieres passions. L'académie des Infcriptions lui ouvrit ses portes dès l'age de 25 ans. Il fignala fon entrée par un Discours sur l'Origine des François, savant, mais hardi, qui, joint à des propos indiferets sur l'affaire des princes avec le Régent, le fit renfermer à la Bafille. Bayle fut presque le seul au-

tear qu'on lui donna pour égayer sa prison; il le lut tant de feis. qu'il le savoit presque par cœur. Les principes de ce fameux Sceptique s'inculquerent des lors dans fon esprit. On ne s'en apperçoit que trop, lorsqu'on jette les veux fur ses Lettres de Thrafibule à Leucippe, où l'athéisme est réduit en principes; & fur l'Examen des Apologistes du Christianisme, 1767, in-80: ouvrage posthume, non moins téméraire que le précédent. Frère ayant obtenu fa liberté, s'adonna entiérement à ses anciennes études. On lui doit : I. Pluficurs Mémois res, pleins d'une érudition profonde & de discussions épineuses. Ils font répandus dans les différents volumes de la collection académique des belles-leitres. Les plus curieux font ceux dans lesquels il tache d'éclaireir la chronologie Lydienne & la Chinoife. Mais ces efforts, en ce genre, ont été prefque ausi vains, que ceux qu'il a faits pour détruire les preuves de la religion. II. La Préface, les Noeu, & une partie de la Tradudion du roman Espagnol intitulé : Tyran le Blanc, 2 vol. in - 12. III. Quelques ouvrages frivoles, qui avoient servi à le délasser des travaux de l'érudition , mais qui amuferont moins les lecteurs sages Fréret avoit une vaste l'intérature. Il connoissoit le fil & l'intrigue de presque toutes les Pieces des differents Théatres de l'Europe. ( Voyez v. MAFFEE, nº 111. de fes ouvrages ). Sa mémoire étoit immenfe. Il écrivoit avec netteté & avec ordre; mais il avoit du penchane pour les opinions fingulieres. IL mourut en 1749, dans fa 610 année.

FRERON, (Elie Catherine) me à Quimper en 1719, montra de bonne heure des talents. Il entra chez les Jéfuites, pour les y pes-

FRE

クくく

fectionner. Il professa pendant quelque temps, avec succès, au college de Louis le Crand. Les Peres Brumoi & Bougeant le dirigerent dans fes études, & lui inspirerent le gost de la belle littérature. Quelques mécontentements l'ayant obligé de fortir des Jésuites en 1739, il aida d'abord l'abbé des Fontaines dans la composition de ses seuilles, & donna ensuite un petit journal, fous le titre de Leure de Made la Comtesse, in-12, 1746. Cette comtesse étoit l'interprete de la raison & du bon goût, & elle s'exprimoit avec autant d'esprit que de sel, Comme la réputation de plusieurs beaux esprits n'étoit pas ménagée dans ces feuilles, ils eurent le crédit de les faire supprimer. Elles reparurent en 1749, sous un autre titre. C'est au commencement de cette année que Fréron publia ses Lettres sur quelques Ecrits de ce temps, qui , renfermant une critique austi wive que piquante, ne plurent pas da vantage à un grand nombre d'écrivains, que celles de la Comtesse. Elles furent quelquefois interrompues; & ce fut presque toujours au regret du public, qui aime à s'amuser des critiques & de ceux qui en sont l'objet. Le roi Stanislas, qui aimoit l'auteur & qui l'honoroit de sa protection & de ses préfents, s'intéressa toujours à dégager des entraves un ouvrage qu'il lifoir avec plaifir. Après avoir publié 13 vol. de ce Journal, l'auteur le fit paroître, en 1754, fous le titre d'Année Littéraire, & il en a publié réguliérement 8 vol. par année, à l'exception de 1754, qu'il n'en donna que 7, jusqu'à sa mort arrivée en mars 1776, dans la 57º année. Beaucoup d'esprit naturel, de la gaîté, un goût fûr, un tact fin , le talent de présenter-les défauts d'un ouvrage avec agrément ; l'assachement aux anciens princi-

pes; le zele contre la fausse philosophie, l'affectation & le néologifme : telles furent les qualités de ce redoutable journaliste. De la partialité, une malignité quelquefois trop marquée, de la précipitation dans les jugements, une quelquefois précieuse. diction quoique affez pure: tels furent fes défauts. Il avoit des mœurs douces, & sa société étoit facile & enjouée; mais le ressentiment des injustices le rendit quelquesois injuste. Son ennemi le plus dangereux & le plus envenimé fut Voltaire, qui le produifit, en 1760, sur le théatre dans son Ecossoise, piece remplie de personnalités révoltantes, & qui ne cessa de l'accabler d'injures. Cependant ce poëte célebre le regardoit comme un homme de beaucoup de goût. Un feigneur de la cour de Turin l'ayane prié de lui indiquer quelqu'un à Paris, avec lequel il pût prendre une idée de tous les écrits qui paroiffent en France : Adressez · vous (lui dit Voltaire) à ce coquin de Fréron; il n'y a que lui qui puisse faire ce que vous demandez. Ce seigneur témoigna beaucoup d'étonnement. Ma foi, oui, (reprit Voltaire): c'est le seul homme qui ait du goût; je juis force d'en convenir, quoique je ne l'aime pas , & que j'aie de bonnes raisons pour le détester. C'est Fréron lui-même qui rapporte cette anecdote. Ce journaliste, éleve de l'abbé des Fontaines, a'avoit cessé dans ses feuilles de représenter Voltaire comme un Plagiaire habile; comme un poëte brillant, mais inférieur aux Corneille, aux Boileau, aux Racine; comme un historien élégant, mais inexact; enfin comme le tyran, plutôt que comme le roi de la littérature. Voltaire feignit long-temps d'ignorer les traits dont on le perçoit. Mais l'extrait très-critique de sa comédie de la

Femme qui a raison, lassa tellement la patience, qu'il ne put s'empêcher de montrer toute sa sensibilité dans une Lettre, adressée, en 1760, à différents journalistes. Fréron y fit une réponse pleine de sel. La piece critiquée étoit mauvaile, & il n'eut pas de peine à mettre le public de son côté. Voltaire abandonna l'ouvrage censuré; mais il tâcha de rendre le censeur ridicule & odieux. Depuis ce moment jusqu'à sa mort, chaque mois vit éclore une Satyre. Son nom seul suffisoit pour le mettre en colere. Il avoit beau affecter du mépris & de l'insensibilité; le dépit le suffoquoit, & ne servoit qu'à rendre moins piquants les traits de sa vengeance. Cependant, à force de peindre l'auteur de l'Année Littéraire comme partial & injuste, il le rendit suspect à plusieurs de ses lecteurs, & ses feuilles, quoique toujours recherchées par les gens de gont, eurent moins de débit que dans leur origine... Les autres ouvrages de Fréron sont : I. Un recueil d'Opuscules, en 3 vol. in-12, parmi lesquels on trouve des Poësies qui ne sont pas sans mérite, quoique le travail de la lime y paroisse un peu trop. L'Ode sur la bataille de Fontenoi est une des meilleures qui aient paru depuis Rousseau. II. Les vrais plaisirs, ou les Amours de Vénus & d'Adonis, in-12, 1748; brochure traduite de l'italien du cavalier Marini, & écrite avec une mollesse élégante. III. Il avoit commencé une traduction du Poëme de Lucrece; & il a préfidé à l'édition du Commentaire critique fur la Henriade par la Beaumelle, qu'il a revue & retouchée, 2 vol. in 80, 1775. IV. Fréron aida l'abbé de Marsy dans la composition de son Histoire de Marie Stuart; & travailla pendant quelque temps au Journal étranger. Il abandonna ce dernier ouvrage pour s'occuper entiérement de son Année Littérains, dont le privilege a été continué à sa veuve & à l'un de ses sils, digne de marcher sur ses traces: (Voy. 11. FRANCO & PÉTRARQUE). C'est le même auquel le roi Stanissas servit de parrain.

FRESNAYE, (Jean Vauquelia de la) d'abord avocat du roi au bailliage de Caen, ensuite lieutenant-général & président au présidial de cette ville, y mourut en 1606, à 72 ans. C'est le premier poëte François qui ait fait des Sasyres. Celles de la Fresnaye n'out ni l'énergie de Regnier, ni le piquant de Boileau; & par conféquent font moins lues des François, naturellement amis du sel & de l'épigramme : mais elles offrent de la vérité, du naturel, & quelquesois des détails agréables. Dans les petits contes qu'il fait entrer par fois dans fes Satyres, il y a une naïveté un peu diffuse qui ne déplait point. On a encore de la Fresnaye: I. Un Art Poetique, qu'on ne lit plus & qu'on ne doit plus lire; parce que ce qu'il y a de bon se trouve ailleurs, & que le reste n'est qu'un recueil de préceptes triviaux, verfifiés foiblement. II. Un Poeme intitulé : Pour la Monarchie de ce Royaume contre la division, ouvrage d'un zélé patriote, s'il n'est pas celui d'un bon poète. III. Deux livres d'Idylles, & trois autres d'Epigrammes, d'Epitaphes & de Seenets. Toutes ces poëlies ont été recueillies par lui-même à Caen, in-8°, 1605. ( Voy. BOURGUEVILLE) Il étoit pere de des YPETEAUX: Voyez ce mot.

I. FRESNE, (Hennequin, marquis de) né avec des passions violentes, devint éperduement amoureux de Marie-Elizabeth Girard en Tilley, fille d'un président de la chambre des compres. Il l'enleva, & se sit donner la bénédiction nup-

FRE Tiale par un de ses valets-de-chambre déguisé. Le pere de Madame de Fresne le poursuivit vivement; mais sa famille obtint de M. du Tilley, qu'en célébrant le mariage dans les formes, il auroit lieu. La mésintelligence ne tarda pas à se mettre dans le ménage; le marquis · de Fresne, résolu de se désaire de sa femme, la conduisit dans l'état de Gênes, pour y trouver un vaisseau qui partît pour Constantinople. Il avoit dessein de l'y embarquer, & de la faire vendre comme esclave: renfermée dans un férail, on n'en eût plus entendu parler. La marquise, qui s'en doutoit, confia ses craintes au voiturier, qui lui procura le moyen de se sauver dans les états du duc de Savoie. Le marquis ne tarda pas à la joindre, & ses violences donnerent des protecteurs à sa femme. Alors il changea de ton, & parvint à persuader de la droiture de ses intentions. Sa femme lui fut remise, à condition d'en répondre au roi de France & au duc de Savoie. Pour prévenir une demande en séparation, il imagina de faire écrire par sa semme 24 Lettres, plus libres les unes que les autres, comme fi elle les eut adreffées à ses amants; mais pendant un moment d'absence de son mari, qui étoit allé parler à quelqu'un, elle en cacha deux feuillets, ce dont Son mari ne s'apperçut pas. Revenue en France, elle forma sa demande en féparation, & l'obtint, par fentence du 17 mars 1673, & par arrêts des 30 août 1675 & 22 août 1680. Gatien de Courtils a bâti fur cette aventure un Roman en un vol. in-12, qui a eu du succès,

quoique affez mal écrit. II. FRESNE, (Jean du) un des freres du savant du Cange, naquit comme lui à Amiens,& fut un avocat distingué au parlement de Paris. - On a de lui un Commentaire sur la Coutume d'Amiens, dans le Coutumier de Picardie, 2 vol. in-fol. C'est cet habile jurisconsulte qui commença le Journal des Audiences, continué par d'autres avocats, Paris, 1755, 7 vol. in-fol.

III. FRESNE , ( Abraham-Alexis Quinault du ) naquit d'une famille attachée au théâtre depuis longtemps, & qui a fourni d'excellents fujets à la scene françoise. Son pere avoit débuté avec succès en 1695, & s'étoit retiré en 1717. Du Fresne étoit extrêmement jeune, quandil parut pour la premiere fois sur le théâtre. Il débuta le 7 octobre 1712, par le rôle d'Oreste, dans cette admirable piece d'Eledre, où Crébillon a déployé son génie véritablement tragique. Une taille noble & haute, des yeux éloquents, un organe enchanteur, n'étoient pas les feuls avantages qui contribuerent aux succès & à la gloire de du Fresne: les leçons de Ponteuil, & sa propre intelligence, acheverent de perfectionner en lui ce que la nature avoit commencé. Depuis la retraite du célebre Baron, le vrai goût de la déclamation s'étoit absolument perdu au théâtre; du Fresne le rétablit. Il étoit, ainsi que Baron, d'un casactere extrêmement hautain. Il disoit modestement, en parlant de lui : On me croit heureux : erreur populaire! Je préférerois à mon état celui d'un Gentilhomme, qui mange tranquillement douze mille liv. de rente dans son vieux château... Du Fresne jouoit le Glorieux d'après nature. Destouches avoit eu le bon esprit de punir, à la fin de sa piece, le comte de Tuffieres; mais le comédien, qui n'étoit pas fait, difoit-il, pour être maltraité, contraignit l'auteur à gâter le dénouement... Il ne tint pas à lui que le chef-d'œuvre du célebre Piron, la Metromanie, (louée, dit un homme d'esprit, par ceux qui me louent

Bbb iii

rien) ne sût pas admise au théatre: il la trouvoit indigne d'exercer son sublime talent, & comme telle, il en avoit abandonné le manuscrit aux rats qui rongeoient son ciel-de-lit. Du Fresne ne déposoit pas ses sirs superbes avec ses brodequins: dans le particulier, il parsoit à peine à ses domestiques; & lorsqu'il étoit question de payer un fiacre ou un porteur-de chaise, il se contentoit de faire un figue, ou de dire d'un air dédaigneux: Qu'on paye ce malheureux! Il mourut en 1767.

FRESNE, Voyer CANAYE .... FORGET .... & O (Franç. d')

FRESNOY, (Charles-Alphonse du) né à Paris en 1611, d'un pere apothicaire, fut destiné à la médecine par ses parents, à la poesse & à la peinture par la nature. Les beaux - arts l'emporterent sur la pharmacie, malgré les mauvais traitements que sa famille lui sit effuyer. Il prit d'abord des leçons de desin chez Perrier & chez Vouce. De cette école il passa dans celle d'Italie, sans autre secours pour vivre que son pinceau. Du Fresnoy . fut obligé, pour subsister, de peindre des ruines & des morceaux d'architecture; & il se vit si à l'éscoit, qu'il ne se nourrissoit que de pain & d'un peu de fromage. Pierre Mignard, avec lequel il lia une amitié qui dura jusqu'à la mort, vint le trouver à Rome, & l'aida à se tirer de l'indigence. Chaque jour étendoit la sphere de ses connoissances: il étudioit Raphaël & l'antique; & a mesure qu'il avançoit dans la théorie de fon art, il écrivoit ses remarques en vers latins, pour s'aider dans la pratique. De ces observations rassemblées, naquit son poëme De arte Graphica, de l'art de la Peinture : production estimable pour les préceptes; mais dénuée d'or-

nements & de grâces. (Nous es parlerons plus au long dans l'art. de l'abbé de MARST). Du Fresney prenoit tour-à-tour la plume & le pinceau. Il approche du Titien pour le coloris, & de Carache pour le dessin. Ses tableaux & ses dessins ne sont pas communs. Il mourut de paralysie en 1665, à 54 ans, chez un de ses freres, au village de Villiers-le-Bel à 4 lieues de Paris. Son Poëme sur la Peineure a été traduit en françois en 1684, par Roger de Piles; & certe vertion a été retouchée en 1753, par M. de Querlon. La meilleure édition de ce Poëme est celle de Paris 1673. qu'on a ornée des figures de & Clere, in-12.... Voy. fon élage dans la Vie des Peintres par de Piles.

FRESNY, (Charles Riviere du) né à Paris en 1648, passoit pour petit-fils de Henri IV & lui refiembloit. Il joignoit à un goût général pour tous les arts, des talents particuliers pour la mufique & le desfin. Sans crayon, fans pinceau, fans plume , il faifoit des tableaux charmants: il prenoit, des différentes estampes , des parties d'hommes, d'animaux, de plantes, dont il formoit un fujet, desfiné seulement dans fon imagination. Il excelloit sur-tout dans l'art de diftribuer les jardins. Ce talent lui valut le brevet de contrôleur des jardins du roi, & le privilege d'une manufacture de glaces. Du Fresny, extrêmement prodigue, le céda pour une somme médiocre. Il se fit rembourfer en même-temps une rente viagere de 3000 liv., que Louis XIV avoit ordonné aux entrepreneurs de lui faire. Ce prince disoit: Il y a deux hommes que je n'enrichir ei jamais, du Fresny & Bontems, C'étoient ses deux valets-de-chambre. & presque aussi dissipateurs l'un que l'autre. On lit quelque part qu'il dit un jour à ce prince, qui

Paimoit beaucoup: \* SIRE, je ne mar regarde jamais le Louvre, sans D m'écrier: - Superbe monument de la magnificence d'un de nos plus grands Rois, vous seriez achevé, fi L'on vous avoit donné à un des Ordres mendianes, pour tenir son chapitre & loger son Genéral ». Du Fresny quitta la cour, après avoir vendu toures ses charges. La contrainte de Versailles ne pouvoit s'accommo-Ber avec son caractere. Il aimoit tellement la liberté, qu'il avoit quatre appartements à la fois; qu ind on le savoit dans l'un, il se réfugioit dans l'autre. Retiré à Paris, il se mit à travailler pour le théâtre, en société avec Regnard. On a prétendu que la comédie du Joueur étoit plutôt l'oavrage du premier, que du Jernier. Il faut connoître bien peu le génie & les zalents des auteurs, pour avoir en une telle idée. Du Fresny donna fa comédie du Chevalier Joueur, après celle de Regnard. Les gens de goût, qui en firent la comparaison, n'eureat pas de peine à en sentir la différence. Le Joueur de Regnard eft représenté tous les jours avec de mouveaux applaudiffements, & celui de Du Fresny ne paroît plus fur aucun théâtre. Ce n'est pas que cet ingénieux écrivain n'eût du mérite; mais ce n'étoit pas le mérite de Regnard. Il rend les mœurs & les ridicules de fon fiecle avec décence & avec fineffe; mais il n'a point cette gaieté & cette force comique de l'auteur du Légataire & des Menechmes, Ses portraits sont vifs, piquants & légers. Du Fresny obtint en 1710 le privilege du Mercure Galant, après la mort de Visé. Il y mit de l'en-Fouement & des saillies: mais il en céda bientôt-après le privilege, moyennant une penfion. Il mourut à Paris le 6 octobre 1724, à 76 gans. Il s'étoit marié deux fois par

FRE diffraction, ou plutôt pour faire reflource. Le Sage, dans fon Diable-Boiteux, dit à cette occasion : » JE veux envoyer aux Petites-» Maifons un vieux garçon de » bonne famille, lequel n'a pas » plutôt un ducat, qu'il le dépen-» se, & qui ne pouvant se passer » d'especes, est capable de tout » faire pour en avoir. Il y a quinze n jours que sa blanchisseuse, à » qui il devoit trente pistoles, p vint les lui demander, en disant n qu'elle en avoit besoin pour se » marier à un valet-de-chambre » qui la recherchoit : Tu as done » d'autre argent, lui dit-il; car oft » est le va!et-de-chambre qui voudra n) devenir ton mari pour trente pifto-» les? - Hé mais, répondit-elle, » j'ai encore outre cela deux cente » ducats. - Deux cents ducats . ré-» pliqua-t-il avec émotion ? male-» pefte! tu n'as qu'à me les donner à » moi, je t'épouse, & nous voilà » quitte-d-quitte »; & la blanchisseuse est devenue sa semme... Un des amis de du Fresny lui disoit : Panyrece n'est pas vice. — C'est bien pis, répondit - il.... Ce poëte, qui s'étoit brouillé avec la fortune chaque fois qu'elle l'avoit careffé, se voyoit, dans le temps du Systême, fans reffources. Il s'avifa de présenter un placer au duc d'Orléans, régent. « Monseigneur, il » importe à la gloire de votre Al-» tesse royale, qu'il reste dans le » monde un homme affez pauvre » pour retracer à la nation la mi-» fere dont vous l'avez tirée ; je » vous fupplie donc de me laisser » dans mon état ».Le prince mie NEANT au bas, & donna ordre à Law de compter deux cents mille francs à du Fresny. C'est de ce même argent qu'il fit bâtir cette belle maison, qu'il appela la maison de Pline. Ses Ouvrages ontété recueillis en 1731, en 6 vol. in-12. Els ren-Bbb iv

FRE

ferment : L. Ses Pieces de Théhere. Celles qui ont été conservées sur la scene, sont: La Réconciliation Normande; Le double Veuvage; La Coquette de Village; Le Mariage fait & rompu; L'esprit de contradicsion ; Le Dédie .... D'Alembert a fait un parallele ingénieux de Destouches & de du Fresny, dont nous donnons un abrégé, parce qu'il peut beaucoup servir au lecteur pour connoître le génie particulier de celui-ci. « Tous deux se diftinguerent fur la scene par des qualités différences & presque opposées; Destouches étoit naturel & vrai, sans être jamais ignoble ou négligé; du Fresny, original & neuf, sans cesser d'être vrai & naturel. L'un s'attachoit à des ridicules plus apparents; l'autre faififfoit des ridicules plus détournés. Le pinceau de Destouches étoit plus égal & plus févere ; la touche de du Fresny plus spirituelle & plus libre. Le premier dessinoit avec plus de régularité la figure entiere; le second donnoit plus de traits & de jeu à la physionomie. Destouches étoit plus réfléchi dans ses plans, plus intelligent dans l'ensemble; du Fresny animoit par des scenes piquantes sa marche irréguliere. L'auteur du Glorieux savoit plaire également à la multitude & aux connoisseurs; son rival ne faisoit rire la multitude, qu'après que les connoisseurs l'avoient avertie. Tous deux enfin occuperent au théâtre une place qui leur est propre : du Frefny, par un mélange heureux de verve & de finesse, par un genre de gaieté qui n'est qu'à lui, par un flyle qui réveille toujours le spectateur : Destouches, par une sagesse de composition & de pinceau, qui n'ôte rien à l'action & a la vue des personnages; par un fentiment d'honnêteté & de vertu, qu'il sait répandre au

milieu du comique même; par le talent de lier & d'opposer les scenes entre elles ; enfin par l'art, plus grand encore, d'exciter à la fois le rire & les larmes ». II. Des Cantates, qu'il a mises lui-même en mufique. III. Plufieurs Charfous, dont quelques - unes font wèsagréables, entr'autres la Dormesse, & Philis plus avare que tendre. IV. Les Amusements sérieux & comiques; petit ouvrage fouvent reimprimé, & plein de peintures vives & plaisantes de la plupart des états de la vie. V. Des Nouvelles historiques, &c. On remarque dans toutes fes productions une imagination

enjouée & finguliere. FREY, (Jean-Cécile) né à Keiferstul en Suisse, professa la philofophie au college de Montaiguà Paris, & y mourut de la peste l'an 1631. Ses Ouvrages latins de Philosophie surent imprimés en cette ville, in-8°. 2 vol. : le 1er en 1645; le 2<sup>e</sup> en 1646. On trouve dass celui-ci quelques Ecrits de Médecine, science en laquelle il avoit

été passé docleur.

FREY, Voy. NEUVILLE. FREZIER, (Amédée-François) né à Chamberi en 1682, d'une famille distinguée dans la robe, originaire d'Ecosse, mort en 1772 à Brest, à 90 ans, vint à Paris pour étudier la juriforudence. Mais les mathématiques ayant plus d'attraits pour lui, il s'y livra entiérement, & entra dans le corps du génie en 1707. La cour le chargea d'aller examiner les colonies Espagnoles, au Pérou & au Chili ea 1711, & employa fon talent pour les fortifications à St-Malo, à St-Domingue, en 1719, à Landau en 1728. Ce fut aussi cette mên année qu'il reçut la croix de Se Louis & qu'il se maria. Il parvir enfuite au grade de lieutenant-ce lonel. Nous avons de lui dive

### FRE

Muvrages : I. Traité des Feux d'Arifice, 1747, in-8°. II. Voyage de la Mer du Sud , 1716 , in-4°. Ill. Theo-🏂 & Pratique de la coupe des Pierres 🗗 des Bois, Strasbourg, 1769, 3 vol. in-4°. Il donna l'Abrégé de ce Livre, sous le titre d'Eléments de Stéréotomie, Paris, 1759, 2 vol. 5m-8°. Ces ouvrages font utiles & exacts; le dernier fur-tout est estimé. Ses fervices lui ayant mérité La direction des fortifications d'une province, il fut nommé en 1740 à celles de toutes les places-de-guerire de la Bretagne. Il exerça cet , emploi avec distinction jusqu'en 2764. Alors, en confidération de **Ion** age de 83 ans, la cour accorda Sa retraite à ce vieillard respectable, avec une pension convenable 🚂 un militaire cassé par les années & les travaux. Il se fixa à Brest, où il se fit un agréable domicile, **mu fein** de fa famille. Il a laiffé Mieux filles, mariées à des officiers sde la Marine. Cet article a été composé en partie d'après les Mémoires que M. Frezier nous envoya en 1765].

FREZZI, (Fréderic) évêque de Foligno sa patrie, avoit été Dominicain: il fut décoré de la mitre par Boniface IX en 1403,1& mourut en 1416 à Constance, pendant la tenue du concile: Il est auteur d'un poëme fort estimé des Italiens, intitulé: Il Quadriregio, ou les Quatre Regnes de la vie de l'Homme; le 1er regne est celui de Cupidon; le 2º celui de Satan, le 3º celui des Vices, & le 4º celui de Minerve ou de la Vertu. Il fut imprimé pour la premiere fois à Foligno en 1481; in-fol. & cette édition est rare & recherchée. La derniere & la meilleure est celle de Foligno, 1725, 2 vol. in-4°. C'est mal-à-propos que quelques critiques ont voulu enlever cet ouvrage à Frezzi, pour le donner à Nico-

FRI las Mapighi Bolonois. Il lui appartient certainement; c'est le sentiment des meilleurs bibliographes d'Italie, de Fontanini, de Crescimbeni . d'Apostolo-Zeno , &c.

FRIART, Voyer III. CHAM-BRAY.

FRIBURGER , Voy. GERING. FRIDEVAL, Voyez Mon-CEAUX.

FRISCHE, (Dom Jacques) Bénédictin de la congrégation de St. Maur, natif de Sees, donna en 1686 & 1690, avec Dom Nicolas le Nourri, une nouvelle édition de St. Ambroise, accompagnée de savantes notes, en 2 vol. in-fol. On lui doit auffi la Vie de S. Augustin, à laquelle il travailla avec Dom Vaillant fur les Mémoires de l'abbé de Tillemont. Ce n'est pas un des moindres ornements de la nouvelle édition des Œuvres de ce Pere, à la fin desquelles elle a été insérée. Dom Frische travailloit à une nouvelle édition de St. Grégoire de Nazianze, lorfqu'il mourut à Paris le 15 mai 1693, avec la réputation d'un favant vertueux.

FRISCHLIN, (Nicodeme) né à Balingen dans le duché de Wittemberg en 1547, fe tua en 1590, à 43 ans, en voulant se sauver d'une tour où ses vers l'avoient fait enfermer. Il avoit beaucoup de talent pour la poësie. On a de lui xvI livres d'Elégies, sept Comédies, deux Tragédies, &c. &c. Sa comédie de Rebecca lui valut une couronne de laurier d'or, que l'empereur Rodolphe voulut lui donner folemnellement à la diete de Ratisbonne. Il étoit partisan du célebre Ramus: ses Ecrits en matiere grammaticale en font soi. Il a travaillé aussi sur Callimaque, Aristophane, Virgile, Perfe, &c., qu'il a ou traduits, ou éclaircis par des notes. Ses Œuvres Poëtiques parurent en 4 vol. in-8°, 1598 à 1607.

FRO

FRISCHMUTH, (Jean) né en 1619 à Wertheim dans la Francomie, fut recteur, puis professeur des langues à lène, où il mourut en 1687. On a de lui: I. Des Explications fort heureuses de plumeurs endroits dissicles de l'Ecriteure-fainte. II. Plus de LX Dissertations in-4° philologiques & théologiques, sur des sujets curieux, plicines d'érudition.

FRIZON, (Pierre) du diocele de Reims, d'abord Jéfuire, enfuire grand-maître au college de Navarre & docteur de Sorbonne, mort en 1651, dans un âge affez avancé, laissa: I. Une Histoire des cardinaux François, sous le titre de Gallia Purpurata, 1648, in-folio: ouvrage estimé d'abord, mais qui ceffa de l'être, lo-sque Baluze en ent dévoilé les bévues dans son Anti-Frizonius, II, Une Edition de la Bible de Louvain, avec les moyens de discerner les Bibles Françoises catholiques, d'avec les hérétiques; 1621, in fol.

FROBEN, (Jean) célebre imprimeur d'Hammelburg dans la Franconie, alla exercer sa profesfion à Bâle. Il fut le premier en Allemagne qui eut de la délicatesse dans l'art d'imprimer, & du discermement dans le choix des auteurs. Il publia les ouvrages de St. Jérôme, de St. Augustin, d'Erasme, qui vint lui-même à Bale, attiré par fa réputation. Ces trois impressions sons les plus correctes de toutes celles de Froben. Il se proposoit de mettre au jour les Peres Grecs. lorsqu'il mourut en 1527 d'une chute. Son fils & fon gendre foutinrent fon nom avec honneur.

FROBISHER, Voyez FORBIS-

I. FRŒLICH, (Guillaume) né à Soleure en Suisse, servit avec beaucoup de zole & de gloire les zois François I, Henri II & Charles

IX; & commanda, en qualicé colonel, plusieurs régiments Sui ses au service de ces princes. fut en grande partie à la fermeté à la valeur de son régiment, qu François I dut la vistoire de Cér soles. Ce brave homme fut cre chevalier par Henri II. Il moure à Paris en 1562, après 40 ans service. On lui éleva un mausolé dans l'églife des grands Cordelies Fralich étoit zélé pour la religio Catholique, autant que pour fervice militaire : il quitta sa patri lorsqu'elle embraffa les nouvelles erreurs.

II. FRŒLICH, (Erasme) né 22 Gratz en Stirie l'an 1700, entra chez les Jésuites en 1716. Il professa les belles-lettres & les mathématiques à Vienne, où il eut occafion de suivre son inclination pour la connoissance des médailles. Il mourut en 1758. Nous avons de lui : I. Quatuor tentamina in re nummaria, Vienne 1737, in-4°, réimprimés en 1740. II. De figura Telluris, Passau, 1757, in-4°. III. Annales rerum & Regum Syria, 1751, in-folio. IV. Des Dissertations fur des médailles particulieres, parmi lesquelles on distingue Familia Vaballathi nummis illustrate , 1762, in-4°, &c.

FROIDMONT, (Libert) Fromondus, né près de Liége en 1585. interprete royal de l'Ecriture fainte à Louvain, mourut doyen de la collégiale de S. Pierre de cette ville, en 1653, à 66 ans. Descartes & Jansenius étoient ses amis; il publia l'Augustinus du dernier: fervice dont on doit lui favoir peu de gré, quand on réfléchit aux troubles que ce livre a fait naître. On a de Froidmont : I. Un bon Commentaire latin sur les Epîtres de S. Paul, 2 tomes in-folio 1670. C'est proprement un abrégé de celui d'Eftius, II. Vincentii lenis Theriaca,

Contre les Peres Pesau & Deschamps, Jesuites. Ce dernier ouvrage est podémique. On a encore de lui dans de même genre, avec des titres bimarres & ridicules: La Lampe de S. Augustin; les Mouchettes de la Lampe; Colloques en rimes entre St. Augustin & St. Ambroise; ces écrits font en latin.

I. FROILA, Ier de ce nom, roi Espagne, à Oviédo, à Léon & dans les Asturies, étoit fils d'Alphonse I, & commença de régner L'an 757. Il fit d'abord de belles ordonnances pour la police du royauame, & s'oppofa aux courfes des Maures. Depuis il remporta, l'an 760, une celebre victoire sur Dmar, prince des Sarrasins, en Galice, & tua 54 mille de ces barbares. Froila fouilla sa gloire par Le meurtre de son frere Vimazan; meurtre vengé bientôt après par Aurèle son autre frere, qui lui ôta le trône & la vie en 768.

- II. FROILA II, frere d'Ordogno zoi de Léon en Espagne, lui succéda L'an 923, parce que les enfants de Son frere n'étoient pas en état de régner. Il ne sut imiter son prédémesseurquedans ce qu'il avoir fait de mal. A son exemple, il fit mourir les enfants d'un grand seigneur de Castille, nommé Don Ofmond. Cette action acheva de révolter les Castillans. Ils prirent les armes ouvertement, s'érigerent en efpece de république, & firent choix de deux magistrats souverains pour les gouverner. Froila mourut de la lepre en 925, après avoir régné nn peu plus d'un an.

III. FROILA, Voyez FRUELA.
FROISSARD, ou FROISSART,
(Jean) naquit à Valenciennes en
1337. Un efprit vif & inquiet ne
lui permit pas defefixerlong-tempsaux mêmes occupations & aux
mêmes lieux. Il aimoit la chaffe,
la musique, les fêtes, la parure,

la bonne chere, le vin, les femmes. Ces goûts, fortifiés par l'habitude, ne moururent qu'avec lui. Il voyagea en Angleterre, en Ecoste, en Italie, & son esprit le fit bien accueillir dans toutes les cours où il porta son génie & son inconstance. Ayant perdu la reine d'Angleterre, Philippe de Hainaut, sa biensaicrice, il se retira dans son pays, où il fut pourvu de la cure de Lessines. Il la gouverna peu de temps, & se remit à voyager. Enfin il obtint un canonicat & la tréforerie de Chimai, où il mourut vers l'an 1410. Froissard, né avec le cœur tendre, avoit aimé de bonne heure les romans. Celui de Cléomade fut le premier lien dont l'amour se servit pour l'enchaîner. Il le trouve entre les mains d'une jeune demoifelle, qui le lisoit, & qui l'invita à le lire avec elle. Il y consentit, & cette lecture lui fit naître une forte pasfion pour celle qui lui avoit prêté le livre. Froissard lui ayant fait lire, depuis, le roman du Baillon d'Amour, y glissa une Ballade, dans laquelle il commençoit à parler de sa passion. Ce seu naissant avoit fait les plus grands progrès dans fon cœur, lorsqu'il apprit que sa maîtresse étoit sur le point de se marier. La douleur qu'il en concut, le rendit malade pendant plus de trois mois. Il prit enfin le parti de voyager, pour se distraire, & pour rétablir sa santé. Ce sut alors qu'il se rendit en Angleterre, où tous les amusements qu'on lui procura, ne purent charmer l'enqui qui le dévoroit. La reine Philippe de Hainaut, qui le retenoit en ce pays, ayant connu par un Virelai qu'il lui présenta, l'origine de son mal, lui conseilla de retourner dans sa patrie pour en obtenir la guérison.... Froissard étoit poëte & historien; mais il est plus connu

sous cette derniere qualité, que fous la premiere. Sa Chronique aété imprimée plusieurs fois. La meilleure édition, & une des moias communes, est celle de Lyon infol. en 4 vol. 1559. Elle s'étend depuis 1326 jusqu'en 1400. Jean Sleidan l'a abrégee. Monfirelet l'a continuée jusqu'en 1466. On y trouve, dans un détail très-circonstancié, & même quelquesois jusqu'à la minurie, les événements les plus confidérables arrivés de son temps en Europe. Froissard, payé des Anglois & gagné par les caresses du roi Edouard, n'en parle pas toujours avec autant d'impartialité que des François. On prétend qu'il y a un Manuscrit de sa Chronique à Breslaw, plus fidele que tous les imprimés. On a encore de lui plusieurs Pieces de Poefie, parmi lesquelles on distingue ses Pastourel-, les, un peu trop libres pour un chanoine. Froiffard fut un des premiers qui mit en vogue la Ballade.

FROLAND, (Louis) avocat au parlement de Rouen, mort en 1746, exerça sa profession à Paris & y sut finguliérement confulté fur la Cousume de Normandie qu'il possédoit très-bien. On a de lui quelques ouvrages de Droit, relatifs à la Coutume de son pays. I. Mémoires concernant la prohibition d'évoquer les décrets d'immeubles situés en Normandie, 1722, in-4°. II. Mémoires concernant les Statuts, 1729, 2 vol. in-4°. III. Mémoires sur le Sénatus-Consulte Vellesen , 1722 , in-4°. IV. - fur la Comté-Pairie d'Eu, in-4°. FROMAGEAU, (Germain) Parifien, docteur de Sorbonne, fuccéda à Delamet dans la décision des Cas de conscience. Son défintéressement le porta à refuser tous les bénéfices, & sa charité à accepter . l'emploi héroique d'assister ceux qui sont condamnés au dernier Lupplice. Il l'exerça long - temps

avec beaucoup de zele. Il mourd en Sorbonne, le 7 octobre 1705, laissant grand nombre de Décison de Cas de conscience, recueilles avec celles de son prédécesseur, en 2 vol. in-fol., Paris, 1742.

FROMAGET , (N...) počie 🕏 auteur médiocre, mort en 1759. donna quelques romans : L. Kere Mustapha. II. Le Cousen de Makomet, 2 vol. in-12. III. Mirima... I mit aussi plusieurs pieces au théltre de l'Opéra - comique : I. L'Epreuve dangerense, ou le Pot an mir, en un acte, 1740, en société avec! le Sage. II. Le Neven suppose, en un acte, 1748, avec Panard. III. L Vicillard rajeuni. IV. Le Magajin des choses perdues. V. Les Nous es blanc.... Il avoit le caractere enjoué, & l'esprit agréable & saturei.

FROMENTEAU, Voy. Frommenteau.

FROMENTHAL, (Gabriel Berthon de) juge-mage du Puy-en-Velay, mort vers 1762, fut l'oracle de fon pays par son savoir, à me sur pas moins estimé pour son intégrité. Ses Décisions de Drais Civil, Canonique & François, 1740, in-sol, sont consultées de tous les jurisconsultes.

FROMENTIERES, (Jean-Louisde ) évêque d'Aire, étoit Manceas. Il prêcha l'Avent devant Louis XIV en 1672, & le Carême en 1680, & toujours avec fuccès. Eleve du P. Senant de l'Oratoire, il mit, comme lui, dans fes fer. mons, de l'élévation & de la fohdité. Quoiqu'il eut défendu, en mourant, de les imprimer, on les publia en 1684, 6 vol. in-12. L'illustre orateur, plus attentifas fond des choses qu'à la forme, neglige quelquefois l'harmonie, l'élégance & la pu<del>reté du langa-</del> ge : ( Voyer FLECHIER ). Ce prelac mournt en 1684, extrêmement regretté de fon diocese, malgré les réformes qu'il y avoit introduites.

FRONSAC, Voyez Maillé, n° atil & Albon.

FRONSPERG, (Georges comte đe) d'une famille illustre du Tirol , maquit en Souabe à Minda, près de Memminghen. C'étoit un homme d'une valeur & d'une force extraordinaires. Il servit deux fois l'empereur Charles V en Italie, avec beaucoup de gloire, particuliérement à la bataille de Pavie; mais Les emportements allerent jusqu'à la fureur contre l'église Romaine. Fronsperg étoit Luthérien; & au fanatisme d'un hérétique, il joignoit la férocité d'un foldat. Lorsque l'archiduc Ferdinand lui proposa, en 1520, de lever des troupes pour l'empereur contre le pape, il accepta cette commission de tout son cœur, & se chargea même de faire quelques levées à ses dépens. Il fit publier qu'il enrichiroit ceux qui le serviroient, des dépouilles de Rome. Les Luthériens accoururent en foule pour s'enrôler sous ses enseignes; & sur l'espérance du sac de Rome, ils se contenterent d'un écu par tête. Fronspergayant formé une armée d'environ 18,000 hommes, se mit en marche au mois d'octobre, pour entrer en Italie. Ce fut alors qu'il fit faire un cordeau tiffu d'or & de soie, qu'il portoit en echarpe à la vue de tout le monde. Il disoit à ceux qui lui en demandoient la raison, que c'étoit pour traiter le Pape comme les Ottomans traitoient leurs freres. Ce batbare joignit l'armée du duc de Bourben sur la fin du mois de janvier 1527. Mais il n'alla pas jusqu'à Rome; car, pendant que les troupes étoient dans le Bolonois, il fut frappé d'une apoplexie, dont il

mourut à Ferrare sur la fin du mois de mars.

FRONTEAU, (Jean) chanoinerégulier Génovefain & chancelier de l'université de Paris, naquit à Angers en 1614, & mourut à Montargis, dont il étoit curé, le 17 avril 1662, à 48 ans. On a de lui divers ouvrages : I. De diebus Fefsivis, in-tol., dans le Kalendarium Romanum; Paris, 1652, in 8°. II. Antitheses Augustini & Calvini, 1651, in·16. III. Epistola ; Liége, 1674, in-16. IV. Des Differtations pour prouver que l'Imitation de J. C. est de Thomas à Kempis, & non pas de Gerson ni de Gersen. Le P. Fronteau ne s'attachoit pas à traiter les matieres à fond; mais à trouver des choses singulieres, & à fournir des conjectures nouvelles. Il étoit pourtant savant. Il possédoit neuf langues, & ce fut lui qui dressa la bibliothéque de Ste Genevieve. Sa piété étoit aussi solide qu'affectueuse.

FRONTIN, (Sextus-Julius Frontiaus) brave guerrier & savant jurisoonsulte Romain, sut préteur l'an 70 de J. C. & ensuite consul. Vespasien l'envoya, l'an 78, contre les Anglois, & il les battit plusieurs fois. La lecture des auteurs militaires, Grecs & Romains, perfectionna beaucoup ses connoissances sur l'art de la guerre. Il a laissé IV livres de Stratagêmes, écrits, à ce qu'on croit, sous Domltien, & imprimés avec les autres Auteurs qui ont traité de l'Art militaire; Wesel, 1670, 2 vol. in-8°; & séparément à Leyde, 1731, in-8°; & . Paris, fans notes, 1763, in-12. Ils ont été traduits en françois avec Polyen, 1770, 3 vol. in-12. C'est. l'ouvrage d'un capitaine, autant que d'un favant. L'expédition d'Angleterre l'avoit encore plus inftruit que ses lectures. Nerva lui donna, en 68, l'intendance des eaux

& des àcqueducs de Rome, fur lefquels il composa un ouvrage en 2 livres, imprimé à Bâle & à Florence. Son traite De qualitate agrorum vit le jour à Paris par les foins de Turnebe, avec les autres Auteurs qui ont écrit sur les Limites.

 FRONTO, (Marcus-Cornelins) rhéteur Latin, eut pour disciples L. Verus & Marc Aurele, qui fit ériger une starue à fon maître & qui le nomma confut. Son éloquence n'étoit pas fleurie; mais elle étoit noble & majestueuse, & respiroit une certaine gravité austère : quelques-uns disent que, pour cette partie, il étoit l'émule de Cielron. Nous n'avons aucun de ses ouvrages; mais Macrobe dans fes Saeurnales, Ausone, St Jérôme & Sidoine-Apollinaire, en parlent avec la plus grande estime. Ce qui porte à croire qu'il n'étoit pas médiocre, c'est qu'il avoit un genre d'éloquence à lui.

II. FRONTO, (Mercus-Julius) consul l'an 96 de J. C., osa s'écrier en plein fénar, en parlant des abus qui se gliffoient dans la punition des délateurs : Il est dangereux d'être gouverné par un Prince sous qui tont est défendu; (Il vouloit parler de Néron): & encore plus dangereux de l'être par un Prince sous qui tout est permis. Ces dernieres paroles tomboient sur la facilité de Nerva, qui remédia bientôt aux désordres dont elle avoit été la fource.

FRONTO DUCÆUS, Voy. Duc (Fronton du ).

FROULAY, Voy. Tessé.

FROUMENTEAU, (Nicolas) écrivain du xvIe fiecle. Ses ouvrages sur le rétablissement des finances, sous le malheureux regne de Honri III, sont encore recherchés malgré leur flyle furanné, par la candeur la bonhomie & les vues

utiles qui y regnent. Le pres est invitule : Secret des Finances France, in-8ª, 1581; le secon Cabinet du Roi de France, 1582, 8°. Ce dernier ouvrage est pleis faussetés & d'infamies.

I. FRUCTUEUX, (S.) évêge de Tarragone, souffrit le many en 259, par ordre d'Emilies, verneur de cette ville.

II. FRUCTURUX, (S.) de Brague au vir fiecle, fe re dans une folitude qu'il son Complute, & y batit un monafes Il mourut le 16 avril 1665, api avoir édifié le monde & com évêque & comme religieux.

FRUELA on FROILA, ulum teur du royaume de Léon we le milieu du TXº fiecle, écoit du roi Vérémond, & comte de 9 lice. L'ambition le perdit. Il 🕦 voir , fans envie , la couronne fæ tête d'Affonse III, fon neves, @ avoit fuccedé à Ordogno, & qui, p ses belles qualités, étoit digne regner : il se fit proclamer roi cene province. Alfonfe, dont prudence ne s'écendoit pas jusque soupçonner de trahison ceux q lui étoient unis par le sang, 站 prir cette révolte que par la m che de Fruela, qui venoit se pr fenter devant Oviédo avec me mée affez forte; mais, bient après, il trouva le moyen de fai poignarder l'usurpateur, & de zétzblir sur le trône vers l'an 86

FRUGONI, (Charles-Innoces célebre poète Italien, né à Gène en 1692, d'une famille diftingué mort à Parme en 1768, à 76 m entra de bonne heure dans la co grégation des Sommasques. Il e feigna les humanités, avec fucce à Breffe, à Rome, à Gênes, à B logne, à Parme. C'est dans cet derniere ville que des amis illa tres le fixerent, après lui an persuadé de sortir de son ordre.

obtint du pape, à la sollicitation lu duc Antoine Farnese, la permission de quitter l'état religieux, & il devint ecclésiatique séculier. Lorsque le duc de Parme établit, dans la capitale, une académie des beaux-arts, l'abbé Frugoni, qui en avoir rédigé les statuts, fut nommé secrétaire perpétuel. Ce prince lui donna plufieurs occafions d'exercer la Mule, qui téullit dans tous les genres, si l'on excepte le dramatique. Ses Œuvres, en 9 vol. in-8°, Parme, 1779, renferment des Sonnets, des Hendécasyllabes, des Elégies, des Eglogues, des Capizoli, des Epleres, des Odes, des Cantates. Ses panegyristes l'ont comparé à Chiabrera. Dans le genre badin comme dans le sérieux, il avoit un style à lui : style remarquable par fa chaleur, son énergie & sa facilité. Mais, dans le feu de la composition, il étoit sujet à des négligences, comme tous les écrivains, même du premier ordre; & ces négligences le feroient prendre souvent pour un poëte médiocre. Ses bons mots & les agréments de sa conversation étoient les délices de la meilleure compagnie. Toujours gai & supérieur à tous les revers, il jouit, même dans un âge avancé, de la fanté la plus ferme.

FRUMENCE, (St.) apôtre de l'Ethiopie, étoit Tyrien. Il s'affocia avec Edeffe son frere, & Mérope, marchand & philosophe de Tyr, pour faire le voyage d'Ethiopie. Les deux freres plurent tant au roi par leur fagesse & leur science, qu'il en sit ses savoris. Framence se servit de son crédit pour établir la religion Chrétienne dans l'Ethiopie, dont il sut ordonné évêque l'an 331, par Se Athanase. Le Christianisme sit de grands progrès par son moyen dans ce vaste empire. Ils tomberent, depuis, dans

l'érreur d'Eutychès. Le roi d'Ethiopie envoya, dans le XVIº fieele, une ambassade au pape Clémene VII, pour avoir des missionnaires. Grégoire XIII destina des Jésuires à cette mission; mais leur succès ne répondit pas à leur zele, & la plupart surent martyrisés.

FRUTER, ou plutôt FRUITIERS.
(Luc) Fruterius, critique, né em
1541, à Bruges, vint à Paris em
1566, & y mourut ayant à peine
25 ans. Il étoit ami de Muret & de
plusieurs autres savants. On a de
lui quelques Ouvrages, 1584, in-8°,
bien écrits en latin, & qui promettoient beaucoup à la république des lettres, Quoique très-jeune, il avoit le jugement aussi faim
que les vieillards les plus expérie
mentés.

FUCHSIUS, Voy. FUSCH. FUENTE, Voy. II. PONCE.

FUET, (Louis) célebre avocat au parlement de Paris, mort est 1739, âgé d'environ 50 ans, est auteur d'un Traité essimé fur Les matieres Bénéficiales, en 1723, in-4°. M. Rousseau de Lacombe l'a redonné sous le titre Jurisprudence Casnonique, in f°, 1771, après l'avois rectisé & augmenté.

FUGGER, (Ulric) né à Ausbourg d'une famille riche, fut d'as bord camérier du pape Paul III, & se fit ensuite Protestant. Ami des savants & savant lui-même, il faisoit des dépenses si considérables pour acquérir les manuscrits des auteurs anciens, que sa famille lui fit ôter l'administration de son bien. Cet illustre savant se retira à Heidelberg, où il mourut en 1684, à 58 ans. Il légua fa bibliothéque, qui étoit très belle, à l'électeur Palatin, & laissa plusieurs fondations qui font honneur à sa mémoire.

FULBERT, évêque de Chartres, chancelier de France, suivant quel-

ques - uns, avoit été disciple de Gerbert, depuis pape sous le nom de Sylvestre II. Il passa d'Italie en France, & fit des leçons de théologie dans les écoles de l'église de Chartres. Il mourut le 10 avril 1029, regardé comme le prélat de son temps qui connoissoit le mieux l'ancienne discipline, & qui la faifoit observer avec le plus d'exactitude. Ce faint évêque, au lit de la mort, appercut Bérenger, son disciple, parmi ceux qui étoient venus le visiter. Il fit signe qu'on le fit fortir, « parce qu'il voyoit D (dit-il) un dragon auprès de n lui ». En effet, Berenger ne tarda pas à répandre ses erreurs. Les Curres de Fulbert ont été publiées en 1608, in-8°. On peut voir dans ses Epteres combien il étoit considéré de tous les princes de son temps. Robert, roi de France; Camut, roi d'Angleterre; Richard, duc de Normandie; Guillaume, duc d'Aquitaine, l'estimoient particuliérement. Le duc Guillaume voulut se l'attacher en lui donnant la rrésorerie de St. Hilaire de Poitiers. Fulbert ne garda ce bénéfice. avec fon évêché, que pour en employer les revenus à rebâtir fon église. Il eut même quelque envie de renoncer à l'épiscopat; mais St Odilon, abbé de Cluni, le détourna de ce dessein. Les Leures de Fulbert prouvent ses liaisons avec ce faint abbé, qu'il nommoit l'Archange des Moines. Ces Lettres, bien écrites & pleines de marques de son zele & de sa sermeté, sont fort utiles pour l'histoire, la discipline & les usages de son fiecle. Ses autres ouvrages font des Sermons, des Hymnes, des Proses; mais ce n'est pas la plus précieuse partie de fes Œuvres.

FUI GENCE, (S.) né à Lepté dans la Bizacene vers 463, de parents nobles, quitta le monde où

il auroit pu briller par (es talenu) pour s'enfermer dans un monaftere. Il devint le pere d'une grande communauté, On le tira de fa solitude, pour l'élever sur le siège de Ruspe en Afrique. Son zele contre l'Arianisme déplut à Thrasimond, roi des Vandales, qui l'exila en Sardaigne. Hilderic, fuccesseur de ce prince barbare, le rappela: fon peuple le reçut comme en triomphe. Pendant son exil, il avoit composé plusieurs ouvrages. L'abbé Mangeant en a publié quelques-uns, à Paris, 1684, in-8°: car nous n'avons pas tous ceux qui sont sortis de sa plume. Le principal de ceux qui nous restent est son traité De la Prédestination & de la Grace, en 3 livres. Parmi tous les disciples de Se Auguflin, il n'y en a aucun qui ait mieux faisi sa doctrine, & qui l'ait développée avec plus de clarté. Il reçut le même esprit d'intelligence pour lire les ouvrages de cet apôtre de la Grace, que le Saint avoit reçu pour les écrire. On lui donna; avec raison, le nom d'Augustin de son siecle. Il mourut le rer janvier 533, à 65 ans, après avoir fait des biens infinis en Afrique par une science profonde, unie à une verru fublime.

FULGENTIUS-PLANCIADES, (Fabius) est auteur de 3 Livres de Mythologie, publiés à Amsterdam, en 1681, 2 vol. in-8°, avec Julius-Hyginus, Lastantius, Placidus & Albicius, par Muncker, sous le titre de: Mythographi Latini. Il étoir, diron, évêque de Carthage dans le vré siecle. Nous avons de lui aust, ua traité curieux: De priscis vocabulis Latinis; Paris, 1586, in-4°.

FULGOSE, on FREGOSE, (Raphael) enfeigna, vers l'an 1438, le droit avec réputation à Pavie & à Plaifance, puis à Padone, où il mourut, laissant divers ouvrages, peu lus, même par les juriscon-

fultes...

**L**iltes... Il y a un autre Fulgofe ou Frégo∫e, (Baptiste) qui fut doge s Gênes sa patrie en 1478. Voyez megose, nº Il.

FULLER, (Nicolas) de Sou-. hampton, fut successivement sepétaire de Rohert Horn, évêque de Vinchester, pasteur de l'église 🗗 🗛 Idington , chanoine de Salisbu-🚌 , & recteur de Walthan. Il mouent à Aldington en 1623. On a de Ani: I. Miscellanea theologica & sara, à Londres, 1617, in-4°. II. Da Appendiz à cet ouvrage, à Levde, 1622, in-8°. On y trouve beaucoup d'érudition. L'auteur possédoit très-bien les langues oriensales.

FULOARE, abbé de St Denys en France, mort l'an 784, se dis-**Pingua** par sa piété, par ses talents, 🔐 par sa capacité dans les affaires Les négociations importantes dont il fut chargé. Il eut la qua-Jité d'archi-chapelain, & mérita la ¿confiance des princes & des papes. On dit qu'Etienne II lui accorda diwers privileges pour fon abbaye de

St-Denys.

FULVIE, dame Romaine, mariée d'abord au séditieux Clodius. ensuite à Curion, enfin à Marc-Antoine, eut part à toutes les exécurions barbares du triumvirat. Elle étoit aussi vindicative que son mari. Lorsqu'on lui apporta la tête de Cicéron, elle perça sa langue zevec un poinçon d'or, & joignit, à cet outrage, toutes les indignités qu'une femme en fureur peut imaginer. Antoine l'avoit quittée pour Cléopatre, dont il étoit éperduementamoureux: elle voulut qu'Auguste vengeat cet affront; mais n'ayant pu l'obtenir, elle prit les armes contre lui, & les fit prendre à Lucius-Antoine, frere de son mari. Auguste ayant été vainqueur. elle se retira en Orient, sut trèsmai reçue par Antoine, & en mou-Tom. III.

rut de douleur l'an 40 avant J. C. ( Voy. I. GLAPHYRA ). Fulvie étoit une de ces femmes hardies, ambitieufes, entreprenantes, qui, fous les grâces de leur fexe, ont le cœur & l'esprit des hommes les plus ardents. Elle étoit de la famille Fulvia, qui donna tant de confuls & tant de grands capitaines

à la république Romaine.

I. FULVIUS NOBILIOR, (Servius) de l'illustre samille Fulvia. dont nous venons de parler, fut élevé au consulat l'an 255 avant J. C. avec Emilius Paulus, Ils fignalerent leur administration par des victoires & des malheurs. Ayant appris l'infortune de Regulus, fait prisonnier en Afrique, ils y allerent pour foutenir la réputation des armes Romaines. Ils chafferent les Carthaginois qui affiégeoient Clupea; & après avoir fait un grand butin, ils périrent dans un naufrage, avec près de 200 navires. Marcus Fulvius Nobilior, petit-fils du conful, fut envoyé, l'an 189 avant J. C., en Espagne, & y rendit de grands services à la république. Il fut aussi honoré du consulat l'an 103. Il se distingua par la prise d'Ambracie près du golphe de Larta, & obligea les Etoliens de demander la paix ... Il y eut, du temps d'Auguste, un sénateur nommé FULvius, qui, ayant eu la foiblesse de dire à sa fémme un secret important que l'empereur lui avoit confié & qui se trouva divulgué, se donna la mort de regret. Sa femme lui avoit donné elle-même cet exemble funeste. Voy. MARTIA.

II. FULVIUS - URSINUS . OH FULVIO-ORSINI, Romain, batard (dit-on) de la maison des Ursins. Un chanoine de Latran l'éleva & lui donna fon canonicat : il en employa les revenus à ramasser des livres. Il mourut à Rome en 1600, à 70 ans, laiffant des Notes sur Cicéron, Varron, Columelle, Festus-Pompeius, &c. & plusieurs onvrages sur l'antiquité. On distingue ses eraités: L. De familiis Romanorum, 1665, in-fol. II. De Triclinio Romanorum, 1689, in-12; où il a mis à prosit tout ce que la belle littérature, dirigée par le goût, peut fournir pour éclaireir cette matiere.

I. FUMÉE, (Adam) premier médecin de Charles VII, de Louis XI & de Charles VIII, eut les sceaux par commission en 1492, comme doyen des maîtres-des-requêtes, & les eut jusqu'à sa mort, qui arriva au mois de novembre 1494. C'étoit un homme universel: mathématicien, médecin, poète, historien. Louis XI, qui l'estimoit beaucoup, l'avoit souvent employé dans des négociations.

II. FUMÉE, Voyez REUCHLIN...

& ATHENAGORE.

FUNCH, FUNECCIUS, ou FUNCcius, (Jean) ministre Luthérien, né à Werden, près de Nuremberg, en 1518; s'attacha à la doctrine d'Ofiander, dont il épousa la fille, & exerca le ministere dans la Prusse. Sa fin ne fut pas heureufe; car ayant été convaincu de donner à Albert. duc de Prusse, dont il étoit chapelain, des conseils désavantageux à l'état de Pologne, il fut condamné avec quelques autres, comme perturbateur du repos public. Il eut la tête tranchée à Konisberg, en 1566. On a de lui une Chronique depuis Adam jusqu'en 1560; Wittemberg, 1570, in - fol., & quelques autres ouvrages auxquels fon fupplice donna de la célébrité autrefois, mais qui n'en ont plus aucune aujourd'hui.

FUNDULO ou Fonduli, Voy.

GABRINO FUNDULO.

FURETIERE, (Antoine) Parifien, s'attacha d'abord à l'étude du droit, & fut, pendant quelque FUR

temps, procureur fiscal de St Ger main-des-Prés. La jurisprudence lui paroiffant moins favorable à sa fortune que l'étax ecclésiastique, il l'embrassa & sur nommé abbé de Chalivoi dans le diocese de Bourges. Quoiqu'il fût un des mem bres les plus laborieux de l'académie, il fut exclus de cette compagnie en 1685. L'académie l'accufoit d'avoir profité de fon travail pour composer le Dictionnaire François qui porte son nom. Il se justifia dans des Fadums; mais A ajouta aux raisons des injures contre plutieurs académiciens, à la vérité écrites avec feu, mais qui n'es étoient pas moins des injures. Peuton l'en croire, lorsqu'il décrit la maniere dont se passoient de son temps les assemblées de l'académie? a Celui qui crie le plus haut » (ditil) est celui qui a raison. » Chacun fair une longue haran-» gue sur une bagatelle. Le fe-» cond répete comme écho ce que » le premier a dit, & le plus fore-» vent ils parlent trois ou quarre » ensemble. Quand un bureau est » composé de cinq à fix personnes, il y en a un qui lit, un qui opine, deux qui causent, un qui dort, & un qui s'amuse à lice quelque Dictionnaire qui est fer » la table. Quand la parole vient au fecond, il faut lui relire l'ar-» ticle, à cause de sa distraction » dans la premiere lecture. Voilà » le moyen d'avancer l'ouvrage. » Il ne se passe point deux lignes. qu'on ne fasse de longues digressions; que chacun ne débise » un conte plaisant, ou quelque » nouvelle; qu'on ne parle des » affaires d'état, & de réformer » le gouvernement ». Cette peinture paroît bien chargée; ce font la haine & la vengeance qui en out fourni les couleurs. Mais, supposons qu'elle fût vraie du temps 🏕

Furetiere ; elle ne l'est pas aujoutd'hui. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans une compagnie dont nous fommes membres, demande un secret impénétrable. Le violer, eft être malhonnête - homme. N'eft-il pas honteux encore d'accufer les académiciens, d'avoir les mains avides de jetons, & d'avoir même refusé leurs suffrages à des récipiendaires, parce qu'ils les jugeoient capables de diminuer leurs **pr**ofits par leur assiduité? Une celle baffesse peut-elle entrer dans des zmes bien nées? D'ailleurs, les académiciens sont - ils ordinairement fi pauvres, que les jetons soient nécessaires à leur subsissance? Ce qui fit le plus de tort \* Furaiere, selon nous, ce sut le fiel qu'il distilla sur le paisible la Montaine, son ami de tous les temps. Il l'attagua fur la différence du bois en Grume & du bois Marmenteau, qu'il lui reprocha de ne l'avoir pas distinguer, quoiqu'il eût été officier des eaux & forêts. Le fabuliste, fortant alors de son caractere flegmatique, lui demanda dans une épigramme, si lorsque certaines gens, l'objet de fes fatyres, avoient frappé fur fon dos comme fur une enclume; il lui demanda, dis-je, si c'étoit avec du bois en Grume, ou du bois Marmenteau? Furetiere répondit à cette épigramme par celle-ci:

Dangereux inventeur de cent vilaines, fables,

Sachez que, pour livrer de médisants assauts,

Si vous ne voulez pas que le coup porte à faux,

Il doit être fondé sur des faits vérieables.

Çà, disons nous tous deux nos vérités:

- Il est des bois de plus d'une maniere: Je n'al jamais senti celui que vous citez;

Notre ressemblance est entiere, Car vous ne sentez point celui que vous

portez. Malgré ses libelles contre les académiciens, Furetiere chercha, diton, à se raccommoder avec eux avant sa mort, arrivée en 1688, à 68 ans. Son Didionnaire ne vit le jour que deux ans après, en 1690, 2 vol. in-fol., ou 3 vol. in-4º. Basnage de Beauval le retoucha, l'augmenta, & en publia une édition beaucoup meilleure que la premiere, en 1701, 3 vol. in fol.; réimprimée à Amfterdam, 1725, en 4 vol. in fo. Ce Dictionnaire semble avoir donné naissance à celui de Trévoux, dont la derniere édition est de 1771, 8 vol. in fo. C'est du moins l'éroffe sur laquelle les. éditeurs ont mis leur immente broderie. Ils y ont tant ajouté, qu'on ne reconnoît plus le travail du premier ouvrier. En voulant perfectionner le Dictionnaire de Furetiere, ils l'ont trop enflé de faits historiques, d'érymologies incertaines, de differtations inutiles. Il falloit se borner, comme cet académicien. à démêler avec ordre & avec clarté les différentes propriétés, les diverses significations des mots, les termes des arts. Furetiere avoit assez bien rempli son objet dans la premiere édition, & son Dictionnaire passa dès lors pour un répertoire utile. M. Berthelin a donné un Abrégé du Dictionnaire de Trévoux. en 3 vol. in-4°. Furetiere s'étoit fait connoître par d'autres ouvrages : I. Par 5 Satyres en vers, in-12; & des Paraboles Evangéliques, aussi en vers, 1672, in-12: les unes & les autres écrites froidement. II. Par son Roman Bourgeois, abandonné à présent à la bourgeoifie de province, quoiqu'il eut beaucoup de cours dans son temps, même parmi

Ccc ij

les gens du grand monde. Il n'y a gueres que de la fatyre, & de la fatyre personnelle. Ces ouvrages meurent presque toujours avec les personnes qui en sont l'objet. Ill. Par une Relation des troubles arrivés au royaume d'Eloquence; Utrecht, 1703, in-12: allégorie forcée. Le style de cet académicien étoit presque toujours foible en vers, & dur en prose; & il n'acquéroit de la force & un peu de finesse, que par les méchancerés que lui inspiroit fon humeur satyrique. Il connoisfoit mieux les termes de la langue, qu'il ne savoit les employer. On publia, après sa mort: un Fureseriana; recueil qui ne sera jamais capable de faire revivre sa mémoire. Parmi les épigrammes qu'on lui a attribées, on a distingué celleci, qui a pour titre : Au Roi, pour un Poete campagnard qu'on vouloit mettre à la taille :

Ce Poète n'a pas la maille;
Plaise, SIRE, à votre bonté,
Au lieu de le mettre à la taille,
De le mettre à la Charité.
Voyet BENSERADE... II. BOYER...

CHAPELAIN ... & COTIN. FURGOLE, (Jean-Baptifte) avocat au parlement de Toulouse, né en 1690, à Castel-Ferrus dans le Bas-Armagnac, joignit à la science la plus profonde des lois, de la jurisprudence Françoise, des usages, des coutumes, la connoissance de cette partie de l'histoire, qui est relative à la législation de tous les temps & de tous les pays. Le chancelier d'Aguesseau, qui l'estimoit beaucoup, l'encouragez à entreprendre un Commentaire fur l'Ordonnance concernant les Donations du mois de février 1731. Cet ouvrage, imprimé d'abord à Toulouse en un feul vol. in-4°, a été réimprimé en 2 en 1761. L'illustre chancelier lui écrivit à ce sujet une lettre de fa main, remplie d'estime. Après

avoir publié cet ouvrage, il com? mença son Traité des Cures primitifs, &c. un vol. in 4°, 1736, dont l'édition est épuisée depuis longtemps. Il se rendit à Paris pour présenter lui-même son Traité des Teftaments & autres dispositions de desniere volonté. Le chancelier parcourut cet ouvrage, & donna de justes éloges à l'auteur. Il parut en 4 vol. in-40, 1745, & tous les exemplaires se trouverent enlevés à mesure que chaque volume vit le jour. Il se préparoit à faire imprimer son Commentaire fur l'Ordonnance des Substitutions, lorsque le roi le nouma capitoul en 1745. Les occupations de cette charge l'empêcherent de finir l'édition de cet ouvrage. Il travailla, en attendant, à son Traité de la Seigneurie Féodale miverselle, & du Franc - allen naturel, qui a paru en même temps que fon Commentaire des Substitutions, in-12. 1767. Ce savant jurisconsulte, après a voir été le flambeau de la jurisprudence, l'exemple & le conseil de ses concitoyens, mourus as mois de mai 1761, au sein de sa famille, regretté des savants, & pleuré de ses amis.

FURIES, Voy. EUMENIDES.
FURINE, Déeffe des filoux;

étoit aussi la Déssie des sorts pour terminer les procès. Ces sèces appelées FURINALES, Furinalia, se célebroient le 25 de juillet.

I. FURIUS, esclave Romain, ayant obtenu sa liberté, acheta un petit terrain, & le cultiva avec tant de soin, qu'il devint se plus sertile du canton. Un tel succès sui attira la jalousse de ses voisins, qui l'accuserent de magie devant le juge. Furius amena sa fille, jeune & vigoureuse paysanne; il sit apporter ses instruments de labour, qui étoient en sort bon état, sit veair ses bœuss gros & gras, & montrant tout cela aux juges: Pores

conferipts. voilà, dit-il, mes fortileges. Que mes voisins soient sorciers comme moi, je ne leur en voudrai aucun mal ... Furius fut absous d'une Voix unanime.

II. FURIUS-BIBACULUS, (Mareus) poète Latin de Crémone, vers Pan 103 avant J. C., écrivit des Annales en vers, dont Macrobe rapporte quelques fragments. C'est de Iui que parle Horace dans ce vers :

Furius hibernas canà nive conspuit Alpes.

Ses ouvrages étoient au dessous du médiocre.

FURST ou Foursy, (St.) Fur-Saus, d'Irlande, vint en France, bâtit un monastere à Lagni vers l'an 644, dont il fut le premier abbé; & mourut à Mazeroëlles, près de Dourlans, le 16 janvier 650.

FURST, (Walter) Furstius, Sniffe natif d'Altorff dans le canton d'Uri, fut un des fondateurs de la liberté Helvétique. Il se joignit, en 1307, à plusieurs de ses compatriotes, animés du defir de secouer le joug tyrannique d'Albert d'Autriche. Furst se distingua dans cette conjuration pour le bien public. Il travailla, de concert avec ses il-Iustres compagnons, à s'emparer de toutes les citadelles bâties pour les contenir. On les démolit, & ce fut le premier signal de la liberté. Il vivoit encore en 1317. Voyez MELCHTAL.

I. FURSTEMBERG, (Guillaume de ) issu d'une des plus illustres maifons d'Allemagne, grand-maitre de l'ordre de Livonie, ou des Portes-Glaives, défendit cette province contre les armes des Moscovites; mais il fut moins heureux en 1560. On le prit prisonnier, & on l'emmena en Moscovie, où il mourut.

II. FURSTEMBERG, (Ferdinand de) évêque de Paderborn, puis de

FU5 Munster, né à Bilstein en 1626. fut le pere de son peuple & le Mécène des hommes-de-lettres. On lui est redevable de plusieurs monuments de l'antiquité, qui étoient dans son diocese de Paderborn. Il les fit renouveler à grands frais, les embellit de plusieurs inscriptions, & en publia de savantes descriptions dans fes Monumenta Paderbornensia, à Amsterdam 1572, in-8°: collection utile & curicule. On lui doit encore des Poësies Latines, imprimées au Louvre en 1684, in folio, & dignes de cet honneur par la pureté du style &:la nobleffe des penfées. L'auteur ne vit point cette magnifique édition, étant mort le 6 juin de l'année précedente, 1683.

III. FURSTEMBERG, (François Egon, prince de) fils d'Egon comte de Furstemberg, naquit en 1626. Il fut grand-doyen & grandprévôt de Cologne, & l'un des principaux ministres de l'électeur de cette ville. Ayant été élu évêque de Strasbourg en 1665, il conçut le dessein d'y voir rétablir la religion Catholique, & s'attacha à la France, qui s'empara de cette ville en 1681. L'évêque de Strasbourg mourut à Cologne le premier avril de la même année, à 55 ans.

IV. FURSTEMBERG, (Guillaume Egon, prince de) frere du précédent, lui fuccéda dans fon évêché. Il s'attacha aussi à la France, devint cardinal & abbé de S. Germain-des-Prés à Paris, où il mourus le 10 avril 1704, dans sa 75" année.

FUSCH ou FUSCHIUS, (Léonard) appelé l'Eginete d'Allemagne, naquit à Wembdingen en Baviere l'an 1501. Il professa & exerça la médecine avec beaucoup de réputation à Munich, à Ingolst: it, &c. L'empereur Charles Quint l'ano-

blit; & Cosme, duc de Toscane, lui offrit 600 écus d'appointements, pour l'attirer dans ses états. Il s'at-. tacha sur-tout à la partie la plus essentielle de la médecine, à la botanique. Son exemple & fes leçons la firent renaître en Allemagne, & exciterent l'émulation en France & en Italie. Parmi le grand nombre d'ouvrages qu'on a de lui, on ne citera que son Historia Stirpium, le meilleur de tous, à Bâle, 1542, in-fol. Il mourut en 1566, à Tubinge, agé de 65 ans. Le fatyrique Scaliger dit, " que Fuschius » n'est qu'un collecteur des ouvra-, m ges des autres, & que son His-» toire des Plantes est l'ouvrage ». d'un enfant ». Il faut le distinguer de Renacle-Fuschius, médecin de Limbourg, mort chanoine de Liége en 1587, dont on a une Histoire des plantes; Anvers, 1544; & les Vies des Médecins; Paris, I542.

- FUSELIER, Voy. Fuzelier.

-FUSI, (Antoine) docteur de Sorbonne, & curé de St Barthélemi & de St Leu fon annexe, fut privé de ses bénéfices par sentence de l'officialité, rendue sur des accusations de magie & de paillardise. La fentence ayant été confirmée par la primatie, il se retira à Geneve en 1619, s'y maria, & y mourut. Il avoir donné, sous le nom de Jurain Solonicque, une Satyre contre Vivian, maître des comptes, marguillier de St-Leu, intitulée: Le Mastigophore, 1609, in 8°; & depuis sa retraite à Geneve, il y donna le Franc-Archer de la véritable Eglife, 1619, in-8°. Il eut un fils, qui se fit Mahométan à Constantinople, pour décliner la juridiction de l'ambassadeur de France, qui devoit le juger pour un crime qu'il avoit commis.

FUSTH ou FAUST, (Jean) orfevre de Mayence, fut un des trois artifles qu'on affocie ordinairement pour l'invention de l'imprimerie; les deux autres sont Guttemberg & Schaffer. Il n'est cependant pas bica certain qu'il ait eu part à la découverte, autrement qu'en fourniffant des fonds à Guttemberg, qui en avoit déjà fait les premiers effais à Strasbourg, avec des caracteres sculptes & mobiles, avant que de venir à Mayence. A l'égard de Schaffer. qui étoit écrivain de profession, & qui devint depuis gendre de Fast; on ne peut lui disputer la gloire d'avoir imaginé les poinçons & les matrices, à l'aide desquels cet ans admirable fut porté à la perfection. Le premier fruit de ce nonveau procédé, qui constitue l'origine de véritable att typographique, fut le Durandi Rationale divinorum Officiorum, que Fauft & Schaffer publierent en 1459, & qui fut fuivi, l'année d'après, du Catholicon Josenis Januenfis: (Voyez BALBI). Parut ensuite la Bible de 1462, si recherchée des amateurs de rareis typographiques. Ces trois outrages avoient été précédés de deux éditions du Pseautier par les mêmes artistes; la premiere en 1457, & la seconde en 1459; mais exécutées l'une & l'autre avec des caracteres de bois sculptés, & par ma mécanisme qui leur étoit commas avec Guttemberg. Ces deux éditions du Pfeautier, fi excessivement rates, font des chefs-d'œuvres de typographie, qui étonnent les gens de l'art, tant par la hardieffe, la propreté & la précision avec laquelle l'industrieux Schæffer en a taillé les caracteres, qui imitent la plus belle écriture du temps, que par la beauté & l'élégance des lettres initiales, imprimées par rentrées de trois couleurs, (bleu, rouge & pourpre ), à la maniere des Camayeux, & par la justesse & la nerreré de l'impression, On connois cependant

F U 5 des livres que l'on juge plus anciens que ceux que nous avons cités, quoique la date, ni le nom du lieu & de l'imprimeur n'y soient pas marqués. Tels sont : I. Une Bible de la bibliothéque Mazarine, en 2 vol. in-fo. II. Le Speculum vita humana, en 58 planches. III. Une Histoire de Pancien & du nouveau-Testament, représentée en 40 figures gravées en bois, avec des sentences & des explications latines sculptées sur les mêmes planches. IV. L'Histoire de St Jean l'Evangéliste, de même en 48 planches. V. Ars moriendi, en 24 planches, imprimées seulement d'un côté. Chaque page est composée d'une estampe en bois, qui représente un exemple des miseres de la vie humaine, avec quelques explications gravées sur la même planche; les feuillets sont collés ensemble deux à deux : ce livre a été vendu 1000 francs, à la vente du cabinet de M. Mariette, en 1775. Ces trois derniers livres, qui sont tous in-fo, précedent surement l'impression en caracteres mobiles, & peuvent remonter jusqu'en 1440. La Bible doit avoir été imprimée entre 1450 & 1455. On a écrit & répété bien des fois, que Faust étant venu à Paris pour y vendre une partie de son édition de la Bible de 1462, & en ayant vendu les exemplaires à vil prix, en comparaison de ce qu'on payoit alors les Bibles manuscrites, & à des prix fort différents, avoit été pourfuivi en justice par les acheteurs, qui se plaignoient de les avoir surpayés; que même, accusé de magie à cause de la parfaite ressemblance qu'on avoit remarquée entre les caracteres, il avoit été obligé de s'enfuir. Il peut se faire que Faust ait vendu à Paris, comme manuscrits, des exemplaires ou de cette Bible, ou de celle de la bibliothéque Ma-

zarine, (fur laquelle Voy. l'article

FUZ

GUTTEMBERG); qu'il les ait vendus à différents prix; que quelques acheteurs se soient plaints d'avoir furacheté: mais quant à l'accusation de magie, c'est une vieille fable quine mérite aucune croyance. ( Voyez DURRIUS ). Quoi qu'il en foit, on ne peut douter que Fauft ne soit revenu depuis cette époque à Paris. Il y étoit en 1466, & la preuve en réfulte d'un exemplaire des Offices de Cicéron, publiés cette année par le même Fauft & Schaffer fon gendre, existant dans la bibliothéque publique de Geneve, à la fin duquel le premier possesseur de ce livre a noté de sa main, « qu'il » lui a été donné par Jean Faust, à » Paris, au mois de juillet 1466 ». On peut croire que Faust mourut de la peste, qui, cette même année, enleva 40,000 habitants à la capitale pendant les mois d'août & de feptembre; & d'autant mieux qu'on ne trouve plus que le nom de Schaffer seul dans les souscriptions des livres imprimés postérieurement à Mayence. Voy. II. Custer.

FUZELIER, (Louis) Parifien. cultiva les lettres dès son enfance. Il fut rédacteur du Mercure, conjointement avec la Bruére, depuis le mois de novembre 1744, jusqu'à sa mort arrivée le 19 septembre 1752, dans la 80e année de fon âge. Cet auteur ingénieux & facile travailla pour tous nos théâtres : I. Celui de l'Opéra a eu de lui, depuis 1713, Les Amours déguisés; Arion ; le Ballet des ages ; les Fêtes Grecques & Romaines; les Amours des Dieux; les Amours des Déeffes; les Indes galantes; l'Ecole des Amants: le Carnaval du Parnasse; les Amours de Tempé; Phaëtuse, acte de ballet ; & Jupiter & Europe, exécuté aux petits-appartements de Versailles. II. Les pieces jouées au théâtre François, sont: Cornélie, avec le president Hesnault; Momus Fabu-

FUZ F U Z société, beaucoup de pieces pour lifte ; les Amufements de l'Antomne. III. Celles qu'il a données au théal'Opéra comique & le jeu des tre Italien, font en plus grand Marionnettes, depuis 1701. Les nombre : l'Amour, Mattre des lanprincipales de ces pieces son: gues; le Mai; la Méridienne; la Arlequin grand Visir; la Ma-

Mode; le Faucon; Melufine; le Vieux trone d'Ephese; Arlequin, defen-

Monde; les Noces de Gamache. 1V. feur d'Homere; le Reveillon du Enfin, il avoit fait, seul, ou en Dieux, &c.

FIN du Tome III.

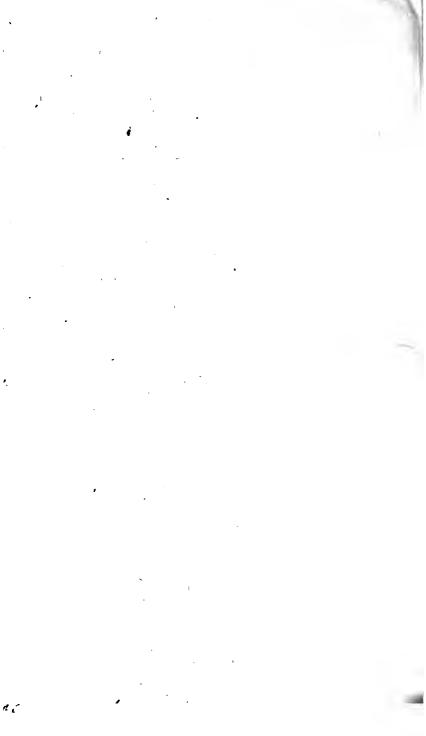

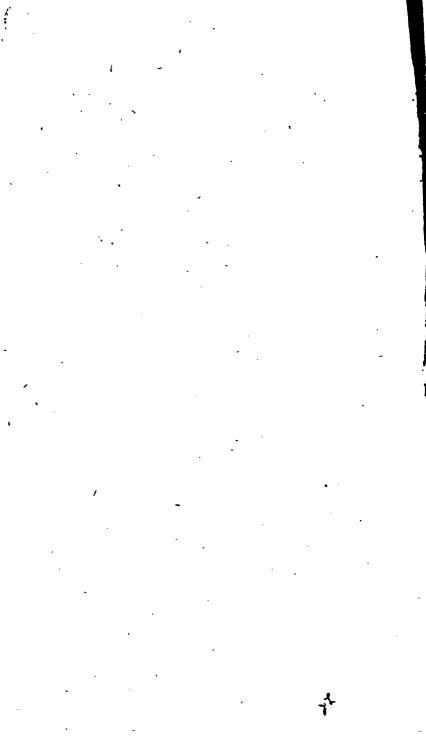

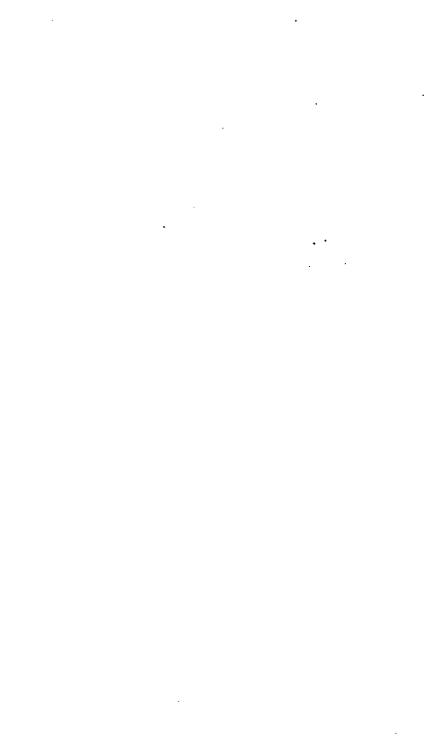

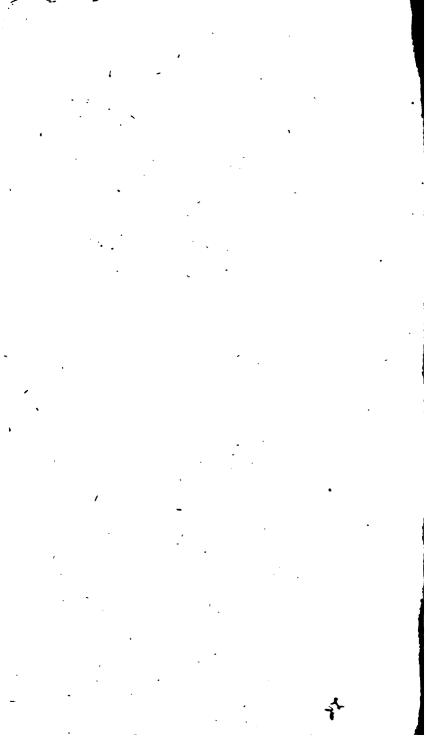

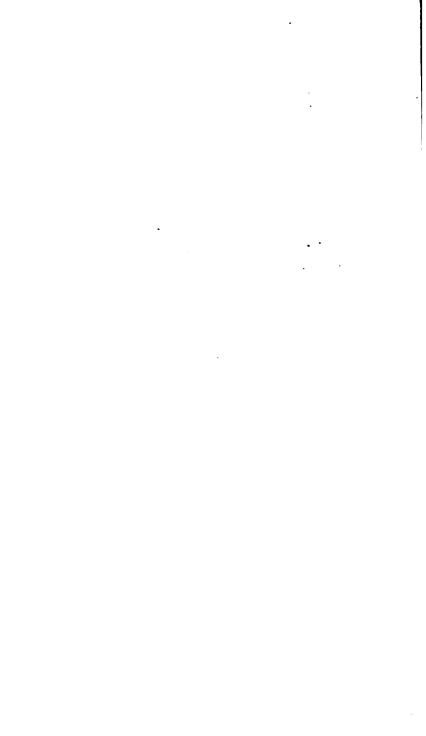

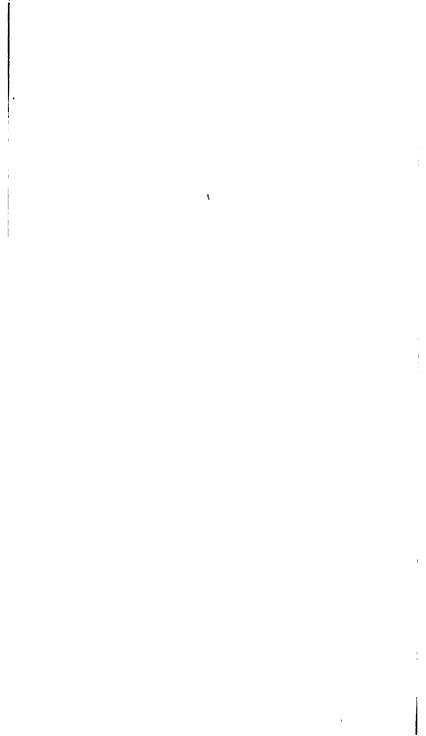



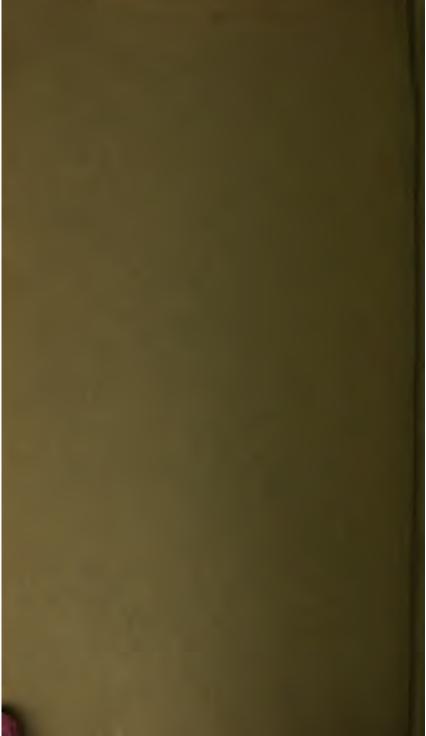

